### BULLETIN

DE

## L'ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT

### BULLETIN

DΕ

# l'Ecole Française

D'EXTRÊME-ORIENT

TOME XXI. -- 1921



HANOI

IMPRIMERIE D'EXTRÉME-ORIENT

1922

#### A L'ACADEMIE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

l'École Française d'Extrême-Orient

RECONNAISSANTE



# I FCOLE FRANÇAISE

## D'EXTRÊME-ORIENT

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'EN 1920



HANOI imprimerie d'extrême-orient

1922

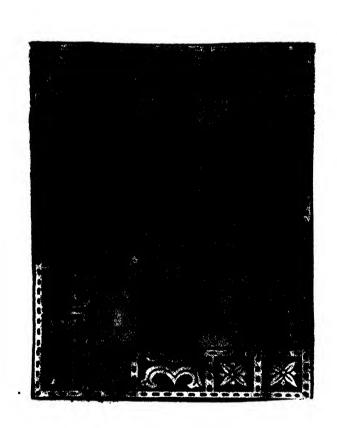

#### AVANT-PROPOS

Avec l'année 1920 s'est achevée la vingtième année du Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ces vingt volumes renferment la majeure partie du travail de l'Ecole pendant cette période. Grace aux recherches approfondies et aux documents originaux qui y sont incorporés, ils gardent une valeur durable et sont fréquemment consultés. Mais, à mesure que les années s'écoulent, la consultation en devient de moins en moins aisée. L'inévitable défaut d'une revue est de présenter les questions en ordre dispersé, par fragments et retouches: au bout d'un certain temps, le lecteur trouve une véritable incommodité à réunir ces éléments épars pour en reconstituer des ensembles. Il nous a semblé utile de remédier à cet inconvénient au moyen d'un résumé analytique des mémoires publiés dans le Bulletin jusqu'en 1920. En même temps l'occasion s'offrait — et nous en avons profité — de tracer un tableau général de l'activité de notre institution depuis son origine : il suffisait pour cela de joindre à l'analyse de son Bulletin celle de ses autres publications et de dépasser légèrement ses frontières propres pour jeter un coup d'œil sur ce qui fut publié au dehors, soit par ses membres, soit par des auteurs indépendants, mais associés à son œuvre. Tel est l'objet du présent fascicule. On y trouvera d'abord un historique de l'Ecole, ensuite un aperçu de ses études sur l'archéologie et l'ethnographie indochinoises, sur les pays annamites, le Campa, le Cambodge, le Laos, le Siam, la Péninsule Malaise, la Birmanie, l'Insulinde, l'Inde, le Tibet, la Chine et le Japon. Il aura pour complément un second fascicule contenant l'index alphabétique des tomes I-XX, par quoi le lecteur sera dispensé de feuilleter successivement. les index annuels.

Si nous avons choisi, pour dresser ce bilan scientifique, la fin de 1920, c'est moins par révérence du système décimal qu'en raison du fait que cette date clôt une première période de l'histoire de l'Ecole française et inaugure pour elle un nouveau régime, celui de la personnalité civile, qui lui a été octroyé par le décret du 3 avril 1920.

« Cette institution, qui a déjà plus de vingt ans d'existence », disait dans son rapport introductif M. A. Sarraut, ministre des colonies, « a justifié amplement, par les services qu'elle a rendus, les espérances qu'on avait fondées sur elle... Il m'a donc paru, d'accord avec l'Académie des Inscriptions, que le moment était venu de conférer à cette institution le régime plus libéral dont l'Ecole française du Caire bénéficie depuis l'année 1898. »

Le Bulletin de 1921 ne sera donc qu'un inventaire des résultats acquis antérieurement au « régime plus libéral » dont l'Ecole est maintenant dotée. Celui de 1922 inaugurera une nouvelle série de travaux que nos efforts tendront à rendre digne de la précédente.

#### **ABRÉVIATIONS**

| BUAL.  | buttetin de la Commission archeologique de i indochine.                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| BEFEO. | Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient.                              |
| CR.    | Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. |
| lA.    | Indian Antiquary.                                                            |
| IC.    | Inventaire descriptif des monuments čams de l'Annam, par H. PARMENTIER.      |
| IK.    | Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, pas L. de Lajonquière.      |
| JA.    | Journal Asiatique. •                                                         |
| JRAS.  | Journal of the Royal Asiatic Society.                                        |

# L'ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'EN 1920.

#### HISTORIQUE GÉNÉRAL.

Les dernières années du XIX siècle furent pour les études relatives à l'Asie Orientale, le point de départ d'idées et de méthodes nouvelles. Auparavant, on se contentait ordinairement de puiser la connaissance de ces contrées dans les documents écrits; on en vint peu à peu à reconnaître que le plus sûr moyen de comprendre le passé d'un peuple, et en tout cas la première démarche pour y parvenir, est d'acquérir une connaissance approfondie de son présent, « qui seul peut rendre, par réflexion ou par écho, la couleur ou la voix de ce passé qu'il continue » (¹).

Cette conviction s'affirma surtout chez les indianistes. Après les déceptions causées par les excès de la mythologie comparée et les abus de l'exégèse védique, on se retournait d'instinct vers la tradition, pour y trouver un guide moins ambitieux et plus sûr. Mais autant le vol dans l'éther philosophique est rapide et aisé, autant la marche sur terre est lente et laborieuse. L'étude de la réalité concrète demande autre chose que les hardies spéculations de l'esprit : elle réclame les observations patientes du linguiste et de l'ethnographe, l'analyse minutieuse des faits religieux et sociaux, l'examen attentif des monuments figurés ; elle néglige la théorie comme instrument de recherche pour prendre en main la pioche de l'archéologue, le compas de l'anthropologiste, l'objectif du photographe et la brosse de l'estampeur. Tout cela n'est point l'affaire du voyageur qui passe. Les résultats ne s'obtiennent que par le travail continu et organisé tel qu'une institution permanente peut seule le fournir.

C'est sous l'influence de ce courant d'idées que, vers 1898, les chefs de l'indianisme français, Auguste Barth, Michel Bréal, Emile Senart concurent le projet d'une création qui fût pour l'Inde ce qu'étaient pour la Grèce et l'Italie nos florissantes Ecoles d'Athènes et de Rome où pour l'Egypte l'Institut d'archéologie du Caire. Nous avions justement aux portes de Calcutta, à l'entrée de la glorieuse vallée du Gange, un coin de terre française qui semblait fait à souhait pour y construire cette studieuse maison: Chandernagor. On ébaucha

donc le plan d'une Ecole française de Chandernagor. Le plan établi, on s'efforça de lui gagner l'intérêt des sphères où s'élaborent les propositions budgétaires; cet intérêt ne s'éveilla pas. Il n'y avait plus qu'à attendre. On attendait sans grand espoir, lorsque tout-à-coup la solution parut et se réalisa avec une promptitude miraculeuse: le magicien qui d'un mot avait donné corps à ce rêve était M. Paul Doumer, Gouverneur général de l'Indochine.

M. Doumer commencait alors à construire la France d'Asie. Il travaillait à cimenter l'assemblage un peu incohérent de pays groupés sous la dénomination d'Indochine française de manière à en faire un véritable Etat colonial. pourvu de tous les organes nécessaires à sa vie, au nombre desquels il plaçait en bon rang la science. Conformément à ce plan, il créait simultanément le Service géologique pour l'étude du sol, la Mission scientifique pour celle de la faune et de la flore, l'Observatoire de Phû-lièn pour celle des phénomènes atmosphériques. Restait la série des faits humains qui sont du ressort des sciences historiques et philologiques : langues, races, religions, idées et coutumes, art, histoire. Ce domaine, lui non plus, ne pouvait être oublié dans le plan d'un homme d'Etat trop expérimenté pour ignorer qu'on ne gouverne pas des abstractions, mais des êtres vivants, pétris d'hérédités anciennes, d'habitudes ancestrales, de croyances profondes et diverses, dont le politique avisé doit tenir compte pour ne pas provoquer de funestes dissentiments. De plus l'Indochine n'est pas isolée: elle a tiré sa civilisation de deux grandes nations étrangères et a gardé avec l'une d'elles les liens les plus étroits : on ne saurait la bien comprendre sans remonter à des sources qui sont hors de ses frontières. Il y avait là un ensemble de recherches aussi nécessaires qu'elles étaient longues et délicates, et que pouvait seul mener à bien un groupe organisé de spécialistes, comme le montrait trop clairement l'état où ces études étaient tombées. Le tableau de la situation, telle qu'elle se présentait alors, a été tracé par M. Maitre en termes trop heureux pour qu'il y ais mieux à faire que de les reproduire ici :

Lorsque l'Ecole française d'Extrême-Orient fut fondée en 1898, les études d'archéologie, de philologie et d'histoire étaient presque entièrement délaissées en Indochine. Ainsi que le disait M. Finot dans son rapport de 1901, ces études, « inaugurées jadis avec succès par un groupe d'hommes distingués, n'attiraient plus qu'un petit nombre de chercheurs isolés, dont les productions portaient la marque trop évidente de leur isolement ». Dans les premières années de l'occupation française en Cochinchine, une phalange de savants, qui appartenaient presque tous au Collège des Administrateurs stagiaires, et dont une excellente publication, Excursions et Reconnaissances, était l'organe, avaient produit une œuvre considérable, qui permettait de fonder les plus belles espérances sur l'avenir scientifique de la colonie. Simultanément, Landes créait la philologie annamite et chame, Janneau et Aymonier la philologie cambodgienne, Luro et Philastre l'étude du droit et de l'administration annamites, Aymonier l'épigraphie chame et khmère; des Annamites même, au premîer, rang desquels il convient de citer Trương-vĩnh-Kỳ, participaient de la façon la plus heureuse à cette activité scientifique; un Musée archéologique, dont il ne reste plus

que le bâtiment, occupé, depuis la disparition mystérieuse de ses collections, par le Lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, était constitué à Saigon; venant après la grande exploration de Doudart de Lagrée et de Francis Garnier, la mission Pavie poursuivait sur toute l'étendue de la colonie sa vaste enquête géographique et ethnographique. Mais ce brillant début fut sans lendemain. Pendant que les institutions et les sociétés scientifiques de l'Inde, de Java, de la Chine et du Japon poursuivaient leur carrière laborieuse, les Français d'Indochine ne produisaient rien et paraissaient se désintéresser entièrement de l'étude des langues, des monuments, des littératures et de l'histoire du pays qu'ils avaient colonisé. C'est à peine si, dans cette longue période d'inertie, les études linguistiques de Chéon, les travaux lexicographiques de MM. Bonet et Génibrel, les recherches archéologiques et historiques de Dumoutier et les mémoires de la « Société des Etudes indochinoises de Saigon » perpétuaient, dans l'indifférence générale, la tradition des travaux d'érudition pure. Le moment allast venir où il aurait fallu s'adresser aux étrangers pour savoir quelque chose sur l'Indochine. « Il n'est pas inutile de rappeler, disait M. Finot, que la première traduction d'une inscription cambodgienne est l'œuvre d'un savant hollandais, et que la première étude de grammaire comparée sur la langue chame est due à un linguiste allemand. »

C'est pour remédier à cette situation humiliante que l'Ecole française d'Extrême-Orient sut-créée; et, désireux de rattraper le temps perdu, ses sondateurs eurent pour elle de hautes ambitions. Dès l'origine, ils lui assignèrent une tâche, qui, en ouvrant à son activité un domaine sans limites, répondait à merveille à la place spéciale que l'Indochine occupe parmi les pavs de l'Extrême-Orient. Ils ne voulurent pas qu'elle se bornât, comme les institutions analogues des contrées voisines, à des études purement locales d'archéologie, de philologie et d'histoire. L'Indochine est en effet le point de l'Asie où se sont heurtées et plus ou moins fondues les deux grandes civilisations de cette partie du monde, l'hindoue et la chinoise, et où sont venues se mêler toutes les races qui ont peuplé les terres continentales et insulaires de l'Asie orientale. On n'y trouve donc pas, comme en Chine et dans l'Inde aryenne, une race à part et une civilisation originale qui méritent d'être étudiées pour elles-mêmes, et qui ne doivent que peu de chose aux influences extérieures, mais tout au contraire le plus extraordinaire mélange de civilisations et de races diverses, dont aucune, semble-t-il, n'a son origine ou son centre dans l'Indochine elle-même. Les Annamites ont emprunté à la Chine, dont ils ont été si longtemps les tributaires et même les sujets, tous les éléments de leur organisation politique, sociale et religieuse, et jusqu'à leur écriture; les Chams, dont l'origine malaise n'est guère douteuse, les Cambodgiens, qui appartiennent peut-être au même groupe ethnique, et les Birmans, que leur langue paraît fattacher à la famille tibétaine, ont tous reçu de l'Inde leur religion et leur civilisation; les Thai, venus des confins du Yunnan et du Tibet à une époque relativement récente, présentent un état social où les influences chinoises se sont superposées aux influences indiennes; de Singapour à Phanrang, l'islamisme même a fait sentir son action et compte des adeptes; les tribus sauvages de la péninsule malaise et du centre de l'Indochine prolongent les tribus sauvages de l'Indonésie, et quelques autres celles de la Chine méridionale. De là l'impossibilité de faire sur l'Indochine autune étude sérieuse qui se borne à l'Indochine elle-même et ne remonte pas à la langue, à l'écriture, à la littérature, à l'art, à la religion, à la civilisation des pays voisins. C'est ce que les fondateurs de l'Ecole ont parsaitement compris, et c'est ce qu'ils ont voulu dire en lui donnant le nom d'Ecole française d'« Extrême-Orient ». Ils n'ont pas seulement voulu créer une institution qui permit à l'Indochine française de reprendre dans la science une place honorable et en rapport avec son importance, mais encore faire de cette institution un centre d'études philologiques, historiques et archéologiques portant sur l'Extrême-Orient tout entier, de l'Inde au Japon et du Turkestan aux archipels malais (1).

C'est ainsi que se rencontrèrent des conceptions parties de points de vue différents, mais aboutissant à la même conclusion pratique. Voulant assurer la solidité de son œuvre, M. Doumer offrit à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres d'en assurer l'organisation et le contrôle scientifique. Cette offre fut acceptée avec d'autant plus d'empressement que les recherches faites antérieurement en Indochine avaient révélé tout ce que ce vieux sol historique contenait de promesses. Les découvertes épigraphiques d'Etienne Aymonier, d'où était sortie la grande publication de Barth et de Bergaigne sur les inscriptions sanskrites du Cambodge et du Campa, les travaux du même explorateur sur les inscriptions khmères et čames, les études de Doudart de Lagrée, de Louis Delaporte, de Lucien Fournereau sur l'archéologie cambodgienne, et tant d'autres ouvrages suffisaient à donner la certitude d'une belle moisson scientifique. Ce fut donc avec une pleine confiance dans l'avenir au'on se mit en devoir de réaliser les intentions du Gouverneur général de l'Indochine. L'élahoration du statut fut poussée avec activité et, le 15 décembre 1808, M. Doumer signait à Paris l'arrêté « portant règlement pour la Mission 'archéologique d'Indochine ». Voici cet arrêté, qui fut la première charte de l'institution:

Le Gouverneur général de l'Indochine,

Vu le décret du 21 avril 1891;

Vu l'avis émis, le 9 décembre 1898, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France;

#### ARRÊTE:

Article premier. — Il est fondé en Indochine une Mission archéologique permanente

Elle est placée sous l'autorité du Gouverneur général et sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France.

#### Art. 2. - Elle a pour objet :

1º De travailler à l'exploration archéologique et philologique de la presqu'île indochinoise, de favoriser par tous les movens la connaissance de son histoire, de ses monuments, de ses idiomes;

(1) Rapport au Gouverneur Général de l'Indochine sur le développement de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 1902 à 1907. (BEFEO, VIII, 314-315).

- 2º De contribuer à l'étude érudite des régions et des civilisations voisines : Inde, Chine, Malaisie, etc.
- Art. 3. La Mission a pour chef un Directeur nommé par le Gouverneur général, sur la présentation de l'Académie des Inscriptions.

Il est nommé pour six années; son mandat est renouvelable

Il sera chargé:

- 1º De présider et de prendre part lui-même à l'enseignement, qui devra comprendre des cours de langues sanscrite et pâlie et d'archéologie pratique, former les auditeurs européens ou indigènes aux bonnes méthodes de travail et les mettre en état de collaborer utilement à l'œuvre archéologique poursuivie;
- 2º D'exercer sa direction et son contrôle sur les études et les travaux des pensionnaires dont il sera question à l'article 4.

A cet effet, il devra, dans la mesure des ressources qui seront mises à sa disposition :

S'entourer des répétiteurs européens ou orientaux dont le concours sera reconnu utile;

Créer les organes, tels que : bibliothèque, musée, qui paraîtront nécessaires au succès de l'entreprise ;

Fonder et diriger une publication où trouveront place, avec les travaux émanant directement de la Mission, ceux qu'il pourra recueillir ou provoquer au dehors, en guidant au besoin les auteurs de ses conseils et de son expérience.

Art. 4. — Il pourra être adjoint à la Mission, sur la désignation de l'Académie des Inscriptions, des pensionnaires français dont le nombre, variable suivant les circonstances et l'opportunité, ne devra, jusqu'à nouvelle décision, dépasser en aucun cas le maximum de trois.

Pourront être désignés : soit des jeunes gens se destinant à l'étude de l'Inde ou de pays d'Extrême-Orient, qui paraîtront offrir des garanties sérieuses de préparation scientifique, soit des savants dont les recherches rendraient désirable un séjour en Orient.

Ces pensionnaires ou savants en mission devront, tout en poursuivant leurs travaux personnels, coopérer à l'objet spécial de la Mission.

Ils seront défrayés par la Mission et y demeureront attachés pendant un an au moins. Ce terme pourra être prorogé d'année en année, sur la proposition du Directeur et l'avis de l'Académie.

Un fonds spécial sera inscrit au hudget de la Mission pour leur être distribué en bourses de voyage, au moyen desquelles ils feront des séjours d'étude d'une durée proportionnée aux ressources disponibles dans les pays d'Orient, Inde, Chine ou autres, selon l'objet particulier de leurs recherches.

Art. 5. — Chaque année, le Directeur devra adresser au Gouverneur général de l'Indochine un rapport détaillé sur les travaux de la Mission, ses publications en cours ou projetées, l'activité des pensionnaires et, généralement, sur tout ce qui intéressera les résultats et les progrès scientifiques de l'institution.

Ce rapport sera communiqué par le Gouverneur à l'Académie des Inscriptions, par l'intermédiaire du Ministre de l'Instruction publique.

L'Académie correspondra avec le Directeur toutes les fois qu'elle le jugera opportun pour lui communiquer ses observations ou ses avis.

Art. 6. — Il pourra être adjoint à l'enseignement scientifique de la Mission un enseignement des langues, écritures et littératures modernes de l'Extrême-Orient.

Ce texte peut sembler un peu imprécis: on le voulut tel, et non sans raison. L'important n'était pas d'en faire un règlement strict et arrêté dans tous ses détails, mais au contraire de lui laisser la plasticité suffisante pour l'adapter à des réalités imparfaitement connues. Les grandes lignes de l'œuvre étaient fixées; quant aux parties accessoires, on laissait à l'expérience le soin de prononcer. Elle ne tarda pas en effet à révéler l'opportunité de certaines retouches, qui furent aussitôt admises dans l'esprit de sage libéralisme qui avait dicté les premières décisions.

Le nom d'abord prétait à divers malentendus. On avait adopté celui de Mission archéologique d'Indochine : or une « mission » est en général temporaire, et une « mission archéologique » fait, apparemment, son étude exclusive de l'archéologie. Tel n'était pas le cas de la nouvelle institution qui prétendait à une durée illimitée et dont l'activité devait embrasser un champ heaucoup plus vaste que celui des études archéologiques. On lui restitua donc le nom, - que le Gouverneur général avait primitivement choisi (1), - d'Ecole française d'Extrême-()rient (2). Sans doute cette nouvelle appellation avait, elle aussi, ses inconvénients. Une « école » a pour objet d'enseigner ; or l'enseignement ne figurait dans le programme de l'Ecole française d'Extrême-Orient qu'à titre de fonction accessoire. Il n'y aurait même pas figuré du tout, si les savants français ne s'étaient fait de l'Indochine une idée qui ne répondait que très imparfaitement à la réalité. C'est sous l'empire de la même illusion qu'ils avaient prescrit au Directeur de la Mission de « s'entourer de répétiteurs ». Ce dernier article ne fut jamais appliqué à la lettre ; mais légèrement amendé, il fournit heureusement le moyen de combler une des plus graves lacunes du statut. A s'en tenir aux termes de cet acte, les pensionnaires étant nommés pour un an, le personnel n'eût compris d'autre élément permanent que le Directeur, ce qui rendait impossible toute œuvre de longue haleine. Par bonheur les « répétiteurs » n'étaient pas soumis à l'obligation du renouvellement annuel; sous le titre plus acceptable de « professeurs », ils devinrent en réalité des membres permanents, dont la collaboration ininterrompue fit la force et le succès de l'institution.

<sup>(1)</sup> Budget général pour l'exercice 1899, p. 52, où l'Ecole française d'Extrême-Orient forme, avec l'Institut Pasteur de Nhatrang et l'Ecole de Médecine, le chapitre X : Etablissements scientifiques.

<sup>(\*)</sup> Arrêté du 20 janvier 1900.

Ainsi fut conjuré le double péril qui menaçait l'avenir de l'Ecole : d'une part la subordination du travail fécond de la recherche au labeur stérile de l'enseignement ; d'autre part la discontinuité des recherches résultant du renouvellement incessant du personnel.

La constitution une fois arrêtée, on s'occupa de former la première équipe qui serait chargée de la mettre en œuvre. L'Académie des Inscriptions présenta et le Gouverneur général agréa pour le poste de premier directeur M. Louis Finot, directeur-adjoint à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, à qui fut adjoint M. Antoine Cabaton (1) en qualité de secrétaire-bibliothécaire (2). Un peu plus tard, le capitaine Lunet de Lajonquière de l'infanterie coloniale, fut attaché à la « Mission archéologique » (3).

Arrivée à Saigon en janvier 1899, la Mission se mit aussitôt au travail. Après avoir installé son service embryonnaire dans un petit pavillon situé rue Nationale, le Directeur s'appliqua à engrener ce nouveau rouage dans le mécanisme administratif. Ce ne fut pas chose aisée. En présence de cette Mission qui, à la différence des autres, ne bornait pas son ambition à une randonnée en Indochine, mais prétendait s'y installer ad æternum, l'âme des chefs de bureau flotta entre la stupeur et l'ironie. Ils en prirent finalement leur parti avec un souriant scepticisme, comptant bien que cette fantaisie ne serait qu'un déjeuner de soleil, de ce soleil tropical qui dévore si vite les institutions comme les hommes. D'ailleurs les résistances cédaient vite devant les ordres d'un Gouverneur général qui savait se faire obéir.

D'autre part l'œuvre naissante eut le bonheur de trouver dans le Directeur des affaires civiles, M. Stanislas Broni, un tuteur aussi ferme que bienveillant. Notre Ecole doit beaucoup à cet homme excellent qui, dans la péride critique des débuts, sut la soutenir et la guider avec tant de sagesse et de bonté. Elle lui a plus tard témoigné sa gratitude en lui dédiant le second volume de son Bullelin, à une époque où il y avait quelque mérite à le faire.

C'est au Cambodge que le travail commença; le Directeur et M. Cabaton y firent un séjour de quatre mois (avril-juillet 1899) pour en étudier la langue et la littérature, visiter un certain nombre de monuments et recueillir des manuscrits. Ce voyage eut pour résultat la formation d'un premier fonds de manuscrits khmèrs comprenant environ 100 ouvrages en 300 fascicules, ainsi que l'envoi à Saigon de quelques sculptures détachées, provenant de Ta-Prohm (province de Bati) et destinées à faire partie du futur Musée.

Pendant que ces recherches se poursuivaient au Cambodge, le troisième membre de la Mission opérait sur un point opposé et sur un terrain différent.

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui professeur à l'Ecole des Langues Orientales et à l'Ecole Coloniale.

<sup>(2)</sup> Arrètés du 30 décembre 1898, 5 et 6 mars 1899.

<sup>(3)</sup> Arrêté du 31 mars 1899.

Le capitaine Lunet de Lajonquière, qui avait auparavant commencé pour son propre compte l'étude ethnographique des populations du Haut-Tonkin, fut autorisé à compléter ses recherches par une exploration de la frontière chinoise entre Moncay et Laokay. Parti de Băc-ninh en mars 1899, il rentrait au mois de juin à Saigon avec un rapport très complet sur les peuplades Thai, Man, Meo, Lolo rencontrées sur sa route, une série de 22 vocabulaires et quelques manuscrits.

Ces premières études n'étaient, en quelque sorte, qu'un travail de prospection. La grande tache à entreprendre était celle de l'organisation, qui comprenait en première ligne la création d'une bibliothèque, d'un musée et d'un service de conservation des monuments historiques. Pour une telle entreprise, le meilleur gage de succès est de pouvoir profiter des expériences faites ailleurs. Or il y avait tout proche de l'Indochine un pays où des mécanismes de ce genre fonctionnaient depuis longtemps avec un succès incontesté : c'était Java. La Société des Arts et Sciences de Batavia, doyenne de toutes les sociétés orientales, s'est, au cours d'une carrière séculaire, enrichie d'observations précieuses; sa belle bibliothèque, son musée archéologique et ethnographique, ses publications, tout ce superbe atelier scientifique constitué par le labeur de plusieurs générations de savants est un modèle qui doit être étudié par quiconque se propose de tenter en Extrême-Orient une tâche analogue. C'est pour recueillir cette documentation que la Mission obtint l'autorisation de faire un voyage à Java. Le séjour dans l'île, avec la visite des principaux monuments et une excursion à Bali, occupa les mois d'août et de septembre ; grâce à l'obligeant concours de J. Brandes, de L. Serrurier et de J. Groneman, ce voyage fut une véritable initiation au fonctionnement d'un grand institut scientifique en Extrême-Orient (1).

Toutefois, avant de tenter la création dans notre colonie d'un établissement comparable à celui de Batavia, il était nécessaire de procéder à un survey général du terrain à explorer. C'est pourquoi dès sa rentrée à Saigon le 3 octobre, le Directeur décida de faire, avec M. de Lajonquière, le tour complet de l'Indochine française: ils devaient se rendre de la Cochinchine au Tonkin par la route mandarine, remonter les vallées du Fleuve Rouge et de la Rivière Noire, gagner Luan Praban et redescendre au Cambodge par le Mékong. Pendant ce temps, M. Cabaton, qui avait choisi les Čams pour sujet de ses recherches, s'occuperait à étudier successivement leurs deux groupements principaux, au Cambodge et dans le Sud de l'Annam.

Partis de Saigon le 16 octobre 1899, MM. Finot et L. de Lajonquière remontèrent le long de la côte, étudiant au passage les groupes čams de

<sup>(1)</sup> Le côté anecdotique du voyage a été retracé dans un livre du C<sup>1</sup> Lungt de Lasonoutère, En Insulinde, Paris, A. Grasset, 1914.

Phanri et de Phanrang et les monuments de l'ancien Campa subsistant entre la frontière Sud du Bình-thuận et la Porte d'Annam. Ils visitèrent ainsi le temple de Pō Klaun Garai à Phanrang, celui de Pō Nagar à Nhatrang, ceux qui entourent le site de l'ancienne capitale de Vijaya (Bình-dịnh), les ruines du monastère bouddhique de Đông-dường, la cité religieuse de Mì-son, les grottes de Phong-nha et de Cu-lac (Quang-bình) où des inscriptions tracées sur les parois permettent de reconnaître d'anciens sanctuaires. A leur arrivée à Hanoi (18 janvier 1900) ils pouvaient déjà publier, comme premier fruit de leurs recherches, un fascicule autographié contenant un inventaire sommaire des monuments du Campa (178 nos) avec une carte provisoire (en 7 feuilles) et des plans de Đông-dường et de Mì-son (¹).

Tandis que s'exécutait ce voyage, une autre mission était en cours au Laos. Au moins d'août 1899, M. Alfred Lavallée, commis des Postes et Télégraphes, chargé du bureau de Ban-muan (Laos), avait proposé et fait agréer un projet de voyage ethnographique et linguistique chez les tribus sauvages du Sud-Est de l'Indochine. Il projetait de se rendre de Ban-muan à Attopeu par la région des Boloven; — d'Attopeu à Kontum, siège de la Mission des Bahnars, d'où il tenterait une reconnaissance chez les Sedang; — de Kontum à Ban-don par le pays Jaraï, en visitant les fameux rois de l'Eau et du Feu; — de Ban-don à Saigon par la haute Sé-ban-kan et la vallée du Donnai, après une reconnaissance chez les Radé, vers le Khánh-hòa.

Ce plan ne put s'exécuter qu'en partie. Quittant Ban-muan en décembre 1899, M. Lavallée était à Attopeu en janvier 1900. Il gagna ensuite Kontum; là, une grave maladie l'obligea à rallier Quinhon d'où il fut dirigé sur l'hôpital de Saigon. Sa santé s'étant améliorée après un mois de séjour, il se rendit au Khánh-hòa pour compléter son étude par une visite chez les Radé. Son rapport, rédigé avec une grande précision, illustré d'excellentes photographies et accompagné de plusieurs vocabulaires, constituait un premier et très heureux effort pour situer géographiquement et classer selon leurs affinités ethniques les tribus encore si mal connues qui occupent les régions entre le Mékong et la chaîne annamitique (²).

Le séjour du Directeur à Hanoi, en janvier 1900, permit de régler plusieurs questions importantes. D'abord, pour les motifs exposés plus haut, il fut décidé que la Mission archéologique porterait désormais le nom d'Ecole

<sup>(1)</sup> L. FINOT et LUNET DE LAJONQUIÈRE. Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam — Hanoi, 1900.

<sup>(2)</sup> Cf. arrèté du 15 janvier 1900 détachant temporairement M. Alfred Lavallée a la Mission archéologique; arrèté du 29 juillet 1900 remettant M. Lavallée à la disposition du Directeur des Postes et Félégraphes de la Cochinchine à compter du 3 août 1900; rapports annuels de 1900 et 1901 (BEFEO, 1. 72; II, 116); A. Lavallée, Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud-Est de l'Indochine (BEFEO, 1, 291).

française d'Extrème-Orient (arrêté du 20 janvier 1900). Ensuite on s'occupa de lui fournir les moyens d'assurer la protection des monuments historiques : ce but fut atteint par l'arrêté du 9 mars 1900 préparé par le Directeur avec l'aide du Procureur général Assaud. Rendant compte à l'Académie des Inscriptions de cet important progrès, M. Finot s'exprimait ainsi :

Il faut avoir visité les monuments de l'Indochine pour bien comprendre à quel point ce service était urgent, et combien il est à regretter qu'il ait eté créé si tard. Une habitude constante s'était établie de dépouiller les temples de leurs sculptures pour en orner les jardins et en enrichir les collections privées; les inscriptions ellesmêmes n'échappaient pas à ces fantaisies décoratives. Ce qui a été dilapidé ainsi est incalculable... Nous avons mis fin à ce pillage en proposant au Gouverneur général une législation protectrice qui met dorénavant nos monuments à l'abri de toute mutilation et de toute altération. On ne reverra plus ces théories de sculptures qui voyageaient sur terre et sur mer au gré d'archéologues amateurs. Pas une pierre ne quittera désormais sa place sans une autorisation régulière. La période nomade est close et, espérons-le, définitivement (1).

L'arrèté du 9 mars 1900 (2) stipulait que les monuments et objets mobiliers présentant, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public seraient classés par arrêté du Gouverneur général sur la proposition du Dîrecteur de l'Ecole française d'Extrème-Orient; qu'ils ne pourraient être détruits, réparés, modifiés, aliénés ou déplacés sans une autorisation régulière; que les ruines, inscriptions ou objets d'intérêt archéologique découverts au cours de fouilles ou de travaux devaient être signalés aussitôt à l'administration; que tout fonctionnaire public recevant un de ces objets à l'occasion de ses fonctions, devait le mettre à la disposition du Gouverneur général, qui statuerait sur la destination à lui donner. Enfin un article définissait en termes exprès les attributions de l'Ecole: « Le Directeur de l'Ecole française d'Extrème-Orient est chargé de la surveillance des monuments historiques et autres antiquités de l'Indochine. Il propose au Gouverneur général les mesures propres à en assurer la conservation. »

Cet arrêté, encore en vigueur, a eu les plus heureux effets sur la conservation des antiquités, bien qu'il se soit révélé inopérant dans certains cas, et que le besoin d'une législation plus stricte se soit parfois fait sentir.

Ces questions réglées, MM. Finot et de Lajonquière se remirent en route au début de février 1900, et traversèrent le Tonkin méridional par Hung-hoá, Van-yèn, Van-bú et Điện-bièn-phủ, relevant les caractéristiques des groupes mường, thai et kha qui se trouvaient sur leur itinéraire. De Điện-bièn-phủ ils se dirigèrent sur Luan Praban par le Nam Ou et le Nam Kan.

<sup>(4)</sup> Comptes rendus des seances de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1901, D. 284.

<sup>(2)</sup> BEFEO, 1, 76.

Un séjour de quelque durée à Luan Praban, suivi de la descente du Mékhong avec arrêts à Vien-Chan, Savannakhet et Bassac, leur permit de commencer l'étude de l'art laotien, de reconnaître les principaux monuments khmèrs du Laos et de réunir un premier fonds de manuscrits thai. Ils étaient de retour à Saigon en mai 1900.

On eut à ce moment de graves inquiétudes sur le sort d'un nouveau membre de l'Ecole. M. Paul Pelliot, élève diplômé de l'Ecole des Langues Orientales (1), nommé pensionnaire par arrêté du 15 août 1899, était arrivé à Hanoi en janvier 1900 et avait reçu peu de temps après une mission en Chine (2). Il commença son voyage par une visite à Hué, où il fit d'heureuses trouvailles dans les bibliothèques du Conseil d'Etat (Nôi-các) et du Bureau des Annales (Sử-quân). De là il se rendit à Pékin où l'attendaient, au lieu des jours studieux qu'il comptait y passer, les plus dramatiques péripéties. En mai 1900, les agressions des Boxeurs prenaient un caractère dangereux. Le 13 juin, la maison des élèves-interprètes de la Légation de France fut incendiée avec les livres que M. Pelliot avait commencé de rassembler pour la bibliothèque de l'Ecole (3). Le 14 juin il se mit, comme volontaire, à la disposition du lieutenant de vaisseau Darcy et prit brillamment sa part des combats qui eurent lieu autour des légations jusqu'à la délivrance des assiégés (14 août 1900), après laquelle il put enfin reprendre le cours de ses recherches scientifiques. Les remous de cette tempète eurent pour résultat de jeter sur le marché une quantité d'objets d'art et de documents qui en temps normal n'eussent pas quitté leurs calmes asiles. M. Pelliot sut avec un discernement très sûr choisir ceux qui devaient faire honneur aux collections de l'Ecole. Il était de retour à Saigon en janvier 1901, avec une collection de peintures et d'objets d'art dont les unes ont enrichi le Louvre et dont les autres sont restés les pièces maîtresses de notre Musée. Il fut nommé professeur de chinois le 6 février 1901.

La période des explorations préliminaires étant maintenant close, le moment était venu d'aborder des tàches plus précises : inventaire général des monuments, publications, constitution de la bibliothèque et du Musée.

L'Ecole se trouva juste à ce moment privée des services de son plus ancien membre, M. Cabaton, que sa santé ébranlée par le climat obligeait à rentrer en France (4). Du moins avait-il eu le temps de mener à bien ses recherches.

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui professeur au Collège de France et membre de l'Institut.

<sup>(2)</sup> Arrêté du 15 février 1900.

<sup>(3)</sup> Cette collection comprenait: le T'ou chou tsi tch'eng, les vingt quatre histoires, le Ki lou hoei pien, les descriptions (t'ong tche) des provinces chinoises limitrophes de l'Indochine, le P'ei wen yun fou, le T'a Ts'ing yi t'ong tche, le Cheou chan ko ts'ong chou, etc.

<sup>(4)</sup> Arrêté du 23 août 1900 acceptant la démission de M. Cabaton pour compter du 20 juillet 1900

sur les Cams du Cambodgé et de Phanrang, qui devaient paraître peu après dans les Publications.

Par contre le personnel fut bientôt renforcé par l'entrée de deux excellents collaborateurs: Henri Parmentier et Jean Commaille, le premier comme pensionnaire (1), le second en qualité de secrétaire-comptable (2).

On commença par l'Inventaire archéologique. Il sut décidé que M. Lunet de Lajonquière se chargerait de l'inventaire des monuments du Cambodge et que celui des monuments du Campa serait réservé à M. Parmentier.

M. de Lajonquière partit en juillet 1900 (3). Il avait pour mission de rechercher les monuments et les ruines répartis sur le territoire du Cambodge actuel, d'estamper les inscriptions, d'établir un inventaire descriptif et une carte de tous les vestiges historiques qu'il rencontrerait en route. Cet inventaire devait en outre permettre la préparation d'un arrêté de classement des monuments historiques qu'on souhaitait présenter à la signature du Gouverneur général avant son départ pour la France annoncé pour le mois de février 1901 (4). Cette date impérative limitait la durée du voyage à une période de six mois, qui après avoir paru amplement suffisante se trouva finalement un peu courte. Néanmoins, grâce à l'activité de M. de Lajonquière, grâce aussi à l'aide que lui apporta le premier volume du Cambodge de M. Aymonier, qui parut au cours de sa mission, il réussit à remplir son programme dans des conditions très satisfaisantes et revint à l'époque fixée avec un inventaire de 290 monuments et 111 inscriptions, dont 36 nouvelles. Il fut remis à la disposition de l'autorité militaire le 21 janvier 1901.

En juillet 1900 parut le premier volume des Publications de l'Ecole: la Numismatique annumite du capitaine Désiré Lacroix, à Saigon, chez Ménard et Legros, 1 vol gr. in-8° de 231 + XXXI pages, avec un atlas de 40 planches. Cet ouvrage, fruit de longues recherches. — bien que l'auteur le présente modestement comme une nouvelle édition augmentée des Notes pour servir à la recherche et au classement des monnaies et médailles de l'Annam et de la Cochinchine française de J. Silvestre (Saigon, 1882). — avait été choisi comme particulièrement utile aux collectionneurs de monnaies indochinoises (°).

<sup>(1)</sup> Arrêté du 28 juillet 1900 portant que M. Henri Parmentier, architecte, élève diplômé de l'Ecole des Beaux Arts, est nommé pensionnaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient

<sup>(2)</sup> Arrêté du 24 octobre 1900 mettant M. Jean Commaille, commis de 3<sup>e</sup> classe des Services civils, à la disposition du Directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient, pour être chargé de la comptabilité, du matériel, de la bibliothèque et du Musée de cet établissement.

<sup>(1)</sup> Il s'était auparavant (juin 1900) rendu en Annam pour préparer l'expédition au Musée des sculptures de MI-son.

<sup>(4)</sup> Cet arrêté fut en effet signé le 6 février 1901.

<sup>(5)</sup> Il fut jugé digne par l'Académie des Inscriptions d'une partie du prix Stanislas Julien (6 juin 1902). Le capitaine Lacroix mourut à l'hôpital militaire de Hanoi le 21 décembre 1903, léguant à l'Ecole sa collection de monnaies indochinoises.

En outre, le choix qu'on faisait pour inaugurer les *Publications*, d'un érudit n'appartenant pas au cadre de l'Ecole, attestait immédiatement l'esprit libéral dont elle s'est toujours inspirée par la suite.

Ce premier ouvrage avait été publié à Saigon; mais l'exécution des volumes suivants exigeant un outillage typographique plus perfectionné que celui que pouvait offrir l'industrie locale, il fut décidé de les faire imprimer à Paris. Seul le Bulletin fut confié à l'imprimerie F.-H. Schneider, à Hanoi. Le chef de cette maison, homme de goût et épris de son métier, mit son amour propre à présenter cette revue de manière à satisfaire le public auquel elle était destinée, et il y réussit. Considérant les difficultés techniques d'une entreprise aussi nouvelle en Indochine, on peut dire que ce succès a fait grand honneur à M. F.-H. Schneider. Notre Bulletin a reçu depuis des améliorations de détail, mais ses caractéristiques primitives n'ont pas changé, et nous avons eu plus d'une fois l'occasion de nous féliciter d'avoir suivi les conseils de cet imprimeur expérimenté.

Une autre publication, plus modeste mais qu'on espérait devoir procurer à l'Ecole d'utiles renseignements pour ses travaux futurs, fut celle d'un petit carnet intitulé: Instruction pour les collaborateurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient (Saigon, Ménard et Legros, 1900). Il contenait, avec quelques conseils pratiques pour les recherches ethnographiques, linguistiques et archéologiques, une liste de mots usuels en trois langues (annamite, cambodgien, laotien) avec des colonnes en blanc destinées à recevoir les mots correspondants d'idiomes moins connus, notamment des langues sauvages. Distribués libéralement avec l'invitation de les retourner à l'Ecole après les avoir remplis, ces carnets trouvèrent un si bon accueil que la plupart restèrent entre les mains de leurs possesseurs. Néanmoins il en revint un certain nombre qui apportèrent des documents utiles (1).

Au mois de novembre 1900 l'installation de l'Ecole fut assurée par la location de deux immeubles: l'un rue Nationale n° 103 destiné au logement des pensionnaires, l'autre rue Pellerin n° 140, affecté au Musée, à la bibliothèque et au logement du Directeur.

Le rez-de-chaussée de ce dernier bâtiment fut promptement occupé par les sculptures et inscriptions rapportées du Cambodge (Bati, Sambor) et de l'Annam (Jardin public de Tourane et Mi-Son) (2) et par celles qui, après avoir figuré à l'ancien musée de Saigon, avaient été exilées au Jardin Botanique et au Jardin du Gouvernement général. Le Gouverneur général tint à enrichir lui-même les collections du Musée en lui offrant un sceptre en jade et un splendide brûle-parfums, tous deux d'origine chinoise.

<sup>(1)\*</sup>Ce petit volume a servi de modèle aux questionnaires établis par la Siam Society en vue de l'enquête qu'elle poursuit en pays siamois.

<sup>(2)</sup> Celles de Mi-son parvinrent à Saigon au commencement d'octobre 1900.

Au mois de décembre 1900, M. Parmentier arriva de France et fut immédiatement affecté à l'étude des monuments cams de l'Annam.

Au commencement de 1901, le bilan des deux premières années s'établissait donc de la façon suivante : le premier volume des Publications avait paru et trois autres étaient prêts à le suivre ; le premier fascicule du Bulletin était sous presse; le Musée et la Bibliothèque se développaient ; l'inventaire des monuments du Cambodge proprement dit était achevé; on avait réuni les éléments d'un Atlas archéologique de l'Indochine. Les monuments historiques de l'Indochine, trop longtemps négligés ou dilapidés, étaient désormais couverts par une législation protectrice; ceux du Cambodge et du Čampa avaient fait l'objet d'un arrêté de classement. A l'œuvre ainsi commencée il ne manquait plus qu'une garantie efficace de stabilité. Le Gouverneur général la lui donna en obtenant la signature d'un décret présidentiel qui faisait de l'Ecole française une institution d'Etat. Ce décret, signé à Paris par le président Loubet, le 26 février 1901, reproduisait simplement les termes de l'arrêté constitutif, avec cette différence que le Directeur, au lieu d'être nommé par arrêté du Gouverneur général, devait l'être désormais par décret, sur la proposition du Gouverneur général de l'Indochine et la présentation de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

L'avenir étant ainsi assuré, il parut que le moment était venu pour le Directeur de se rendre à Paris pour exposer à l'Institut l'état de choses qui existait dans la colonie, justifier les décisions prises, préciser les résultats acquis et faire approuver les lignes directrices qu'il entendait suivre à l'avenir. Il importait aussi de mettre en route la suite des *Publications* et d'établir des relations régulières avec les Sociétés savantes d'Europe.

Ce congé fut facilité par l'obligeance de M. Alfred Foucher, maître de conférences à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, qui se déclara prêt à exercer par intérim les fonctions de Directeur de l'Ecole pendant l'absence du titulaire. Cet intérim fut autorisé par arrêté du 13 janvier 1901. Un arrêté du même jour chargeait M. Edouard Huber, élève diplômé de l'Ecole des Langues Orientales, d'une mission ayant pour objet l'histoire et les langues de l'Indochine.

M. Foucher arriva en janvier 1901 pour prendre possession de son poste, et M. Finot partit pour la France le 1<sup>et</sup> février suivant. Dès son arrivée à Paris, il adressait au Gouverneur général, en date du 20 mars 1901, son rapport annuel sur les travaux de l'Ecole française pendant l'année 1900. Un peu plus tard, il soumettait à l'Académie des Inscriptions, dans la séance du 10 mai, les résultats déjà obtenus par l'Ecole et ses projets d'avenir. Pendant 30n séjour en France, il fit paraître 3 volumes, deux formant les tomes II et III des Publications: les Nouvelles Recherches sur les Chams, par A. Cabaton; et la Phonétique annamite (dialecte du Haut-Annam) par L. Cadière; et un horssérie: l'Atlas archéologique de l'Indochine par E. Lunet de Lajonquière. Le premier volume de l'Inventaire des Monuments du Cambodge du même auteur fut mis sous presse, et un arrangement fut conclu avec M. Victor Henry,

professeur à l'Université de Paris, pour la composition d'un manuel de sanskrit destiné à inaugurer une nouvelle série parallèle aux Publications et intitulée Bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient. On s'attacha à établir un service d'échanges entre l'Ecole française et les principales sociétés savantes d'Europe et d'Amérique. Enfin d'importants achats de livres furent faits en vue de constituer le plus rapidement possible la bibliothèque qui s'imposait comme l'instrument nécessaire des travaux futurs.

Pendant ce temps, l'Ecole continuait de progresser en Indochine sous la direction de M. Foucher.

Le premier fait notable fut l'apparition du Bulletin, dont le n° 1 sortit des presses de l'imprimerie Schneider à Hanoi en mars 1901. Les trois autres fascicules de l'année furent imprimés avec une régularité parfaite.

Rendant compte de cette publication au Gouverneur général dans son Rapport annuel M. Foucher s'exprimait ainsi:

Les quatre numéros de la première année forment un volume grand in-80 de 434 pages, accompagné de 75 illustrations et de trois cartes, et remarquablement exécuté par l'imprimerie Schneider, à Hanoi. Au début ont trouvé place trois lettres de bienvenue, adressées à l'Ecole par ses parrains de l'Institut, MM. Barth, Bréal et Senart, au moment où elle faisait, pour ainsi parler, son entrée dans le monde. Si nous mettons à part ces trois lettres, d'ailleurs pleines de bons conseils et d'utiles suggestions, sur les dix autres articles de fond, huit sont consacrés à la philologie indochinoise : tour à tour ils ont trait à la religion et à l'architecture des Chams, au folk-lore annamite et à l'art tonkinois, à l'archéologie du Laos, aux coutumes du Cambodge, et enfin à l'ethnographie des tribus sauvages de l'intérieur. Les deux autres études, l'une de sinologie pure, l'autre de pur indianisme (1), marquent la juste part des deux civilisations dont dépend celle de l'Indochine, la bien nommée.

Mais plus encore que les titres de ces articles, je voudrais signaler à votre attention les noms de leurs auteurs. Sur dix collaborateurs, trois seulement, MM. Finot, Foucher et Parmentier, appartiennent au personnel de l'Ecole; les sept autres ont tous été recrutés sur place. Vous y trouverez successivement un directeur de l'enseignement, M. Dumoutier; un administrateur, M. Adh. Leclère; un officier des troupes coloniales, M. L. de Lajonquière; un architecte des Travaux Publics M. H. Dufour; un employé des postes, M. A. Lavallée; un missionnaire, le R. P. Cadière; un jésuite chinois, le R. P. Tchang. Rien ne peut nous inspirer une satisfaction plus légitime. Non seulement l'Ecole a ainsi montré qu'elle est bien « la maison aux larges portes » dont parle M. Finot dans son premier Rapport, mais on a pu voir avec quelle rapidité elle avait rallié autour d'elle, pour me servir encore des expressions de son Directeur,

<sup>(1)</sup> M. Tohang, Tableau des souverains de Nan-tchao; et A. Foucher, Note sur la géographie ancienne du Gandhàia (commentaire à un chapitre de Hiuen-tsang). Dans ce dernier article, M. Foucher identifiait le célèbre stupa de Kanişka avec le « tumulus du grand roi » (Shâh-ji-ki dheri), situé à environ 1 kil. au S-E. de Peshavar. Sur cette indication, MM. Marshall et Sponner y pratiquèrent en 1909 une fouille qui amena la découverte du reliquaire de Kanişka (BEFEO, IX, 622)

ceux, plus nombreux qu'on ne croit dans la colonie, « que ne sollicite pas exclusivement l'intérêt de l'heure et qui gardent le goût des recherches désintéressées et la préoccupation des choses de l'esprit ». Mieux encore que l'énumération, que nous faisions tout-à-l'heure, de nos bienfaiteurs, la liste de nos collaborateurs prouve à quel point l'Ecole remplit une véritable fonction sociale et répond à un besoin public.

L'événement le plus important pour l'Ecole en cette année 1901 fut la seconde mission de M. Pelliot en Chine. On a vu plus haut qu'après la délivrance des légations, il s'était attaché à sauver de la destruction et à acquérir pour le compte de l'Ecole bon nombre d'objets présentant un caractère documentaire ou artistique. En rentrant à Saigon, en janvier 1901, il rapportait plusieurs caisses de peintures, porcelaines et jades. Il repartait presque aussitôt pour une nouvelle mission (arrèté du 6 février 1901), et dès le mois de mai, l'Ecole recevait de nouvelles caisses contenant des laques, des émaux cloisonnés, des bronzes splendides, quatre-vingts statuettes de bronze représentant le panthéon tibétain, enfin un grand nombre de livres précieux, parmi lesquels le Kanjur et le Tanjur tibétains (100 et 280 liasses), le Kanjur mongol (108 liasses), l'encylopédie chinoise T'ou chou tsi tch'eng (458 boîtes), etc. Ayant fait ce magnifique envoi, M. Pelliot était de retour à Hanoi, vers la fin, de juin, à temps pour surveiller le tirage du 2º numéro du Bulletin, et le 3 juillet à Saigon, d'où il partit pour prendre un congé de 6 mois en France.

M. Ed. Huber, embarqué à Marseille le 25 mars, arriva le 17 avril, juste à point pour prêter le secours de ses connaissances variées au classement des ouvrages expédiés par M. Pelliot. Tout ce travail étant terminé au mois d'août, il fut envoyé à Hué, puis à Hanoi, où il surveilla la publication du 3<sup>e</sup> numéro du Bulletin, enfin à Canton et à Fou-tcheou (arrêté du 16 août 1901), où il put réunir des documents nouveaux sur l'islamisme chinois.

Pendant que la bibliothèque et le musée s'organisaient sous la direction de M. Foucher avec la collaboration de MM. Huber et Commaille, M. H. Parmentier consacrait six mois de l'année à l'inventaire des monuments de l'ancien Čampa, prenant des relevés des temples encore debout, les débarrassant des végétations parasites et en déblayant les alentours, en même temps qu'il s'appliquait à rechercher l'emplacement des édifices disparus et à en réunir les débris. Un premier résumé des observations faites au cours de cette reconnaissance d'ensemble parut dans le Bulletin (I, 245) sous le titre de Caractères généraux de l'architecture chame. L'étude détaillée du monument de Pō Nagar fournit à l'auteur la matière d'un nouvel article: Le sanctuaire de Pō Nagar à Nhatrang (BEFEO, II, 19). Ses relevés en douze grands dessins, figurèrent au Salon de 1902 et lui valurent une troisième médaille.

A côté du Čampa, le Cambodge gardait sa place dans les préoccupations de l'Ecole. Deux missions y furent envoyées. L'unz, confiée à M. Commaille, avait pour but de reprendre et d'achever des fouilles entreprises clandes tinement à Bassac (Svai Rieng); l'autre avait pour objectif le Bayon d'Ankor Thom, alors possession siamoise. Elle était dirigée par M. Henri Dufour, inspecteur

des bâtiments civils du Cambodge, accompagné, à titre d'assistant, de M. Ch. Carpeaux, attaché au Musée de sculpture comparée du Trocadéro, chargé d'une mission archéologique en Indochine, tous deux mis à la disposition de l'Ecole par arrètés du 24 septembre et du 22 octobre 1901. Cette mission avait pour programme de dresser le plan de la deuxième enceinte du Bayon et d'en photographier tous les bas-reliefs: elle réussit à s'acquitter complètement de sa tâche, malgré le temps très court dont elle disposait (décembre 1901-janvier 1902), et put présenter au Congrès de Hanoi, en décembre 1902, les fruits de son travail sous forme de quatre albums de photographies et d'un plan scrupuleusement exact. Complétée par une seconde mission en 1903, elle devait aboutir sept ans plus tard à la belle publication des Bas-reliefs du Bayon, si connue des archéologues (1).

Une autre mission de caractère ethnographique, fut remplie dans le Haut-Tonkin par le capitaine Bonifacy, de l'infanterie coloniale, détaché à l'Ecole par arrèté du 29 octobre 1901. Ce savant officier, dont les travaux ultérieurs ont popularisé le nom, rapporta de son voyage de trois mois (octobre-décembre 1901) cinq notices détaillées sur les Mans et 86 objets destinés à la section ethnographique du Musée.

Le directeur p. i. lui-même fut tour à tour appelé à Phnom Pén par l'intérêt d'une petite exposition locale où figuraient diverses sculptures et inscriptions qu'il réussit à faire entrer au Musée ; à Hanoi, par la nécessité de surveiller l'impression du premier numéro du Bulletin; à Hué, par l'utilité d'entrer en relation avec le Bureau des Annales. Plus tard, il se rendit à Pô Nagar, dont M. Parmentier étudiait la restauration, au nouveau sanatorium du Langbian où le Gouverneur général réservait un chalet de repos à l'Ecole ; enfin à Ankor, où il se proposait d'envoyer une mission d'études. Sur sa proposition fut créée à Hanoi, par arrêté du 31 septembre 1901, une Commission des Antiquités du Tonkin pour travailler, sous la présidence du Directeur de l'Ecole, à la conservation des monuments et souvenirs historiques de ce pays. Elle se composait de MM. Dumoutier, directeur de l'enseignement; Babonneau, chef des travaux de la Ville de Hanoi; Godard, ingénieur, chef de service aux Travaux publics; Grossin, commandant la Gendarmerie de l'Indochine; Hoàng-trong-Phu. directeur du Collège des Hâu-Bô; Lemarié, directeur de l'agriculture au Tonkin; l'-col. Lubanski, chef du Service géographique; Taupin, directeur du Collège des interprètes ; Vildieu, architecte, chef du Service des Bâtiments civils. Le rôle de la Commission était, aux termes de l'arrêté constitutif, « d'inventorier les monuments ou objets ayant un intérêt historique ou artistique... et de contribuer par tous les moyens en son pouvoir à la

<sup>(1)</sup> Le Bayon d'Angkor Thom. Bas-reliefs publiés par les soins de la Commission archéologique de l'Indochine d'après les documents recueillis par la Mission Henri Dufour avec la collaboration de Charles Carpeaux. — Paris, 1910-1913, 2 vol. in-4°.

connaissance de l'histoire, de l'archéologie et de l'ethnographie du Tonkin ». Cette Commission fit preuve d'une louable activité, prépara le classement des principales pagodes de Hanoi et contribua par son intervention à sauver quelques vestiges historiques menacés de destruction. Plusieurs de ses membres furent pour l'Ecole de précieux collaborateurs.

M. Babonneau fut le premier à recueillir et à signaler les faïences et terres cuites anciennes que la pioche des terrassiers faisait surgir sur l'emplacement de l'ancienne Đại-la-thành. Le commandant Grossin offrit au Musée une série d'outils préhistoriques exhumés par lui-même en Cochinchine (1); c'est aussi grâce à lui que le musée lapidaire, sans asile en 1904, en trouva un à la Gendarmerie de Saigon. Mais c'est Gustave Dumoutier qui nous apporta le concours le plus énergique et le plus efficace.

Gustave Dumoutier était venu au Tonkin en 1886, accompagnant Paul Bert en qualité d'interprète pour l'annamite et le chinois. Dès son arrivée, il avait été chargé de l'organisation de l'enseignement, et il l'entreprit avec une vigueur qui aurait promptement conduit à de brillants succès, si la mort du grand Résident général ne lui avait retiré l'appui dont il avait besoin pour réussir. Décu de ce côté, il tourna son activité vers les études d'histoire, d'archéologie et d'ethnographie. L'Ecole venait à point pour apporter à l'œuvre qu'il avait essayée jadis avec la fondation de l'Académie Tonkinoise (2), et qu'ensuite il avait poursuivie seul avec une courageuse ténacité, une impulsion nouvelle et de plus puissants moyens d'action. D'autres ont témoigné quelque dépit d'être troublés dans la jouissance de leur monopole : Dumoutier était d'une autre trempe. Il fut pour l'Ecole à ses débuts un guide sûr et un ami dévoué. Le premier fascicule du Bulletin contenait un article de lui (3). Viceprésident de la Commission des Antiquités du Tonkin, il prit une part prépondérante aux études entreprises dans ce pays et qui n'étaient que la continuation des siennes. Le Musée lui doit quelques uns de ses plus beaux spécimens de céramique tonkinoise et d'instruments préhistoriques. Il mourut le 2 août 1904, et l'Ecole lui rendit par la plume de M. Maitre, un hommage digne de lui (4).

A la fin du séjour de M. Foucher, une série d'arrêtés furent pris pour renouveler les pensionnaires en fonctions et en nommer de nouveaux.

Ces derniers étaient: MM. de Barrigue de Fontainieu (arrêté du 7 décembre), Edouard Huber et Cl.-E. Maitre (arrêtés du 29 décembre). M. Finot rentra de France, accompagné de MM. Pelliot et Maitre, et reprit ses tonctions le 23 janvier 1902.

<sup>(4)</sup> Ĉt. GROSSIN. Note sur une fouille faite dans l'île de Culao-Rua près de Bien-hoa (BEFEO, 11, 282).

<sup>(2)</sup> Le Bdc-ki han lam, créé par arrêté du 3 juillet 1886.

<sup>(3)</sup> Etudes sur les Tonkinois : l'habitation, la sculpture, l'incrustation (BEFEO, 1,81).

<sup>(4)</sup> Cl. E. MAITRE Nécrologie. Gustave Dumoutier (BEFEO, IV, 790).

M. Foucher quitta la colonie le 23 février 1902 et, avant de rentrer en France, fit une courte visite à Bangkok, d'où il adressa au Directeur quelques notes intéressantes sur les pagodes, musées et bibliothèques de cette ville (BEFEO, Il. 227). Il pouvait légitimement, à son départ, se rendre cette justice qu'il remettait au Directeur titulaire l'Ecole plus grande qu'il ne l'avait reçue (Rapport pour 1901, BEFEO, II, 441).

La bibliothè que et le misée en particulier, s'étaient accrus de collections nouvelles et rangées en bon ordre. L'atelier scientifique était prêt à fonctionner dans les conditions les plus favorables, lorsqu'une circonstance imprévue vint tout bouleverser. La capitale administrative fut transférée de Saigon à Hanoi, et l'Ecole recut l'ordre de suivre les autres services généraux. Cette décision soulevait toute une série de questions épineuses, parmi lesquelles celle du Musée tenait le premier rang. Les collections chinoises et ethnographiques pouvaient assurément se transporter, sinon sans risques, au moins sans de grandes difficultés. Les inscriptions étaient déjà moins faciles à déplacer : mais la nécessité de les étudier à loisir commandait de ne pas les tenir éloignées de l'Ecole. Quant aux pierres sculptées, qui avaient déjà reçu plus d'une blessure pendant leur transport à Saigon, elles ne pouvaient refaire le voyage en sens inverse sans courir de nouveaux et graves dangers. D'ailleurs, si les sculptures khmères et čames n'étaient point dépaysées dans une ville située sur le sol ancien du Cambodge et à la frontière du Čampa, il était contraire à toute logique de les exiler au Tonkin, dans un milieu où la civilisation indienne n'avait jamais pénétré.

Ce problème fut résolu grâce à la bienveillance du Gouverneur général, qui permit à l'Ecole de conserver l'usage de son immeuble de Saigon, tout en ayant son siège principal à Hanoi.

Dans cette dernière ville on avait loué, pour abriter provisoirement sa bibliothèque et son personnel, trois petites maisons sises boulevard Gambetta 60 et rue des Teinturiers 3, où l'Ecole s'établit le 1er juin.

Quant aux locaux définitifs, on lui destinait en premier lieu le bâtiment principal en cours de construction pour l'Exposition, et que l'on imaginait propre à recevoir le musée; en second lieu d'autres bâtiments à édifier sur le même terrain pour la bibliothèque, les bureaux et le personnel (1).

En même temps le Gouverneur général, dont le départ définitif était proche (mars 1902), se préoccupait d'assurer à l'Ecole le bienfait d'une direction continue et de relations plus étroites avec le monde scientifique de la métropole et de l'étranger. Par un arrêté du 10 mars 1902, il instituait une classe de

<sup>(4)</sup> Arrêté du 10 mars 1902 affectant un crédit de 10.000 \$ aux bâtiments de l'Ecole française à Hanoi (commencement des travaux). — Arrêté du 13 mars 1902 affectant à l'Ecole française d'Extrême-Orient, après la clôture de l'Exposition, une partie des bâtiments qui seront conservés.

correspondants de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Un autre arrêté de même date créait un poste de Directeur-adjoint et une succursale de l'Ecole française à Paris. Le Directeur-adjoint devait résider en France et remplacer le Directeur titulaire pendant ses périodes de congé. Il était chargé d'assurer les relations de l'Ecole avec les corps savants, de surveiller les publications entreprises, de faire connaître par des cours ou des conférences le résultat des recherches de l'Ecole, et inversement, de tenir celle-ci au courant du mouvement scientifique en France et à l'étranger. Il était en même temps chargé de diriger la succursale, qui devait comprendre une bibliothèque et une salle de musée, où seraient déposés, pour y être mis à la disposition des travailleurs, les ouvrages et collections dont la conservation serait difficile en Indochine. Les fonctions de Directeur-adjoint étaient dévolues à M. Foucher (arrêté du 12 mars 1902).

Ces dispositions ingénieuses et prévoyantes auraient pu devenir non seulement pour l'Ecole, mais pour l'orientalisme français, le principe de développements intéressants; elles avaient par malheur le défaut d'être des dispositions testamentaires, et on ne peut s'étonner qu'elles soient restées, ou peu s'en faut, lettre morte.

Le projet de succursale fut abandonné et le Directeur-adjoint devint simplement le représentant de l'Ecole à Paris. M. Foucher fut investi de cette nouvelle qualité par arrêté du 29 avril 1903.

Cependant une décision de M. Doumer, dont l'exécution était déjà commencée, dut s'accomplir jusqu'au bout : celle qui convoquait à Hanoi, pendant l'Exposition, un Congrès des Etudes d'Extrème-Orient. Un arrêté du 9 mars 1902 avait fixé les conditions très libérales offertes aux congressistes : passage entièrement gratuit pour les délégués des gouvernements, administrations, sociétés et corps savants; réduction de 33°/o pour les autres membres. Le comité d'initiative de Paris avait lancé des circulaires ; des délégués officiels avaient été nommés. Il était impossible de revenir sur les mesures déjà prises. C'est pourquoi il fut donné au Congrès de s'ouvrir à la date fixée.

En attendant cette solennité, les membres de l'Ecole se dispersèrent pour remplir diverses missions. Tandis que M. Foucher, rentré en France, surveil-lait l'impression du tome I de l'Inventaire descriptif des monuments du Cambodge de Lunet de Lajonquière et des Eléments de sanscrit classique de V. Henry, et se rendait à Hambourg pour y représenter l'Ecole au 13 Congrès international des Orientalistes (septembre 1902) (1), MM. Pelliot, Maitre et de Barrigue de Fontainieu étaient autorisés par trois arrêtés signés le même jour (19 février 1902), à se rendre respectivement en Chine, au Japon et dans l'Inde. En même temps, M. Parmentier, accompagné de M. Carpeaux, partait pour l'Annam le 26 mars, en vue de continuer la préparation de l'Inventaire descriptif des monuments čams.

- M. Pelliot, après avoir séjourné à Pékin de mai à octobre, rentra le 4 novembre, rapportant un grand nombre de livres destinés à compléter la bibliothèque chinoise, et une série en grand format des gravures exécutées en Europe au XVIII° siècle et représentant les victoires de l'empereur K'ienlong en Asie centrale. Il remplit les fonctions de secrétaire général au Congrès, et ouvrit ensuite son cours de chinois à la Résidence supérieure le 16 décembre.
- M. Maitre, revenu le 21 novembre, avait établi des relations avec différentes sociétés savantes, réuni une importante bibliothèque japonaise et préparé les matériaux d'une étude sur la littérature historique du Japon (1). Grâce à son intervention, le Japon fut représenté au Congrès de Hanoi d'une façon xtrèmement brillante.
- M. H. Parmentier, de retour le 2 décembre, avait reconnu deux monuments nouveaux (les tours de Pō Dam et de Cheo-Reo), inventorié le trésor des rois čams en pays moī avec l'aide du P. Durand, et pratiqué des fouilles fructueuses à Đông-dường (septembre-novembre) (2).

L'Exposition de Hanoi s'ouvrit le 16 novembre 1902. Les collections de l'Ecole, placées dans l'aile gauche du Palais, comprenaient, outre les objets provenant du Musée de Saigon (porcelaines chinoises, bronzes, cloisonnés, jades, peintures), diverses acquisitions nouvelles : quelques manuscrits rares d'Indochine et de Chine, une collection de monnaies et médailles anna mites en or et en argent, une collection birmane constituée à l'intention de l'Ecole par les soins de M. Jules Claine, consul de France à Rangoon; un panthéon annamite exécuté par un sculpteur indigène sous la direction de M. Dumoutier, etc.

Après la clôture de l'Exposition, beaucoup d'objets exposés dans d'autres sections vinrent enrichir le Musée par voie de don ou d'achat. C'est ainsi que M. Dumoutier offrit une belle série de poteries tonkinoises et d'instruments préhisteriques indochinois et japonais; que la collection d'objets coréens exposée soit par le Gouvernement de Corée, soit par M. Collin de Plancy, ministre de France à Séoul, fut en grande partie laissée au Musée. L'Ecole put d'autre part acquérir quelques pièces de choix: une série de sculptures, peintures et objets siamois exposée par M Teutsch; une belle collection de numismatique siamoise envoyée par M<sup>me</sup> Da Costa (3) et comprenant 450 pièces,

<sup>(1)</sup> Cf. Cl. E. MAITRE. La Littérature historique du Japon, des origines aux Aşhikaga, BEFEO, III, 564, et IV, 580.

<sup>(2)</sup> Cf. H. PARMENTIER. Notes sur les feuilles du sanctuaire de Bong-dwong, BEFEO, III, 80; Le Trésor des rois chams, Id., V, 1.

<sup>(3)</sup> Un catalogue en a éte dressé par le colonel Gerini: Catalogue d'une collection de monnaies anciennes et modernes et de médailles du Siam et de quelques anciens Ltâts tributaires du même Royaume, exposée par Madame Da Costa, Hanoi, 1902. — Bangkok, Imprimerie du Siam Free Press. 1902, V-38 pp. Tiré à six ex.

du XV" au XIX° siècle ; un grand tambour de bronze, exposé par le village de Ngoc-lu (province de Hà-nam); un siège d'ancêtres en bronze et un autre tambour exposés par la bonzerie de Đội-sơn (même province), etc.

Le premier Congrès des études d'Extrême-Orient se tint du 3 au 8 décembre. Six gouvernements et de nombreuses administrations et sociétés savantes y étaient représentés par 35 délégués; en outre, 88 adhérents s'étaient fait inscrire.

L'Autriche-Hongrie était représentée par M. F. Heger, directeur de la section ethnographique du Musée Impérial de Vienne; l'Italie par les professeurs Nocentini et Pullé et le consul général Volpicelli; le Japon par le professeur Takakusu; le Siam par le colonel Gerini; le Gouvernement de l'Inde Néerlandaise par le Dr Brandes; le Gouvernement de l'Inde française par le Dr Palmyr Cordier.

Parmi les autres délégués on remarquait le Dr Stönner, du Musée d'ethnographie de Berlin; M. Henri Hubert, conservateur-adjoint du Musée de Saint-Germain; Jean Dupuis, l'illustre pionnier de la France au Tonkin; M. Mac Millan, principal de l'Elphinstone College de Bombay; les professeurs Baelz et Florenz de Tôkyô; M. Bunyu Nanjio; le professeur Lieblein de Christiania, etc.

Le Congrès se partagea en trois sections: Inde, Chine et Japon, Indochine. Il entendit et discuta environ cinquante communications sur les objets les plus divers, qui presque toutes apportaient des résultats nouveaux ou des vues dignes d'attention. Rendant compte à l'Académie des Inscriptions (séance du 1<sup>er</sup> mai 1903) des travaux du Congrès, M. Senart s'exprimait ainsi:

Ces travaux qui s'étendent à toutes les études d'Extrême-Orient... par leur intérêt, leur variété, leur solidité, sont à la hauteur des prévisions les plus optimistes. Je suis persuadé que je ne serai démenti par aucun juge compétent si j'affirme que par la qualité, sinon par l'abondance, ce remarquable ensemble n'a pas à redouter la comparaison avec les assises internationales similaires de l'Occident. Je suis certain que l'Académie partagera la profonde satisfaction que j'éprouve à le proclamer; à constater tout ensemble combien de toutes parts ont afflué autour de la jeune Ecole les témoignages les plus flatteurs et les plus précieux et à quel point a fructifié, en un temps relativement si court, l'œuvre à laquelle nous ne pouvons que nous honorer d'être associés.

La Société des Arts et Sciences de Batavia avait eu la délicate pensée de consacrer sa participation au Congrès par un souvenir durable : le Dr Brandes présenta de sa part un élégant fascicule intitulé Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi de la part du Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, et comprenant cinq mémoires qui, pour comble de courtoisie, étaient tous écrits en français.

On avait espéré que d'autres Etats ou colonies d'Extrème-Orient suivraient l'exemple de l'Indochine, et qu'ainsi pourrait s'établir une périodicité de réunions analogue à celle des congrès des orientalistes d'Europe. Cet espoir ne

se réalisa pas et le Congrès de Hanoi resta la première pierre d'un édifice rêvé, qui ne fut jamais construit.

Trois mois après la clôture, le Gouverneur général nomma onze correspondants de l'Ecole française d'Extrême-Orient, au nombre desquels figuraient plusieurs membres étrangers du Congrès. Cette liste comprenait MM. Chéon, G. Maspero et Odend'hal, administrateurs des Services civils; Beauvais, interprète au Consulat de Yunnanfou; Cadière et Durand, missionnaires; Brandes, Florenz, Gerini, De Rijk et Takakusu. Le 10 décembre furent nommés correspondants trois officiers collaborateurs de l'Ecole: les commandants L. de Lajonquière et Bonifacy et le capitaine Lacroix.

Après la période affairée de l'Exposition et du Congrès, le calme retomba sur Hanoi et l'Ecole reprit le cours de ses travaux; M. Maitre, autorisé à retourner au Japon par arrêté du 16 février 1903, quitta Hanoi le 2 mars. MM. Parmentier et Carpeaux partirent le 6 mars pour l'Annam afin d'y commencer ces laborieuses fouilles de Mi-son qui devaient apporter tant de documents nouveaux sur l'histoire, l'art et la religion du Čampa (1).

M. Commaille fut, sur sa demande, mis en congé sans solde et remplacé dans ses fonctions de secrétaire-comptable par M. G. L. Laurent, commis des Services civils (arrêtés du 8 mars 1903). Ce fut avec un sincère regret que l'Ecole vit s'éloigner ce collaborateur de la première heure qui lui avait rendu des services de tout genre, non seulement dans la pratique journalière de l'administration, mais encore dans plusieurs missions archéologiques (voyage à Phnom Baset, 1900; fouilles de Bassac, 1901-1902), et surtout pour l'installation et le transfert des collections. Il devait lui revenir quelques années plus tard et mourir à son service.

Du mois d'août au mois d'octobre, M. Pelliot se rendit à Huè, où il étudia les fonds historiques des archives et bibliothèques royales et fit copier pour l'Ecole environ 80 ouvrages, dont les notices jointes aux recherches bibliographiques antérieures du P. Cadière, forment la matière du mémoire publié dans le Bulletin, IV, 617, sous le titre de: Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam.

Le 27 avril, M. Charles Carpeaux fut nommé chef des travaux pratiques de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Le 12 juin, M. Huber quitta Hanoi se rendant en mission en Birmanie (arrêté du 3 juin 1903) (2).

Durant la seconde partie de l'année 1903, le P. Durand, correspondant de l'Ecole, se rendit chez les Moi Koho de la province du Haut Donnaï pour

<sup>(1)</sup> Les fouilles de Mi-son se terminèrent en février 1904.

<sup>(2)</sup> V. son rapport daté de Ranguon, 20 novembre 1903 (BEFEO, IV, 494).

compléter, par la visite de trois nouveaux dépôts, l'inventaire du trésor des rois čams commencé par M. Parmentier.

La marche régulière des travaux fut brusquement troublée par un accident inopiné qui prit presque les proportions d'un désastre: le typhon du 7 juin 1903. Le Bulletin le relate en ces termes (III, 363):

La date du 7 juin 1903 marque une journée désastreuse pour notre Musée. Après la clôture de l'Exposition, nos collections étaient restées entassées dans une aile du Grand Palais en attendant que diverses réfections nécessaires nous permissent d'occuper la partie centrale. L'aile fermait aux deux bouts par d'immenses portes-fenêtres, scellées intérieurement. Au fort du cyclone, ces portes-fenêtres furent arrachées de leurs scellements et se rabattirent sur nos vitrines qu'elles écraserent. Par suite du bris des glaces, les rouleaux de peintures conservés dans la partie inférieure de ces vitrines furent exposés à la pluie qui fouettait en tous sens. Dans nos pièces de collections chinoises, ce sont les porcelaines qui ont le plus souffert. Les autres dégâts portent principalement sur le panthéon annamite, la collection siamoise achetée à M. Teutsch, les objets birmans et coréens et les séries ethnographiques.

A la suite de ce lamentable événement, qui ne confirmait que trop les défiances qu'inspirait le palais de l'Exposition, on renonça définitivement à en faire le Musée archéologique, et il demeura sans partage au Musée agricole et commercial.

La magnifique collection de peintures rapportées de Chine par M. Pelliot avait été gravement endommagée par l'eau. Malgré les soins qu'on apporta à les sécher, on dut reconnaître l'impossibilité de les conserver en bon état sous le climat trop humide de l'Indochine. Il fut décidé, par suite, de les transférer au Musée du Louvre. Cette collection de 152 peintures, comprenait : 33 grandes peintures religieuses formant série, offertes à l'Empereur en 1454; 26 d'époques et de genres très différents, dont 4 remontant à l'époque des Song (X°-XIII° siècle), 6 peintures tibétaines, et 87 rouleaux constituant un répertoire à peu près complet du panthéon populaire chinois.

Cette destruction partielle du Musée atteignait grièvement l'Ecole française à un moment critique de sa carrière. Les tempora nubila étaient venus et l'avenir se présentait pour elle sous de sombres auspices. Mais de pires épreuves lui étaient réservées : l'année 1904 vit disparaître trois de ses meilleurs collaborateurs : Odend'hal, Carpeaux et Dumoutier.

Prosper Odend'hal, entré dans les Services civils après une active carrière de soldat et d'explorateur, était résident de la province de Phanrang lorsque l'Ecole commença son enquête sur le Čampa. Profondément intéressé par ces recherches, il y prit une part efficace par la recherche de monuments, d'inscriptions et de manuscrits. Le 8 mars 1903, il recevait le titre de correspondant de l'École française. Après un congé d'un an en France, dont il profita pour compléter ses connaissances en archéologie et en linguistique, il rentrait en Indochine et obtenait une mission dont l'ampleur et les difficultés répondaient à son caractère et à ses vœux : il s'agissait d'explorer le Laos au point de vue

archéologique, ethnographique et linguistique (arrêté du 3 janvier 1904). Commencée en février 1904, cette mission, après de brillants débuts, eut une affreuse fin : le 7 avril, Odend'hal était traitreusement assassiné par les sauvages Jaraï, auxquels il s'était imprudemment confié. La tàche pour laquelle il s'était préparé et qu'il avait entreprise avec tant d'ardeur et d'espoir n'a pas été reprise depuis (1).

Charles Carpeaux avait secondé avec un infatigable dévouement M. Parmentier dans les fouilles de Mĩ-sơn, qui s'achevèrent en février 1904 et furent suivies de celles de Chánh-lò, celles-ci très courtes. Puis, tandis que M. Parmentier regagnait Hanoi, Carpeaux partait pour Ankor afin de prêter son aide à M. Henri Dufour dans sa seconde mission au Bayon. Les travaux commencèrent le 20 mars. Après un séjour de deux mois, Charles Carpeaux, dont la santé s'altérait, demanda un congé qui lui fut immédiatement accordé. Malheureusement, la veille même du jour où il devait s'embarquer pour la France, une violente attaque de dysenterie se déclara et ne put être enrayée. Ce fidèle collaborateur de l'Ecole expira à Saigon le 28 juin 1904.

Cette année 1904, féconde en deuils, vit également disparaître un actif et loyal ami de l'Ecole, Gustave Dumoutier, dont nous avons rappelé plus haut l'œuvre scientifique. Il s'éteignit le 2 août 1904.

Le 30 juin 1904, M. Parmentier, à qui l'Académie des Inscriptions venait de décerner la médaille de la Société des Architectes français (séance du 21 mai 1904), quittait Hanoi, se rendant en mission à Java et en France (arrêté du 14 juin). Son séjour à Java (16 juillet-28 août) où ses recherches furent facilitées par l'aide amicale du Dr Brandes (2), lui permit d'étudier de près l'architecture et la décoration des monuments de l'île (3). Un des résultats de cette étude fut un mémoire sur L'Architecture interprétée dans les bas-reliefs anciens de Java (BEFEO, VII, 1). M. Parmentier fut nommé Chef du Service archéologique de l'Ecole française d'Extrême-Orient par arrêté du 5 octobre 1904.

Le 9 juillet, M. Pelliot partait également pour la France, tandis que M. Maitre rentrait de sa mission au Japon (13 juillet).

M. Finot, dont le mandat de directeur expirait le 31 décembre et qui en avait décliné le renouvellement, partit le 23 septembre en mission gratuite au Siam, en Birmanie et dans l'Inde, pour de là regagner la France (arrêté du 28

<sup>(1)</sup> Cf. L. Finot Prosper Odend' al. dans BEFEO, IV, 529. Le procès des assassins d'Odend'hal à Hanoi, le 8 mars 1907, se termina par un arrêt qu'il vaut mieux s'abstenir de qualifier. Cf. BEFEO, VII, 175. Un autre explorateur qui fut un ami de l'Ecote sans lui appartenir officiellement, Henri Maitre, l'auteur des Jungles Mot, a péri de même assassiné par les Phnong en 1914.

<sup>(2)</sup> Mort un an plus tard. le 26 juin 1905.

<sup>(3)</sup> Voir son rapport préliminaire, BEFEO, IV, 786.

août 1904). Il fut nommé représentant de l'Ecole à Paris par arrêté du 2 février 1905. A son départ, il était accompagné de M. Lunet de Lajonquière, mis à la disposition de l'Ecole par arrêté du 20 juin 1904 pour dresser l'inventaire des monuments cambodgiens compris dans les limites du Siam. Les voyageurs passèrent par Bangkok, visitèrent les ruines d'Ayuthia et de Lopburi, et remontèrent le Me Ping jusqu'à Raheng. De là ils gagnèrent Moulmein par terre et Rangoon par bateau. Laissant M. Finot poursuivre sa route sur la Haute-Birmanie et l'Inde, M. de Lajonquière retourna à Bangkok en visitant Sukhothai, Savankhalok, Phitsanulok et Nakhon Savan. Il parcourut ensuite la vallée du Moun, les provinces de Melou Prei et de Tonle Repou. A ce moment, les pluies persistantes interrompirent l'exécution de son programme, qui comprenait encore les provinces de Siemrāp, Bàttamban et Sisophon. Il partit le 24 juin chargé d'une mission en France, en vue de publier les documents recueillis et d'y préparer une dernière campagne (arrêté sur 24 juin 1905) (1).

Les fonctions de Directeur p. i. furent exercées par M. Maitre en attendant l'arrivée de M. Foucher nommé Directeur (décret du 12 décembre 1904), qui prit le service à Hanoi le 20 avril 1905. M. Maitre fut nommé professeur de japonais par arrêté du 21 juin.

Pendant l'intérimat de M. Maitre, la Commission des antiquités du Tonkin avait été reconstituée avec la composition suivante: MM. Babonneau, Bouchet, Destenay, Friquegnon, Grossin, Madrolle. Nguyễn-khắc-Vĩ, Vildieu. Elle s'occupa avec activité du classement de plusieurs pagodes de Hanoi et, par une intervention opportune, sauva la porte Jean Dupuis de la pioche des démolisseurs.

En mai 1905, la bibliothèque fut transférée dans le nouveau local dont M. Finot, avant son départ, avait obtenu l'attribution à l'Ecole. Cet immeuble, situé à l'angle des boulevards Henri Rivière et Carreau, est celui qu'elle occupe encore aujourd'hui. Il fut complété en 1906 par deux pavillons destinés à l'habitation du Directeur et des pensionnaires, et en 1912 par un magasin.

Un arrêté du 2 février 1905 stipula que les correspondants de l'Ecole française étaient nommés pour trois ans, leur mandat étant renouvelable. M. Ch. Duroiselle, professeur de pâli au High School de Rangoon, fut nommé correspondant et chargé d'une mission archéologique à Pagan (arrêtés des 14 et 26 février 1905).

M. Pelliot qui avait été chargé d'une mission en France par arrèté du 5 juillet 1904, représenta l'Ecole au XIV Congrès international des Orientalistes qui se tint à Alger en mai 1905, et fit ensuite un voyage en Russie au cours duquel il put enrichir la bibliothèque de livres et périodiques russes relatifs à l'Asie Centrale et à l'Extrême-Orient. Au moment où il s'apprêtait au retour, il fut invité par le Ministère de l'Instruction publique et diverses sociétés

<sup>(1)</sup> Voir son rapport, BEFEO, V, 242.

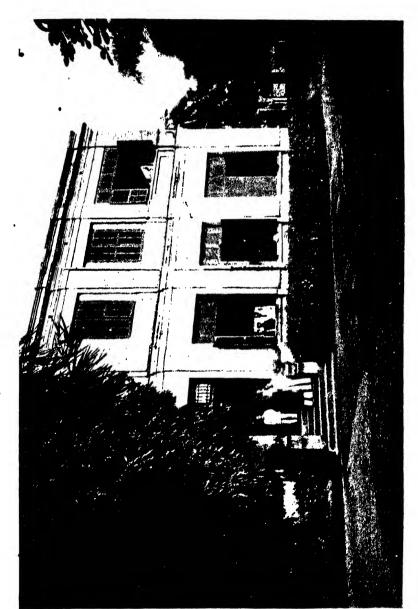

BISLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE FRANCAISE, À HANOI

de la Métropole à se charger d'une mission scientifique en Asie centrale, et un arrêté du 2 août 1905 l'autorisa à prolonger de deux ans son séjour hors de l'Indochine. M. Huber qui avait régulièrement cessé de faire partie de l'Ecole, à l'expiration de son mandat de pensionnaire, le 31 décembre 1904, mais lui avait néanmoins continué sa collaboration, fut chargé du cours de chinois.

M. Maitre partit pour de Japon en septembre 1905.

M. Parmentier rentra de congé et reprit ses fonctions au commencement de novembre 1905. Il employa les premiers mois de son séjour à l'installation de l'Ecole dans son nouvel immeuble et notamment au classement de ses estampages et de ses clichés. En janvier 1906, il commença les travaux de consolidation du temple de Pō Nagar à Nhatrang.

M. Gaston Cahen qui avait été nommé pensionnaire par arreté du 3 décembre 1904 et était arrivé à Hanoi le 16 janvier 1905, dut être rapatrié en septembre de la même année pour raisons de santé.

Par arrèté du 7 novembre 1905, MM. Jules Bloch et Léon Fromage furent nommés pensionnaires pour l'année 1906.

Le Gouvernement général, désirant faire participer la France à l'enseignement donné dans les universités chinoises créa, par arrêté du 4 septembre 1905, deux nouvelles bourses d'études à l'Ecole française. Les titulaires de ces bourses portaient le titre spécial de stagiaires; ils étaient choisis parmi les licenciés ès-lettres ou ès-sciences ayant fait des études sinologiques et présentés par l'Académie des Inscriptions. Pendant leur séjour à l'Ecole, ils devaient donner un enseignement en français aux étudiants chinois de l'Ecole Pavie à Hanoi; et, à l'expiration de leurs études, ils pouvaient être appelés à professer dans les universités chinoises, après entente entre le Gouverneur général et le Ministre de France à Pékin.

Les premiers stagiaires furent MM. Maurice Dufresne et Emmanuel Girard, nommés par arrêté du 25 octobre 1905. Après un séjour de six mois à Hanoi, ils furent engagés pour un an par le vice-roi des deux Kouang, comme professeurs, l'un dans une école de Long-tcheou (Kouang-si), l'autre à l'« université » de Canton, d'ailleurs sans empressement, et à des conditions très mesquines. L'année suivante, leur contrat ne fut pas renouvelé, et on renonça à l'institution des stagiaires. Une seule exception fut faite pour M. Ch. B.-Maybon en 1907; après lui le titre de stagiaire disparut définitivement.

La question du Musée fut résolue à cette époque en ce qui concernait le Cambodge, grâce au concours de l'administration du Protectorat. Par arrêté du 17 août 1905 fut créée la « Section des antiquités khmères du Musée de l'Indochine », placée sous l'autorité du Résident supérieur et le contrôle scientifique de l'Ecole française d'Extrème-Orient. Le Chef du Service archéologique de l'Ecole en était le conservateur de droit; il était suppléé, pour la gestion ordinaire du Musée, par un fonctionnaire des Services civils en résidence à Phnom Pén, qui prenait le titre de conservateur-adjoint et était nommé par arrêté du Résident supérieur, après entente avec le Directeur de l'Ecole.

Cet arrêté fut complété peu après par un autre, en date du 3 octobre 1905, créant une Commission des antiquités du Cambodge qui avait pour mission « d'inventorier les monuments ou objets ayant un intérêt historique ou artistique, de proposer les mesures destinées à en assurer la conservation, de surveiller les travaux pouvant mettre au jour des antiquités, de signaler les découvertes, de contribuer par tous les moyens en son pouvoir à la connaissance de l'histoire, de l'archéologie et de l'ethnographie du Cambodge».

Les choses étant ainsi réglées, les sculptures khmères qui avaient fait partie du Musée de Saigon et qui, après le départ de l'Ecole pour Hanoi en 1902, avaient été entreposées à la Gendarmerie, puis à la Société des Études indochinoises, furent rendues à leur pays d'origine (septembre 1905). Elles trouvèrent d'abord un abri sous les galeries du Vat Prah Kèo à Phnom Pén. Ensuite le Roi consentit à faire construire à ses frais, pour les recevoir, un pavillon dans l'enceinte du palais qu'il occupait avant son avènement. Il fut inauguré par le Gouverneur général en février 1909. Le Protectorat affecta un crédit annuel de 1000 \$ à l'entretien du Musée, dont M. Pétillot fut nommé conservateur-adjoint et dont il surveilla l'installation. Ce dépôt, classé et catalogué par M. H. Parmentier (1), devait se fondre en 1919 dans le Musée Albert Sarraut, tout en restant sous le contrôle scientifique de l'Ecole française.

L'un des deux pensionnaires, M. Léon Fromage, dut, au bout de sept mois de séjour (janvier à août 1906), rentrer en France pour satisfaire aux exigences du service militaire. Le Directeur prit soin à cette occasion d'attirer l'attention de l'Académie sur l'intérêt qu'il y aurait à ne présenter à la nomination du Gouverneur général que des candidats ayant déjà rempli toutes leurs obligations civiques. L'unique pensionnaire restant, M. Jules Bloch, fut envoyé en mission linguistique dans l'Inde où il se consacra spécialement à l'étude du tamoul et du marațhi (2).

A cette époque, l'Ecole fut appelée à prendre part à la réforme de l'enseignement indigène entreprise par M. le Gouverneur général Beau. Le Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène, créé par arrêté du 8 mars 1906, et qui siégea du 11 au 15 avril, avait pour président M. Foucher, Directeur de l'Ecole et comptait parmi ses membres M. Maitre, professeur de japonais, rentré en février de sa mission au Japon. Ainsi que le disait M. Foucher dans son discours d'ouverture, le Gouverneur général avait « pensé trouver dans notre institution scientifique, habituée à vivre à l'écart des préoccupations de la politique et des exigences pratiques de l'administration, un esprit d'impartialité sachant la valeur des méthodes occidentales, mais disposé à traiter avec

<sup>(1)</sup> H. PARMENTIER Catalogue du Musée khmèr de Phnom Pen (BEFEO, XII, 111).

<sup>(2)</sup> M. Jules Bloch a publié en 1920 un ouvrage intitulé La formation de la langue marathe (Paris, Champion). Il a été nommé en 1921 professeur d'hindoustani et de tamoul à l'Ecole des langues orientales en remplacement de M. Vinson.

la considération qu'elles méritent les littératures et les philosophies de l'Extrême-Orient, en un mot, également éloigné d'une paresse routinière et d'une ardeur inconsidérée de réformes ».

A la suite de cette session, furent signés le 16 mai 1906 deux arrêtés créant l'Université indochinoise à Hanoi, et instituant des comités locaux de l'enseignement dans les cinq pays de l'Union.

M. Maitre, qui avait pris une part active aux discussions du Conseil, fut autorisé par arrêté du 6 avril à rentrer en France en congé administratif de six mois. Au cours de ce congé, il fut chargé par le Gouverneur général de le représenter au « Congrès de l'enseignement laïque français aux colonies et à l'étranger », qu's e tint à Marseille du 24 au 28 septembre. Il y fit une conférence remarquée sur l'organisation de l'enseignement indigène en Indochine (BEFEO, VI, 454).

La même année, l'Ecole figura à l'Exposition coloniale de Marseille. Une salle spéciale lui avait été réservée à l'extrémité d'une des ailes du Palais central de l'Indochine. Il avait été décidé de n'y rien exposer qui ne fût de provenance strictement indochinoise et le résultat direct des travaux des membres ou des collaborateurs de l'Ecole. Les vitrines et les murs de la salle étaient meublés par ses publications et des dessins et photographies présentant un intérêt archéologique ou ethnographique, parmi lesquels se faisaient particulièrement remarquer les levés de monuments cams et khmèrs dus à MM. Parmentier et Dufour. La vitrine centrale était réservée à une maquette de statue came ornée de la parure complète des bijoux trouvés dans les fouilles de Mī-sơn.

M. Finot avait dirigé l'installation des collections de l'Ecole à l'Exposition. Il fut également chargé de la représenter au Congrès d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique de Monaco (avril 1906).

Un arrêté du 24 novembre 1906, fruit des études de la Commission des antiquités du Tonkin, classa comme monuments historiques 7 immeubles et autant d'objets mobiliers sis à Hanoi. Les 7 immeubles étaient : le Văn Miêu, la pagode de Trân-Vũ dite du Grand-Bouddha au coin du Grand-Lac, celle du Petit-Lac, la porte Jean Dupuis, la pagode des Deux-Sœurs, celle du Cheval Blanc et le Chùa Môt-côt.

Le 25 avril 1907 M. Foucher partit en mission pour la France, afin d'y préparer la campagne archéologique à entreprendre dans les ruines d'Ankor (arrêté du 12 avril). Il s'arrêta un mois à Java où il étudia particulièrement le système de conservation des monuments historiques et l'iconographie du Boroboudour. Nommé peu après maître de conférences de langue et littérature sanskrites à l'Université de Paris en remplacement de M. Victor Henry décédé, il donna sa démission à partir du 1er novembre.

M. Maitre qui était rentré de France le 2 mars, exerça les fonctions de Directeur p. i. (arrêté du 12 avril) jusqu'au moment où il fut nommé directeur titulaire par décret du 11 janvier 1908.

L'année 1907 fut marquée par le célèbre voyage archéologique d'Edouard Chavannes en Chine, auquel l'Ecole eut la bonne fortune de prêter son concours. M. Chavannes, attaché à l'Ecole et chargé d'une mission en Chine par arreté du 24 janvier, partit au mois d'avril par le Transsibérien, et explora d'abord les vestiges de l'ancien royaume de Kao-keou-li sur la rive droite du Yalou. Après un court séjour à Pékin, vers la fin de mai, il repartit accompagné de M. Alexeiev, fit l'ascension du T'ai chan, visita le temple de Confucius à K'iu feou et celui de Mencius à Tseou hien, estampa les inscriptions juives de K'ai-fong fou et se rendit de là à Honan fou, d'où il alla étudier le défilé de Long-men, célèbre par ses sculptures bouddhiques des Wei et des T'ang. Il était à la fin d'août à Si-ngan fou, où il acquit pour l'Ecole une collection complète des estampages de la Forêt des Stèles. Se dirigeant à l'Ouest, il visita à K'ien tcheou la sépulture de l'empereur Kao-tsong des T'ang, célèbre pour ses statues d'hommes et d'animaux et pour son inscription en caractères joutchen. Reprenant la direction de l'Est, il atteignit le 5 octobre T'ai-yuan fou, capitale du Chansi. De là il fit route au Nord, visita le Wou-t'ai chan, où les Mongols vont adorer Mañjucri, et gagna la ville de Ta-t'ong fou, dans les environs de laquelle sont de célèbres grottes couvertes de sculptures bouddhiques de la dynastie des Wei du Nord (Ve siècle). Il était de retour à Pékin le 4 novembre.

En revenant de ce voyage M. Chavannes fit un séjour d'un mois en Indochine où, en compagnie de M. Maitre, il visita successivement Hanoi, Hué, Saigon, Phnom Pén et Ankor (1).

- M. Noël Peri, nommé pensionnaire par arrêté du 9 mars, arriva à Hanoi le 23 avril et fut envoyé au Japon à la fin de l'année (arrêté du 18 décembre).
- M. Huber, chargé d'une mission en Chine (arrêté du 11 avril) partit pour Pékin le 30 avril et en revint au mois d'octobre.
- M. Jules Bloch, de retour de l'Inde le 1<sup>er</sup> mai, y repartit chargé, par arrêté du 26 juillet, d'une nouvelle mission linguistique de sept mois, qui fut portée à dix par arrêté du 1<sup>er</sup> mars 1908.
- M. Parmentier, après avoir poussé activement les travaux de consolidation du temple de Pō Nagar à Nhatrang, fut autorisé par arrêté du 24 mai à prendre un congé de convalescence de 3 mois et partit le t<sup>er</sup> juin.
- M. Charles B.-Maybon, professeur du cadre du Tonkin, fut nommé stagiaire et chargé des fonctions de secrétaire-bibliothécaire de l'Ecole française d'Extrème-Orient (arrêté du 4 novembre 1907).
- Le Dr Palmyr Cordier fut chargé des cours de langues sanskrite et tibétaine (arrêté du 24 avril).

La mission de M. Pelliot hors de l'Indochine fut prolongée de 2 ans à partir du 2 août 1907.

Une subvention annuelle fut mise à la disposition du Ministère de l'Instruction publique pour la fondation d'un cours d'histoire et de philologie indochinoises au Collège de France, dont le titulaire devrait en même temps exercer les fonctions de représentant de l'Ecole en France (arrêté du 25 septembre). M. Finot fut chargé de ce cours par arrêté ministériel du 16 avril 1908. Il représenta le Gouvernement général et l'Ecole française d'Extrème-Orient au XV<sup>e</sup> Congrès international des Orientalistes, qui se tint à Hambourg en août 1908 (1).

L'enseignement tint, en cette année 1907, une place importante dans les travaux de l'Ecole. La langue chinoise écrite y fut professée par M. Huber; le kouan-houa par M. Maybon; le japonais par M. Peri; le sanskrit et le tibétain par M. Palmyr Cordier. En outre quatre cours de la nouvelle université indochinoise furent confiés à des membres de l'Ecole. M. Maitre y enseigna l'histoire de la philosophie, M. Peri la langue et la littérature françaises; M. Maybon l'histoire de l'Extrème-Orient.

La procédure des examens de langues orientales ayant soulevé quelques critiques, le Gouverneur général décida que les sujets des épreuves écrites seraient choisis par une commission siégeant à Hanoi et présidée par le Directeur de l'Ecole française d'Extrème-Orient (arrêté du 8 juin).

La série des Publications s'accrut cette année de deux nouveaux volumes : le Dictionnaire čam-français de MM. Aymonier et Cabaton; et le tome Il de l'Inventaire descriptif des Monuments du Cambodge de M. L. de Lajonquière.

La rétrocession au Cambodge des provinces de Siemrāp, Sisophon et Bàttambañ par le traité franco-siamois du 23 mars 1907, vint enrichir le domaine archéologique de ce pays de nombreux monuments khmèrs, parmi lesquels le magnifique groupe d'Ankor, où il était urgent d'entreprendre les travaux de déblaiement et de consolidation nécessaires pour en faciliter l'étude et en assurer la conservation. Un premier crédit de 10.000 \$ affecté à cet objet fut inscrit au budget de l'Ecole pour 1908. En outre le commandant de Lajonquière fut chargé, de novembre 1907 à avril 1908 (-), d'une nouvelle mission ayant pour objet d'inventorier les monuments des provinces rétrocédées (arrêté du 6 novembre). Les lieutenants Buat et Ducret lui furent adjoints pour dresser un relevé régulier d'Ankor (arrêté du 12 novembre). On doît au lieutenant Ducret deux bonnes cartes de ce groupe: l'une au 1: 50 000°, l'autre au 1: 25 000°. C'est lui qui établit le premier ce fait important que le Bayon se

<sup>(1)</sup> V. son rapport, BEFEO, VIII, 609.

<sup>(</sup>d) A l'expiration de sa mission, M. de Lajonquière se rendit à Bangkok où il fut chargé par le Gouvernement siamois d'une mission d'exploration archéologique dans la vallée du Menam et la Péninsule Malaise, à l'issue de laquelle il rentra en France au mois de janvier 1908, en passant par l'Inde.

trouvait juste au centre de l'enceinte d'Ankor Thom. La mission Lunet de Lajonquière et l'inspection de M. Parmentier au début de 1908 eurent pour effet la création à l'Ecole française d'un poste de conservateur du groupe d'Ankor (arrêté du 5 mars 1908), dont le premier titulaire fut Jean Commaille (arrêté du 14 juillet 1908), qui depuis le mois de décembre 1907 avait été chargé par le Commissaire-délégué de Battamban de procéder aux premiers travaux de débroussaillement.

L'année 1908 apporta plusieurs changements dans le personnel de l'Ecole ou les attributions de ses membres. Outre la nomination de M. Maitre comme directeur, M. Huber fut chargé du cours de philologie indochinoise à l'Ecole française d'Extrême-Orient (arrêté du 6 avril), et partit, pour un congé en Europe après sept ans consécutifs de séjour dans la colonie. Il rentra à Hanoi le 30 mars 1909, ayant reçu de l'Académie des Inscriptions le prix Stanislas Julien pour sa traduction de la version chinoise du Sūtrālamkāra d'Açvaghoşa. M. Maybon fut chargé des fonctions de professeur de chinois pendant la durée de la mission de M. Pelliot à l'étranger (arrêté du 17 juin). M. Henri Maspero, nommé pensionnaire (arrêté du 11 janvier 1908), arriva au mois de mars. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois au classement du fonds chinois de la bibliothèque, il partit à la fin de novembre pour un voyage en Chine (arrêté du 13 novembre 1908), d'où il revint le 10 juin 1909. Enfin par arrêté du 3 septembre, M. E. Chassigneux fut nommé pensionnaire.

La question toujours pendante du Musée de Hanoi sut enfin résolue en 1909. Lorsque le Gouverneur général Beau avait quitté pour le nouveau palais de l'avenue Puginier son hôtel de la rue de la Concession, il y avait installé (1907) l'Université indochinoise sondée par arrêté du 16 mai 1906. Son successeur M. Klobukowski, professant une opinion disférente sur l'utilité de cette institution, la supprima en 1908 et transféra à l'Ecole française le local devenu vacant (arrêté du 28 janvier 1909). On exécuta aussitôt dans l'immeuble, sous la direction de M. Parmentier, les aménagements indispensables et on y établit le Musée, qui s'y trouve encore aujourd'hui, et qui su inauguré par le Gouverneur général le 6 novembre 1910.

Il ne restait plus à pourvoir que les sculptures čames : elles devaient attendre encore huit ans avant de trouver un asile.

M. Maybon, rentrant en congé en France, partit le 24 avril 1909 et fut suppléé dans ses fonctions de secrétaire-bibliothécaire par M. Noël Peri.

Le 2 avril 1909 eut lieu à Phanrang l'inauguration du monument élevé à la mémoire de Prosper Odend'hal tombé au service de l'Ecole française. Ce monument a été construit sur les dernières pentes de l'éperon rocheux qui prolonge la colline de Pö Klaun Garai. Il se compose d'une stèle commémorative adossée à un rocher et précédée d'une petite esplanade d'où la vue s'étend sur la passe de Cà-ná jusqu'à la mer. La partie architecturale et décorative est l'œuvre de M. H. Parmentier; le médaillon de bronze reproduisant les traits d'Odend'hal, a été exécuté par M<sup>m</sup>. Clément-Carpeaux, fille du

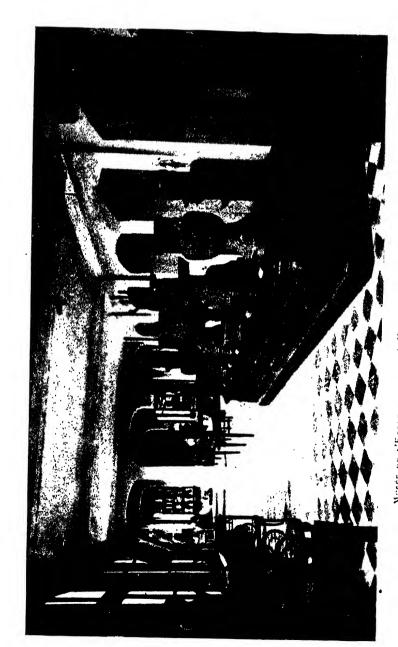

Mesée de l'Ecole francaise, à Hanoi, Salle Doudari de Lagrée,

grand sculpteur, et sœur d'un autre collaborateur de l'Ecole, mort comme Odend'hal au service de la science. Le terrain fut offert par le baron Pérignon, et les frais furent couverts par une souscription publique à laquelle prirent part, avec les collègues et les amis d'Odend'hal, les Cams, les Annamites et les Chinois de la fégion de Phanrang (¹).

M. Maitre partit le 26 août 1909 en mission au Japon et en revint le 22 janvier 1910 pour repartir le 26 février, rentrant en France en congé administratif. En son absence, les fonctions de directeur p. i. furent remplies par M. Parmentier (arrêté du 2 juillet 1909). Ce dernier se rendit à la fin de septembre à Ankor à l'occasion des fêtes officielles qui y furent données pour célébrer la réunion au Cambodge de ses anciennes provinces. Il fit ensuite l'inventaire des monuments de la province de Tây-ninh (Cochinchine), et revint à Hanoi pour s'occuper de l'installation du Musée.

M. Huber se rendit à Phnom Pén au début de novembre 1909 pour y rechercher des manuscrits khmers. Une mission d'études au Siam lui fut confiée par arrêté du 21 novembre. Il eut le privilège de prendre part au voyage archéologique effectué dans le Nord du Siam par le général de Beylié, envoyé par le Gouvernement de l'Indochine pour assister aux grandes manœuvres siamoises. De là il passa en Birmanie d'où il revint en 1910, rapportant une riche collection de livres siamois et birmans, d'estampages d'inscriptions, et surtout de manuscrits mons.

M. Chassigneux consacra cette année 1909 à l'étude géographique du Delta tonkinois. Il repartit pour la France en septembre 1910, et eut pour successeur M. J. de Mecquenem (arrêté du 11 août 1910).

M. Ch. B.-Maybon rentra de congé le 10 février 1910 et reprit ses fonctions de secrétaire. Il avait employé une partie de son séjour en Europe à rechercher au British Museum et dans les archives de l'ancienne Compagnie anglaise des Indes conservées à l'India Office, les documents relatifs à la Cochinchine et au Tonkin.

M. Maitre rentra de congé le 1<sup>er</sup> novembre 1910, se rendit à Ankor pour examiner l'état des travaux, et reprit la direction de l'Ecole à Hanoi au début de décembre.

Le 31 décembre 1910, M. Parmentier, accompagné de M. de Mecquenem, quittait Hanoi pour l'Annam et le Cambodge. Après une visite des monuments čams du Sud-Annam, il installa M. de Mecquenem dans les fonctions intérimaires de conservateur d'Ankor en remplacement de M. Commaille rentrant en congé administratif après dix années de séjour ininterrompu (arrêté du 22 avril 1911), et fit dans les provinces du Cambodge une fructueuse tournée de recherches. Parti d'Ankor le 15 février 1911, il visita Ba-kong, Ba-kô, Lolei,

 <sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, IX. 405.

Běň Mālā et le Phnom Kulen, dont les anciennes carrières ne sont qu'à une heure de marche de Běň Mālā. Le 23, il était à Chikreň, d'où il visita un des plus beaux ponts khmèrs qui subsistent, le Spean Praḥ Phtös. Le 2 mars, il arrivait à Kồmpoň Thom. Après un séjour prolongé à Sambór-Préi Kŭk, dont les curieux monuments de brique sont parmi les plus anciens du Cambodge, M. Parmentier quitta Kồmpoň Thom au milieu d'avril. Se dirigeant vers le Sud, il visita la station préhistorique de Samroň Sen et atteignit Kồmpoň Chnaň, d'où il gagna Pursat. Après une étude archéologique sérieuse de la province de Pursat, jusque là peu connue à ce point de vue, il retourna à Kồmpoň Chnaň et de là à Phnom Péň. De Phnom Péň il explora les régions de Kồmpoň Cam et de Kratié, puis il descendit à Takéo, d'où il visita les monuments du Phnom Da, dans la région d'Aňkor Bórěi, et ceux du Phnom Bayaň. Pendant ses séjours à Phnom Péň, M. Parmentier s'occupa de classer à nouveau le Musée khmèr; puis il se rendit au Laos pour inventorier les monuments de ce pays.

Une autre tournée archéologique fructueuse fut celle de M. Huber dans les provinces centrales de l'Annam (arrêté du 20 mars 1911), d'où il rapporta les estampages de nouvelles inscriptions čames.

En cette même année 1911, M. Maybon quitta l'Ecole pour prendre la direction de la nouvelle Ecole municipale française de Chang-hai (arrêté du 24 janvier). M. Noël Peri fut chargé des fonctions de secrétaire-bibliothécaire (arrêté du 10 février), et M. Léonard Aurousseau fut nommé pensionnaire de de l'Ecole en remplacement numérique de M. Maybon (arrêté du 21 décembre).

D'autre part M. Henri Maspero succéda comme professeur de chinois à M. Pelliot nommé professeur au Collège de France, et M. Georges Cœdès fut nommé pensionnaire en remplacement de M. Maspero (arrêté du 10 octobre).

En décembre 1911, M. Maspero fit un voyage au Nghệ-an pour étudier les dialectes des peuplades muong et thai de la partie Ouest de cette province.

En 1912, M. Maitre se rendit à Hué, à l'occasion du sacrifice triennal au Ciel et à la Terre, sur lequel il réunit tous les documents accessibles ; il recueillit également les inscriptions les plus importantes de la capitale.

M. Parmentier, à la fin de son exploration archéologique du Laos, adressa de Xien Khuan au Directeur de l'Ecole un rapport en date du 23 avril 1912 sur les travaux de conservation qui pourraient être exécutés dans certains groupes du Laos. Après avoir publié le Catalogue du Musée khmèr de Phnom Pén, préparé un Complément à l'Inventaire des monuments du Cambodge, et exécuté, sur la demande de M. Delaporte, une série de moulages pour le Musée du Trocadéro, il rentra en France en congé administratif (arrèté du 27 juin 1912).

M. Huber à qui un décret du 14 novembre 1911 avait accordé la nationalité française, fut nommé professeur de philologie indochinoise à l'Ecole française (arrêté du 15 février 1912), et obtint peu après un congé de convalescence (arrêté du 6 avril 1912). M. Henri Maspero, après avoir terminé ses recherches linguistiques au Nghệan, rentra en France en congé de convalescence (arrêté du 1° juillet 1912).

M. Commaille, de retour de son congé, pendant lequel il avait édité son Guide aux ruines d'Angkor, reprit ses fonctions à Ankor, au mois de mai 1912. M. de Mecquenem, après lui avoir remis le service, séjourna à Ben Mala dont il fit une étude approfondie. Arrivé au terme de son séjour, il rentra en France au mois d'octobre (arrêté du 30 septembre 1912).

Des deux pensionnaires, MM. Cœdès et Aurousseau, le premier fut chargé d'une mission au Cambodge et le second d'une mission en Chine (arrêté du 3 février).

Durant son séjour au Cambodge, d'avril à novembre 1912, M. Cædès, grâce au concours de M. Ernest Outrey, résident supérieur, et des chefs des deux grandes sectes bouddhiques, put obtenir un inventaire général des manuscrits conservés dans les pagodes. Il examina lui-même les grandes collections de manuscrits pàlis de Phnom Pén et de Bàttamban. A Ankor il étudia en détail les linteaux, frontons et écoinçons d'Ankor Vat, dont il put identifier une grande partie. Il rédigea en collaboration avec M. Commaille une Notice sur le Bayon destinée à servir d'introduction à l'album de bas-reliefs publié par la Commission archéologique de l'Indochine et contenant une publication intégrale des inscriptions gravées sur les piédroits des chapelles. D'autres temples d'Ankor lui fournirent également le sujet d'identifications ingénieuses, notamment le Nãk Pān. Il visita enfin Praḥ Khan de Kômpon Thom, Ben Mālā et les environs de Bàttamban (1).

M. Aurousseau, chargé d'une mission en Chine au mois de février, se rendit à Chang-hai. Hang-tcheou, Pékin, où il fit un séjour de six mois, interrompu seulement par un voyage au temple de Confucius, à K'iu-feou hien (Chan-tong). Il revint en novembre, rapportant des manuscrits fort précieux, notamment plusieurs textes inconnus sur l'histoire de l'Annam, et une intéressante collection de statuettes funéraires de l'époque des T'ang.

M. Marty, commis des Services civils, fut détaché pour un an à l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Un nouveau pavillon destiné aux doubles, aux estampages, aux clichés et au laboratoire photographique fut construit à l'Ecole (arrêté du 15 février 1912).

En cette année 1912 parurent dans les Publications le 3° et dernier volume de l'Inventaire des monuments du Cambodge du Commandant L. de Lajonquière et le tome I de la Bibliotheca Indosinica de M. Henri Cordier, répertoire bibliographique de tous les ouvrages relatifs à la péninsule indochinoise.

M. Maitre employa l'année 1913 à réunir tous les documents accessibles sur l'évêque d'Adran et sit paraître le commencement de ses recherches dans la

Revue indochinoise. Son mandat de Directeur expirant en janvier 1914, il lui fut renouvelé pour six ans par décret du 18 novembre 1913.

Par contrat passé avec le Gouverneur général de l'Indochine, le 22 août 1913, M. Noël Peri accepta de remplir pendant six années les fonctions de secrétaire-bibliothécaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Auparavant il avait accompli au Japon, du 7 février au 16 août, une mission d'études au cours de laquelle il découvrit plusieurs documents importants concernant l'Indochine (1).

MM. Huber et Maspero rentrèrent de congé le 12 juin et le 8 juillet 1913. Le premier reçut une nouvelle mission en Birmanie (arrêté du 20 octobre 1913).

M. Cædès, après avoir passé quelque temps à Hanoi, retourna au Cambodge pour y continuer ses recherches.

M. Aurousseau remplaça M. Peri dans ses fonctions de secrétaire jusqu'à son retour. Ensuite il fut appelé par arrêté du 27 juin aux fonctions de précepteur de l'Empereur d'Annam en remplacement de M. Eberhardt rentrant en congé et prit possession de ce poste le 1<sup>er</sup> août 1913. Il en profita pour obtenir, soit en originaux soit en copies, de nombreux documents qui enrichirent le fonds annamite de la bibliothèque.

M. Georges Demasur, architecte diplômé par le Gouvernement, avait été nommé pensionnaire en remplacement de M. de Mecquenem, par arrêté du 20 mai 1913.

M. Maitre, ayant reçu un congé administratif par arrèté du 28 décembre 1913, partit pour la France le 12 janvier 1914. M. Finot, désigné par arrèté du 15 novembre pour remplir les fonctions de Directeur p. i. pendant l'absence du Directeur titulaire, arriva à Saigon le 25 décembre. Il y rencontra M. Huber qui partait pour remplir sa mission au Cambodge, au Siam et en Birmanie. Cette mission ne devait jamais s'accomplir. Saisi dans le trajet de Saigon à Phnom Pén par une maladie foudroyante. Edouard Huber fut débarqué à Vīnh-long et y mourut dans la nuit du 5 au 6 janvier 1914. L'orientalisme perdait en lui un savant de premier ordre et l'Ecole française un collaborateur d'une valeur inappréciable (²).

M. Jean de Mecquenem, avant de rentrer définitivement en France, avait rédigé un mémoire sur Les bâtiments annexes de Bčñ Mũlũ, qui parut dans le Bulletin (XIII, 11), accompagné d'une note de M. Cœdès sur les bas-reliefs de ce temple. Il fut remplacé comme pensionnaire par M. Georges Demasur, architecte, élève de l'Ecole des Beaux-Arts.

En mai 1914, M. Finot se rendit au Laos par le Tran-ninh avec séjour assez prolongé à Luan Praban (6 juin-15 juillet), en vue de dresser l'inventaire des

<sup>(1)</sup> V. son rapport. BEFEO, XIII, vii. 106.

<sup>(2)</sup> Voir BEFEO, XIV, t.

manuscrits laotiens, d'étudier les mesures propres à en assurer la conservation et d'organiser un service de copies pour la bibliothèque de l'Ecole. Ce voyage eut pour résultat la fondation de la Bibliothèque royale de manuscrits laotiens, organisée par les soins. de M. Meillier, commissaire du Gouvernement à Luan Praban, et placée sous le contrôle de l'Ecole française par ordonnance royale du 21 mars 1918.

Les notes recueillies au cours de l'inventaire des manuscrits ont été publiées dans le Bulletin de 1917, sous le titre de Recherches sur la littérature laotienne. De Luan Praban, M. Finot descendit le Mékong, fit un court séjour au Cambodge, au cours duquel il visita les ruines d'Ankor, et rentra à Hanoi le 12 septembre.

La guerre européenne venait alors de commencer, bouleversant toutes les entreprises.

- M. Henri Maspero, qui était parti au mois de mars pour une mission d'études en Chine, en Corée et au Japon (arrêté du 28 février 1914), eut juste le temps de recueillir des documents sur l'art bouddhique dans le centre du Tchö-kiang, et dut rallier l'Indochine au commencement du mois d'août, pour être mobilisé dans la colonie.
- M. G. Cædès, après quelques mois passés à Hanoi au début de l'année, continua au Cambodge ses recherches sur l'historiographie de ce pays et du Siam. Il fut nommé professeur de philologie indochinoise à l'Ecole française, en remplacement de M. Huber (arrêté du 10 décembre 1914) et partit à la fin de l'année pour une mission d'études au Siam, qui avait été autorisée par un arrêté du 4 novembre précédent.
- M. Léonard Aurousseau quitta en novembre 1914 ses fonctions de précepteur p. i. de l'Empereur d'Annam et rentra aussitôt à Hanoi. Pendant son séjour à Hué, il avait recueilli nombre de documents historiques: plans de citadelles, copies de manuscrits, estampages de stèles, etc.
- M. Demasur, arrivé en Indochine à la fin de 1913, prit part aux travaux d'Ankor, commença l'étude des ruines de Koh Ker et fit le relevé d'un monument nouvellement signalé à Phnom Dei. Renvoyé en France sur sa demande, en novembre 1914, il fut affecté en qualité de sergent-mitrailleur au 1<sup>er</sup> bataillon sénégalais du 4<sup>e</sup> colonial. En avril 1915, il débarquait dans la presqu'île de Gallipoli et, peu après, tombait mortellement frappé à Seddul-Bahr, dans la nuit du 1<sup>er</sup> au 2 mai, à l'âge de 27 ans.

En 1914 parurent dans les Publications le tome I de la Mission archéologique dans la Chine septentrionale d'Edouard Chavannes et le tome III de la Bibliothèca Indosinica d'Henri Cordier.

M Maitre, Directeur titulaire, ayant été mobilisé en France, l'intérim de M. Finot se prolongea jusqu'au cours de 1918.

M. Parmentier se rendit à Ankor et établit le programme des travaux pour les années suivantes. Il acheva la réorganisation du Musée de Hanoi et publia un Guide illustré à l'usage des visiteurs de ce Musée.

M. Cœdès remplit au Siam une courte mission en janvier et février 1915 en vue de recherches à la bibliothèque Vajirañana (arrêté du 4 novembre 1914). Rentré à Phnom Péñ, il prit part aux travaux de la Commission instituée par ordonnance royale du 4 septembre 1915 pour rédiger un Dictionnaire officiel de la langue khmère.

M. Peri, chargé d'une mission d'études au Japon (arrêté du 23 février 1915), quitta l'Indochine le 17 mars et fut suppléé dans ses fonctions par M. Aurousseau qui, nommé professeur d'histoire et d'archéologie de l'Annam par arrêté du 26 avril 1915 et mobilisé ensuite à Hanoi, voulut bien réserver à l'Ecole tous les loisirs que lui laissaient ses obligations militaires. Un congé d'un mois (arrêté du 16 juillet 1915) lui permit de se rendre à Hong-kong et d'y acheter quelques objets d'art pour le Musée. M. Maspero, également mobilisé, continua à diriger dans la mesure du possible, le catalogue des fonds chinois et annamite et le développement de la collection d'estampages.

Le 31 mars, MM. Finot, Parmentier et Maspero assistèrent au grand sacrifice au Ciel et à la Terre, célébré à Hué par le nouvel Empereur d'Annam.

L'Ecole de pàli de Phnom Péñ, créée par ordonnance royale du 24 novembre 1915, fut inaugurée solennellement le 25 juillet 1915 par le Gouverneur général Roume assisté du Résident supérieur Baudoin, en présence du Roi et de ses ministres. Au nom de l'Ecole française d'Extrême-Orient, qui avait prêté son concours à l'Administration du Protectorat pour organiser cette institution et en surveiller le bon fonctionnement, M. Cædès prononça une allocution rappelant le but et l'intérêt de cette Ecole.

En 1915 parut le 4<sup>e</sup> et dernier volume de la Bibliotheca Indosinica de M. Henri Cordier.

M. Peri rentra le 15 janvier 1916 de son voyage au Japon et reprit ses fonctions de secrétaire assumées pendant son absence par M. Aurousseau.

Au commencement de cette année, M. Parmentier se livra à diverses recherches sur les monuments du Tonkin: relevé du dinh de Đinh-bảng dans la province de Bắc-ninh; fouille d'un ancien tombeau à Quảng-yèn, où fut trouvé un mobilier funéraire d'un grand intérêt; tournée archéologique dans les provinces de Nghệ-an, Thanh-hoá, Quảng-binh et Quảng-trị.

Au mois d'avril, il quitta Hanoi avec le Directeur p. i. pour une tournée au Cambodge. En cours de route fut reçue la triste nouvelle de la mort de M. Commaille, assassiné par des malfaiteurs, le 29 avril, sur la route de Siemrāp à Ankor Vat. Les conséquences de cette irréparable perte furent atténuées, dans la mesure du possible, par la bienveillance du Directeur des Travaux Publics de Cochinchine, qui consentit à détacher à l'Ecole M. Henri Marchal, inspecteur des Bâtiments civils, pour diriger les travaux d'Ankor (arrêté du 24 mai 1916). Après une tournée dans la province de Kômpon Thom, au cours de laquelle il visita les ruines de Sambór-Préi Kük, M. Finot se rendit à Ankor au mois de juillet pour installer M. Marchal dans ses nouvelles fonctions. Les chantiers furent aussitôt rouverts et les travaux repris au point où les avait laissés M.

Commaille. M. Parmentier s'occupa ensuite de la réorganisation du Musée de Phnom Pén et d'une étude de Vat Nokor.

Cette même année fut achevée la construction du Musée cam de Tourane. Le tome I du Catalogue de la bibliothèque de l'Ecole fut imprimé à Hanoi.

M. Léonard Aurousseau, envoyé en France par l'autorité militaire, partit le 7 septembre 1916.

Après avoir séjourné jusqu'en novembre 1916 au Cambodge pour y régler les questions intéressant la succession de M. Commaille, faire copier des manuscrits pour la bibliothèque et étudier divers textes de la littérature indigène, M. Finot se rendit en décembre à Hong-kong où l'Université l'avait invité à venir recevoir le diplôme de docteur honoris causa; il y rencontra M. Pelliot, alors attaché militaire de France à Péking, venu pour recevoir le même grade. Il rentra à Hanoi en janvier 1917.

M. Parmentier revenu au Tonkin, s'occupa à fouiller d'anciens tombeaux chinois découverts à Quang-yèn, à Sept-Pagodes et à Bắc-ninh, et à contrôler les travaux de réparation entrepris au Văn-miêu de Hanoi. A la fin de l'année, il fit un voyage dans la province de Thanh-hoá, pour y examiner plusieurs anciens tambours de bronze et visiter quelques constructions annamites devant être classées comme monuments historiques, notamment la citadelle des Hồ édifiée en 1397.

M. Cœdès se rendit à Ankor en novembre 1916 pour y étudier les inscriptions modernes d'Ankor Vat et deux stèles nouvellement découvertes au Phimanakas. Un arrêté du 6 décembre suivant lui confia une mission d'études au Siam qui lui fut renouvelée par arrêté du 2 juillet 1917: il utilisa son séjour à Bangkok pour étudier divers documents relatifs à la dynastie de Sukhodaya: le résultat de ces recherches parut dans le Bulletin (XVII, 11). Le Gouvernement siamois lui ayant offert le poste de Directeur de la Bibliothèque Nationale Vajirañaṇa, M. Cœdès fut autorisé à accepter cette offre et placé hors cadres par arrêté du 12 janvier 1918.

M. Paul Boudet, archiviste-paléographe, nommé pensionnaire de l'Ecole par arrêté du 4 mars 1917 et chargé de préparer l'organisation des archives de l'Indochine, arriva à Hanoi le 13 juin. Il fut nominé Directeur des archives et bibliothèques par arrêté du 30 novembre suivant, et donna en conséquence sa démission de pensionnaire.

M. Maspero, professeur de chinois, envoyé en France par l'autorité militaire, quitta l'Indochine le 11 juillet 1917. En cette année 1917 parut le t. Il du Catalogue de la Bibliothèque suivi d'une table méthodique.

L'année 1918 s'ouvrit sous de sombres auspices par la mort d'Edouard Chavannes (29 janvier), que l'Ecole avait eu l'honneur de compter au nombre de ses collaborateurs; elle dédia à la mémoire du grand sinologue le t XVIII de son Bulletin.

Le 8 mai 1918, M. Finot quitta l'Indochine pour rentrer en France; il fut remplacé comme Directeur intérimaire par M. Parmentier, qui

venait de commencer l'installation du Musée de Tourane (arrêté du 29 avril 1918).

- M. Peri, ayant obtenu un congé spécial de trois mois (arrêté du 6 mai 1918) partit le 31 mai pour le Japon, d'où il ne revint que le 18 décembre, la pénurie des transports maritimes ayant retardé son retour.
- M. P.-M. Aucourt fut détaché à l'Ecole par le service de l'Enseignement (arrêté du 11 juin 1918) pour y remplir les fonctions de secrétaire-adjoint et de professeur de chinois.
- M. L. Cadière fut nommé pensionnaire par arrêté du 28 octobre 1918, et resta attaché en cette qualité à l'Ecole pendant deux ans.
- Le 5 mai 1918, S. M. l'Empeureur d'Annam, au cours de son voyage au Tonkin, honora l'Ecole de sa visite et, en compagnie de M. le Gouverneur général Sarraut, visita la Bibliothèque et le Musée.

En cette année parurent le 1<sup>er</sup> fascicule du tome II de l'Art du Gandhâra de M. Foucher et le tome II de l'Inventaire descriptif des Monuments čams de M. Parmentier.

L'année 1919 vit enfin l'accomplissement d'un dessein poursuivi depuis longtemps: le musée čam de Tourane fut complètement installé par M. Parmentier qui en rédigea le catalogue (1).

- M. Henri Maspero, rentré à Saigon en juillet, regagna le Tonkin par terre en exécutant chemin faisant des recherches sur le culte čam et les antiquités du Čampa, à Phanrang et à Kontum. Peu après son arrivée à Hanoi (novembre 1919), il fut nommé par décret du 29 décembre 1919 à la chaire de langue et littérature chinoises au Collège de France vacante par la mort d'Edouard Chavannes, et quitta définitivement la colonie le 27 novembre 1920.
- M. H. Marchal fut titularisé dans les fonctions de conservateur d'Ankor par arrêté du 28 novembre 1919.
- M. Ch. Batteur, inspecteur des Bâtiments civils, sut détaché à l'Ecole par arrêté du 24 mars 1919, pour remplir les fonctions d'inspecteur du Service archéologique.

Deux nouveaux pensionnaires furent nommés: M. R. Germain (arrêté du 12 avril 1919) et M. P. Demiéville (arrêté du 31 décembre 1919). Le premier donna sa démission avant d'avoir occupé son poste; le second vint prendre possession du sien le 28 février 1920.

Deux arrètés, en date du 12 août 1919, réorganisèrent la Commission des Antiquités du Cambodge et le Musée de Phnom Pén. Le Musée, appelé désormais Musée du Cambodge, est placé sous l'autorité du Résident supérieur et le contrôle scientifique de l'Ecole française; il a pour conservateur le Directeur des Arts cambodgiens.

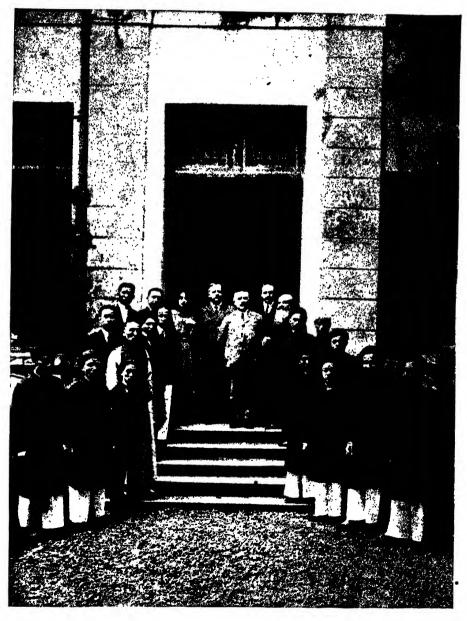

Personnel de l'Édole française en 1921.

Le 11 septembre 1919 fut renouvelé pour trois ans, à partir du 1er septembre 1919, le contrat entre le Gouvernement général et M. Noël Peri, secrétaire-bibliothécaire de l'Ecole française.

En 1920, l'Ecole obtint la personnalité civile, qui lui fut conférée par un décret présidentiel du 3 avril 1920, promulgué en Indochine par arrêté du 1er décembre suivant. Dès le 20 septembre un arrêté avait réglé les détails d'exécution de ce décret, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1921, marquant le début d'une ère nouvelle pour l'Ecole. Un autre arrêté du 16 octobre fixa le montant de la subvention du Gouvernement général à l'Ecole française pour la première période quinquennale (1921-1925).

M. Maitre, dont le mandat de Directeur expirait le 10 janvier 1920, en ayant décliné le renouvellement, M. Finot fut nommé pour la seconde fois Directeur titulaire par décret du 25 juin 1920. Il arriva à Saigon le 9 décembre avec M.

V. Goloubew, nommé pensionnaire par arrêté du 4 août 1920.

M. Peri, après avoir, au début de 1920, reconnu avec M. Maspero, quelques sites archéologiques récemment signalés au Thanh-hoá, partit en mission au Japon le 13 mai 1920 (arrêté du 8 mai). Il fut remplacé provisoirement dans ses fonctions de secrétaire par M. Aurousseau qui, revenu de Sibérie en France pour y être démobilisé, le 21 avril 1919, y était resté en congé jusqu'en mars et était rentré en Indochine le 12 avril 1920.

M. Batteur, revenu de congé le 1<sup>er</sup> février 1920, entreprit une enquète sur les pagodes annamites, qu'il dut interrompre au commencement de mai pour aller à Vien-Čan procéder aux travaux de réparation du Vat Sisakhet et aménager cette pagode en vue de recevoir le petit musée laotien qui devait y être installé. Ce travail, lui aussi, ne put être que partiellement exécuté, M. Batteur ayant dû remplacer à Ankor, à partir du 21 août, le conservateur titulaire M. Marchal bénéficiaire d'un congé de 12 mois (arrêté du 24 juillet 1920).

M. Aucourt, après avoir suppléé MM. Maspero et Peri dans leurs fonctions respectives, partit en congé le 4 février 1920. Il fut remis à la disposition du Directeur de l'Instruction publique à partir du 1er janvier 1921.

Les réparations du Van Mieu furent achevées cette année.

Telle est, brièvement résumée, l'histoire de l'Ecole française pendant les 22 premières années de son existence : son œuvre sera analysée avec plus de détail dans les chapitres suivants.

## ARCHÉOLOGIE INDOCHINOISE.

Lorsque l'Ecole fut fondée afin de créer un centre français d'études philologiques en Extrême-Orient, elle ne pouvait négliger une des branches les plus importantes de ses recherches, l'archéologie. Elle devait d'autant moins y manquer que la colonie était célèbre avant tout en Europe par les merveilles d'art qu'avait laissées telle de ses civilisations passées. Ces vestiges glorieux étaient alors sans défense : les fondateurs de l'Ecole lui confièrent le soin de les sauver. Son programme fut ainsi double : étude, conservation. C'est de ce double mandat que nous avons à rendre compte.

On entend par archéologie la connaissance des formes extérieures des civilisations anciennes. Mais le terme « ancien » demande à être précisé. Quand il s'agit des pays à l'Ouest de l'Inde, on ne l'applique guère, avec le terme « archéologie » lui-mème, qu'aux époques qui ont précédé la chute de l'Empire romain. Pour l'Extrème-Orient nous lui donnons le sens beaucoup plus large de passé, et d'un passé qui à l'occasion est des plus récents; car, faute d'histoires locales suffisantes, nous devons le plus souvent chercher l'explication des formes d'autrefois dans celles encore courantes de nos jours.

D'autre part, le seul fait de la présence en Extrême-Orient des Européens qui rend ces études possibles, est un risque grave de disparition pour leur objet: nos civilisations d'Occident semblent exercer une action dissolvante sur les civilisations propres à l'Orient, et nombre de formes présentes, nécessaires à l'intelligence des formes anciennes, seront, dans un avenir prochain, un passé mort. Il faut donc parfois étendre l'archéologie jusqu'à l'heure actuelle, et telle science qui s'applique aux faits du jour, comme l'ethnographie, en deviênt, au moins pour une faible part, une des sections.

D'un autre côté, la préhistoire en Occident a un champ bien déterminé et nul ne songe à la rattacher à l'archéologie. Un espace énorme sépare les embryons de civilisation qu'elle examine du stade auquel étaient parvenus les plus vieux peuples de la Méditerranée, par exemple les Egyptiens. En Extrême-Orient, nombre de sauvages paraissent à peine plus avancés que les premiers hommes, et les objets sur lesquels s'appuient les études préhistoriques se rapportent sans doute ici à des époques moins reculées qu'en Occident. Il est alors tout naturel de rattacher la préhistoire à l'archéologie. D'ailleurs

les recherches sont encore trop peu avancées en ces régions pour qu'une différenciation nette entre les sciences s'impose comme en nos pays, où la masse des connaissances acquises la rend indispensable. Elle ne deviendra utile qu'au jour où les résultats obtenus se seront assez multipltés pour risquer d'amener la confusion: nous en sommes loin encore.

Le programme que l'Ecole a reçu de l'Institut né se limite pas à l'Indochine française, ni même à la seule Indochine. Hors des régions protégées par la France sont des pays dont l'action a été importante. Si le peuple siamois semble avoir presque tout appris du peuple khmèr, la presqu'île malaise et la Birmanie paraissent avoir exercé une influence considérable sur le développement de quelques parties de l'Indochine. D'autre part aucune des civilisations de la péninsule n'est autochtone; et on ne saurait les comprendre en faisant abstraction de celles dont elles sont issues, c'est-à-dire de l'Inde et de la Chine.

Si l'on met à part la préhistoire et les arts des diverses populations sauvages aussi bien de l'Indochine que des contrées environnantes, les civilisations à étudier peuvent se diviser aisément suivant leur origine en se servant comme mode de classement de leur élément le plus expressif, l'art. De l'art hindou descendent plus ou moins directement l'art čam, l'art laotien, l'art khmèr et l'art siamois, enfin l'art birman; de l'art chinois dérive l'art annamite. Hors de l'Indochine, l'Inde elle-mème avec ses colonies artistiques du Tibet et de Java, la Chine avec ses filiales la Corée et le Japon, offrent d'autres sujets d'études, mais d'une forme nécessairement moins spécialisée.

Pour une œuvre aussi vaste, l'archéologie, en Extrème-Orient, dispose de moyens bien moindres qu'en Occident. En tout lieu elle ne possède que deux sortes d'informations, les unes indirectes, les autres directes. C'est, d'une part, la série de renseignements que contiennent sur la vie et l'art les ouvrages anciens d'histoire et les œuvres littéraires, les données historiques que fournissent les documents épigraphiques, les précieux éléments de datation qu'apporte la numismatique; de l'autre, l'art et les vestiges de la vie mitérielle qui ont subsisté.

Or une difficulté primordiale complique les recherches dans tous les arts de filiation indienne: traités anciens d'histoire et œuvres littéraires font défaut, parfois d'une façon absolue comme au Čampa, d'ordinaire jusqu'à une époque assez rapprochée, ce qui est le cas au Cambodge, au Siam, en Birmanie. C'est là un fait général, et l'Inde, plus riche au point de vue littéraire, n'est guère moins dépourvue au point de vue historique. Seules la littérature et l'histoire chinoises apportent quelques données sur les civilisations étrangères; elles sont en général d'une utilisation très délicate et à l'occasion assez décevante. L'usage de la monnaie n'a guère existé dans la branche indienne. Il ne reste donc pour fournir des indications de valeur certaine que les inscriptions. Elles suffisent pour l'art cam et pour l'art khmèr à fixer les grandes lignes d'un cadre; elles ne sont pas assez nombreuses pour donner une précision suffisante aux études de détail.



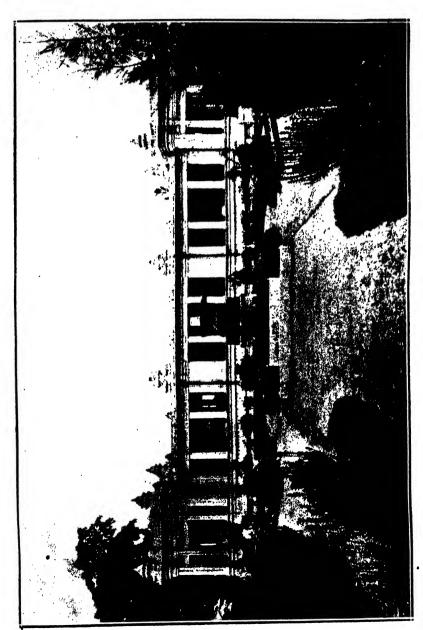

Dans ce qui concerne l'art annamite la documentation paraît être complète; mais, outre qu'elle est loin d'avoir été dépouillée en entier, ce sont ici les constructions durables et, par suite, les monuments ayant quelque chance de présenter une antiquité réelle, qui font défaut; seules quelques sculptures isolées nous permettront sans doute de remonter un peu loin dans le temps.

Enfin l'art du Laos, qui nous conserve peut-être dans sa frèle architecture des formes d'une antiquité reculée, offre réunis, sans aucun de leurs avantages. les inconvénients des deux groupes précédents.

La préhistoire locale et l'étude des arts sauvages ne peuvent bien entendu, pas plus ici qu'ailleurs, utiliser des documents de cette triple nature. Mais il faut alors signaler une autre difficulté. L'àge du bronze semble en ce pays se fondre avec les temps historiques, et il n'est pas impossible que le conservatisme chinois n'ait maintenu dans les beaux bronzes anciens des formes barbares, reste de ces arts censés préhistoriques.

La seconde série de données, celles qu'on peut tirer des spécimens d'art ou des objets divers laissés par les civilisations passées, offre dans son utilisation des difficultés aussi nombreuses. Le moyen principal est ici l'étude de l'art; elle est en elle-même un but, mais fournit en outre la plus grande part des renseignements que nous pouvons réunir sur les formes qui traduisent la pensée religieuse et sur la vie matérielle de chaque époque.

Pour l'examen de l'art et en particulier de l'architecture qui, dans les vieilles civilisations, prédomine et souvent englobe toutes les autres manifestations esthétiques, une difficulté générale existe : c'est le caractère apparent de spontanéité des architectures indiennes d'Extrême-Orient. Plus encore au Čampa et au Cambodge qu'à Java et dans l'Inde, les monuments apparaissent tout d'un coup, con titués dans des types achevés dont la perfection implique ou des emprunts directs à une autre civilisation, ou un long développement sur place. Et cet étrange phénomène se répète jusqu'à deux fois au Cambodge, au VIe siècle et au IXe. C'est ainsi que surgissent presque en même temps l'art préangkorique et l'art čam, un peu plus tard l'art indo-javanais. Tous ces arts sont trop analogues pour ne pas avoir un ancêtre commun; ils sont trop différents pour ne pas s'être détachés du tronc initial à des époques diverses, et assez espacées. La souche originelle ne peut être qu'ir dienne en raison des traditions religieuses qu'on retrouve dans les divers pays; mais elle ne peut être connue d'une façon exacte parce qu'elle n'a laissé aucun autre témoin de son existence lointaine. L'art des Pallavas de l'Inde se place à côté des arts čam, khmèr et indo-javanais dans leurs premières formes, sans présenter avec aucun une affinité plus grande que celles qui les unissent entre eux, et même les vestiges de l'art des Guptas, bien untérieur cependant, ne paraissent pas offrir de rapports plus francs avec les écoles de l'Indochine et de Java.

Les filiations d'ailleurs sont plus difficiles à établir ici qu'en Occident, en raison d'un caractère commun à tous ces arts, leur complète négligence de la construction. Le côté technique a toujours été un des plus faibles dans les

architectures d'Extrème-Orient, et à vrai dire il semble que le souci de raisonner une bâtisse n'ait jamais effleuré l'esprit des maîtres d'œuvre. Ce n'est pas que de grands soins et des minuties extraordinaires n'aient été apportés souvent à l'édification des monuments; mais ils concernent toujours l'aspect, jamais la solidité même; ils ne sont en aucun cas le résultat d'observations logiques. En réalité ce furent toujours des formes qui se transmirent et non de ces méthodes de construction qui ailleurs sont si caractéristiques.

D'ordinaire les architectes ont passé ici d'une matière à une autre sans modifier les formes imposées par l'emploi de la première; même si, par extraordinaire, une nouvelle transposition en une troisième matière s'est produite, ce fut toujours l'aspect initial amené par l'utilisation de la matière primitivement employée qui se maintint, en dépit des difficultés et des inconséquences résultant de ce conservatisme à deux degrés.

La sculpture et la peinture apporteraient des données plus précises, sinon pour la filiation des arts et avec eux des civilisations, au moins pour la connaissance de ces dernières. Mais, sauf en Chine et au Japon, la peinture est à peine représentée, et la sculpture est, à l'exception de quelques bas-reliefs khmèrs, presque toute religieuse.

Diverses difficultés se rencontrent d'ailleurs encore ici avec un embarras nouveau; nous ne savons jamais si nous sommes en présence de formes traditionnelles ou de tableaux de la vie contemporaine. Pour ne citer qu'un exemple, la distension du lobe de l'oreille, qui semble n'avoir jamais été pratiquée par certains peuples d'Extrême-Orient, est constante sur leurs images saintes.

Même lorsqu'on peut admettre que la représentation n'est pas anachronique, nous sommes gênés le plus souvent par son caractère conventionnel. Nous ne rencontrons jamais en ces contrées le souci d'exactitude qu'implique par exemple la croyance égyptienne au double, croyance qui nous a valu de mieux connaître la civilisation de la vallée du Nil aux jours les plus lointains de son histoire que les premiers temps de notre Moyen Age. De même les conventions de dessin, que nous pouvons seulement supposer, rendent très délicate l'interprétation des scènes figurées.

D'autres difficultés naissent de la dualité des religions sorties de l'Inde; leurs réactions l'une sur l'autre sont encore mal connues, surtout hors des lieux d'origine. Aussi les images se confondent-elles aisément et, par exemple, est-il souvent fort difficile de distinguer telle figure de bodhisattva d'une divinité brahmanique, aux caractéristiques analogues. D'étranges oscillations d'une iconographie à l'autre sont chose fréquente dans les travaux archéologiques en Extrême-Orient. Il est exceptionnel d'ailleurs que les images soient désignées par une inscription; encore dans ce cas le nom est-il d'ordinaire un nom local ou spécial, et il est bien rare qu'il ne soulève pas quelque nouveau problème. En règle générale, des caractéristiques corporelles, des gestes ou des attributs particuliers sont les seuls éléments d'identification. Les uns sont souvent brisés ou confus, les autres communs à trop de divinités pour être typiques.

Enfin une nouvelle difficulté naît du fait que les rapports exacts de l'Inde et de la Chine sont encore un problème, et que telle influence indienne a pu revenir, modifiée par son passage en Chine, brocher sur quelque apport direct de l'Inde, pour embrouiller encore quelque question de détail.

Quant au matériel même propre à chaque civilisation, il n'est représenté en Indochine que par bien peu de restes; le pays a été le lieu de trop de guerres et de trop de pillages pour que la plus grande part de ses richesses n'ait pas disparu. De plus le climat est très destructeur, et peu d'objets de bois ou d'étoffes ont pu échapper aux ravages des insectes ou aux atteintes de la pourriture. Les seules pièces qui aient subsisté sont soit des bronzes, soit des objets en céramique, — que l'on confond peut-être à cette heure avec les fabrications chinoises importées.

Si l'étude est rendue ainsi fort délicate, la conservation des monuments ou des vestiges anciens n'est guère plus aisée. Les édifices sont, comme nous l'avons vu, fort mal construits en général; les fondations, plus encore ici qu'ailleurs, sont insuffisantes, et l'ignorance des lois les plus élémentaires de la bàtisse, en particulier de la liaison des éléments empilés, rend les chances de dislocation bien plus nombreuses. D'autre part la puissance de la végétation est telle en ces pays qu'une plante a tôt fait de naître et de se développer dans la moindre fissure. Les arbres sont ainsi un danger constant pour les édifices. Leurs racines accentuent les déchirures ; les radicelles par leur succion ramènent à la terre originelle les briques des monuments construits en cette matière et leur enlèvent toute consistance ; les blocs de grès sculpté et en particulier les dalles gravées d'inscriptions ne résistent guère mieux à ce travail dent mais continu. A l'ombre qu'apportent les frondaisons, lichens, mousses et parasites se développent sans arrêt, et leur action destructrice est rapide. Lorsque les arbres n'ont pas disloqué les maçonneries au cours de leur croissance, ils les entraînent avec eux quand les orages les abattent, et broient sous leur poids les parties encore indemnes. C'est en effet une erreur de croire qu'arrivés à leur maximum de croissance les arbres cessent d'être un danger pour les monuments et leur deviennent même une sauvegade. Outre l'humidité que feur ombre entretient en dessous d'eux, leur stabilité n'est plus assurée quand les taillis plus franchement nuisibles ont été détruits. En masse les arbres de belle venue ne donnent pas grande prise au vent; isolés ils lui résistent mal, s'ils n'ont pas des leur jeunesse appris à lutter contre lui. De plus l'abattage des taillis prive les grands troncs de la consolidation puissante qu'exercent sur leur pied les souches du taillis. Le dégagement exige d'ailleurs parfois la section d'une ou deux racines importantes d'un arbre, et l'opération peut alors détruire l'équilibre de son assiette (1). Une expérience de plus de dix ans aux

<sup>(1)</sup> Un arbre s'est ainsi renversé sur le chantier des fouilles de Bong-duong sans, par miracle, faire le moindre mal : pour dégager un écoulement d'eau qu'elle obstruait,

travaux d'Ankor a montré que le déchet sur les arbres conservés était considérable, et leur chute totale ou partielle eut souvent des conséquences regrettables.

Dégagés de l'effort nuisible de la végétation, les monuments demandent une mise en état qui n'est pas moins difficile. Les réparations indispensables deviennent très délicates à exécuter par suite de la disparition des méthodes anciennes et des artisans qui les ont employées; l'intervention de procédés qui appartiennent à une civilisation toute autre amènerait d'infaillibles disparates. Le plus souvent quand les monuments sont en pierre, le travail de consolidation ne pourrait être exécuté d'une façon sûre que par la descente des maçonneries en danger de ruine. Les défectuosités de construction et l'instabilité des parties encore debout rendent cette opération impossible. On est donc obligé de procéder par étaiement fixe. L'expérience nous a conduits à préférer le ciment armé au bois, qui, même choisi, ne se conserve guère, et qui d'ailleurs exige des manœuvres difficiles dans des points dangereux où le moindre choc pourrait amener un ébranlement aux conséquences désastreuses.

Lorsque le travail exige la réfection d'une partie détériorée avec des matériaux analogues aux anciens, les difficultés s'accentuent. Pour la taille de la pierre au Cambodge, il faut avoir recours à des ouvriers chinois, et leur travail, même quand il s'agit d'épannelage, donne un aspect tout autre. Si le monument est en briques, cas général dans l'art cam, la réparation discrète devient d'une complète impossibilité. Le mode de liaison des briques en parement est un secret perdu. Il nécessitait d'ailleurs un polissage des surfacés de joint par frottement des briques à poser sur celles déjà en place, qui serait tout à fait inexécutable à cette heure. L'emploi d'un mortier s'impose; il jure. D'ailleurs la fabrication des briques anciennes, énormes, parfaites de malaxage et de cuisson, n'est plus possible aujourd'hui. Quant aux travaux qui exigent, comme au Laos, l'emploi d'un mortier de chaux traîné en filaments conduits à la main, modelés sur place et garnis de clinquant avant sa prise, il est plus irréalisable encore ou n'aboutit qu'à une grossière caricature (1). Le seul pays où des travaux de reprise rencontrent moins de difficultés est la région annamite; la main-d'œuvre, bien qu'abàtardie, n'a pas encore perdu les anciennes traditions qui nous valurent les vieux temples, remarquables édifices de bois sculpté, à cette heure encore trop peu étudiés. Pour le reste, la conservation dans le statu quo est à peu près l'unique solution possible; encore ne peut-on guère espérer que ralentir la marche de la ruine et non l'arrêter d'une façon définitive, faute des reprises profondes qui seraient nécessaires.

on avait coupé une forte racine, comptant sur la résistance des autres ; elle etait unique, et à peine coupée on vit l'arbre s'abattre, risquant de détruire les bâtiments qu'on travaitlait à sauver.

<sup>(1)</sup> Cf. BCAI, 1912, fig. 46, p. 226.

Il semblerait à première vue que la conservation des simples vestiges anciens n'offre par contre aucune difficulté. Des tertres de décombres recouverts par le temps de terre et de végétation paraissent ne courir aucun risque; à leur abri, restes de murailles, sculptures et inscriptions cachées devraient en toute sécurité attendre la fouille méthodique qui les rendra au jour. Il n'en est ainsi par malheur dans aucune des régions où se trouvent de tels vestiges, ni en pays annamite, ni au Cambodge.

En pays annamite, on eût pu croire que la crainte religieuse, si forte chez ce peuple superstitieux, aurait protégé avec efficacité les restes laissés par la race des vaincus, que leurs vainqueurs considérent comme de puissants sorciers. Elle est insuffisante et ne défend même pas toujours les monuments encore debout; la tour čame de Quá-giang (Quang-nam), bien que classée et visitée plusieurs fois, a été démolie par le village voisin jusqu'aux dernières briques des fondations, pour la vente de ces matériaux. Les briques čames en effet, énormes et bien cuites, ont une grosse valeur pour les Annamites et tentent leur cupidité. Ils furent aidés à l'occasion dans ces pillages par les Missions, qui trouvaient dans ces carrières improvisées des moyens commodes pour construire leurs églises et pensaient du même coup faire échec au Malin. C'est un fait qui se présente plus rarement aujourd'hui, et plusieurs missionnaires sont devenus pour les recherches archéologiques de précieux auxiliaires. Leur aide peut être considérable, car les Annamites, réduits à eux seuls, n'aiment guère à déranger les esprits čams dont ils redoutent les terribles vengeances. Et c'est souvent par des indigènes catholiques, qui ne craignent plus ces génies, qu'ils font exécuter leurs fouilles.

Livrés à cux-mêmes et excités par des légendes de trésors merveilleux enterrés sous les ruines, les Annamites n'ont cependant pas toujours hésité à entrependre eux-mêmes ces recherches, sauf à offrir ensuite, si quelque accident arrive au village, des sacrifices d'expiation aux esprits courroucés.

Lorsque la fouille dégage des objets de métal, ils les fondent pour leur valeur intrinsèque, toujours considérable à leurs yeux. S'ils rencontrent des statues de pierre ou des parties décoratives à figures, comme certaines métopes ou des tympans sculptés, ils les considèrent comme des génies et les installent dans un pagodon construit à cet effet. Suivant les événements qui se produisent alors dans le village, ils jugent de l'esprit de la divinité, hostile ou favorable. Dans le premier cas ils se débarrassent de l'image, le plus souvent en la réenterrant; elle est alors d'ordinaire perdue pour la science (1). Elle ne l'est guère moins dans le second cas, car pour honorer le génie, ils réparent la pierre sculptée, à grand renfort de raccords de chaux et d'ignobles badigeons. Leur

<sup>(!)</sup> L'histoire citée dans BEFEO, XVII, v1, 46, de la stèle de Nhân-bieu dont M. de La Susse soupçonnait l'existence au lieu dit Tây-giáp (BEFEO, XI, 300) et qui a disparu, est à cet égard bien caractéristique.

inintelligence des images est extraordinaire, et tel lion-métope de Faifo, dont le sexe masculin est fort accusé, a été considéré par eux comme une déesse, des plus méchantes d'ailleurs. A Cô-thành, des débris de diverses statues debout et de tailles différentes avaient été réunis en images assises, jusqu'au jour où quelque méfait leur fut attribué et amena le village à s'en débarrasser (1). A Hurong-què, une admirable statuette de femme dont il ne reste que la tète, le buste et la plinthe, avait été remontée en une étrange naine dont les pieds sortaient de la taille; mais elle avait été soigneusement peinte en couleur chair (2).

Dès qu'un culte est rendu aux images, il devient très difficile de les étudier, et le respect qu'on doit à toute idée religieuse, même falote, interdit de les retirer de la pagode qui les abrite pour les installer dans un musée où leur place serait mieux indiquée. Il est même nécessaire, au cours des fouilles, de veiller à ce qu'un culte ne s'organise pas auprès des images exhumées, si l'on veut éviter plus tard des complications fâcheuses.

Les inscriptions mêmes n'échappent pas toujours aux déprédations des Annamites parce qu'ils les croient les titres fonciers des Cams dépossédés; en ce cas ils les martèlent ou les brisent. Les fouilles de Mî-son ont ainsi dégagé un dépôt de 700 débris de plusieurs stèles. Les fragments par malheur n'en furent pas utilisables, car le tas initial avait dû être divisé en plusieurs cachettes pour plus de précaution, et les débris recueillis ne constituaient qu'une faible part de chaque inscription.

Au Cambodge, la situation, pour être un peu différente, n'est guère plus favorable à l'archéologie. Les bonzes tout-puissants sur la population, considérent les vestiges de monuments voisins de leur couvent comme la propriété de celui-ci, et n'hésitent pas à les piller chaque fois qu'ils ont besoin de matériaux pour réparer ou embellir leur vat. Ils s'intéressent peu aux images religieuses, lorsque ce ne sont pas des buddhas. Le plus souventils laissent les idoles brahmaniques dans quelque coin de l'enclos du temple, ou bien ils les abandonnent sur le terrain où elles furent trouvées. Mais ils recueillent soigneusement les images bouddhiques qu'ils installent dans le vat, après les avoir enduites de laque et de dorure. Pour le reste, ils n'hésitent pas à le démolir pour en utiliser les matériaux; ils retaillent les pierres, fussent-elles sculptées ou inscrites, à la demande de leurs projets. S'ils les négligent, elles servent, comme d'ailleurs en Annam, à l'affûtage des outils.

En pays annamites, seules régions d'ailleurs où on les retrouve, les temples de cet art et les stèles inscrites en caractères chinois courent peu de risques ; les seuls à redouter proviennent du fait de réparations intempestives ou maladroites.

<sup>(1)</sup> Musée de Tourane, 10, 4; 13, 3 et 4; cf. BEFEO, XIX, 111, 29 et 34.

<sup>(2)</sup> Musée de Tourane, 11, 1 et 1 bis; cf. 1d., p. 31.

L'Ecole française, qui ne pouvait à elle seule assurer une surveillance suffisante pour faire respecter vestiges et monuments, avait cru pouvoir compter sur l'aide des Services civils : il semblait qu'il suffit d'établir un classement précis des monuments historiques et de le communiquer officiellement aux administrateurs pour qu'il se fissent un point d'honneur d'en assurer la conservation. Cet espoir ne s'est qu'imparfaitement réalisé. Si nous avons trouvé dans quelques chefs de province des collaborateurs distingués et zélés, d'autres semblent s'être peu ou point intéressés à la sauvegarde des monuments existants ou découverts dans leurs circonscriptions.

Pour les vestiges et monuments repérés, c'est des villages mèmes que nous sommes réduits à espérer les garanties nécessaires, et l'Ecole s'est arrêtée au principe de munir chaque commune d'une pièce indiquant les restes qui se trouvent sur son territoire: celle-ci en devient alors responsable devant l'administration. Les chefs de village ne pourront donc plus exciper d'une ignorance trop commode et, pour dégager leur responsabilité, devront au moins prévenir les autorités dont ils dépendent, si quelqu'un veut s'attaquer aux vestiges dont ils ont la charge.

La surveillance directe de l'Ecole était en effet jusqu'à ce jour impossible faute de personnel. Un tel contrôle ne peut être efficace que si les tournées d'inspection sont fréquentes; en dehors de ses correspondants auxquels ce rôle ne pouvait être confié qu'exceptionnellement, l'Ecole ne possédait que deux membres pour effectuer ces visites sur un territoire aussi grand que la France et où les moyens de communication sont rares: son chef du Service archéologique et un jeune architecte áuquel d'ordinaire une des places de pensionnaire était réservée. Encore fallait-il d'abord que ce dernier se mit au courant d'arts peu connus dans la métropole et d'études spéciales auxquelles l'Ecole des Beaux-Arts ne prépare guère. Son temps était en outre pris le plus souvent par l'intérim de la Conservation d'Ankor qui lui incombait naturellement. Au début, la présence de Charles Carpeaux, nommé chef des travaux pratiques, aurait pu aider beaucoup à cette surveillance: malheureusement une mort prématurée l'enleva au moment même où il achevait de se préparer à ce genre de travail.

L'Ecole fut soutenue ou aidée dans sa tâche par la création de trois commissions. C'est en France la Commission archéologique de l'Indochine, qui dépend du Ministère de l'Instruction publique et qui, instituée en 1908 à Paris, est destinée à recevoir et à examiner toutes les communications relatives à la conservation des monuments archéologiques de l'Indochine (1). Les deux autres sont dans la colonie même. L'une fut fondée sous le nom de Commission des antiquités du Tonkin par un arrêté du 30 septembre 1901; l'autre sous celui de Commission des antiquités du Cambodge par un arrêté du 3 octobre 1905.

<sup>(1)</sup> Arrêté ministériel du 18 janvier 1908.

Celle-ci eut un rôle assez effacé jusqu'en 1919, époque où elle fut reconstituée sur une autre base par l'arrêté du 12 août de cette même année. Des subsides considérables furent réunis par la Société d'Angkor constituée à Paris en 1907 avec une section au Cambodge qui devint bientôt la plus importante; ils vinrent augmenter les crédits consacrés par l'administration aux travaux de conservation du célèbre groupe.

Malgré ces concours divers, l'entretien et la surveillance des monuments et des vestiges anciens de l'Indochine restaient difficiles, faute de personnel.

La nouvelle organisation de l'Ecole sous le régime de la personnalité civile va permettre de résoudre ce délicat problème. L'extension du Service archéologique, si on peut la réaliser telle qu'elle est envisagée, portera à cinq le nombre des inspecteurs: le chef du Service archéologique, et sous sa direction, le Conservateur d'Añkor, un second inspecteur pour le Cambodge qui le suppléera dans ces fonctions en cas de besoin, un inspecteur pour les monuments laotiens et čams, un inspecteur pour les monuments annamites. En outre un personnel indigène viendra seconder ce personnel européen. Enfin l'application qu'on peut espérer prochaine en Indochine d'une nouvelle législation sur les monuments historiques et les objets d'art, inspirée des lois métropolitaines du 31 décembre 1913 et du 7 septembre 1920, armera d'une façon plus efficace le Gouvernement et l'Ecole, qui le représente dans cette tâche, contre l'exportation des trésors archéologiques du pays, et même contre leur exploration irraisonnée.

On pourra alors prévenir des faits déplorables comme la démolition de la tour de Quá-giang ou l'exploitation des ruines de Chánh-lò, et assurer la conservation des débris ou des objets trouvés à chaque instant sur divers points de l'immense domaine de l'Indochine, découvertes dont nous ne sommes avisés trop souvent que lorsque tout a été pillé. Il n'y aura plus alors qu'à assurer la conservation des trouvailles dans les musées où elles seront transportées.

Cette conservation elle-même est difficile; autant que celle des monuments, elle souffre des conditions climatériques. Le principal ennemi, ici encore, est cette humidité continue qui favorise les moisissures, l'oxydation et la dissociation des éléments des pièces: les glaces mêmes des vitrines se couvrent d'arborescences mucilagineuses qui attaquent le verre et le dépolissent. Quant au maintien de l'identification des objets, la même humidité qui décolle les étiquettes, et nombre d'insectes qui les rongent, achèvent de rendre le travail particulièrement ingrat.

Après avoir exposé les difficultés que présente la solution des problèmes d'étude et de conservation, nous allons passer en revue les divers champs archéologiques que l'Ecole avait à explorer et nous indiquerons en même temps à l'occasion les publications qu'elle leur a consacrées et les mesures qu'elle a prises pour la conservation des vestiges à sauver.

Nous écarterons de cet exposé, d'une part tout ce qui est de caractère nettement philologique: traduction des inscriptions, études d'histoire ou de

géographie historique, etc., d'autre part les articles traitant d'ethnographie. Nous nous contenterons de mentionner ici ce qui a été fait pour constituer un musée ethnographique, dont le projet si désirable a dû être ajourné en raison des conditions pénibles où s'est trouvé si souvent le musée de l'Ecole.

Lorsque l'Ecole française d'Extrême-Orient commença de s'organiser, les travaux de la mission Doudart de Lagrée, de MM. Delaporte et Harmand, du Mis de Croizier, de M. Aymonier, de Fournereau et de Tissandier (1) avaient fait connaître d'une façon assez détaillée l'art ancien du Cambodge. Ce que réclamait cette branche de l'archéologie indochinoise, c'était surtout une coordination des résultats acquis et un examen plus approfondi des monuments d'importance moindre qui, négligés d'abord au profit des exemples plus brillants, apportent cependant à l'histoire de l'art des renseignements de détail fort précieux.

Le reste de l'Indochine était moins favorisé. Les travaux de MM. Aymonier, Ch. Lemire, C. Paris avaient fourni sur les monuments du Čampa un certain nombre de données utiles, mais sommaires. L'art laotien était à peu près ignoré. Les études de Fournereau sur l'artsiamois ouvraient plus de problèmes qu'elles n'apportaient de solutions. Forchhammer en Birmanie n'avait guere pu s'occuper que des inscriptions, et l'on ne connaissait sur les monuments que la documentation, remarquable d'ailleurs, de Sir Henry Yule. On ignorait tout, ou presque, au point de vue archéologique, de la péninsule malaise. Hors de l'Indochine, seules l'île de Java d'une part et l'Inde de l'autre avaient été l'objet d'études suivies : encore les premières n'étaient-elles guère accessibles en raison de la langue peu courante dans laquelle s'enveloppait l'œuvre considérable des savants hollandais. Dans la branche chinoise, la forme d'art qui tient d'ordinaire le plus de place au sein des civilisations anciennes, l'architecture était négligée et elle reste encore aujourd'hui assez mai connue. Le Japon à ce point de vue n'était guère mieux partagé. Si, dans ces deux pays, les œuvres d'art étaient moins ignorées, les origines de ces deux arts étaient encore fort obscures, et l'influence initiale de l'Inde en particulier était à peine soupconnée. Quant à l'art annamite, il n'était représenté que par quelques bibelots de collections particulières.

L'Indochine, après avoir voulu se créer un musée à Saigon, avait fait du bâtiment destiné à son installation le palais du Gouverneur de la Cochinchine. Et quant à la conservation des admirables monuments du pays, l'idée même en était

<sup>(1)</sup> Pour le détail des ouvrages de ces auteurs, voir G. Codes, Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge et du Campa, BCAI, 1909, passim.

si étrangère à tous qu'ils étaient dépouillés, non seulement par les particuliers avides de souvenirs locaux, mais par les savants mêmes, pour en transporter les plus beaux morceaux en France.

On a vu plus haut l'œuvre accomplie par l'Ecole pour l'étude et la conservation des monuments indochinois et pour l'exploration archéologique des pays voisins. Nous nous contenterons d'en rappeler icides principales étapes : voyage autour de l'Indochine de MM. Finot et L. de Lajonquière, en 1899-1900; inventaire des monuments du Cambodge par M. de Lajonquière, de 1900 à 1908; inventaire des monuments čams par M. Parmentier, de 1900 à 1904; travaux de conservation à Po Nagar de Nhatrang et à Po Klaun Garai de Phanrang; création du Musée de l'Indochine à Saigon en 1901 et son transfert à Hanoi en 1902; missions de MM. Dufour et Carpeaux au Bayon d'Ankor Thom en 1901 et 1904; missions à Java de MM. Parmentier (1904) et Foucher (1907); création des postes de Chef du Service archéologique (1905) et de Conservateur d'Ankor (1908), le premier occupé par M. Parmentier, le second successivement par MM. Commaille et Marchal; mission de M. Pelliot au Turkestan chinois (1906-1908); missions en Chine d'Edouard Chavannes (1907) et de MM. H. Maspero (1908, 1914) et L. Aurousseau (1912); enfin fondation des Musées locaux de Phnom-Péñ, de Tourane et de Vien-Can formant avec celui de Hanoi autant de sections du Musée général de l'Indochine.

Nous parlerons de chaque section du Musée avec le groupe d'études auxquelles il correspond; mais la section principale, celle de Hanoi, est d'un caractère trop général pour qu'il n'en soit pas dit un mot ici. Elle est constituée par les acquisitions de l'Ecole, par les dons des particuliers qui s'intéressent au développement de ses collections, par le produit des découvertes faites dans le sous-sol, soit par hasard, soit par suite de fouilles méthodiques autorisées, pour lesquelles des directives ont été données dans une note du Bulletin (1). Par suite de diverses circonstances, ce Musée a reçu une faible part des inscriptions khmères et la presque totalité des inscriptions čames déplacées, avec les objets de matières précieuses d'art khmèr ou èam. Il abrite également toutes les collections des autres arts d'origine hindoue et chinoise. Comme il est naturel, c'est le fonds annamite qui s'augmente le plus rapidement et il n'est guère de jour qu'il ne se présente quelque vendeur à l'Ecole à Hanoi. Le Musée est d'ailleurs très fréquenté et reçoit dans ses deux jours d'ouverture par semaine, non seulement des Européens et des Asiatiques étrangers, mais aussi un grand concours d'indigenes. Depuis juin 1916 - époque où on a commencé à tenir un registre des visiteurs - jusqu'à la fin de 1920, il n'a pas reçu moins de 1.583 Européens et de 14.394 indigenes, auxquels il faut ajouter 719 autres Asiatiques. Le petit guide vendu pendant la guerre au profit de la Croix Rouge est à cette heure presque épuisé et une réédition s'impose. Elle devra être suspendue jusqu'à

<sup>1)</sup> H. PARMENTIER. Note sur l'exécution des fouilles, BEFEO, II, 99-104.

l'installation des collections dans un bâtiment construit pour elles et dont il faut souhaiter que l'érection ne se fasse pas trop attendre, car dès aujourd'hui elles sont terriblement à l'étroit.

L'Ecole est en outre réprésentée dans les Musées de Paris par diverses pièces. Le Louvre conserve une série de peintures chinoises qu'il a fallu soustraire aux risques du climat tropical. Plusieurs sculptures khmères qui doivent figurer à l'Exposition coloniale de Marseille en 1922 sont destinées à entrer dans les collections du Musée Guimet Enfin ce même musée a en dépôt quelques séries de clichés photographiques appartenant à l'Ecole.

## Ethnographie

La part du Service archéologique dans l'étude de l'ethnographie en Extrême-Orient devant se réduire, comme nous l'avons indiqué plus haut, à l'étude et à la conservation de l'outillage propre aux diverses populations, cette section ne tiendra pas dans cet exposé une place importante. La constitution du Musée ethnographique avait pourtant donné au début de grands espoirs. Le lot d'objets rapportés de sa mission dans le Sud-Est de l'Indochine par M. Lavallée en 1900, s'était augmenté l'année suivante d'un don important d'armes provenant de la même région, fait à l'Ecole par M. de Blainville, alors administrateur au Phú-yèn. Puis était venue se joindre à cet embryon une série considérable d'objets ou de modèles cambodgiens acquis par l'Ecole ou donnés par divers résidents à la suite du concours agricole et industriel de Phnom-Péñ en février 1901 (1). A la même époque, un ingénieur hollandais qui fut un denos correspondants les plus dévoués, M. De Rijk, constituait par ses envois une autre collection dont la comparaison avec les pièces indochinoises était des plus intéressantes; elle provenait en effet des peuplades de Sumatra et des îles voisines (2), et il l'augmentait encore l'année suivante de pièces Battak (4). L'exposition de Hanoi en 1902 nous valait un accroissement sérieux des collections ethnographiques par les dons de divers exposants pour les régions de Singapour, de Palembang, d'Achem et de la Birmanie, d'une part, pour la Corée d'autre part.

Le typhon de 1903 nous fit perdre le bénéfice de ces entrées nouvelles et détruisit la plus grande part du fonds déjà réuni. Nos collections n'ont pu'être reconstituées depuis, et aucun effort n'a été fâit d'ailleurs en ce sens, le manque de place nous interdisant l'exposition de séries de ce genre, auxquelles il faut de grands espaces pour être claires et ne pas se présenter en fouillis. Nous n'avons à signaler que l'entrée en 1911 d'intéressants objets, provenant du

<sup>(1)</sup> BEFEO, 1, 161.

<sup>(2)</sup> Id, I, 160 et 284.

<sup>(3)</sup> Id, II, 224 et 234.

Sseu-tch'ouan méridional, don de Marde Guébriant, vicaire apostolique du Kien-tchang (1), ainsi que, en 1918, celle d'une remarquable armure lolo de même origine (2).

## Préhistoire

L'Indochine paraît, jusqu'à ce jour, ne présenter aucune trace des périodes humaines antérieures à l'âge de la pierre polie; et il en est de même, croyonsnous, de l'Extrême-Orient en général, à la réserve unique du Japon. Celui-ci possède un remarquable outillage en silex taillé, souvent tiré de cette admirable pierre qu'est l'obsidienne. Par contre, la période néolithique est fort bien représentée dans la presqu'île, et l'Ecole possède des séries remarquables d'objets de cet àge.

Quand il fut décidé d'ouvrir une section préhistorique dans notre Musée, lors de sa réinstallation en 1910, nos collections se composaient d'une importante série japonaise donnée par M. Dumoutier en 1903 (3); il avait recueilli les pièces en silex éclaté à Otaru et les autres à Hakodate et à Daikoku-Shima en 1891 et 1893. Ces séries furent complétées par un remarquable envoi de l'Université de Kyoto: les pièces de ce nouveau don, de formes et de matière très variées, proviennent de la province d'Ugo. Nous possédions également un nombre considérable d'armes et d'objets de parure trouvés à Samron Sen au Cambodge, les uns par Jammes (1), les autres par M. de Lajonquière en 1901 (5); d'autres vinrent s'y ajouter par les soins de MM. H. Parmentier (") en 1912 et Demiéville en 1920. D'autres avaient pour origine un dépôt moins anciennement connu, celui de Cùlao Rùa, l'île de la Tortue, dans le voisinage de Bièn-hoà, en Cochinchine. Les premières pièces de ce gisement furent données par le C<sup>t</sup> Grossin en 1905 (7), d'autres en 1907, par M. G. Maspero alors résident de la province (8), et d'autres recueillies l'année suivante par le chef du Service archéologique. La série la plus pauvre était celle de Luan Praban qui n'était représentée que par quelques pièces réunies par M. Bory, instituteur, et données par M. Dumoutier (9). M. Mansuy, du Service géologique, qui voulut bien à cette époque diriger, avec sa haute compétence, le classement de la section préhistorique (10), combla cette lacune en faisant don au

<sup>(4)</sup> BEFEO, XI, 243 et 480

<sup>(2)</sup> Id., XVIII, x, 55.

<sup>(3)</sup> Id , III, 367.

<sup>(4)</sup> Id, III, 367.

<sup>(5)</sup> Id., 1, 160.

<sup>(6)</sup> Id., IX, 171.

<sup>(7)</sup> Id., V, 482.

<sup>(8)</sup> Id., VII, 154.

<sup>(&</sup>quot;) Id., III, 367.

<sup>(10)</sup> Id., X, 207.

Musée (1) de nombreux objets qu'il avait recueillis sur ce point et des résultats des fouilles qu'il avait dirigées dans un gouffre voisin. Nous devons également quelques belles pièces à M. Saramon et à M. Batteur (2). Quelques haches de bronze furent envoyées de Muon Hu dans le haut Laos par M. Gérard (3) et du Siam par MM. Notton et Lefèvre-Pontalis (4). L'Annam était représenté par quelques pièces réunies par le P. Guerlach chez les Jaraï et les Bahnar et qui firent partie du don de M. Dumoutier en 1905 (5). Ce groupe devait prendre plus tard une grande extension grâce aux recherches du P. H. de Pirey dans le Nord-Annam. L'existence de pièces préhistoriques n'était pas alors connue au Tonkin, bien que nous eussions reçu déjà plusieurs pointes de lance en bronze (6) trouvées par M. Babonneau dans les travaux de construction de la brasserie Hommel à Hanoi, près de l'emplacement des vestiges supposés de l'ancienne Dai-la-thành; mais ce voisinage même avait amené une confusion en faisant supposer que ces pièces étaient plus récentes. En 1913 entra au Musée une importante collection (7) d'armes diverses de bronze trouvées sur les bords du Day, et nous pumes les années suivantes recueillir une série d'objets de cette période et de cette origine (\*). Mais ici encore le manque d'un spécialiste n'a jamais permis à l'Ecole de contribuer d'une façon suffisante au développement des connaissances préhistoriques sur l'Indochine. Ce n'est pas que les points à fouiller soient rares et les problèmes à résoudre peu nombreux : le Tonkin, le Cambodge et le Laos sont en certaines parties criblés de grottes calcaires qui semblent promettre d'abondantes récoltes ; le Tran-ninh présente l'étrange problème de ses énormes et innombrables jarres de pierre (\*) et en détient peut-être le secret dans la bizarre grotte de la plaine de ce nom. Mais rien n'est plus délicat et ne demande de connaissances plus complètes et plus étendues sur des matières qui n'ont rien de la pure archéologie, que les fouilles d'emplacements préhistoriques; et dans la crainte de gâter quelque gite précieux, aucune tentative n'a été faite par nous en ce sens. L'Ecole s'est contentée de recueillir les pièces trouvées par les indigènes dans les divers

<sup>(1)</sup> BEFEO, XI, 480.

<sup>(2)</sup> Id., XIV, 1x, 92.

<sup>(3)</sup> Id., III, 364

<sup>(1)</sup> Id., XVII, vi, 43.

<sup>(</sup>i) Id., III, 367.

<sup>(6)</sup> Id., III, 364.

<sup>(7)</sup> Id., XIH, vii, 104.

<sup>(8)</sup> Id., XIV, IX, 92; XV, vI, 69. Il faut ajouter à cette série un remarquable poignard trouvé dans le Nord du territoire militaire de Hà-giang (Id., XVII, vI, 43), et un jot qui provient du Thanh-hoá et qui nous fut donné par M. Feutrier (Id., XIX, v, 101).

<sup>(4)</sup> M. Morin, commissaire du gouvernement au Laos, nous remit une carte de leurs emplacements principaux en 1903 (cf. BEFEO, III, 526). Ces jarres ne sont pas faites d'une matière artificielle, comme il a été dit à l'occasion, mais taillées dans des blocs de chaque région où on en trouve (cf. Ct Dussault, BEFEO, XII, 1x, 197).

gisements connus et de les exposer avec les pièces de comparaison dans les vitrines du Musée de Hanoi. Elles donnent ainsi un tableau assez complet des types de la colonie.

Le dernier gisement connu, celui de Cùlao Rùa, l'Ile de la Tortue, sur le Donnai, non loin et en aval de Bièn-hoà, fut découvert par hasard en 1897 (1). Il paraît être un ancien atelier où l'on fabriquait surtout des outils à bords équarris avec tenon d'emmanchement et tranchant courbe, souvent spatulé, obtenu par un large biseau taillé sur une seule face. Plutôt que d'armes, ces instruments évoquent l'idée de certaines bèches que les Annamites manœuvrent de haut en bas dans le travail des rizières, et qui leur permettent en particulier de couper verticalement les faces des diguettes rendues obliques par l'action de l'eau. On trouve aussi divers types de haches et de ciseaux longs, toutes pièces qui se signalent plus par la perfection du travail que par la beauté de la matière, prise souvent dans des pierres de faible dureté, et lamelliforme.

Le gisement de Samron Sen est formé d'une infinité de coquilles, restes de cuisine d'un important village lacustre; la découverte continue qui s'y fait de pièces, d'ailleurs peu variées, tient à l'exploitation de ces bancs artificiels de coquillages par les chaufourniers installés de temps immémorial en ce point. Les instruments de pierre y sont d'ordinaire en matière plus dure et bien polie. Le type à tenon d'emmanchement y est moins exclusif; le tranchant y est souvent taillé suivant un plan incurvé, et l'on y rencontre de nombreux outils, ciseaux et gouges, ainsi que beaucoup d'instruments de pêche en os. D'innombrables bijoux et objets de parure sont obtenus par le découpage de coquilles parfois énormes. La terre cuite joue ici un rôle considérable, surtout pour l'exécution de larges disques d'orcilles; les types de décor y sont peu nombreux: le plus fréquent est une large croix à branches égales, lisse sur un fond dépoli. Des marmites d'une forme simple et d'une exécution médiocre se rencontrent parfois intactes, et le Musée en possède quelques beaux échantillons (²).

Luan Praban offre surtout des haches de dimensions plus faibles, mais remarquables par l'exécution et la matière; le type le plus fréquent est à double tranchant, avec les bords équarris. La même perfection est apportée dans les autres instruments, et tel de ceux que nous possédons est de dimensions si longues, d'un fini si remarquable, qu'on est tenté d'y voir plutôt un insigne de commandement qu'une pièce d'utilité. Les objets de parure sont ici bien plus rares, et la céramique ancienne est représentée surtout par des débris de vases en terre cuite beaucoup plus dure et ornés de décors d'une réelle variété.

<sup>(1)</sup> Ct Grossin, Note sur une fouille faite dans l'Île de Cûlao Rûa près de Biên-hoà, (BEFEO, II, 282).

<sup>(2)</sup> Samroń Sen n'est pas le seul point du Cambodge où l'on trouve des objets préhistoriques, et le Ct Montguers en a signalé dans la région du Sud des Dangrek. BEFEO, VIII, 591.

C'est en recueillant surtout les pièces du Tonkin et de l'Annam que l'Ecole a contribué à la connaissance de la préhistoire en Indochine. En ce qui concerne ces deux pays, on ne savait que peu de chose au sujet de cette période. Une importante série de haches que les indigènes appellent « pierres de foudre » a été recueillie dans le Quang-tri, dans le Quang-binh et chez les Bahnar par le P. H. de Pfrey, correspondant de l'Ecole; quelques dépôts ont été découverts par M. Vinet à la pointe Sahoy (1). L'examen de ces séries les rattache à celles du Tonkin, à l'exception d'un petit nombre de haches trouvées chez les Bahnar et dont la forme spatulée offre un type nouveau en Indochine. Les autres pièces sont le plus souvent assez petites, de matière différente et d'exécution très inégale. Un grand nombre présente les traces d'une usure profonde, résultant du fait qu'une partie de leur matière a été prélevée; quelques unes sont ainsi réduites à de véritables moignons: en raison de leur origine céleste, les Annamites leur attribuent de précieuses qualités médicinales et leur raclure est considérée comme un puissant remède (2).

Au Tonkin, des haches ou des instruments en pierre et en os, des ciseaux et des bijoux très remarquables en phtanite témoignent d'une étonnante maîtrise dans le travail. Tel bracelet à section en T, dont les branches, égales, ont un centimètre de long et guère plus d'un millimètre d'épaisseur, représente comme taille et comme polissage un véritable tour de force. Mais la matière est fragile pour l'usage auquel les instruments sont destinés, et nombre de pièces montrent des traces de retaille ou de réparations.

Plus intéressante encore est l'importante série d'armes et d'objets de bronze acquis de M. d'Argence et qui furent recueillis sur les rives du Day dans les provinces de Son-tày. Hà-dông, Hoà-bình, près de cette région de rochers calcaires percés de multiples grottes qui peut avoir été anciennement le siège d'une nombreuse population. La beauté des formes, la perfection du travail et la présence sur quelques pièces d'une curieuse ornementation paraissent indiquer un état de civilisation avancé, tandis que l'étroitesse des bracelets de pierre et la faible dimension des poignées des armes de bronze révèleraient une race de petite taille, analogue au moins à ce point de vue aux Annamites actuels. Ces pièces offrent la bizarrerie d'être toujours présentées du même côté et dans le même sens (3). Elles furent à n'en pas douter coulées dans des moules en entaille simple creusés à la surface d'une pierre. Les haches ont des types très spéciaux; ils sont rectangulaires ou à cornes courbes, souvent dissymétriques et toujours d'un contour très accentué. Elles sont ornées sur

<sup>(1)</sup> BEFEO, IX, 413. Un doute est cependant possible sur l'origine préhistorique de ces dépôts (cf. Id., XVIII, x, 57).

<sup>(2)</sup> CADIERE. Les pierres de foudre. BEFEO, 11, 284.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XIII, vii, 104 et fig. 1.

une seule face d'un décor soit géométrique, soit animal, voire humain (1). L'un de ces types, orné d'un motif particulièrement curieux — une barque et deux cerfs (2), — existe dans nos collections en plusieurs exemplaires dont l'un est de conservation parfaite. Les pointes de lance et les flèches plus ordinaires présentent d'habitude plusieurs fentes à jour que l'on peut croire destinées à recevoir quelque poison. Nous n'avons encore rencontré aucun harpon, mais les hameçons ne sont pas rares.

On serait tenté d'établir une relation entre les remarquables décors de ces pièces et l'ornementation des vieux bronzes chinois; ils rappellent d'autre part la décoration des plus anciens tambours de pluie ornés de scènes représentant peut-être des peuplades sauvages et dont l'aire s'étend sur la plus grande part de l'Extrême-Orient, de la Mongolie à la Nouvelle-Guinée (3). Ce problème intéresse à la fois l'ethnographie, la préhistoire et l'archéologie chinoise, mais il n'est guère possible aujourd'hui de faire plus que de le poser.

## Art laotien

Avant 1898, la connaissance de l'art laotien se réduisait aux renseignements, d'ailleurs remarquables, parus dans la grande publication sur la Mission Doudart de Lagrée, et aux notes disséminées dans quelques ouvrages d'ensemble. Nul examen méthodique n'a été fait encore de cet art appelé à une disparition rapide par suite de la fragilité de ses monuments.

A la suite du voyage autour de l'Indochine effectué par MM. Finot et de Lajonquière, ce dernier publia une note fort intéressante sur les pagodes de Vien Can; c'est, je crois, le premier travail de ce genre paru sur l'art laotien (4). Raquez publiait presqu'en même temps (5) une série de petites photographies et de brèves descriptions de monuments laotiens, mais d'un caractère plus pittoresque que scientifique. Les volumes de la Mission Pavie concernant ces régions ne devaient paraître que plus tard; l'art n'y tient d'ailleurs qu'une place secondaire.

A cette époque, on ne connaissait de l'architecture du Laos que quelques grands monuments situés sur les bords du Mékong et qui sont loin d'être aussi caractéristiques que les petites pagodes; sa sculpture n'était représentée que par d'innombrables buddhas de bronze. On connaissait encore quelques

<sup>(1)</sup> Id., XVIII, 1, pl. IX.

<sup>(2)</sup> Ibid. pl. IX, C.

<sup>(3)</sup> H. PARMENTIER, Anciens tambours de bronze. BEFEO, XVIII, 1, 17. Il convient de signaler ici l'entrée au Musée en 1919 d'une curieuse cloche d'éléphant de décors analogues (BEFEO, XIX, v. 101).

<sup>(4)</sup> L. de LAJONQUIÈRE, Vieng Chan. BEFEO, 1, 98-118.

<sup>(5)</sup> A. RAQUEZ. Pages laotiennes. Hanoi, 1902.

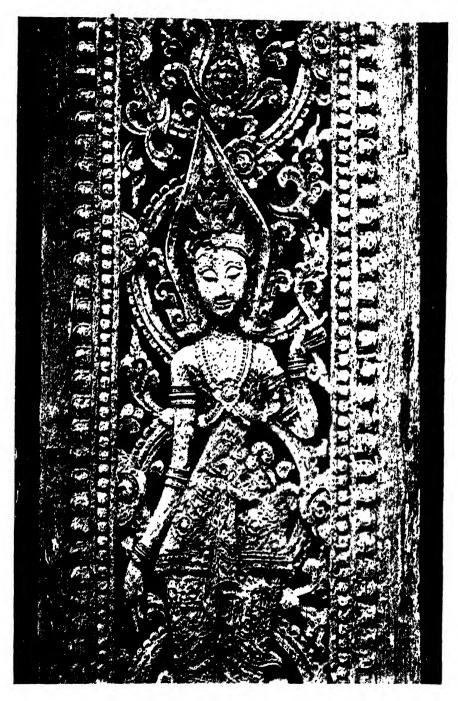

Vaniale de porte in bois sculpté. Art laotien. H. i m. 80. (Musce de Hanoi : **D 413.** 5)

petits objets de métal précieux, boîtes d'argent, plateaux incrustés, etc.; c'était à peu près tout. L'art si spécial des pagodes à vastes toitures était ignoré. La curieuse ornementation des parois en pastillage de chaux était négligée ou considérée comme d'origine siamoise; la sculpture sur bois, quelque remarquable qu'elle fût, n'était connue, à une exception près, par aucune reproduction. Le splendide porte-luminaire du Vat Sisaket de Vien Can, représenté par un dessin assez exact dans la publication de la Mission Doudart de Lagrée (1) n'est pas en effet une pièce unique, et l'on trouve presque dans chaque pagode quelques spécimens d'excellente sculpture sur bois, vantaux de porte, consoles ou meubles, qui finissent souvent en pourriture ou en tisons; quelques unes des plus jolies pièces de ce genre, recueillies au Musée de Hanoi, ont été tirées de planches qui maintenaient des terres, ou ramassées dans un coin de pagode où chacun les piétinait (2); nombre d'autres que nous avons voulu mettre à l'abri, étaient déjà brûlées quand nous nous efforcions de les sauver (Khon, Xien Khuan). En 1904, l'inventaire des richesses archéologiques du Laos fut consié par l'Ecole à P. Odend'hal (3), qu'une mort tragique empêcha de s'acquitter de cette tâche. En 1908, une circulaire de M. Mahé, Résident supérieur au Laos, prescrivit aux gouverneurs indigènes de dresser la liste des objets anciens existant dans leur province et d'en assurer la conservation. Enfin en 1911, M. H. Parmentier entreprit une enquête méthodique qui aboutit à un inventaire complet des principales pagodes du pays, avec des relevés précis de leurs dispositions architecturales, des photographies ou des dessins de leurs motifs décoratifs et de leur mobilier, utile instrument de travail encore inédit. Cet examen très serré a permis de reconnaître que l'art laotien se distingue de l'art siamois, et que d'autre part il n'a que peu de rapports avec l'art cambodgien. Ce n'est pas non plus, comme on pourrait le croire à première vue, un art purement local. Il semble nous avoir conservé dans les perpétuelles reconstructions qu'amène l'emploi de matériaux peu durables, des formes très anciennes qui se sont maintenues à travers les siècles par cette application même des vieilles traditions. C'est ainsi que, presque seul des arts d'Indochine, il montre d'une façon constante ce type curieux de bâtiments évasés de bas en haut, que le Gal de Beylié désignait par le nom imagé de « huche à pain » (1).

Cette forme évasée n'apparaît ailleurs qu'en quelques rares spécimens en Birmanie, dans le plus vieil art du Čampa, et dans l'ancien art indo-javanais; il faut en chercher sans doute l'origine dans un mode pratique de construction légère adopté par de nombreux sauvages des îles malaises.

Il ne semble pas que l'art cambodgien ait exercé une influence directe sur l'art du Laos; d'ailleurs les pièces khmères qui furent trouvées dans le pays,

<sup>(1)</sup> Fr. Garnier. Voyage d'exploration en Indochine. Paris, Hachette, 1873. I, p. 290.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XIV, 1x, 92 et fig. 4.

<sup>(3)</sup> Id., VIII, 294.

<sup>(4)</sup> Gal DE BEYLIE. L'architecture hindoue en Extrême-Orient, p. 229.

toutes de faible importance et aisément transportables, montrent seulement que le Laos ne resta pas isolé de son puissant voisin. Une stèle de Say Fon, sur laquelle est gravé l'édit des hôpitaux de Jayavarman VII, marque le point le plus haut, à peu de distance d'ailleurs de Vien Čan, où les Khmèrs aient fait une fondation durable (1).

Cette ville même conserve au Vat In Peñ une ou deux sculptures khmères rhabillées à la laotienne; une image de Çiva fut trouvée par M. G. Maspero près du Vat Sop (2). A Luan Praban, M. Finot a reconnu quelques statues ou fragments de statues khmères (3) qu'il a rapportés en partie au Musée de Hanoi; il y a découvert une remarquable stèle aux mille figures, ici de petits Viṣṇu, type assez fréquent au Cambodge et dont nous avons récemment trouvé encore deux beaux exemples à Banon. Une tradition sérieuse rappelle à Luan Praban la présence au XIV" siècle d'un groupe cambodgien qui comptait un certain nombre d'artisans. Ces pièces peuvent être leur œuvre. Ils n'ont pas fait école dans le pays.

Le type presque constant de la pagode laotienne est d'un bâtiment rectangulaire à toit simple mais important, et dont la salle est ordinairement divisée en plusieurs nefs; elle est précédée aux deux bouts par des porches, simples travées extérieures et à jour de la salle. Ces formes se retrouvent tout le long du fleuve, de Luan Praban à Stun Tren, mais principalement à Vien Čan, et surtout au Tran-ninh, où elles ont conservé le caractère le plus franc. Par contre, et comme il arrive trop souvent, l'édifice le plus célèbre et par suite le plus connu, le Vat Prah Kèo de Vien Čan est une exception et donne une idée fausse de cet art.

A côté du type en salle, propre à la pagode, se voient de curieuses chapelles en maçonnerie à voûte en ogive relevée de la pointe à l'extérieur, qui nous ramènent à quelque vieux système disparu, tandis que les that, tous massifs, vont du stûpa indien en demi-sphère, exceptionnel, et de la masse en cloche, assez fréquente, à des formes très aiguës et à étages successifs, apparentées, les unes au lointain édifice à étages, origine commune du pràsat khmer et du kalan cam, les autres à quelque système analogue dont ils sont l'unique souvenir, pavillon léger à haute terminaison en aiguille qui donne ici la composition de certains édicules et de la plupart des portes des salles de culte.

Les images sculptées ne présentent guère de particulier que leur conventionalisme de plus en plus exagéré et le motif en bouquet de flammes qui remplace l'uṣṇīṣa; encore n'est-il pas tout-à-fait spécial au Laos et son origine peut-elle être cherchée ailleurs. Il en est de même du type intéressant du buddha paré, où la tradition indigène voit le Buddha sous l'aspect de roi

<sup>(1)</sup> G. MASPERO. Say-Fong, une ville morte. BEFE(), 111, 1-17.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., 3, n. 3.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XIV, 1x, 92 et XVII, v, 171 et pl. X et XI.

cakravartin qu'il prit pour humilier l'orgueilleux Jambupati (1): ce type se trouve au Laos, au Siam et au Cambodge dès l'époque ancienne, sans qu'on puisse savoir à cette heure avec exactitude où cette représentation spéciale prit naissance.

L'Ecole sera bientôt paraître une étude détaillée de l'art laotien. Elle s'efforce d'en sauver les débris, aussi bien dans ses exemples riches que dans ses formes les plus vulgaires, trop négligées jusqu'ici, et qui ne sont pas toujours les moins remarquables ni les moins instructives; elle recueille de préférence dans son Musée de Hanoi les objets qui n'ont pas un caractère religieux; les autres et en particulier les nombreuses images de Buddha que la ruine des sanctuaires laisse sans abri, seront placés dans les galeries du Vat Sisaket de Vien Can. Cette pagode, une des moins anciennes, il est vrai, mais par cela même une des moins irréparables, formera ainsi, sans être désaffectée, un petit musée laotien. La salle du culte sera réparée, et le cloître qui l'entoure et qui naguère était le seul logement des bonzes, sera aménagé avec deux annexes pour recevoir les statues dont on s'efforce d'arrêter l'exode. Le cloître se prête d'autant mieux à cette destination qu'il comportait déjà dans sa composition une série de buddhas identiques, installés sur un large gradin ou logés dans une multitude de niches. L'obligeant concours de l'Ecole des Arts Cambodgiens à Phnom Péñ a permis de résoudre le difficile problème qui naissait, pour la réfection des tympans en bois sculpté aux entrées du cloitre, de la disparition des anciens artisans. Cette heureuse combinaison permet ainsi d'assurer à la fois la conservation d'une remarquable pagode et celle de nombreuses images, sans blesser les sentiments de la population et sans créer de charges nouvelles.

A Luan Praban, le that du Phu Si, qui est considéré un peu comme le palladium du royaume, menaçait ruine. Il a été restauré, ou mieux, reconstruit dans sa forme exacte par les soins de M. Batteur, comme architecte des Bâtiments civils en service à Luan Praban. Il a exécuté ce travail avec le soin et la méthode que nous apportons dans la conservation des monuments historiques, et en particulier a pris soin de photographier la cérémonie du dépôt des reliques et des offrandes dans les fondations du That (²). Il n'a pu par contre que consigner pour nous les détails de la ruine du that du Vat Vixun, le seul qui en Indochine française conservait la tradition de la forme hémisphérique; un long travail d'infiltrations en avait vidé l'intérieur sans que le mal apparût au dehors, et il s'est effrondré en une masse informe de décombres (³).

Nous n'avions pas attendu l'établissement de l'inventaire du Laos et la création du petit musée de Vien Can pour commencer à mettre à l'abri ce que nous pouvions sauver des sculptures et des inscriptions du Laos. En 1902, M.G. Maspero envoyait au Musée de l'Ecole de remarquables statues de bronze

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII, v, 66-69.

<sup>(2)</sup> Id., XIV. 1x, 96.

<sup>(3)</sup> Id., ibid. et fig. 7.

ζ,

inscrites provenant d'une pagode abandonnée découverte au cours du percement des rues du nouveau Vien Can (1). M. Macey, en 1903, nous fit parvenir également des images provenant d'une pagode des grottes de Nam Hin Bun (2), M. Baudenne sept statuettes en diverses matières, trouvées près du Prah Bat d'Attopeu (3), et M. Bonin un buddha de bronze d'une facture remarquable (4). Le chef du Service archéologique, après sa tournée au Laos et au Tran-ninh, fit entrer au Musée un curieux dais de nāga qui, veuf du buddha qu'il abritait, fut trouvé en terre à Xien Khuan, diverses sculptures sur bois de Khon et de Luan Praban (3), tandis que M. Meillier envoyait de cette dernière ville la même année deux belles consoles de toiture (10), et en 1918 les splendides joues d'une caisse de charrette légère ou d'un siège de cérémonie pour le transport d'un bonze dans les processions rituelles (7). Enfin plusieurs buddhas de bronze furent recueillis en diverses occasions hors du Laos.

Outre les inscriptions gravées sur le socle de statues de bronze, un certain nombre de stèles vinrent trouver abri dans nos collections. M. Bonin nous fit parvenir en 1903 une plaque de bronze (\*) avec texte pali, incomplète par malheur, tandis qu'en 1914, à la suite du voyage de M. Finot à Luan Praban, S. E. l'Upahat expédiait une remarquable stèle rapportée par lui de Dan Sai (\*) et qui est un traité de délimitation entre les royaumes d'Ayuthia et de Vien Can en 1560. Deux autres stèles, l'une de l'îlot de Don Ron, l'autre de Ban Huei Sai, et un fragment d'inscription sur ardoise parvenaient la même année au Musée.

## Art čam

L'art čam est une des sections où l'œuvre de l'Ecole fut la plus importante. A l'époque de sa fondation, les Čams avaient été déjà l'objet d'intéressantes études philologiques dues principalement à MM. Aymonier et Landes, études que M. Cabaton, un des premiers membres de l'Ecole, devait continuer brillamment. Par contre les monuments dus à cette ancienne civilisation n'étaient connus que de nom (111), et d'une façon telle que leur origine même était le

<sup>(1)</sup> Id., II, 225, et III, 1, n. 3.

<sup>(2)</sup> Id., III, 526.

<sup>(3)</sup> Id., III, 751.

<sup>(4)</sup> Id., III, 364.

<sup>(5)</sup> Id., XIII, vii, 118.

<sup>(6)</sup> Id., XIV, 1x, 92.

<sup>(7)</sup> Id., XVIII, x, 55.

<sup>(8)</sup> Id., III, 364.

<sup>(9)</sup> Id., XIV. 1x, 92 et 105.

<sup>(10)</sup> Il n'y a guère à citer que quelques pages de M. Aymonier, les Tchames et leurs religions, pp. 16-24, et les articles de Ch. Lemire sur les monuments du Binh-Ainh, et de Camille Paris sur ceux des provinces du Nord, du Quang-nam au Quang-blnh. Voir la bibliographie dans A. Cabaton, Nouvelles recherches sur les Chams, p. 185.



plus souvent dénaturée et que la plupart des gens les attribuaient aux Cambodgiens: le nom de « tour khmère en Annam » fleurit encore à cette heure sur les cartes postales; et la vieille sornette annamite qui fait construire des édifices de briques crues, cuites ensuite en place dans un gigantesque brasier, était admise sans le moindre embarras; on la voit encore renaître de temps en temps.

Le périple de MM. Finot et de Lajonquière permit d'établir une liste sûre et à peu près complète des monuments cams (1); elle était accompagnée d'une première étude sur la religion came, d'après les sculptures conservées, qui donnait les résultats alors acquis sur cette question (2). Cette liste devait bientôt servir de base à l'inventaire descriptif qui fut confié à M. H. Parmentier, appelé de France à cette intention en 1900. Durant la plus grande partie de 1901, il reprit sur cette base la visite des édifices et en fit une étude minutieuse. Il termina cette première campagne à Nhatrang où le vénérable sanctuaire de Pō Nagar inspirait de graves inquiétudes. De retour à Saigon, il prépara une monographie de ce monument, dont les relevés à grande échelle furent exposés au salon de la Société des Artistes français en 1902 et y reçurent une troisième médaille. Cette monographie parut dans le Bulletin de l'Ecole (3) en 1902, précédée en 1901 d'une note sur les caractéristiques de l'art cam (1), que ne devait guère modifier la suite de l'étude.

M. Parmentier repartait en 1902, accompagné du Chef des travaux pratiques, Ch. Carpeaux. Une heureuse circonstance permettait alors, dans une véritable petite expédition de découverte où le P. Durand, à cette époque missionnaire près de Phanri, prit une part active, de reconnaître et de classer, à la demande même de leur vieille descendante et sous sa conduite, le trésor des rois čams. Cet inventaire parut dans le Bulletin de 1905 (3). Puis MM. Parmentier

<sup>(1)</sup> L. Finot. Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam. BEFEO, 1, 27-33.

<sup>(2) 1</sup>D. La religion des Chams d'après les monuments. Id., 1, 12 26. Cette étude fut complétée par M. Parmentier, à l'aide des résultats obtenus au cours de l'inventaire définitif, dans un compte rendu de l'ouvrage de Krishna Sastri, South-Indian Images of Gods and Goddesses, à la réserve du bouddhisme qui n'est pas traité dans ce livre. (BEFEO, XVI, v, 45-60.)

<sup>(3)</sup> H. PARMENTIER. Le sanctuaire de Pô Nagar à Nhatrong (BEFEC), ll, 17-54). Cette étude fut complétée plus tard par plusieurs notes publiées par le même à la suite de diverses trouvailles de trésors ou de dépôts (Id., VI, 291-300; IX, 347-351), par des renseignements dans la chronique (XIX, IX, 106), et le rapport annuel du directeur (XIV, V, 142)

<sup>(4)</sup> ID. Caractères généraux de l'architecture chame (BEFEO, 1, 245-258).

<sup>(5)</sup> H. PARMENTIER et E.-M. DURAND. Le trésor des rois chams (BEFEO, V, 1-46). Cet article avait été précédé d'une première note dans le Bulletin, II, 280-281, et d'une mention dans la chronique (BEFEO, III, 527). Odend'hal devait, dans la mission qui finit si tragiquement, reconnaître deux de ces dépôts (Id., IV, 254). Le trésor de Tjnh-mī, dépôt principal, disparut en partie en 1908 dans un incendie (Id., VIII, 287).

et Carpeaux reprirent la revue des monuments čams. Ils visiterent diverses ruines avec inscriptions récemment découvertes sur le Song Darang, les vestiges d'un temple à Phước-tịnh (1) et l'intéressante tour de Cheo-Reo (2) signalée par Lavallée (3) et le lieutenant Oum (4) sur des renseignements du P. Guerlach. mais sous le nom de Palei ou Bun Čur. Continuant leur route, ils reconnurent une inscription nouvelle à Thanh-son (5) au Bình-đinh. Enfin ils atteignirent Dôngdương dans la région de Tourane, où un ensemble important se révéla, aux fouilles, comme un grand monastère bouddhique du IX<sup>e</sup> siècle. Les résultats de ces fouilles furent indiqués sommairement dans une première note (v); ils ne devaient être donnés d'une façon complète que dans l'inventaire descriptif des monuments čams (7). Les travaux furent interrempus, après une période de trois mois qui avait permis de dégager la partie la plus intéressante du groupe, par le retour à Hanoi, au début de décembre 1902, des deux voyageurs, rappelés par le Congres des Orientalistes que l'Ecole avait organisé dans cette ville. En 1903 eurent lieu les fouilles de Mi-son qui purent être menées à bonne fin et dégagèrent toute une ville de temples, dont quelques uns remontent à la plus ancienne époque čame; de nombreuses découvertes épigraphiques faites en ce lieu permirent d'étendre la trame solide de l'histoire du Campa. Les résultats des travaux parurent en un double article sur les monuments et les inscriptions dans le Bulletin de 1904 (8). Un intéressant trésor trouvé en août 1903 en ce point, parure d'or et d'argent d'une divinité demi-grandeur, signalé dans la chronique du Bulletin (9), figura depuis dans diverses expositions.

L'étude de l'art cam fut continuée au Quang-ngai par les fouilles à Chanhlò des vestiges d'un temple de date bien plus récente. Ces vestiges avaient été découverts fortuitement et des fouilles y avaient sans retard été organisées par le résident. Son successeur M. Quillet, mort aujourd'hui, eut la sagesse d'interrompre ces travaux irréguliers et dépourvus de toute méthode, et de signaler la découverte à l'Ecole (1). Les fouilles ne purent être exécutées que sous son successeur, M. Lemarchant de Trigon, également disparu à cette

<sup>(1)</sup> BEFFO, II, 227 et H. PARMENTIER. Le monument ruiné de Phwôc-tịnh. Id., II, 281-282.

<sup>(2)</sup> Iv. La tour de Cheo-Reo. I l., 11, 282.

<sup>(3) 11,</sup> II, 117.

<sup>(4) /</sup> l., 1, 413.

<sup>(5)</sup> Id., 11, 306.

<sup>(6) 11.</sup> Parmentier Notes sur les fouilles du sanctuaire de Hông-dwong. BEFEO, 111 80-85

<sup>(7)</sup> IC., 1, 439-505.

<sup>(8)</sup> H. PARMENTI R. Les monuments du cirque de Mi-son. — 1. FINCT. Les inscriptions de Mi-son. BEFEO, IV, 805-896 et 897-976.

<sup>(4)</sup> BEFEO, III, 526 et H. PARMENTIER. Dicouverte de bijoux anciens à Mi-son. ld, III, 665 et fig. 31.

<sup>(10)</sup> ld , 411, 141.

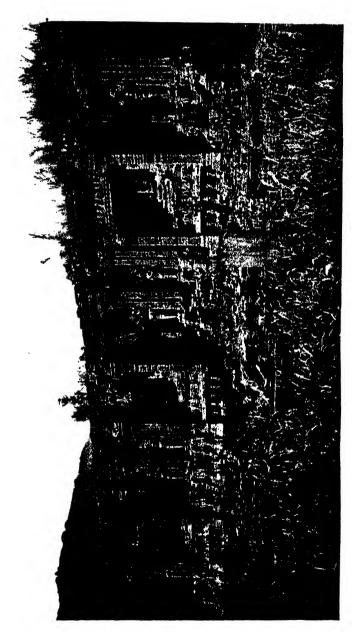

heure, qui les facilita de tous ses moyens. Le résultat de ces recherches ne put paraître que dans l'Inventaire descriptif (1). Le monument avait été pillé par les Annamites longtemps avant sa découverte. Ils achevaient leur œuvre quelques années après les fouilles (2), profitant du dégagement inférieur des murs et des fondations qu'ils n'avaient pu atteindre autrefois, pour en enlever les dernières briques, sans qu'aucune intervention administrative vînt gener leurs opérations; et lorsque le chef du Service archéologique y fit une inspection en 1918, ce fut pour n'y plus trouver que les pierres d'angle, respectées par les indigènes parce qu'ils n'en avaient pas l'emploi.

Pendant que s'effectuaient les premières recherches, des collaborateurs bénévoles préparaient la suite de l'enquête en envoyant à l'Ecole diverses communications sur les vestiges cams en Annam. Pour le Sud, le P. Durand donnait une petite monographie du sanctuaire de Pô Romé (3) qui se trouve dans la région de Phanrang, et réunissait d'autres renseignements sur les vesiges cams dans ses études sur les habitants (1). Pour le Nord, Odend'hal adressait au Bulletin une note sur des vestiges existant à Giam-bièu (5), dont les sculptures, recueillies plus tard au petit Musée de la Société des Amis du Vieux Huè, ont été l'objet d'interminables discussions (6). Le P. Cadière, après avoir incidemment signalé (7) quelques vestiges à la fin d'une étude de folklore, relevait toute une série de traces cames au Quang-binh (8), au Quang-tri et au Thừa-thien (9).

Le lieutenant Oum en 1901 (10), puis Odend'hal en mars 1904 (1), visitaient la tour de Yan Pron au Darlac, revue plus tard par H. Maitre (12). Enfin divers vestiges étaient signalés dans la région de Kon-tum (13). Le déchiffrement des

<sup>(1)</sup> IC., 1, 225-233.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 57.

<sup>(3)</sup> E.-M. DURAND. Le temple de Po Romé à Phanrang. Id., III, 597-603.

<sup>(4)</sup> E.-M. Durand. Notes sur les Chams. V. La déesse des étudiants. BEFEO, VI 279-289

<sup>(5)</sup> P. Odend'hal. Note sur l'existence de vuines à Giam-bieu (Thừa-thiên). Id., 105.

<sup>(6)</sup> Id , XIX, v, 7.

<sup>(7)</sup> Id , I, 204, 205, 207 et 411.

<sup>(8)</sup> L. CALIÈRE. Vestiges de l'occupation chame au Quang-binh. Id., IV, 432-436.

<sup>(9)</sup> In. Monuments et souvenirs chams du Quang-tri et du Thira-thien Id., V. 185-195; continué en 1911 par: Notes sur quelques emplacements chams de la province de Quang-tri. Id., \$1, 407-416

<sup>(10)</sup> Id , I, 409.

<sup>(11)</sup> Id , IV, 534.

<sup>(12)</sup> H. MAITRE. Note sur la tour de Nam-lièu. Id., VI, 342-344, avec un itinéraire levé par lui et un dessin de la tour par H. Parmentier d'après un croquis d'Odend'hal.

<sup>(13)</sup> BEFEO, VI, 344

inscriptions s'effectuait en même temps par les soins de MM. Finot (4), Barth (2), Cabaton (3), et Durand (4).

Cette série de recherches permit d'établir le premier volume de l'Inventaire descriptif des monuments cams, qui parut en 1909 avec son album de planches (1910), inventaire proprement dit dont la rédaction et l'illustration occupèrent le temps que laissait à M. H. Parmentier la surveillance des travaux de dégagement et de consolidation du sanctuaire de Pō Nagar à Nhatrang (1906). Ces opérations, interrompues en 1907 par son voyage en France, furent reprises en 1908, puis durent à nouveau être suspendues pour la construction du monument à la mémoire d'Odend'hal, à Phanrang. En même temps s'exécuta la consolidation du temple de Pō Klaun Garai au même lieu, et la recherche infructueuse d'une inscription au pied du Lang Bian, dans la région de Tam Ngan. Mais dès cette époque l'entrée d'Ankor dans le cadre des responsabilités de l'Ecole faisait passer l'art cam au second plan. Ce fut cependant la recherche de monuments cams signalés depuis longtemps au Cambodge qui amena le voyage du chef du Service archéologique dans cette région en 1911, et le mit sur la trace d'une forme ignorée de l'art khmèr, antérieure à la période célèbre d'Ankor.

M. H. Parmentier rentra en France à la fin de 1912 pour installer au Musée indochinois du Trocadéro des moulages qu'il avait fait exécuter l'année précédente, et dont le principal était celui d'une porte d'un temple čam du Bình-định, les tours de Vàn-thường; il devait également surveiller la publication du second volume de l'Inventaire descriptif des monuments cams, étude détaillée de cet art. Retardé par la guerre, l'ouvrage ne parut avec son album de planches qu'en 1918 et 1919. Après la publication du premier volume, diverses découvertes furent encore faites qui ne purent être enregistrées que dans le second. Une mission du P. Durand au Bình-đinh (5) permit de retrouver un certain nombre des inscriptions signalées par M. Aymonier dans cette région et qui paraissaient perdues, de reconnaître divers vestiges et d'estamper une inscription nouvelle, celle de la Pointe Sahoi qui sépare le Quang-ngai du Bình-dinh, région assez pauvre en souvenirs čams. D'autres furent retrouvées, avec plusieurs nouvelles, par M. V. Rougier en 1911. MM. Eberhardt, de la Susse et Rougier découvrirent quelques nouveaux points et quelques inscriptions inédites au Thùra-thiên et dans le Quangnam; Huber rendit compte de ces trouvailles et donna les traductions nécessaires dans le Bulletin (6). M. Rougier eut la bonne fortune de mettre la main.

<sup>(1)</sup> BEFEO, 11, 185; 111, 206, 630; IV, 83, 678, 897.

<sup>(2)</sup> Id., IV, 116.

<sup>(3)</sup> Id., IV, 687.

<sup>(4)</sup> Id., Ill, 601.

<sup>(5)</sup> Id., [X, 618.

<sup>(6)</sup> E HUBER, Etudes indochinoises, VII-XII. BEFEO, XI, 5-22 et 259-244.



MOTIF D'UN PIÉDESTAL PROVENANT DE TRA-KIJU, ANNAU Art cam. H. om. 63 (Musee de Toutane 22, 5.)

à La-tho, sur un précieux trésor čam, et dans un tertre voisin du grand temple de Đổng-dương, sur une splendide statue en bronze du Buddha (1). A Thanhphúc, près de Huê, fut étudié par M. Aurousseau un remarquable tympan qui avait déjà été signalé antérieurement par M. Eberhardt, avec diverses vestiges sur l'Ecran du roi (2). Les recherches furent reprises plus tard avec un égal succès dans la région de Tourane par le Dr Sallet qui découvrit à Chièm-son une importante réplique d'une inscription de Mĩ-son (3), et à Trà-kiệu les plus beaux spécimens peut-être de la sculpture čame (1). Au Quang-trị, le P. H. de Pirey établit une carte détaillée des vestiges cams de la province et y exécuta, sous la direction de l'Ecole, d'intéressantes fouilles à Trương-xá et à Đa-nghi; il enrichit aussi le musée de Tourane de curieuses statues (5) trouvées à Mĩ-đức et à Đai-hưu, au Quang-bình.

Les fouilles ont été commencées à Trirong-xá par le résident de la province, M. Gariod, qui envoya une note à ce sujet au Bulletin (6). Il y avait trouvé un remarquable motif en bronze d'attache de porte qu'il fit parvenir au Musée. Ces fouilles furent reprises par le P. H. de Pirey en 1915 sans la mème chance; elles fournirent cependant des données architecturales nouvelles et intéressantes (7). Les fouilles de Da-nghi, monument qui est porté à l'inventaire descriptif sous le nom de tour de Nhan-biéu, dégagèrent un sanctuaire resté en épannelage, mais aux dispositions assez particulières (8). Une pierre en réemploi, percée après coup d'une mortaise qui la traverse de part en part, montre un décor de rinceaux sortant d'un vase; ce motif est d'un esprit hindou très franc, et cette pièce est peut-être la doyenne des sculptures čames (9).

Enfin les vestiges signalés par les missionnaires près de Kon-tum (10) ont pu être déblayés en partie et étudiés par M. H. Maspero au cours de 1919. Ces recherches, que la maladie a par malheur interrompues, ont fourni (11) une inscription en état remarquable et des données intéressantes sur ces monuments; il est regrettable qu'ils aient été démolis en partie pour servir à la construction du poste de milice de Plè Ku (12).

<sup>(1)</sup> BEFEO, XI, 470-472 et BCAI, 1912, 211-214.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XIV, 1x, 93 et H. PARMENTIER, Vestiges chams signales par M. Eberhardt. Id., XI, 23-24.

<sup>(8)</sup> Publiée par M. Finot, Id., XVIII, 13-14.

<sup>(</sup>i) Id., XVII, vi, 46 et XVIII, x. 57-58.

<sup>(5)</sup> Musée de Tourane, 14, 193 : BEFEO, XIX, 111, 35-38.

<sup>(4)</sup> GARIOD. Une journée de fouilles à Trương-xá. Id., XI, 199-201.

<sup>(7)</sup> Id., XVII, vi, 45.

<sup>(8)</sup> Id., XV, IV, 72; XVI, V, 97-96.

<sup>(9)</sup> Musée de Tourane, 35, 1: Id. XIX, III, 79.

<sup>(10)</sup> IC., I, 564 et BEFEO, XVIII, x, 62.

<sup>(11)</sup> BEFEO, XIX, v, 103-106.

<sup>(12)</sup> Id., ibid., 105.

L'architecture čame, qui apparaît toute constituée au VIIe siècle de notre ère dans les admirables édifices de Mi-son, semble avoir été précédée d'un système de construction légère arrivé à un haut degré de perfection artistique et dont cette architecture en briques serait l'exacte traduction. Mais si quelques sculptures nous permettent peut-être de remonter un peu plus haut, et si les inscriptions nous menent jusqu'au IIIe siècle après J.-C., il n'est aucun vestige d'architecture qui puisse être daté ou qui puisse même être présumé d'une époque bien antérieure au VII<sup>e</sup> siècle. A côté de cette formé qui est la plus parfaite de l'art cam, « l'art primitif », une autre série d'édifices en briques, moins bien représentée en nombre, offre un aspect plus massif et ne paraît pas tirer son origine de l'architecture légère; elle semble apparentée, mais par un simple cousinage, à l'architecture en briques contemporaine ou un peu plus vieille du Cambodge, dans ce que nous appelons l'art khmer primitif ou préangkorique; elle offre des rapports encore plus étroits avec les édifices en pierre les plus anciens de Java, qui sont peut-ètre un peu postérieurs. La sculpture offre parfois dans ces deux arts le même caractère, et rien n'est plus curieux à cet égard que la comparaison des dvarapalas de Hoà-lai avec les figures correspondantes du Candi Bhima de Dieng (1). Cette forme d'art cam que, pour ses proportions plus lourdes, nous avons appelé «ll'art cubique». présente parfois la sihouette en « huche à pain » que nous avons signalée dans des édifices beaucoup plus récents au Laos.

C'est à l'art primitif čam qu'appartiennent les sculptures les plus remarquables; et certaines pièces de Mî-son E et de Trà-kiệu, en particulier les admirables torses de Çiva qui furent découverts par le D<sup>r</sup> Sallet en ce dernier point, ont presque le mérite de l'antique (²). L'art cubique, qui montre cependant encore de réelles qualités en ce sens, est à ce point de vue nettement inférieur à l'art primitif.

L'un et l'autre se fondent ensemble après l'an 1000, qui termina la période la meilleure de l'art cam, la « période primaire »; la « période secondaire », après l'exécution au XIe siècle de monuments et de sculptures encore remarquables dans la forme que nous avons appelée « classique », ne présente plus dans la suite qu'une longue dégénérescence, aussi bien en architecture qu'en sculpture, des beaux types de l'art primitif; elle suit la décadence la puissance came dans le Sud, où l'expansion annamite confine les restes de ce malheureux peuple, et finit par des bâtiments grossiers ou mesquins et de la sculpture de sauvages.

L'art cam ne paraît pas avoir dépassé au Nord la Porte d'Annam; il semble déjà repoussé, avec les Cams, au Sud du col des Nuages des l'an 1.000. Il ne semble pas dans l'extrême Sud, à une ou deux exceptions près et de la dernière

<sup>(1)</sup> Cf. Photogr. de Van Kinsbergen, no 126.

<sup>(2)</sup> Musée de Tourane, 3, 1 et 2: BEFEO, XIX, III, 15-16.

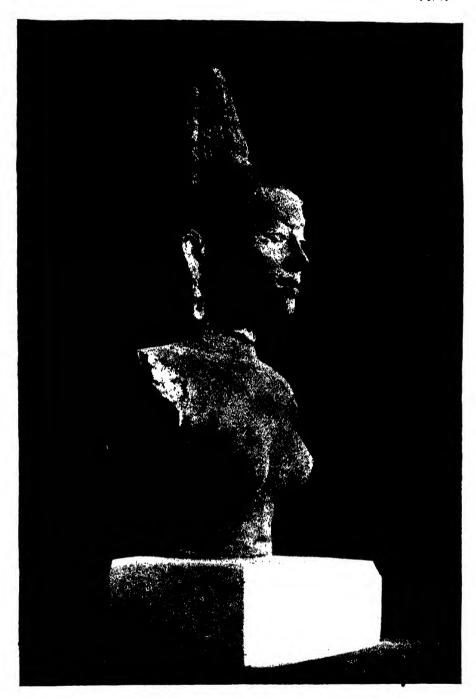

Buste de divinité féminine Pierre Art cam. H. o m. 40. (Musée de Tourane : 11, ).

époque, avoir pénétré dans la Cochinchine actuelle, mais paraît s'être enfoncé, toujours avec les Čams repoussés par la pression annamite, à l'intérieur de la grande chaîne orientale, sans avoir cependant jamais atteint le versant cambodgien (1).

En dehors des travaux de dégagement de Mi-son et de Đông-dương qui ont permis, sans consolidation sérieuse, de les mettre néanmoins en meilleur état de défense contre les diverses causes de ruine qui menacent les édifices anciens en Indochine, les travaux de conservation n'ont porté réellement que sur les temples de Pō Nagar de Nhatrang et de Pō Klaun Garai à Phanrang. Mi-son et Đông-dương ont dù être laissés avec les étaiements de fortune posés au cours des travaux, et dont la durée est courte. Le premier groupe attend toujours la route qui permettra d'y accéder sans que la visite soit, comme aujourd'hui encore, une petite expédition; un gardiennage réduit le protège contre les déprédations des indigènes. Đông-dương est maintenant desservi par le voisinage de la route de Phu-táng-binh, qui se détache au kilomètre 142 de la route de Quinhon à Faifo, et n'a pas trop souffert lors de l'exécution de ce chemin. Par contre nous avons vu que les fouilles ont été funestes aux ruines de Chánh-lò.

A Nhatrang, après les premiers travaux de recherches exécutés en 1901, des crédits ont été ouverts pour la conservation du monument et les opérations ont commencé en 1906. Elles se sont poursuivies, avec quelques interruptions, lorsque le chef du Service archéologique n'était pas appelé ailleurs par les multiples occupations auxquelles il avait à faire face. Les travaux, inachevés, n'ont concerné encore que les édifices annexes; il était préférable de faire les expériences nécessaires sur les bâtiments les moins importants. Un dégagement complet du monument a permis de rétablir le niveau ancien et de retrouver les communications primitives; il a même fait connaître des substructions de date antérieure : c'est ainsi que furent retrouvées sous la tour Sud les fondations avec le dépôt sacré du premier sanctuaire de Satyavarman.

Des quatres édifices principaux du groupe, la tour N.-O., la tour S. et l'édicule S. ont été mis en état de défense sans qu'aucun essai de restauration ait été tenté. L'œuvre a consisté à les débarrasser non sculement de la végétation qui les avait envahis, mais des moindres racines qui avaient pénétré à l'intérieur des murs, — et quelques-unes descendaient jusqu'aux fondations — disloquant les maçonneries, décomposant les briques qu'elles avaient ramenées à une sorte de terre rouge. Toutes les parties ainsi transformées ont été enlevées et remplacées, par une maçonnerie de briques annamites choisies, tandis que les parements culbutés étaient reconstitués en arrière du plan de façade par une face de maçonnerie irrégulière exécutée avec les briques čames des décombçes, soigneusement mises de côté lors des déblais. Il est en effet, comme nous l'avons

<sup>(!)</sup> Le centre de Kômpon Čàm Kau sur la Sé San est plus que douteux comme origine čame et son époque est incertaine.

dit plus haut, impossible de faire exécuter aujourd'hui des briques du volume des briques čames, et celles que nous possédions durent ainsi être utilisées pour accuser le moins possible à l'extérieur les reprises nécessaires. Le même inconvénient n'existait pas pour les maçonneries intérieures où une résistance suffisante était seule imposée. Extérieurement le nouveau parement de ruine ne se distingue que par la présence des joints de mortier qu'il est impossible d'éviter. Des chaînages intérieurs perdus dans la maçonnerie ont paré aux dislocations commencées. Le travail a été particulièrement délicat dans la tour S. construite à une moins bonne époque, où la maçonnerie intérieure paraît bien avoir été remplacée par un blocage grossier, presque de terre, qui, mis à nu par la chûte du parement extérieur, a rendu la conservation de l'édifice très précaire. Le travail n'a pu encore être exécuté sur la tour principale, mais les témoins placés en 1906 montrent que la ruine est stationnaire et non menaçante comme on l'avait cru au début (1).

Les travaux du temple de Pō Klaun Garai, qui, par suite de sa date plus récente, était dans un état de ruine moins avancé, ont pu être conduits jusqu'au bout en quelques mois et à l'entreprise. Le fronton de la porte principale, déposé autrefois pour être envoyé à l'exposition de Paris en 1889 et qui avait dû être replacé en raison du mécontentement des Čams, fut rescellé d'une façon plus discrète que le grossier remontage exécuté alors. La seule modification importante à signaler est la remise en place des quatre pièces d'accent en forme de Nandin, au couronnement de la grande tour, motifs qui étaient tombés à terre mais dont la place primitive était encore reconnaissable, ainsi que des deux cornes faîtières de l'édifice S., pour lesquelles la situation était la même (²). Au cours des études, un dépôt, sans doute postérieur à l'édification du monument, fut également trouvé ainsi que diverses roches inscrites (³).

Nous avons mentionné par ailleurs l'insuffisance de la protection des ruines, qui a valu la destruction par les Annamites de la tour de Quá-giang (4), le pillage des restes de Chánh-lo et la démolition partielle des vestiges de Kodo (5).

Un certain nombre de pièces, d'ordinaire assez petites, ou de matières précieuses, dépôts sacrés de divers sanctuaires, statuettes ou pièces décoratives de bronze, acquises ou reçues en don de divers amis de l'Ecole, sont conservées au Musée de Hanoi; l'ensemble le plus important est la parure d'or et de pierres précieuses brutes d'une divinité de Mi-son. Un des dépôts sacrés de Nhatrang y a été reconstitué tel qu'il fut découvert. On y voit aussi le remarquable trésor de La-tho et la belle statue d'un Buddha en bronze extraite d'un

<sup>(1)</sup> BEFEO. IX, 410-413.

<sup>(2)</sup> Id., IX, 409 410.

<sup>(3)</sup> Id., I, 401, et VIII, 286-287.

<sup>(4)</sup> Id., XVII, vi. 46.

<sup>(3)</sup> Id., XIX, v, 105.

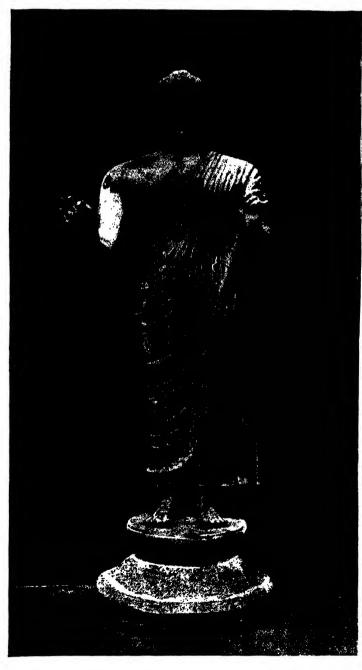

Buddha provenant de Đống-dương, Annan. Brobze, H. 1 m. 20. (Musée de Hanoi: **D 22**, 1.)

tertre voisin du groupe de Dông-durong, ainsi qu'un remarquable torse en terre cuite vernissée qui provient de Cheo Reo. Le reste des pièces conservées à Hanoi consiste en statuettes de bronze trouvées en Annam. L'une, qui fut donnée à l'Ecole par M' Van Cammelbeke, vicaire apostolique de la Cochinchine orientale, est une belle image de bodhisattva ou de buddha cakravartin qui provient des Tours d'Argent au Bình-dinh (1); elle a de curieux rapports avec le Buddha de Jaya publié par M. Cœdès dans le Bulletin (2). D'autres ont été recueillies par le P. Durand (3) ou le P. de Pirey (4) chez les indigènes. Enfin on voit encore au Musée une petite image de Civa offerte par M. Lemire, le curieux motif de porte de Trương-xá (\*) et une splendide bague de palanquin, don du P. Durand (6).

A Hanoi sont également conservées les inscriptions čames réunies d'abord à Saigon, et celles qui depuis ont paru trop exposées au lieu d'origine; on y remarque en particulier la fameuse pierre de Vo-can, la plus vieille inscription de l'Indochine, et deux des plus anciennes de Mi son. Quelques sculptures amenées à Hanoi autrefois par diverses personnes ou recueillies à Faifo pour l'Ecole par M. Rougier (7) s'y trouvent également.

Le Musée de Tourane réunit les sculptures les plus importantes qui sont venues se grouper autour de celles déjà rassemblées dans le Jardin de la ville par M. Lemire. La création de ce petit musée a rencontré beaucoup de difficultés, mais comme elles n'ont rien à voir avec l'archéologie, nous n'en parlerons pas ici. Nous les avons d'ailleurs mentionnées en détail ailleurs (8). Nous rappellerons seulement l'origine des diverses pièces. Le plus grand nombre provient du Quang-nam et notamment de Mi-son, Bong-duong, Tra-kiệu, Khurong-mỹ et Phong-lê; quelques-unes proviennent des fouilles de Chánh-lò ou du Quang-bình; d'autres ont été recueillies au Bình-dinh ou au Quang-tri. Bien que leur réunion soit en partie fortuite, elles forment un tableau assez complet de la sculpture čame et en montrent les meilleurs exemples. Nous renvoyons pour plus de détails au catalogue qui en a été donné dans le Bulletin (XIX, III), et nous mentionnerons de même seulement ici le dépôt du Tàn-tho-viện à Huế (9) et les pièces qui sont conservées à la Société des Etudes Indochinoises à Saigon (10).

<sup>(1)</sup> BEFEO, I, 24.

<sup>(2)</sup> Id., XVIII, vi, pl. III. On remarquera l'analogie troublante des têtes du naga dans les daux images

<sup>(3)</sup> Id., VII, 154.

<sup>(1)</sup> Id., XVI, v, 95 et XVII, 44.

<sup>(5)</sup> Id., Xl, 199.

<sup>(6)</sup> Id., XI, 142.

<sup>(7)</sup> Id., XIV, 1x, 91.

<sup>(8)</sup> H. PARMENTIER, Calalogue du Musée cam de Tourane. BEFEO, XIX, 111, 2-3.

<sup>(9)</sup> H PARMENTIER Sculptures čames conservées à Hue Id., XIX. v. 7-12

<sup>(10)</sup> IC , 1, 574-575.

# Art khmèr primitif.

L'art khmèr est plus complexe qu'il n'était apparu aux premiers explorateurs. Lorsque Mouhot, puis Bastian signalèrent au public européen les merveilles d'Ankor, que Doudart de Lagrée eut écrit la remarquable étude qui forme un des chapitres du Voyage d'exploration en Indochine, que Moura et surtout M. Aymonier eurent montré que les vestiges khmèrs ne consistaient pas seulement dans les admirables édifices du célèbre groupe, mais couvraient une aire considérable; lorsque Bergaigne et Barth, à la suite de Kern, curent ramené à une date moins reculée les témoins de cette civilisation à laquelle on avait attribué tout d'abord une antiquité fabuleuse, la longue durée des inscriptions, qui s'espacent sur cinq siècles au moins, eût dû faire supposer que l'art ne formait pas un bloc unique et que les monuments devaient s'échelonner en périodes ou en styles divers. Mais l'éclat du fameux groupe était si brillant que tout y était rapporté et que l'art khmèr apparaissait seulement comme l'art d'Ankor (1). Or, il se trouve que les édifices de la célèbre ville constituent un ensemble très homogène et que, si les monuments y sont d'époques assez différentes, leur classement chronologique est loin de sauter aux yeux : la distinction s'en ébauche à peine à cette heure. Aussi quand une étude plus serrée des édifices khmers montra parmi eux des types différents, la première idée fut de rejeter ceux-ci de la grande famille cambodgienne : comme ils étaient construits en brique, matière rare à Ankor et d'usage constant au Campa, on s'empressa de les attribuer à cette civilisation rivale.

M. de Lajonquière, dans les tomes I et II de son Inventaire, avait fait justice de ce préjugé, enc re courant aujourd'hui, qui ne veut voir dans l'art khmèr que des monuments en grès. Il avait, dans les excellentes introductions des volumes de son Inventaire, établi un classement ingénieux des formes décoratives employées, des linteaux en particulier où il avait reconnu des types très spéciaux et bien définis, sans toutefois s'arrêter au fait important que quelques uns d'entre eux ne se trouvent jamais dans les édifices du groupe d'Ankor (2). M. H. Parmentier revenu au Cambodge en 1911, pour compléter son inventaire des monuments čams par la série qu'on signalait en ce pays, dut constater bientôt que ce rapprochement était illusoire, et que la concordance des caractères spéciaux et des données fournies par les inscriptions obligeait à y voir une forme spéciale de l'art khmèr, antérieure à celle d'Ankor, et — fait curieux — presque indépendante de celle-ci. L'étude

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que les excellentes photographies des ouvrages de Fournereau sont limitées, à quelques exceptions près, aux monuments de ce groupe.

<sup>(2)</sup> M de Lajonquière n'a d'ailleurs pas eté frappé de l'hiatus que nous signalons plus loin, et insiste au contraire (Le domaine archéologique du Siam, BCAI. 1909, p. 190) sur la continuité du développement architectural au Cambodge.

minutieuse d'un groupe important et peu connu, celui de Sambor-Préi Kuk. dans le voisinage de Kompon Thom, lui permit de fixer avec précision les caractéristiques de cette forme d'art, et la découverte au meme point d'une importante série d'inscriptions, d'en préciser la date. Il put alors passer en revue le plus grand nombre des monuments désignés comme appartenant à cet art, soit par la présence d'inscriptions antérieures au IX° siècle de notre ère, soit par leur matière et la similitude de leur aspect avec les édifices précédents. Les fouilles de Sambor-Préi Kük avaient dégage de remarquables spécimens de sculpture décorative, mais presque aucune pièce de statuaire. Les recherches du même genre effectuées à Ankor Bórĕi, dans la résidence de Takèo, permirent d'attribuer à la même période un certain nombre d'images en ronde-bosse d'un caractère très spécial et d'une valeur artistique bien supérieure à celle de la plupart des statues de grès trouvées à Ankor. Cette sculpture de l'art khmèr primitif présente des caractères assez francs pour se distinguer sans peine du reste de la statuaire au Cambodge. L'enquête était presque terminée vers la fin de 1911, lorsque le chef du Service archéologique dut entreprendre un voyage au Laos, où il eut la surprise de retrouver le long du fleuve, sous un habillage laotien, quelques vieux édifices khmers de cette première période. C'est le cas du That Phon et du célèbre That In Ran, tous deux dans la région de Savannakhet. Il dut alors reconnaître l'extension considérable de cette première forme, qui couvre un champ sensiblement plus vaste que l'art auquel nous devons Ankor; celui-ci en effet ne dépasse guère le bassin inférieur cambodgien et siamois du Mékong, de Vien Can à Chaudoc. L'art antérieur remonta le long des fleuves et de leurs affluents dans les mêmes régions, mais s'étendit plus à l'Ouest et au Sud, couvrant, semble-t-il, une bonne partie - sinon la totalité de la péninsule malaise (1). Les statues appartenant à cet art sont ordinairement caractérisées par une coiffure en forme de mitre cylindrique. La plupart des vestiges de Cochinchine, surtout ceux de la province de Tày-ninh, comme la tour de Chot-mat, signalée par le général de Beylié et attribuée par lui aux Cams, appartiennent à cette forme ancienne, et il est possible que les tours de Pho-hai, si anormales dans l'art du Campa, en dépendent aussi ou du moins aient subi son influence.

Dans cette architecture, les édifices se présentent en sanctuaires isolés ou groupés en quinconces, mais sans galeries de jonction; à une ou deux exceptions près, ils sont construits en briques et traités, comme les sanctuaires ordinaires cams et khmèrs, en édifices plus hauts que larges. Ils sont carrés et presque en plan, mais sont couronnés le plus souvent par un ou plusieurs étages de meme section, dont le dernier reçoit une voûte en berceau à deux pignons, système

<sup>(1)</sup> L. de LAJONQUIÈRE. Rapport sommaire sur une mission archéologique (Cambodge, Siam, presqu'île malaise, Inde, 1907-1908). Le domaine archéologique du Siam, BCAL. 1909, pp 162-187 et 188-262.

qu'on rencontre en un certain nombre de monuments de l'Inde, sur la plupart des raths de Mavalipuram, au Telika Mandir de Gwalior et dans les immenses gopuras des temples méridionaux. Il est d'ailleurs à remarquer que cette forme d'art khmèr primitif a les plus grands rapports avec l'art des Pallavas; elle en possède le curieux motif du « coudou » et, dans son linteau du type I, une variante du « tirouatchi », pour emprunter les termes adoptés par M. Jouveau-Dubreuil (!). La communauté d'origine entre les deux arts n'est pas douteuse; par contre, rien n'indique qu'ils dérivent l'un de l'autre. La composition de la porte dans l'art khmèr primitif, tout-à-fait différente de celle de l'art khmèr classique et même de celle de l'art čam, s'apparente aux formes des grandes baies des grottes de Bhaja, etc., qui n'existent plus à cette place dans l'art des Pallavas.

Cet art khmèr primitif offre deux types également représentés, contemporains puisqu'ils voisinent dans les mêmes ensembles, mais qui ne semblent pas sortir de la même souche. L'un, beaucoup plus riche de décors, n'offre qu'un seul étage, important en hauteur, sur l'étage principal. L'autre, des plus simples comme ornementation, multiplie des étages minuscules entre l'étage principal et la lourde voûte à pignons.

Historiquement, il est encore difficile de rattacher cette double forme d'art à un groupement ethnique certain ou de fixer avec précision la date de son apparition, et il n'est pas impossible que des faits nouveaux amènent un jour à en modifier le nom. Elle s'éclipse brusquement dans la période troublée du VIII<sup>a</sup> siècle de notre ère et semble n'avoir laissé aucune trace, lors de la brusque floraison d'art qui éclôt avec la nouvelle dynastie cambodgiennne, ni dans le type franchement différent né avec le Bayon de Yaçovarman, ni dans le système de sanctuaires isolés que préfère l'art d'Indravarman.

L'absence de toute publication exposant cette question spéciale a empèché jusqu'ici de tenir compte de cette forme nouvelle; il serait regrettable cependant de mèler ici les deux périodes; nous allons donc indiquer, en faisant l'historique des travaux archéologiques khmèrs, ceux qui se rapportent à des monuments de cette période et les trouvailles de cette nature qui furent faites, alors même qu'on n'en connaissait pas l'attribution réelle. Il ne faut pas oublier en effet que la découverte de cette forme particulière de l'art khmèr date, comme nous l'avons dit, de la recherche des monuments cams au Cambodge entreprise en 1911, et qu'elle n'a pris une apparence de certitude qu'à la suite des travaux de dégagement du groupe de Sambór-Préi Kük en mars de la mème année. Les quelques monuments de cette nature qui ont été publiés dans le Bulletin le furent donc sans cette mention. C'est le groupe du Phnom

<sup>(1)</sup> JOUVEAU-DUBREUIL. Archéologie du Sud de l'Inde. I. Architecture. (Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'études, T. XXVI). Paris, 1914, pp. 52, 61, 100 et fig- 27 et 40.

Basět (1), où le seul édifice qui soit sûrement d'art primitif est le sanctuaire qu'enferme une grotte. C'est encore le groupe de vestiges près d'Attopeu, objet d'une note de M. de Belakowitz (2). La même incertitude existait encore pour la tour de Chôt-mat publiée avec d'autres vestiges dans le relevé archéologique de la province de Tây-ninh (3) et signalée comme tour came par le général de Beylié (4). Le même doute apparaît dans les notes sur les trouvailles de statues: Durgā de Liêu-hru entrée au Musée de l'Ecole (5), statue de Trung-diên déposée au Musée de la Société des Etudes Indochinoises à Saigon (6).

Au contraire sont mentionnées en connaissance de cause les grottes aménagées et les statues remarquables d'Ankor Bórĕi (7), le petit sanctuaire de Pràsàt Praḥ Thāt, près de Han Čei, et diverses sculptures nouvelles (8), un petit Viṣṇu trouvé par feu Morange à Ben Cat (Thudaumot), divers vestiges à Sơn-tra, dans la province de Cholon (9), les édifices de Préi Čet et de Rung Tháp, dans la province de Tày-ninh (10) la belle statue trouvée dans le canal de Rachgia et aujourd'hui à Saigon (11), le nouveau Viṣṇu du Phnom-Ba-thè (12), et ensin la grotte et le triçūla inscrit du Práḥ Vihār Thom (13).

Aucun travail de conservation n'a pu encore être exécuté sur les monuments de cette période; d'ailleurs leur état est en général assez bon, grâce à leur construction meilleure; un ou deux cependant, exécutés en pierre et de plus haut intérêt, exigeraient, pour parer à un écroulement possible, un secours rapide.

Le Musée de Hanoi a un Harihara et des têtes dont l'une aux cheveux bouclés est des plus remarquables; ces pièces proviennent de Kömpon Spur (14). Celui de Phnom Péñ abrite toute une série de linteaux de la région de Sturn Tren, l'Umā de Lièu-huu et de remarquables buddhas assis à l'européenne trouvés à Son tho (Travinh, Cochinchine). Le Musée du Trocadéro a un moulage du beau mandapa (15) qui se dresse encore dans une des tours de Sambór-Préi Kŭk, et le Musée Guimet, le Harihara d'Ankor Bórěi (16).

```
(1) L Finot. Phnom Baset. BEFEO, III, 63-70.
(2) BEFEO, III, 141-143.
(3) H PARMENTIER Relevé archéologique de la province de Tây ninh, BEFEO, IX, 737-756.
(4) BEFEO., IX, 618.
(5) Id., II. 109.
(6) Id., IX, 819. Musée de Phnom Péñ: S 3, 1. Cf. BEFEO, XII, 111, 7.
(7) Id., XI, 249.
(8) Id., XVI, v, 98.
(1) Id., XVII, x, 62.
(10) Id., XIX, v, 107.
(11) Id., ibid.
(12) Id., ibid.
```

(13) Id., XX, vi, 2. (14) Id., IV, 1114.

<sup>(15)</sup> BCAI, 1912, 184, pl. I. (16) IK., I, 14, fig. 54.

# Art khmèr classique hors d'Ankor.

Si la découverte de l'art primitif khmèr est une acquisition nouvelle due tout entière à l'Ecole, l'étude de l'art classique du Cambodge ancien, - nous désignons par « classique » la forme la plus connue dont Ankor est le type le plus fameux — n'a pas moins profité de ses travaux. Seuls un petit nombre de grands monuments, en dehors du célèbre groupe, avaient été décrits souvent, encore que d'une manière superficielle; les deux albums de Fournereau ne concernaient guère que les temples d'Ankor et l'intéressant groupe de Roluos qui en est une lointaine dépendance. Quant aux nombreux relevés de M. Delaporte et de Faraut, ils ne devaient paraître que beaucoup plus tard, et leur publication est encore en cours. Cependant la mission Doudart de Lagrée pour Vat Phu et Vat Nokor, les notes et les dessins de M. Delaporte dans son Voyage au Cambodge, sur un certain nombre de temples importants, des indications du Dr. Harmand sur quelques sanctuaires isolés, des dessins de Tissandier sur Ben Mälä, Prah Khan et les ponts de la route qui y conduit avaient montré qu'Ankor n'était pas le seul groupe intéressant de cette forme d'art. Mais avant la publication du Cambodge de M. Aymonier, aucune liste d'ensemble des édifices grands et petits de l'empire khmèr n'avait été donnée.

Il entrait dans les attributions de l'Ecole d'en établir l'inventaire complet. temples et inscriptions. Ce fut l'œuvre de M. L. de Lajonquière au cours de plusieurs campagnes successives. Un relevé complet des vestiges qui se trouvaient au Cambodge même parut en 1902. Il fut étendu ensuite au Laos français et siamois dans un deuxième volume (1907), et complété dans un troisième (1912) par l'inventaire des provinces rétrocédées. Un complément aux deux premiers volumes parut en 1913 dans le Bulletin de l'Ecole sous la signature de M. H. Parmentier (1). M. L. de Lajonquière ne se borna pas dans cet ouvrage à une sèche nomenclature, qui déjà eût été fort utile : il s'arrêta à un système intermédiaire entre l'inventaire descriptif complet et l'inventaire sommaire. Les trois volumes, après avoir donné en une excellente introduction les observations d'ordre général que l'auteur avait pu recueillir au cours de ses tournées, fournissent une série de descriptions assez étendues pour faire connaître avec clarté les dispositions de chaque monument grand ou petit, les éléments iconographiques de sa décoration et les détails principaux qui peuvent intéresser le lecteur. Lorsque les descriptions ne sont pas accompagnées d'un croquis de plan, l'excellent système d'exposé adopté par M. L. de Lajonquière permet de suppléer par la pensée à l'image même. La série des notices sur l'aspect et l'état de chaque province au début des divers chapitres, constitue

<sup>(1)</sup> H. PARMENTIER. Complément à l'Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, BEFEO. XIII, 1, 1-64

un cadre utile et fait sentir les racines de l'inégale répartition des vestiges khmèrs. L'auteur enfin a complété cet ensemble par des tables très précises et une grande carte fort claire. Il faut avoir travaillé sans base de ce genre et éprouvé les difficultés qui en résultent pour sentir quelle gratitude on doit aux pionniers qui établissent ces grands travaux d'ensemble, eussent-ils, sur divers points, commis quelques inexactitudes; et tous ceux qui continuent les études d'art khmèr ne pourront jamais avoir assez de reconnaissance pour l'œuvre de M. Aymonier dont l'ouvrage servit de trame à ce travail, et pour celle de M. de Lajonquière qui constitue le canevas sur lequel toutes les recherches postérieures viendront se brocher, fût-ce à l'occasion pour en rectifier des points de détail. Ce travail fut complété par le catalogue des inscriptions cambodgiennes établi par M. Cœdès dans le Bulletin de 1908 (1), et une des données d'utilité générale de ces inscriptions mise en valeur par les cartes de répartition des inscriptions datées, publiées dans le même recueil par M. H. Parmentier en 1916 (2).

Cette base générale ainsi solidement fixée, il s'agissait d'entrer dans un détail plus minutieux et, s'il était possible, de classer les monuments de cinq siècles (IX°-XIII°) — durée minima qu'indiquaient pour l'art classique les inscriptions, — soit en écoles diverses, soit en périodes successives; il fallait, pour une étude plus serrée, se pénétrer des méthodes de cet art, de ses systèmes décoratifs, de son sens religieux, rechercher ses origines et son influence. C'est l'œuvre qui incombait aux membres de l'Ecole; leur petit nombre fit qu'elle n'avança qu'avec lenteur: elle n'est à vrai dire qu'à peine ébauchée.

J. Commaille, dans un article du Bulletin en 1913, donna le résultat de ses observations sur l'art khmèr classique, faites surtout à l'occasion de ses travaux d'Ankor, mais qui n'en ont pas moins un caractère général (a). Pour serrer la question de plus près, diverses monographies furent entreprises et il sera nécessaire de les multiplier. Un certain nombre a déjà paru; elles apportent la précision de détail indispensable et les solutions des problèmes spéciaux à chaque monument, solutions partielles dont l'union engendre l'intelligence de l'ensemble. Elles portent aussi bien sur les monuments d'Ankor que sur les temples du reste du Cambodge (1). L'étude sera trop longue et

<sup>(1)</sup> G. Coddes. Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge. BEFEO, VIII, 37-92.

<sup>(2)</sup> H PARMENTIER. Cartes de l'empire khmer d'après la situation des inscriptions datées. BEFEO, XVI, 111, 69-73.

<sup>(3)</sup> J. COMMAILLE Notes sur la décoration cambodgienne, BEFEO, XIII, III. Cf. du même: Les monuments d'Angkor (Revue indochinoise, XIII-XIV, 1910); Angkor (Ostasiatische Zeitschrift, Jahrg. II, Heft 1-2, Berlin 1913).

<sup>(4)</sup> L FINOT. Vat Phou. BEFEO., II, 241-245 — H. PARMENTIER Le temple de Vat Phu. Id., KIV, II — J. COMMAILLE Les ruines de Bassac. Id., II, 260-267. — L. de LAJONQUIÈRE. Une tour du silence au Cambodge. Id., II, 286-288. — L. FINOT. Phom. Baset Id.,

trop vaste pour que des résultats définitifs soient déjà acquis ; il ne sera cependant pas inutile d'indiquer les grandes lignes qui semblent se dessiner. Moins encore que dans l'art khmèr primitif, aucune division en écoles locales n'apparaît. Par contre, il semble que deux grands courants divisent l'art architectural et tendent à se fondre pour donner une combinaison presque parfaite à l'époque d'Ankor Vat. L'un, le plus éloigné de l'art khmèr primitif et qui semble la partie la plus caractéristique de l'art classique, débute avec le Bayon et la série des monuments contemporains si nombreux à Ankor. Citons seulement Ta Prohm et Prah Khan. On le retrouve sur tout le domaine de l'ancien Cambodge, de Bàti au Sud à Bantay Chmàr au Nord et à Vat Nokor à l'Est. L'origine de cette architecture si spéciale et si homogène est à cette heure un problème. Elle apparaît brusquement sans la moindre liaison avec l'art antérieur (1), et l'on peut se demander si elle n'est pas propre à la population septentrionale qui établit à l'époque de Jayavarman Il sa suprématie sur le Cambodge du Centre et du Sud, affaiblis par les troubles continuels du VIIIe siècle, et qui aurait réalisé, au moyen du grès abondant en ce pays, les monuments durables qu'elle n'avait jamais possédés auparavant, ne disposant que de matériaux périssables.

Il semble qu'à côté de cette architecture, nouvelle en ce pays, en ait existé, au début, une autre que nous avons appelée l'« art d'Indravarman » (²), moins éloignée de l'art khmèr primitif, et qui aurait tendu bientôt à se fondre avec la précédente. Les groupes du Phǐmānàkàs, l'admirable temple de Bĕn Mālā, le Baphuon et le beau et simple Takèo d'Ankor, le joli sanctuaire trop peu connu de Bantāy Samrè seraient les résultats de cette tentative de fusion qui remplace le décor surchargé des édifices du type du Bayon par la belle simplicité des surfaces nues caractérisant l'art khmèr primitif. On est frappé de l'opposition qui existe entre le parti de broderie générale, ne laissant aucune surface nue dans un monument comme le Bayon, et la composition par points brillants, à la sculpture accentuée, de certains édifices de cette seconde série de l'art classique, comme Bantāy Srĕi et le Thommanom. Le premier donne l'idée de peintures ou, au moins, de ciselures, dans une surface continue d'enduits, le

III, 63-70. — H. PARMENTIER. Les bas reliefs de Banteai Chmar. Id., X, 205-222. — J. DE MECQUENEM. Les bâtiments annexes de Bên Mālā Id., XIII, II. 1-22. — G. Cœdès. Notes sur l'iconographie de Bên Mālā Id., 23-28. — G. Cœdès. Seconde étude sur les bas reliefs d'Angkor Vat. — H. PARMENTIER. L'architecture interprétée dans les bas reliefs du Cambodge. Id., XVI, VI. — H. MARCHAL. Dégagement du Phimānàkàs Id., XVI, III. 57-68. — H. PARMENTIER. Vat Nokor Id. XVI, IV. — H. MARCHAL. Monuments secondaires et terrasses bouddhiques d'Angkor Thom. Id. XVIII. VIII. — H. PARMENTIER. L'art d'Indravarinan. Id. XIX, I.

<sup>(1)</sup> Sambor-Préi Kuk présente des traces d'une sorte de galerie, mais qui parait traitée d'une manière toute différente.

<sup>(2)</sup> H. PARMENTIER. L'art d'Indravarman BEFEO, XIX, 1. 2.

second de sculptures sur bois, et l'impression s'accentue de l'emploi fréquent d'un beau grès rouge qui permet une taille aussi nerveuse et aussi découpée que celle d'une matière ligneuse.

Redevenu un instant l'architecture officielle à Kòh Ker, le style d'Indravarman se serait continué jusqu'aux derniers jours de la puissance khmère dans l'architecture de temples en briques qui se rencontrent dans tout le Cambodge, tandis que la fusion des deux formes aurait fini par donner, dans une conception parfaite, les beaux temples d'Ankor Vat et de Phimai, et plus tard, dans l'abàtardissement de la décadence, les « palais » de Vat Phu, le monument du Phnom Čisor, etc., où la sculpture devient une simple ciselure sans profondeur et sans accent, parfois une simple tapisserie.

Cette même forme du Nord, quand, au lieu de toits en courbes convexes, elle conservait les toits à plan plus ou moins concave qui semblent indigênes, aurait donné le style passager en maçonnerie du sanctuaire de Vat Phu, ou en construction mixte du Prah Vĭhār, et se serait continuée dans la construction légère ou mixte qui a duré jusqu'aux temps présents: elle offre des rapports réels avec l'art des pagodes semi-légères qui s'est maintenu au Laos et qui a continué au Siam.

Faisons l'historique rapide des études et des découvertes au Cambodge durant ces vingt premières années de l'existence de l'Ecole. Dès son arrivée en Indochine, M. Finot avait commencé son initiation au pays par un séjour à Phnom Pén et une tournée archéologique dans le Cambodge du Sud avec M. Cabaton. A la fin de 1900, il faisait avec MM. de Lajonquière et Parmentier sa première visite aux ruines d'Ankor. M. de Lajonquière avait déjà commencé l'établissement de l'Inventaire descriptif et, après la séparation à Ankor, le continua, aidé un instant par M. H. Parmentier dans la province de Kompon Thom, voisine de celle de Siemrap où se trouvent les fameuses ruines. En 1901, M. H. Dufour assisté de Charles Carpeaux fut envoyé à Ankor pour commencer l'étude du Bayon. Pendant ce premier séjour, la première galerie fut déblayée et photographiée. Trois ans plus tard ils y retournèrent pour achever le travail commencé en prenant des clichés d'après les bas-reliefs de la seconde galerie. Le musée recueillit à cette époque une intéressante trouvaille de plats d'argent inscrits découverts au Núi Cam dans la province de Chaudoc (Cochinchine) (1) et envoyés par M. Doceul, administrateur de cette province. Ces plats, dont M. Finot a traduit les inscriptions (2), sont aujourd'hui au Musée de Hanoi. La même année, des ruines importantes découvertes à Bàsak (Svay Rien), furent l'objet de fouilles clandestines (3), auxquelles succéda un dégagement méthodique confié par l'Ecole

<sup>(1)</sup> BEFE(), 1, 160.

<sup>(2)</sup> Id, IV, 676-678.

<sup>(3)</sup> Id., I, 408.

à J. Commaille (¹). Divers vestiges étaient signalés dans la résidence de Préi Ven (²) par l'administrateur, M. Bellan. En 1904, M. Adh. Leclère visita plusieurs emplacements archéologiques dans les limites de la Résidence de Kračèh; ces recherches furent l'objet d'une note substantielle dans le Bulletin (³). Il découvrait l'année suivante, à 40 k. au Nord-Est de Kračèh, en un lieu nommé Lobok Srót, d'autres ruines et une inscription qui fut étudiée par M. Cœdès (³).

Au cours de l'année 1904, M. de Lajonquière fit sa seconde grande tournée destinée à établir le deuxième volume de l'Inventaire descriptif consacré aux monuments khmers du Laos français et siamois; il parut en 1907. Le P. Juglar signala à la même époque divers débris, traces de l'expansion cambodgienne dans le muan siamois de Phanom Sarakam au-dessus de Pétriu (3). L'accord passé avec les missions militaires du Service géographique nous valait en 1907 des renseignements utiles et l'envoi d'une inscription trouvée sur le Phnom Mra Pru, province de Phnom Sruoč, au Sud de Kompon Spur (6); l'année suivante, le Ct Montguers nous signalait quelques points nouveaux trouvés au cours des travaux de la Commission de délimitation entre le Siam et le Cambodge (1). En 1909 c'était toute une autre série de vestiges dans la province de Conkal (8), du territoire de Bàttamban, qui nous étaient indiqués par le L' Cros. Ils ne paraissent pas avoir été utilisés dans le IIIe volume de l'Inventaire, que M. de Lajonquière préparait à cette époque par une tournée dans les provinces rétrocédées (9). En cette année 1909, une intéressante trouvaille de pièces de bronze, statuettes et cloches à manche orné, fut faite à Préi Phni (111) dans la résidence de Takeo, et parvint par les soins du résident, M. Bellan, au Musée de Phnom Péñ. C'est en 1911, comme nous l'avons vu plus haut, que se place la découverte de l'existence d'un art khmèr primitif, antérieur à celui d'Ankor. Puis M. H. Parmentier continua l'étude des monuments khmèrs d'art classique, en particulier dans la région de Pursat, où il reconnut la stèle nouvelle de Palhal, qui fut publiée dans le Bulletin par M. Cœdès (11). Celui-ci, envoyé par l'Ecole en mission permanente au Cambodge en 1912, y effectua diverses recherches archéologiques, notamment sur l'iconographie d'Ankor

<sup>(1)</sup> J. COMMAILLE. Les ruines de Bassac (Cambodge). BEFE(), II, 260-267.

<sup>(2)</sup> BEFEO, 11, 307.

<sup>(3)</sup> Id., IV, 737-749.

<sup>(1)</sup> Id., V, 242, 419.

<sup>(5)</sup> Id., V, 415-416.

<sup>(</sup>i) Id., VII. 400.

<sup>(</sup>i) Id., VIII, 501

<sup>(8)</sup> Id., ibid.

<sup>(9)</sup> Id., VIII, 292.

<sup>(10)</sup> Id., IX, 617.

<sup>(11)</sup> G. Cœpès, Etudes cambodgiennes. XI, La stèle de Pàlhàl (province de Môn Rusëi). Id., XIII, v1, 27-36.

et de Běň Mālā (1). Il a consigné ses observations dans divers articles cités plus haut. G. Demasur, dans le court séjour qu'il fit à l'Ecole avant de la quitter pour aller se faire tuer bravement aux Dardanelles, prit part aux travaux d'Ankor et commença l'étude du groupe de Koh Ker. Il avait reconnu également deux monuments nouveaux, à Phnom Dei, où il trouvait une inscription intéressante, et à Bantay Srei, édifices qui furent étudiés à nouveau en 1916 par M.H. Parmentier (2). En 1916, MM. Finot et Parmentier se rendirent à Ankor pour v installer M. Marchal en remplacement de M. Commaille, assassiné. Au cours des recherches faites à ce moment, le temple de Vat Nokor fut l'objet d'une étude minutieuse (3); un petit sanctuaire d'art khmèr primitif fut retrouvé et examiné près de Han Čei, le Pr. Prah That; et un monument signalé depuis peu et qui avait donné un nouvel exemplaire de la stèle des hôpitaux (1) fut étudié à Kuk Roka près de Kompon Thom (\*). En 1917, la visite annuelle du chef du Service archéologique aux travaux d'Ankor lui donna l'occasion d'aller repérer en Cochinchine la tour de Tháp Tra-Long ou de Tháp Luc-Hien, où fut trouvée une inscription avec divers débris qu'il rapporta à Phnom Péñ ("). Le curieux Prasat Prah Stun, négligé par M. de Lajonquière, à été repéré, sur la demande de l'Ecole, par le D' Dufossé, alors à Kompon Thom (7). Divers vestiges furent examinés par le chef du Service archéologique dans la province de Vinh-long en 1919, notamment une borne inscrite à Mỹ-hưng (8) qui a été publiée par M. Finot ("). M. Dufossé a signalé la même année à Phum Pràsat deux épées sacrées inscrites (10), révérées presque à l'égal du Prah Khan conservé au palais royal de Phnom Pén. Une tournée effectuée par MM. Finot, Parmentier et Goloubew, au début de 1921, dans la région d'Ankor, et de Bàttamban a permis de serrer d'un peu plus près la question de Bantay Chmàr et de découvrir près de Phnom Srok une intéressante série de caitvas bouddhiques en pierre aux sculptures aussi remarquables comme art que comme valeur iconographique.

Les monuments de l'art classique, hors ceux d'Ankor, n'ont pu jusqu'ici être l'objet d'aucun travail de conservation; toutes les disponibilités d'argent et de personnel sont en effet absorbées par le groupe principal depuis son entrée dans le domaine français.

<sup>(1)</sup> BEFEO, XII, 179-183.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVI, v, 98-99 et XIX, t, 66-79.

<sup>(3)</sup> H. PARMENTIER. Vat Nokor. BEFEO, XVI,

<sup>(1)</sup> BEFEO, XV, 11, 108.

<sup>(5)</sup> Id., XVI, v, 98.

<sup>(6)</sup> Id., XVII, 11, 48.

<sup>(7)</sup> Id., XVII, vi. 49.

<sup>(8)</sup> Id., XJX, v, 107.

<sup>(9)</sup> Id., XX, 1v, 1.

<sup>(10)</sup> Id., XIX, v, 109.

Les pièces isolées sont conservées au Musée de Hanoi pour une très faible part, et pour la plus importante, au Musée de Phnom Péñ. Nous ne signalerons guère à Hanoi, comme sculptures sur pierre, qu'une belle tête trouvée dans les fossés d'Ankor Vat et les curieux fragments rapportés de Luan Praban par M. Finot. Un certain nombre de petites pièces en métal, les plats inscrits du Núi Cam, des statuettes de bronze et des bijoux anciens réunis par Commaille et légués par lui à l'Ecole, un splendide pied de trône en bronze reçu d'une pagode voisine de Phnom Péñ et dont on retrouve l'image dans les bas-reliefs d'Ankor Vat, y sont également déposés.

La plupart des inscriptions et les sculptures de pierre sont installées au Musée de Phnom Péñ. Elles n'ont pas à l'origine été rassemblées dans l'intention de constituer un musée, mais pour les mettre à l'abri de tout risque de destruction. L'ensemble donne cependant, par chance, une idée assez complète des manifestations de l'art ancien du Cambodge, aussi bien pour l'art khmèr primitif que pour les formes diverses de l'art classique.

Dans cette section le Musée a reçu dernièrement quelques belles pièces provenant de Bantāy Srei (1) et d'Ankor, notamment deux remarquables buddhas, l'un trouvé par Commaille au Bayon (2), l'autre acquis de la succession Pajol (1).

Le Musée possède également une section importante d'objets en métal qui s'est considérablement accrue depuis l'organisation du Musée Albert Sarraut, grâce aux rapports suivis qui existent entre l'Ecole des arts Cambodgiens et les indigènes. L'ancien musée avait déjà reçu des bijoux d'or trouvés en 1906 dans la région de Kampot et donnés par le roi, diverses trouvailles faites au cours des travaux de voirie à Phnom Péñ, une série intéressante de statuettes de bronze et de clochettes ciselées découvertes à Préi Phni (1), d'autres statuettes trouvées à Préi Ven (3), une cloche à éléphant, une réduction de stūpa en bronze et diverses pièces laissées au Musée en 1914 par M. Meray, inspecteur des colonies (1), une statuette remarquable et des objets de bronze dégagés au Prah Vihār Thom (1) et remis par M. Cœdès. Le nouveau musée s'est enrichi depuis de nombreux objets de métal, parmi lesquels il faut citer un splendide nāga, terminaison probable de timon de charrette, acquis de la succession Pujol (1).

<sup>(1)</sup> BEFEO, XIX, 1, 79, pl. XII.

<sup>(2)</sup> BCA1, 1913, pl. VII 1.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XX, x, 205.

<sup>(1)</sup> Id., IX, 617.

<sup>(3)</sup> Id., XIV. 1x, 94.

<sup>(1)</sup> Id., XIV, 1x, 94.

<sup>(1)</sup> Id., XV, IV, 77.

<sup>(1)</sup> Id., XX, x, 205.



PIED DE SIÉGE. Bronze Art khinèr, H. o m. 16. (Musee de Hanoi : **D 32**, 82.)

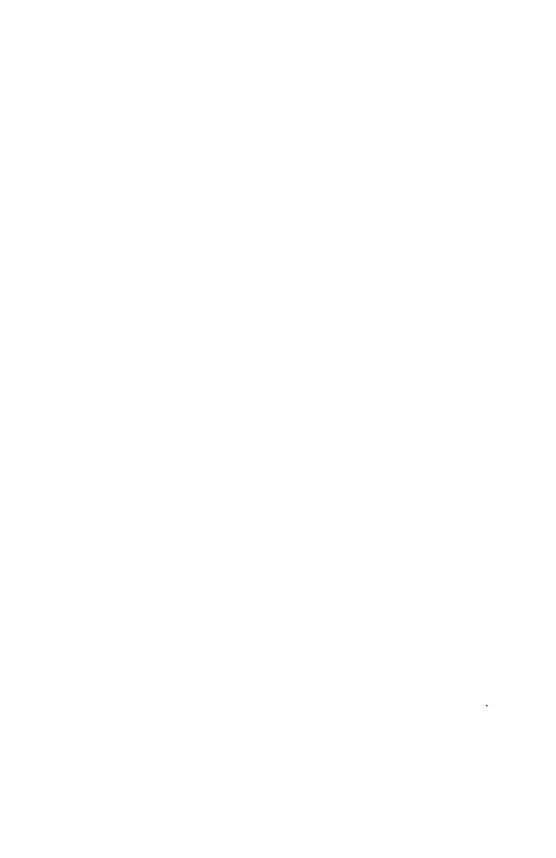

# Art khmèr classique à Ankor.

### HISTORIQUE GÉNÉRAL DES TRAVAUX.

Lorsque par le traité franco-siamois du 23 mars 1907 les anciennes provinces cambodgiennes de Siemrāp, Sisophon et Bàttambañ, furent rétrocédées par le Siam, la France se trouva investie de la responsabilité des ruines d'Ańkor. Des mesures furent prises dès le premier jour pour assurer la conservation de cet admirable ensemble que des siècles d'abandon à l'action dévastatrice de la végétation comme aux pillages des hommes avaient compromise au plus haut point. En l'absence du chef du Service archéologique de l'Ecole, en congé, M. L. de Lajonquière fut chargé par arrêté du 6 novembre 1907 de prendre les premières mesures d'organisation en même temps que d'établir l'inventaire archéologique des provinces rétrocédées. Les lieutenants d'infanterie coloniale Buat et Ducret étaient appelés par arrêté du 12 novembre à dresser la carte de la région d'Ankor (1), et J. Commaille, du cadre des Services civils, qui pendant plusieurs années avait fait partic de l'Ecole, fut mis par arrêté du 4 décembre à la disposition du commissaire délégué du Résident supérieur à Bàttambañ pour seconder M. L. de Lajonquière dans les premiers travaux.

M. H. Parmentier, dès son retour en Indochine, vint à Ankor du 9 au 19 février 1908 pour établir un programme des travaux à exécuter (²). Le 5 mars, un arrêté créait à l'Ecole le poste de conservateur du groupe d'Ankor, et J. Commaille, présenté pour cet emploi par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, était nommé à ces fonctions par arrêté du Gouverneur général en date du 14 juillet.

Avant d'examiner dans le détail les travaux d'ordre archéologique qui sont plus spécialement du domaine de l'Ecole, jetons un coup d'œil sur les dispositions prises dès le premier jour pour développer le tourisme dans cette région, tourisme qui jusqu'alors avait presque un caractère de petite exploration. L'exécution des mesures adoptées fut au début confiée au conservateur; lorsque le travail archéologique ne lui en laissa plus le temps, elles passèrent à d'autres services, Services civils, Travaux publics, Forèts, mais sous le contrôle de l'Ecole dans les périmètres archéologiques. Ceux-ci constituant une série de zônes de protection scientifique et artistique autour des monuments, ont été créés par ordonnance royale du 31 mars 1911 rendue exécutoire par arreté du Résident supérieur du 7 avril suivant, en remplacement du premier système proposé par l'Ecole et qui consistait dans la création d'un parc unique englobant tout le groupe sous le nom de Parc d'Ankor. Voici le texte de cette ordonnance, qui n'a pas encore été publiée dans le Bulletin:

<sup>(1)</sup> Les deux levés, au 50.000e et au 25.000e étaient terminés le 1er juin 1908.

<sup>(2)</sup> Ce programme a été publié in-extenso dans le BCAI., 1908, pp. 46-81.

Nous, Préa Bat Samdach Préa Sisowath Chamchakrapong Hariréach Barminthor Phouvanay Kraykéofa Solalay Préa Chau Crung Campuchea Thippedey, Roi du Cambodge,

Vu l'ordonnance royale du 11 juillet 1897; Dans le but de conserver les anciens monuments khmèrs; Vu l'entente intervenue entre M. le Résident supérieur et Nous; Le Conseil des Ministres entendu,

### Ordonnons:

Article premier. — Dans l'intérêt de la conservation des anciens monuments khmèrs, il est créé dans le groupe des ruines d'Angkor les périmètres réservés suivants, conformément au plan ci-annexé:

- a) Sur la rive droite du Stung Siemréap un périmètre comprenant :
- 1° une zone de 100 mètres de largeur de chaque côté de la route qui conduit de Siemréap à Angkor Thom, à partir de la 2° sala que l'on trouve après avoir quitté Siemréap;
  - 2º le Phnom Bakheng;
- 3° une zone de 200 mètres autour des monuments désignés ci-après : Angkor-Wat, Angkor-Thom, Préa Khan et Banteay-Prey; cette zone étant mesurée à partir du mur d'enceinte de ces monuments ou du rebord extérieur du fossé d'enceinte lorsque ces monuments comportent un fossé.
  - b) Sur la rive gauche du Stung Siemréap :
- 1° une zone de 200 mètres, mesurée comme il est spécifié ci-dessus, autour des monuments suivants : Ta-Prom, Banteay-Kdey et Sras-Sràng;
- 2º une zone de 100 mètres autour des monuments suivants : Krol-Ko, Neak Pean, Ta-Som, Ta-Menan, Ta-Kèo, Mébon, Prè-Rup, Ba-Chum.

En ce qui concerne le monument de Ta-Menan, la zone ci-dessus spécifiée sera limitée par la rive gauche du Stung Siemréap.

- Art. 2. Ces différents périmètres réservés sont sous le contrôle de l'Ecole française d'Extrème-Orient, dans les conditions de l'arrêté du 9 mars 1900, sur le classement des monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique.
- Art. 3. Les habitants installés dans les limites de ces zones réservées et qui possèdent des maisons, des terrains d'habitation, des rizières, des chamkars ou autres plantations, continueront à jouir comme par le passé des droits qu'ils ont acquis sur ces terrains.

Ils continueront aussi à user pour leurs besoins personnels, l'alimentation de leurs bestiaux et l'arrosage de leurs plantations, des ruisseaux, mares, étangs et bassins dont ils avaient précédemment l'usage. Ils pourront également

continuer d'exploiter les arbres résineux qui se trouvent dans les limites du périmètre réservé.

Mais il leur est fait défense de procéder dans les zones, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés par le Conservateur des ruines, à l'abattage des arbres ou à la mise en culture des terrains en friche.

Il leur est fait défense également de remettre en culture, sauf autorisation spéciale, des terrains abandonnés par eux depuis trois ans et plus.

- Art. 4. Ces habitants restent soumis aux impôts et taxes en vigueur et aux lois et coutumes du royaume.
- Art. 5. En dehors des zones ci-dessus déterminées, il est également fait défense aux habitants de s'approprier toute pierre ou objet provenant de monuments qui ne sont pas compris dans les dites zones.
- Art. 6. Toute infraction à la présente ordonnance sera punie conformément aux lois en vigueur dans le royaume.

Fait en Notre Royal Palais, à Phnôm-Penh, le 31 Mars 1911.

Signé: SISOWATH (1).

Une des premières nécessités était la création d'un abri sérieux pour les voyageurs. Un bungalow fut construit en vue d'Ankor Vat; commencé dans le courant de 1908, il fut ouvert au public lors de la visite de S. M. Sisovat et du Gouverneur général Klobukowski à la fin de septembre 1909. Une route fut aménagée d'abord de la briqueterie jusqu'aux ruines, le long de la délicieuse rivière de Siemrap. Dans la suite cette route fut prolongée, d'une part au delà du Phnom Kròm jusqu'au point appelé Kantai Kom, où aboutit un canal approfondi depuis le lac, ce qui permet aux touristes de passer directement du sampan qui les a amenés du hateau des Messageries Fluviales dans l'automobile qui les conduit au bungalow; d'autre part à travers les ruines, où elle forme un double circuit qui rend aisée la visite de tous les monuments du groupe. Le premier circuit part du bungalow et dessert le Phnom Bakhen, le Pr. Baksči Čamkron, Ankor Thom et tous ses édifices, les temples de Cau Say Tevada et de Thommanom, le Span Thma, Tà Kèo, Tà Prohm, Bantay Kděi, le Srah Sran, Bàt Cum et le Pr. Kravan; le second qui se détache du premier sur la place centrale d'Ankor Thom, donne accès au Prah Khan, Bantay Préi, Nak Pan. Tà Sòm, Mébon oriental, Prè Rup, pour ne nommer que les édifices principaux. et vient rejoindre le petit circuit au Srah Sran.

<sup>(1)</sup> Bulletin administratif du Cambodge, année 1911, p. 200.

L'autorisation, maintenue par l'art. 3, d'exploiter les arbres à résine dans les limites des périmètres réservés a été retirée par ordonnance royale du 21 septembre 1920 rendue exécutoire par arrêté n° 1248 du Résident Supérieur p. i., du 23 septembre 1920.

Dans un avenir prochain la création de nouvelles routes reliera directement Siemrāp à Kömpon Luon et à Phnom Pén, permettant ainsi d'atteindre Ankor en toute saison, en passant par l'intéressant groupe de Roluos, annexe lointaine et remarquable du grand ensemble.

Divers moyens de locomotion, break automobile, chevaux, éléphants, sont mis à la disposition des touristes au bungalow; les visiteurs y trouvent également des photographies et des cartes postales, le petit guide de M. Gourdon (1912), et l'excellent Guide aux Ruines d'Angkor de J. Commaille, publié la même année par la maison Hachette, et très heureusement illustré (!).

Nous allons donner l'historique rapide des travaux avec tous les renseignements généraux nécessaires, et nous indiquerons ensuite en détail ce qui fut fait dans chaque monument. Dans cette seconde partie nous nous attacherons à fournir tous les renseignements utiles qui n'ont pas encore été publiés, aussi bien sur l'état où furent trouvés les édifices que sur les modifications qui y ont été apportées, transformations de détail qui pourraient à l'occasion égarer les chercheurs futurs. On trouvera ainsi en résumé, une somme aussi complète que possible des renseignements que nous possédons à cette heure sur le groupe d'Ankor (²). Nous adopterons dans cette revue spéciale, non l'ordre général des travaux, réservé à l'historique d'ensemble, mais un ordre propre à chaque monument et au besoin à chaque partie du monument.

Un premier débroussaillement total fut effectué sur les instructions de M. de Lajonquière en décembre 1907. Il était nécessaire pour permettre d'apprécier l'étenque et la nature du travail à entreprendre; mais il n'en restait déjà rien en mai 1908; encore n'est-il pas certain que la végétation, après cette coupe générale, n'ait pas repris avec une intensité plus forte. C'était une expérience à ne pas renouveler, et dans la suite le débroussaillement sans dessouchement ne fut repris que dans le cas où l'obstacle à la vue et à la circulation devenait tel qu'il eût rendu la visite impossible ou inutile aux touristes.

En même temps que s'effectuait ce premier débroussaillement, la ville d'Ankor Thom était assainie par l'ouverture de cinq larges avenues sur les anciens tracés khmèrs.

Ce dégagement permit d'établir en connaissance de cause le programme des travaux dans le rapport initial, signalé plus haut (3). Celui-ci indiquait comme principales causes de ruine :

<sup>(1)</sup> Il existe encore un autre guide recommandable, celui de M. Cl. MADROLLE, Vers Angkor, Saigon, Phnom-penh. Paris, Hachette, 1913.

<sup>(2)</sup> Dans ces notes le mot Guide indique le Guide de Commaille et les lettres RA. les rapports des conservateurs en titre ou intérimaires. Ces notes rectifient à l'occasion les indications publiées antérieurement, même lorsque mention spéciale n'en est pas faite.

<sup>(3)</sup> BCAI, 1908, pp. 47-49.

- a) l'action de la végétation sur des constructions mal liaisonnées;
- b) l'évidement des pierres portantes exécuté autrefois pour les soulager par de puissantes poutres de bois dur, artifice discutable dès l'origine, qui avec la pourriture inévitable des meilleurs bois, condamnait les bâtiments à leur perte en diminuant encore la résistance, déjà assez faible par elle-même, des linteaux de grès;
- c) le manque d'appui qui provient de la chute des parties ébranlées et qui agit de proche en proche;
- d) l'insuffisance des fondations et l'absence des matériaux de liaison qui eussent permis une répartition égale des charges, avec les conséquences qu'entraîne tout tassement irrégulier;
  - e) les déprédations humaines.

Au cours des travaux quelques causes nouvelles de ruine furent découvertes. Il faut ajouter à l'article d) un fait ignoré alors et que le Baphuon a révélé : certains édifices, et celui-là en particulier, ont été exécutés sur une butte artificielle, au moins en partie, où les affouillements des eaux causèrent les plus grands ravages dès que leur évacuation rapide ne fut plus assurée. Les déprédations humaines (article c), qui avaient semblé au début de peu d'importance, se sont révélées plus étendues qu'on ne pouvait le supposer. Les Klimers avaient paré presque toujours au manque de cohésion qui provient de l'absence de matériaux de liaison par l'emploi de crampons métalliques robustes, soit de fer, soit de bronze, entrés à force dans des mortaises du lit supérieur des pierres et posés à cheval sur chaque joint. Presque partout, le déplacement initial des blocs n'est pas dù à la végétation scule; elle a plutôt profité de la mise à nu et de la dislocation des joints amenées par le pillage de ces crampons (1). A cette opération est dù à Ankor Vat le déplacement des longues pierres de crête sur toutes les voûtes des galeries, ou encore dans le même temple la série continue des trous qu'on voit près des abouts de fausses tuiles dans les cours supérieures, travail si constant que Commaille l'avait pris pour la trace laissée par le scellement de crochets destinés à soutenir un velum (2).

Comme observation générale sur l'exécution des monuments, il faut signaler encore la hâte avec laquelle le travail a été conduit; elle s'accuse par de non-breux remaniements au cours de la construction: les maîtres d'œuvre marchaient sur des projets à peine arrêtés et qu'ils modifiaient au fur et à mesure. Des reprises de ce genre ont été reconnues à Ankor Vat et dans de nombreux édifices d'Ankor Thom; elle seront signalées dans la suite de cette noté. Enfin des réemplois de pierres sculptées dans des bâtiments qui paraissent à peine

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII. x, 66.

<sup>(2)</sup> Guide, p. 41.

plus récents montrent que, dès le temps des Khmèrs, des édifices ont dû s'effondrer, car la démolition systématique paraît incompatible avec les idées spéciales des Hindous sur les fondations religieuses. Cette ruine rapide marquerait alors le peu de solidité des constructions.

On adopta d'abord comme principe l'abattage de toute la broussaille et du petit taillis et la conservation, partout où elle était possible, des grands arbres considérés alors comme ayant fini leur effet nuisible. Nous avons signalé plus haut ce qu'il y avait d'exagéré dans cette vue et comment les grands arbres, mème de croissance achevée, sont encore un danger réel.

Le travail à exécuter sur les monuments est d'une double nature et présente ainsi deux phases. La première consiste en un dégagement aussi complet que possible qui fait connaître tous les éléments de l'édifice, montre les points dangereux et permet de faire dès la première heure les consolidations urgentes. Débarrassé de la végétation qui tendait à le disloquer, dégagé des encombrements qui en rendaient la visite pénible ou impossible, le monument peut alors être laissé en attente, au bénéfice de travaux plus pressés. La seconde phase, qui peut être plus ou moins reculée, consiste dans l'aménagement de la végétation sans action nuisible; elle peut comporter aussi la remise en place des éléments tombés à pied d'œuvre ou des débris culbutés plus ou moins loin, lorsqu'aucun doute n'est possible sur leur position primitive. C'est alors tout un travail de présentation destiné à mettre l'édifice en valeur et à permettre au public d'en goûter, sans effort d'imagination, toute la beauté.

Le premier monument qui appela la sollicitude de l'Ecole fut Ankor Vat. Le grand intérêt du temple et son renom mondial eussent suffi à dicter ce choix ; une autre raison nous guidait encore : son état de conservation remarquable y rendait les opérations moins difficiles, partant moins chanceuses; le monument était donc tout indiqué pour y faire l'apprentissage nécessaire en toute opération nouvelle, surtout quand la main-d'œuvre utilisable est tout-àfait ignorante des travaux auxquels on doit l'appeler (1). Le débroussaillement général y fut partout complété par un dessouchement poussé aussi loin que possible. En même temps les terres amenées par le vent ou apportées à dessein furent déblayées et toutes mesures prises pour arrêter les ruines partielles. Le travail fut exécuté entièrement par Commaille pour toute la première partie. Commencé en mai 1908, il fut conduit en deux séries : d'une part, déblaiement mené en partant du sommet, de l'autre, dégagement latéral avec les réparations nécessaires au dallage, pour toute la grande chaussée occidentale, entre le temple et les porteries d'accès. Le déblaiement était exécuté jusqu'à moitié des cours inférieures et la chaussée dégagée lors de la visite S. M. Sisovat et du

<sup>(1)</sup> Disons tout de suite que, grâce au dévouement et à la surveillance continue de Commaille, à sa ferme bienveillance et à sa connaissance des indigènes, nous n'eûmes qu'à nous louer de l'emploi de cette main-d'œuvre.

Gouverneur général Klobukowski à la fin de septembre 1909. Le déplacement des bonzeries qui masquaient la façade principale fut décidé dans cette occasion et commencé avant la fin de l'année. Les travaux continuèrent à Ankor Vat pendant toute la durée de 1910. Ils étaient achevés lorsque M. de Mecquenem vint à Ankor prendre par intérim les fonctions de conservateur au début de 1911. Ils avaient porté, durant cette période, sur l'achèvement du déblai et le percement de trois avenues conduisant aux porteries accessoires, allées dont la chaussée fut exécutée au moyen de masses de terre sorties du monument.

En même temps qu'il exécutait cet important travail, Commaille avait construit à l'intérieur d'Ankor Thom une route qui empruntait le milieu de l'avenue S. repercée en 1907 et 1908 et qui conduisait au centre d'Ankor Thom. Cette route était empierrée par ses soins jusqu'à la grande place à la fin de juin 1911. D'autre part, la route extérieure, assez maladroitement commencée sous la direction du capitaine Oum entre Ankor Thom et le Lac, était établie par les soins de l'administration sur le tracé qui longe la rivière. Elle était en 1911 empierrée jusqu'à la chaussée du fossé Sud, où elle se raccordait à la route construite par Commaille.

M. de Mecquenem, tout en continuant le travail des routes intérieures, par la préparation de la chaussée de l'avenue Nord et celle de la Porte de la Victoire prolongée jusqu'au Spān Thma, préparait un raccord plus heureux de la voie principale, pour éviter de couper la Grande place.

L'achèvement des travaux d'Ankor Vat permettait de s'attaquer à l'œuvre considérable du dégagement du Bayon et des monuments d'Ankor Thom, d'autant plus aisément que l'administration prenait à sa charge l'exécution des routes, ponts et autres travaux qui eussent détourné le représentant de l'Ecole de l'œuvre de conservation à laquelle il était spécialement préposé. Les travaux portèrent d'abord sur le Bayon, le Baphuon et l'enceinte du Phĭmānàkàs avec son annexe immédiate, la Terrasse des Eléphants et la Terrasse du Roi Lépreux. Le dégagement du Bayon commença par la galerie extérieure et notamment par les angles dont les bas-reliefs manquaient à la collection Dufour-Carpeaux que la Commission archéologique entreprenait de publier. Ce fut en partie l'œuvre de Commaille. M. de Mecquenem eut surtout à s'occuper de la Terrasse importante qui s'allonge à l'Est. Il dégagea également la Terrasse des Eléphants et souleva le problème de l'étrange disposition intérieure de la Terrasse du Roi Lépreux.

La visite de M. Cœdès à Ankor en 1912 permit d'intéressantes interprétations des décors d'Ankor Vat, qu'il put rapporter presque entièrement aux légendes vishnouites et en particulier au Rāmāyaṇa (1).

Commaille reprit le travail au milieu de 1912, dégagea toute la partie N -E. de la première galerie du Bayon, les bas-reliefs de la deuxième galerie du

<sup>(1)</sup> BEFEO, XII, 18. 179-180, XIII, v1, 1-5, et BCAL 1913, pp. 105-109: Trois piédroits d'Ankor Vat.

Baphuon et en même temps le sommet de l'édifice, et fit en outre d'importants sondages dans le grand bassin du Phimānakas.

Le Bayon l'occupa toute l'année 1913; il y dégagea le système bizarre d'entrées E. entre la galerie intérieure et la terrasse supérieure, ainsi que la citerne des galeries intérieures. Cette année fut marquée par la découverte au Bayon de la plus belle statue trouvée jusque-là à Ankor, celle dont nous avons mentionnné plus haut l'entrée au Musée de Phnom Péñ.

Le visite de M. Sarraut en octobre 1913 nous garantit une contribution plus sérieuse du Gouvernement aux dépenses nécessaires. Les crédits affectés aux travaux de conservation venaient d'être tellement réduits au profit des routes, que le travail seul du Baphuon suffit à les absorber en 1914 et en 1915.

En 1916, le rétablissement d'un budget suffisant permit d'entreprendre le dégagement définitif et les travaux de conservation de la Terrasse des Eléphants. L'assassinat de Commaille le 29 avril 1916 amena l'interruption des travaux, qui ne purent être repris qu'en juillet, sous la direction de M. H. Marchal. A la suite de cet attentat, l'agglomération de maisons indigènes qui encombrait l'accès de la grande chaussée d'Ankor Vat fut supprimée et le petit village rejeté plus loin en arrière.

La présence à Ankor d'un architecte permit alors de donner une part plus importante aux travaux de consolidation. Déjà M. de Mecquenem avait exécuté une série d'étaiements à Ankor Vat et à la Porte de la Victoire; mais le manque de bois résistant dans la forêt d'Ankor condamnait tous les étais de ce genre à une destruction rapide, amenant une fausse sécurité plus dangereuse même que l'absence de tout soutien. L'emploi du ciment armé fut tenté pour cet usage et donna les meilleurs résultats. Un travail général d'étaiement fut la première œuvre exécutée en 1916. Les autres opérations portèrent sur le Baphuon, la Terrasse des Eléphants et le Phǐmānàkàs, que M. Marchal dégagea par une fouille considérable des formidables remblais où on en avait enterré le pied.

A ces travaux s'ajouta en 1917 la réfection de la chaussée Ouest extérieure d'Ankor Vat qui menaçait ruine. On exécuta au Baphuon une réfection presque complète du dallage supérieur, pour arrêter l'infiltration des eaux dans la masse de terre qui en forme le noyau. On lui donna en même temps un accès plus intéressant par le gopura E. que Commaille n'avait pu achever de dégager et par la chaussée aux remaniements bizarres qui conduit de cette entrée au monument même. En même temps une fouille délimitait et dégageait dans ses grandes lignes le bassin principal du Phĭmānàkàs, et la recherche du mur intérieur de la Terrasse du Roi Lépreux était amorcée.

L'année 1918 vit la fin de la réfection de la chaussée occidentale extérieure d'Ankor Vat et le début de l'arrangement des bords du bassin-fossé dans cette partie. Diverses réparations achevèrent de mettre en bon état de défense le Baphuon et le Bayon. Le dégagement du Phimānakas fut achevé ainsi que celui des édicules qui se trouvent dans l'enceinte. On put alors se mettre au dégagement du Tép Praṇam, du Praḥ Pàlilai et des édifices du Praḥ Pithu.

En 1919 un grand progrès fut acquis pour le tourisme: l'ouverture du second pont de la route nouvelle près du Spān Thma compléta le petit circuit entre Siemrāp, Ankor Vat et Ankor Thom. On acheva la première phase des travaux dans l'enceinte du Palais et autour de la Grande place. Ils avaient dégagé, derrière les Pràsat Khlān, des vestiges intéressants, surtout derrière le Khlān N. où un temple entier et fort remarquable était à peine connu. Deux monuments furent découverts hors d'Ankor, le Pr. Čak et le Pr. Pratri, le premièr avec des piédroits inscrits. Les beaux temples du Pr. Thommanom et de Causay Tevada furent sobrement dégagés et solidement étayés.

Les travaux de 1920 consistèrent dans l'entretien que demandent tous les monuments une fois dégagés, et les opérations de la seconde phase furent entreprises sur Ankor Vat. A la Porte de la Victoire d'Ankor Thom, on commença le remontage des files de géants qui ornaient la chaussée.

Les travaux principaux portèrent sur Tà Prohm où une série de dégagements locaux rendirent la visite plus aisée, sur Bantāy Kděi et la jolie terrasse du Sraḥ Sran. En outre, le Spān Thma était dégagé et le déblaiement du Pr. Tà Kèo commençait.

Au début de 1921 où cette revue s'arrête, le petit circuit est ouvert et le grand circuit le sera des l'empierrement d'une dernière section de la chaussée. Ankor Vat et tous les monuments de l'enceinte d'Ankor Thom sont en état de défense contre la végétation et la ruine; le travail de présentation est fort avancé au Bayon et dans les principaux édifices de l'intérieur. Des monuments extérieurs, Tà Prohm et Bantay Kděi sont en cours de dégagement. Le Pr. Tà Kèo sera terminé à la fin de 1921, et l'ouverture de la route nouvelle permettra d'entreprendre le dégagement et la consolidation du Prah Khan et des temples nombreux qui ialonnent le circuit et dont quelques-uns, comme le Prah Nak Pan et Bantay Samrè, présentent un grand intérèt. L'œuvre, qui demandera encore quelques années, est en bonne voie et les résultats obtenus en douze ans sont considérables : ils font bien augurer de l'achèvement du travail. Leur succès est dû entièrement au dévouement des conservateurs qui se sont succédé dans cette tàche et dont l'un y a laissé la vie. Leur mérite est d'autant plus grand que, dans toute cette première période, le travail a été mené uniquement par les moyens locaux, et que seul l'emploi d'un Decauville a réduit un peu la longueur des opérations. Dans la nouvelle période qui va s'ouvrir, et pour faire face surtout aux travaux de la seconde phase, un outillage mécanique - échafaudages métalliques robustes mais extrêmement mobiles et grues légères qui pourront y être montées - rendra possibles certains travaux délicats que n'eût pas permis l'emploi exclusif de la main-d'œuvre indigene.

La construction prochaine d'un dépôt provisoire pour tous les débris, parfois d'un haut intérêt scientifique ou artistique, trouvés au cours des travaux, viendra combler une autre lacune de l'organisation actuelle. Il est impossible, en raison du peu de scrupule de certains visiteurs, de laisser ces pièces sur place, et il est nécessaire qu'elles soient disposées assez clairement pour que toutes comparaisons soient aisées dans la suite des opérations.

#### ANKOR VAT.

Les travaux de conservation commencèrent naturellement par Ankor Vat. Comme on l'a vu dans la note générale sur Ankor, les travaux, en dehors de l'entretien courant qui ne peut cesser, ont été exécutés en deux périodes. Une première série, qui a demandé deux ans environ, a consisté à dégager le temple et à le mettre provisoirement en état de défense contre la ruine. Elle fut menée en entier par Commaille avec les fonds de l'administration et une subvention importante de la Société d'Ankor. Dans cette série fut compris déjà un premier travail de présentation, presque de restauration, le relèvement de la balustrade sur une partie de la grande chaussée intérieure occidentale.

La seconde série de travaux, qui n'est pas encore terminée à cette heure, a été entreprise en 1917 et comporte, outre l'établissement à demeure des étais nécessaires à la conservation de l'édifice, diverses opérations destinées à mettre en valeur ce splendide joyau de l'art khmèr.

Pour rendre la lecture de ces notes plus aisée, rappelons les dispositions d'ensemble du monument, en allant du centre à la périphérie.

On sait que le temple d'Ankor Vat s'étend de l'Ouest à l'Est, à l'inverse de la plupart des autres monuments qui font face à l'Orient, et qu'il se compose de trois étages au-dessus du niveau général de la campagne. En voici la composition :

- I. Un groupe de cinq sanctuaires sommés de hautes superstructures à multiples étages et unis par des galeries qui déterminent quatre cours forme l'étage supérieur du temple. Cet ensemble est relevé au-dessus des cours du deuxième étage par un soubassement de 12 mètres de haut coupé de nombreux escaliers, dont le principal est à l'Ouest.
- II. Le deuxième étage est formé de cours dallées entourées de galeries sommées de tours aux angles; deux « bibliothèques » occupent les angles occidentaux.
- III. Les bâtiments de l'étage inférieur présentent un double niveau. Celui du bas est constitué par le sol de la galerie des bas-reliefs, dite aussi galerie historique; elle encadre de vastes cours non dallées, et dans leurs angles deux nouvelles « bibliothèques ». La galerie est interrompue sur l'axe, du côté du couchant, par un système de galeries en croix, placées à un niveau supérieur à celui de la galerie historique; elles encadrent quatre courettes où certains ont voulu voir des bassins. Ce groupe sert de jonction entre l'ensemble II et la galerie historique. Les galeries ressautent en hauteur à l'Est, elles couvrent d'autres escaliers à l'Ouest pour unir le niveau de l'ensemble II au niveau inférieur du système l, représenté par le sol de la galerie aux bas-reliefs.

Celle-ci est relevée par un haut soubassement sur l'esplanade qui entoure la galerie historique et est de niveau avec les chaussées occidentales d'accès.

Le vestibule d'entrée dans la galerie des bas-reliefs est précédé par une « terrasse royale ».

IV. L'esplanade et la chaussée dominent de près de deux mètres le sol général sur lequel pose l'enceinte IV.

Cette aire considérable est limitée par de hauts murs qu'interrompent quatre porteries. Elle est défoncée par deux bassins voisins de la chaussée occidentale intérieure. Celle-ci est en outre accompagnée de deux bibliothèques. Elle conduit à la porterie Ouest qui est de beaucoup la plus importante. Elle est en effet constituée par un groupe de tours et de galeries allongées du Sud au Nord: aux deux bouts sont deux passages de plain-pied, dits « Portes des éléphants ». Il ne subsiste plus rien des dispositions qui pouvaient mener aux autres porteries plus simples.

L'ensemble est enfermé par des bassins-fossés qui laissent au pied des murs une large berme. A l'Ouest une nouvelle chaussée au niveau de la chaussée intérieure, et que nous appelons la chaussée occidentale extérieure, traverse ces bassins et se termine en terrasse munie de perrons sur le bord Ouest du fossé. A l'Est les bassins sont interrompus par un simple isthme de terre qui donne la seule communication de plain-pied à l'intérieur du monument, au prix d'un long détour par les bermes jusqu'aux portes des éléphants (1). Aucune disposition ne paraît avoir été prévue pour permettre un accès direct aux gopuras S. et N. Le bassin N. était alimenté par un canal qui rejoint la rivière à l'Est du monument. La manière dont communiquaient les deux bassins est encore inconnue.

Tour centrale. — Au centre des galeries qui encadrent et limitent les quatre cours supérieures se dresse la tour principale à des niveaux de base et de sommet bien supérieurs à ceux des tours d'angle. Cette tour percée de quatre baies avait été fermée par des murs ornés chacun d'un buddha debout; une seule, celle du Sud, n'était pas close jusqu'en haut, et le vide supérieur permettait de se rendre compte que le pràsat n'était pas plein. Ce vide livrait passage aux chauves-souris qui par milliers se réunissaient sous la voûte obscure et dont la sortie formait un véritable nuage à la tombée de la nuit. La tour, visitée déjà par les hommes de Moura, a été ouverte à la sin de juin 1909 (²). La baie du Sud a été dégagée en entier. Le mur de clôture y était maintenu par des barres de fer. La salle, dont le sol est comme d'ordinaire en contrebas, paraît en plus avoir été désoncée, peut-être au cours d'un pillage. Au centre sont les restes d'un grand socle très ruiné, avec un autre piédestal muni

<sup>(1)</sup> Les indigènes profitent d'une brèche du mur oriental pour faire passer leur chemin de charrettes.

<sup>(2)</sup> BEFEO, IX, 616, et Guide, 38 n. 1, où Commaille donne par erreur juin 1908. Voir RA. juin 1909. 2.

d'une cuve à ablutions à bec saillant. Une énorme statue de Buddha git à côté. On a trouvé encore dans le guano, avec quelques sculptures brahmaniques, un certain nombre d'autres idoles bouddhiques et de petites feuilles d'or portant l'image du Buddha en repoussé. Tous ces restes de statues ont été rangés à l'abri des galeries qui font le tour de cet étage. Très rongées par l'action corrosive du guano, elles présentent en général un faible intérêt artistique.

La présence de la grande statue de Buddha et la prédominance des images bouddhiques prouvent que le temple, primitivement consacré au culte de Vișnu, a été affecté ensuite à celui du Buddha.

Les remplissages dans les trois baies laissées intactes montrent, outre l'image du Buddha debout déjà signalée, deux figures de moines également debout qui lui rendent hommage (1). Peintes en or sur fond noir, elles sont apparues après le lessivage du badigeon rouge dont tout l'intérieur du temple fut recouvert à une époque inconnue et sans doute assez récente (2).

Tours d'angle. — La tour centrale et les quatre tours d'angle ont peu souffert de la végétation. Cependant quelques arbustes importants commençaient avant les travaux à y pousser. Deux coulis volontaires, alléchés par une forte prime, allèrent les couper en mai 1909 et enlever les terres que le vent avait accumulées sur toutes les saillies. Ils en sortirent plusieurs stères de racines.

Galeries traversières et pourtournantes. — Le bras principal O. a été muré latéralement en partie au cours d'une réparation indigène d'une date indéterminée. Les porches des entrées médianes de ces bras ont été également l'objet de restaurations anciennes assez malheureuses. Piliers et même architraves y ont été remplacés par des colonnes provenant sans doute de la garniture de la terrasse royale et par divers autres blocs (3).

Les porches extérieurs qui dominent sur les axes les cours inférieures étaient dans un état très inquiétant et leurs derniers éléments en tombant eussent causé des dégâts considérables. L'exécution aisée des étais en ciment armé a permis de supprimer tout risque en ce point, où la pose d'étais en bois eût présenté de graves dangers pour les ouvriers. D'autres étais ont été posés aux points où ils étaient nécessaires.

Cours. — Le dégagement de ces cours, commencé en mai 1908, ne dura guère qu'un mois: il donna déjà 50 mètres cubes de terre et deux wagons de racines. Le dallage qu'il découvrit apparut en mauvais état. Des dalles manquaient,

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVIII, x, 66 et fig. 1

<sup>(2)</sup> Guide, 49.

<sup>(3)</sup> Ces réparations de fortune ont été laissées en l'état jusqu'au jour où la conservation sera dotée du matériel nécessaire à ce genre de travaux. Les dispositions primitives sersont alors reconstituées suivant l'avis favorable exprimé par la Commission Archéologique de l'Indochine dans sa séance du 26 juin 1911 (Cf. BCAI 1911, 239).

d'autres ne sont pas achevées et ne sont parementées que sur leurs faces de joint. Elles posent toutes sur une maçonnerie sèche de latérite (1). Celle-ci était en partie décomposée. Outre ces manques, des cavités cylindriques avaient été creusées au hasard et quelques-unes contenaient encore des ossements incinérés. Tous ces trous ont été comblés à mi-hauteur par de la latérite concassée et fermés par une chape de ciment, un peu en retrait du niveau du dallage (2).

Soubassement du massif central. — Le soubassement considérable — il a environ 12 mètres de haut — qui porte cet ensemble était caché en certains points par des amas considérables de terres apportées à dessein pour faire une plantation de bananiers. Ailleurs des buissons s'étaient développés, plongeant leurs racines au fond des joints ouverts par divers mouvements de la maçonnerie, libérée par le pillage des crampons métalliques posés aux lits supérieurs par les Khmèrs. Le dégagement fut effectué en mai 1908. Définitif pour l'enlèvement des terres, le travail dut être repris ensuite une dizaine de fois pour la destruction des racines—souches, et n'est pas encore parfait. Certaines racines ont dù être hachées petit à petit au moyen de ciseaux longs d'un mètre, et ont demandé chacune cinq ou six journées d'ouvriers (°).

Si cette végétation a continué d'ouvrir des fissures dues à des causes différentes, elle a fait peu d'autres dégâts; quant aux terres accumulées, elles ont rendu le service de protéger des intempéries les admirables ciselures du soubassement. Il est presque intact et seuls quelques blocs des énormes échiffres des escaliers ont basculé: cessant d'être retenus en arrière par les crampons

<sup>(1)</sup> Je remplace d'une façon constante le mot « limonite » qu'emploient MM. Aymonier, L. de Lajonquière et Commaille, par « latérite » qui est son nom scientifique réel. D'une note due à l'amabilité de M. Mansuy, du Service géologique de l'Indochine, nous extrayons les renseignements suivants: « La limonite, corps défini oxyde de fer hydraté, Fe<sup>b</sup> O (OH)<sup>6</sup>, est bien différente de la latérite, produit de la décomposition chimique profonde de roches silico-alumineuses. « La latérite est une roche formée de silicates d'alumine, hydrate d'alumine (hydrargylite) et d'oxydes de fer plus ou moins hydratés, turgite, gœthite, limonite, avec quelques minerais accessoires selon sa provenance. . Son aspect est le plus souvent scoriacé, concrétionné, surtout superficiellement.... Sa couleur varie du jaune au rouge, quelquefois brune et noire. » (Dupouy, Etudes minéralogiques sur l'Indochine française, Hanoi, 1913, p. 126.) La latérite, tendre et de taille facile au moment de l'extraction, durcit rapidement à l'air et se couvre d'un enduit vitreux de nature siliceuse, très apparent. Bien que sa résistance à l'écrasement soit très variable, « on a pu l'employer dans la construction d'édifices importants, comme les anciennes citadelles annamites (Son-tây, etc.). » Dupouy, ibid

<sup>(2)</sup> Nous notons ce travail une fois pour toutes et ne le signalerons à nouveau que dans les cas particuliers qui appelleraient une mention spéciale. La même opération, mais sans addition de la couche supérieure de ciment, a été faite pour boucher tous les trous qui, au centre des tours ou des croisées de galeries, ouvraient d'inquiétantes chausses-trappes sous les pieds des visiteurs.

<sup>(&</sup>quot;) RA. mai 1908, p. 6; octobre 1908, p. 4.

métalliques enlevés, ils ont pesé de tout leur poids sur les languettes de pierre laissées dans les assises immédiatement inférieures par le profond évidement des moulures khmères. Ces blocs considérables ont été maintenus à pied d'œuvre et pourront être remis en place quand nous aurons les appareils de levage indispensables. Les autres blocs, brisés ou dont la place ne put être retrouvée, ont été évacués avec les déblais; ceux dont la position ancienne est connue ont été rangés aussi près que possible de leur point de dégagement.

Bibliothèques. — La même accumulation de terres avait été faite à côté des deux petites bibliothèques; celles-ci ont été dégagées, au moins à l'extérieur.

Chausséc-pont. — Une élégante terrasse en croix, portée par de nombreuses colonnes rondes fort basses et garnie autrefois d'une balustrade de nāgas, unit le bas de l'escalier principal, les porches latéraux des bibliothèques et le motif central de la partie O. des galeries II, le long desquelles elle pousse deux prolongements que rien ne semble justifier. Ce gracieux motif est une adjonction postérieure, comme le prouve l'existence des perrons qu'elle rend inutiles et les fines ciselures des marches de l'escalier principal sous le dallage de la chaussée. Cette addition paraît résulter d'une véritable mode qui a régné à Añkor, et sans doute au Cambodge, à une certaine époque: le Baphuon en donne des exemples typiques. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'ingénieuse hypothèse de Commaille: la mare qui se forme en ce point au moment des pluies par suite d'une dépression du dallage lui avait semblé la raison même de l'établissement de cette chaussée relevée: elle eût corrigé adroitement les inconvénients de cette erreur de nivellement (1).

Cette passerelle s'est révélée en très mauvais état, et seules les terres qui en remplissaient les vides soutenaient certaines dalles et certaines colonnes, au grès effrité. On a pu retrouver la plus grande partie des mains-courantes de la balustrade et quelques fragments de têtes de nāga; elles étaient composées dans le beau système qui associe dans l'arrangement le garuda et le serpent aux têtes multiples; mais seuls des morceaux des petits dés qui soutenaient le corps du nāga ont pu être recueillis; les dés entiers sont partis pour une destination inconnue. Un des meilleurs fragments a servi de modèle aux dés nouveaux exécutés en simple épannelage de ciment pour replacer les mains-courantes.

Cours II. — Le dallage de ces cours montre les mèmes cavités et exigea les mêmes soins que celui des précédentes. Deux images trouvées dans les déblais se rapportent aux avatars de Vișnu, dont la légende a inspiré d'ailleurs une bonne part de la décoration du temple. L'une est une image de Narasimha, debout, à corps normal d'homme et tête de lion. Le rictus en est très accusé

et les arcades sourcilières se retroussent en cornes (1). L'autre est réduite à une tête de sanglier au chignon entouré d'un diadème et qui était portée sur un corps humain. Deux bustes, en assez bon état, dont un de femme, trouvés dans les mêmes cours, n'ont pu être identifiés (2).

Préau en croix. — Dans celui-ci, seules les cours intérieures ont exigé un déblaiement, d'ailleurs important, et le travail exécuté dans les galeries a consisté seulement à rendre moins glissant l'un des escaliers d'accès au deuxième étage. Les marches de ces trois escaliers, corrodées par le guano, étaient devenues très dangereuses, surtout par les temps humides. Un renformis exécuté sur chaque marche dans la partie la moins visible de l'escalier N. a fait disparaître ce danger (3).

Ces remarquables galeries (1) possédaient autrefois, comme d'ailleurs la plupart des galeries importantes, un plasond en bois orné (2), qui masquait l'intrados grossier de leur voûte en ogive aiguë (6). Ce plasond continuait ainsi, presque en le répétant, le décor des voûtes apparentes des bas-côtés, ciselé en très faible relief dans la pierre. L'ensemble devait présenter un aspuct tout différent, moins impressionnant sans doute, mais beaucoup plus riche. Asin de mettre les visiteurs à même de se rendre compte de l'effet voulu par les Khmèrs, le rétablissement de ce plasond sur une faible partie de la galerie a été proposé à la Commission archéologique de l'Indochine. Ce projet a été écarté par elle dans sa séance du 11 novembre 1909, dans la crainte sans doute d'ouvrir la voie à d'autres « restaurations ». Puis la Commission est revenue sur cette première décision dans sa séance du 29 juin 1911 (7). Rien cependant n'a encore été tenté en ce sens.

Courettes. — Les quatre cours que forme cette galerie en croix ont été considérées par divers auteurs comme des bassins, et Commaille, séduit par cette hypothèse, avait essayé de les rétablir dans ce rôle (\*). Après avoir débarrassé leur aire (décembre 1908-janvier 1909) d'une centaine de mètres

<sup>(1)</sup> Guide, pl. 3 a droite, où il est donné comme une image de Rahu.

<sup>(2)</sup> RA, juil.-déc. 1908, p. 3.

<sup>(3)</sup> Ce travail a été exécuté en 1917 ou 1918.

<sup>(1)</sup> Dans la galerie N. est dressée la stèle dite d'Ankor Vat, rapportée de l'extérieur. Voir plus loin, p.

<sup>(5)</sup> Voir les restes d'un plasond semblable, celui des entrées occidentales, BEFEO, XIII, III, pl. XIX Un fragment d'un autre plasond de bois, dans la collection Moura, offre une grande ressemblance avec le précédent (BCAI, 1913, p. 98 et pl vi, 2). Dans ce second exemple la composition de rosaces paraît uniforme, tandis que dans le précédent les rosaces sont de deux tailles, les compartiments contenant chacun une des petites.

<sup>(6)</sup> Guide, pl. 19, angle inférieur droit; meme effet pl. 27, angle supérieur droit.

<sup>(7)</sup> BCAI, 1911, p. 239.

<sup>(\*)</sup> Guide, pl. 23 à gauche.

cubes de terre qui s'y étaient amassés et des quelques blocs qui y étaient tombés, il put dégager leur dallage. Il eut la surprise de constater qu'il était resté brut. Chacune de ces cours possède un écoulement d'eau; aucune communication inférieure n'existe de l'une à l'autre; un perron permet de descendre dans chacune.

Ces dispositions n'indiquent nullement le rôle de bassin; ce sont celles qu'on trouve dans les cours ordinaires: écoulements d'eau qui empêchent, aux pluies, la stagnation des eaux; absence de communications qui, dans l'hypothèse des bassins, eussent seules permis le maintien d'un niveau commun. En outre, le dallage à joints vifs ne témoigne d'aucune tentative pour rendre le fond étanche, et Commaille, pour y maintenir l'eau, dut jointoyer toutes les pierres au ciment, après avoir bouché de la même manière les écoulements d'eau.

D'autre part ces cours ne présentent pas les gradins constants dans les vrais bassins et qui permettaient à de nombreux fidèles de faire en même temps leurs ablutions. Par contre le soubassement est mouluré et ciselé et tous les décors eussent été — fait sans précédent — noyés dans l'eau. Commaille, pour justifier la thèse qui plaisait à son sens d'artiste, n'apporta pour tout argument, après s'être fondé sur l'absence des écoulements d'eau (1), que leur existence, quand il les découvrit un peu plus tard (2); il voulut alors y voir des orifices de vidange nécessaires à la bonne tenue des bassins. Il crut même reconnaître leur mode de bouchage par un dur tampon de terre glaise. Je doute que cette matière ait pu se distinguer aisément de la terre ordinaire entraînée dans ces conduits; et d'ailleurs trop d'insectes font en ce pays des blocages hermétiques pour que le fait fût bien probant. Cette seule constatation, même exacte, ne pourrait d'ailleurs s'opposer victorieusement aux autres difficultés, et l'on voit mal au reste l'intérêt de fermer un conduit dans un bassin sans fond. Or, malgré le cimentage exécuté par Commaille avec un produit ignoré des Khmèrs, deux de ces bassins sur quatre ne purent jamais être rendus tout-à-fait étanches.

Cette question a été étudiée par la Commission archéologique dans ses séances du 11 novembre 1909 et du 29 juin 1911 (3). Aucune décision ferme n'ayant été adoptée, le Chef du service archéologique de l'Ecole prit sur lui la responsabilité de supprimer cette fausse restitution à laquelle il avait toujours été opposé et qui créait un danger sérieux d'infiltrations, et les orifices sont rouverts depuis 1917. Ces cours ont servi, comme celles des étages supérieurs, de cimetières pour le dépôt des restes d'incinération (3).

Grandes cours III. — Les cours enfermées entre la galerie des bas-reliefs et l'ensemble central n'o it jamais reçu de dallage. Des terres s'y étaient

<sup>(1)-</sup>RA. 2e sem. 1908, p. 10.

<sup>(2)</sup> RA. janvier 1909, p. 2.

<sup>(1)</sup> BCAI, 1909, pp. 11 et 13; 1911, p. 240.

<sup>(1)</sup> RA. 2<sup>e</sup> sem 1908, p. 10.

amassées au-dessus du sol primitif sur une hauteur d'un demi-mètre, recouvrant des épis qui formaient en file la crète de la galerie historique; aucun ne fut retrouvé complet au cours des travaux, mais il en existe un entier au Musée Albert Sarraut (S. 43, 2 de l'ancien musée khmèr de Phnom Pén).

Le dégagement dura plus d'un an (mai 1909-fin mai 1910). Ces cours ont une surface libre d'environ 16000 mètres carrés; il fallait y enlever une couche de 50 à 60 centimètres pour rétablir le niveau normal à la base du soubassement des diverses galeries; il fallait en outre évacuer un volume presque égal de déblais rejetés des cours supérieures. Un dessouchement intensif dut être répété plusieurs fois avant que le gazon, ennemi de toute repousse, eut pu prendre sur toute la surface.

Bibliothèques III. — Les bibliothèques que contiennent les cours ont été l'objet du même travail de dessouchement; puis, en 1917 ou 1918, un certain nombre de blocs tombés du soubassement et des échiffres des perrons purent être remis en place.

Galerie aux bas-reliefs. — Les mouvements légers qui se sont produits dans la galerie historique et qui paraissent dus pour la plupart à l'insuffisance des fondations (1), se sont traduits par le bàillement de nombreux joints dans la voûte et dans le mur des bas-reliefs. Les uns et les autres ont été rebouchés avec soin en 1918. Les seconds nuisaient à l'effet des panneaux sculptés, lorsqu'on apercevait le jour au travers; les premiers, bien plus dangereux, amenaient des coulures de pluie qui noircissaient et détérioraient les sculptures (2). Celles-ci ont été lessivées après le rebouchage et ont repris à peu près leur ton normal.

Un certain nombre de piliers, surtout dans la partie E., ont été d'abord renforcés par une maçonnerie de briques (3), après avoir été étayés par des bois (4). La solution était insuffisante (5) en raison des malfaçons d'une maind'œuvre plus ignorante encore que l'ancienne des procédés d'une construction raisonnée, et on a dû y substituer presque partout des dispositions plus sûres en fer ou en ciment armé.

Le soubassement de cette galerie et ses perrons ont été débarrassés dès le début, puis en 1918, de la végétation qui repousse sans cesse à travers les joints; ceux-ci ont été resserrés autant que possible et quelques blocs de cimaise ont pu également reprendre leur place.

<sup>(1)</sup> BCAI, 1908, p. 48 D.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 66.

<sup>(3)</sup> RA. avril 1912, p. 1.

<sup>(1)</sup> RA. janv 1912, p. 30.

<sup>(5)</sup> RA. avril 1012, p. 2.

Terrusse royale. — La longue terrasse qui s'élève en avant de l'entrée et qui en masque d'ailleurs d'une façon assez désagréable la perspective, a été dessouchée et réparée en 1909 (¹); elle présentait deux affaissements importants dans le bras Sud. En 1918, le nivellement des terres au pied de cette terrasse a permis de retrouver quelques morceaux de main-courante de la balustrade et diverses colonnes de la garniture extérieure; ces pièces ont pu être remises en place (²).

Esplanade. — Le terre-plein qui sert de base à l'ensemble du monument principal d'Ankor Vat est soutenu par un mur de grès traité en soubassement et surmonté d'une balustrade de nāgas. Cet espace était occupé avant les travaux par deux bonzeries qui masquaient la plus grande partie de la façade occidentale du temple, tandis que le reste était envahi par la brousse, sauf dans les surfaces ombragées par des manguiers splendides poussés sur cette terrasse. Lors de la venue de M. Klobukowski, Gouverneur général, et de S. M. Sisovat aux ruines en 1909 (4), le déplacement de ces bonzeries fut décidé en principe. L'affaire fut réglée en novembre de la même année, au cours de la visite de M. Luce, Résident supérieur au Cambodge, et de M. Breucq, chef de la province de Battambang: une somme de 1600 piastres prise sur les crédits de la province et la subvention à l'Ecole de pàli que l'Administration rèvait d'installer à Ankor, servirent à indemniser les bonzes (4). Ceux-ci allèrent occuper deux points moins en vue, l'un dans la partie N.-O., l'autre dans le côté S. de l'aire enfermée par l'enceinte extérieure.

Ce terre-plein, de 40.000 mq. environ de surface libre, put alors être débroussaillé, nettoyé et nivelé. La balustrade fut en partie réparée (3).

On dut à ce moment, pour aller au plus pressé, arrêter le dégagement à cette balustrade même, que les frondaisons ne tirdèrent pas à masquer. Il fallut reprendre le même travail de débroussaillement et de dessouchement sur une large bande autour de la terrasse. Son soubassement fut alors dégagé des terres qui en recouvraient la surface verticale (6). Deux cents mètres de main-courante furent retrouvés dans ces terres et purent être replacés, complétant presque l'encadrement de l'esplanade.

Avenues. — Des quatre avenues qu'on peut supposer avoir uni le monument à ses porteries, il ne subsiste que la chaussée occidentale, par laquelle on arrive, et dont nous parlerons en dernier lieu. Il ne reste aucune trace sûre des autres

<sup>(1)</sup> RA. juillet 1909, p. 1.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 66.

<sup>(41)</sup> Séjour du roi, du 25 septembre au 5 octobre.

<sup>(1)</sup> RA. novembre 1903. 3.

<sup>(5)</sup> R4. novembre 1909, p 2.

<sup>(4)</sup> BEFE() XVIII. x. 65.

et leur prévision dans le projet primitif ne peut être affirmée que pour celle de l'Est. Il existe en effet deux têtes de nāga au côté E. de l'esplanade, qui sont tournées vers l'Ouest et apparaissent ainsi comme les extrémités des deux balustrades qui devaient accompagner la chaussée E. et conduire du monument à la porterie postérieure (¹). Cette chaussée eût mesuré 315 mètres. Une avenue a été ouverte dans le bois d'Ankor Vat depuis l'esplanade et permet la vue de cette entrée Est; son tracé rectiligne présentait des différences de niveau allant jusqu'à 1 m. 70 (²).

Au Nord, une face verticale du mur de l'esplanade dans la largeur possible d'une chaussée semble indiquer également que celle-ci avait été prévue. L'avenue percée, de 257 m. de long, montre une dénivellation du sol, d'ailleurs aujourd'hui très irrégulière, et qui descend jusqu'à 1 m. 80 (3). Mais le creux continu enfermé entre deux remblais semble bien correspondre à la fouille nécessitée par les fondations d'une chaussée prévue et non exécutée (1). La nouvelle avenue S. ne paraît rien présenter de spécial.

Toutes trois ont été remblayées au niveau zéro du pied de l'esplanade. Envahies par la végétation et coupées par le passage des charrettes cambodgiennes, elles ne se maintiendront que si elles sont empierrées, ainsi que les rampes d'accès ; un simple entretien suffirait ensuite à les conserver.

Porteries secondaires. — L'abandon du projet de chaussées (\*) vers l'Est, le Nord, et le Sud est marqué par le niveau du pied des perrons et des soubassements des porteries correspondantes; c'est celui même du pied de l'esplanade. Les porteries restées plus ou moins en épannelage doivent être cependant de bien peu postérieures au temple même, car leur style semble identique à celui du reste du monument. Ces bâtiments accessoires n'ont été encore l'objet d'aucun travail, en dehors des dégagements exécutés en 1920 pour rendre plus aisée la vue du gopura S. et de la face S. du temple aux voyageurs qui passent sur la route longeant le bord du fossé.

Chaussée occidentale intérieure. — La chaussée O., la seule qui ait été construite, a été dès 1908 l'objet d'importants travaux exécutés en entier sur les subventions de la Société d'Ankor. Cette chaussée, qui mesure 475 m. de longueur, fut dégagée par deux tranchées (6) de 2 m. 50 de large et le terrain. débroussaillé et dessouché sur deux bandes latérales de 60 à 80 mètres (7).

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVIII, x, 65.

<sup>(2)</sup> RA. sept.-déc. 1909, p. 2. Le zéro est pris au pied de l'esplanade.

<sup>(3)</sup> Lettre de Commaille no 129 du 17 oct 1909.

<sup>(1)</sup> Lettre de Commaille du 16 déc. 1909.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVIII, x, 66, n. 1.

<sup>(6)</sup> RA juillet-août 1908, p. 5.

<sup>(7)</sup> RA. sept -déc. 1909, p. 2.

Son mur de soutènement, de 1 m. 80 de hauteur, était bloqué par une forte épaisseur de terre mélangée de cailloux et de débris divers auxquels nous allons revenir. Ce remblai, artificiel près des entrées occidentales, atteint 2 m. 30; ailleurs où il est naturel, il ne dépasse pas à l'occasion o m. 10.

Le corps de la chaussée est constitué par une maçonnerie sèche de blocs réguliers de latérite (¹). Elle était enfermée par deux murs de grès traités comme d'ordinaire dans le système décoratif des soubassements. La surface était dallée de grès bien parementé, sauf à l'Ouest où ce dallage présente des blocs mal taillés et même une large lacune (²) qui a dû être comblée par un remplissage de latérite concassée et une chape de ciment.

Cette avenue présentait six élargissements qui furent tous à l'origine munis d'un perron de chaque côté Le premier du côté occidental était apparu au dégagement comme inachevé et sans escaliers (\*). En réalité ils avaient été exécutés et la mouluration des contremarches ciselée, mais ils furent ensuite masqués par l'addition de blocs qui remplirent exactement le creux des marches. Une pierre de plinthe de la balustrade fut même placée sur le sol supérieur pour continuer celle-ci et interdire toute communication.

Ce travail, presque contemporain de l'exécution de la chaussée, doit sans doute s'expliquer par les remaniements constatés dans cette partie occidentale (¹). Il semble qu'un certain nombre d'édifices légers aient été élevés des deux côtés de l'avenue après l'établissement d'un remblai de niveau avec la chaussée. Nous n'avons retrouvé que les fondations en latérite de ces bâtiments. Ces fondations correspondent sans doute aux nombreux blocs de latérite rencontrés dans les déblais des deux tranchées de 1908 et dont quelques-uns étaient unis en petits murs par des lits d'argile (5).

De ces bâtiments provenaient sans doute également de nombreux débris d'ornements de toiture, en terre cuite, tuiles terminales et épis de crête d'un modèle élégant (6), tous par malheur exécutés dans une matière insuffisamment cuite et par suite très friable. Semblables de forme, ils varient de dimensions, comme s'ils étaient exécutés chaque fois à la demande exacte de la couverture plus ou moins grande à laquelle ils étaient destinés.

<sup>(1)</sup> Commaille dans son Guide parle d'un hourdis de sable. Il eût été difficile à distinguer au milieu des infiltrations de terre et de poussière. Rien de semblable n'a été reconnu dans la réfection de la chaussée extérieure. On ne voit d'ailleurs pas bien l'utilité de ce hourdis en présence de la contexture alvéolaire de la latérite. Commaille ne mentionne plus que de la terre dans la reprise des perrons de cette chaussée.

<sup>(2)</sup> RA. 26 sem 1908, p. 6 et RA. oct. 1908, p. 4.

<sup>(4)</sup> RA. juil.-août 1928.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XIV, v, 111.

<sup>(3)</sup> RA. juil -août 1908, p. 6.

<sup>(</sup>ii) Guide, fig. 2, p. 21.

Plus modernes paraissent être deux stūpas (?) de terre élevés au même point et qui n'étaient plus indiqués que par deux buttes; les fouilles y dégagèrent diverses pièces, parmi lesquelles des sabres japonais du XVII<sup>e</sup> siècle (¹).

La chaussée était autrefois garnie d'une balustrade de nagas, dont le corps se retournait à angle droit à chaque ressaut et dont les têtes l'encadraient. Il ne restait guère en place que la plinthe. La plus grande partie de la main-courante fut retrouvée dans les tranchées de 1908 (2), mais d'autres morceaux durent être rapportés de fort loin, en particulier du voisinage des murs d'enceinte ; quelques-uns gisaient près des murs N. et S., à 400 mètres de leur place primitive (3); plusieurs formaient le cadre de base d'un des stūpas signalés plus haut.

Un grand nombre de têtes de nāga furent dégagées à pied d'œuvre, plus ou moins brisées; mais peu de dés furent retrouvés. Ces éléments très maniables et dont l'enlèvement fut la cause principale du renversement des balustrades avaient été transportés un peu partout, pour servir de marchepieds à l'entrée de bâtiments légers ou d'encadrements de base à des statues de Buddha. Il en manque encore la plupart. Par suite la balustrade n'a pu être remontée que dans ses premières sections occidentales. Le travail de la partie rétablie a été très difficile; l'écartement et la hauteur des dés n'ont rien de constant; d'axe en axe, la distance varie de 2 m. 20 à 2 m. 75. Un tiers environ a pu être remonté provisoirement dans la première période des travaux (1908-1909), définitivement dans la seconde (1917 ou 1918).

Des deux côtés de cette chaussée intérieure, les terrains étaient couverts d'une brousse chétive, et le sol de niveau irrégulier ne formait pas une ligne de départ nette au pied des constructions. Un nivellement général a été exécuté de 1918 à 1920; la brousse a été éclaircie par les soins du Service forestier, afin de transformer toute cette partie en une petite futaie où se fondra une zone libre, dégagée à blanc à cette heure, pour permettre d'apercevoir du bungalow le massif principal du temple par dessus le mur d'enceinte.

Bassins IV. — Du côté oriental, c'est-à-dire plus près du temple mème, se trouvent deux bassins dont le cadre ordinaire de gradins s'était effondré dans la vase. Ils ont été réapprofondis et leurs bords reconstitués au moyen des blocs retirés et des terres extraites. Le retour de ces mares informes à la netteté d'une composition régulière a rendu à l'entrée du groupe central le caractère de noblesse qu'il avait primitivement.

Bibliothèques IV. — Les perrons du troisième élargissement conduisaient à deux nouvelles bibliothèques plus importantes que les autres. Elles furent

<sup>(1)</sup> BEFEO, XIX. v, 112.

<sup>(2)</sup> RA. sept. 1908, p. 1.

<sup>(3)</sup> RA. déc 1908, p. 5; 2e semestre 1908, p. 8.

nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur en 1910 (¹). Les soubassements de ces deux édifices étaient cachés sous un mètre de terre qui recouvrait également de nombreux blocs, dont une partie put reprendre sa place en 1919. La bibliothèque N. était remplie à moitié d'une terre dure, reste d'une énorme termitière.

Porterie occidentale. — Le remarquable ensemble de 250 mètres de long qui constitue le gopura principal, celui de l'Ouest, a été dégagé sommairement sur la face E. à l'époque où se firent les travaux de la chaussée occidentale intérieure. L'opération fut reprise plus tard, en 1919, et a montré, outre les fondations de latérite mentionnées plus haut, deux modifications du soubassement aux côtés du vestibule E. Ils apparaissent aussi soignés de ciselures dans la partie qui devait être cachée que dans celle ajoutée (²).

Le même ensemble a été dégagé sur la face O. en 1910. L'amoncellement des terres y était considérable et en certains endroits masquait tout le souba - sement. Cette première opération a duré jusqu'en no/embre 1910 (3). Elle fut reprise en 1917 en même temps que les réparations de la grande chaussée extérieure. Elle montra également un remaniement khmèr, contemporain de la construction, deux prolongements du soubassement général, dirigés vers l'Ouest et qui paraissent avoir été abandonnés pour suivre ou pour conserver le tracé actuel (4).

Les trous, qui correspondent sans doute à l'installation de quelque image religieuse au centre des passages, ont été comblés pour éviter des accidents, et l'une des grandes images de Vișnu aux bras multiples qui gisait à terre à été remontée. Enfin quelques planches de plafond orné qui se trouvaient dans l'aile méridionale ont été descendues et mises à l'abri.

Murs d'enceinte. — La grande porterie O. et les trois autres gopuras moins importants interrompent un mur de latérite continu qui délimite le terrain propre du temple. Cette enceinte est entourée d'un large bassin-fossé qui laisse le long du mur une large berme. Cette berme a dû servir autrefois de passage aux charrettes et aux animaux porteurs qui devaient faire un long détour pour passer par l'isthme E. et rentrer ensuite par les passages des éléphants de la face Ouest. Des perrons en effet interdisent l'accès des gopuras et de la chaussée occidentale extérieure; à l'heure actuelle, les charrettes passent par une brèche du mur E. ou par la chaussée extérieure O., au prix de quelques cahots et de l'usure rapide des marches. Mais quelle que soit la légèreté de la charrette cambodgienne, et bien qu'on la voie parfois portée par des hommes dans les bas-reliefs, il semble que le passage par l'Ouest

<sup>(1)</sup> R1, mai 1910, p. 3.

<sup>(2)</sup> BEFE(), XIX, v, 110.

<sup>(3)</sup> RA. nov. 1010, p 2.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XVII, vi, 50.

n'ait jamais été prévu. Une raison religieuse sans doute devait interdire l'accès du temple autrement qu'à pied. L'existence même des portes des éléphants montre que les Khmèrs n'auraient pas été embarrassés pour créer quelque système de rampe ou de passage pour les charrettes et les animaux, s'ils n'avaient voulu systématiquement restreindre l'emploi de la chaussée aux seuls humains. Le fait le plus étrange est la position occidentale de ces portes et l'on conçoit mal l'utilité du détour par l'isthme oriental et le long des bermes.

Bassins-fossés. — Le revètement des bassins-fossés est exécuté partout sur les bords de la même façon : gradins de latérite que surmontent quelques gradins de grès moulurés et margelle continue faite d'énormes blocs de la même matière. Le bassin du Nord s'est colmaté, surtout dans les parties N. et E., sans doute par le canal destiné à y amener l'eau et qui, par suite de l'approfondissement du lit de la rivière (¹), le vide maintenant dans celle-ci la plupart du temps. Le bassin S., qui n'est plus ou n'a jamais été en communication avec le bassin N., conserve d'ordinaire une certaine hauteur d'eau sur toute sa surface, mais le revêtement des bords a partout beaucoup souffert.

En raison de l'effet important de cette partie dans l'aspect général de la principale entrée d'Ankor Vat, la réparation de ce revêtement a été entreprise sur les deux faces du bassin O., sur une étendue qui correspond à peu près à la façade de la porterie occidentale.

Commaille avait dû, en 1910, se contenter d'un simple dessouchement. Le travail fut repris d'une façon définitive en 1918 et 1919. Relativement aisé sur la face E. de la partie S., plus délicat sur la même face E. de la partie N., il fut encore plus difficile sur les faces Ouest; on a pu néanmoins le pousser jusqu'au bungalow pour donner une face à la pelouse installée devant ce bâtiment.

Le bord E. de la partie N. offre un exemple des « repentirs » habituels aux architectes khmèrs: le gradin supérieur, bien qu'achevé, fut après coup caché par un nouveau gradin de plus forte taille, mais qui présente une ornementation semblable (2).

Passage oriental. — Le passage réservé entre les bassins de la face E. paraît avoir subi, dans les descriptions des auteurs européens, le contre-coup de son éloignement des parties les plus intéressantes du temple. Oublié dans le grand plan d'Ankor Vat, si remarquable à d'autres points de vue, donné dans l'atlas de la mission Doudart de Lagrée, il a été omis par la plupart des auteurs et n'a été mentionné par Commaille dans son Guide, p. 100, qu'avec

<sup>(1)</sup> Cet approfondissement semble prouvé par l'aspect des ruines du Span Thma, dont le radier domine le fond d'aval d'une hauteur bien plus grande que dans les autres ponts khmèrs

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 65.

une grave erreur. Il le donne comme « une simple levée de terre, maintenue par des blocs de limonite » (¹) et, selon lui, « ce travail a été fait à la hâte pour les besoins de la circulation et le transport des matériaux ». Tant qu'une étude serrée de cette partie des bassins n'aura pas été faite, on ne pourra affirmer que ce revêtement n'est pas tout simplement le retour des gradins des bords du bassin, en plus mauvais état ou plus négligé qu'ailleurs; mais il semble bien improbable que les Khmèrs aient fait la folie de creuser un large fossé de cent mètres pour le remblayer ensuite sur plus de 50 mètres de large afin de rétablir le passage qu'ils auraient si étrangement oublié. Il est bien plus naturel de supposer qu'ils l'avaient dès le premier instant réservé, d'autant plus que leur mode de construction de la chaussée occidentale les obligeait là à poursuivre le creusement du fossé dans toute sa surface.

Il parait peu vraisemblable que des chaussées aient été prévues devant les porteries S. et N. Il est possible d'ailleurs que gopuras et chaussées aient eu souvent une simple valeur décorative, et il n'était pas nécessaire en ce cas que l'un ou l'autre constituassent une entrée réelle. Certains gopuras de temples moins considérables sont faux, et même des monuments importants ont des bassins-fossés disposés comme ceux d'Ankor Vat. Le grand temple de Ta Prohm montre une disposition encore plus bizarre, et ses gopuras S. et N. sont séparés du groupe principal par les bassins-fossés intérieurs qui sont disposés comme ceux extérieurs du monument qui nous occupe.

Chaussée occidentale extérieure (2). — Le bassin-fossé a été creusé dans toute sa largeur du côté O. et la chaussée qui le traverse est construite de toutes pièces. C'est ce qui fut révélé par les travaux de réparation qu'elle exigeait et qui y furent exécutés en 1917 et 1918. Cette chaussée. construite sur des fondations insuffisantes, a cédé à la suite des infiltrations qui se sont produites à la base de ses murs extérieurs; la latérite dont ils sont constitués a été en effet corrodée par l'action discontinue de l'eau qui en baigne le pied. Malgré les complications d'appareil de la bordure supérieure, des mouvements se sont produits dans le dallage, peut-être du temps même des Khmèrs; ils ont exigé des réparations déjà fort anciennes: le mur N. avait ainsi été refait dans la partie O., et le dallage comptait une pierre enlevée à l'une des chaussées de géants qui donnaient accès à Ankor Thom ou au Prah Khan.

Il reste peu de chose de la balustrade qui ornait cette chaussée. On ne peut plus guère juger de son effet ancien que dans la partie E., à l'endroit où elle s'interrompait au devant des perrons descendant à la berme. Un splendide naga s'était conservé intact à l'abri d'un banian énorme. C'est celui qui est

<sup>(1)</sup> Dans le RA. 2° sem. 1908, p. 5, il mentionne également du grès dans le grossier parement de cette levée.

<sup>(2)</sup> Voir pour plus de détails BEFEO, XVIII, vi, 50.

donné sous trois aspects dans le Guide, pl. 8, et qu'on aperçoit encore à gauche dans la planche 39. Par malheur, l'arbre étant très vieux, une de ses branches principales s'est rompue au début de 1912 et dans sa chûte a brisé en plusieurs morceaux cette pièce admirable (¹). Elle a pu cependant être remontée avec des crampons. Depuis, l'arbre ayant encore périclité a dû être abattu, ainsi qu'un autre de moins belle venue qui se trouvait de l'autre côté : l'entrée ()., un des meilleurs morceaux d'Ankor Vat, apparaît d'ailleurs ainsi avec plus de franchise.

L'autre extrémité de la chaussée, munie de perrons qui permettaient aux piétons d'y monter, n'a guère gardé que ses deux lions qui, contre l'ordinaire, tournent la tête l'un vers l'autre et semblent surveiller les passants.

Stèle d'Ankor Vat. — La stèle d'Ankor Vat (Cœdès, Camb. 300), qui se trouvait en morceaux à une centaine de mètres à l'O. de l'angle extérieur N.-E. du bassin-fossé, sur un monticule perdu dans la brousse, a été rapportée en 1916 à l'intérieur du monument pour éviter sa disparition. Rien ne prouve d'ailleurs que son inscription se rapporte à cet édifice. Elle a été dressée dans la galerie N., bras O., du préau en croix.

## Autres monuments au sud d'Ankor Thom.

En allant d'Ankor Vat à Ankor Thom, le premier édifice qu'on rencontre est le Tà Prohm Kel, relié aujourd'hui à la route par une avenue et entièrement dégagé. Ce pràsat, qui est du style du Bayon, n'a conservé que ses faces E. et N., mais presque dans toute leur hauteur. La cella y était munie d'une évacuation de liquide dans l'angle N.-E. On a dégagé en avant les restes d'une terrasse bouddhique et d'un gopura (2).

Les travaux du Service forestier, en 1919-1920, ont permis un accès facile au monument qui se trouve au sommet du Phnom Bakhen et évitent l'ascension de la pente très raide qu'a laissée l'arrachement des degrés de latérite de l'emmarchement khmèr (3).

Le sanctuaire lui-même a été l'objet de travaux rapides à la fin de 1920 qui permettent aujourd'hui de le traverser et d'accéder à l'inscription du piédroit E. de la porte N. (Cædès Camb. 464) (1). L'édifice est du type de ceux de l'art d'Indravarman, mais avec quatre baies. Au cours du percement, pour

<sup>(1)</sup> RA janvier 1912, p. 1. Nouvel exemple de la protection qu'apportent aux monuments les arbres conservés!

<sup>(2)</sup> BEFEO, XIX, v, 113.

<sup>(3)</sup> Cette indication donnée par Commaille dans son Guide, p. 102, et l'utilisation de ces matériaux à la construction de la citadelle siamoise de Siemrap sont sans doute une tradition locale qu'il a recueillie.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XV, 11, 179.

l'ouverture de la porte E., de la chemise de soutènement exécutée par les Khmèrs, ont été trouvées de nombreuses feuilles métalliques portant une effigie du Buddha, en repoussé, et une stèle, où est gravée une inscription en caractères arabes (1).

La tour de Baksěi Čămkron, en briques, avec des restes de décor dans l'enduit, s'élève sur un haut soubassement de latérite à trois gradins. Le monument, qui a été dégagé de sa végétation. est aujourd'hui visible de la route, grâce à l'avenue qui fut percée dans cette intention à travers la forêt (²).

Sur le bord S. du fossé S. d'Ankor Thom, les restes du front des « trois tours » (pràsàt běi) réunis sur une même terrasse, ont été dégagés, ainsi que la porte, seul reste d'un petit sanctuaire plus voisin de la route et nommé Pràsàt Bày Kaèk. De ce côté d'Ankor Thom, au Nord-Ouest de Siemrāp, ont été trouvés divers sanctuaires nouveaux sans grand intérêt, dont le plus au Nord, le Pr. Čak, contient une inscription. Un autre plus à l'Ouest, le Pr. Pratri, est en briques comme le précédent. Les restes informes d'un petit édifice, au lieu dit Rãc Čantol, se voient un peu au Sud du Pr. Čak Un tumulus, vestige d'un modeste sanctuaire ruiné, se trouve à environ 200 m. à l'Ouest de la borne kilométrique n° 4 de la route d'Ankor Vat (3).

## ENCEINTE D'ANKOR THOM.

L'établissement d'une carte de la région d'Ankor fut le premier travail organisé par l'Ecole dès qu'elle eût reçu la charge de ces monuments. Exécuté avec la plus grande conscience par les lieutenants Buat et Ducret, il apporta dès le premier jour d'importantes précisions et des données tout à fait nouvelles sur le plan d'Ankor Thom, mal connu jusque là en raison de la densité de la forêt qui avait envahi la ville. Le Bayon, notamment, qu'on plaçait dans la partie S.-E. de l'enceinte, reprit sa vraie place au centre même de la ville.

L'enceinte semble avoir été tracée suivant un carré orienté (¹), avec le sommet du Bayon à la rencontre des diagonales. Le temple de Yaçovarman paraît donc bien avoir été le centre religieux de la ville. Le centre pratique fut plutôt la Grande Place qui s'étend au Nord du monument devant l'enceinte du Palais. Par suite de cette dualité, cinq avenues et cinq portes, au lieu de quatre, ont été prévues et deux desservent la partie orientale. Ces deux avenues de l'Est ne semblent pas avoir eu la même importance : celle d'axe, qui correspond au Bayon et traverse le mur E. sous la Porte des Morts paraît sacrifiée à l'avenue latérale qui conduit à la Grande Place après avoir passé sous la Porte

<sup>(1)</sup> Voir pour plus de détails BEFEO, XX, IV, 208.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XIX, v, 114.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XIX. v, 125 et 126.

<sup>(5)</sup> Une erreur de tracé que nous verrons plus loin a légèrement déformé le carré.

de la Victoire : la prédominance de cette avenue est indiquée par le fait que seule elle fut prolongée par une route extérieure munie d'un pont jeté sur la rivière de Siemrāp (1).

Ces cinq avenues d'ailleurs peuvent ne pas avoir présenté des aménagements identiques, et des différences importantes de largeur y furent signalées par Commaille au début des travaux de 1908. Lorsqu'il ouvrit sur l'axe des portes cinq larges percées, avec la double intention de retrouver les anciennes voies et d'aérer cette étendue de forêt devenue si fiévreuse que les indigènes avaient dû peu à peu déserter l'enceinte, il remarqua, placés symétriquement aux axes des avenues supposées, une série de trous qu'il attribua aux emprunts nécessités par le remblai des vieilles chaussées. Ces excavations jalonnent en effet des lignes dirigées N.-S. ou E.-O., et Commaille supposa qu'elles marquaient la largeur ancienne de ces voies triomphales; la découverte de nombreux débris de poteries domestiques près de cette ligne de trous le confirma dans la pensée que les maisons de la ville s'élevaient sur cette bordure (2). Il put attribuer ainsi aux avenues de l'Est 35 mètres pour celle conduisant à la Grande Place, 20 pour celle du Bayon (3), 40 pour celle du Sud (4). Il est cependant à craindre que sa déduction n'ait été trop hàtive et que les emprunts ne correspondent pas aux limites latérales des chaussées. Ces dimensions paraissent excessives, surtout sur la voie du Sud, quand on pense au peu de hauteur probable des constructions dans toute cette partie de la ville, où ne se voient presque pas de traces d'édifices anciens. D'autre part, il paraît étrange que des excavations destinées au remblai de la chaussée aient été faites sur le bord même de celle-ci et se soient ensuite maintenues, isolant de la voie les maisons en bordure. Ces largeurs semblent en outre disproportionnées et avec l'étroitesse des portes et avec celle constante (15 mètres) des chaussées traversières qui franchissaient le fossé devant les cinq entrées. Enfin il convient de noter que M. de Mecquenem (\*) a retrouvé sur l'avenue de la Victoire deux cordons de pierres diverses, parallèles et symétriques par rapport à l'axe, à 10 mètres l'un de l'autre, qui même en cas de remaniement postérieur, ne peuvent guère s'expliquer que comme limites de la chaussée. De toute façon la position des murs orientaux aux enceintes des monuments du Nord-Ouest ne permet pas de supposer pour l'avenue N. une largeur bien supérieure à une dizaine de mètres. Ces murs, il est vrai, ne semblent pas contemporains de l'édification de la ville, mais il est peu probable que, dans un espace aussi vaste, ils soient

<sup>(1)</sup> Le pont paraît très postérieur à la construction de la ville, mais il est vraisemblable qu'il a dû remplacer une autre disposition, soit plus légère, soit disparue dans quelque accident.

<sup>(2)</sup> Guide, p. 115.

<sup>(3)</sup> RA janvier 1908.

<sup>(1)</sup> RA. mars 1908.

<sup>(3)</sup> RA. août 1911.

venus réduire la largeur ancienne de l'avenue. Elle est d'ailleurs commandée par l'avancée de la terrasse du Roi Lépreux.

Un autre problème relatif à ces avenues est leur mode de jonction au centre de la ville. Commaille, pressé d'établir une communication entre le Lac, Ankor Thom et les monuments extérieurs, n'hésita pas à faire tourner la route de la porte S. par la face O. du Bayon, puis à traverser la Place en rasant la Terrasse des Eléphants, mettant ainsi le carrefour de rencontre avec l'avenue de la Victoire au pied même du perron central de cette terrasse. Rien ne prouve que cette disposition réponde aux arrangements anciens et il semble même qu'elle les dénature.

Il est probable que le Bayon était entouré autrefois d'un large espace libre et que la rencontre des avenues se faisait ainsi d'une façon toute naturelle. La difficulté principale que rencontra Commaille à faire passer la route devant le Bayon est due surtout à la différence entre nos nivellements exécutés avec des instruments exacts et les nivellements très approximatifs des Khmèrs. Bien qu'en contrebas de la chaussée traversière et de la porte S., la route nouvelle est encore trop haute pour la marche de départ des perrons divers qui mettent le sol environnant en communication avec les galeries extérieures et la terrasse orientale du Bayon. Elle est d'ailleurs beaucoup trop haute également pour les perrons d'accès à la Terrasse des Eléphants. D'autre part, M. de Mecquenem a reconnu au fond de la Grande Place, du côté des Pràsat Suor Prat, des vestiges qui semblent indiquer une disposition plus vraisemblable: elle eut laissé libre toute la place devant la Terrasse des Eléphants. « L'ancien tracé de la chaussée au fond de la place au droit de la Terrasse des Eléphants est aussi évident que possible. Il reste un renslement de terrain de 0 m. 60 environ sur 20 mètres de largeur, continu sur toute la longueur de la place, à 92 mètres du perron central et par suite de la route actuelle. Sur le tracé de celle-ci aucun vestige semblable »(1) n'avait été trouvé, et elle fut établie dans sa totalité, par les soins de Commaille, en remblai sur le sol plan de l'ancienne rizière. La découverte de M. de Mecquenem, qui semblait convaincante, n'apporte pas encore la preuve complète, car il est probable que la chaussée en question est elle-même un arrangement postérieur. En effet des remaniements ont transformé les abords des Pr. Suor Prat, et le dégagement d'un dallage enterré profondément devant le Pr. Khlän S. semble indiquer que le sol général était plus bas. Toutes ces questions n'auront chance d'être élucidées que le jour où un nivellement minutieux et durable du terrain d'Ankor Thom permettra de se rendre compte des intentions des maîtres d'œuvre d'Ankor et de savoir dans quelle mesure l'imperfection de leurs moyens les a trahis.

D'autre part, rien ne garantit la justesse de la solution adoptée par Commaille; de graves difficultés militent contre elle: entrée indirecte au Bayon;

<sup>(1)</sup> Lettre de M de Mecquenem au Directeur, 31 déc. 1911.

multiplication des coudes; modification de l'aspect ancien de la Place que vient couper d'une façon pénible un T de routes modernes; arrêt des eaux qui transforme le terrain en marécage; diminution d'effet de la Terrasse des Eléphants, dont la base est mangée en perspective par le remblai de la route. Devant ces inconvénients multiples, ce tracé a été abandonné pour le programme suivant en cours d'exécution: la route principale est ramenée à l'Est, du Bayon, file ensuite sur la levée reconnue par M. de Mecquemen en desservant les Pràsàt Suor Prat, les Pr. Khlän, et le Prah Pithu, trop ignorés du grand public. Le carrefour vient se placer à l'entrée E. de la Place, et la route, après un coude, reprend au Nord l'ancien tracé devant la terrasse de Tép Pranàm. La Place ainsi rendue libre, étend de nouveau sa large pelouse unie devant la Terrasse des Eléphants et une pente insensible draine les eaux sans obstacle du pied de cette terrasse jusqu'aux deux bassins dits Srah Andon et Srah Ta Set, vidés de l'humus qui s'y était accumulé.

Les faces E. et N. de l'enceinte furent tracées suivant les orientations vraies; la face O. a une direction inexacte, et par suite les angles N -O. et S.-(). ne sont pas droits; le premier est aigu (87° 1/2), le second obtus (92° 1/2). La porte S. est au milieu de la face méridionale, la porte N. est juste en face (¹); elle n'est donc pas au milieu du mur d'enceinte N. Le sanctuaire central du Bayon, à la rencontre des diagonales de ce trapèze, est à l'Ouest et au Sud de la rencontre de la médiane E.-O. et de la fausse médiane S.-N. Il en résulte que la Terrasse des Eléphants et les gopuras E. du Baphuon se placent sans peine sur l'axe N.-S. du sanctuaire central du Bayon sans déterminer un coude de l'avenue N. à son arrivée sur la Place (²).

(1) C'est ce qu'indiquent le levé Ducret et les observations du BEFEO, VIII, 292. COMMAILLE dans le Guide, p. 114-115, semble dire au contraire que la porte N. est au milieu de la face N. et que la direction de l'avenue N. a été corrigée par les Khmèrs pour correspondre au point où la voie S., dirigée exactement vers le Nord, vient couper l'axe E.-O. du Bayon. M. Marchal de son côté signale (RA. mars 1918) que l'axe de la porte N. n'est pas en prolongement de celui de la route N. et qu'il semble dévié à l'Ouest. Peut-être tombe-t-il alors sur la grande tour du Bayon; les arbres du côté O. de la route et ceux qui subsistent sur la Terrsse des Eléphants empêchent de s'en assurer.

D'autre part, Commaille dans le RA mars 1908, signale un écart de 2º dans l'orientation de la Terrasse des Eléphants. Il semble nécessaire que tout ce travail de levé soit repris en même temps qu'un nivellement général établi, maintenant que les visées longues sont plus aisées.

(2) Il est possible et même probable qu'il n'y ait là qu'une simple coîncidence; même si le tracé avait été exact et si le point de rencontre des diagonales n'avait fait qu'un avec celui des médianes, la disposition de la Grande Place eût de toute façon permis le même arrangement d'axe entre la tour centrale du Bayon, les gopuras du Baphuon et la Terrasse des Eléphants, puisque la Grande Place semble être toujours restée libre. L'observation qui, je crois, est de Commaille, n'aurait d'ailleurs un réel intérêt que si le tracé de la route adoptée par lui et passant derrière le Bayon correspondait à une réalité ancienne; mais rien n'est moins vraisemblable. Il ne faut pas oublier

Cette erreur de tracé de la face O. a été reconnue par le L<sup>t</sup> Ducret lors du levé du plan d'Ankor Thom exécuté pour le tome III de l'Inventaire (1). Elle a été signalée avec ses conséquences les plus intéressantes dans le Bulletin (2).

Enceinte. — L'enceinte qui enferme l'espace où fut la ville est constituée par un fort mur de latérite de 7 à 8 mètres de hauteur, mouluré en haut et en bas comme une paroi ou un mur ordinaire, et terminé par un parapet simple et non crénelé (3). A l'intérieur le mur est renforcé par une large banquette de terre rapportée à laquelle M. de Lajonquière attribue une largeur de 25 mètres environ au sommet. Cette masse s'interrompait auprès des portes, et les terres y étaient maintenues par un revêtement de gradins de latérite qui donnait un accès facile au chemin de ronde.

A l'extérieur une berme d'une dizaine de mètres sépare un fossé considérable du pied du mur. Ce fossé, large de 100 mètres environ, est limité à l'extérieur par une levée continue de terre (¹). La profondeur du bassin n'a pas été déterminée (¹); il est très envasé et en de nombreux points transformé en rizières. Les talus d'escarpe et de contrescarpe devaient sans doute être maintenus par un revêtement de gradins de latérite. Ils ne paraissent pas avoir été achevés. Les travaux de la porte S. ont permis de les reconnaître sur l'escarpe et dans la partie O. du fossé sur la contrescarpe; ils semblent y manquer dans la partie E. (¹), au moins dans le voisinage de la chaussée traversière.

d'ailleurs que la Terrasse des Eléphants est une modification d'une disposition antérieure inconnue, et que les gopuras du Baphuon sont d'époque bien postérieure à la construction de la ville.

<sup>(1)</sup> Il y a lieu de supposer que M. de Lajonquière a utilisé le levé Ducret dans la description et les mesures de l'enceinte qu'il donne dans l'IK., III, p. 9, mais quelque erreur existe alors d'un côté ou de l'autre. La différence des côtés S. et N. est forcément égale à la tangente de l'angle 2º 1/2 qui pour un rayon de 3050 m., largeur du côté E., est internédiaire entre 106 m. (tg<sup>t3</sup> 2º) et 160 m. (tg<sup>t3</sup> 3º), mesures approchées; elle est par suite supérieure à 50 m., différence indiquée (3100-3150). De toute façon la longueur 3025 m donnée pour le côté O. est absolument impossible, puisque celui-ci est forcément plus grand que la perpendiculaire figurée par le côté E., 3050 m. Le côté O. devrait mesurer au moins 3053 m. Il faut probablement rectifier : côtés N., et E., 3050 m.; côté O, 3 100; côté S., 3025.

<sup>(2)</sup> BEFEO, VIII, 292.

<sup>(4)</sup> Ce n'est pas du tout cette disposition qu'indique le relevé des Pr. Črun dont il sera parlé plus tard.

<sup>(\*)</sup> IK, III, p. 10.

<sup>(&#</sup>x27;) Commaille, Guide, p 110, suppose 5 ou 6 mètres au plus; les endroits les plus profonds ne dépassent pas d'après lui 3 mètres à cette heure. Les chaussées traversières ne paraissent pas avoir baigné dans l'eau du fossé. Aucun renseignement précis n'a été encore fourni par les travaux sur cette question.

<sup>(</sup>i) BEFEO XIX, v. 115.

Les diverses sections des fossés ne montrent pas de communication; tout au moins aucune indication n'a été encore relevée à ce propos. Par contre, M. de Lajon quière signale, d'après les indigènes, un canal d'évacuation vers le Lac dans l'angle S.-O, section du fossé qui recevait les eaux de la ville par un groupe de cinq tunnels désigné par les Cambodgiens sous le nom de Ron Tadèv; ils traversent le mur S: à une centaine de mètres de son angle extérieur S.-O. En face, la contrescarpe est garnie de gradins de grès sur une largeur d'une vingtaine de mètres (¹). A la partie O. de l'enceinte, demiface du côté N., un effondrement dans le remblai adossé à la muraille marque peut-ètre la présence d'un autre écoulement d'eau. Cette demi-face a conservé intact un morceau du parapet, murette de latérite simplement moulurée sur les deux côtés et de 1 m. 20 environ de hauteur.

Les travaux des portes S. et de la Victoire n'ont fourni au sujet des murailles que peu de données nouvelles. Le seul détail intéressant concerne les contreforts de latérite extérieurs voisins des portes, qui peuvent avoir été rajoutés à une basse époque pour barrer l'accès de la berme (²). Ils ont été dégagés, à la porte S., des terres et des décombres accumulés sans doute avec intention. Il n'en subsiste plus en ce point que les assises inférieures (³). Leur apparence ne permet pas de résoudre d'une façon sûre le petit problème que pose cet essai spécial de défense.

Le terre-plein qui garnit le mur à l'intérieur a ses quatre angles occupés par d'intéressants édifices contemporains de la construction, les Pràsat Crun (n° 472) (1). Ils sont du type normal, mais précédés vers l'Est d'édicules dont deux à l'Ouest abritant des stèles de Jayavarman VII (fin du XII siècle de notre ère), tandis que les deux édicules des temples à l'Est sont vides. Ces édicules d'abri sont d'un caractère très spécial et peut-être uniques dans l'art khmèr, par leur ouverture à quatre pans courbes. M. de Mecquenem a exécuté le relevé d'un de ces pràsats qui fut exposé au Salon des Artistes français (5) en 1913. Aucun travail de consolidation n'a encore été entrepris sur ces curieux édifices (6) dont l'approche était autrefois trop difficile pour le permettre. Ces

<sup>(1)</sup> MARCHAL, Terrasses bouddhiques... BEFEO, XVIII, viii, 37.

<sup>(2)</sup> Comme le suppose Commaille, Guide, p. 112.

<sup>(</sup>a) BEFEO, XIX, v, 114.

<sup>(4)</sup> IK, III, p. 10. Il y a eu une confusion dans les notes de M de Lajonquière, et les renseignements donnés par le texte ne coîncident pas avec les indications des figures. Il faut interchanger les orientations E et O. page 11, lignes 3, 4 et 7 en partant du bas, et dans les légendes des figures 7 et 8, ce qui correspond d'ailleurs aux roses des vents dessinées.

<sup>(5)</sup> Ce relevé a paru sous le nom de Prasat Chirun, angle N.-E. d'Angkor Thom, dans L'Architecture aux Salons (1913), Paris Guérinet, album gr. in-4°.

<sup>(</sup>i) Le problème des mesures prises par les Khmèrs pour assurer leur stabilité sur ces terres de remblai n'a pas été examiné encore.

monuments sont devenus aujourd'hui très accessibles grâce à un chemin circulaire ouvert par le Service forestier en 1911. Ces bâtiments sont relevés chacun sur une terrasse qui, d'après M. de Mecquenem, correspond à un ressaut en hauteur des murailles aux angles de la ville (1).

Les diverses portes de l'enceinte avec les chaussées traversières qui les précédent semblent toutes avoir été traitées de mème ; elles ne sont pas dans le mème état de conservation. Les portes ont été débarrassées plusieurs fois de la végétation qui a envahi leurs curieuses superstructures ; mais leur situation au milieu des percées faites pour aérer la forêt donne une force bien plus grande à cette végétation parasite, et l'on n'en deviendra maître qu'après un dessouchement complet : il exige un matériel spécial d'échafaudages mobiles que nous attendons.

Des cinq portes, trois se trouvent sur le tracé des nouvelles voies auxquelles elles donnent un étroit passage; la route emprunte au devant l'ancienne chaussée traversière qui a dû être remise de niveau à cet effet; ce sont les portes S., N., et celle de la Victoire. A la porte Sud, la voie nouvelle, pour se rabouter à la section exécutée entre Añkor Vat et Añkor Thom, n'est pas droit dans l'axe de la chaussée ancienne et ne tient le niveau primitif que sous la porte même (2).

Les abords des trois portes susdites ont été dégagés et les fragments qui furent retrouvés dans les déblais sont rangés à pied d'œuvre et n'ont repris leur place que lorsqu'aucun doute n'était possible. Certains des éléphants à trois têtes qui garnissent d'une manière si puissante les angles rentrants ont pu ainsi être complétés. A la Porte de la Victoire, un dernier fragment des tympans de fronton, dont la présence au-dessus des baies changeait du tout au tout, en fermant l'ogive, l'aspect de ces passages, est resté suspendu par miracle; il a été soutenu par un étaiement en cadre. Une partie de triçula de bronze, qui peut-ètre entrait dans la décoration du sommet, a été trouvée au pied (3).

Les chaussées qui traversaient le bassin-fossé mesuraient une quinzaine de mètres de largeur. Le mur de soutènement latéral, dont il reste quelques fragments, y était terminé par une forte assise de latérite qui soutenait une suite de dalles de grès; elle formait le support de l'énorme balustrade en corps de nāga soutenu par des Devas d'un côté, des Asuras de l'autre. A la porte S., un certain nombre de ces débris ont été remontés des pentes de la chaussée et replacés sur les côtés de la route, juste au dessus du point où ils furent ramassés: c'est ainsi que du côté E. réservé aux Asuras, on peut voir se dresser six têtes de Devas qui appartenaient à la rangée Ouest (4).

<sup>(1)</sup> Ce détail est à vérifier, comme le profil très spécial que M. de Mecquenem indique pour la section du rempart. Un sondage effectué en 1921 près de la Porte de la Victoire n'a révélé rien de semblable.

<sup>(2)</sup> RA. juillet 1908.

<sup>(3)</sup> RA. juin 1920.

<sup>(4)</sup> RA. avril 1919.

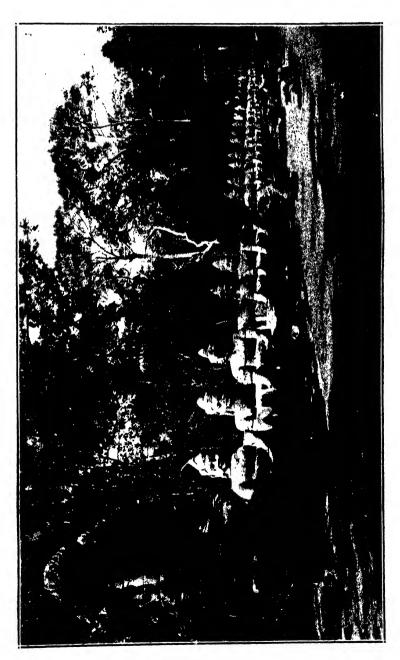

ANKOR THOM. CHAUSSÉE EXTÉRIEURE DE LA PORTE DE LA VICTOIRE. CÔTÉ SUD.

Le passage sous la Porte des Morts est le moins détérioré, parce que cette baie ne conduit plus à rien. La chaussée même qui la précède a été coupée par les eaux à son extrémité E., de telle sorte qu'aucune circulation de charrette cambodgienne n'y était plus guère possible. Cet abandon fortuit a sauvé un petit groupe de géants restés en place et le personnage à têtes multiples qui soutient la queue redressée du serpent Nord.

La porte O., la moins connue, est à ce dernier point de vue la plus intéressante. Ce fut cependant un passage d'usage courant pour les charrettes des habitants, lorsque des villages existaient encore dans l'enceinte. Depuis leur disparition presque complète, il ne passe plus par cette porte qu'un sentier qui conduit à un chemin indigène très fréquenté, au long et à l'extérieur de la face Ouest. La porte n'est guère mieux conservée que les autres, mais sa chaussée traversière a pris un aspect tout différent et qui permet une restauration plus sûre. Ses murs semblent avoir été l'objet de réparations aux derniers temps de la puissance khmère, et peut-être n'a-t-elle jamais eu le dallage qu'on est en droit de supposer aux autres. Ce fait semblerait indiqué par l'action toute différente du passage des charrettes cambodgiennes. Elles y ont creusé un chemin de plus en plus profond et qui à cette heure est au niveau des fondations des murs latéraux. Ceux-ci ont gardé leur hauteur et se sont déversés en dedans quand ils n'ont plus été soutenus par le remblai : les géants, pour la plus grande part, se sont alors renversés, mais sur place. Il en résulte que leur remontage sera bien plus aisé et plus sûr que celui tenté, avec succès d'ailleurs, à la Porte de la Victoire.

La découverte dans les terres du fossé de la plupart des blocs qui constituaient les Devas a permis en effet de rétablir à peu près la balustrade S. de la chaussée traversière de cette porte; le remontage de l'autre côté, celui des Asuras, paraît devoir présenter plus de difficultés. L'ensemble du travail ne donnera pas les certitudes qu'on aura à la porte O., mais il est heureux cependant qu'on ait pu l'exécuter, cette porte se trouvant sur le circuit principal. La restitution de la chaussée O. permettra de laisser à l'ensemble un caractère plus scientifique d'une part, et plus franc de l'autre, car on n'y trouvera pas la note gènante de la route macadamisée avec l'étroitesse mesquine qu'exige ici ce procédé. La route nécessaire pourra s'arrèter à peu de distance de la porte O. à l'intérieur, avec le simple virage nécessaire aux automobiles qui amèneront les visiteurs sur ce point.

## MONUMENTS A L'INTÉRIEUR D'ANKOR THOM

Bayon. — Comme on l'a vu plus haut, l'établissement de la carte (1) avait montré que le centre religieux de la ville était le Bayon. Le monument de

<sup>(1)</sup> Les remarquables plans des galeries exécutés par M. H. Dusour et donnés dans le Bayon d'Angkor Thom, chess-d'œuvre d'exactitude et de minutie dans le relevé, met-

Yaçovarman est une conception digne de cette position maîtresse, mais c'est aussi sans doute le premier bâtiment important construit tout entier en grès; la technique de cette matière y semble improvisée et l'exécution montre combien la main-d'œuvre était encore peu familiarisée avec une matière qui devait paraître aussi rebelle. L'édifice est en réalité une œuvre de sculpteur, bien plus que d'architecte, même dans ses éléments les plus purement architecturaux. Les rencontres de murs prévues à angle droit sont comme le ciseau les a taillées, et le plus souvent forment des angles obtus; les moulures conçues pour régner ne sont pas horizontales et dans nombre de cas même pas parallèles; les arêtes verticales se creusent ou surplombent. Quant à la construction même, elle est plus mauvaise que partout ailleurs.

Aussi le Bayon, tel que le virent les premiers explorateurs et que nous le vîmes nous-même pour la première fois en 1900, longtemps avant les travaux, n'était qu'un splendide dédale de blocs renversés et d'arbres immenses, où la circulation était des plus dangereuses et dont la ruine paraissait chaque jour plus menaçante.

En mars 1908, Commaille, qui venait d'envoyer des coulis nettoyer toutes les tours du Bayon, et en particulier la tour centrale, de la folle végétation qui en masquait l'état, notait: « Ce qui tient encore est composé de blocs superposés sans la moindre idée d'appareil et certaines tranches extérieures forment un arc de cercle inquiétant. Le nettoyage a respecté les racines qui sont ici d'une utilité incontestable, et la prudence conseille de les y laisser. » (¹) M. Dufour, au cours des travaux de sa première mission en 1901, fut de même épouvanté de l'état des maçonneries supérieures. Il nous disait peu de temps après que, monté jusqu'au sommet et les pieds posés sur deux des tranches qui constituent le haut de la tour, il les sentait osciller et suivre l'écartement des jambes.

Il ne faut donc pas s'étonner que l'état de la ruine n'ait rien de stable. Trois pierres tombèrent ainsi sans raison apparente du haut d'une des tours, au début de 1912, sans heureusement causer de dégâts importants (2).

Les blocs sont cependant unis à l'occasion par des crampons de fer plat (3); mais, outre que le système ne semble pas être constant, ceux-ci ont dû

tent en évidence ces défauts d'exécution. Encore ne se rapportent-ils qu'à un seul niveau; une série de coupes horizontales à des hauteurs diverses donnerait des sections toutes différentes. Le passage des portes percées d'une nefà l'autre accuse les défauts d'exécution, et le mur coupé apparaît souvent plus large en haut qu'en bas; les niveaux des moulures ne coîncident pas, etc. On sent qu'il ne s'agit pas d'un mur monté de fond entre deux parements réguliers, mais d'une massé artificielle où l'on a taillé des deux côtés pour obtenir les deux faces verticales en arrière de la saillie des moulures de base et de corniche.

<sup>(1)</sup> RA. mars 1908, p. 4.

<sup>(2)</sup> RA. janvier 1912, p. 2.

<sup>(3)</sup> Bayon d'Angkor Thom, p. 28.

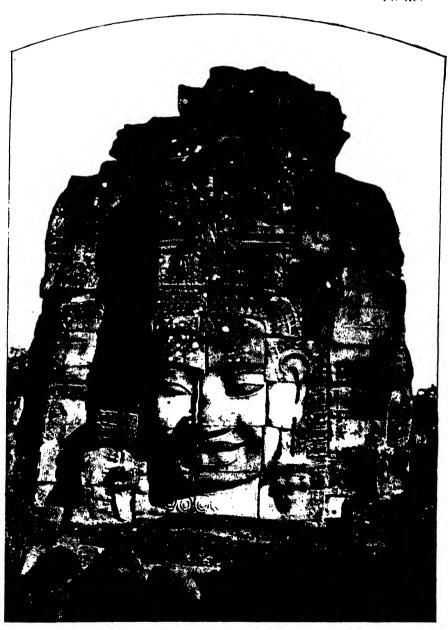

ANKOR THOM COURONNEMENT D'UNE TOUR DU BAYON.

souvent se rouiller au point de ne plus fournir aucun effet utile. Les arbres qui avaient envahi cet ensemble, tous arbres à huile exploités par les indigènes et qui périssaient lentement de l'énorme saignée faite à leur pied, quand ils ne tombaient pas simplement de vétusté, brisaient dans leur chute des pans entiers de muraille. C'est ainsi que la destruction de l'aile orientale de la face N. de la galerie extérieure est due à la chute de deux énormes arbres dont les fûts pourris ont été vus par Commaille en 1899 et en 1907 (1).

Par suite de cette construction déplorable et de l'envahissement par la végétation, le monument était arrivé à un état indescriptible et la circulation y était presque impossible en dehors des galeries restées debout. Telle partie des galeries extérieures, comme le vestibule de l'angle N.-E., apparut au dégagement « bourré de pierres comme si on l'avait fait exprès » (²) tandis que sur les amoncellements de blocs du vestibule E. et de l'angle S.-E., de grands arbres avaient poussé, et longtemps après le dégagement des galeries, restèrent en équilibre, retenant des mètres cubes de pierre en surplomb dans leurs racines. Ces arbres ont dû finalement ètre descendus, tranche par tranche, en 1920, en raison du danger toujours plus grand qu'ils faisaient courir au monument.

En plus de l'encombrement causé par la ruine et de l'accumulation des terres amenées par le vent ainsi que par la pourriture des feuilles et des troncs, il y eut ici, comme à Ankor Vat, des apports volontaires; l'un, qui semblait un amas de décombres fort inquiétant, couvrait une partie de la terrasse supérieure (").

Pendant les années de début, l'œuvre importante entreprise à Ankor Vat et l'exécution des routes et avenues nécessaires absorbèrent tous les efforts et ne permirent d'exécuter au Bayon que quelques arrangements provisoires; on se contenta d'y rendre la circulation moins dangereuse.

Un premier travail de dégagement des bas-reliefs avait été exécuté par la mission Dufour-Carpeaux à la galerie extérieure. Les opérations avaient dû être limitées exactement à la cimaise des panneaux : il en résultait que la circulation dans cette partie était restée assez difficile.

Avant d'entrer dans le détail des travaux réels de conservation, notons une erreur générale des divers auteurs qui ont parlé du Bayon. Tous signalent une

<sup>(1)</sup> RA. septembre 1912. Il faut sans doute voir dans ces chutes d'arbres la seule cause réelle des ruines, et renoncer à l'hypothèse chère à Commaille du renversement de galeries entières par des éléphants attelés à ce travail par des vainqueurs féroces (Guide, p. 121). Commaille appuie cette hypothèse sur une image d'un bas-relief qui n'a peut-être pas un sens aussi précis (cf. BEFEO, XVI, vi, 20). Il paraît d'ailleurs revenu de cette idée dans le Bayon d'Angkor Thom, p. 12. On voit mal, au surplus, des éléphants, bêtes fort subtiles et auxquelles les cornacs ne font pas faire tout ce qu'ils veulent, se prêter au renversement d'une galerie dont l'écroulement pouvait être fort dangereux pour les agents chargés de le déterminer.

<sup>(2)</sup> RA. juin 1912, 1.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, x, 67.

troisième enceinte en latérite munie de portes à l'Est et à l'Ouest. La disparition de cette enceinte pourrait surprendre : il convient d'en expliquer la raison. Commaille n'en fit pas un relevé minutieux et le souvenir de cette disposition n'existe plus que dans les descriptions anciennes. M. Delaporte figure ce mur dans son plan (1), serrant le Bayon de très près; on le voit passer à l'Ouest et sur les côtés le long de la galerie extérieure, dont il n'est séparé que par la saillie des vestibules de celle-ci : il file à l'Est devant la terrasse orientale et les deux bassins (non dessinés) qui l'accompagnent et paraît ainsi rejeté très loin du monument proprement dit. Une porte l'ouvre à chaque bout du grand axe E.-O. Cette disposition de mur a été répétée exactement par Tissandier (2) jusqu'à l'erreur, résultat probable d'une confusion des notes de M. Delaporte, qui lui fit placer à l'Ouest les bassins carrés de l'Est et les y transformer en bassins étranglés, sans analogues dans les monuments cambodgiens (3). M. de Lajonquière (1) indique également cette muraille comme une troisième enceinte et supprime les ouvertures N. et S. que Tissandier avait ajoutées à tort au plan de M. Delaporte.

Ce mur serait une anomalie dans l'art khmèr; la dernière enceinte y laisse toujours un large espace autour de la seconde et est munie invariablement d'entrées plus ou moins importantes. Celle-ci en réalité était une grossière muraille de latérite sans aucun détail ancien et qui paraît avoir été exécutée en partie aux dépens de l'infrastructure des cours postérieures; il faut y voir un ouvrage de défense hâtif exécuté au temps de la lutte contre les Siamois, effort dont il existe à Ankor Thom d'autres exemples. Monté sans fondations et masquant le soubassement des galeries extérieures, il fut démoli au cours des travaux de déblaiement, et une bonne part de ses matériaux passa à l'empierrement de la route voisine.

Nous avons conservé dans l'historique des travaux exécutés à Ankor Vat l'ordre adopté par l'Ecole pour ses descriptions de monuments parce que les travaux ont marché dans le même sens. L'ordre des opérations fut tout autre au Bayon, où l'état de ruine avancée et la difficulté extrême de la circulation obligeaient à attaquer le travail par la périphérie. Nous adopterons donc ce dernier ordre, mais avec plus de rigueur, partant de l'extérieur et de l'entrée même, c'est-à-dire de la terrasse orientale.

Terrasse orientale. — Cette grande terrasse a été déblayée en octobre 1911 des terres qui l'avaient recouverte (3). Les déblais servirent au terrassement

<sup>(1)</sup> DELAPORTE, Voyage au Cambodge, p. 160.

<sup>(2)</sup> Tissandier, Cambodge et Java, p. 27.

<sup>(3)</sup> Avant les travaux de la route il n'existait même pas de mare en ce point, et les dépressions actuelles sont dues aux malheureux emprunts de terre faits par Commaille pour l'établissemement de la plateforme.

<sup>(4)</sup> Cf. IK, III, 29.

<sup>(5)</sup> RA, octobre 1911.

de la chaussée qui passe devant le Pr. Khlān Sud et qui doit former la nouvelle route évitant le détour par l'Ouest du Bayon et passant au front E. de la Grande Place. Le double niveau de la terrasse apparut alors nettement; les dalles étaient disloquées, mais faciles à remettre en place; il en était de même pour les gradins des perrons antérieurs et de ceux qui descendent dans les bassins latéraux. Les lions et les nāgas décoratifs étaient presque tous renversés, mais non brisés.

Devant le temple même cette terrasse fut trouvée obstruée au point que la circulation dut y être presque impossible quand les constructions étaient debout. Au milieu du passage, dans l'axe, sur un piédestal de 4 m. de côté et haut d'une coudée, était un énorme Buddha dont la taille ne devait guère être inférieure à 5 mètres, si l'on en juge par les membres inférieurs. A droite et à gauche, un peu en avant, sur d'autres dés existaient des fragments d'autres statues. Au milieu de cet ensemble, un trou carré de 1 m. 50 de côté a donné seulement des débris de poteries et un morceau du grand Buddha; la fouille a été interrompue à 2 m. 50 de profondeur.

Lors du déblaiement de la terrasse repris en 1912, les débris de ce Buddha, addition postérieure, ont été enlevés, et il ne reste à cette heure qu'un fragment du piédestal fait de blocs en réemploi. Il est probable que ce groupe de statues formait le fond d'un vat relativement moderne, comme il en existe encore en divers points d'Ankor Thom, et qui s'était élevé en construction légère sur la terrasse, soubassement et aire tout trouvés. Cette partie a dû être reprise à nouveau en 1917 pour lutter contre la repousse de la végétation.

Galerie extérieure. — C'est par la face N. que les touristes entraient d'ordinaire au Bayon (1). Ce fut par ce côté que les travaux de déblaiement du monument même furent commencés. On opéra d'abord un premier dégagement des environs immédiats de la galerie II ou galerie extérieure (2). Elle est entourée d'une petite terrasse continue qui cesse devant les entrées. Toutes les pierres qui rendaient la circulation impossible autour de cette terrasse et au droit des perrons N., O. et S furent portées à 15 m. de distance, et le soubassement même fut rendu visible par un déblai de 2 m. 50 de large qui fut élargi en 1919. La première opération était achevée à la fin de mars 1911. Les parties sculptées des pierres ainsi retirées surent mises en évidence, face au monument ou rangées le long des trois avenues ménagées jusqu'aux vestibules, aussi près que possible du point d'extraction, tandis que les blocs sans intérêt étaient annoncelés derrière. Les fragments, corps et têtes, de la balustrade, retrouvés au pied de la terrasse, ont été disposés en avant de ces sculptures, en attendant qu'ils puissent être remontés.

<sup>(4)</sup> Le déplacement de la route à l'Est permettra maintenant un accès plus normal.

<sup>(2)</sup> RA. novembre 1910, p. 4.

Ce premier travail fut interrompu durant tout le cours de juin 1911 pour procéder au dégagement des bas-reliefs des quatre angles de la galerie, dont les clichés étaient demandés de Paris pour la publication du Bayon d'Angkor Thom. Faute de coulis, ce travail ne put ensuite être repris.

La circulation redevint vite impossible dans la galerie extérieure; de jeunes bananiers poussés entre les pierres encore accumulées, des arbres abattus par la foudre et le vent exigèrent un nouveau dégagement en août 1911 (¹); mais le travail définitif ne commença qu'en juin 1912 pour durer jusqu'en août 1913. Il débuta par le vestibule de l'angle N.-E. Dès cette époque des débris du mur couvert de bas-reliefs de l'aile orientale de la face N. (²) furent recueillis dans l'espoir de reconstituer un jour ce panneau de sculptures (5).

Le travail fut conduit de proche en proche dans les deux sens. Les blocs seuls étaient enlevés pour être portés aux points déjà signalés, tandis que les terres accumulées étaient laissées sur le dallage; on conservait ainsi un sol doux qui rendait moins brutales les manœuvres de blocs. En même temps les éléments tombés à pied d'œuvre et qui pouvaient être remontés, architraves, frontons, etc., étaient remis en place (\*). Galerie et terrasse qui la précède purent alors être dégagées complètement. Le même travail fut repris en 1919; un certain nombre de blocs du soubassement furent alors reposés.

La longue opération du dégagement amena quelques observations intéressantes: ainsi la constatation que presque toutes les portes de la galerie extérieure sur les cours avaient été murées du temps même des Khmèrs (°). Diverses inscriptions reconnues sur les bas-reliefs (Cl. 73 et 80 de H. Dufour) firent espèrer un instant quelques indications sur le sens de ceux-ci (°). D'autres furent rencontrées sur les piédroits des portes de l'aile occidentale de la face Nord (7). Une autre fut trouvée sur une pierre tombée à proximité de l'angle N.-E.; elle ne comportait pas moins de 27 lignes (8). Parmi les découvertes de statues, une admirable figure de Buddha assis sous le dais du nāga fut dégagée dans l'entrée centrale de la face Sud (°).

Le panneau de bas-reliefs de l'aile orientale de la face N., culbuté et dont il ne subsistait plus que les deux extrémités, encore bien incomplètes, put être

<sup>(1)</sup> RA. août 1911, p. 1.

<sup>(2)</sup> Nous avons mentionné plus haut la cause de sa ruine.

<sup>(3)</sup> La mission Dufour-Carpeaux avait déjà mis de côté, dans le même but, tous les débris rencontrés.

<sup>(4)</sup> RA. janvier 1913.

<sup>(5)</sup> Bayon d'Angkor Thom, p. 4.

<sup>(6)</sup> RA. mars 1913.

<sup>(7)</sup> RA. février 1913.

<sup>(8)</sup> RA. avril 1913; Cf. BEFEO, XIII, vii, 105; Codès, Camb. 470.

<sup>(9)</sup> BEFEO, XIII, vii, 106 et BCAI, 1913, pl. VII i. Elle est aujourd'hui au Musée A Sarraut de Phnom Peñ.

en partie reconstitué: 80 pierres de la base furent remontées et 91 pierres sculptées retrouvèrent leur place. Les autres déjà réunies par la mission Dufour-Carpeaux et rangées en petits murs, ainsi que les débris nouveaux, furent photographiées dans l'espoir que le jeu de patience serait plus commode à résoudre avec des épreuves découpées qu'avec des blocs. Il n'en fut rien et le travail dut être continué à la main (¹). En août 1913, une nouvelle centaine de pierres était venue augmenter le tableau, qui ne manque pas d'intérêt, car c'est une des rares scènes qui semblent figurer une défaite des guerriers à cheveux en brosse où l'on veut voir les Cambodgiens. Il convient de signaler ici que les murettes constituées par les morceaux de bas-reliefs en attente durent être déplacées et n'occupent plus, par suite, le lieu le plus voisin de leur découverte. Lors du dégagement de la cour, en effet, les banquettes de terre sur lesquelles elles portaient avaient pu être réservées, mais devant leur lente destruction, il fallut descendre les tas sur le sol même du dallage.

La terrasse présente de curieux écoulements d'eau à l'intérieur d'assises représentant un éléphant debout (²); ils correspondent à des canalisations qui filent sur le dallage de la cour. Le problème d'autres canalisations placées plus bas sur les substructions des mêmes cours n'a pu encore recevoir une solution satisfaisante.

Cours inférieures. — Dès mars 1908 (3), les cours inférieures qui entourent l'édifice central et les galeries I dites intérieures avaient été débarrassées des arbres trop importants qui étaient un danger pour le monument. Un petit nombre fut laissé à cause de leur inclinaison ou de l'étroitesse des cours, qui rendait leur abattage presque impossible pour des bûcherons, par ailleurs fort adroits, mais inhabiles à diriger les troncs dans leur chute.

Le dégagement définitif de ces cours, entrepris en mai 1913, sut parmi les plus difficiles. Il fallait ici conserver même les pierres sans intérêt, par suite de la presque impossibilité de les sortir. Aussi le travail sut-il réduit autant qu'on le put et les bibliothèques de l'Est ne surent pas vidées. La solution ingénieuse adoptée par Commaille sut d'empiler les blocs en tas le long des murs qu'ils calent (4). Toutes pièces particulières et tous fragments des bas-reliefs des galeries intérieures surent mis à part; on arriva même ainsi à remonter presque en entier une intéressante réplique du barattement de la mer de lait (5), plus complète encore que la scène d'Ankor Vat.

<sup>(4)</sup> RA. 1013

<sup>(2)</sup> Ces curieux motifs n'ont pas été trouvés en place, mais remontés par les soins de M. H. Dufour avec les débris rencontrés à pied d'œuvre. Cf. BEFEO, IV, 1143.

<sup>(3)</sup> RA mai 1008.

<sup>(4)</sup> Ces tas pourront être évacués aisément lorsque la conservation sera munie de grues légères qui permettront leur transport facile au-dessus des murs. Les bib iothèques pourront être également vidées à cette époque.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVIII, vii, 105 et RA. août 1913.

Lorsque les terres furent évacuées, le sol des cours apparut très irrégulier; une partie importante était dallée en grès, le reste en latérite.

Les galeries intérieures, dans un état de conservation assez bon, n'ont demandé qu'un nettoyage minutieux et quelques étais. Il fut trouvé aussi une remarquable statue de Buddha, inférieure cependant à celle signalée plus haut. Ce dégagement permit enfin de reconnaître d'une façon sûre l'accès oriental de la terrasse supérieure et du sanctuaire principal qu'elle porte. La recherche par le bas en 1912 (¹) n'avait conduit qu'à un mur plein. Deux passages latéraux, débarrassés par en haut des blocs qui les encombraient, dégagèrent deux escaliers fort raides; ils suppléent à l'accès médian où la place manqua pour établir un escalier d'axe (²). Trois autres existent en face des entrées Nord, Sud et Ouest. Tous sont fort dangereux à la saison des pluies à cause de leur raideur, de leur médiocre exécution et des mousses qui les tapissent. A la suite de plusieurs accidents qui eussent pu avoir des suites graves, les deux plus utilisés, ceux de l'axe N.-S. ont été repris au ciment sur un tiers de leur largeur pour donner en tout temps un passage sûr (1917).

Clottres. — Les diverses petites cours intérieures se réduisent parfois à un simple boyau; il est même parfois couvert par un dallage formant plafond, ce qui a permis aux Khmèrs d'augmenter d'autant l'étroite aire disponible autour du sanctuaire central On conçoit combien furent difficiles les opérations dans ces espaces encaissés (3). Bien entendu, le bizarre remaniement en plafond fut respecté, et dans la suite même une ou deux dalles brisées et qui ouvraient sous les pieds des visiteurs des trous dangereux, furent reconstituées en ciment armé. Les clottres S.-E. et S.-O. furent déblayés en août 1913.

Citerne. — La citerne, devinée par Tissandier (1), fut découverte par Commaille en 1913 (5). Son curage donna des bronzes remarquables (11) dont par malheur la composition d'ensemble est difficile à reconstituer. L'opération, effectuée en 1914, fut arrêtée par l'arrivée constante de l'eau (7); elle suivait un canal assez profond qui débouche dans le compartiment N.-O. de la division en quatre du fond (\*). C'est donc plutôt un puits qu'une citerne. L'opération a été achevée en 1920 grâce à la libéralité de M. Bing; la reprise n'a fourni que cette intéressante donnée sans aucune trouvaille nouvelle.

<sup>(1)</sup> RA. septembre 1912.

<sup>(2)</sup> Toute cette disposition est déjà clairement indiquée dans le plan de Tissandier, Cambodge et Java, p. 39, et dans le plan de M. H. Durour, Bayon d'Angkor Thom.

<sup>(3)</sup> RA. octobre 1912.

<sup>(4)</sup> Cambodge et Java, p. 32.

<sup>(5)</sup> RA. novembre 1013, p. 2

<sup>(6)</sup> RA. janv.-fév. 1914.

<sup>(7)</sup> RA. mars 1014.

<sup>(8)</sup> BEFEO, XIV, vii, 105, et XX, iv, 210.



BUDDHA EN MÉDITATION PROVENANT DU BAYON D'ANKOR THOM. Gres. H. o m. 93. (Musee de Phnom-Pen.)

Terrasse supérieure et tours. — La terrasse supérieure et les tours furent débarrassées des végétations et des poussières accumulées qui les encombraient. Un monceau de terre, dont nous avons parlé plus haut (¹), caché par de nombreux blocs et qui semblait ainsi un amoncellement de pierres tombées des parties supérieures et calant par sa masse un point fort inquiétant, réservé d'abord en 1913, fut nettoyé en 1918 (²), et ce dégagement rendit plus aisée la circulation sur cette terrasse. On put alors débarrasser en entier ou presque l'intéressant soubassement au plan complexe qui supporte tout le massif médian et qui est coupé d'escaliers au droit des entrées et des chapelles diagonales.

Les moyens dont nous disposions ne nous ont pas permis de procéder aux consolidations nécessaires dans le haut de la tour centrale, et seuls quelques chaînages ont pu être placés dans les parties qu'on peut atteindre directement, c'est-à-dire jusqu'aux logettes qui sont au dessous de la couronne de têtes. Il est bon de noter ici que le dernier étage de quatre têtes énormes mentionné par certains auteurs paraît être une pure imagination, et Commaille lui-même que ce monument passionnait et qui l'a étudié sous tous les angles et sous tous les jours, n'a jamais eu à leur sujet une opinion arrêtée.

Durée du travail. — Tout le travail était en quelque sorte fini (sauf la campagne postérieure de 1918, etc.), à la fin de février 1914, mais il fallut encore les efforts de 150 hommes pendant plusieurs semaines (3) pour empêcher la reprise de la végétation; il fallut, et plusieurs fois, couper les repousses, extirper les racines insoupçonnées d'abord, gratter les joints et les cimenter, avant qu'on pût compter seulement sur l'entretien régulier. Dès 1917 les étais provisoires de bois furent remplacés par des étais durables en ciment armé et. autant qu'on peut l'espérer d'un monument dans cet état et dont les parties hautes sont à cette heure inaccessibles au travail utile, la ruine y semble enrayée.

Le travail a duré dans sa période principale deux années pleines, et l'on peut juger de l'importance des déblais par ceux seuls des galeries extérieures qui approchèrent de 45.000 mètres cubes (4).

On trouvera les indications nécessaires sur les diverses inscriptions découvertes au Bayon dans le Bayon d'Angkor Thom (p. 128) et dans un article de M. Cœdès du Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine, année 1913, p. 81, avec un plan de leur répartition; puis, pour celles reconnues ensuite, dans le Bulletin de l'Ecole française, XV, IV, 77 (un simple nom de chef), XVII, v1, 51, XVIII, x, 67. Des renseignements sur les sculptures

<sup>(1)</sup> Voir plus haut p. 119.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 57.

<sup>(3)</sup> RA. février 1914.

<sup>(4)</sup> RA. avril 1913.

découvertes au cours des travaux sont donnés dans le Bulletin de la Commission archéologique, 1913, p. 100, et dans le Bulletin de l'Ecole française, XVIII, x, 67.

Prah Ngôk. — Le monument qui s'élevait au Nord-Ouest du Bayon est réduit à une ruine informe; il n'en reste que quelques murs. Son emplacement est contigu à l'élégant abri cambodgien orné de clinquant qui abrite un buddha moderne. L'édifice ancien, du nom de Praḥ Nôk, paraît avoir été en latérite et semble n'avoir eu que des dimensions assez faibles. Il n'est guère connu que par la présence d'une remarquable stèle en forme de borne à quatre faces dont les inscriptions rappellent les services d'un senāpati, à la fin du XI<sup>e</sup> siècle de notre ère (¹). Ces vestiges n'ont été encore l'objet d'aucun dégagement.

Baphuon. — Le monument se présentait après le dégagement général de 1907 comme une pyramide très ruinée précédée vers l'Est d'un vaste espace qui semblait un bassin coupé par une chaussée; celle-ci partait, à l'Orient du tumulus d'un groupe d'entrées complètement effondrées. L'ensemble était enfermé par un système assez bizarre de levées de terre qui venaient se retourner et mourir contre le tertre de gopuras à un bout, tandis qu'à l'autre, elles effleuraient le bas de la pyramide.

Avant les travaux, celle-ci apparaissait presque comme une colline, couverte de grands arbres et rayée seulement par les bandes horizontales de quelques galeries superposées. Le haut n'était qu'un dôme de terre, et l'examen de l'ensemble était si difficile qu'un gigantesque Buddha couché, qui occupe toute la face Ouest, avait échappé à tous les explorateurs.

Le dégagement de l'édifice proprement dit fut donc fort délicat; il se montra plus dangereux encore au cours des travaux, et il semble à peu près certain à cette heure que les divers étages de galeries reposent sur une butte de terre peut-ètre artificielle. Une énorme coulée de sable et d'humus, où rien ne se retrouve des maçonneries de revêtement, remplace la partie O. de la face S.; la partie E. de la même face montre les murs de ses gradins supérieurs renversés en arrière; l'angle N.-O. s'est effondré dans le haut; l'angle N.-E. s'est affaissé. Aussi est-il très vraisemblable que l'énorme Buddha couché de la face O. eut surtout pour rôle de constituer un puissant contrefort. Il est possible en tous cas qu'il ait sauvé l'édifice d'une ruine complète.

Troisième étage. — La cour supérieure, troisième étage du temple, portait le sanctuaire central I, dont on ne retrouva que la base. Cette cour avait été remblayée autrefois par du sable pur, et ce remblai arrivait à masquer complètement le haut soubassement et ses quatre escaliers (2). Chose curieuse, ce

<sup>(1)</sup> Cf. IK, III, p. 61, Coepès, Camb. 289.

<sup>(2)</sup> RA. juin 1912.

soubassement est double: il semble que les maîtres d'œuvre, après avoir terminé une première base ciselée du haut en bas, aient estimé qu'elle ne donnait pas assez d'empattement à l'énigmatique construction centrale; ils ont alors enve-toppé les angles par un second soubassement identique, comblant les vides avec le même remblai. Quand on songe aux mouvements importants qui se sont produits dans l'ensemble de la pyramide, on est amené à se demander si des tassements n'ont pas commencé dès la première heure, et si cet élargissement de la base n'est pas dû aux inquiétudes qu'inspirait la stabilité du sanctuaire terminal. La présence du sable nous a conservé les ciselures de l'un et de l'autre soubassement intactes, et ils paraissent neufs.

Le dégagement de cet étage n'a donné aucun renseignement au sujet de l'édifice élevé sur cette haute base. Le seul fait à peu près certain est que ce soubassement n'a pas porté un pràsat de pierre, ni même de briques, qui eût été d'ailleurs de dimensions mesquines pour la masse qu'il eût couronnée. Aucun débris qui puisse se rapporter à une construction semblable ne semble avoir été rencontré au cours des travaux. D'autre part, il n'est pas douteux qu'un bâtiment central ait été élevé; le texte de Tcheou Ta-kouan serait autrement inintelligible; enfin il subsistait au sommet de la butte une partie de piédestal qui ne put rester sans abri. Le plus vraisemblable est donc que sur cette base étroite s'élevait une construction légère, d'une finesse plus grande que celle d'un pràsat, ornée de revêtements de bronze que suggère la description chinoise, et solidement ancrée par des crampons métalliques aux premières assises pour lui donner une résistance suffisante aux coups de vent violents des orages de la région. Le pillage des revêtements et des crampons amena sans doute la destruction complete de cette partie, au point qu'il n'en resterait plus la moindre trace.

Cour II. — La cour elle-même était entourée de galeries d'un plan très original, cantonnée de quatre tourelles et ouverte par quatre petits gopuras. Elle fut en partie déblayée en 1912 en même temps que le soubassement de l'édifice central; le sol y apparut couvert d'un dallage qui fut dessouché avec soin; le gopura Est, seul conservé, inspira trop de craintes à Commaille pour qu'il tentât de le dégager.

Des mouvements nouveaux s'étant produits dans toute cette partie par suite de l'infiltration des eaux, une reprise générale dut être exécutée en 1917 et le gopura E. fut alors déblayé. Ce travail permit de reconnaître les étranges dispositions de la petite galerie du troisième étage dont une faible partie s'est conservée à ras de terre, dans l'angle Nord-Est.

De la salle S. du gopura E. il ne subsiste que les assises de base; il reste un peu plus de la partie Nord. La salle du bout de l'aile, fermée sur le dehors, est ouverte comme un porche sur le côté de la cour. La galerie vient buter contre le mur-pignon de la salle extrème du gopura. Un mur la coupe en deux dans toute sa longueur, percé de baies à balustres, disposition de trompe-l'œil

qui faisait croire du dedans comme du dehors à l'existence d'une galerie à fenêtres, abritée d'une vérandah continue (1).

La reprise du dallage exigea le relèvement des parties les plus inclinées et, dans l'impossibilité de toucher à la tourelle N.-E. en équilibre instable, on dut la laisser en contrebas, après en avoir muré les ouvertures. Un système de caniveaux et de gargouilles en ciment permit d'évacuer rapidement les eaux, d'étage en étage, jus qu'à l'extérieur. Il est accusé avec franchise et la matière même dont il est constitué évite tout risque de confusion. L'un de ces caniveaux, aménagé en étroite rampe, permetd'éviter l'ascension pénible ou la descente dangereuse des escaliers qui conduisaient des galeries II aux galeries I (²).

Galeries II. — Le deuxième étage présente un système de cours en étroits boyaux, de galeries petites, mais assez complètes, de gopuras d'axe remarquables, et de tours d'angle dont la dernière, celle du Sud-Est, s'était en partie conservée, mais tordue sur elle même et à moitié en porte-à-faux sur l'extérieur, dans un état si menaçant, en résumé, qu'aucun essai de conservation ne put être tenté à l'extérieur. Ce fut déjà chose hardie de l'étayer en dedans. La partie supérieure s'est abattue en 1918 (3); le reste, sauvé par les étais, a pu être repris alors avec moins de péril.

Les gopuras des galeries II sont célèbres par leurs remarquables basreliefs (<sup>4</sup>). Leur dégagement fut très délicat en raison de l'étroitesse de la cour II, de la dimension des blocs à extraire et de la crainte de détériorer ces sculptures (<sup>5</sup>). La photographie de ces dernières fut même rendue des plus difficiles par le manque de recul. Il fallut en outre démonter une partie du corps informe du Buddha couché pour rendre visible le gopura O. et ses panneaux de bas-reliefs (<sup>6</sup>).

De ces remarquables gopuras, un, celui du Sud, a conservé une partie de son couronnement circulaire et même du bouton terminal, simplement glissé à côté de la base; il donnera un exemple presque complet et sans doute unique de cette partie si souvent disparue, quand la conservation possédera les grues et échafaudages nécessaires pour le remonter. Tout le bas des

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVIII, vi, 35 et fig. 4

<sup>(2)</sup> FOURNEREAU dans sa restitution (Ruines d'Angkor, pl. 47), LAIONQUIÈRE, IK, III, p. 32 et 19-16, admettent l'existence de trois escaliers par face à cet étage. Ils n'existent, je crois, que sur la face Est, où les deux escaliers de côté apparaissent clairement comme des adjonctions postérieures.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, x, 68.

<sup>(4)</sup> ils ont été étudies par L. Finot, Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine, 1910 p. 155.

<sup>(5)</sup> RA, mai 1Q12, p 3.

<sup>(6)</sup> RA. juillet 1912.

gopuras et des galeries a été étayé avec le plus grand soin. L'état de certaines parties était en effet des plus inquiétants en raison du déplorable système adopté comme un perfectionnement dans la période d'art supérieur à laquelle appartient ce temple et qui se place entre l'art du Bayon et l'art d'Ankor Vat. Au début de cette période, pour remédier sans doute à des ruptures de linteaux et d'architraves des bàtiments construits dans la série précédente, on s'avisa de renforcer ceux-ci en y logeant une énorme poutre de bois : elle pourrit plus tard et la pierre, affaiblie par le canal nécessaire au logement de ce poitrail, se brisa avec bien plus de facilité.

Les soubassements énormes qui portent la galerie II sont en assez bon état. La section orientale de la face Sud, dans cet angle où un mouvement continu semble se produire, prenait de jour en jour un ventre plus inquiétant. Elle a dû être démontée et remise en équilible en 1920 (¹). A la même date, un arbre qui dressait son immense fût vertical sur le gopura E. de la galerie II a été descendu section par section (²). Les escaliers qui franchissent ce soubassement sont presque verticaux. Celui du Sud, par lequel se fait d'ordinaire l'ascension des touristes et qui donne accès au caniveau aménagé en montée, a été muni dans un angle de demi-marches en ciment qui réduisent la hauteur du pas à la dimension encore pénible de o m. 20 à 0.25.

Galeries III. - Les constructions de la terrasse inférieure ont été presque toutes rasées, et il est probable que leurs matériaux ont constitué le Buddha couché : il ne subsiste guère que les tours d'entrée des faces E. et S. Les tours d'angle et les galeries ne sont plus indiquées que par les assises de base. La cour dallée est beaucoup plus large à l'Est. Elle était occupée dans cette partie par deux édifices, analogues sans doute aux bibliothèques d'autres monuments; elles sont réduites à leurs lits inférieurs. Deux bâtiments moins importants, du même genre, existaient à l'Ouest (3). Le dégagement a mis au jour une addition intéressante, passage relevé sur colonnes trapues, dont nous avons vu un exemple aux cours II d'Ankor Vat. On n'a retrouvé ici, à l'Est et à l'Ouest de la pyramide, que les colonnettes souvent en place et dont la position d'ailleurs est marquée par des cercles entaillés dans le dallage. La partie E. de cette première terrasse à dû être débarrassée en 1917 ou 1918 de quelques grands arbres que Commaille avait cru pouvoir conserver et qui étaient devenus un danger, et seuls ceux de l'angle S.-E. ont pu être maintenus, au moins à titre provisoire; encore l'un des arbres réservés est-il tombé en avril 1919 devant l'escalier S. qui mène au deuxième étage, sans, par bonheur, faire grand mal (1)

<sup>(1)</sup> BEFEO, XX, 1V, 210.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

<sup>(3)</sup> Ils sont mentionnés dans le texte de l'IK, III, p. 41, mais non portés sur le plan de la figure 16.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XIX, v, 117.

Le soubassement est coupé sur chaque face par un escalier d'axe. A l'Est, celui-ci est doublé par deux autres qui correspondent aux entrées latérales du gopura et qui sont des additions postérieures, non liées au reste de la construction. L'escalier principal est interrompu dans le bas par l'arrivée de la plateforme qui surmonte la chaussée orientale. Un splendide arbre à huile qui ombrageait ce point, mais dont les racines compromettaient gravement la solidité de cette partie, a dû être débité par tranches en 1917.

Chaussée orientale. — Le dégagement de la chaussée, dont la conservation était fort aisée, avait été réservé en 1914 par Commaille pour la fin des travaux. Il fut repris en 1917 en même temps que l'étude du bassin qu'elle semblait traverser. Les fouilles ont révélé que cette chaussée, fort simple au début, avait été couverte ensuite d'un passage sur colonnes qui vient buter sur les perrons du temple et sur ceux de l'édicule central; puis que ce passage avait à son tour été terrassé et enfermé entre deux murs grossiers (1). Il reste peu de chose de l'édifice qui interrompait cette chaussée, et ses débris sont en fort mauvais état. Les bassins présumés entre le système de gopuras E. et le monument n'ont jamais existé; seul un petit bassin à 7 gradins de grès, de 37 m. sur 28, s'étend au Sud de l'édicule cruciforme de la chaussée. Les quelques blocs de grès mouluré de l'angle S.-E., qui amenèrent sans doute M. Aymonier (2) à supposer l'existence de ces bassins, sont les restes de la base d'un mur qui subsiste en partie sur une cinquantaine de mètres et qui se retrouve entier (3), avec son corps en latérite, sa base et son couronnement de grès, dans la butte artificielle au Sud du groupe des gopuras Est. Son retour n'apparaît pas vers ces entrées. Ce mur est au Nord de la levée de terre indiquée plus haut; elle le cache en partie. Les deux dépressions apparentes ne révèlent aucune trace de bordures; par contre des amorces de murailles transversales se détachent de la base du mur et de la chaussée centrale dans la dépression Sud, tandis que dans celle du Nord se voient des vestiges de constructions, restes d'escaliers de grès et débris de soubassements qui peuvent avoir fait partie d'une terrasse longeant l'enceinte méridionale du Phimanakas.

Gopuras Est. — Le dégagement des gopuras E. fut commencé par Commaille en février 1914 et marcha assez rapidement. On vit presque du premier jour que bien pau d'éléments en subsistaient encore (5), souvent d'ailleurs avec des inclinaisons fort dangereuses. Il est à présumer que la ruine de ces gopuras, qui étaient de dimensions exceptionnelles, est due au système défectueux des poutres noyées dans la pierre. L'étaiement exécuté plus tard sauva les derniers

<sup>(1)</sup> BEFEO. XVII, v, 51 et fig. 3.

<sup>(2)</sup> Cambodge, III, 114.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, x, 68.

<sup>(4)</sup> RA. février 1914.

restes d'une ruine complète lors de la chute, en avril 1919, d'un énorme arbre à huile, cassé par le milieu à la suite d'un coup de vent; l'effondrement fut localisé au point même où le tronc tomba sur le mur qu'épaulaient trois robustes contreforts en ciment armé.

Les gopuras E. du Baphuon se placent dans l'alignement N.-S. de la grande tour du Bayon et de la Terrasse des Eléphants. Cette communauté d'axes a été soulignée par l'ouverture d'une petite avenue entre le Bayon et ces gopuras. La vue y est cependant gênée par un bel arbre que cette avenue a rencontré et qu'il eût semblé regrettable de couper.

Ce dégagement fit paraître quelques lignes d'inscriptions et trois lingas, un dans chaque passage (1). L'opération était presque achevée en juin 1914, et le soubassement fut retrouvé à peu près intact sur la plus grande partie de sa longueur. Pour rendre d'une manière définitive cette partie à son rôle, un nettoyage plus complet et un étaiement des parties chancelantes durent être exécutés en 1917. Quelques décors de bas-reliefs, un fragment de fausse baie à balustres et une énorme pierre de couronnement ont été trouvés dans cette opération.

Le dégagement du terrain devant le gopura a révélé des traces de murs peutêtre antérieurs au Baphuon et dont la base seule subsiste; le haut semble avoir été démoli et les matériaux utilisés pour quelque construction postérieure. Ces vestiges de murs, où apparaissent des fragments de bas-reliefs, se recoupent de façon irrégulière sans se raccorder aux soubassements du gopura (²).

Palais royal, Phimanàkàs. — L'édifice principal de ce groupe, auquel est réservé plus spécialement le nom de Phǐmānàkàs, tandis que le terme d'enceinte royale ou de palais est attribué à l'ensemble, se trouve vers le milieu d'un vaste espace enclos de murs. Ce terrain s'allonge de l'Est à l'Ouest et est divisé en quatre sections inégales. Une première division, assez petite, s'ouvre directement à l'Est, au Nord et au Sud; une seconde, la plus importante et qui contient le Phǐmānàkàs, devait être en communication directe avec la première sans qu'on reconnaisse les traces nettes de la porte; elle s'ouvrait également au Sud et au Nord par deux gopuras. Deux autres cours, de dimensions moins vastes et dont la dernière n'est qu'un étroit rectangle sans aucune ouverture à l'Ouest (1), devaient forcément s'ouvrir à l'Est. Le mur séparatif entre les cours let II est postérieur à l'installation générale et repose sur le sol de remblai à o m. 80 (+3 m. 50) (1) au dessus du niveau primitif marqué par le dallage qui

<sup>(1)</sup> RA. mars et mai 1914.

<sup>(2)</sup> RA. décembre 1916.

<sup>(1)</sup> Moura, Royaume du Cambodge, I, 33. indique une porte monumentale à l'Ouest; il n'existe même pas de brèche en ce point.

<sup>(4)</sup> Le zéro est pris devant la Terrasse des Eléphants; il est à 0 m. 80 au dessous du pied du soubassement extérieur de l'entrée E de l'Enceinte du palais. Cf. H. MARCHAL, Dégagement du Phimānakas. BEFEO, XVI, 111, 66.

entoure au fond de la fouille le Phimanakas (+ 2 m. 70). Nous ne savons encore rien du mur postérieur II-III (1). Sa position bizarre par rapport aux gopuras S. O. et N.O., semblable à celle du mur antérieur I-II par rapport aux gopuras S. E. et N. E., fait supposer qu'il fut construit en même temps que ce dernier. Le dernier mur III-IV paraît ancien.

Nous procéderons de l'Ouest à l'Est, mentionnant seulement les cours postérieures et les quelques restes de murs qui les séparent de la section centrale, toute cette partie n'ayant été l'objet d'aucune étude nouvelle (2).

Dans la cour moyenne II, outre le monument important dont nous allons résumer les travaux, existent au Nord deux bassins. l'un connu de tout temps et qui est de beaucoup le plus important, un autre découvert en 1917 à l'Est du premier (4). Dans la partie S.-E. se voient une terrasse bouddhique et quatre édifices semblables entre eux, disposés sur une même ligne Nord-Sud.

Enfin dans la première section subsistent dans l'angle S.-E. les restes plus ou moins bien conservés de trois autres bâtiments, et vers l'axe ceux d'une terrasse ornée.

Phǐmānàkàs. — Le monument principal paraît placé sur le même axe N.-S. que le Baphuon, et une percée ménagée par nous à cet effet dans la végétation permet de voir le sommet d'un monument de celui de l'autre. J'ignore si le Phǐmānàkàs a son centre sur l'axe longitudinal de l'Enceinte; une différence d'orientation du gopura E., qu'on peut croire placé sur cet axe, et du Phǐmānàkàs, fait que les axes censés parallèles ou communs font un angle de 5° 34' (¹); le centre du Phǐmānàkàs se trouve à 20 mètres environ au Sud de l'axe des portes du gopura E., de telle sorte que cet axe prolongé tomberait sur l'angle N.-E. du degré inférieur de la pyramide, d'après Commaille, tandis que M. Marchal dit que le centre de chaque édifice serait à 20 mètres environ de l'axe de l'autre, soit sur son dessin à peu près le double de la donnée précédente (°). On dut par suite dévier légèrement l'avenue d'accès qui mène du gopura principal au monument.

<sup>(1)</sup> Je désigne par les deux chiffres romains, correspondant à deux des sections de l'enceinte, le mur qui les sépare, et par S. E. et S. O. sans trait d'union les deux gopuras du côté S. (S. E. étant naturellement celui le plus voisin de la façade E.); de même pour les gopuras du côté Nord.

<sup>(2)</sup> Les seuls renseignements un peu sérieux qu'on possède à ce sujet sont ceux donnes par Commaille dans son Guide, p. 178, et les notes prises en 1916 dans une visite minutieuse de la face interne du mur et que l'on trouvera plus loin.

<sup>(4)</sup> Il est déjà marqué sur le plan de Moura, loc. cit.

<sup>(1)</sup> MARCHAL, loc. cit., p. 65, n. 1 et fig. 10.

<sup>(°)</sup> Commaille s'était avisé de cette divergence d'axes dès le début des travaux (RA. janvier 1908) et l'attribuait à une erreur de 1º dans l'orientation exacte du gopura, erreur qu'il disait fréquente dans les constructions d'Ankor.

Le Phimanakas est une pyramide en latérite et en grès, à plan rectangulaire allongé dans le sens Est-Ouest. Le sommet de la pyramide était constitué par un édicule à quatre baies, carré, sur un soubassement considérable également carré Il apparut, au dégagement, que les murs de la salle supérieure ne devaient pas s'élever à une très grande hauteur et que les superstructures n'y étaient sans doute pas en matériaux durables. Le nombre des blocs qui encombraient la petite salle ne représentait qu'un faible volume de maçonnerie, et aucun d'eux ne montrait les formes caractéristiques des toitures de pierre ou des superstructures de pràsat. D'autre part, on voit mal sur les restes de construction conservés l'établissement de la haute pyramide de bois et de motifs dorés que suggère le texte de Tcheou Ta-kouan (1), et nulle trace de l'accrochage nécessaire d'une partie si exposée aux coups de vent ne se découvre à cette heure. L'exécution du sommet actuel de la pyramide est des plus médiocres, et cette chambre supérieure paraît n'être qu'une construction de basse époque. L'hypothèse la plus vraisemblable est que nous sommes ici en présence d'une restauration hàtive et maladroite du corps de l'édifice vu par le voyageur chinois, à la suite de la chute ou de l'incendie des superstructures légères et dorées qu'il appelle « tour d'or ». Cette réparation médiocre aurait alors fait disparaître jusqu'aux dernières traces de la construction primitive. Il n'y a rien à conclure de l'existence du trou carré qui se trouve au sommet de la pyramide, à l'intérieur de cette chambre grossière. C'est une simple fouille exécutée par les chercheurs de trésors, déjà ancienne d'ailleurs, car l'excavation contient quelques blocs tombés du haut des murs de la nouvelle petite salle.

L'étage dont se détache le soubassement spécial de cet édifice central consiste en une terrasse enfermée par une galerie étroite à voûte apparente qui passe sous quatre minuscules gopuras; elle n'est que décorative et si petite qu'on s'y tient tout juste debout. Les courettes irrégulières enfermées entre le soubassement carré et les galeries en rectangle ont reçu deux dallages: le premier, contemporain de la construction, est formé de briques à plat; un second dallage en latérite vient s'y superposer et met de niveau le sol des cours et celui des galeries en enterrant le soubassement de ces dernières. Une partie de ce second dallage a été enlevée pour montrer les deux états.

Cet ensemble est porté par trois grands gradins de latérite, profilés et munis d'escaliers fort raides sur les quatre faces. Celui de l'Ouest, qui, comme celui de l'Est, est de pente un peu plus facile, a été réparé sur un tiers de la largeur (2) pour rendre l'ascension moins dangereuse.

L'angle N.-O disparaissait dans une masse de terre que maintenaient quelques arbres. Le travail de déblai a fait voir qu'il ne s'agit pas là d'un

<sup>(!) «</sup> Dans les appartements de repos du souverain il y a encore une tour d'or » (BEFEO, II, 143). « Dans le palais il y a une tour d'or au sommet de laquelle couche le roi » (ibid. 144).

<sup>(2)</sup> RA. février 1917.

éboulement (1); ce fut encore un apport volontaire dont la raison ne se montre pas clairement, mais dont nous avons vu déjà d'autres exemples à Ankor Vat et au Bayon.

Fouille autour du Phimānàkàs. — Le gradin inférieur a été enterré sur une hauteur de 2 m. 50 environ par un formidable remblai qui peut provenir du creusement des bassins Nord (2). Cette modification importante, découverte en 1916 par M. H. Marchal, a conduit à dégager tout le bas de la pyramide par une fouille de 15 m. de largeur sur les faces E. et O., de 12 m. pour les autres (3). Les eaux qui se fussent amassées dans cette fosse sont évacuées vers le grand bassin N. par une ligne de buses dont la tranchée a été refermée après installation d'un regard central.

La fouille de l'Est a fait disparaître les deux tas symétriques de blocs de latérite signalés par M. L. de Lajonquière (4). C'étaient sans doute les débris informes de deux čeděi assez modernes.

Les environs immédiats du monument ont, depuis sa construction jusqu'au dernier état où nous l'avons trouvé, présenté quatre niveaux successifs : 1° le premier niveau correspond à une hauteur de + 2 m. 70 par rapport au zéro pris devant la Terrasse des Eléphants, au bas de la plinthe du soubassement de cette terrasse; 2° un premier remblai de 0 m. 80 qui amena le dessus du sol à + 3 m. 50; 3° un second remblai qui le porta à + 4 m. 10; 4° le remblai final avec son dallage et la terre accumulée naturellement par dessus : la hauteur finale fut alors de + 5 m. 35.

1° Le premier niveau est constitué par une aire formée, comme celle des cours supérieures, d'un dallage de briques à plat (0 m. 25 × 0 m. 15 × 0 m. 08 ou 10); il entoure le gradin inférieur sur une largeur de 4 mètres; l'aire est continuée par un conglomérat de latérite pilonnée. Elle a reçu sur toute sa surface peut-être et de la même façon que les courettes supérieures, un dallage de latérite de 0 m. 20 à 0 m. 30 qui cache aussi en partie la plinthe du grand degré, mais porte les marches de départ des escaliers. L'aire est entaillée de deux rigoles anciennes dont les parties N. et S. se perdent dans l'ancien remblai non fouillé; ces rigoles ont été réunies par nous au moyen d'autres artificielles pour conduire les eaux à la ligne de buses (5). Une terrasse existait sur ce niveau inférieur du côté Sud. Elle reposait sur ce dallage ainsi que les marches inférieures. Celles-ci sont en grès mouluré et tracées en accolade; elles

<sup>(1)</sup> RA. octobre 1917.

<sup>(2)</sup> Il est vrai que ceux-ci ont été à leur tour en grande partie comblés ensuite, on ne sait pour quelle raison ni avec quelles terres.

<sup>(8)</sup> Cette différence de largeur est due à la présence de substructions postérieures retrouvées au cours des travaux et dont il sera parlé plus loin.

<sup>(4)</sup> IK, III, p. 55. RA. septembre 1916.

<sup>(5)</sup> RA. mai 1918.

marquent le premier départ des quatre escaliers du Phimānakas. La partie de cette terrasse qui fut dégagée en premier lieu consistait en un bras dirigé vers le Nord et muni d'un perron axé sur l'escalier S. du monument. La terrasse proprement dite s'allonge E.-O. et les restes s'en reconnaissent jusqu'à 6 m. 80 à l'Ouest, 26 m. 80 à l'Est de l'axe N.-S. de l'édifice (1). Sa masse se perd dans la partie non déblayée. Cette terrasse est constituée par un mur de soutènement mouluré, tout entier en latérite, d'une épaisseur moyenne de 0 m. 40 et dans sa plus grande hauteur de 1 m. 70, dallage compris. Cette terrasse a été dérasée par les Khmèrs à 1 m. 40, c'est-à-dire à +4 m. 10.

2º Le deuxième niveau ne paraît accusé nettement que par le dallage du figuier sacré et la stèle qui mentionne ce dernier. C'est sur la face E. et près de l'angle S.-E. du monument, un dallage de grès soigné mais discontinu, porté par une assise de latérite. Il se poursuit vers le Sud et vers l'Est par deux étroites allées traitées de même et qui se perdent dans les parties non encore déblayées. Dans ce dallage (²) une excavation carrée entourée d'une margelle (³) doit correspondre à l'emplacement du figuier mentionné dans la stèle qui fut trouvée en place sur ce dallage contre le parement inférieur du premier degré (¹).

3° L'escalier de la terrasse S. qui repose sur le premier niveau, est dérasé sur sa quatrième marche à 1 m. 40 au-dessus du sol inférieur, c'est-à-dire à +4 m. 10, et ce niveau correspond au dessous d'une seconde marche de départ en grès qui interrompt l'escalier S. du Phǐmānàkàs à cette hauteur. On ne retrouve pas de marche semblable aux autres escaliers, mais le remblai se continue, et il est probable qu'une aire nouvelle fut établie à ce niveau. Ce travail a été exécuté avec grand soin et se compose d'une sorte de bétonnage à sec fait de latérite pilonnée. Il semble « avoir été effectué à une époque assez peu éloignée de l'achèvement de l'édifice; car les premières marches de l'escalier de la face E. qui s'y trouvaient noyées paraissent à peu près neuves, alors que des traces d'usure très marquée commencent avec la cinquième marche » (5). Un doute subsiste cependant, car le remblai ne peut que difficilement être antérieur à la stèle du figuier et surtout à une stèle du même temps (6), fin du XII e siècle de notre ère, qu'il enrobait devant l'échiffre N. de l'escalier Est.

(1) RA. juillet 1918.

<sup>(2)</sup> Ce dallage sut soutenu par nous sur les bords au moyen d'une murette de latérite pour éviter son effondrement par suite du soirage du remblai sur lesquel il portait (RA. janvier 1918).

<sup>(3)</sup> Pour plus de détails voir l'article de M. H. Marchal cité plus haut.

<sup>(4)</sup> Cozoès, Camb. 484. BEFEO, XVIII, 1x, 9-12 et pl. 1-11.

<sup>(5)</sup> MARCHAL, op. cit., p. 64.

<sup>(6)</sup> Cons. Camb. 485. RA. novembre 1916

Sur l'aire obtenue avec le bétonnage, des traces charbonneuses (1), des débris de tuiles, d'antéfixes et d'épis de faîtage en terre cuite (2) semblent marquer l'existence de diverses constructions légères que l'incendie aura détruites.

Entre le 2<sup>e</sup> et le 3<sup>e</sup> niveau, des murs de latérite, qui ne sont pas destinés à être vus, doivent être les substructions soit de ces bâtisses légères, soit d'autres qui se seraient élevées sur ce plan du côté Sud. Ces fondations posent sur le premier remblai à +3 m. 50; elles ébrèchent les murs de la terrasse Sud. Ces murs s'élevaient à une hauteur moyenne de 1 m. 80 au-dessus du dallage inférieur, atteignant ainsi +4 m. 50 (3).

Sur le remblai de latérite pilonnée, un mur grossier en grès de 0 m. 80 environ de largeur, s'éloigne de l'Ouest à l'Est, non loin de l'échiffre N. de l'escalier principal et venait presque affleurer le sol final (4).

4° Le quatrième niveau, nettement caractérisé par la présence d'un dallage assez rudimentaire et non continu, en blocs de latérite, correspond à peu près au sol actuel; il n'était recouvert en effet que d'une légère couche d'humus (+5 m. 75).

Un certain nombre de pierres sculptées (3), qui semblent provenir d'un basrelief analogue à ceux de la Terrasse du Roi Lépreux, furent trouvées surtout
dans le voisinage de la stèle du figuier, dans les fouilles Sud, près de l'angle
Sud-Est (6). Il n'a pas été possible de les recomposer, ni même de se rendre un
compte exact du rôle qu'elles ont pu jouer. Sur les quatre côtés de la fouille (7),
à 15 mètres du gradin inférieur du Phǐmānàkàs, au Sud et à l'Est, à 12 mètres
au Nord et à l'Ouest, un mur en latérite qui semble avoir été en gradins tournés
vers l'édifice, mais qui présente quelques solutions de continuité, limitait un
rectangle non concentrique au monument. Sa base était à 1 m. 20 au-dessus (8)
du niveau inférieur (+3 m. 90). Il monte presque au plan du sol actuel.
La partie E. présente un double décrochement tourné vers l'Ouest, face à
l'escalier principal de l'édifice (9). Divers massifs de latérite trouvés ça et là
dans l'espace circonscrit reposaient sur une épaisseur de terre de 0 m. 60 à

<sup>(1)</sup> RA. décembre 1916.

<sup>(2)</sup> H. MARCHAL, op. cit., p. 63 et 64.

<sup>(3)</sup> ID. ibid., p. 64 et fig. 6.

<sup>(4)</sup> Deux traces de fondations de murs en latérite ont été trouvées dans l'angle S-E dirigées E O.; leur niveau exact n'est pas précisé (RA. décembre 1917).

<sup>(3)</sup> H MARCHAL, op cit., p. 64 et sqq.

<sup>(6)</sup> RA. novembre 1917.

<sup>(7)</sup> RA. juillet 1918.

<sup>(8)</sup> Le RA. de mars 1917, au début de la découverte de ce mur, l'enferme entre + 1 m. au-dessus du niveau inférieur et — 0 m. 40 sous le niveau actuel du sol, entre + 3 m. 70 et + 5 m. 35 par rapport au zéro adopté.

<sup>(9)</sup> RA. mai 1917.

t m. 20 (1). Enfin deux massifs de ce genre sont disposés symétriquement devant l'escalier O., des deux côtés de l'axe principal. Des restes de mâts décoratifs en bois furent rencontrés sur les deux échiffres du perron de la terrasse S. du premier niveau; d'autres mâts furent dégagés devant l'escalier N. et le long du mur du premier degré de la pyramide, sans que la situation exacte du niveau où ils apparaissaient hors de terre puisse être déterminée avec précision (2). Rappelons que cette fouille a donné, outre les débris de toiture déjà mentionnés, d'autres fragments intéressants, signalés et pour une part dessinés dans le Bulletin (3).

Tranchée entre le Phimanakas et le grand bassin. — La tranchée creusée à 3 m. 50 de profondeur pour placer les buses a rencontré diverses substructions (fig. 1): en A, départ de la ligne de buses, à fond de fouille, un mur de latérite, puis un autre en C, tandis qu'en B, à la même

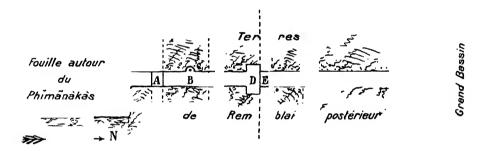

Fig. 1. — Tranchée d'écoulement entre la fouille pourtournant le Phimānàkàs et le Grand Bassin.

profondeur était un morceau de mât rond fiché verticalement, semblable à ceux trouvés près du monument. En D, le regard de visite est appuyé contre un mur en latérite E qui part à 1 m. 80 du fond de fouille (+4 m. 50 environ) pour venir affleurer le sol extérieur; un mur analogue se voit en F. Enfin en G, point d'aboutissement des buses, on traversa le massif de latérite qui borde le grand bassin. Des morceaux de bois importants ont été trouvés entre les points E, F, des débris de tuiles entre A et C (\*).

Bassin principal. — Le grand bassin, dont le creusement paraît avoir amené les modifications de niveau signalées plus haut, offre lui-même une disposition

<sup>(1)</sup> RA. mars-juin 1918.

<sup>(2)</sup> RA. décembre 1916.

<sup>(3)</sup> H. MARCHAL, loc. cit. et BEFEO, XVIII, x, 69.

<sup>(4)</sup> RA. août 1917.

anormale qui peut avoir pour raison le désir de ne pas évacuer trop loin cette masse formidable de déblais. Rappelons d'ailleurs, fait qui ne simplifie pas le problème, que ce bassin, comme celui qui se trouve plus à l'Est, a été remblayé ensuite, on ne sait avec quelles terres.

Les dispositions du premier bassin reconnues au cours de ces travaux sont les suivantes. Il s'étend de l'Est à l'Ouest, laissant au Nord un espace assez large traité en véritable rue; elle est limitée par une sorte de margelle qui forme le gradin supérieur : le dessus en est à + 2 m. 00, c'est-à-dire à 0 m. 70 au dessous du niveau ancien du Phimanakas. Les bassins est constitué par plus d'une dizaine de gradins ordinaires. Mais, et c'est ce qui fait son originalité, il est dominé au Sud, du côté du monument, par une sorte de tribune continue formée de plusieurs hauts gradins qui se retournent sur la plus grande partie de la face Ouest et une part du côté Est. Cette combinaison présentait le double avantage de former estrade et d'entasser les déblais entre le monument et le bassin. Le dessus du gradin supérieur (+5 m. 21) est à peu de chose près au même niveau que les terres qu'on amassa autour du Phimanàkàs (+ 5 m. 37). Cette disposition semblerait indiquer que ce bassin, aujourd'hui remblayé, fut creusé après la construction de l'édifice et de son enceinte. Mais le problème est tellement complexe qu'il serait imprudent d'être trop affirmatif, tant que toutes les données n'en auront pas été fournies par la suite des recherches. A cette heure, le bassin est dessiné par une fouille périphérique qui dégage seulement la margelle ou les deux premiers gradins ordinaires (1). Un sondage au centre donna 4 mètres de profondeur au-dessous du niveau supérieur du remblai, qui est au ras de la margelle; il descendit ainsi à - 2 m. environ; la fouille ne put être alors poursuivie parce qu'elle rencontra l'eau. D'autres excavations sur les bords ont dégagé une dizaine de gradins de grès moulurés, sans atteindre non plus le dernier.

Quatre gradins plus importants constituent les faces de l'estrade S. dont nous avons parlé. Les deux inférieurs sont pris aux dépens des quatre gradins supérieurs du bassin proprement dit; ceux-ci en effet ont été bloqués deux à deux par l'adjonction d'autres pierres qui en cachent les moulures. Des restes d'une balustrade de nāga du type habituel ont été retrouvés au Sud près du gradin supérieur. Ces gradins supplémentaires ne sont pas de hauteur constante et vont en s'abaissant un peu du centre de la face S. aux extrémités. Le gradin supérieur est orné dans toute la longueur, de groupes alternés consistant en un garuda mâle entre deux garudas femelles, un roi ailé entre deux reines. Le second gradin a pour décor une suite de nāgas et de nāgīs disposés d'une façon semblable; la personne principale offre deux types qui alternent: serpent à sept têtes ou roi humain caractérisé en nāga, comme les reines, par

un groupe de serpents dans sa coiffure. Dans le haut de chacun de ces gradins, des apsaras à mi-corps forment cariatides (1).

Les deux gradins inférieurs sont ornés seulement dans les blocs rapportés pour constituer un gradin important avec deux des gradins ordinaires. Une partie offre des hamsas et tout le reste montre des animaux aquatiques: le décor s'interrompt et les blocs sont restés bruts à l'endroit le plus apparent, au milieu de la face Sud (2). Peut-être ce point attendait-il quelques dispositions spéciales d'escalier.

Aux angles, les gradins supérieurs ornés se retournent. Du côté E. ils descendent assez vite vers une rue dallée qui sépare le grand et le petit bassin. Leur état de ruine, comme la présence d'un arbre énorme qu'il serait regrettable d'abattre et qui a tout saccagé par le travail de ses racines, ne permet pas de se rendre un compte exact de la façon dont cette composition bizarre se terminait. Elle s'amortissait aux flancs d'un escalier qui descendait du niveau supérieur jusqu'à la rue dallée entre les deux bassins. De cet escalier il ne subsiste guère que les murs d'échiffre en latérite; tout l'intérieur semble avoir été constitué seulement par un remblai de terre. L'existence probable de ce degré expliquerait peut-être la découverte d'un lion et d'un nāga polycéphale en ce point. On voit difficilement où les placer autrement.

Du côté Ouest, les gradins ornés, bien qu'en fort mauvais état, se continuent sur toute la longueur avec le même décor, sauf dans la partie centrale où se trouve un escalier assez étroit; il descend jusqu'à la frise inférieure de poissons qui masque les degrés ordinaires moulurés. Au Nord de cet escalier, les personnages sculptés sont à une échelle plus grande que ceux du reste des gradins. D'ailleurs en cet endroit, un léger décrochement en saillie semble correspondre à un motif ornemental disparu, mais sans doute composé avec des éléphants, d'après les pierres sculptées retrouvées près de là. Les gradins supérieurs ont souffert et il a fallu en plusieurs endroits remettre en place et redresser des pierres qui avaient glissé.

A l'angle N.-E., la ruine a rendu la terminaison de ces gradins supérieurs presque indéchiffrable (3).

Les côtés S. et O. sont limités par une sorte de large margelle qui continue le dernier des gradins ordinaires. Elle est suivie par une rue dallée; de l'autre côté une rigole court devant un bahut mouluré, bord d'une aire qui paraît avoir porté des constructions légères; elles semblent indiquées par de nombreux trous ronds qui ont pu en recevoir les pilotis. Il est possible que le dallage aille jusqu'au mur, mais deux sondages pratiqués près de celui-ci ont montré qu'alors il n'en resterait presque rien (4). Le mur dans cette longueur présente diverses

<sup>(1)</sup> COMMAILLE. Note sur la décoration cambodgienne, BEFEO, XIII, 111, 20 et pl. XVI.

<sup>(2)</sup> RA. août 1917.

<sup>(3)</sup> RA. juillet 1917.

<sup>(6)</sup> RA. août 1917.

petites baies et même une poterne ou deux murées et une évacuation d'eau; de nombreux trous dans la paroi marquent la présence d'appentis et même d'un plancher au-dessus du niveau de la sortie d'eau.

A l'Est, la même rue dallée sépare les deux bassins qui ont chacun leur margelle. La chaussée présente en son milieu des trous qui durent recevoir des supports ou plutôt des mâts (1).

Le bassin oriental a des gradins simples qui ont été reconnus au moyen d'un simple sondage (2); ils sont au nombre de 13, de 0 m. 35 de large sur une hauteur moyenne de 0 m. 39. Le 13<sup>e</sup> gradin finit à une profondeur de 4 m. 50 (— 2 m. 50 environ) sur un fond de latérite pilonnée (3).

Edicules. — Dans la même section, section principale de l'enceinte, les quatre édicules qui s'alignent sur un front N.-S. près du mur séparatif E. ont leur aire commune de briques à 1 mètre au-dessous du sol actuel. Mais ce sol est en pente depuis le monument jusqu'au gopura, avec une brusque dénivellation près du mur. La base des édicules paraît ainsi correspondre au troisième niveau autour du Phĭmānàkàs (+4 m.10) et plutôt sans doute au deuxième, celui de la terrasse du figuier (+3 m.50).

Ces quatre édicules en longueur font face à l'Ouest. Ils sont portés chacun par un soubassement propre en latérite, et un soubassement de grès; ils ont un avant-corps de grès, tandis que la salle même est presque toute en briques. Dans le soubassement en latérite on remarque de nombreuses échancrures demi-circulaires, destinées sans doute à recevoir des mâts. Entre les deux édifices du milieu, deux dalles carrées de grès sont encastrées dans l'aire de briques. Sur l'une d'elles est figurée une rosace. Des pierres analogues, mais qui ne sont plus en place, ont été trouvées près de l'édicule le plus au Sud (\*). Ces bâtiments, qui n'ont laissé que peu de décombres, paraissent être restés inachevés ou n'avoir eu qu'une couverture légère, mais non en tuiles.

Terrasse. — La terrasse cruciale voisine repose sur le sol actuel et fait donc partie de la série la plus récente de constructions. Il en est de même du mur séparatif en latérite (5). La terrasse a été nettoyée et son dallage réparé; les statues qu'elle portait (6) ont été mises au dépôt.

Première section. — La première section, celle dans laquelle ouvrent le gopura E. et les deux gopuras S. E. et N. E., contient divers vestiges qui ont été dégagés. L'avenue un peu oblique percée pour conduire du gopura E. au

<sup>(1)</sup> RA. juillet 1917.

<sup>(2)</sup> RA. mars 1917.

<sup>(3)</sup> RA. août 1917.

<sup>(4)</sup> RA. août 1917.

<sup>(5)</sup> RA. juillet 1917.

<sup>(6)</sup> Guide, p. 179 et IK, III, p.

Phimānakas a ébréché le mur séparatif qui ne montre aucune trace de porte (1). Elle laisse au Sud une sorte de terrasse constituée par deux bordures de grès en direction E.-O., à 9 m. l'une de l'autre et qui posent sur le sol de remblai. La bordure N. est dans l'alignement de l'axe de la petite entrée latérale S. du gopura Est (2). Une avenue tracée du gopura S. E. au gopura N. E. suit le mur séparatif sans rencontrer aucun vestige nouveau. Des trois édicules qui se trouvent dans l'angle S.-E., le plus important et le mieux conservé est celui du Nord; son intérêt est médiocre. Il reste bien peu des deux autres (3).

Ces édifices, au moins le plus méridional, posent sur le sol primitif dont nous allons parler et qui, bien que plus bas que celui sur lequel fut élevé le Phĭmānàkàs, doit correspondre à la même époque de constructions (\*).

Le dégagement du gopura E. a conduit en effet à de très intéressantes constatations qui marquent divers remaniements curieux. Ils sont liés à l'histoire de la Terrasse des Eléphants. Avant de les exposer, donnons les observations d'ordre plus général qu'ont amenées les premiers travaux.

Ce gopura a été débarrassé en 1912 de l'amalgame de briques et de termitières qui en obstruait certaines salles et en bloquait même en partie les entrées. Ce dégagement avaitdéjà rendu 1 m. 50 de hauteur au porche et fait apparaître les perrons qui y donnaient accès, depuis le niveau de la Terrasse des Eléphants (°). Au cours de ce travail furent trouvés de nombreux crampons métalliques en forme de double T et d'intéressants débris de statues : sept têtes et cinq corps. M. de Mecquenem, conservateur intérimaire à l'époque, les fit disposer dans une des salles latérales du gopura sur des dalles relevées à 1 m. 20 de hauteur. L'une de ces têtes, plus grande que nature, est coiffée d'une masse cylindrique couverte de fines arabesques, avec au devant une figurine de buddha assis, presque détachée; une autre, aux traits assez fins, a les cheveux tirés en arrière et noués en chignon. Une seule tête se rapporte à un corps, accroupi. Elle a la même coiffure cylindrique, mais ornée d'une rosace au sommet et de pendeloques à la périphérie (°).

Des constatations faites en 1917 au cours des travaux d'ensemble du Phimanàkàs, il résulte clairement que la Terrasse des Eléphants est une addition postérieure qui vint modifier la combinaison des entrées du monument et de la cour au devant du gopura. Lorsque les travaux ont commencé, la Terrasse des

<sup>(1)</sup> RA. juillet-août 1916.

<sup>(2)</sup> RA. mai 1917.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XIX, v, 117.

<sup>(4)</sup> Id., XVII, vi, 56.

<sup>(5)</sup> RA. mars 1912.

<sup>(</sup>d) M. de Mecquenem avait tenté de protéger ce dépôt local contre les intempéries en couvrant ce gopura par un toit léger, peu visible, qui n'a pas duré. Le système des dépôts par monument ayant été abandonné, cette couverture n'a pas été maintenue.

Eléphants conduisait de plain-pied aux perrons des trois portes, et l'on ressortait sur la face O., presque de niveau avec le terrain de l'enceinte.

En réalité, le gopura avait un soubassement constant sur les deux faces, et celui-ci était relevé sur l'extérieur seulement par un autre soubassement plus important (¹), de telle sorte qu'avant la construction de la Terrasse des Eléphants, il fallait de l'extérieur franchir deux perrons superposés pour entrer dans le gopura, puis en redescendre un pour se trouver sur le sol primitif de l'enceinte, dallage de grès et de latérite aux environs du gopura, à o m. 75 en dessous du sol actuel (+2 m. environ). De même le mur d'enceinte en latérite possède une base simple qui s'oppose à la corniche; elle porte sur un soubassement commun aux deux faces, doublé à l'extérieur seulement par un autre soubassement dont la paroi intérieure est brute et enterrée.

La nécessité de faire connaître les deux dispositions successives a conduit à diviser franchement ces restes par l'axe E.-O. La partie N. a été laissée en état, celle du Sud dégagée jusqu'au niveau inférieur primitif. On voit ainsi dans la partie qui fut enterrée, le perron central resté comme neuf, alors que le perron S est profondément usé, différence qui ne peut s'expliquer à cette heure que par des hypothèses. La courette S. est vide; la courette N. a contenu un édifice, au moins commencé, allongé E.-O. et appuyé par son vestibule au mur O. de la Terrasse. Le motif des garudas semble préparé au Sud pour aller buter sur le soubassement du gopura, mais s'interrompt avant d'y arriver. Au Nord, il semble disposé pour se retourner vers le Nord, séparé par une dizaine de mètres du gopura.

Gopuras. — En dehors des constatations faites sur le gopura E., les travaux n'ont apporté aucune observation intéressante sur les divers gopuras; ceux-ci ont été étayés aux points où leur état était inquiétant. Quelques-uns des amortissements d'angle si remarquables, en forme de réductions de pràsat, et de beaux motifs d'angle de frontons, ont été trouvés en terre et redressés auprès de ces édifices.

Enceinte. — L'enceinte présente des dispositions assez énigmatiques. Le mur qui la constitue et qui est percé par les divers gopuras est en latérite. En ligne droite partout ailleurs, ce mur se décroche dans sa partie E. vers l'intérieur comme pour laisser un espace plus important devant le gopura E. en reculant celui-ci. Tout autour de l'enceinte, à une vingtaine de mètres, un second mur vient former une ceinture continue enfermant entre lui et le premier des cours longues qui, en certains points au moins, étaient occupées par des bassins. Ce mur s'écarte davantage à l'Ouest sur une partie de sa longueur, sans que la raison de cette disposition apparaisse clairement. Il disparaît en

partie au Sud sous une levée de terre longeant l'espace oriental qui s'étend entre le Baphuon et son groupe d'entrées. Des murs transversaux limitent une petite cour devant chaque gopura. Ils sont d'ordinaire percés chacun d'une porte qui donne accès aux cours longues d'entourage. Détail bizarre, il semble bien que les courettes aient été fermées sur l'extérieur par un mur continu. Dans la courette S. O. on doit descendre de la levée de terre qui recouvre le mur, et celle N. O. est fermée au Nord par un mur de latérite sans aucune trace de porte axiale: l'accès se fait par une brèche latérale. Il est possible d'ailleurs que les dispositions anciennes soient ici masquées ou dénaturées par des travaux hâtifs de protection exécutés au cours des dernières luttes avec les Siamois, comme ceux que nous avons signalés au Bayon. Les murs transversaux à la face E. prolongent les décrochements du mur intérieur et viennent buter contre la Terrasse des Eléphants où ils sont arrêtés par une section brutale: le mur extérieur, s'il a existé, a dû être démoli pour laisser place à la construction de cette Terrasse.

Sur la face N., le mur extérieur se retourne et s'écarte à mi-distance des deux gopuras, puis repart à l'Est. C'est une construction peu soignée. Il rencontre les restes d'une terrasse de grès où se trouvaient deux statues ébauchées, l'une de femme debout, trouvée sans tête, l'autre d'homme, presque renversée. Tout à côté commence un mur de latérite soigné et orné qui pourrait être l'enceinte du Tép Praṇam. Il se perd dans le Nord.

En plus des cinq gopuras, les travaux ont dégagé une porte plus simple, mais qui forme néanmoins un petit motif orné entre les deux entrées de la face N., à environ 5 m. à l'Est de l'axe N.-S. du Phĭmānàkàs. Cette porte, à laquelle on accédait par quelques marches, était constituée par les éléments habituels: chambranles, colonnettes, linteaux, dont quelques fragments ont été retrouvés dans les déblais avec des débris métalliques. Elle a dû être étayée, une bonne part des superstructures étant suspendue dans le vide.

Le mur qui fait tout le tour présente, outre ces cinq gopuras et cette porte supplémentaire, divers détails reconnus au cours d'un cheminement au coupe-coupe, le long de la face intérieure, en 1916. Bien qu'aucun ne soit typique, ils pourront dans la suite fournir quelques indications sur les arrangements intérieurs de cette vaste enceinte, encore à cette heure très problématiques. Nous avons signalé sur le mur N. les traces d'appentis correspondant aux habitations légères rangées le long du grand bassin. Dans la partie O., le mur, entre l'avant-dernière section et la dernière, est percé de meurtrières qui plongent dans cette cour longue, évoquant ainsi pour cet espace énigmatique, où l'on a voulu voir un harem, l'idée, tout aussi hypothétique d'ailleurs, d'un ergastule. Ce mur O. présente sur la cour étroite des traces d'appentis, tandis que les trois autres murs n'offrent aucune ouverture et ne montrent d'ailleurs rien de spécial. Une brèche axiale dans ce mur intermédiaire correspond sans doute à la porte.

La conservation parfaite des grands murs extérieur et intérieur et du mur qui ferme la cour longue occidentale semble indiquer pour ces constructions une origine toute différente des traces de murs transversaux qui divisent l'espace enclos, et dont la postériorité est certaine, au moins pour le mur qui sépare les sections orientales, puisqu'il ne repose pas sur le sol primitif.

Terrasse des Eléphants. - Comme on l'a vu, il résulte des observations faites sur le dégagement de l'entrée E. du gopura E. de l'enceinte du Phimãnàkàs, que la Terrasse des Eléphants est postérieure à la construction de ce gopura et par suite de l'ensemble de l'Enceinte royale. Cette terrasse, qui sans doute dut servir de tribune pour les jeux donnés sur la Place, semble d'ailleurs d'époque beaucoup plus récente, et son dallage fait de petites pierres prises un peu partout et de qualités très diverses, montre de nombreux réemplois : des blocs sculptés, provenant de monuments qu'on peut supposer effondrés déjà à l'époque de sa construction, voisinent avec des dalles polies et des pierres frustes (1). Il y sut même trouvé une pierre inscrite, dalle de o m. 60 × om. 44 < om. 17, gravée d'une trentaine de lignes en caractères de forme assez cursive, devenues à peu près illisibles, et qui paraissent en khmèr (2). L'indication que fournit cette pierre est par malheur de faible valeur, car elle n'appartient pas à la première construction et entre dans une des nombreuses réparations que la mauvaise exécution de cette terrasse dut rendre nécessaires presque dès les premiers jours.

La Terrasse des Eléphants dépasse 300 mètres en longueur; de sa masse principale se détachent cinq avancées, une à chaque bout et un groupe de trois au milieu. Le décor entre le groupe central et les avancées extrèmes est formé par le célèbre défilé des éléphants, d'un dessin si heureux et si naturel. Entre les trois avancées centrales et, dans cette partie, sur la face postérieure, cette chasse est remplacée par un motif plus ordinaire, garudas et lions alternés, qui sont ici d'un fort beau caractère.

Après le dégagement général opéré par Commaille en 1908 et qui porta sur la basse végétation seule, les travaux effectués en 1911-1912 par M. de Mecquenem, puis par Commaille en 1916, et après sa mort par M. Marchal en 1916 et 1917, ont consisté d'abord dans la reprise intensive de ce débrous-saillement, puis dans le déblai des terres accumulées sur cette Terrasse et surtout en avant. Le mur de soutènement orné était enfoui sur une assez grande profondeur, et en plusieurs points les terres accumulées cachaient la grande frise jusqu'à mi-hauteur. Quant à la base qui la détache du sol et qui montre les profils ordinaires, elle disparaissait partout au point qu'elle fut ignorée, semble-t-il, de la plupart des auteurs qui ont parlé de cette remarquable composition.

Au cours des travaux, une fouille a permis de reconnaître que cette base portait par deux assises de grès et quatre assises de latérite sur le sable qui

<sup>(1)</sup> RA. juil.-août 1916.

<sup>(2)</sup> Est. n 242, Condes. Camb. 487; RA. août 1917.

forme le bon sol dans cette partie d'Ankor Thom. La Place elle-même, au moins au voisinage de la Terrasse, est empierrée sur une hauteur d'un mètre environ par de la caillasse, tirée sans doute du Phnom Bàkhen, et des débris de terre cuite, briques et tuiles concassées (¹). Les terres amoncelées dissimulaient de nombreux morceaux de la balustrade de nāgas qui formait garde-fou. On y a trouvé en outre beaucoup de fragments de poteries, crues et émaillées, débris probables d'urnes funéraires, comme il en fut rencontré un peu partout, dans les diverses cours d'Ankor Vat en particulier. Quelques parties de la muraille ornée sont nues, par exemple dans la section N., et plusieurs auteurs ont pensé que la Terrasse n'avait pas été achevée. Il n'en est rien, et elle a même subi après sa terminaison diverses modifications, peu claires d'ailleurs. Les surfaces nues sont les traces de simples réparations hâtives: aucun doute n'est possible à cet égard, car les parties basses, moins exposées, ont gardé leur profil courant (²).

La possibilité de ces ruines partielles n'est que trop bien prouvée par la chute de plusieurs pans de cette muraille en 1912 et 1917 (3). Le fait n'est d'ailleurs pas étonnant, car cette terrasse est construite avec négligence et, comme au Baphuon, le remplissage n'est constitué que par de la terre. Aussi les arbres dont les graines ont été semées par le vent sur le dallage non jointoyé ont eu beau jeu à développer leurs racines à l'intérieur, et la pression de celles-ci a dû renverser les murs du temps même des Khmèrs, pour peu que l'entretien ait été insuffisant (3). Les réparations anciennes sont même parfois encore plus hâtives : les murs nus peuvent en effet avoir attendu une réfection des sculptures; en certains points, ce sont les blocs culbutés qui ont été remis en place, en hâte et au hasard : lignes et figures ne concordent plus (3).

Ces réparations anciennes n'expliquent pas tout et nous nous trouvons ici encore en présence des tâtonnements que nous avons appris à connaître à Ankor Vat et ailleurs. Dans l'avancée latérale Sud, le motif des garudas se prolonge à l'intérieur, comme si cette avancée avait été prévue plus étroite. La partie bloquée s'est conservée à l'état de neuf; un escalier a été réservé par nous pour l'atteindre.

Une modification analogue a eu lieu dans l'avancée Nord. Le terre-plein des deux escaliers masque un bas-relief qui occupe au moins la moitié N. et tient toute la hauteur, sculpture étrange en elle-même et qui représente un énorme cheval debout à cinq têtes. Il a été dégagé et rendu accessible de la même manière (6).

<sup>(1)</sup> RA. mars 1911.

<sup>(2)</sup> RA. avril 1911.

<sup>(3)</sup> Chute d'une tranche de 8 mètres de l'avancée Nord, RA. août 1912; chute d'un fragment de mur nu de la façade Sud de l'avancée Sud, RA. septembre 1917.

<sup>(4)</sup> RA. juillet 1916.

<sup>(5)</sup> RA. août 1912.

<sup>(6)</sup> RA septembre 1916.

La terrasse elle-même offre un remaniement plus important et tel que les dispositions dernières sont à peu près inintelligibles. M. de Mecquenem avait déjà connu, correspondant à l'un des cordons de grès signalés par M. de Lajonquière (1), un petit mur orné, suivant le lieu, d'une rangée d'apsaras en pierre ou d'une file de hamsas (2); il avait supposé que cette murette soutenait une surélévation continue formant gradin, destinée à faciliter la vue des fêtes données sur la Grande Place.

La reprise de toute cette partie pour en assurer la conservation définitive a rouvert la question. Une fouille exécutée au mois de juillet 1916 dans la terrasse entre le groupe des avancées centrales et celle du Sud, a montré que le bas du motif des apsaras et des hamsas qui correspondait à ce degré intérieur est à un niveau inférieur au sol indiqué par le dessus du mur orné de la frise des éléphants. Cependant la murette des apsaras ne se continue pas en dessous en un parement soigné, qui eût alors été la façade primitive, masquée plus tard par le nouveau décor. D'autre part celui-ci a sa face postérieure constituée par un blocage grossier qui ne peut être destiné à être vu des spectateurs installés sur la terrasse. En présence de ce problème insoluble, nous nous sommes arrêtés à la disposition suivante. Le remblai a été descendu tout le long de la façade à la demande de la frise intérieure des hamsas et des apsaras, soit de o m. 20 à o m. 30 environ. Ainsi tous les éléments importants ont été rendus visibles sans que l'aspect, vu de la Place, qui est l'effet voulu par les Khmèrs, ait été modifié. Ce déblai a mis au jour les dalles d'une crête de mur, série de niches enfermant chacune un buddha, décor d'un mur disparu dont nous ne connaissons rien d'autre (3).

Au centre de l'ensemble se trouve un soubassement en latérite assez important, terrasse en croix ou base d'édifice léger. Commaille, au début des travaux définitifs, le considéra comme une addition postérieure. « J'en vois la preuve », dit-il dans son rapport de mars 1916, le dernier de lui qui nous soit parvenu, « en plusieurs endroits où l'on s'est servi de matériaux provenant d'autres constructions. En outre plusieurs reprises maladroites témoignent que l'on a voulu adapter sur ce point un élément qui n'était pas compris dans le projet primitif. » La découverte postérieure de tant de tâtonnements et de réemplois rend cette indication moins sûre. Une partie de ce soubassement, encore intacte sur une hauteur de 2 m. 50 dans les angles N.-E. et N.-O., a été réservée dans le nivellement général de cette partie tenue à 2 mètres de haut au-dessus du dallage (<sup>3</sup>).

Les restes de la petite construction massive qui s'élevait sur l'avancée N. (5) ne sont pas plus clairs. M. de Mecquenem y signale la base d'un čeděi

<sup>(1)</sup> IK., III, 47.

<sup>(2)</sup> RA. juin 1911.

<sup>(3)</sup> RA. juillet-août 1916.

<sup>(4)</sup> RA. octobre 1916

<sup>(5)</sup> IK., III, p 47.

« circulaire sur un haut soubassement carré en grès décoré de six éléphants et, dans leurs intervalles, de vigoureux bas-reliefs » (¹). Le rapport de la base et du čeděi est douteux, et si la base est antérieure à la construction élevée au-dessus, son rôle reste encore plus problématique; il ne semble exister aucune relation entre ce soubassement et le motif du cheval à cinq têtes découvert à l'intérieur et au bord N. de cette avancée.

Le dallage général a dû être déplacé dans sa totalité pour l'enlèvement de toutes les racines qui avaient passé entre les joints, et ceux-ci ont été bouchés avec de la pierraille de latérite forcée au refus. On a laissé subsister les quelques arbres fortement assis par leurs racines, la sélection s'étant faite d'elle-même depuis que toute cette partie est dégagée de la basse végétation qui diminuait la prise du vent; un certain nombre même des arbres qui avaient été réservés se sont abattus à leur tour, sans faire par bonheur trop de dégâts (²).

Le mur même, orné des éléphants et des garudas, a été repris dans les parties chancelantes ou écroulées; les pierres qui manquaient, grès ou latérite, ont été remplacées par des blocs bruts de même matière. Les sculptures retrouvées, dont l'origine est inconnue, ont été mises en évidence le plus près possible de leur point de découverte (4). Quelques têtes d'éléphants avec leurs trompes et leurs mukutas ont été réparées ou reconstituées (4), ainsi qu'une partie des balustrades. Les blocs qui formaient ces têtes étaient réunis par des chevilles et des crampons de fer dont quelques-uns ont été trouvés lors des premiers travaux de M. de Mecquenem. Il reconnut en outre diverses marques en caractères sur la face postérieure des pierres dont la muraille est constituée (3).

Nous avons mentionné dans la note concernant le Baphuon (p. 131) la communauté d'axes de son système de gopuras avec la tour principale du Bayon et les mesures encore insuffisantes prises pour la faire sentir. La Terrasse des Eléphants était à son tour en prolongement du même axe, mais le raccord entre la Terrasse des Eléphants et les gopuras du Baphuon ne présente plus aujourd'hui de dispositions nettes.

Nous avons vu, dans l'examen des routes à l'intérieur d'Ankor Thom, l'arrangement adopté pour rétablir le rapport de la Terrasse avec la Grande Place.

Terrasse du Roi Lépreux. — La Terrasse du Roi Lépreux n'aurait demandé que la même réparation du dallage supérieur et le même dégagement du pied des murs ornés — travaux qui d'ailleurs ont été exécutés — si une curieuse

<sup>(1)</sup> RA. juin 1911.

<sup>(2)</sup> RA. novembre 1916; RA. avril 1919.

<sup>(3)</sup> RA. novembre 1916.

<sup>(4)</sup> RA. septembre 1916.

<sup>(5)</sup> RA. juin 1911.

découverte n'y avait été faite. Elle fut amorcée lors du déblai des terres accumulées à la base de la Terrasse, par la rencontre au fond d'un écoulement d'eau, dans la partie N., d'une figure sculptée en bas-relief. La présence de cette image à l'extrémité obscure de ce boyau où l'on ne pouvait se glisser qu'en rampant, était déconcertante. M. de Mecquenem, qui avait signalé cette disposition bizarre dans l'un de ses rapports en 1911 (¹), en proposa une explication plausible. L'existence d'un second mur, apparu par la tranche dans les parties ruinées de la terrasse à 2 m. 50 de l'angle S.-E., lui fit supposer un remaniement qui aurait fait disparaître un mur orné. Le fait était vrai, mais la modification était plus étrange encore qu'il ne le supposait et bien plus importante. La présence d'un arbre à huile de 30 mètres de hauteur au-dessus de ce point, et la nécessité de parer aux dangers de monuments plus exposés, firent suspendre longtemps la recherche de l'énigme; elle ne put être reprise qu'au jour où les travaux de conservation de la Terrasse du Roi Lépreux vinrent à leur ordre normal (²).

Avant d'examiner ce qui reste de ce singulier remaniement, il est nécessaire d'indiquer les données nouvelles fournies par les travaux sur la Terrasse ellemème. On sait qu'elle se présente comme une avancée presque symétrique à l'avancée N. de la Terrasse des Eléphants. L'un de ses murs file vers l'Ouest, déterminant avec la côté N. de la Terrasse des Eléphants une sorte de passage le long de la face N. de l'enceinte du Palais, passage qui s'accorde mal avec les dispositions qui partout ailleurs doublent cette enceinte. De l'autre côté, l'état de la ruine rend la lecture des restes assez difficile. Les travaux ont permis d'y voir un peu plus clair, sans apporter cependant de résultats précis.

Le mur extérieur fut dégagé tout autour jusqu'au pied, sauf en un point de la face N. où deux beaux arbres auraient dû être abattus pour démasquer un morceau de sculpture qui n'eût rien ajouté à la monotone composition du décor de la Terrasse. Dans la partie N., un conduit d'écoulement, semblable au premier et comme lui percé dans le poitrail d'un nāga, fait symétrie à celui qui nous intrigua si longtemps. Puis le mur se continue au Nord et montre une composition différente du reste du décor. L'assise inférieure, en saillie de 0 m. 12, comporte une frise de poissons et d'animaux aquatiques. La partie supérieure, que la ruine interrompt d'ailleurs au bout de quelques mètres, montre des séries de personnages dont quelques-uns, plus importants, se détachent sous des superstructures de pràsàt. Ce mur se continuait sur une longueur de 26 mètres vers le Nord, et la frise inférieure, qui seule subsiste dans cette partie, est arrêtée brusquement par le retour vers l'Est d'un fragment de mur à décor peu lisible et différent (3). Un mur de latérite, reste de quelque enceinte d'une

<sup>(1)</sup> RA juin 1911.

<sup>(2)</sup> RA. mars 1917.

<sup>(3)</sup> RA. juillet 1917.

date postérieure, s'allonge de l'Est à l'Ouest un peu au Nord de la Terrasse du Roi Lépreux et butait contre le prolongement N. que nous venons de signaler. Il a été conservé, à la réserve de son extrémité qui cachait un morceau intéressant des bas-reliefs de cette partie.

La fouille appelée par la découverte du mur intérieur donna les résultats suivants. A 2 m. 50 environ en arrière du parement extérieur existe le parement d'un mur plus ancien, de décor presque identique et qui en répète concentriquement toutes les saillies et tous les creux. Le parallélisme ne cesse qu'en un point. Le mur extérieur, après la sortie d'eau qui a révélé l'existence du mur primitif intérieur, file à l'Ouest à 8 m. 30 de l'angle N.-E. de la Terrasse des Eléphants. Au contraire le mur primitif se prolonge droit au Sud comme pour aller rejoindre la paroi E. de l'angle N.-E. de ladite Terrasse. Par malheur il est dès le début réduit à quelques assises, et celles-ci se perdent à 5 m. 50 de cet angle. La négligence des fondations khmères ne permet pas d'affirmer qu'il continuat, mais le fait certain est qu'il dépasse et coupe les restes du mur N. de la Terrasse du Roi Lépreux. On est donc en droit d'admettre qu'il y eut ici une modification sérieuse du parti primitif, consécutif peut-être aux modifications qui nous valurent la Terrasse des Eléphants. On serait tenté de croire que le motif du cheval à cinq têtes trouvé à l'intérieur de l'avancée N. de la Terrasse des Eléphants est en relation avec la première disposition de la Terrasse du Roi Lépreux. Par malheur cette curieuse sculpture n'est pas dans le prolongement du mur conservé, et sa composition ne se rattacherait pas aisément au décor de ce mur (1). Il est indubitable en tous cas que le passage qui se trouve actuellement entre la Terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux ne devait pas exister autrefois entre les dispositions inconnues qui s'étendaient devant l'Enceinte royale à l'Est et la première Terrasse du Roi Lépreux (2).

Le mur caché atteint 4 mètres dans les parties les plus hautes; il était accompagné par un contremur de 0 m. 40 en blocs de latérite; le mur reconstruit à l'extérieur s'élève à 7 mètres; la différence de hauteur s'explique par la démolition des assises supérieures du mur ancien qui furent utilisées en partie dans l'édification du mur nouveau (3). L'ancien mur n'a été dégagé que sur une cinquantaine de mètres : son décor est presque identique à celui du mur extérieur. Seule une différence apparaît dans la partie S., au Sud du redent voisin de la sortie d'eau, origine de la découverte : une rivière y est

<sup>(1)</sup> Il y a lieu de signaler cependant que des débris d'un bas-relief montrant un cheval à sept têtes furent retrouvés dans le blocage de la Terrasse du Roi Lépreux (RA. novembre 1917). Ils ont été remontés sur la plateforme de celle-ci, ainsi qu'une statue de personnage assis à la javanaise, qui fut extraite des terres au pied de la Terrasse (RA. mai 1917).

<sup>(2)</sup> RA. septembre 1916 et juin 1917 (plans). Cf. IK., III, fig. 14 (p. 18).

<sup>(3)</sup> RA. avril 1917, RA. mars 1918.

représentée, verticale suivant l'habituelle convention de perspective, avec des animaux aquatiques; puis se rencontrent deux petits éléphants et des personnages abrités sous des superstructures de pràsàt (¹). On voit que si le décor cesse de répéter les rangées de dieux, de princes ou de princesses de la partie voisine et perpendiculaire du nouveau mur, par contre il a de grandes analogies avec le morceau du mur nouveau qui file vers le Nord, et l'on peut se demander si la partie d'ancien mur enterrée ou démolie au Nord (²) n'offrait pas cette composition, qui eût été alors simplement répétée en avant dans le mur nouveau. On pourrait en ce cas supposer que la terrasse primitive était le motif central ou plutôt un des motifs saillants d'une composition régulière filant du Nord au Sud, où elle aurait rempli le même rôle que, pour la Terrasse des Eléphants, les avancées centrales et extrèmes. Mais l'état des débris ne permet aujourd'hui aucune hypothèse ferme.

Il n'est pas plus aisé de se rendre compte de la date de cette modification: la sculpture des deux bas-reliefs extérieur et intérieur est de valeur égale, et le seul détail à relever est la petitesse des blocs et la mauvaise qualité comme l'incohérence de couleur des grès employés au décor extérieur, fait qu'on rencontre souvent dans les édifices d'assez basse époque et qui s'explique par le gaspillage antérieur des carrières.

Le dégagement de l'ancien mur fut très pénible; il fallut débiter au pic le blocage de latérite dans un espace étroit où les ouvriers pouvaient à peine se mouvoir; aussi le couloir ne fut-il poursuivi que jusqu'à l'angle S.-E.; un dégagement complet eût entraîné une dépense et un effort hors de proportion avec les résultats à prévoir. Partant du niveau de la Place, dans le passage entre les deux Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, la faille artificielle suit les sinuosités du double mur et conduit par un escalier sommaire à la plateforme supérieure. Toutes mesures furent prises pour maintenir en équilibre le parement qu'on isolait et pour assurer un maximum de lumière dans l'étroit couloir ainsi ouvert : un contre-mur de latérite fut réservé derrière la façade extérieure dans le bas, tandis que les assises supérieures de grès furent seules conservées, maintenues de distance en distance par de minuscules contreforts en ciment armé: un glacis de latérite fut établi au-dessus de ce qui restait du mur caché pour retenir les terres et le dallage supérieur. Les eaux sont évacuées par les écoulements anciens et par une nouvelle sortie percée dans le bas du mur extérieur de la face S., près de l'angle saillant S.-E. (3).

<sup>(1)</sup> RA. mai 1917.

<sup>(2)</sup> Le conduit symétrique à celui qui fut le point de départ de cette recherche rencontre à 2 m. 20 de profondeur un simple mur de latérite; peut-être est-ce le contremur de la paroi primitive ornée qui dans cette partie aurait été démolie jusqu au dernier bloc de grès.

<sup>(3)</sup> RA. mars 1918, RA. mai 1918.

La terrasse supérieure a été rejointoyée et un escalier conduit en diagonale à l'allée nouvelle qui mène au Tép Pranam et au Prah Pàlilai. La statue du « Roi Lépreux » a été laissée jusqu'à nouvel ordre sur cette terrasse. On sait qu'une réplique presqu'identique en existe au Vat Knat, à une douzaine de kilomètres à l'O.-S.-O. d'Ankor.

Tép Pranàm (1). — Le Tép Pranàm est une terrasse bouddhique (2) ordinaire, c'est-à-dire le soubassement d'une pagode ancienne dont la toiture et les supports en construction légère ont disparu. Elle est ancienne et paraît, comme sa statue, datée par l'addition de Sūryavarman I (X° siècle çaka) à la stèle de Yaçovarman (IX° siècle çaka) qui s'y trouve. Cette stèle ne paraît pas d'ailleurs exactement en place et pourrait avoir été relevée par les premiers explorateurs (3); en effet elle est sur le côté de la terrasse et de travers par rapport à l'axe de celle-ci.

Le Tép Pranam a été dégagé de la broussaille en 1908 (3), puis en 1912 (3); il a été l'objet de travaux de conservation en 1918 (6).

La terrasse a son mur de soubassement en grès mouluré; il forme saillie à l'Est où s'ouvre un perron orné de deux lions; à l'Ouest une partie cruciforme offre un petit perron désaxé dans son bras N.; le bras axial se continue à l'Ouest par une chaussée. Le balàn porte une statue de Buddha de grandes dimensions faite en pierres de réemploi. La place des bonzes au devant de l'autel est marqué au côté S. par un dallage de pierre qui ne va pas latéralement jusqu'au bord de la terrasse. La statue a pu être complétée de nombreux blocs, autrefois cramponnés, tombés à ses pieds; elle a repris alors l'aspect lourd ordinaire au Cambodge pour ce genre d'images monumentales. Onze čeděi s'alignaient de chaque côté de la terrasse, et trois sur son front Est. Ils sont ruinés. M. Marchal a pu en donner une restitution (7).

A l'Ouest est un bassin à gradins de latérite limité au Nord par une petite chaussée dallée en grès. A l'extrémité E. de celle-ci, une statue de Buddha

<sup>(1)</sup> Depuis l'année 1916, la chronique du Bulletin donnant presque tous les renseignements apportés par les rapports d'Ankor, les notes consacrées aux monuments dégagés depuis cette période peuvent être moins étendues; on ne trouvera donc plus ici pour ces monuments que de simples résumés avec les renvois nécessaires.

<sup>(2)</sup> H. MARCHAL. Monuments secondaires et terrasses bouddhiques d'Ankor Thom. BEFEO, XVIII, viii, 8-11.

<sup>(3)</sup> M. Aymonier, dit d'ailleurs (Cambodge, III, 111) qu'il l'a trouvée près de la terrasse. Elle est aujourd'hui dessus.

<sup>(4)</sup> RA. janvier 1908

<sup>(5)</sup> RA. avril 1912.

<sup>(6)</sup> BEFEO, XVIII, x, 70.

<sup>(7)</sup> Loc. cit. fig. 4, p. 20. Cette restitution suppose, entre le pinacle mouluré et la cloche du stūpa, une assise dont la présence semble d'autant moins nécessaire qu'elle exige un joint au milieu d'une moulure saillante.

debout a pu être reconstituée de nombreux débris trouvés dans la vase. La face manque, emportée sans doute autrefois par quelque visiteur. Un autre bassin près de l'enceinte du Palais offre au bord O. un décor de scènes nautiques en grès (1).

Prah Pàlilai. — Le temple de Práh Pàlilai, à l'Ouest et un peu au Nord du Tép Pranàm, a été dégagé en 1918 et 1919.

Le sanctuaire central, qui élève sa haute et inquiétante cheminée veuve de tout son décor extérieur au-dessus de quatre baies disloquées, a été étayé dans la mesure du possible, mais sa conservation n'en reste pas moins problématique en raison de ses formidables lézardes.

Aussi les quelques pièces intéressantes qui accompagnaient le Buddha installé à l'intérieur ont-elles été transportées au dépôt. Les trois beaux degrés de soubassement avec leurs grands escaliers monumentaux ont été dégagés jusqu'en bas à l'Est et complétés avec les éléments retrouvés à pied d'œuvre.

Les angles O. ont été laissés sous la masse des arbres qui les ont démolis et sous lesquels on ne retrouverait sans doute presque rien, tout en risquant de compromettre l'équilibre instable de la tour.

Les nombreux débris rencontrés au cours des travaux, et qui se rapportent tous au bouddhisme, ont été rangés avec ordre dans l'enceinte en respectant une sorte d'aire, faite de blocs en réemploi, devant la stèle du Buddha adossée au mur d'enceinte Nord. Le gopura unique E. a été déblayé; il y fut trouvé un fragment de linteau intéressant, mais inachevé.

Devant l'entrée, une jolie terrasse royale, à double étage, sans colonnes, a été mise à l'abri de l'action de la végétation; sa balustrade presque complète a été laissée dans l'état où l'a mise une restauration maladroite due aux Cambodgiens ou peut-être aux premiers explorateurs.

Un chemin ouvert dans la forêt, de la Terrasse du Roi Lépreux au Tép Praṇam et au Práh Pàlilai, met le visiteur à même de retrouver facilement ces monuments qui étaient autrefois d'un accès assez décourageant (2).

Pràsats Khleang, annexes et Pràsats Suor Prat (3). — La composition magistrale qui orne le côté E. de la Grande Place d'Ankor Thom se compose, comme l'on sait, de deux bâtiments en longueur, les deux Pr. Khlãn et d'une file de tours en latérite, dont les deux sections N. et S. se retournent aux côtés de l'avenue de la Victoire; peut-être devaient-elles, dans le plac primitif, faire une haie majestueuse jusqu'à la porte même. Les Pr. Suor Prat, « tours où l'on marche sur la corde », sont des sanctuaires traités en hautes tours de latérite

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur le Tép Pranam, voir BEFEO, XVIII, vIII, 19-21 et x, 70.

<sup>(2)</sup> Voir pour plus de détails, BEFEO, XVIII, x, 70 et XIX, v, 118 Un article important de M. H. Marchal sur ce monument sera prochainement publié.

<sup>(3)</sup> Et non « Pot », comme il a été écrit par erreur dans BEFEO, XVIII, v, 122

terminées par une voûte à deux pignons dont l'axe est, pour les deux plus voisines de la route, perpendiculaire à celle-ci, tandis qu'il est à 90° pour les autres. Ils étaient munis d'une baie à balustres au fond et d'une porte d'entrée, précédée d'un porche construit ultérieurement et dont le sol fut, comme celui de la tour, remblayé après coup.

Ces ensembles ont été débroussaillés, comme les autres monuments, en 1908 par Commaille (¹). Le Pr. Khlān S. a de plus été l'objet, en 1912, d'un dégagement sommaire qui a permis à M. Cœdès d'y reconnaître quatre inscriptions, dont deux sont des répliques du serment inscrit au gopura E. de l'Enceinte du Palais (²). L'ensemble du groupe a été dégagé plus complètement en 1919 et 1920.

Les deux Pr. Khlän, « magasins », ne sont pas identiques, bien que leur aspect ancien ait dû être à peu de chose près pareil. Le Pr. Khlan S. n'a jamais reçu qu'une couverture en construction légère, et son sol, en contrebas dans le vestibule occidental et les salles extrêmes, n'était couvert que d'une couche de terre accumulée par le temps. La facade extérieure était enterrée par un remblai monté jusqu'au niveau de la cimaise du soubassement, qui, seulement mouluré, s'est conservé ainsi en parfait état : il a été dégagé par une fouille complète du côté S. juqu'au Pr. Suor Prat qui se dresse au Sud de l'avenue occidentale d'accès au Khlan. Elle s'est révélée, près du vestibule O., dallée de grès sur une faible longueur. Ailleurs la fouille n'a été que partielle pour ne pas détruire les grands arbres qui encadrent si heureusement le Khlän. La porte d'entrée occidentale a été débarrassée des blocs de grès qui l'encombraient et qui provenaient en partie des frontons. Ceux-ci étaient d'une ornementation puissante et simple qui rappelle la composition de ceux des gopuras du Palais. La chambre de l'extrémité S. a donné une petite stèle dont la face principale est ornée d'une figurine de femme et dont les faces latérales au moins étaient gravées d'inscriptions presque effacées.

Derrière le monument, dont l'avant-corps oriental semble avoir subi divers remaniements, les dispositions anciennes sont si encombrées de végétation que leur dégagement est presque impossible. Il y a là des arbres splendides dont l'abattage serait inutile, car ils ont dû tout détruire sous eux par l'effort de leurs racines. On peut y reconnaître un quinconce de galeries à quatre rangs de piliers dont il ne subsiste plus guère que les bases. Ces colonnes de latérite et de grès ont dû recevoir une couverture légère. Les piliers portaient sur un dallage relevé par un soubassement mouluré. Les quatre courettes rectangulaires que déterminaient les galeries étaient dallées. Piliers, soubassement et dallage, tout est en latérite. Les galeries d'entourage paraissent avoir été constituées, au moins à l'extérieur, par un mur percé de baies.

<sup>(1)</sup> RA janvier 1908.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XII, x1, 183

Le Pr. Khlān N. était beaucoup plus encombré. La partie centrale avait été couverte par une tour dont les superstructures se sont effondrées. Les salles longues présentaient un faux étage de grès dont tout le poids portait sur l'ébrasement des baies inférieures, qui a cédé presque partout à cause du fâcheux système des poutres noyées dans la pierre. Elles n'ont résisté que dans le bout de l'aile N. où il a fallu d'ailleurs établir des étais sérieux. Le soubassement extérieur, analogue à celui du Pr. Khlān S., mais ciselé, a été dégagé en partie. Le sous-sol renferme des fondations, restes de constructions qui vinrent condamner l'accès de la façade Ouest. La porte extérieure de l'avant-corps central avait même été murée en latérite sur une hauteur de 0 m. 65. Les deux montants de la porte de la chambre à l'extrémité S. du Khlān offrent des restes d'inscriptions où se montre un vague plan (¹).

La façade postérieure E. ne put être dégagée que vers le milieu. Elle donnait sur une cour de plain-pied avec la cimaise du soubassement. Cette cour était encadrée de galeries dont il ne reste que le mur extérieur, percé de fenêtres gisantes et renversé en dedans. Il ne subsiste aucune trace des dispositions de la face intérieure de cette galerie qui peut n'avoir pas été terminée.

Au centre de la cour était un pràsat cruciforme assez soigné dont l'intérieur n'a pas encore été dégagé.

Derrière le Pr. Khlän S., rien n'a encore été découvert. Derrière le Pr. Khlän N. est un temple entier avec son entrée unique à l'Ouest. L'enceinte, simple mur, enferme un sanctuaire central fort ruiné, mais qui a pu être reconstitué en partie avec les décombres tombés à ses pieds. Sa composition de parements est celle de l'art d'Indravarman.

Deux « bibliothèques » sont ouvertes à l'Ouest, comme d'ordinaire, bien que l'orientation du temple soit inverse de l'habituelle. Le bâtiment du Sud, qui seul a pu être déblayé, contenait onze lingas debout sur le sol et alignés sur plusieurs rangs.

Les Pr. Suor Prät n'ont pas été dégagés jusqu'à leur base, sauf en certains cas. C'est ainsi que le déblaiement a permis de voir le soubassement du Pr. Suor Prät qui se trouve au Sud de l'avenue d'entrée O. du Pr. Khlän Sud: le niveau inférieur correspond à celui du pied du soubassement du Khlän. Des sondages à la base des deux tours situées en face des ailes N. et S. du même Khlän ont montré, sous le niveau actuel du sol, un soubassement en épannelage qui repose au même niveau.

Les gradins du Srah Tà Set, qui s'enferme entre le Pr. Khlän et l'avenue de la Victoire, s'arrêtent sur une margelle qui a été dégagée tout autour, et le nivellement nécessaire a été poussé jusqu'au pied des tours voisines.

Un travail semblable a été exécuté auprès du Srah Andon, symétrique. De ce côté les tours montrent la trace d'un relèvement au cours de l'exécution, qui

semble correspondre à l'établissement du remblai dont on a enterré toutes ces façades. Devant l'entrée O. du Khlān N., une terrasse royale, dont le pied pose sur le niveau primitif, a été dégagée (1).

Prah Pithu. — Le groupe confus du Práh Pithu avait été débroussaillé comme tout le reste par Commaille en 1908. Mais il était resté difficilement accessible et certaines parties n'en pouvaient être atteintes à la saison des pluies. Ce premier travail avait porté aussi sur les deux terrasses royales de l'Ouest; il avait fait découvrir la terrasse bouddhique au Nord-Est du temple x. Les travaux de dégagement définitif ont été exécutés de 1918 à 1920, mais surtout en 1919. La communication est maintenant établie en tous temps, soit par l'Ouest, soit par un chemin qui contourne par le Nord l'ensemble des temples t, u, v, y et par un passage relevé à travers le bassin-fossé qui séparait les monuments u et x.

Les travaux ont commencé par les deux terrasses royales qui mettaient les temples t et v en communication, par l'Ouest, avec l'avenue N.-S., dont M. de Mecquenem a retrouvé les traces à l'Est du Bayon, à l'Ouest des Khlān, et que suit le nouveau tracé de la route sur la Grande Place.

Les temples t et u ont été dégagés ensuite, à la réserve des salles mêmes; ils sont entourés de bassins-fossés avec gradins en latérite. Ces bâtiments soignés ne présentent pas de dispositions bien particulières.

Chacun a son mur d'enceinte. Celui du tempte t a été complété des assises supérieures tombées au pied. Le pràsat u a tout un angle écroulé qui fut laissé sous les racines des arbres dressés sur les décombres. Dans ces travaux furent trouvées diverses sculptures intéressantes: un linga orné de représentations brahmaniques avec leur nom ( $^2$ ), un linteau avec représentation du barattement, un groupe des neuf divinités, etc.

Le prasat x, vidé sans doute par les bonzes de ses décombres et illustré par eux de médiocres images du Buddha ciselées sur le linteau et les parois intérieures, a été dégagé tout autour. Des sculptures bouddhiques ont été trouvées au cours de ce travail ; un fronton représentant le Bodhisattva en train de couper sa chevelure avec son épée a pu être ainsi reconstitué ; une remarquable statue du Buddha y fut également dégagée, mais la tête fort belle en a été volée par un visiteur ; enfin on y a découvert un fragment de stèle inscrite (est. n 288).

La terrasse bouddhique E. fut débarrassée de sa végétation et une percée ouverte sur le grand srah E., dégageant les éléphants du bout de la chaussée; ils ont pu être relevés.

<sup>(1)</sup> Pour plus de renseignements sur ces ensembles, voir BEFEO, XIX, v, 119-123 et XX, IV, 210-212.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, x, 71.

Le pràsat v a été vidé et on a trouvé au cours de l'opération deux statuettes en métal, un énorme linga et une petite cuve à ablutions dont le bec porte un graffito d'une ligne.

Ce sanctuaire avait reçu à l'Est une adjonction, d'ailleurs inachevée, que précédait un porche formé de quatre piliers monolithes; faute de moyens de levage suffisants, ils ont été laissés dans leur situation actuelle.

Le temple y est surélevé sur une butte artificielle, où il pose par des fondations insuffisantes; la butte même est retenue seulement au pied par un mur de soutènement en latérite à gradins. Son sanctuaire, vidé, a révélé des dispositions un peu spéciales. Il est en outre précédé à l'Est d'une salle non voûtée qui semble une addition de peu postérieure à sa construction (1).

Monuments accessoires et terrasses bouddhiques. — Quelques édifices moins connus, signalés par le lieutenant Ducret en 1908 et portés à l'Inventaire descriptif sous les nos 486 et 487, le second avec une inscription (2); un groupe de petits sanctuaires découverts dans l'angle N.-E. d'Ankor Thom par M. Marchal et désignés par lui sous la lettre N; enfin une quinzaine de terrasses bouddhiques, quelques-unes révélées par les dégagements de Commaille en 1908, une ou deux signalées en 1918 par le Service forestier, la plupart trouvées par M. Marchal, ont été l'objet de divers travaux soit de conservation, soit de reconnaissance, au cours de cette même année 1918 (3).

# MONUMENTS A L'EST ET AU NORD D'ANKOR THOM

Les seuls travaux exécutés sur le Pr. Thommanom et le Pr. Čau Sày Tevada, l'un au Nord, l'autre au Sud de la route du petit circuit, ont consisté dans les débroussaillements nécessités par l'examen de ces monuments dont l'état est critique, et dans les étaiements indispensables. La visite a amené quelques corrections à l'Inventaire descriptif (4).

Les arches subsistantes du Span Thma, que la nouvelle route longe en le laissant au Nord, ont été vidées des terres qui les bloquaient en partie. Ce travail a confirmé le fait de sa construction en blocs de réemploi (5).

Un peu plus loin, après le coude de la route au Sud, a été trouvé et mis en communication avec la route un pràsat du même type que le Tà Prohm Kel. Dans les vestiges de son gopura fut trouvé un nouvel exemplaire de la stèle des hôpitaux (6).

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails voir BEFEO, XVIII, x, 71; XIX, v, 123-125; XX, 1v, 213.

<sup>(2)</sup> Résumée dans BEFEO, XVII, vi, 51.

<sup>(3)</sup> Il en a été rendu compte dans un article de M. H. MARCHAL, paru dans le BEFEO, XVIII, viii, complété par la chronique XVIII, x, 67 et XIX, v, 127.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XVIII, vi, 51 et XIX, v, 125.

<sup>(5)</sup> Id., XX, 1v, 213.

<sup>(6)</sup> Id., 214.

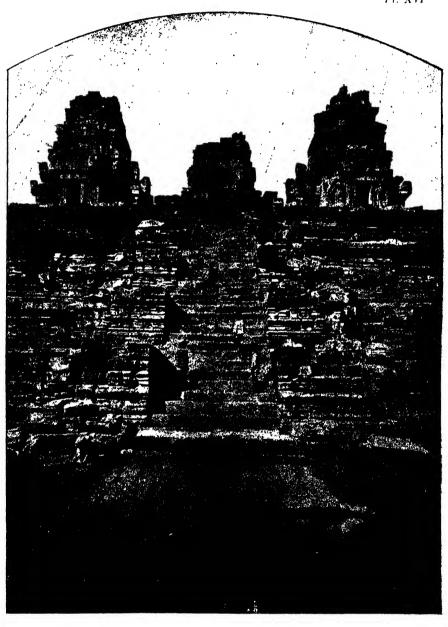

Pràsat Tà Kèo, à l'Est d'Ankor Thom.

Le dégagement du Pr. Ta Kèo a commencé en mai 1920. Un passage a été établi à travers le bassin-fossé à l'Ouest pour permettre les communications en attendant que l'entrée puisse se faire à l'Est au moyen d'un prolongement de la section N.-S. de la route. Le monument s'est révélé, au cours des travaux, comme appartenant à une des meilleures formes de l'art d'Ankor. A la fin de 1920, les étages supérieurs, restés en épannelage, mais qui ont été entièrement achevés pour la masse, jusqu'au couronnement inclus, étaient déblayés. Quelques statues et quelques inscriptions ont été trouvées au cours des travaux (1).

Un autre pràsat, celui-ci sans nom, en grès et découronné, a été découvert au Nord-Est du Tà Kèo; fait exceptionnel, il s'ouvre au Sud. Mais l'intérieur est bloqué par des terres et des décombres (2).

Le travail prévu pour la campagne de 1920 sur Ta Prohm consistait en un dégagement sommaire qui en rendit la visite moins difficile et moins dangereuse. Une avenue nouvelle permet d'y entrer par le gopura Est, qui a été dégagé, et le nouveau cheminement ouvert permet d'un ressortir par l'Ouest, après avoir vu toutes les parties principales du monument, soit d'un côté soit de l'autre de l'axe principal, suivant l'état de la ruine. Les travaux n'ont pas amené de découverte bien intéressante; si ce n'est la présence d'un édifice du type de Tāp Čei, au Sud de l'avenue d'accès intérieur. Une constatation curieuse est celle du remblayage de la plupart des cours, exécuté sans doute pour diminuer les montées et les descentes perpétuelles d'un édifice à l'autre (3).

Un travail analogue, qui a été facilité par la complaisance des bonzes, a été exécuté au Bantāy Kdĕi, et le même système de visite y est prévu. Les opérations conduites en 1920 ont été menées jusqu'au groupe central I et II. Elles ont donné, outre des renseignements curieux sur ce monument plus intéressant qu'il ne paraissait, une inscription trouvée dans les déblais du gopura II Ouest (4).

En même temps était dégagée et réparée la terrasse qui donne une si jolie vue sur le Srah Srah; et la sâlà indigène était reportée sur le bord du lac un peu plus loin. L'heureuse composition de cette terrasse, avec son riche perron qui descend jusqu'à la nappe d'eau, a pu être presqu'entièrement reconstituée (5).

Enfin signalons, outre diverses trouvailles de débris intéressants, la découverte d'un nouveau bassin (6), le Srah Phon, au Nord de Prè Rup, un peu avant

<sup>(1)</sup> BEFEO, XX, IV, 214.

<sup>(2)</sup> Ibid., 215.

<sup>(3)</sup> On trouvera des renseignements plus détaillés dans la chronique du Bulletin. XX, IV, 215.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XX, IV, 218.

<sup>(5)</sup> Ibid., 220.

<sup>(6)</sup> Id., XIX, v, 126.

d'arriver au Baray, et d'une inscription (est. n 514) au Vat Slaket, à une dizaine de kilomètres à l'Ouest de Siemrāp ( $^{4}$ ).

## Art cambodgien moderne.

L'art cambodgien actuel n'existe plus comme architecture que dans la construction mixte ou légère. Seuls sont élevés tout entiers en matériaux durables les stūpas d'Udon et de Phnom Pén. Ces élégantes aiguilles à corps en cloche valent plus pour leur silhouette que pour leur détail; il est impossible d'établir leur filiation khmère et cette forme semble plutôt venue d'assez loin, comme au Laos, par l'intermédiaire du Siam.

La plupart des monuments d'architecture mixte ou légère sont des pagodes ou des immeubles royaux, d'un intérêt médiocre en général.

La conservation de ces bâtiments ne requérait pas l'intervention de l'Ecole française, la plupart d'entre eux étant toujours en usage et par suite à peu près entretenus. Le seul vraiment remarquable, la tribune du palais, a été démolie pour faire place à une fâcheuse construction en ciment armé, sans que nous ayons eu l'occasion de faire observer à temps l'absurdité de cette destruction, qui prive l'art moderne d'un de ses rares bons exemples. Nous avons pu obtenir par contre de M. Pauher, résident-maire en 1917, la destruction d'un arbre poussé au sommet du stūpa du Phnom qui donne son nom à la ville, arbre qui n'aurait pas tardé à amener la ruine de l'édifice (²).

De cette architecture légère l'Ecole n'a guère pu s'occuper que pour rechercher ses origines dans les modèles anciens, figurés dans les bas-reliefs des monuments khmèrs de la grande époque (3).

Elle a recueilli dans le musée de Phnom Péñ d'intéressantes sculptures sur bois qui avaient fait partie sans doute du pignon d'une vicille pagode à Phsàr (Kồmpoň Čhnằň) et servaient de clôture à la pagode actuelle, ainsi que de bonnes statues en bois de même origine (¹). Un certain nombre d'objets usuels d'une réelle valeur artistique ont été réunis soit à Hanoi, soit à Phnom Péñ, où l'Ecole des arts cambodgiens s'efforce avec succès de développer cette intéressante série.

#### Art siamois.

Le programme d'études de l'Ecole s'étend au-delà des frontières de l'Indochine française; mais les arts des autres pays de la Péninsule ne pouvaient

<sup>(1)</sup> BEFEO. XX, IV, 220.

<sup>(2)</sup> Id., XVII, vi, 49.

<sup>(3)</sup> H. PARMENTIER. L'architecture interprétée dans les bas-reliefs du Cambodge. BEFEO, XIV, vi, 1.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XV, IV, 77 et XVI, V, 99.







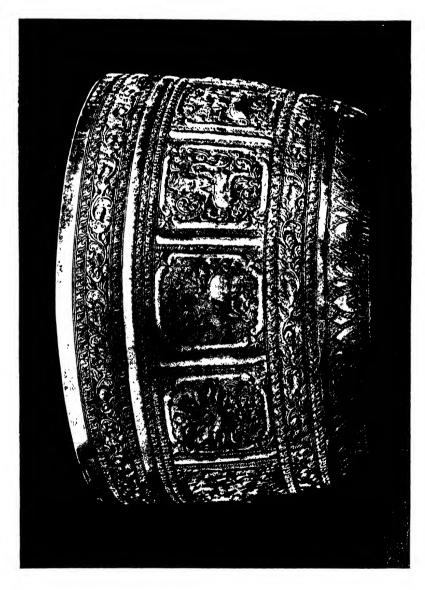

naturellement être de sa part l'objet de recherches aussi assidues et aussi approfondies que ceux des contrées dont la France a la responsabilité. Elle ne les a cependant pas négligés, et le Siam, la Presqu'île malaise, la Birmanie ont, dans une mesure variable, bénéficié de son activité.

L'archéologie du Siam était en 1899 fort mal connue, un peu moins encore que son épigraphie qui ne l'était guère, mais avait toutefois profité des travaux du P. Schmitt. L'ouvrage de Fournereau sur le Siam ancien fournit bien quelques documents intéressants, plans et photographies de pagodes siamoises ou de vieux sanctuaires; mais le travail de l'auteur, interrompu par sa mort, manque d'unité et de précision. Les considérations d'ordre général, que seul il pouvait tirer de ses matériaux et de ses observations, font en particulier complètement défaut. Les deux volumes de l'ouvrage apportent une série de documents; encore sont-ils incomplets: nombre de monuments n'y figurent que par leur plan, sans aucune donnée sur leurs coupes ou leurs élévations. C'est ainsi plutôt un recueil de matériaux pour l'étude qu'une étude même. Elle eût d'ailleurs été difficile à cette époque: l'art siamois paraît en effet dériver pour une grande part de l'art khmèr et de l'art laotien, et tous deux étaient insuffisamment connus au temps où Fournereau publia son ouvrage. L'aspect antique de la coupe du Bot du Vat Jai n'eût jamais été imaginé par lui s'il avait eu connaissance des pagodes laotiennes de ce type : elles encadrent toujours une nef à toit aigu de bas-côtés à toit bas.

Les membres de l'Ecole, chaque fois qu'ils le purent, allèrent jeter un coup d'œil sur l'art du pays voisin. M. Foucher en 1902 envoyait de Bangkok quelques notes au Bulletin (¹). M Finot, rentrant en France en 1905, passa par le Siam pour gagner la Birmanie et l'Inde, visitant après Bangkok, Ayuthia et Lophburi avant d'atteindre Maulmein et Rangoun. Mais l'œuvre importante de l'Ecole au Siam fut son inventaire archéologique que M. de Lajonquière exécuta en deux fois, dans ce voyage commencé avec M. Finot en 1905, et dans une seconde mission, française d'abord, puis confiée par le gouvernement siamois, qui le conduisit jusqu'au bout de la Péninsule malaise (²). Les résultats de ses investigations parurent, pour la partie plus proprement siamoise, en deux importants articles du Bulletin de la Commission archéologique (³). Ces recherches ont permis de reconnaître jusqu'où s'étendait la domination de l'empire cambodgien au temps de sa splendeur, et jusqu'où se prolongeaient les traces de cette civilisation antérieure qu'avait adoptée le peuple khmèr avant son apogée, et que nous avons appelée « art khmèr primitif ». Son rapport ne

<sup>(1)</sup> BEFEO, 11, 227.

<sup>(2)</sup> Id., VIII, 284.

<sup>(3)</sup> L. DE LAIONQUIÈRE. Le domaine archéologique du Siam. BCAI, 1909, p. 188 et Essai d'inventaire archéologique du Siam. Id., 1912, p. 19. L'auteur a donné ses impressions dans un petit livre de voyage. Le Siam et les Siamois. Paris. A. Colin, 1906, in 80.

fait naturellement pas une mention expresse de cette double extension (1), mais les renseignements et les figures qu'il publie permettront de s'en faire une idée assez nette.

Le Musée de Hanoi possède une collection assez considérable de pièces d'art siamois, qui proviennent pour la plus grande partie d'achats à l'Exposition de Hanoi en 1902; une partie en fut détruite d'ailleurs par le typhon de 1903. Une série de fragments de la vieille fabrication chinoise de Savankhalok au XIII<sup>e</sup> siècle est due au général de Beylié et à M. Lefèvre-Pontalis; elle est entrée au Musée en 1910 et en 1914.

### Art birman.

En Birmanie où il y a tant à faire et où l'effort anglais est si loin d'être en rapport avec l'importance scientifique du pays, l'Ecole contribua indirectement à l'étude archéologique, en 1905, par les fouilles du G<sup>ni</sup> de Beylié à Hmawza, sur l'emplacement de l'ancien Prome, campagne dans laquelle le général avait pour compagnon M. Duroiselle, correspondant de l'Ecole, chargé par les soins de celle-ci d'une mission archéologique et épigraphique. Ed. Huber avait fait également des recherches en 1903 et 1910 dans le même pays, et M. Finot avait traversé la Birmanie en 1904 pour gagner l'Inde. Mais leur travail à tous deux ayant été surtout philologique, nous n'avons pas à en rendre compte ici. Notons en outre que M. Duroiselle a publié diverses études intéressantes sur la Birmanie (<sup>2</sup>).

Le Musée de Hanoi a acquis en 1902 toute une collection d'ethnographie religieuse se rapportant au bouddhisme birman, dont une partie considérable par malheur disparut dans le typhon de 1903 (3). Nous avons reçu en 1904 quelques belles armes de la même origine, don de M. Fourès (3), et, en 1917, un beau manuscrit birman dont les caractères sont laqués en noir sur des feuilles de cuivre ornées de rouge et d'or, don de M. Petithuguenin (5).

### Péninsule malaisc.

L'étude de la Presqu'île malaise était encore dans les limbes au début du siècle. La mission confiée par le Siam à M. de Lajonquière en 1908 lui permit

<sup>(1)</sup> Sa division entre les vestiges d'art indo-cambodgien et hindou non cambodgien (BCAI, 1909, p. 188) correspond en partie à cette dualité dans le temps que présente l'art khmèr.

<sup>(2)</sup> Archæological Survey of India, Annual Report, 1913-1914 et 1915-1916; Report of the Superintendent A. S. Burma, 1916 et 1917.

<sup>(3)</sup> BEFEO 11, 434.

<sup>(4)</sup> Id., IV, 491.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVIII, x, pl. vii.

d'en établir l'inventaire archéologique. Celui-ci montra l'importance, dès le  $\mathbf{lV}^e$  siècle de notre ère, de la colonie hindoue, probablement bouddhique, de Ligor, qui peut avoir été un des centres principaux de l'expansion indienne en Indochine.

#### Art annamite.

L'art annamite est la partie de l'archéologie indochinoise où les études ont été le moins poussées, en raison de la concurrence d'Ankor et des arts d'origine indienne. Cette préférence est d'ailleurs justifiée dans une certaine mesure par les risques plus grands que courent les restes de ces arts témoins de civilisations perdues ou près de disparaître, tandis que l'organisation annamite est encore bien vivante. On confond d'ailleurs trop cet art, — à tort croyons-nous, — avec l'art chinois son inspirateur, pour qu'il intéresse beaucoup les savants, et d'autre part l'art chinois lui-même, au point de vue architectural, n'a été l'objet, en dehors de remarquables travaux allemands, que de trop peu d'études pour que la comparaison soit aisée.

L'œuvre de l'Ecole n'a pas été cependant sans importance au sujet des formes primitives, peut-être chinoises du reste, de l'art annamite. Au Tonkin et en Annam, la découverte d'un certain nombre de vieux tombeaux, qui paraissent plutôt devoir être rapportés à la civilisation chinoise autrefois dominante dans le pays, a permis d'intéressantes observations sur la question encore peu connue des inhumations anciennes (¹).

De même l'extraction continue dans les terrains des environs de Hanoi, sur l'emplacement probable des vieux palais impériaux détruits au cours des invasions du XIII<sup>e</sup> siècle, a donné un nombre formidable de tessons de porce-laine chinoise de l'époque des Song et peut-être des premières fabrications locales. On sait combien les pièces Song sont rares en Chine; elles n'y sont d'ailleurs guère conservées qu'entières. On peut espérer par suite que ces innombrables débris, sans donner aucun objet qui soit ce qu'on appelle une pièce de musée, apporteront des renseignements utiles sur l'art de cette période au pays d'origine: peut-être en particulier pourra-t-on tirer de leur examen un tableau presque complet de ce qu'était l'exportation de luxe à cette époque. Ici encore le petit nombre des membres de l'Ecole et la variété des occupations auxquelles ils doivent faire face, n'ont pas permis jusqu'à ce jour de publier les résultats d'une récolte qui dure déjà depuis une dizaine d'années et qui se compte par milliers de débris, par familles entières de modèles; ils feront l'objet d'un ou deux articles du Bulletin au cours des années prochaines.

<sup>(1)</sup> H. PARMENTIER. Anciens tombeaux au Tonkin. BEFEO, XVII, 1; ID. Le tombeau de Nghi vê, Id., XVIII, x, 1. Il en existe d'autres, d'un intérêt moindre en général, au Thánh-hoá (BEFEO, XIX, v. 102).

Le Musée a recueilli sur les mêmes emplacements et en divers lieux d'Annam un grand nombre de briques inscrites, de dalles de revêtement ornées et de décors de toitures en terre cuite très originaux, qui semblent révéler un art plus purement indigène et qui était jusqu'à cette heure tout à fait insoupçonné (¹). D'autres débris analogues commencent à se retrouver dans de vieilles pagodes du Tonkin ou du Nord de l'Annam, mais toujours en réemploi (²). Jusqu'ici l'absence de tout monument conservé même à l'état de ruine, ou même de toute représentation de ces étranges constructions n'a permis de restituer avec certitude le rôle d'aucune de ces pièces (³). Il y a là les éléments d'une étude des plus intéressantes qui éclairerait peut-être des points encore obscurs de l'histoire de l'art en Indochine.

L'étude des monuments d'art relativement moderne a commencé au Tonkin et en Annam par le relevé d'un certain nombre de bâtiments qui donnent de bons exemples de cette architecture encore vivante.

En Annam, c'est bien entendu les tombeaux impériaux de Huê qui ont le plus attiré les études des architectes de l'Ecole, et deux des plus importants, celui de Tu-dúc et celui de Minh-Mang, la composition la plus réussie à tous points de vue parmi ces divers exemples, ont été l'objet de relevés, le premier par M. de Mecquenem, le second par le regretté Demasur. M. Lichtenfelder avait déjà autrefois étudié le plan du tombeau de Minh-Mang; par malheur ce dessin qu'il nous avait donné a été détruit en 1903. Le Musée possède par contre un bon relevé de la stèle principale, don de M. Delpech en 1908. Nous ne ferons que mentionner la série des plans de citadelles annamites dont une copie a été exécutée à Huê par les soins de M. Aurousseau (1), car ces citadelles construites sur les indications des officiers français au service de Gia-long n'ont aucun rapport avec l'art militaire annamite; ces plans par suite ont une valeur historique plutôt qu'archéologique. Il n'en est pas de même de la citadelle des Hô au Thanh-hoá, construite en 1307 et d'inspiration chinoise, sur laquelle l'Ecole a recueilli divers renseignements (5) et qui méritera d'être classée comme monument historique.

Au Tonkin, le temple de Chiêu-thiên, plus connu sous le nom de Pagode des Dames, au village de Yên-lang, près de Hanoi a été étudié par M. Delaval,

<sup>(1)</sup> Les premières trouvailles en furent faites à Hanoi en 1901, au cours de travaux dirigés par M. Babonneau, qui envoya à l'Ecole à ce sujet une documentation très complète (BEFEO, I, 58).

<sup>(2)</sup> BEFEO, XII, IX, 171.

<sup>(3)</sup> Les seuls modèles d'édifices sont une série de stūpas en tours à étages dont un nombre considérable fut rapporté au Musée, de la Grotte des Merveilles dans la baie de Halong, par le C<sup>1</sup> d'Ollone en 1907 (Id., VII, 154); des parties de modèles analogues, mais de taille beaucoup plus grande, furent trouvées depuis aux environs de Hanoi.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XIV, 1x, 102.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVII, vI, 44.

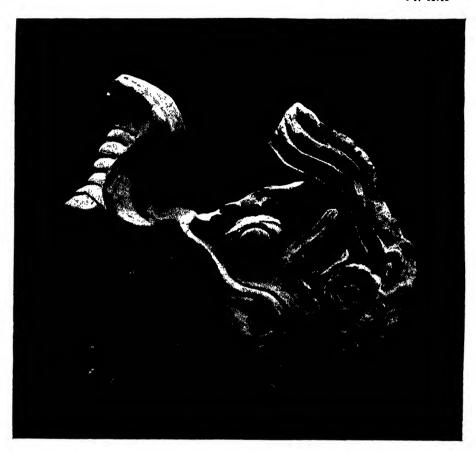



Terres cuites provenant de Đại-la thành. Art annamite. H. o m. 23 et o m. 06 (Musée de Hanoi: **D 111, 2**59 et 209)

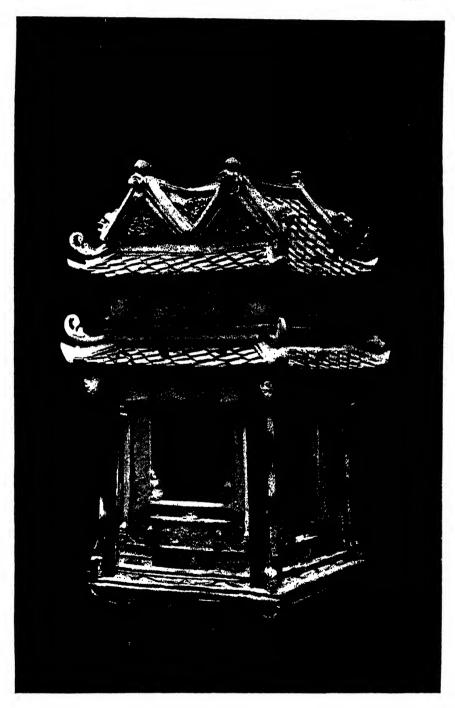

RÉDUCTION DE PAGODE. FAÏENCE DE BÁT-TRÀNG, TONKIN. H. 0 m. 51. (Musée de Hanoi: D 1136, 49.)

architecte des Bâtiments civils, qui, sans faire partie de l'Ecole, a toujours été en rapports suivis avec elle, puis par G. Demasur; et le remarquable đinh ou maison commune du village de Đinh-bàng près de Bắc-ninh fut l'objet d'un relevé très détaillé de M. H. Parmentier. Ce genre de travaux avait été inauguré avant la création de l'Ecole par M. Dumoutier, à qui l'on doit une série de notices sur les pagodes de Hanoi, d'un caractère plus historique qu'architectural, et par M. Vildieu, chef du Service des Bâtiments civils; celui-ci en fit exécuter une série de relevés, qui par malheur ne nous sont pas tous parvenus. L'inventaire des monuments annamites a été préparé pour le Nord-Annam par le P. Cadière (¹).

L'étude n'est pas assez avancée pour qu'on puisse déterminer avec précision ce qu'il y a d'original dans l'art annamite et ce qui est emprunté à l'art chinois. L'opinion courante est que les tombeaux impériaux de Huê sont des copies en réduction des magnifiques sépultures des empereurs de la Chine. Vrai pour les grandes lignes, il est peu probable que ce jugement simpliste soit exact dans le détail, et il semble bien qu'un caractère propre à l'art annamite apparaisse au moins dans la décoration. Il en est de même sans doute pour le palais impérial. Mais il serait dangereux, dans l'état actuel des études. d'être trop affirmatif sur ces questions.

La même prudence s'impose au sujet de l'évolution ou de l'immobilité de cet art. Lorsque le dépouillement des innombrables estampages d'inscriptions en caractères chinois que l'Ecole recueille depuis de longues années aura été exécuté, nous y trouverons vraisemblablement d'utiles indications sur l'âge des diverses pagodes. Il n'est pas très rare d'ailleurs, que la charpente, élément essentiel de la construction, soit datée: c'est le cas même du đinh de Đinh-bàng (1736). La facilité avec laquelle une pagode ruinante peut être reconstruite ou réparée en quelques parties, imposera, sans doute une certaine réserve dans l'application des renseignements recueillis, mais il serait étonnant que des données sûres ne pussent être obtenues à cet égard.

Nous n'avons jusqu'ici aucune indication montrant que les maîtres d'œuvre annamites aient été se retremper au pays d'origine de cet art, ni même que des architectes chinois soient venus à l'occasion du pays voisin pour élever des constructions plus soignées que les autres. Dans ces conditions, il est impossible qu'une évolution, ne fût-ce que par abatardissement des formes primitives, ne se soit pas produite, et il serait d'une mauvaise méthode d'écarter cette hypothèse a priori. En réalité nous sommes en présence d'un problème aussi neuf que celui qu'offrit aux premiers savants l'étude de l'art « gothique » au début du XIX siècle; il leur apparut infiniment moins complexe qu'il ne se révéla ensuite lorsque l'examen prit, avec le développement des connaissances,

<sup>(1)</sup> L. Cadière. Sur quelques monuments élevés par les seigneurs de Cochinchine (contribution à l'étude des monuments historiques annamites). Id., XII, 387.

un caractère plus serré et plus scientifique. A plus forte raison serait-il imprudent d'affirmer que l'art annamite est partout uniforme. Il suffit d'ailleurs d'un simple voyage le long des côtes, de la Cochinchine au Tonkin, pour remarquer que la composition et le décor des pagodes ne sont pas exactement les mêmes suivant les provinces qu'on traverse. De là à affirmer une division précise en écoles locales, il y a loin, mais il ressort de ce simple fait que des recherches de détail sont indispensables.

Ces divers monuments, aussi bien en Annam qu'au Tonkin, n'ont pas été l'objet d'opérations directes de conservation de la part de l'Ecole, car ils ne sont pas abandonnés. Le rôle du Service archéologique consiste ici plutôt dans un contrôle permanent sur les travaux imposés par l'état des édifices; et ce contrôle, loin d'être redouté, est même sollicité, parce qu'il s'accompagne le plus souvent d'une contribution de l'administration aux dépenses nécessaires. L'une des œuvres les plus importantes, et d'un succès remarquable, fut la remise en état de la vénérable pagode du Văn-miêu de Hanoi; elle fut exécutée en plusieurs années par les autorités annamites avec les fonds du Protectorat et une contribution de l'Ecole, sous la surveillance continue de celle-ci. Grâce à cette méthode, le monument a pu être mis en état de défense pour une longue durée, sans qu'il ait rien perdu de son aspect antique et de son charme mélancolique. Ces travaux, demandés en 1915 par la Commission des antiquités du Tonkin (1), ont commencé en 1917 et ont été terminés en 1920 (2).

La section annamite du Musée de Hanoi est actuellement une des plus importantes. Outre les innombrables débris tirés des environs de la ville, tessons de porcelaines et décors de constructions énigmatiques, dont on n'a pu exposer qu'une faible part, toutes les formes d'art encore en usage sont représentées par leurs meilleurs exemples des dernières siècles: bronzes anciens ou presque modernes, laques, incrustations de nacre, sculptures sur bois, ivoires ciselés, meubles divers, vêtements de cérémonie, etc. Nos collections ont permis de mieux connaître un certain nombre de fabrications anciennes du Tonkin en voie de disparition ou mortes: faïences de Bát-tràng, claires ou de couleur sombre, puissantes terres cuites de Tho-há, émaux de Huê, fers forgés qui ont trouvé au Musée leur dernier asile.

Bien qu'elle ne dépende pas de l'Ecole, notons ici pour le mérite de cette heureuse initiative, qui répond à un de nos vœux constants, l'installation à Huê d'une salle d'exposition des pièces du trésor impérial, dont une part, mal gardée dans les tombeaux, était un appât trop tentant pour les convoitises des visiteurs.

<sup>(1)</sup> BEFEO, XV, IV, 71.

<sup>(3)</sup> Id., XVIII, x, 70; XX, IV, 200.



Brûle-parfums en terre cuite. Fabrication de Thô-hà, Tonkin. . o.m. 55. (Musée de Hanoi : **D 4132.** 93.)

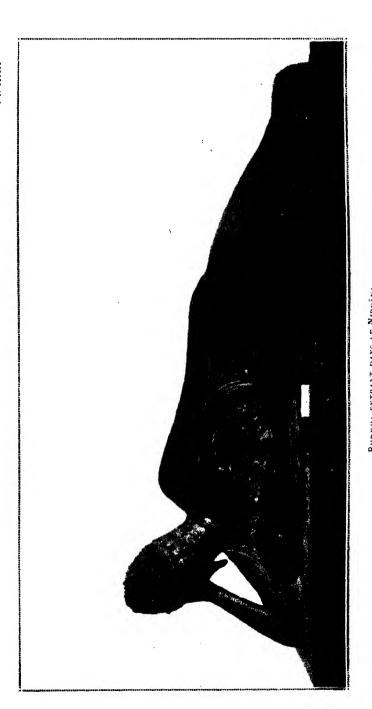

Виррна буткамт рамя цв Микаўа. Bois laque et doré, Art annamite. Long. 1 m. 43. (Musee de Hanoi: **D. 122.** 27.)

## Numismatique.

Les civilisations de famille indienne n'ont jamais employé la monnaie comme moyen d'échange aux époques de leur splendeur, et ce n'est qu'aux derniers siècles qu'elles ont emprunté cet usage commode aux autres peuples. Par contre, les civilisations de famille chinoise l'ont utilisée depuis la plus haute antiquité, mais sans jamais donner à la monnaie le caractère artistique qu'elle a le plus souvent montré en Occident. De cette double raison il suit que la numismatique ne tient qu'un rôle effacé en Indochine. Elle ne pouvait cependant être négligée et, dès les premiers temps de son existence, l'Ecole publia un ouvrage important sur cette question (1). Depuis lors, des dons et des acquisitions de collections considérables ont permis de constituer au Musée une section importante de numismatique que l'exiguité des locaux dont nous disposons n'a permis d'exposer que pendant quelques années seulement.

#### Conclusion.

Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur l'œuvre archéologique de l'Ecole en ces vingt premières années de son existence, le bilan peut s'établir ainsi. Toutes les questions concernant l'archéologie de l'Indochine ont été posées nettement et un certain nombre résolues. Tels arts à peu près inconnus, comme l'art cam, l'art khmèr primitif, l'art laotien et le premier art annamite, ont été mis en lumière ou furent l'objet de recherches assez serrées pour pouvoir être bientôt portées à la connaissance des savants. Les études commencées déjà, comme celles qui concernent l'art khmèr classique, ont été précisées ou développées ou, comme pour les arts de la Chine et de l'Inde, ont profité d'une contribution méthodique qui a été fort appréciée. La conservation des monuments et celle des pièces de musée ont été assurées dans la mesure où la pénurie de personnel et la modicité des moyens mis à la disposition de l'Ecole a permis de le faire. Mais cette œuvre considérable exigera encore de longues années d'efforts: grâce à la nouvelle organisation de l'Ecole, elle se poursuivra avec plus de méthode et de célérite.

<sup>(1)</sup> D. LACROIX. Numismatique annamite, Saigon 1900, 1 vol. in-80, avec un album de planches.

### ETHNOGRAPHIE INDOCHINOISE.

Des populations dites sauvages — c'est-à-dire n'ayant pas subi d'une façon profonde l'empreinte des civilisations chinoise ou indienne — qui habitent l'Indochine orientale, le groupe moï fut le premier connu. Dans la plus ancienne relation que nous possédions sur la mission des Jésuites en Cochinchine (1631), le P. Borri le mentionne sous le nom de Kemoi, « nom qui signifie sauvages »; peu après (1663), le P. de Marini nous parle du Rumoi, « où demeurent les sauvages, dont une partie obéit aux deux petits rois du Feu et de l'Eau ». C'est à des notions succinctes de ce genre que se réduisent nos connaissances sur ces populations, jusqu'à la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle; il existe toutefois à Lisbonne un manuscrit intitulé De nigris Moi et Champanensibus (¹), dû au médecin et naturaliste jésuite Jean de Loureiro, qui résida en Cochinchine de 1742 à 1781.

Ce furent les prêtres des Missions Etrangères qui, devançant les explorateurs, pénétrèrent tout d'abord chez les sauvages. En 1848, deux d'entre eux contractèrent alliance avec un chef bahnar; un poste fut établi à Kontum en 1851. Ce poste devint le centre d'une mission qui, en dépit de difficultés de toutes sortes, s'établit définitivement et réussit à étendre son influence. Nous devons à deux de ses membres, les PP. Dourisboure et Guerlach, d'utiles travaux sur les Bahnars (2). Une autre mission s'était installée chez les Moï du Cambodge oriental, à Brolam; le P. Azémar en rapporta une étude sur les Stien et un dictionnaire de leur langue (3).

Mais c'est grâce à Doudart de Lagrée et à ceux qui le secondaient qu'on put se former en Europe, dès 1873, une idée d'ensemble sur les populations de toute l'Indochine orientale, de la Cochinchine jusqu'au Yun-nan.

Le Voyage d'exploration en Indo-Chine comprend plusieurs chapitres qui touchent à l'ethnographie. Les Notes anthropologiques du D' Thorel, illustrées par Delaporte, ne constituent, à vrai dire, qu'un tableau extrêmement sommaire des différentes races qu'avaient rencontrées les voyageurs. Se basant sur des observations somatologiques faites sans aucun outillage scientifique, Thorel proposait une classification, conforme au système de Cuvier, en race jaune ou mongolique, race brune ou rameau noir de la race caucasique, et race noire

<sup>(1)</sup> A. CABATON, BCAI, 1911, p. 76.

<sup>(2)</sup> P. Dourisboure, Les sauvages bahnars (Paris, 1873); Dictionnaire bahnar-français (Hongkong, 1880). Les articles du P. Guerlach ont paru dans les Missions Catholiques, dès 1884.

<sup>(3)</sup> Excursions et Reconnaissances, n s 27-28, 1886.

du rameau oriental ou malayo-polynésien (1). Les Lolo étaient attribués au type océanien; quant aux Moï, on les assimilait sous la dénomination d'Alfourous aux sauvages de l'Australie. Depuis lors, d'ailleurs, certains ont prêté foi à une croyance analogue, d'après laquelle le type des Négritos nomades, qui sous le nom de Semang forment le groupe de peuplement le plus important de la Péninsule malaise, serait représente dans la chaîne annamitique. Nous disons croyance, car nous ne possédons sur ce sujet que des renseignements indigenes d'un caractère souvent légendaire et toujours imprecis. Certains Moi prétendent que dans les forets montagneuses vivent des « hommes sauvages », couverts de poils, qui « se nourriraient de tiges et de racines comestibles et ne sauraient pas se construire d'abris, leur vie étant la vie nomade des autres bêtes de la forêt » (2). Peut-être faut-il rapprocher de ces êtres mystérieux une peuplade, habitant dans la vallée du Nam-nhuong (région de Kham-Kot, Est de Vien-Čan), que les Laotiens appellent thay pa, « habitants des forêts », ou Khà tóng lướng. « Khas aux feuilles jaunes ». « Ce dernier nom leur est donné parce que, essentiellement nomades et n'habitant que des cabanes de feuillage, ils les quittent, disent les Laotiens, tous les quatre ou cinq jours, aussitôt que les feuilles employées pour les couvrir sont devenues jaunes (3) ». C'est probablement cette même peuplade que connaissent, sous le nom de Tác-cui, les Annamites du Quang-binh. Le P. Guignard a réuni dans le Bulletin (XI, 201-205) les informations qu'il a pu obtenir sur les Tắc-cui, par l'intermédiaire d'un Annamite envoyé chez les Sách, population mương du haut Sông Giang avec laquelle ces sauvages sont en rapports. Les Tác-cui, absolument nomades, ne connaîtraient ni la construction des maisons, ni la culture du sol, ni la domestication des animaux. Ils ne porteraient pour tout vêtement qu'un pagne d'écorce d'arbre. En cas de mort, ils abandonneraient le cadavre et changeraient de campement.

Les documents proprement ethnographiques fournis par la mission Doudart de Lagrée se réduisaient à peu de chose. Thorel donnait quelques informations sur les procédés de culture et sur les mœurs. Francis Garnier tentait de démontrer l'origine commune des Annamites et des Laotiens, d'après « des recherches malheureusement trop hâtives et trop incomplètes dans les sources chinoises et les chroniques laotiennes, écrites par Doudart de Lagrée sous la dictée de son interprète ». Enfin, une série de vocabulaires nombreux mais brefs terminait les deux volumes du Voyage.

<sup>(1)</sup> Cette classification a été reprise et notablement améliorée par Keane dans sa Monographie sur les rapports des langues indo-chinoises et indo-pacifiques (1880; trad. franç. Annales de l'Extrême-Orient, 1882-1883, p. 238). Keane réfute l'existence de la race noire sur le continent indochinois.

<sup>(2)</sup> H. MAITRE, Les Jungles moi (Paris, 1912), p. 62.

<sup>(3)</sup> Th. Guignard, Note sur une peuplade des montagnes du Quang-binh : les Tâc-cui, BEFEO, XI, 202.

Ces documents furent complétés sur certains points par les membres de la mission Pavie (1879-1895) et par les collaborateurs d'Excursions et Reconnaissances (1879-1890). Le Capitaine Cupet parcourait le haut Laos, le Trânninh, puis tout le plateau moi de Ban-don à Kon-tum; il en rapportait des notes sur le Sadet du Feu avec lequel il eut une entrevue, des vocabulaires jarai, de nombreuses photographies (1). P. Lefèvre-Pontalis recueillait entre Lai-chàu et Xieng-khuang des informations ethnographiques et quatorze vocabulaires qui furent publiés dans le Journal Asiatique (2). Gautier, Navelle, Brière visitaient les Moi méridionaux; le D' Néis prenait des mensurations anthropologiques et des vocabulaires chez les Črău de Cochinchine (3). Au Tonkin, Courtin et Villeroi d'Augis pénétraient chez les Murong de Son-tây et de la Rivière Noire (4). Enfin Odend'hal, chargé de reconnaître une voie de passage entre l'Annam et le Laos, en profitait pour recueillir plusieurs vocabulaires, qui, douze ans plus tard, devaient permettre à M. Cabaton d'établir une classification des dialectes indochinois (3).

Tels étaient essentiellement les matériaux dont disposait la science, jusqu'à la fin du siècle passé. On peut y ajouter, pour ce qui touche aux populations habitant près de la frontière chinoise, les traductions de notices extraites d'ouvrages chinois, du San ts'ai t'ou houei 三才圖會(1607 A. D.) ("), du Wen hien t'ong k'ao 交獻 通考 de Ma Touan-lin(1319 A. D.) ("), du Houang Ts'ing tche kong t'ou 皇簡職質圖(1773 A. D.) ("). Mais les sources chinoises ne peuvent guère profiter qu'à l'historien: les Chinois se sont toujours montrés de piètres ethnographes; leurs observations sont futiles, incohérentes ou livresques; ils s'arrêtent à de vaines discussions sur l'onomastique; et il faut arracher aux textes le peu de réalité qui s'y trouve égaré. L'utilisation des descriptions chinoises pour l'étude ou le classement des groupes ethniques du haut Tonkin est particulièrement délicate, à cause du grand nombre de ces groupes et de la minime importance numérique de chacun d'eux. En contact

<sup>(1)</sup> Cap. Cuper, Voyages au Laos et chez les sauvages du Sud-Est de l'Indochine. Mission Pavie, Géographie et Voyages, t. III.

<sup>(2)</sup> P. LEFÈVRE-PONTALIS, Notes sur quelques populations du Nord de l'Indochine. JA, 1892, II, 237.

<sup>(3)</sup> Dr Paul Neis, Rapport sur une excursion scientifique faite chez les Mois de l'arrondissement de Baria. Exc. et Rec., nº 6, 1880. Rapport sur une excursion faite chez les Mois. Ib., nº 10, 1881.

<sup>(4)</sup> Exc. et Rec., no 11, 1882.

<sup>(5)</sup> A. Cabaton, Dix dialectes indochinois recueillis par Prosper Odend'hal... J A., 1905, I, 265.

<sup>(6)</sup> Léon de Rosny, Les peuples de l'Indochine et des pays voisins. Actes Soc. Ethn., VI (1867-1870), 138.

<sup>(7)</sup> D'HERVEY DE SAINT-DENYS. Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. Méridionaux. (Paris, 1883.)

<sup>(8)</sup> G. Deveria. La Frontière sino-annamite (Paris, 1886), deuxième partie.

constant les uns avec les autres, ou bien avec les Chinois ou les Annamites, ils ont dans une assez large mesure perdu leurs caractéristiques; les noms qu'ils se donnent, ou qu'on leur donne, ne sont pour ainsi dire d'aucun secours pour les identifier avec leurs parents de Chine, mal connus eux-mêmes. Quant aux données linguistiques, plus sûres, on en possédait à peine il y a vingt ans sur cette partie des populations indochinoises.

En somme, avant la fondation de l'Ecole française d'Extrême-Orient, l'ethnographie de l'Indochine française se réduisait aux informations fragmentaires et assez superficielles de quelques missionnaires et des explorateurs de l'hinterland. Il est naturel que ces explorateurs, voyageant dans des circonstances difficiles et pressés de gagner du terrain, n'aient noté des populations qu'ils rencontraient que l'aspect extérieur et les coutumes les plus manifestes. Depuis 1901, les recherches ethnographiques ont pu se poursuivre dans des conditions beaucoup plus favorables. Les sauvages, presque tous soumis, ont été étudiés d'une façon suivie par des observateurs à demeure parmi eux. L'Ecole a profité de ces recherches et les a encouragées. C'est à son instigation que fut entreprise en 1903 une enquête d'ensemble, grâce à laquelle se trouve élucidée dans ses grandes lignes l'ethnographie si compliquée du haut Tonkin. On doit à l'un de ses correspondants la description approfondie d'une tribu monkhmère, décisive à plus d'un point de vue, car il en ressort que sur ce point au moins les données de la sociologie confirment celles de la linguistique. Enfin c'est dans le Bulletin qu'ont été esquissés récemment des rapprochements entre la Chine ancienne et les sociétés actuelles de la Chine méridionale et du Tonkin; dans ce domaine, presque tout reste à faire; mais le premier défrichement ethnographique est accompli; et l'on peut espérer qu'ici comme ailleurs, dans un avenir prochain, la méthode comparative prouvera son efficacité.

Nous diviserons notre exposé en deux sections: I. Groupe moï. II. Groupes septentrionaux (thăi, mương, man, miao-tseu, lolo).

#### I. GROUPE MOÏ

Le mot moi est la forme annamite du mot muong mol, « homme », que les Murong de la région située entre le Tonkin et le Thanh-hoá emploient fréquemment pour se désigner eux-mêmes (¹). Par extension, les Annamites désignent sous ce nom les sauvages montagnards, particulièrement ceux qui habitent dans la chaîne annamitique. Les sauvages du versant occidental de la chaîne annamitique, qui se trouvent en rapports avec les Laotiens, sont connus sous leur nom laotien,  $Kh\grave{\alpha}$ , « esclaves » (²). Au Sud-Ouest, on les désigne parfois du

<sup>(1)</sup> H. Maspero, BEFEO, XIX, v, 29.

<sup>(2)</sup> Les Laotiens appellent Khà les nombreuses tribus sauvages, encore mal connues, qui sont disséminées dans tout le Laos. Le Dr Noël Bernard a publié sur quelquesunes de ces tribus des notes authropométriques et ethnographiques (Les Khàs, peuple inculte du Laos français. B. Soc. Géogr., Paris, 1904).

nom qu'emploient les Cambodgiens, Pnon. Eux-mêmes u'ont pour nommer leur race d'autre mot que celui qui signifie « homme »; parmi les races, ils distinguent: les Annamites, les Laotiens et les Hommes (¹). Afin d'éviter des confusions, on a généralement adopté le mot annamite; nous appellerons donc Moï les populations sauvages occupant la chaîne annamitique, de la latitude de Quâng-trị au Nord à celle de Phan-thiết au Sud environ, dans l'aire d'habitat déterminée par Henri Maitre (²).

Dès sa fondation, en décembre 1899, l'Ecole envoyait en mission dans cette région un commis des Postes et Télégraphes établi au Laos, M. Alfred Lavallée. Parti de Ban Muang, M. Lavallée traversait toute la partie septentrionale de la région moï, en passant par Attopeu et Kon-tum, pour gagner la côte à Quinhon; de là, il se rendait au Khánh-hoà pour visiter les Radch. Les vocabulaires nombreux et étendus qu'il avait relevés en cours de route permirent d'établir une première classification générale des dialectes moï. On reconnut parmi eux trois groupes distincts (3): l'un, au Nord-Ouest, se rattachant à la famille mon-khmère (Boloven, Kaseng); le deuxième, au Sud-Est, « fortement imprégné de čam », c'est-à-dire, ainsi que le montrèrent les recherches ultérieures (4), se rattachant à la famille malayo-polynésienne (Jarai, Radch); le troisième, au Nord-Est, qui trahit moins sensiblement cette influence (Sedang, Bahnar). Cette classification fut à peu de chose près celle à laquelle aboutirent, quelques années plus tard, les recherches de M. Cabaton, et elle a été admise par les auteurs postérieurs.

M. Lavallée publia dans le Bulletin les documents ethnographiques qu'il avait recueillis (3). Ces documents, s'ils sont sommaires, ont le mérite de la précision. Toutes les principales tribus moi du Laos et de l'Annam y sont décrites avec leurs caractéristiques essentielles: les Boloven, directement soumis à l'influence laotienne; les Bahnar; les Sedang primitifs et féroces; les Radeh; les Jarai, chez lesquels résident les rois du Feu et de l'Eau. Enfin des indigènes signalèrent au voyageur l'existence de ruines cames sur la frontière de l'Annam et du Laos.

C'est pour une part à la recherche de monuments cams qu'en 1904 Odend'hal se rendit au pays moï; la mission dont ii était chargé avait également un but philologique, et sans doute eût-elle été féconde en apports ethnographiques. Déjà il avait pu établir que les tribus de la région de Dalat (Čuru, Koho, Lat, Kil) forment une unité linguistique (°). De Dalat, il pénétra chez les Radeh,

<sup>(1)</sup> KEMLIN, BEFEO, XVII, IV, 80, n. 2.

<sup>(2)</sup> Les Jungles moi, 392-397.

<sup>(3)</sup> Finot, Rapport... BEFEO, II, 116.

<sup>(4)</sup> AYMONIER et CABATON, Dictionnaire cam-français, Introduction, p. VII.

<sup>(5)</sup> A. LAVALLEE, Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud Est de l'Indochine. BEFEO, I, 201.

<sup>(6)</sup> Finot, Nécrologie. BEFEO, IV, 534.

puis chez les Jarai. Près de Plê Tur, il visita le roi de l'Eau; puis il se rendit au village, voisin, du roi du Feu; on sait quel sort infortuné l'attendait là: il fut tué par les gens du roi du Feu, probablement pour n'avoir pas su se prêter (lors de sa visite au roi de l'Eau) aux rites exigés par le serment de paix (1).

Quels sont ces « rois » jarai, auxquels un certain mystère qui les entourait fit attribuer naguère plus de puissance qu'ils n'en possédaient réellement? Il y en a trois : le roi du Feu, le roi de l'Eau et le roi du Vent ; mais ce dernier. qu'ignorent la plupart des tribus, est insignifiant. Les Moï les appellent potau. « ce mot, dans les légendes, correspond assez bien au titre de roi (2) »; les Laotiens le traduisent par sadet (du khmèr sdèč, « roi »), qu'ont adopté les Européens. Différentes légendes circulent sur ces rois: toutes concordent sur un point, c'est que le roi du Feu est le gardien attitré d'un sabre sacré. Quant au roi de l'Eau, il détient : d'après les Radeh, un sceptre en bois qui fait mourir ceux qu'on en touche d'un bout, et les ressuscite si on les en touche de l'autre bout (3); d'après les Bahnar, une tasse et un rotin (4); d'après les Jarai, le fourreau du sabre. Cette dernière version est sans doute exacte : toutes les légendes, sauf celle des Radeh qui n'est qu'une tradition historique sans intérêt au point de vue religieux, présentent le sabre comme un symbole du feu; le fourreau doit donc incarner le principe de l'eau, seule capable d'éteindre l'ardeur du sabre et d'empêcher une conflagration mondiale, ou simplement les sécheresses (5). Les Rongao conçoivent la fonction du roi du Feu comme un cas particulier d'alliance, l'allié étant l'esprit du Sabre. D'après eux, c'est l'esprit du Sabre lui-même qui choisit le roi du Feu : il lui apparaît en songe, fait avac lui l'échange du sang et lui attache un fil au poignet ou au gros orteil (\*). Cette interprétation est démentie par la réalité; ce sont, en fait, les dignitaires du roi défunt qui choisissent son successeur (7); et la dignité ne doit pas sortir d'uu clan déterminé (8). L'usage des alliances ne paraît être

- (1) Ib, 537. Cf. H. MAITRE, Les Jungles moi, 202.
- (2) KEMLIN, BEFEO, XVII, 1v, 84, n. 2. Le titre usuel des rois cams est patau (DURAND, Notes sur les Chams, BEFEO, VII, 345).
  - (8) BESNARD, BEFEO, VII, 84.
  - (4) LAVALLÉE, BEFEO, I, 300.
- (5) Au Cambodge, pour faire cesser les sécheresses, on arrose d'eau lustrale les objets envoyés par les rois du Feu et de l'Eau. A. Leclère, Mémoire sur une charte de fondation d'un monastère bouddhique où il est question du roi du Feu et du roi de l'Eau (Ac. Inscr. et B.-L., Comptes rendus, 1903, 377).
  - (6) KEMLIN, loc. cit.
  - (7) P. Guerlach, Revue Indochinoise, 15 février 1905, p. 186.
- (8) Par suite de la filiation ultérine, en vigueur chez les Jarai, la succession n'est pas de père à fils. « Les fonctions de porte-parole du Sabre doivent toujours être l'apanage de la famille des Xeo, et le Sadète est astreint par la loi de l'exogamie à prendre femme dans un clan étranger. Ses enfants cesseront donc forcément d'appartenir à la famille des Xeo. C'est pourquoi le successeur du roi est toujours frère cadet ou neveu du défunt. » Kemlin, loc. cil., 116.

d'ailleurs chez les Jarai qu'un trait emprunté aux tribus mon-khmères. Enfin le témoignage des Rongao n'a pas de valeur, car leur croyance à l'esprit du Sabre n'est elle aussi qu'un emprunt : les Sedang ne connaissent pas cet esprit (1). De tout cela on peut conclure que le roi du Feu relève du type des chefs de clans à attributions divines. Selon le rite du meurtre des rois divins, tel que l'a décrit Frazer (2), « aussitôt qu'il souffre d'une maladie assez grave, on doit l'achever d'un coup de sabre (3) ».

Les notes de Lavallée furent complétées — particulièrement en ce qui concerne les groupes du Sud-Ouest, proches du Cambodge, qui avaient seuls échappé à ses investigations - par un administrateur du Darlac, H. Besnard, dans un article sur les Populations moi du Darlac (1). Le plateau du Darlac s'étend des sources du Sông Ba au Lang-bian; il est occupé par quatre tribus. « de mœurs et de coutumes identiques quoiqu'elles n'appartiennent pas au même rameau ethnique»: au centre, au Nord-Est et à l'Est, un groupe de langue malayo-polynésienne, constitué par les Jarai et les Radeh (nak-Drai, nak-De; nak signifie « fils »); à l'Ouest et au Sud, deux tribus de langue monkhmère, les Mnon (ou Pnon) et les Pih. L'auteur notait, chez les Radeh, l'existence du matriarcat et des clans: « Une veuve qui désire se remarier envoie, quelquefois même sans prévenir celui qu'elle se choisit, un entremetteur faire sa demande aux parents. Si ceux-ci et le garçon consentent, l'affaire est conclue et le nouveau marié va habiter chez les parents de sa femme... Les Moï 'lles Radeh] pratiquent même l'exogamie, au point de proscrire l'union entre cousins germains ou autres descendants de famille du même nom ; la tradition a conservé en effet les noms des ancêtres (5) ».

Enfin, dans ses trois études sur les Rongao (<sup>6</sup>), le P. Kemlin aborde les Moï en leur conscience religieuse. Un long séjour lui ayant permis d'acquérir une connaissance intime de cette petite tribu, ses travaux, conduits avec précision, éclairés par une intuition pénétrante, constituent la meilleure monographie que nous possédions, en matière de psychologie, sur aucun groupe ethnique de l'Indochine.

Les Rongao forment une branche de la tribu bahnar, laquelle appartient linguistiquement à la famille mon-khmère (i). Ils habitent dix villages situés à

- (1) KEMLIN, BEFEO, IX, 495.
- (2) Lectures on the early History of the Kingship (Londres, 1905), 291-292.
- (3) KEMLIN, BEFEO, XVII, IV, 82.
- (4) BEFEO, VII, 61.
- (5) Loc. cit., 74.
- (6) Kemlin, Les rites agraires des Reungao, BEFEO, IX, 493; X, 131. Les songes et leur interprétation chez les Reungao, BEFEO, X, 507. Alliances chez les Reungao, BEFEO, XVII, IV.
- (7) Exactement à ce groupe des dialectes moi de la famille mon-khmère dont le vocabulaire a le plus subi l'influence malayo-polynésienne.

quelques kilomètres à l'Ouest de Kon-tum. Ce petit groupe se trouve justement placé entre les Jarai malayo-polynésiens au Sud, et, au Nord, les Halang, qui parlent une variété dialectale du sedang, langue mon-khmère: il prêterait à des comparaisons. Le P. Kemlin n'a voulu qu'esquisser ces problèmes. Il ne manque pas toutefois de signaler avec soin tout ce qui, chez les uns et chez les autres, semble emprunté.

C'est dans la théorie des àmes que les possibilités d'emprunt apparaissent le plus nettement. Cette théorie étant fort subtile, « les Rongao, population habitant la frontière jarai, n'ont pu que se laisser influencer par une civilisation supérieure à la leur (1) ». D'après les Rongao, le principe spirituel de la vie est « l'âme vraie », mohol ling (2): à l'état de veille et de bonne santé, cette âme réside dans la tête, debout au milieu du front; pendant le sommeil, elle s'extériorise en insecte. Si elle s'égare ou tombe au pouvoir des esprits, on est malade; lorsque son absence est définitive, c'est la mort. L'« âme vraie » quitte le corps une année avant la mort corporelle; elle laisse derrière elle une certaine force rémanente qui permet au corps de subsister malgré l'absence de son principe de vie et continue d'habiter quelque temps avec le cadavre: cette force, les Rongao l'appellent « àme cendre », mohol blo. L'âme (normale, le mohol ling) « exerce son influence sur les personnes et les objets qui l'entourent au moyen d'une force mystérieuse distincte d'elle-même, une sorte de périsprit, qui est comme son « rayonnement ». C'est cette force que les Rongao et les familles environnantes, Bahnar, Jarai, Halang, désignent par le mot ai : c'est le mana de ces populations. » Enfin le terme pun, « la chance », désigne proprement une qualité de l'ai : « c'est cette vertu qui permet aux êtres qui nous environnent de vivre en paix en notre compagnie (3) ».

La plupart de ces termes ont une allure suspecte. Pun ne peut être que le sanskrit punya; ai suggère āyus; ling se rapproche du čam liñai, « force, puissance, vertu », du khinèr práḥ liñ, « âme » (sk. liṅga). De plus, le fait suivant permet de croire à une superposition de croyances. Les Jarai n'ont pas d'expression correspondant au morhol blo des Rongao; ils ne connaissent que l'ai (¹). Les Sedang, eux, s'ils n'ignorent pas le mot ai, l'emploient pour désigner certaines « àmes secondaires » multiples et voyageuses: la notion du mana leur échappe (°). En somme, de nombreux échanges ont eu lieu de tribu à tribu, et, dans les études sur les Moī, il y aura lieu de n'attribuer qu'avec prudence à l'une des deux grandes familles qu'ils représentent tel trait qui peut appartenir à l'autre. « Pour retrouver le fond des

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 512, n. 3.

<sup>(2)</sup> Le principe de la vie corporelle est le souffle, jehêm.

<sup>(3)</sup> BEFEO, X, 508-522.

<sup>(4)</sup> Ib., 512, n. 3.

<sup>(5) 1</sup>b., 515, n. 2.

croyances des vrais autochtones mon-khmèrs, il faudrait étudier exclusivement les familles qui ont été le plus à l'abri de toute influence extérieure. Les Sedang retirés dans leurs montagnes seraient un sujet d'étude de premier ordre. »

Nous avons vu plus haut comment les Rongao ont emprunté aux Jarai la croyance à l'esprit du Sabre sacré et l'ont adapté au système des alliances qui leur est propre. Les Jarai pratiquent également les alliances, mais sous une forme modifiée. Le P. Kemlin a pu recueillir quelques renseignements sur l'organisation sociale des Jarai (1): elle est essentiellement différente de celle des tribus mon-khmères. Tout d'abord, le matriarcat est en vigueur chez eux, comme chez les Radeh, comme chez les Cams, dont les inscriptions en attestent l'existence dès l'antiquité (2). D'autre part, ils sont divisés en clans. Chez les Jarai Hodrong (3), par exemple, il y a onze clans ou familles (phung). Chaque clan aurait pour ancêtre une des filles de l'homme et de la femme sauvés des eaux dans un tambour, qui sont regardés par toutes les peuplades moi comme les ancêtres communs des hommes. Chaque clan porte le nom d'une de ces filles; ainsi le troisième clan s'appelle Golau, « chemin », parce que la troisième fille fut enfantée sur un chemin. Or chaque clan est soumis à l'interdiction de manger certains animaux, parce que, dit-on, les ancêtres du clan ont contracté des alliances avec ces animaux; dans un cas, l'animal — le crocodile — est représenté comme une transformation de la fille-ancêtre. « Il résulte de ces quelques notes », conclut le P. Kemlin, « qu'il existe chez les Jarai Hodrông des groupes exogamiques, dont chacun est allié avec un animal considéré comme son protecteur... Cette espèce animale est l'objet d'un tabou pour le groupe allié, qui toutefois n'en porte pas le nom. Il paraît donc bien y avoir là une forme qui se rapproche beaucoup du totémisme (1). Il faut cependant remarquer que dans cette tribu l'alliance avec telle ou telle classe d'animaux ne se présente guère que comme accessoire d'une forme sociale antérieure, plus fondamentale, comprenant simplement le clan, le matriarcat et l'exogamie. Cette alliance, en effet, paraît n'influer aucunement sur la structure sociale: non seulement elle n'explique ni l'origine ni la constitution du clan, ni la raison d'être du

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII, IV, 113 sq.

<sup>(2)</sup> Huber. BEFEO, V, 174. Dans une inscription de 912-920 A. D., des imprécations se rapportent a la lignée de la mère: « Que ces misérables-là tombent, avec toute la lignée de leur mère jusqu'au troisième degré, dans l'épouvantable grand Enfer... Que le Chien noir, le Chien blanc, le Chien rouge et le Chien bigarré viennent hanter la mère de l'homme qui encourra cette malédiction! » (BEFEO, XI, 20-21.)

<sup>(3)</sup> Habitant la région de Plè Ku.

<sup>(4)</sup> D'après une inscription de Mi-son, les rois du Čampa paraissent s'être recrutes à une certaine époque dans deux clans, le clan de l'Aréquier et le clan du Cocotier. Des légendes placent à l'origine du premier un enfant trouvé dans une grappe d'aréquier, à l'origine du second un enfant tout pareil à une noix de coco (Huber, BEFEC), V, 174).

matriarcat et de l'exogamie, mais même elle peut varier sans que la forme essentielle change: c'est ainsi que, pour le même clan, j'ai rencontré à Plê Trâp des tabous qui n'existent pas à Plê Rongol... On peut donc supposer que les tribus jarai, entrant en contact avec des tribus étrangères où régnait l'usage des alliances familiales, ont emprunté cette dernière coutume en la faisant entrer dans le cadre de leur organisation sociale... Les Rongao ne connaissant que des apparentés physiques, l'alliance s'est adaptée aux habitudes familiales. Chez les Hodrông, au contraire, elle s'est trouvée en face de groupes d'apparentés sociaux, dont la nature est de créer des liens d'une durée infinie, et elle s'y est accommodée (¹). »

Le P. Kemlin a analysé a fond les concepts des Rongao relatifs aux alliances. Ces concepts sont assez complexes: en voici l'essentiel.

Un Rongao peut contracter deux sortes d'alliances: à l'état de veille, avec les hommes vivants; en songe, avec des esprits, soit indépendants de toute attache matérielle, soit dépendants de certaines espèces animales ou végétales ou même d'objets.

Les Rongao distinguent deux sortes de songes, le tou et le hopu. Les images qu'on voit dans le tou sont un simple reflet, un « écho » des actions accomplies à l'état de veille; les images qu'on voit dans le hopu n'ont aucun rapport avec les actions accomplies à l'état de veille. Des évènements vécus à l'état de veille ou dans le tou, on dit qu'ils se passent ion kô, « de ce côté-ci »; les autres se passent ion tau, « de l'autre côté ». Ce que l'âme perçoit « de l'autre côté » appartient à trois mondes distincts : celui des âmes (morhol) d'hommes vivants, d'objets, d'animaux, de végétaux ; celui des àmes des morts (kiŭk); celui des esprits indépendants (iāng). Chacun de ces mondes a sa clef qui sert à interpréter les songes : car tout y apparaît au dormeur sous un aspect altéré, mais différent dans chaque monde pour chaque catégorie d'êtres et toujours le même pour la même catégorie. L'àme de la jarre, par exemple, sera toujours une simple gourde; une âme de mort mangeant un buffle affectera la forme d'un parent ou d'un ami défunt occupé à partager une gourde ; un esprit indépendant mangeant un buffle apparaîtra, lui, sous l'aspect d'un inconnu ou d'un ami vivant dépeçant un cerf. « Mais comment, de tous ces rapports spirituels qui semblent exprimer des faits passés, les sorciers arriventils à tirer des conclusions pour l'avenir et à prévoir les événements futurs ? Le principe suivant donne la solution : tout événement qui arrive dans le monde des corps n'est que l'écho amplifié, bien que très lointain, de ce qui s'est passé dans le monde des àmes et des esprits. Le Rongao n'agit pas d'après un autre principe, lorsqu'au premier jour des semailles il fait des pièges minuscules auprès de la case de l'esprit du Riz, en demandant aux esprits d'envoyer les

àmes des cerfs et des sangliers s'y faire prendre, afin que plus tard leurs corps tombent dans les vrais pièges dont on entourera le champ (1). »

Telles sont les conditions psychologiques dans lesquelles se concluent les alliances avec les esprits. Ces alliances ont un bon nombre d'éléments communs avec celles qui se concluent entre hommes dans le monde visible; nous exposerons parallèlement les principes des deux sortes d'alliances (2).

Les alliances entre hommes se concluent de la façon suivante. Le « prétendant » à l'alliance a recours à un entremetteur (ou « route »), comme pour un mariage; si la personne recherchée accepte, une fète a lieu. On y sacrifie aux esprits une poule et une jarre d'alcool, auxquelles goûtent tous deux les nouveaux alliés, en prononçant les grands serments. Puis l'un — celui qui a fait les frais du sacrifice — offre à l'autre un cadeau appelé « baiser ». — Dans l'alliance avec un esprit, on voit en songe l'esprit monter à la maison; il propose une alliance. L'esprit indique l'animal — cochon, chevreau, bœuf ou buffle — qu'il lui plairait de recevoir en sacrifice; si de part et d'autre on tombe d'accord, on échange les grands serments. L'esprit laisse à son nouvel allié un cadeau ou « baiser », par exemple le don de la richesse sous le symbole d'une gourde, équivalent de la jarre dans le monde des àmes. Aussitôt après le songe, l'homme doit s'acquitter du rendu en sacrifiant à l'esprit l'animal choisi.

Les deux alliances entre hommes du type le plus simple — l'alliance de simple amitié et l'alliance de père à fils — obligent non seulement envers l'allié lui-même, mais aussi envers sa femme, ses parents et ses enfants. Quand ces alliances sont scellées par le serment du sang, on se trouve engagé envers toute la famille de l'allié; les devoirs et les interdits qu'entraîne l'alliance doivent être observés par les petits-enfants et par leurs descendants, et cela tant que l'alliance contractée reste connue, c'est-à-dire généralement pendant quatre générations. Les principaux de ces devoirs sont d'être fidèle à l'alliance et de secourir son allié en cas de danger; ce qui est interdit, c'est de participer à un acte hostile à l'égard de son allié, et particulièrement aux festins sacrés où l'allié est en quelque sorte mangé symboliquement. - L'alliance avec un esprit se rattache, au point de vue des obligations de la famille, au type de l'alliance entre hommes avec serment du sang : le conjoint, les enfants et les descendants de l'homme allié y participent, et cela jusqu'à ce que l'esprit cesse d'apparaître en songe, c'est-à-dire généralement pendant quatre générations. D'autre part, tous les individus de l'espèce de l'esprit, s'il s'agit d'un animal, d'une plante, d'un fruit, sont regardés comme les petits-fils de l'esprit; on doit donc observer envers eux, conformément aux principes de l'alliance entre hommes, les devoirs et les interdits impliqués par l'alliance. Quels sont ces devoirs et ces interdits ? « Lorsqu'un animal vient à tomber dans un piège

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 522-525.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVII, IV, 1-34.

tendu par un de ses alliés, celui-ci devra délivrer la bête, si elle est encore vivante. Si elle est morte, défense absolue d'y toucher, défense même d'annoncer l'accident d'une manière bien claire à ceux à qui cet animal est permis : ce serait les engager à venir le manger, et se rendre ainsi complice d'un acte hostile envers lui... Si le génie ami est celui d'un animal, d'une plante ou d'un fruit, il y a toujours défense absolue de goûter de la chair de cet animal, ou de toucher à la plante ou au fruit en question (1). »

Cette similitude entre les alliances de ce monde et celles de l'autre n'a rien de surprenant, car les premières ont souvent, comme les secondes, un caractère religieux : elles peuvent tirer leur origine d'un songe. « Lorsqu'on rêve qu'on contracte amitié avec un voisin, c'est que les deux âmes ont pris cet engagement en face des esprits; pareille promesse est sacrée; plus qu'à toute autre, on devra y être religieusement fidèle, car en ce cas les iāng en sont certainement avertis, et il est impossible d'éviter le honoh (dette d'un sacrifice expiatoire) (2). »

Le point intéressant de cette similitude, c'est qu'elle met en lumière le caractère strictement familial des alliances telles que les pratiquent les Rongao. L'alliance ne s'étend pas à un clan. « Le principe qui rend caduque toute alliance après quatre générations s'oppose absolument à la généralisation de ces relations toutes spéciales (3). » Est-ce à dire que la religion des Rongao soit exclusivement familiale? Leur culte ne s'adresse pas qu'aux esprits alliés; on invoque, dans les formules des sacrifices, des divinités multiples (†). La protection du Iang Xori, l'esprit du Riz, paraît bien ne s'étendre qu'au groupe familial: « le fétiche du lang Xori ne se place jamais à la sâlâ (maison commune) du village; il se garde toujours à la maison, et on le suspend sur le foyer de la maîtresse de maison. Celle-ci en est regardée comme la prêtresse ou la gardienne constituée (5) ». Mais, lors du grand sacrifice du buffle à la fin de la moisson, un fil passant autour du piquet rituel relie ce piquet, non seulement avec la jarre de la maison de l'intéressé, mais avec la jarre de la maison commune ("). De plus, lors de cette même cérémonie, on oint les fétiches protecteurs du village avec le sang du cœur du buffle, et le sacrifice principal a lieu à la maison commune, la formule étant prononcée, non par la maîtresse de maison à laquelle incombent tous les rites relatifs au riz, mais par le chef de la famille (7). D'autre part, les Rongao paraissent rendre un culte collectif aux génies de la guerre. Les fétiches de ces génies sont tous disposés à la maison

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII, 1V, 30.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVII, IV, 9.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVII, IV., 32.

<sup>(1)</sup> Voir par exemple la formule du sacrifice accompli à la fête de la clôture de la moisson, BEFEO. X, 148.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVII, IV, 50.

<sup>(6)</sup> BEFEO, X, 153.

<sup>(7)</sup> BEFEO, X, 156.

commune; « les iang qui les ont choisis comme supports sont regardés comme les protecteurs spéciaux de la localité... Si le village se transporte ailleurs, on leur fait un sacrifice d'actions de graces, et on transfère en grande pompe leurs fétiches au son des trompes de guerre, des tambours et des cymbales, et au milieu des cris de triomphe de toute la population. Arrivés au nouvel emplacement, on leur offre un nouveau sacrifice d'impétration, afin d'obtenir leur protection pour la nouvelle localité (¹) ».

Il y a là un côté de la religion des Rongao, qui ne rentrait pas dans le cadre des études publiées jusqu'ici par le P. Kemlin, et sur lequel nous ne sommes pas suffisamment renseignés pour pouvoir porter un jugement d'ensemble sur le système religieux de cette tribu. Toutefois la conclusion qui ressort des documents livrés par le P. Kemlin peut se formuler ainsi: au point de vue de la sociologie religieuse, les Rongao, tribu appartenant linguistiquement à la famille mon-khmère, paraissent caractérisés par un système d'alliances du type familial, au contraire des Jarai malayo-polynésiens organisés en groupes sociaux, et des familles thăi et de la Chine méridionale organisées en communautés locales.

#### II. GROUPES SEPTENTRIONAUX

L'étude ethnographique du groupe moi est compliquée par le fait des influences proches ou lointaines qu'a subies chacun de ses membres; une complexité de même nature, mais bien plus marquée, s'attache aux populations habitant la partie septentrionale de l'Indochine orientale. Les Moï se trouvent naturellement isolés dans les montagnes d'Annam; dans le Nord, au contraire, nul massif bien délimité: les grands fleuves offrent la voie aisée de leurs vallées aux cultivateurs fuyant la guerre ou les pirates, aux contribuables désireux de passer la frontière, aux commerçants qui transportent, avec leurs marchandises, leur langue et leurs coutumes. Aussi trouve-t-on actuellement, le long de la frontière de Chine, du Tonkin au Laos, une véritable mosaïque de groupes ethniques, parfois si semblables physiquement, si rapprochés par leurs coutumes, leurs croyances et leur folk-lore, que seule la linguistique permet de les classer. C'est ainsi qu'un petit groupe de moins de cent familles, que les Chinois appellent La-ti, a échappé jusqu'à présent à toute classification, parce que sa langue ne paraît pouvoir être attribuée à aucune famille connue. Ces La-ti, étudiés par M. de Lajonquière (2), puis, dans le Bulletin, par le colonel Bonifacy (3), sont cantonnés dans trois hameaux au Nord-Ouest de Hoang-su-phi (région des sources du Sông Chây), au milieu de populations

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII, IV, 66-67.

<sup>(2)</sup> Ethnographie du Tonkin septentrional, p. 358.

<sup>(3)</sup> Etude sur les coutumes et la langue des La-ti. BEFEO, VI, 271.

miao-tseu et thăi: leurs villages ont tout à fait l'aspect des villages thăi; leurs sorciers sont chinois ou nong; le culte collectif, dont le chef de village est le pontife, s'adresse à Kouan-yin; et eux-mêmes se prétendent Annamites. A la confusion des faits s'ajoute celle des mots: les dénominations ethniques fournies par les indigènes sont en principe sans valeur, parfois dangereuses. Pour l'Annamite du Tonkin, un individu qui n'est ni annamite, ni chinois, est un thô (de thô-nhân  $\pm \Lambda$ ), un «indigène»; les dénominations plus précises qu'il peut connaître sont arbitraires. Il n'a pas fallu moins de deux articles du Bulletin (1) pour établir la parenté de certains habitants de la province de Vînhyèn, vivant parmi les Annamites qui les appellent Mường, avec d'autres de la province de Tuyèn-quang, dont le nom annamite est Mán quân-cộc — « les Man aux pantalons courts » —; encore cette parenté ne repose-t-elle que sur l'identité linguistique; or la langue de ces Man n'est plus aujourd'hui qu'un dialecte cantonais, et le nom qu'ils se donnent eux-mêmes est chinois (2).

La diversité de tous ces groupes n'est d'ailleurs en partie qu'apparente, et l'on peut aujourd'hui les ramener à quelques grandes familles. Il n'en était pas ainsi il y a vingt ans; à part quelques travaux sur les Thai de la Rivière Noire (3), la science ne disposait que des matériaux fournis par les explorateurs et par les sinologues. Dès sa fondation, l'Ecole s'assura la collaboration du capitaine Bonifacy (1), qui étudia particulièrement les populations de la haute Rivière Claire; les résultats linguistiques de ses recherches parurent dans le Bulletin en 1905 (5). Mais des travaux individuels ne pouvaient avoir raison de l'étenduc du territoire, de la multiplicité des problèmes; seule une enquête d'ensemble assurerait un cadre aux recherches de détail. Cette enquête fut entreprise sur la proposition de l'Ecole : « Nous aurions voulu ne pas nous en tenir à ces études partielles, et réunir les éléments d'une ethnographie générale de l'Indochine. Sur la proposition du Directeur de l'Ecole, une circulaire du Gouverneur général en date du 3 juin 1903 avait prescrit à tous les chefs d'administrations locales de procéder à une enquête ethnique dans la circonscription relevant de leur autorité. Chaque province ou territoire militaire devait être l'objet d'une carte au 1/100.000°, indiquant en couleurs différentes la distribution topographique des divers groupes ethniques, et d'une notice dont le plan était nettement tracé par la circulaire. Si toutes les provinces avaient

<sup>(1)</sup> Chéon, Notes sur les prétendus Mwong de la provice de Vinh-yèn. BEFEO, VI. 241; Bonifacy, Note additionnelle sur les prétendus Mwong de la province de Vinh-yên BEFEO, VII, 357.

<sup>(2)</sup> Cf. Bonifacy, Monographie des Mán-quân-cộc. Revue Indochinoise, 1904, II, 728.

<sup>(3)</sup> LEFÈVRE-PONTALIS, Etude sur quelques alphabets et vocabulaires thai (Toung pao, 1892). Colonel Diguet, Etude de la langue tai (Hanoi, 1895).

<sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, 1, 406.

<sup>(3)</sup> Bonifacy, Etude sur les langues parlées par les populations de la haute Rivière Claire. BEFEO, V, 306.

répondu à cet appel, nous aurions pu sans doute faire un premier essai de carte ethnographique de l'Indochine. Il n'en a pas été ainsi : mais nous avons pu du moins réunir une foule de documents utiles, qui permettent de se faire une idée plus juste de la répartition, de l'importance respective et des caractères des différents groupes. C'est dans les territoires militaires que l'enquête a été faite avec le plus d'exactitude et de la manière la plus complète, grâce à la bonne organisation du travail. L'Etat-Major chargea le commandant de Lajonquière de coordonner dans un travail d'ensemble toutes les données recueillies dans les quatre territoires militaires (¹); plus tard, l'auteur refondit ce travail en y comprenant tout le Tonkin septentrional (²). A défaut d'une étude embrassant l'Indochine entière, et que le trop grand nombre des abstentions a rendue pour le moment impossible, nous devons du moins à la circulaire du Gouverneur général un travail plus limité dans son objet, mais le plus substantiel et le plus précis qui ait encore été consacré à l'ethnographie indochinoise (³) ».

Les ouvrages de M. de Lajonquière montrèrent que les peuplades du haut Tonkin peuvent être réparties en cinq grands groupes: Thai, Murong, Man, Miao-tseu et Lolo, cet ordre correspondant (au moins pour les Thăi, les Man et les Miao-tseu) à leur superposition aux différentes altitudes. Au point de vue ethnique, le bassin du Fleuve Rouge d'une part, ceux du Si-kiang et du Tháiblnh de l'autre, paraissent constituer deux zones distinctes, particulièrement en ce qui concerne les Thăi : les Thăi du bassin du Fleuve Rouge sont caractérisés par certaines coutumes qui ne se retrouvent pas chez ceux de l'Est (1); ils ont moins sensiblement subi les influences annamite ou chinoise, sauf sur la Rivière Claire. M. de Lajonquière était tenté d'expliquer cette division par des raisons historiques (5). Mais il est évident, comme le faisait remarquer le D' Gaide dans son compte-rendu (6), que « l'ensemble du haut Tonkin ne forme pas, au point de vue ethnique, une unité complète », et qu'on ne saurait formuler à propos de cette seule région des conclusions générales sur les races qui s'y trouvent représentées. « Il nous reste à souhaiter, ajoutait le Dr Gaide, que cette étude soit continuée méthodiquement et généralisée à toute l'Indochine et même aux contrées limitrophes qui rentrent dans le système ethnographique

<sup>(1)</sup> L. de LAJONQUIÈRE Ethnographie des Territoires militaires. Hanoi, 1904. Cf. BEFEO, V, 199.

<sup>(2)</sup> L de LASONQUIÈRE Ethnographie du Tonkin septentrional. Paris, 1906. Cf. BEFI'(). VI, 348.

<sup>(3)</sup> Cl E MAITRE, Rapport sur le développement de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 1902-1907. BEFEO, VIII, 316 Les notices envoyées de l'Annam, de la Cochinchine et du Laos sont conservées à la bibliothèque de l'Ecole, ainsi que quelques notices sur le Tonkin non utilisées par M. de Lajonquière.

<sup>(1)</sup> Cf. Ethnographie du Tonkin septentrional, p. 172.

<sup>(5)</sup> Ib., pp. 16 sq.; p. 97.

<sup>(6)</sup> BEFEO, VI, 348.

du Nord de l'Indochine, c'est-à-dire la Birmanie, les Etats Shans birmans et chinois, et les provinces méridionales de la Chine. » Une telle étude n'est malheureusement guère praticable, à cause de la diversité politique des populations qu'elle concernerait; mais des travaux partiels la constituent peu à peu; nous examinerons ceux qu'a fournis l'Ecole, pour chaque groupe.

Mentionnons auparavant la traduction d'un document chinois qui touche à plusieurs de ces groupes : c'est le chapitre relatif aux « barbares soumis », 鳳 夷, d'un ouvrage sur le Yun-nan, le Tien hi 瀢 燮, composé en 1807 par Che Fan, 師 節(1). Cet auteur rattache les populations non chinoises du Yunnan à deux races: « En somme, les Ts'ouan 爨 [Lolo] et les P'o 棘 [Thǎi] sont les deux seules races différentes du Yun-nan. Parmi ceux que gouvernent les t'ou-sseu + a [fonctionnaires non chinois] dans l'intérieur de la Chine, les Ts'ouan sont nombreux et il y a peu de P'o; en dehors des frontières, les P'o sont nombreux et il y a peu de Ts'ouan (2). » Mais, comme toutes les informations de cet ouvrage, celle-ci est livresque; elle est tirée de l'ancienne monographie générale du Yun-nan, compilée sous les Ming (3). L'auteur définit d'ailleurs formellement sa méthode : « Je reproduis ce que disent l'ancienne monographie provinciale et le Tien tche ts'ao 滬 志 草(\*)... Reprenant ce que dit l'histoire ancienne, je le répartis en chapitres et je l'examine en détail (5). » Il s'ensuit que ses renseignements ethnographiques ne concordent pas avec la réalité, telle que l'a observée, par exemple, le colonel Bonifacy chez les Lolo du Tonkin (6), et que sa classification des races du Yun-nan est tout arbitraire : en effet, il décrit longuement des tribus tibétaines et d'autres originaires de Birmanie (1); mais il ne souffle mot des Miao-tseu, pourtant nombreux au Yun-nan. Tel qu'il est, ce spécimen de la science ethnographique chinoise est intéressant par les historiques qu'il donne de chaque tribu (dans la première partie) et de chaque nom de tribu (dans la deuxième); il complète, sur ce dernier point, soit les ouvrages chinois généraux cités plus haut, soit ceux qui ont trait au Yun-nan, comme le Nan-tchao ye che 南 詔 野 史 traduit par Sainson (8).

<sup>(1)</sup> Les Barbar. s soumis du Yun-nan, trad. G. Soulié et Tchang Yi-tch'ou. BEFEO, VIII, 149, 333.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., 367.

<sup>(3) 1</sup>b., 333, n. 4.

<sup>(1) 1</sup>b., 150.

<sup>(5)</sup> Ib , 334.

<sup>(</sup>i) Ib, 335, n. 3; 336, n. 1; 337, n. 1.

<sup>(7) 1</sup>b., 357, 363.

<sup>(\*)</sup> M Pelliot a consacré à cette traduction un important compte-rendu (BEFEO, IV. 1094); il y montre qu'une moitié environ de ce livre — dont la section ethnographique, qui est en étroite relation avec des traités tardifs comme le Houang Ts'ing tche kong l'ou — est due non à l'auteur, Yang Chen 楊慎 (1488-1559), mais à son réviseur et annotateur, Hou Wei 胡蔚 (1775).

### Groupe thăi.

Ce groupe, tel au moins que le définit la linguistique, s'étend sur un territoire très vaste. Il comprend actuellement les types de civilisation les plus divers; à cette disparité répondent, dans son histoire, de singulières vicissitudes; il décèle plus que tout autre l'instabilité qui paraît être une des caractéristiques des peuples indochinois. Les Thai du Tonkin, sur lesquels ont naturellement porté, en ce qui concerne l'ethnographie descriptive, les études des collaborateurs de l'Ecole, sont fort nombreux : dans la haute région, ils constituent la grosse masse de la population (environ 64 °/0) (1). On en distingue deux variétés. La première est établie dans cette région depuis l'antiquité; ses représentants sont connus: au Tonkin oriental (jusqu'à la Rivière Claire à l'Ouest), où ils sont nettement soumis à l'influence annamite, sous leur nom annamite: Thô; à l'Ouest — et au Sud jusque dans le Haut-Annam (2) — sous les noms qu'ils se donnent en leurs propres langues : Tăi Blancs, Tăi Noirs, etc.; les Tăi (3) seuls ont conservé, en partie, leur organisation primitive en communautés féodales ou muon, et des écritures d'origine indienne. La seconde variété est d'immigration récente : ce sont les Nong 儂, imprégnés de culture non annamite mais chinoise, et qui occupent, principalement sur la frontière du Kouang-si, des terres qu'ils tiennent des Tho par contrat (4).

C'est à la première de ces variétés, au delà de la frontière chinoise, qu'appartiennent les Thăi étudiés par M. J. Beauvais dans ses Notes sur les coutumes des indigènes de la région de Long-tcheou (龍州, Kouang-si) (5). L'auteur y décrit en détail les rites matrimoniaux et funéraires; on discerne dans ces rites nombre de traits empruntés aux Chinois, par exemple l'examen des huit caractères qui permettent d'établir l'horoscope (6); mais d'une façon générale les Thăi de Long-tcheou ont assez bien conservé leurs coutumes propres. Les fêtes du printemps, avec chants alternés des jeunes gens et des jeunes filles et licence sexuelle, sont encore de rigueur chez eux, au point que

<sup>(1)</sup> Ethnographie du Tonkin septentrional, p. 40.

<sup>(2)</sup> Sur les Tai du Thanh-hoá et du Nghệ-an, cf. H. MASPERO, BEFEO, XII, 1, 6, 11, 2,

<sup>(3)</sup> Thái et tái remontent à \*dăi (« libre ») du thái commun; les dialectes du Sud (siamois, laotien) ont transformé la sonore en sourde aspirée, les dialectes du Nord (ahom, shan, tái-noir, tái-blanc, thổ, dioi) en sourde non aspirée (H. MASPERO, BEFEC), XI, 153, n. 1). On est convenu d'employer Thái quand il s'agit de l'ensemble du groupe, Tái pour désigner les tribus de ce nom.

<sup>(\*)</sup> Ethnographie du Tonkin septentrional, p. 186.

<sup>(5)</sup> BEFEO, VII, 265. — Les Chinois leur assignent le nom vague de Tou-jen 上入; mais il s'agit bien de Thai parlant le même dialecte que les « Thô » de Cao-bang (cf. le vocabulaire publié par M. Brauvais dans la Revue Indochinoise, 1909, p. 330, et Digurt, Etude de la langue thô, Paris, 1910.)

<sup>(6)</sup> BEFEO, VII 270.

« leur interdiction amènerait à bref délai le soulèvement du pays (¹) ». Certains de leurs rites ont même un caractère fort primitif, ainsi ceux par lesquels on lave le cadavre (²), ou celui qui est accompli au moment du départ de la fiancée : « Le père de famille, debout sur le seuil de la porte, prend d'une main une tasse remplie de grains de riz et de l'autre un couteau. Il répand le contenu de la tasse sur la chaise rouge et, quand le dernier grain est tombé, il brise la tasse avec le couteau (³). » Les indigènes déclarent que cet acte est destiné à chasser les mauvais esprits dont toute fille non mariée est le domicile d'élection. Le P. Vial signale une coutume analogue chez les Lolo du Yun-nan (¹).

Il est en effet difficile de déterminer ce qui de ces coutumes est véritablement propre aux Thăi. Le Bulletin a publié une étude du capitaine Silvestre sur un groupe thăi du Tonkin occidental, fixé à l'Ouest de Lao-kay: les Tăi Blancs de Phong-tho (3); leurs usages matrimoniaux diffèrent considérablement de ceux décrits par M. Beauvais. A Long-tcheou, le fiancé doit payer aux parents de la fiancée de grosses sommes d'argent (4); dès la célébration du mariage, les époux habitent chez le mari (7). A Phong-tho, aucun cadeau en espèces de la part du fiancé: il s'engage à venir vivre chez ses beaux-parents et à travailler pour eux pendant une période dont on fixe la durée après discussion et qui varie de sept à dix ans. Les fiançailles donnent lieu à une cérémonie: le fiancé s'installe chez ses futurs beaux-parents; au bout d'un an, s'il est travailleur, il est autorisé à consommer le mariage, sans aucune cérémonie; c'est à la fin du stage fixé qu'a lieu la véritable cérémonie du mariage, après laquelle les époux vont habiter chez les parents du mari (8).

La monographie du capitaine Silvestre, précédée d'un résumé des traditions locales sur l'histoire moderne de Phong-tho (<sup>9</sup>), touche aux sujets les plus divers: vie économique, organisation sociale, religion. Sur ces deux derniers points, elle permet de reconnaître chez les Tăi de Phong-tho, plus ou moins voilés par des éléments d'emprunt, certains traits essentiels tels que les suivants. Le muron n'existe plus à Phong-tho, mais le fonctionnaire local est choisi, par élection, dans la famille noble qui a toujours dominé le pays, celle des Deo (<sup>10</sup>)

<sup>(1)</sup> BEFEO, VII, 277, n. 1.

<sup>(2)</sup> Ib., 285.

<sup>(3) 1</sup>b, 278.

<sup>(1)</sup> Les Lolos (Chang-hai, 1898), p. 29.

<sup>(5)</sup> Capitaine Silvestre, Les Thai blancs de Phong-tho. BEFEO, XVIII, IV.

<sup>(6)</sup> BEAUVAIS, loc cit., 272.

<sup>(7) 1</sup>b., 281.

<sup>(8)</sup> SILVESTRE, loc. cit, 30-31.

<sup>(&</sup>quot;) Sur l'histoire des Thai de Lai-chau et de Điện-biên phủ, d'après les sources chinoises et annamites, cf. H. Maspero in DF Guillemet et Capitaine O'Kelly, En colonne dans le Haut-Laos (Hanoi-Haiphong, 1916), pp. 38-46, 105-111.

<sup>(10)</sup> SILVESTRE, loc. cit., 17.

D'autre part, dans la pagode où l'on adore, avec des divinités d'importation étrangère, le dieu du sol de toute la région, il subsiste un autel consacré au culte des chefs héréditaires: contre le mur sont inscrits les noms posthumes de tous les chefs ayant appartenu à la famille Deo (¹). Le fonctionnaire local y sacrifie à ses ancètres avec les notables, le 13<sup>e</sup> jour du 1<sup>er</sup> mois. Le 14<sup>e</sup> jour au soir, il était autrefois de tradition d'essayer de se dérober mutuellement des poulets et des légumes; actuellement le fonctionnaire se fait remettre le coq qui chante le premier. Le 15<sup>e</sup> jour, on lave les seng (concrétions calcaires trouvées dans le tronc des arbres ou dans la tige des bananiers), on leur demande protection, et on les place dans une assiette avec le coq qui a chanté le premier et des fleurs. Puis la population se livre à divers jeux chez le fonctionnaire. Au 9<sup>e</sup> mois, une des femmes du fonctionnaire sacrifie à la première femme du premier chef de Phong-tho (²). En effet, chez les Tăi-blancs, la femme rend un culte séparé à ses ancêtres (³).

Sur les Tăi Noirs, M. H. Maspero a publié dans le Bulletin une étude intitulée : De quelques interdits en relation avec les noms de famille chez les Tăi Noirs (3); son informateur était de la région de Nghĩa-lộ, à l'Ouest de Yênbay. Après avoir établi que le nom de famille, chez les populations tăi du Tonkin, est un trait ancien et non emprunté à la Chine ou à l'Annam, M. Maspero expose que chaque famille, chez les Tăi Noirs, a son ou ses interdits alimentaires particuliers. Certains sont liés au nom par une simple homonymie : ainsi, à la famille Mè sont interdits l'oiseau et le poisson appelés me'. Certains paraissent être sans rapport direct avec le nom; ainsi la famille Kwang s'abstient de manger de la viande de tigre, de panthère et de chat, ce dernier mets étant fort apprécié des Tăi Noirs. Les Kwang sont de la famille du tigre; dans les prières, ils le nomment « grand-père ». Cette parenté leur confère une certaine immunité vis-à-vis du tigre; eux-mêmes ne doivent pas l'attaquer. Après la mort d'un membre de la famille Kwang, celles de ses àmes qui vont habiter dans le ciel s'y trouveront sous la dépendance d'un dieu des morts particulier appelé Père Céleste (pú-then) Kwàng.

Cette étude a suggéré à M. Laufer un article dans lequel il étudie, d'après les documents ethnographiques européens et les légendes du Heou-Han chou, certains indices d'un totémisme ancien chez les Lolo, les Man et autres races de la Chine méridionale (5). Mais M Maspero déclarait en manière de conclusion: « Ces faits présentent cet intérêt de reposer sur des idées qui, autant que j'ai pu m'en rendre compte, sont absolument étrangères à la religion actuelle des Tăi Noirs, religion d'ailleurs très homogène et fort bien coordonnée. »

<sup>(1)</sup> Ib., 42.

<sup>(2) 1</sup>b, 46 sq.

<sup>(3) 1</sup>b, 35.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XVI, 111, 29.

<sup>(3)</sup> B. LAUFER. Totemism among the Indo Chinese, J. Am. Folk-lore, oct.-dec. 1917.

Il ne faudrait donc pas croire que la religion actuelle des Tăi ait un caractère totémique. D'après ce que nous en connaissons, c'est au contraire du système religieux de la Chine féodale qu'elle peut être rapprochée.

Dès 1906, à propos de l'ouvrage d'un Chinois, Tch'en Ting 陳 鼎, M. Pelliot rapprochait certaines coutumes des divers groupes ethniques de la Chine méridionale, non seulement les unes des autres, mais de certains rites de la Chine antique: « Il y a chez toutes ces populations du Sud de la Chine et de l'Indochine septentrionale un ensemble de rites communs. Toutes les descriptions des Miao-tseu nous ont parlé de ces assemblées annuelles où on « danse sous la lune », comme dans la peuplade à laquelle Tch'en Ting s'était apparenté, et le fil rouge qu'on noue au bras des mariés se retrouve chez un grand nombre de tribus de la chaîne annamitique et du Laos. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir un Chinois reconnaître dans certaines coutumes thai d'anciens rites chinois disparus. C'est ainsi que Tch'en Ting explique par un texte du Tcheou-li ce qui n'est autre chose au Yun-nan que le mariage par rapt... Le fil rouge qui unit les conjoints n'est pas inconnu des Chinois; une union ne se fait pas qu'il n'ait été lié invisiblement par le « Vieux de la lune ». Nous avons ici un exemple d'une des traditions qui constituaient le vieux fonds de croyances populaires communes à toutes les tribus de l'Asie orientale; il serait désirable qu'on réunît les éléments épars de cet ancien folk-lore...» (1) Nulle tâche ne pouvait mieux convenir au programme, au nom même de l'Ecole d'Extrême-Orient; aux ressources de l'érudition elle unit par sa situation d'exceptionnelles facilités pour cette observation directe sans laquelle toute étude sociologique ou religieuse risque d'être faussée; on trouve des « sauvages » à proximité, presque aux portes de Hanoi. Aussi les collaborateurs de l'Ecole n'ont-ils pas manqué d'aborder les problèmes signalés par M. Pelliot.

Dans le domaine du folk-lore, le colonel Bonifacy a donné au Bulletin une série d'articles (²) sur une légende relative au dragon, qu'il a rencontrée, avec des variantes, dans tout le Tonkin oriental, aussi bien chez les Thǎi — assez annamitisés, il est vrai — des provinces de Tuyèn-quang, Cao-bằng et Lang-sơn, que chez des populations de la province de Thái-nguyên « qui se disent annamites » ( $x\ddot{a}$  de Huồng-thượng 况上, huyện de Đồng-hì 洞 喜) et chez de purs Annamites du Delta, dans la province de Hải-dương ( $x\ddot{a}$  de Lạc-dục 樂 育 et de Hà-hải, 河 海, huyện de Tứ-kì 四 岐). Son aire d'extension paraît difficile à déterminer; le P. Cadière la signale dans le Sud de la province de Thừa-thiên (³). Elle se retrouve, développée sous une

<sup>(1)</sup> BEFEO, VI, 404.

<sup>(2)</sup> A. Bonifacy. Les génies thériomorphes du xã de Hudng-thượng, BEFEO, X, 393; Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin, BEFEO, XVI, v, 19; Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin (troisième série), BEFEO, XVIII, v, 1.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, vii, 32.

forme historique, dans un légendaire annamite du XVI<sup>e</sup> siècle (¹). Le colonel Bonifacy conclut que « cette légende semble venir de l'époque reculée où Thăi, Annamites, Yao et autres Préchinois du Sud ne formaient que des familles de la même race (²) ».

Cette légende comporte deux éléments, qui ne sont pas toujours réunis (dans le légendaire annamite, ils sont traités séparément) : 1° Un vieillard ou une vieille femme trouvent un ou deux œufs qu'ils font couver : il en sort bientôt un ou deux serpents; ils les nourrissent dans des récipients qu'ils doivent changer à mesure que les serpents grandissent. Les serpents deviennent d'énormes monstres aquatiques (tu-ngwóc en thổ, kiao-long 蛟 龍, « dragons de l'espèce kiao » en chinois, giao-long en sino-annamite, thuông-luông en annamite). A la suite d'un incident qui diffère selon les versions, l'un des dragons a l'extrémité de la queue coupée par son père ou sa mère nourriciers: on l'appellera « l'Ecourté » ( $\sigma$  cùn en thổ, ông cộc, con cộc, ông cụt en annamite); peu après, les dragons disparaissent au cours d'un orage dans un gouffre de la rivière voisine. Dorénavant, quand le vieux ou la vieille se baigneront, les dragons viendront leur frictionner le dos; ils se manifesteront à leurs funérailles, accompagnés de vent et de pluie; et, plus tard, leur apparition procurera toujours à la localité des pluies fécondantes et des crues faisant abonder sur les rivières les poissons morts; eux ou leurs père ou mère nourriciers deviendront les génies locaux. — 2º Une jeune femme (c'est parfois la fille du vieux ou de la vieille), enceinte à la suite soit d'un bain dans la rivière, soit de cohabitation avec un jeune homme étranger, met au monde un, deux ou trois dragons kiao; son père, irrité, leur coupe la queue, ou met le feu à la caverne du dragon qui lui a ravi sa fille; pour se faire pardonner, les dragons suscitent des crues productrices de poissons. D'après les Thai de Cao-bang, l'immunité vis-à-vis des dragons kiao est assurée aux enfants et aux petitsenfants du clan de la mère de ces dragons (3).

Le second élément de cette légende se retrouve chez les Murong de Thachbi (1). Il est également populaire en Chine, dès une date ancienne (5). Sans

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVIII, v, 29 sq.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, v, 1.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, v, 9.

<sup>(4)</sup> Dans un recueil manuscrit de textes murong en dialecte de Thach-bi, rassemblés par Landes et Chéon, avec traduction en annamite et notes en français (Bibl. EFEO), il est raconté qu'une jeune fille va se baigner dans une source où réside un con ksú, qui la visite les nuits suivantes sous forme d'un beau jeune homme et finit par l'épouser. Les cadeaux de mariage qu'il a offerts aux parents sont frelatés: l'or et l'argent se changent en pierre, le riz en paille. En guise de compensation, les parents reçoivent du con ksú une source très poissonneuse où seuls leurs descendants pourront pècher avec succès; le privilège d'y pècher appartient aujourd'hui encore à un nommé Bùi-oanh, qui en a hérité de mâle en mâle et par droit de primogéniture.

<sup>(5)</sup> Voici la version qu'en donne le Seou chen heou ki 搜神後配 (k. 10), recueil de légendes faussement attribué au poète T'ao Ts'ien 陶潛 (365-427), mais dont la

doute faut-il le rapprocher du vieux mythe de la conception miraculeuse au bord de l'eau par le fait d'un dragon kiao, rapporté dans le Che ki au sujet de la naissance de Kao-tsou des Han (¹), et du mythe analogue, mais plus circonstancié, que le Heou-Han chou met à l'origine des Thăi de Ngai-lao (²) et le Nan-tchao ye che à l'origine des royaumes de Nan-tchao (³).

En 1912, M. Granet publiait dans le T'oung pao une étude sur les Coutumes matrimoniales de la Chine antique, où il reconstituait, à l'aide des textes du Che king éclairés par une interprétation personnelle et par la comparaison avec les documents ethnographiques de MM. Beauvais et Bonifacy, certains rites populaires de l'époque primitive, notamment les fêtes printanières, ou, ainsi qu'il les définissait, les « fêtes d'accordailles ». Cet article attira l'attention du colonel Bonifacy sur certaines fêtes locales qu'il avait observées chez les Thai de la région de Cao-bang. Ces fêtes sont caractérisées par la licence sexuelle dont elles sont l'occasion: les femmes, mariées ou non, se font inviter par les hommes; on prend des rafraîchissements, puis on va s'unir dans la brousse. M. Bonifacy voyait là un simple rite de promiscuité, sans portée au point de vue du mariage; il insistait sur le caractère agraire de la fête, destinée à rendre abondantes les récoltes de l'année qu'elle ouvre (1).

Cette thèse fut reprise par M. H. Maspero, quelques années plus tard (b), dans le compte-rendu d'un ouvrage plus développé de M. Granet sur le même sujet (b). Dans cet ouvrage, M. Granet émettait, sur le système social et

rédaction doit être, d'après les bibliographes de K'ien-long, antérieure aux T'ang: « A Tch'ang-cha, il y avait un homme dont le nom et le prénom sont oubliés ; sa famille habitait au bord du fleuve. Il avait une fille qui, lavant des vêtements sur un îlot, percut quelque chose de bizarre en son corps; elle ne s'en inquiéta pas; plus tard, devenue enceinte, elle accoucha de trois créatures pareilles à des silures. La femme ressen tit beaucoup d'amour et d'admiration pour les êtres extraordinaires qu'elle avait mis au monde; elle les mit dans un bassin de toilette plein d'eau et les nourrit. Au bout de trois mois, ces créatures ayant grandi, il s'avéra que c'étaient de petits kiao 蛟子. Chacun portait un nom: le grand s'appelait Tang-hong 當 洪, le moyen P'o-tsou 破阻, le petit P'ou-ngan 撲岸. Un orage ayant éclaté, avec de la pluie et des crues, les trois kiao disparurent tous ensemble et l'on en perdit trace. Dans la suite, lorsqu'il allait pleuvoir, ces créatures s'en venaient tout-à-coup. La femme n'ignorait pas qu'ils allaient venir; elle sortait pour les regarder; ses fils kiao, de leur côté, levaient leurs tètes et regardaient longuement leur mère avant de s'en aller. Au bout de quelques années, la femme mourut. Ses trois fils kiao se rendirent ensemble au lieu de sa sépulture et se lamentèrent pendant plusieurs jours avant de se retirer. Leurs lamentations ressemblaient à des hurlements de chiens, »

<sup>(1)</sup> E. CHAVANNES, Mémoires historiques, 11, 325.

<sup>(2)</sup> Heou-Han chou, k 116, 7b.

<sup>(3)</sup> C. SAINSON, loc. cit., p. 25.

<sup>(4)</sup> A. Bonifacy, La fête thai du hô-bô. BEFEO, XV, 111, 17.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XIX, v. 65.

<sup>(6)</sup> Fétes et chansons anciennes de la Chine (Paris, 1919).

religieux de la Chine antique, des idées originales et hardies, justifiées d'une façon frappante, dans leur ensemble, par la comparaison avec les faits observés chez les peuplades actuelles du Midi de la Chine: le moindre mérite de cet ouvrage n'était pas de confirmer les analogies pressenties par M. Pelliot en 1904. C'est ce point qu'a pu mettre en valeur M. Maspero, grâce à sa connaissance des groupes tai du Tonkin et de l'Annam: « Les sociétés actuelles des sauvages de la Chine méridionale et du Tonkin, en particulier des Thăi, concordent si bien avec ce que nous pouvons savoir de l'ancienne société chinoise, que (toute question d'influence directe et d'emprunt étant historiquement écartée)... je ne puis y voir que l'évolution, très rapide en Chine, plus ou moins retardée chez les diverses populations sauvages, d'un type unique de société préhistorique... Le culte du dieu du sol et les fêtes du printemps et de l'automne n'étant pas, à mon sens, des faits exclusivement chinois, mais leur origine remontant à la période commune où Chinois, Lolo et Thai appartenaient au même cycle de culture, leur « sens profond » ne peut être élucidé par l'étude des formes chinoises seules (1). » Conformément à ce principe, M. Maspero propose certaines corrections aux thèses de M. Granet. Il montre que, chez les Tăi, la fête où chantent les jeunes gens et les jeunes filles n'a nullement un caractère matrimonial : au contraire, elle fait partie d'un ensemble de fêtes agraires marquant, « au sens étroit, la reprise des travaux des champs interdits depuis la récolte; au sens large, la reprise de la vie en plein air et de l'activité générale tant de la nature que de la société après la saison froide, période de travaux domestiques ». Tout porte à croire qu'il en était de même dans la Chine ancienne, et que les chansons d'amour n'y avaient pas l'importance exceptionnelle que leur prête à nos veux le fait que le Che king nous les a seules conservées.

La linguistique est loin de contredire les données qui apparenteraient, selon M. Maspero, les coutumes religieuses des Thăi a celles des Chinois. Dès 1911, M. Maspero instituait une comparaison générale des langues thăi, portant sur sept d'entre elles (²). Il en proposait un classement en trois groupes, basé sur deux faits phonétiques: 1° l'évolution des occlusives sonores initiales; 2° le traitement des occlusives dentale et labiale « demi-sourdes » ou « douces non sonores »; ces noms désignent des consonnes qui, alors qu'elles paraissent être prononcées comme des sonores (mais aucune expérienee n'a été faite à ce sujet), se comportent comme des sourdes quant au ton qu'elles imposent aux mots qui les ont pour initiales; elles se retrouvent en murong (en annamite elles se sont transformées en nasales dès la période archaïque) (³), et dans les langues mon-khmères où elles se comportent comme des sourdes

<sup>(1)</sup> BEFEO, XIX. v, 74.

<sup>(2)</sup> H MASPERO, Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai, BEFEO, XI, 153.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1, 65.

quant au timbre de la voyelle. Les trois groupes ainsi classés étaient : 1° le siamois et le laotien; 2º les dialectes du Tonkin, le dioi (Kouei-tcheou) et l'ahom (Assam); 3º le shan et le khamti (Birmanie), cette division répondant, sauf pour l'ahom, à la répartition géographique de ces dialectes. Dans ses Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite (1), M. Maspero étendait la comparaison des langues thai à l'annamite. Il constatait de grandes analogies entre la famille thai et l'annamite : « Tout le rapproche des langues thăi... Le système de tons annamite est thăi... Le système phonétique de l'annamite et des langues thai est identique, et les mots d'origine thai forment une forte proportion du vocabulaire. Faut-il conclure que l'annamite est une langue thăi?... L'annamite moderne est le résultat d'un mélange très compliqué de dialectes de toute sorte. Mais la langue dont l'influence dominante a donné à l'annamite sa forme moderne était certainement, à mon avis, une langue thai, et c'est, je pense, à la famille thai que la langue annamite doit être rattachée (2) ». Enfin, dans son dernier travail (3), M. Maspero se sert des langues thai pour fonder son étude du chinois archaïque : il dresse de nombreuses listes de de comparaison entre le chinois et le siamois (\*), qui témoignent de la sûre concordance phonétique de ces langues ; et il déclare « admettre que le chinois archaïque et le thăi commun étaient des langues très proches l'une de l'autre (5) ».

Ces rapprochements, tant linguistiques que sociologiques, montrent l'importance du groupe thăi comme élément de comparaison avec deux autres groupes au moins de l'Asie orientale; s'ils ne sont qu'ébauchés encore, ils ne peuvent manquer d'éveiller l'attention de tous ceux qui s'occupent des origines de la Chine.

# Groupe mwong.

On désigne par ce nom (") un groupe répandu dans le Sud-Ouest du Tonkin (principalement dans les provinces de Hoà-bình, Hung-hoá et Son-tày) et dans quelques hautes vallées du Nord-Annam jusqu'au Quang-bình. Les études linguistiques dont il a été l'objet permettent presque seules jusqu'ici d'en reconnaître les membres et de le classer nettement : les Murong parlent des dialectes apparentés de près aux dialectes annamites, dont ils se distinguent

<sup>(1)</sup> BEFEO, XII, 1.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., 117-118.

<sup>(3)</sup> H. MASPERO, Le dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang, BEFEO. XX, 11.

<sup>(4)</sup> Loc cit., 68; 86; 94, etc.

<sup>(5) 1</sup>b., 22, n. 1.

<sup>(6)</sup> C'est le mot thai mwon, que les Mwong eux-mêmes emploient pour désigner leurs communautés féodales. Cette dénomination a donné lieu à de fâcheuses confusions. C'est ainsi qu'en 1891 Parker, étudiant dans la China Review des vocabulaires thai du Tonkin, intitulait son article: The Muong language.

par leur caractère archaïque; le groupe annamite et le groupe mương constituent la famille linguistique annamite-mương (¹). Au point de vue ethnographique, aucune étude approfondie n'a été jusqu'ici consacrée aux Mương. Le D' Gaide a même pu déclarer dans le Bulletin que, d'après les données de l'anthropologie, ce groupe paraîtrait appartenir à la famille thăi (²).

Quelques notes ethnographiques accompagnent les travaux, d'ordre surtout linguistique, sur les Murong, publiés dans le Bulletin par Chéon et par le P. Cadière. Les Murong de la province de Son-tây, étudiés par Chéon (3), ont perdu une grande partie de leur originalité; entourés ou bordés de villages annamites, ils entendent tous l'annamite; ils n'ont pas retenu leur organisation féodale primitive. Toutefois, ils ont conservé certaines de leurs coutumes caractéristiques. Leurs congénères du muong Pi (région de Thach-bi, province de Hoà-bình) (4) énoncent par un proverbe les différences qui les séparent des Annamites : « Riz cuit à la vapeur ou à l'étouffée ; cases sur pilotis ; eau portée sur l'épaule (dans un long tube de bambou, récipient inconnu aux Annamites); porc flambé (les Annamites échaudent le porc pour faciliter l'enlèvement des soies); jour en retard, mois en avance (le 1er jour du 1er mois muong correspond au 2e jour du 12e mois annamite). » En ce qui concerne la religion, les Murong de Son-tây sont fort annamitisés. La plupart des villages possèdent une pagode bouddhique. Dans tous les villages muong et annamites de cette région, située au pied du mont Tan-viên (5), on adore Tan-Viên 傘 圓, le génie du mont, qui serait un héros de Thục 蜀 (257-208 av. J.-C.). Tout hameau mương a son génie local, than-hoang (sino-annamite thành-hoàng 城隍), tout jardin son génie domestique, than-lin (sinoannamite than-linh 神 體).

Les deux groupements mương du Quảng-bình, chez lesquels le P. Cadière a recueilli des vocabulaires ("), paraissent être eux aussi soumis dans une large mesure à l'influence annamite. Ils sont cantonnés dans les hautes vallées du bassin du Sông Giang: les Annamites les nomment Nguồn (« [hommes des] sources [du Sông Giang] ». sino-annamite Nguyên 源) et Sách (卌, « [sauvages inscrits aux] rôles d'impôts »). Les Nguồn, qui se prétendent venus des basses régions de la province de Hà-tĩnh, ont gardé le souvenir d'une famille Sách qui dut exercer la suprématie dans le mương de cette région; actuellement ils sont placés sous l'autorité de fonctionnaires annamites.

<sup>(1)</sup> H. MASPERO, BEFEO, XII, I, I sq.

<sup>(2)</sup> BEFEO, VI, 349.

<sup>(3)</sup> Note sur les Mwong de la province de Son-tay. BEFEO, V, 328.

<sup>(4)</sup> Le recueil de Landes et Chéon, mentionné ci-dessus, contient les éléments d'une étude ethnographique sur l'importante agglomération des Murong de Thach bi.

<sup>(5)</sup> Plus connu sous le nom erroné de Ba-vi, qui est en réalité le nom vulgaire du mont Tam-dao = .

<sup>(6)</sup> Les hautes vallées du Sông Gianh. BEFEO., V, 349. Dans un article paru postérieurement, Chéon a établi la parenté des dialectes nguon et sách avec les dialectes muong de la Rivière Noire. (Note sur les dialectes nguon, sac et muong, BEFEO, VII, 87.)

#### Groupe man.

Les représentants au Tonkin de ce groupe, ainsi que des deux suivants, y sont venus de Chine à une époque relativement basse. Ils sont assez nombreux : dans la statistique dressée par M. de Lajonquière, les Man viennent immédiatement après les Thai, avec un écart, il est vrai, de 240.000 à 50.000. Ils se divisent en plusieurs tribus, qui toutes prétendraient remonter au chien P'anhou 磐 觚 , l'ancêtre des barbares Man 櫾 夷 selon la légende du Heou-Han chou (1). Ces tribus ont été diversement influencées par les peuples avoisinants. Le colonel Bonifacy a traduit dans le Bulletin (2) sept contes des Man de la province de Tuyèn-quang : des trois tribus qui ont fourni ces contes, l'une parle un dialecte cantonais, la deuxième un dialecte thai, la troisième seule un idiome man. Leur folk-lore même ne semble pas être exempt d'emprunts : le Buddha, Confucius, l'Empereur de Jade y apparaissent. Dans un autre article, le même auteur a étudié Certaines croyances relatives à la grossesse chez les divers groupes ethniques du Tonkin (3), en particulier chez les Man « aux pantalons courts » de la province de Tuyen-quang : pendant la grossesse, un certain endroit de la maison est interdit aux époux; le devin détermine cet endroit par un calcul basé sur les chiffres cycliques correspondant au mois et à l'année de la conception. Cette coutume existe chez la plupart des groupes ethniques du Tonkin, y compris les Annamites.

# Groupe miao-tseu.

En 1870, Edkins dressait dans le Chinese Recorder un vocabulaire comparatif des dialectes miao-tseu, tiré d'ouvrages chinois. En 1897, un voyageur anglais publiait un vocabulaire assez important du dialecte miao-tseu noir du Kouei-tcheou, avec des éléments de phraséologie (3). En 1902-3, une mission organisée par la section anthropologique de l'Université de Tôkyō recueillait au Kouei-tcheou et au Yun-nan une série de vocabulaires nombreux mais un peu courts (3). Les membres de la mission d'Ollone (1906-1909) relevaient à leur

<sup>(1)</sup> K 116, 1<sup>a</sup> (trad. Wylle, Revue de l'Extrème-Orient, 1882, p. 200). M. Bonifacy a traduit La légende de Pèn-hu d'après les chants sacrés des Mans Lam-diên (Revue Indochinoise, 1904, l. p. 636) et le texte de cette mème légende contenu dans la « charte » des Man Ta-pan 大板 (ib., 1908, ll, pp. 34 sq.).

<sup>(2)</sup> Contes populaires des Mans du Tonkin BEFEO, 11, 268.

<sup>(3)</sup> BEFEO, VII, 107

<sup>(4)</sup> A. Hosie, Three years in Western China (Londres, 1897).

<sup>(5)</sup> Torn Ryūzō. Byōzoku chōsa hōkoku. 苗族調查報告(Tōkyō, 1907). Cf. BEFEO, VIII, 276.

tour plusieurs vocabulaires dans les mêmes régions (1). Enfin l'abbé Vial donnait en 1908 un lexique français-miao-tseu (dialecte de la région de Mong-tseu, 🛎 🕏 縣, Yun-nan) de 9 pages, précédé d'une note sur la prononciation et la syntaxe. Dans aucun de ces travaux, sauf le dernier, les tons n'avaient été relevés.

Le dictionnaire du P. Savina, paru dans le Bulletin (2), constitue un instrument de travail bien plus complet que les précédents. Il porte sur le dialecte des Miao-tseu (en annamite: Mèo) Blancs et Noirs de la province de Yên-bay. Après une introduction où sont exposés le mécanisme de la langue et les principes de sa phonétique (les cinq tons étant définis avec précision), le dictionnaire lui-même occupe plus de 200 pages; les tons sont indiqués pour tous les mots, dont la plupart sont accompagnés de nombreuses expressions; pour les mots empruntés au chinois, on a donné les originaux chinois en caractères, avec leur transcription en prononciation pékinoise, tons compris. Un vocabulaire français-miao-tseu termine l'ouvrage. La langue miao-tseu paraît former une famille à part; ce dictionnaire fournit une base solide pour la comparaison de ses dialectes. Il rendra également service à l'ethnographe embarrassé pour classer les groupes, aux caractères ethniques parfois confus, qu'il rencontrera dans la Chine du Sud-Ouest, - s'il est vrai que la linguistique est la sœur aînée de l'ethnographie.

### Groupe lolo.

Les Lolo sont fort peu nombreux au Tonkin: M. de Lajonquière en comptait quelque 2000 individus, qu'il répartissait en quatre groupements, connus des Chinois de la région sous les dénominations suivantes : les P'ou-la 葡 劇, dispersés entre Hà-giang et Lao-kay; les Ho-ni 和 泥, à l'Ouest de Lao-kay; dans la région de Bao-lac, à l'extrême Nord du Tonkin, les Lo-lo 🌉 🚜 Blancs \*derniers, d'im nigration plus ancienne, étaient décrits comme fortement influencés, en leurs coutumes et en leur langue, par les Thai. M. Bonifacy montra plus tard que, si leur langue diffère beaucoup du thai, elle ne semble pas non plus se rattacher à la famille lolo; par leurs caractères somatiques et par leurs coutumes, les Lo-lo et les Pen-ti Lo-lo lui paraissent être deux tribus absolument distinctes (4). Le nom donné par les Annamites

<sup>(1)</sup> Ces vocabulaires ont été publiés dans l'un des trois volumes, parus jusqu'ici, qui contiennent les documents scientifiques rapportés par la mission d'Ollone: Recherches sur les Musulmans chinois (Paris, 1911); Langues des peuples non chinois de la Chine (Ibid., 1912); Ecritures des peuples non chinois de la Chine (Ibid., 1912).

<sup>(2)</sup> F. M. Savina, Dictionnaire miao-tseu-français. BEFEO, XVI, 11.

<sup>(3)</sup> Ethnographie du Tonkin seplentrional, p. 322.
(4) Etude sur les coutumes et la langue des Lo-lo et des La-que du haut Tonkin. BEFEO, VIII, 531. Cf. aussi BEFEO, V, 307, n. 1.

aux Pen-ti Lo-lo,  $La-qu\dot{a}$  羅 裸, n'est cependant a coup sûr qu'une prononciation erronée pour La-la (chinois Lo-lo); en effet, le nom des Lo-lo est parfois transcrit dans les ouvrages chinois par les caractères 裸 羅 ou même 祼 课; mais, ainsi que l'a montré M. Vissière (¹), la phonétique 果 de 裸 a dans ce cas une valeur lo et non kouo.

Quant aux Lolo proprement dits du Tonkin, s'ils n'ont conservé ni la connaissance des écritures employées par leurs congénères de Chine, ni aucun vestige d'une organisation sociale particulière, leur langue est demeurée intacte. Dès 1905, se basant sur un vocabulaire relevé par le colonel Bonifacy (²), Huber établissait une comparaison entre le dialecte des Lolo Noirs de Bảo-lạc d'une part, le tibétain, le birman et deux dialectes tibéto-birmans (chin, kachin) de l'autre; il constatait qu'en lolo toutes les consonnes finales sont tombées, sauf les nasales (³). M. Laufer devait montrer plus tard que cette absence d'occlusives finales est générale dans le groupe formé par les langues lolo, mo-so et si-hia, et mème s'autoriser de cette absence pour avancer l'hypothèse que les occlusives finales ne sont pas primitives dans la famille tibéto-birmane (¹). En lolo, d'ailleurs, les nasales finales elles-mêmes paraissent bien n'être, dans les dialectes du haut Tonkin où elles sont signalées, que matière d'emprunt : aucun des dialectes lolo du Yun-nan ne les possède (5).

Huber posait, en terminant, la question suivante: comment un dialecte appartenant à la famille tibéto-birmane a-t-il pu s'égarer aussi loin dans l'Est ? L'examen de quelques vocabulaires recueillis chez des tribus Khà du Laos, soit par des explorateurs, soit par M. Finot (entre Điện-biên phủ et Luan-Praban), l'inclinait à répondre que l'intervalle séparant des Lolo du haut Tonkin les représentants de la famille tibéto-birmane établis dans la haute Birmanie, devait être comblé par certains représentants de la même famille établis dans le bassin du haut Mékhong: « La carte linguistique de l'Indochine s'en trouverait singulièrement simplifiée. Parallèlement au groupe des langues thăi, qui vont de l'Assam au Kouang-si, le pénétrant par places et le débordant des deux côtés, courrait le rameau méridional ou indochinois des langues tibétaines, depuis les frontières du Bengale jusqu'au Kouei-tcheou (6) ». Cette hypothèse trouva confirmation, l'année suivante, dans un article de M. Dauffès sur une tribu de la région de Murong Sing, dont les ressortissants sont appelés Khà Kò par les Laotiens: le D' Cordier reconnut dans l'idiome des Kò une langue nettement

<sup>(1)</sup> Les désignations ethniques Houei-houei et Lolo. J A., 1914, 1, 175. Cf. BEFEO, XV, IV. 38.

<sup>(2)</sup> BEFEO, V, 311 sq.

<sup>(3)</sup> Note additionnelle, ib., 323.

<sup>(4)</sup> Toung pao, 1916, 110-114.

<sup>(5)</sup> A. LIRTARD, BEFEO, IX, 288.

<sup>(6)</sup> E. HUBSR, loc. cit., 327.

apparentée au tibétain. Eux-mêmes se disent originaires du Hima-laşa (Himā-laya), où leurs âmes retournent après la mort (1).

Sur la linguistique des grandes tribus lolo du Yun-nan, on ne disposait que de documents très incomplets (2), lorsque parurent, en la même année 1909 : à Hongkong, un important dictionnaire du dialecte ni (parlé dans les tcheou de Lou-nan 路 繭 州, Tch'eng-kiang fou 澂 江 府, Lou-leang 险 凉 州, K'iu-tsing fou 曲 歸 府, et Kouang-si 廣 西 州, indépendant; au Sud-Est de Yun-nan fou), par le P. Vial (3); à Hanoi, dans le Bulletin, les travaux du P. Liétard. Dans un premier article (1), le P. Liétard exposait d'une facon détaillée les principes du dialecte a-hi (parlé au Sud-Ouest de l'aire du dialecte ni, dans les circonscriptions de Lou-nan tcheou et de Mi-lö hien 强 勒 贬); cet article fut reproduit, avec de légères modifications, dans le Toung pao de 1911, comme complément à un dictionnaire du dialecte a-hi (5). Les Notes sur les dialectes lo-lo, du même auteur (6), comprennent : 1° un considérable vocabulaire comparatif de quatre dialectes lolo (deux du Yun-nan: l'a-hi et le lolo-p'o, ce dernier parlé au Yao tcheou 姚 州, Tch'ou-hiong fou 禁 雄 麻, Nord-Ouest de Yun-nan fou (1); deux du haut Tonkin communiqués par le colonel Bonifacy) et d'un dialecte tibétain du Yun-nan, les tons étant indiqués pour l'a-hi et le lo-lo-p'o; 2° une liste de mots et d'expressions a-hi empruntés au chinois, « qui serait, dit l'auteur, sensiblement la même dans les différents dialectes lo-lo que je connais »; 3º une série de petits vocabulaires et de phrases en dix dialectes lolo du Yun-nan, destinée à montrer « combien au Yun-nan la langue lo-lo est une et répandue »: l'aire de ces dialectes couvre en effet toute la partie septentrionale du Yun-nan, de l'Est (Lou-nan, Louleang) et du Nord-Est (tribu No-so-p'u du Tchao-t'ong fou 召 诵 府) à l'Ouest et au Nord-Ouest (tribus Li-su et Li-su-p'a, sur les hauts cours du Mékhong et de la Salouen); 4º le texte de la parabole de l'enfant prodigue en a-hi, en lo-lo-p'o et en dialecte tibétain du Yun-nan. — Ces articles mettent à la disposition des linguistes une grosse masse de matériaux de hon aloi; M. Laufer, qui les a utilisés pour une étude comparative des langues tibéto-birmanes, en parle comme d'« une œuvre d'une valeur capitale (8) ».

<sup>(1)</sup> M. Dauffes, Notes ethnographiques sur les Kos. BEFEO, VI, 327.

<sup>(2)</sup> Sur les études relatives aux Lolo jusqu'en 1907, cf. H. Cordier, Les Lolos, état actuel de la question (T'oung pao, 1907, p. 597).

<sup>(3)</sup> Paul VIAL. Dictionnaire français-lolo, dialecte gni (Hongkong, 1909).

<sup>(4)</sup> Alfred Ligtard, Notions de grammaire lo-lo (dialecte A-hi). BEFEO, IX, 285.

<sup>(5)</sup> Id., Notions de grammaire lo-lo, T'oung pao, 1911, 627; Essai de dictionnaire lo-lo-français, ib., 1, 123, 316, 544; Vocabulaire français-lo-lo, dialecte A-hi, ib., 1912, 1.

<sup>(6)</sup> BEFEO, IX, 549.

<sup>(7)</sup> Le P. Liétard a publié postérieurement une grammaire du dialecte lo-lo-p'o, avec plusieurs textes traduits: Au Yun-nan. Les Lo-lo-p'o (Bibliothèque Anthropos, vol. 1, no 5. Munster, 1913).

<sup>(8)</sup> The Si-hia language, a study in Indo-Chinese philology. Toung pao, 1916, 8.

Les dialectes étudiés par les PP. Liétard et Vial sont d'autant plus fondamentaux, que les régions où ils sont parlés actuellement paraissent avoir été, dès une haute antiquité, un centre d'habitat des Lolo. M. Pelliot signalait en 1904, d'après un ouvrage chinois récent sur le Yun-nan, l'existence d'une inscription en caractères ts'ouan a sur la paroi d'un rocher situé dans la sous-préfecture de Lou-k'iuan 祿 勸 縣 (Wou-ting tcheou 武 定 州, Nord-Quest de Yun-nan fou). « On ne sait pas de facon sûre ce qu'était l'écriture ts'ouan, disait-il; il est très probable que c'est l'écriture tolo, mais il reste un léger doute (1). » Ce doute fut levé, l'année suivante, par la reproduction. dans le Bulletin, d'un estampage de l'inscription de Lou-k'iuan, communiqué par M. Sylvain Charria: un grand nombre des caractères de cette inscription se laissèrent identifier avec ceux des listes du P. Vial (2). A côté de l'inscription lolo se trouvait, entourée d'une bordure décorative toute pareille, une inscription chinoise. De cette dernière, M. Charria put dans la suite se procurer une copie, qui fut publiée et traduite par Chavannes dans le Toung pao. « L'inscription chinoise, dit Chavannes, est datée de l'année 1533; elle retrace, en remontant jusqu'à l'année 1174, la généalogie du préfet aborigene de l'arrondissement de Wou-ting, nommé Fong Tchao III, et fournit plusieurs indications qui ne figurent pas dans l'histoire des Ming; elle fait ensuite l'éloge de Fong Tchao, qui resta fidèle aux Chinois lors de la révolte de son oncle Fong Tch'ao-Wen 風 朝 女, et qui même rédigea une proclamation en écriture barbare pour appeler à lui les troupes indigènes; il est possible que ce soit le texte même de cette proclamation qui constitue l'inscription lolo. En tout état de cause, il semble bien que la date de l'inscription lolo doive être fixée entre 1527 et 1533 (3).»

Cette inscription permet donc de situer les Lolo, dès le XII<sup>e</sup> siècle, dans le Wou-ting tcheou où ils sont encore établis aujourd'hui. Mais deux autres inscriptions chinoises, estampées par le commandant d'Ollone au cours de sa mission dans le Sud-Ouest de la Chine, en 1907 (4), allaient montrer les Lolo installés dès le Ve siècle dans la région même où sont parlés actuellement les dialectes ni et a-hi. Ces textes ont été traduits par Chavannes (5); ce sont des inscriptions funéraires, consacrées à la mémoire de deux membres de la famille Ts'ouan . L'une d'elles, datée de 405 A. D., a été exhumée en 1778 dans une localité située à 70 li au Sud de K'iu-tsing fou; l'autre, datée de 458 A. D., se trouve à 20 li au Sud de Lou-leang tcheou.

<sup>(1)</sup> BEFEO, IV, 155.

<sup>(2)</sup> S. Charria, Les inscriptions lolo de Lou-k'iuan. BEFEO, V, 195.

<sup>(3)</sup> E. Chavannes, Trois inscriptions relevées par M. Sylvain Charria. Toung pao, 1906, p. 672.

<sup>(4)</sup> Sur les documents épigraphiques recueillis par la mission D'OLLONE, cf. BEFEO, VII, 441.

<sup>(5)</sup> E. Chavannes, Quatre inscriptions du Yun-nan, JA., 1909, II, 5.

### INDOCHINE ANNAMITE

# LA CONNAISSANCE DU PAYS JUSQU'EN 1900.

Longtemps l'Europe ne fut instruite des choses d'Annam que par les brefs renseignements des voyageurs et des missionnaires.

Les premiers récits de voyage sont irrémédiablement perdus, tant ceux qui permirent à Eratosthène et à Strabon († en 21 A. D.) de concevoir de manière assez exacte la configuration de l'Asie Orientale, que ceux qui furent utilisés par Marinos de Tyr, à la fin du premier siècle de notre ère. Le Périple de la Mer Erythrée, dont l'auteur était contemporain de Marinos, est le texte le plus ancien qui nous soit parvenu où soit conservée une description succincte, mais de première main, des pays et des côtes de l'Asie Orientale. Il est à regretter que le Périple, tel qu'il nous est connu, soit muet sur le sujet particulier de la côte de l'Indochine.

Il faut arriver au II<sup>e</sup> siècle de notre ère pour trouver dans la Géographie de Ptolémée les premières mentions de ce pays, connues dans la science européenne.

On sait avec certitude que, dès les premières années du premier siècle avant notre ère, le delta tonkinois était le point de départ de longs voyages maritimes vers l'Asie antérieure et que, tout au début de notre ère, une mission officielle chinoise parcourut l'Océan Indien. On commence à soupçonner que le boud-dhisme pénétra peut-être en Chine par le Tonkin, pour la première fois aux environs de l'ère chrétienne.

D'autre part une ambassade javanaise arriva à la cour de Chine en 132; enfin, en 166, débarquèrent au Kiao-tche, c'est-à-dire au Tonkin, les étrangers qui se donnèrent comme des envoyés de Marc-Aurèle. — Jusqu'au VI<sup>e</sup> siècle environ le golfe du Tonkin resta le point terminus de la navigation entre les ports de l'Océan Indien et les pays chinois.

Il n'est donc pas étonnant que cette activité des relations entre l'Extrême-Orient et le proche Orient ait eu pour conséquence de faire connaître de bonne heure les pays de l'Asie Orientale aux géographes grecs. C'est ainsi que les récits des voyageurs apprirent à Ptolémée que l'Inde transgangétique affecte la forme d'une presqu'île baignée à l'Ouest par le golfe du Gange (golfe du Bengale), à l'Est par le Grand Golfe (mer de Chine) et que le Grand Golfe baigne à l'Est la côte du pays des Sinai, dont le dernier point accessible est le port de Kattigara. Le pays des Sinai correspond au Tonkin et à la partie méridionale de la Chine; quant au port de Kattigara, il faut très probablement le placer sur la côte aux environs de Quang-yên et de Hongay.

La mention des Sinai et de Kattigara apparaît encore dans le Périple de la Mer Extérieure de Marcien d'Héraclée (Ve siècle) (1).

En résumé les renseignements apportés par les premiers voyageurs ou géographes se réduisent à fort peu de chose; si les anciens ont eu quelque connaissance de la Chine, ils n'ont presque rien su de l'Indochine.

L'Europe dut attendre les voyageurs arabes du IX<sup>e</sup> siècle pour obtenir sur ce pays des renseignements un peu moins imprécis (2).

Au XIII<sup>e</sup> siècle, le voyage de Marco Polo, qui est de capitale importance pour la connaissance de l'Asie entière, fit beaucoup pour répandre en Europe quelques notions exactes sur l'Indochine. Marco Polo a laissé une note, malheureusement trop brève, sur le Caugigu = Kiao-tche kouo 交政國, le Tonkin. Ce nom est de nouveau cité, au début du XIV<sup>e</sup> siècle, par Rashid-Ed-dīn dans son Histoire des Mongols (3).

Le XV<sup>e</sup> siècle et le début du XVI<sup>e</sup> enrichirent singulièrement les connaissances géographiques des Européens sur l'Asie Orientale. Les grands voyages maritimes étaient ardemment patronnés dans son pays par le prince Henri le Navigateur, et c'est aux Portugais que revient toute la gloire des premiers voyages au long cours vers l'Océan Pacifique. Vasco de Gama, en doublant le Cap de Bonne Espérance le 22 novembre 1497, puis ses successeurs, en pénétrant jusqu'à l'Inde, où ils établissaient solidement leur puissance en dépit de la coalition musulmane, en s'emparant de Malacca en août 1511 et en arrivant à Canton dès 1514, ouvraient enfin la route de l'Extrême-Orient à l'activité et à la curiosité européennes. Désormais, aux voyageurs rares et isolés des siècles passés, vont succéder en Extrême-Orient d'innombrables navires occidentaux transportant vers ces pays nouveaux les compagnies de marchands, les sociétés de missionnaires et aussi les troupes de débarquement.

Peu de temps après avoir eu accès à Canton, les Portugais durent arriver en pays annamite. Il est probable que leurs allées et venues, nécessitées par le besoin d'entretenir des rapports commerciaux, étaient déjà régulières au milieu du XVI° siècle. Toutefois les marchands portugais de cette époque ont laissé peu de renseignements sur les parties de l'Annam qu'ils visitèrent.

Le royaume annamite était alors divisé en deux parties; il comprenait au Nord les territoires des Lè et des Mac, qui partaient de la frontière chinoise et

<sup>(4)</sup> Cf. George Cordès. Textes d'auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême-Orient depuis le IV<sup>®</sup> siècle avant J-C. jusqu'au XIV<sup>®</sup> siècle. Paris, 1910 (Documents historiques et géographiques relatifs à l'Indochine, publiés sous la direction de MM. Henri Cordier et Louis Finot. T. 1.) Cf. le compte-rendu de M. Cl. E. Maitre, BEFEO, X, 695.

<sup>(2)</sup> Cf. G. Ferrand. Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extrême-Orient, du VIIIe au XVIIIe siècles. Paris 1913-1914. (Documents historiques et géographiques... T.II.)

<sup>(3)</sup> Cf. Yui E, Cathay and the way thither, ed. H. Cordier, Ill, 130.

allaient jusqu'un peu au-dessous de Ha-tinh; au Sud les domaines des Nguyễn, qui s'étendaient jusqu'au Quang-nam actuel.

Le royaume des Nguyễn, qui reçut de bonne heure le nom de Cochinchine, fut visité le premier; les navires étrangers arrivaient au port de Fai-fo, alors en pleine prospérité. Les territoires des Lè, c'est-à-dire en gros le Tonkin et le Nord-Annam, furent ensuite connus des Portugais qui y parvinrent par les voies du delta.

Un dominicain espagnol, le P. Diego Aduarte est probablement le premier missionnaire qui fit un assez long séjour en Cochinchine; il y arriva en effet en 1593 et en repartit seulement en 1596.

Les premières missions régulières fondées parmi les Annamites le furent par les Jésuites et, d'abord, dans la partie méridionale du pays. Le 18 janvier 1615 arrivait à Tourane le P. Busomi qui demeura dans le Quang-nam jusqu'en 1639. Trois ans après lui, en 1618, vint le rejoindre un jésuite italien, le P. Cristoforo Borri, qui est l'auteur de la première relation imprimée sur la Cochinchine (1). Cette relation « fut publiée presque simultanément en italien à Rome en 1631, en français à Lille (1631), en latin à Vienne (1632), en hollandais à Louvain (1632). Des traductions en allemand et en anglais furent faites dans la suite. C'est dire le succès réservé à ce livre qui fournissait sur un pays lointain des renseignements de valeur inégale, il est vrai, mais tout-à-fait dignes d'intéresser les lecteurs européens, religieux ou laïcs » (2).

Après le P. Borri, c'est le P. Alexandre de Rhodes qui, vers le début de 1625, arriva dans la principauté annamite des Nguyễn. Il devait y séjourner deux années environ, au cours desquelles il se livra à une étude approfondie de la langue annamite; après quoi il se rendit, en 1627, dans le royaume des Lè, au Tonkin. Nous l'y retrouverons tout à l'heure.

Le premier missionnaire qui visita le Tonkin fut un jésuite italien, le P. Baldinotti; il y demeura du 7 mars au 18 août 1626 et retourna ensuite à Macao, où il mourut en 1630. Le 12 novembre 1626, le P. Baldinotti envoyait au général de la Compagnie, à Rome, une brève relation sur le Tonkin; cette relation resta longtemps fort rare; elle avait cependant été imprimée dans un petit volume publié à Rome en 1629 par les successeurs de Bartolomeo Zanetti et intitulé Lettere dell' Ethiopia dell' Anno 1626 fino al marzo del 1627, e della Cina dell'Anno 1625 fino al febraio del 1626. M. L. Nocentini, qui retrouva ce volume à la Bibliothèque Nationale de Florence, y fit copier la lettre du P. Baldinotti et la présenta, avec une traduction française du D' Mario Carli, au Congrès des Etudes d'Extrême-Orient qui fut organisé par

<sup>(1)</sup> Relatione della nuova missione delli P.P. della Compagnia di Giesu al regno della Cocincina. Roma, 1631. — Cf. H. Cordier, Bibliotheca Indosinica, p. 1917.

<sup>(2)</sup> Ch. B. MAYBON, Histoire moderne du pays d'Annam, p. 30.

l'Ecole et tenu à Hanoi en 1902 (¹). Le texte italien de la relation et la traduction française du P. Mario Caffi furent publiées par les soins de l'Ecole (²). Ainsi put être connu un récit précieux sur l'état du pays annamite au XVII° siècle.

On y apprend que le P. Baldinotti, sur l'ordre de ses supérieurs, quitta Macao le 2 février 1626 sur un bateau portugais à destination de Hanoi; il était accompagné d'un Japonais, le frère Giulio Piani, et devait à la fois servir de confesseur et étudier les conditions de réussite d'une mission de propagande religieuse. Il arriva à Hanoi le 7 mars 1626. Le roi du Tonkin accueillit chaleureusement les nouveaux venus et donna plusieurs fêtes en leur honneur. Les connaissances mathématiques du P. Baldinotti lui valurent une considération spéciale et on lui fit des offres pour rester dans le pays. Il s'excusa sur la nécessité de remplir jusqu'au bout la mission qui lui avait été confiée et qui l'obligeait à accompagner les Portugais tant au retour qu'à l'aller; mais il s'enga ea, sitôt arrivé à Macao, à demander l'autorisation de revenir au Tonkin. Cependant le bruit se répandit que le P. Baldinotti et les Portugais n'étaient venus que comme espions du Seigneur Nguyễn et s'apprêtaient à lui répéter ce qu'ils auraient vu et entendu. Le roi du Tonkin ne consentit à laisser partir les Portugais que sous condition qu'ils prêteraient le serment solennel de ne pas se rendre chez les Nguyễn. Le P. Baldinotti et les Portugais purent quitter Hanoi le 18 août 1626 et arrivèrent à Macao le 16 septembre de la même année.

Le récit du P. Baldinotti montre les Tonkinois accueillants et confiants, gouvernés par un souverain intelligent, puissant encore, mais qu'inquiètent les entreprises des Nguyễn. Il nous signale également ce fait qu'au XVII<sup>e</sup> siècle encore la propagande musulmane s'exerçait activement sur toute l'Indochine. Enfin ce récit contient la première description européenne de la capitale du Tonkin.

Fait dans le dessein particulier d'ouvrir les pays annamites à la religion chrétienne, le voyage du P. Baldinotti n'avait pas, à cet égard, donné les résultats espérés. Il faut chercher la cause de ce quasi-insuccès dans l'ignorance, où se trouvait ce missionnaire, du langage et des mœurs du pays.

Aussi fit-on appel, pour ouvrir réellement la première mission du Tonkin, au P. Alexandre de Rhodes qui, nous l'avons vu, se trouvait en Cochinchine depuis deux années et y avait acquis une connaissance parfaite des coutumes et de la langue annamites.

Le P. de Rhodes se rendit donc au Tonkin, où il arriva en mars 1627 et où il demeura jusqu'en mai 1630. Il est l'auteur des premiers ouvrages sérieusement documentés sur le pays d'Annam (3). Il fit publier à Lyon, en 1652, une

<sup>(1)</sup> Premier Congrès International des Etudes d'Extrême-Orient (Hanoi, 1902). Compte-rendu analytique des séances. Hanoi, 1903. P 29.

<sup>(2)</sup> La Relation sur le Tonkin du P. Baldinotti. BEFEO, III. 71.

<sup>(3)</sup> Cf H. Cordier, Bibliotheca Indosinica, pp. 1921, 2416 et 2417.

histoire du Tonkin en latin, dont la version française eut trois éditions jusqu'en 1656 (¹). En 1651 paraissait à Rome le premier dictionnaire annamite européen (²), « ouvrage qui est pour l'époque une manière de chef-d'œuvre... Ce lexique est resté la base de tous les travaux ultérieurs, qui l'ont seulement complété et parfois gâté. Les connaisseurs y goûtent un sens très fin de la phonétique et l'ingéniosité d'une transcription qui a défié jusqu'ici tous les assauts (³) ».

A peu près à la même époque, exactement en 1645, paraissait en italien, puis en français, en 1646, la relation que le P. Antonio Francisco Cardim, arrivé au Tonkin en 1631 et mort à Macao en 1659, écrivit en portugais et où il est question de tout le pays d'Annam et aussi du Laos (1).

Enfin, dans la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle, méritent encore d'être mentionnés les noms des PP. Saccano (5), Marini (6), Tissanier (7), et Ferreira (8).

Les missionnaires de la Compagnie de Jésus firent donc beaucoup pour la diffusion des connaissances sur les pays annamites. Toutefois ces pays leur étaient enlevés à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle et étaient attribués, pour l'évangélisation, à la jeune Société des Missions Etrangères. Les pères de cette Société, moins cultivés, moins curieux que les Jésuites, ne surent pas montrer la même intelligence des choses annamites et, à part quelques exceptions, n'eurent pas un goût très vif pour ce genre d'études. Toutefois il faut faire une exception en faveur du P. Bénigne Vachet, dont l'intéressant Mémoire sur la Cochinchine a été publié en 1913 par le P. Cadière, correspondant de l'Ecole (<sup>4</sup>). Quant

(1) Histoire du royaume du Tonkin et des grands progrès que la prédication y a faits en la conversion des infidelles depuis l'année 1627 jusques en l'année 1646. Cf. MAYBON, op. cit., p. 35-36.

(2) Dictionarium Annamiticum, Lusilanum et Latinum ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in lucem editum ab Alexandro de Rhodes... Romae, 1651; suivi de: Linguae Annamiticae seu Tunchinensis brevis declaratio. — Cf. H. Cordier, Bibl. Ind., p. 2285.

(3) L. FINOT, in BEFEO, VIII, 226.

(4) Relatione della provincia del Giappone scritta dal padre Antonio Francesco CARDIM..... Roma, 1645. — Voir H. CORDIER, op. cit., 1919-1920. Cf. EEFEO, X, 428, note.

(3) Relation des progrez de la Foy av royaume de la Cochinchine ès années 1646 el

1647. Paris, 1653.

(6) Delle Missioni de' Padri della Compagnia di Giesv nella Provincia del Giappone, e particolarmente di quella di Tumkino. Roma, 1663. — Historia et relatione del Tunchino e del Giappone. Roma, 1665. Cf. H. Cordier, op. cit., 1043-1047.

(7) Relation du voyage du P. Ioseph Tissanier... depuis la France jusqu'au Royaume

du Tunquin. Paris, 1663.

(8) Auteur d'un dictionnaire portugais-annamite.

(9) Mémoire de Bénigne Vachet sur la Cochinchine, publié par M. L. CADIÈRE (Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine, 1913, pp. 1-77).

aux renseignements que ces missionnaires ont apportés dans le courant du XVIII<sup>e</sup> siècle, ils se réduisent à peu de chose.

Les commerçants des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles contribuèrent dans une plus large mesure à faire connaître le pays d'Annam. Au moment où les premiers missionnaires jésuites arrivèrent en Cochinchine (1615) et au Tonkin (1626), des marchands européens se trouvaient déjà en relations commerciales régulières avec les Annamites du Sud et ceux du Nord.

L'un d'eux, Daniel Tavernier, mort en 1665 fournit, sur le Tonkin, à son frère Jean-Baptiste Tavernier des renseignements que celui-ci fit passer dans sa Relation du Royaume du Tonquin, publiée à Paris en 1676 (1).

Cette relation contenait quelques inexactitudes qui furent corrigées par un Anglais, Samuel Baron, né à Hanoi. Baron rédigea, en effet, en 1685 une Description du Royaume du Tonquin (2) très vivante et qu'on lit encore avec intérêt.

Le capitaine William Dampier, venu au Tonkin en 1688, composa une relation de son voyage qui fut, comme celle de Baron, traduite en français (3). Il faut également citer celles d'Alexander Hamilton (circa 1700) (4), de Robert Kirsop '1750) (5), de John Koffler (1755) (6), de Chapman (1778) (7), et enfin celle de John Barrow (1792-1793) (8).

C'est à peu près à la même époque qu'un jésuite français, missionnaire en Chine, le P. Gaubil (14 juillet 1689-24 juillet 1759) utilisa pour la première fois les textes chinois relatifs au pays d'Annam et put ainsi rédiger une Notice historique sur la Cochinchine et un Mémoire historique sur le Tonkin, que

<sup>(1)</sup> Cf. H. Cordier, p. 2418-2423.

<sup>(2)</sup> Cf. BEFEO, X, 169, note, et XX, IV, 97. A Description of the Kingdom of Tonqueen, by S. Baron, a Native thereof. (Collection of Voyages and Travels, London, J. Churchill, 1732, VI, p. 1-40). — S. Baron, Description du royaume du Tonquin. Traduit de l'anglais par H. Deseille (Revue Indochinoise, 1914, 2º sem., p. 59-75, 197-208, 331-343, 429-454; 1915, 1er sem., p. 291-301, 443-454). Cf. H. Cordier, 1621.

<sup>(3)</sup> An account of Captain William Dampier's Voyage round the world, chap. XI. (Collection of voyages and travels, by John Harris, Londres, 1705). Un voyage au Tonkin en 1688, par W. Dampier (Revue Indochinoise, juin 1909 à avril 1910). Cf H. Corder, 2418.

<sup>(4)</sup> A new account of the East Indies... Edinburgh, 1727. Cf. H. Cordier, 1529.

<sup>(3)</sup> Some account of Cochin China, by M. Robert Kirsop, who was there in the year 1750 (Dalrymple, Oriental Repertory, 1, p. 241-254 Cf. H. Cord er, 1530).

<sup>(6)</sup> Historica Cochinchinae Descriptio, Nuremberg, 1803. Description historique de la Cochinchine par Jean Koffler. Traduit par V. Barbier (Revue Indochinoise, mai-décembre 1911). Cf. Ch. B. Maybon, Revue Ind., juin 1912, p. 539, et H. Cordier, 1531-1532.

<sup>(7)</sup> Cf. Ch. B. MAYBON, Hist. mod. du pays d'Annam, p. IX-X.

<sup>(8)</sup> A Voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793... London, 1806. Voyage à la Cochinchine... traduit de l'anglais par MALTE-BRUN. Paris, 1807. Cf. H. Cordier, 2424-2425.

le P. Amiot fit publier en 1774 dans les Lettres édifiantes et que l'éditeur de l'Histoire Générale de la Chine du P. de Mailla reproduisit en 1783 (3).

Ces deux mémoires ne contribuèrent pas peu à instruire l'Europe de l'histoire intérieure de l'Indochine.

Toutefois il ne pouvait être encore question d'histoire complète, ni de description définitive du pays. C'est au XIX<sup>e</sup> siècle qu'il était réservé de préciser et d'enrichir les connaissances nombreuses, mais vagues, que les travaux des XVII<sup>e</sup>, XVIII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles avaient apportées sur les Annamites.

Le XIX<sup>e</sup> siècle est d'ailleurs celui qui va profondément modifier l'aspect politique du pays. La famille régnante du Sud, celle des Nguyễn, qui n'avait cessé de croître en puissance depuis le XVI<sup>e</sup> siècle, va, après des fortunes diverses, triompher de ses rivales et s'emparer du trône à l'aurore du XIX<sup>e</sup>. En faisant appel à plusieurs reprises à des Français d'Indochine et même au Gouvernement français, elle va permettre à notre pays de jouer ici, assez tôt, un rôle important qui aboutira; en 1862-1867, à notre installation en Cochinchine, et en 1884 à l'institution du protectorat français sur le Tonkin et l'Annam.

Les missionnaires du XIX<sup>e</sup> siècle eurent naturellement une part importante dans tous ces événements.

Un des premiers, La Bissachère, qui visita l'Annam et le Tonkin entre 1790 et 1806, rédigea, pendant un séjour à Macao en 1807, des Notes sur le Tonkin, dont une bonne copie rapportée à Paris par F. Renouard de Sainte-Croix, et conservée aux archives du Ministère des Affaires Etrangère, a été récemment publiée (²). Le texte original des notes de La Bissachère, ainsi restitué, offre un très grand intérêt tant pour l'histoire des relations antérieures du pays d'Annam que pour la connaissance des coutumes indigènes.

Il suffit de rappeler ensuite les noms d'Isidore Hedde (3) qui visita la Cochinchine en 1844; du D' Harmand (4) qui, après avoir pris une grande part à la conquête du Tonkin sous Francis Garnier, parcourut le Cambodge et le Laos de 1875 à 1877; de Pavie (5) et de sa grande mission de quinze

<sup>(1)</sup> Lettres édifiantes, XXXI (1774), pp. 57-99 et 100-211. Histoire générale de la Chine, tome XII (1783), pp. 1-60 Revue Indochinoise, 1911, 1, pp. 576-585; 11, pp. 22-45.

<sup>(2)</sup> La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de La Bissachère, missionnaire français (1807) publiée.... par Ch. B. Maybon. Paris, Champion, 1920.

<sup>(3)</sup> Notices of Cochinchina, made during a visit in the spring of 1844, by M. Isidore Hedde (Chinese Repository, XV, 1846, p. 113).

<sup>(4)</sup> Souvenirs du Tonking. (Bull. de la Soc. de Géogr., IX, 1875, pp. 278-290.) Les cinq voyages du Docteur Harmand en Indo-Chine par E. Génin. (Bull. Soc. de Géogr. de l'Est, II, 1880, pp. 272-281.) Rapport sur une mission en Indo-Chine de Bassac à Hué, du 16 avril au 14 août 1877. (Arch. des Miss. scient. et litt., 3e série, V, 1879, pp. 247-281), etc. — Cf. H. Corder, Bibl. Sin., 2428-2429.

<sup>(5)</sup> H. CORDIER, Bibl. Indosinica, 898, 903, 1074.

années (1879-1895), de Viénot et de Schræder, dont le voyage à travers le Tonkin fut particulièrement fructueux (¹), du prince Henri d'Orléans (²), de Marcel Monnier (³). Tous coutribuèrent à achever la reconnaissance générale du pays.

Parmi les résultats de ces divers voyages un des plus précieux fut la carte de l'Indochine. Nous la devons à la Mission Pavie (4).

Avant elle la cartographie de l'Indochine n'avait apporté rien de véritablement satisfaisant. Les efforts des cartographes dataient pourtant de longtemps. Nous pouvons savoir ce que furent ces efforts et le succès qui les couronna en nous reportant à l'excellente Note sur l'histoire de la cartographie indochinoise, que M. Cl. E. Maitre, alors Directeur de notre institution, écrivit pour servir de préface à l'Atlas de l'Indochine française de Chabert-L. Gallois (Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient 1909). Nous croyons utile de reproduire ici une partie de cette préface, à laquelle il n'est pas facile d'avoir accès.

M. Cl. E. Maitre y montre d'abord que la cartographie indochinoise était presque inexistante avant l'ère féconde des découvertes portugaises. Il expose ensuite qu'à partir du XVI<sup>e</sup> siècle, avec la multiplication des relations commerciales, les cartes, plus exactes, se couvrent de noms nouveaux. « Celle de Jacopo Gastaldi (1561), qui donne, à la vérité, un dessin très médiocre des côtes, est en progrès considérable pour la nomenclature : et c'est là, pour le noter en passant, que nous trouvons la première mention de Hanoi sous son ancien nom da Ke-cho ( « Cachu » ). La carte d'Abraham Ortelius (1570), le planisphère de Rumold Mercator (1587), la carte de Jean Huygen van Linschoten (1599), celle de l'Atlas de Jan Jansson (1638), marquent, à divers points de vue, autant de progrès nouveaux. Il est cependant remarquable que l'énorme estuaire du fleuve que les cartes de la première moitié du siècle ouvraient dans le golfe du Tonkin y soit fidèlement reproduit : la tradition de ce dessin erroné va s'imposer, pendant longtemps encore, aux meilleurs cartographes.

« Les voyageurs du XVI<sup>e</sup> siècle avaient fait connaître surtout les côtes et les bouches des grands fleuves de l'Indochine; les missionnaires et les marchands du XVII<sup>e</sup> siècle réunirent des notions plus exactes sur l'intérieur du pays. C'est à ce seul point de vue que la carte du Royaume annamite du P. Alexandre de Rhodes (1650) doit être considérée comme un événement: les provinces du

<sup>(1)</sup> Voyage au Tonkin.. Saigon, 1883. Cf. H. Cordier, 2431 et 1624.

<sup>(2)</sup> Autour du Tonkin... Paris, 1894. Du Tonkin aux Indes (janvier 1895-janvier 1896). Paris, 1898. Cf. H Cordier, 2437-2438.

<sup>(3)</sup> Le Tour d'Asie. I. Cochinchine, Annam, Tonkin. Paris. 1899. Cf H. Cordier, 2442.

<sup>(4)</sup> Cf. H. CORDIER. 890, 903, 1074.

Tonkin et de la Cochinchine y sont indiquées, et placées exactement les unes par rapport aux autres. Mais la forme du golfe du Tonkin y est aussi défectueuse que dans les cartes antérieures et que dans la carte contemporaine de Nicolas Sanson d'Abbeville, géographe du Roi (1652). Il ne semble pas que les autres missionnaires se soient préoccupés de rectifier ou de compléter la médiocre esquisse du P. de Rhodes.

« C'est seulement dans la carte marine de Pieter Goos (vers 1666) que nous trouvons la côte d'Annam et le golfe du Tonkin correctement dessinés : l'estuaire imaginaire du Fleuve Rouge a disparu définitivement. Nous ne citerons que pour mémoire la carte assez insignifiante du Tonkin (1685) que le marchand Samuel Baron a jointe à sa curieuse relation. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les cartes les plus caractéristiques que nous ayons à mentionner sont celles de Gueudeville (1719), de François Valentyn (1724), de Robert de Vaugondy (1751), du « Neptune oriental » de d'Après de Mannevillette (1781). Celle de Robert de Vaugondy en particulier est fort remarquable, et probablement la plus parfaite que le XVIII<sup>e</sup> siècle nous ait léguée.

« Les premiers travaux d'un caractère vraiment scientifique furent les cartes marines de la Cochinchine exécutées par les officiers français qui accompagnèrent à Saigon l'évèque d'Adran ou vinrent l'y rejoindre. Les plus anciennes (1798) furent l'œuvre du capitaine de Rosily, commandant de la frégate « La Méduse », qui ramena de Pondichéry l'évêque d'Adran et le jeune prince Canh. Mais l'honneur de cet important travail revient surtout à Jean-Marie Dayot, le commandant de la flotte de Gia-long, dont les cartes, rapportées en France en 1807 par Renouard de Sainte-Croix, furent gravées en 1818. Ces cartes ont guidé jusqu'au dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle les navigateurs fréquentant ces parages, et Abel-Rémusat n'a pas hésité à dire que, grâce à elles, « le littoral de la Cochinchine était aussi bien, et peut-ètre mieux connu que certaines côtes de l'Europe ». Dans les années qui suivirent, les marines anglaise et française, continuant l'œuvre de Dayot, achevèrent peu à peu le relevé des côtes de la péninsule.

« Notre connaissance à l'intérieur du pays fit un progrès non moins considérable avec la publication en 1838, à Calcutta, de la carte de l'évèque Taberd intitulée Tabula geographica Imperii Anamitici: cette carte, fondée sur des documents indigènes, apportait un si grand nombre de renseignements nouveaux qu'en 1862, encore, le marquis de Chasseloup-Laubat la fit réimprimer à l'usage de nos officiers et de nos administrateurs. En cette même année 1862 parut aussi la carte d'Eugène Cortambert, excellente synthèse de nos données géographiques sur l'Indochine orientale au moment où le traité de Saigon venait de nous livrer la capitale et trois des provinces de la Cochinchine.

« Le marquis de Chasseloup-Laubat et les amiraux gouverneurs donnèrent une vive impulsion aux travaux de cartographie. Les levés de terre des officiers du corps expéditionnaire, dirigés par le chef d'escadron de Foucault, marchèrent de front avec les levés des côtes et du réseau fluvial exécutés par les ingénieurs hydrographes Manen, Vidalin et Héraud et continués par leurs collègues Hatt et Hanusse. Les cartes générales se succèdent avec rapidité: en 1862, celle du lieutenant de vaisseau Mage; en 1863, celle de l'Etat-major du corps d'occupation; la même année, la carte de la Cochinchine en quatre feuilles et la carte du Cambodge en trois feuilles, œuvre de M. Manen et de ses collaborateurs. Parmi les cartes à toutes échelles parues à cette époque, l'une des meilleures est la « Carte générale de la Cochinchine et du Cambodge» en quatre feuilles, publiée en 1867. M. Manen couronna ses travaux en éditant, sous le titre de Nam-ki, un atlas en 17 planches de la Cochinchine et du Cambodge. En 1869, M. Hatt détermina la longitude de Saigon an moyen des culminations lunaires. Mais l'œuvre capitale de cette première période fut la carte au 125.000 de la Cochinchine, en 20 feuilles, du capitaine de frégate Bigrel: elle fut publiée en 1872-73.

« Depuis cette époque, la cartographie de la Cochinchine a continué à se développer indépendamment de celle du reste de l'Indochine: nous pouvons donc, avant d'aller plus loin, en résumer l'histoire jusqu'à nos jours. Elle a été à peu près exclusivement l'œuvre du Service local du Cadastre. C'est d'après les travaux du Cadastre qu'ont été publiés à Paris, à partir de 1881, les jolis plans topographiques au 100.000° des arrondissements de la Cochinchine, et la carte au 400.000° du commandant Koch (1889); c'est aussi, en grande partic, d'après ses travaux que le Service géographique de l'Indochine a dressé la carte provisoire au 100.000° de la région. Enfin le Service du Cadastre a imprimé lui-même, avec des procédés de reproduction encore imparfaits, une carte de la Cochinchine au 50.000° qui ne comprend pas moins de 75 feuilles. Cette carte, établie d'après des levés à la planchette au 20.000°, présente assurément, au point de vue de la planimétrie, un haut degré de précision: mais l'absence de tout nivellement trahit trop son origine.

« Jusqu'en 1866, les reconnaissances des chaloupes canonnières sur le Mékong n'avaient pu dépasser Kratié. En 1881, Henri Mouhot avait bien remonté le Mékong de Pak-lai à Luang-prabang, mais ses observations avaient été trop peu précises pour servir de base à un remaniement sérieux de nos cartes. Sur le cours moyen et supérieur du grand fleuve indochinois et sur la topographie des régions qu'il traverse, nous en étions encore réduits aux maigres indications que nous avaient léguées les missionnaires et les voyageurs du XVII<sup>e</sup> siècle, notamment le marchand hollandais van Wusthof et les jésuites Leria et Marini. C'est alors que, grâce à l'initiative du marquis de Chasseloup-Laubat, fut organisée la fameuse Commission d'exploration du Mékong. En 1866, Doudart de Lagrée, Francis Garnier, M. Delaporte et leurs compagnons quittaient la capitale de la Cochinchine et commençaient cet incomparable voyage de Saigon à Changhai, dont les résultats politiques et scientifiques devaient être si considérables. Au seul point de vue géographique, il suffit,

pour en apprécier l'importance, de comparer les deux cartes que Francis Garnier a placées en tête de son Atlas (1875) et qui représentent l'Indochine avant et après les travaux de la Commission. Le cours du Mékhong, jusque-là tracé de la manière la plus fantaisiste, était exactement relevé et pour la première fois décrivait sa grande boucle; toute une partie de la péninsule — la partie centrale — était reconnue; l'importance du Fleuve Rouge comme voie d'accès à la Chine était révélée, et allait être bientôt confirmée (1870) par le premier voyage de Jean Dupuis. Jamais encore la cartographie indochinoise n'avait accompli d'un seul coup un aussi énorme progrès.

« Le Tonkin restait en somme la partie de l'Indochine la moins connue : mais dès la première année de la conquête du Delta tonkinois par Francis Garnier (1873), les ingénieurs hydrographes Héraud et Bouillet mesurèrent une base sur la plage de Do-son, déterminèrent la longitude de Haiphong et commencèrent la triangulation du Tonkin; de 1874 à 1875, ils levèrent toute la partie du Delta intéressant la navigation fluviale, et c'est à leurs travaux qu'on doit les premières cartes du Tonkin publiées par le dépôt de la Marine, notamment une carte générale au 350.000 et plusieurs cartes partielles à plus grande échelle. Leur triangulation fut prolongée en 1879 par l'ingénieur Renaud le long de la côte du golfe jusqu'au-delà de la frontière chinoise. En même temps (1877-79), l'ingénieur Caspari relevait les côtes de l'Annam, de Phanrang au Quang-binh, et reliait ainsi les travaux hydrographiques du Tonkin à ceux de la Cochinchine. A l'intérieur, divers explorateurs continuaient l'œuvre de Doudart de Lagrée et de Garnier : signalons surtout le remarquable voyage du D' Harmand du golfe de Siam au golfe du Tonkin (1876-77). C'est à ce moment que se place l'apparition d'une carte d'ensemble de l'Indochine qui a joui longtemps d'une légitime popularité, la carte au 1.180.000 de Dutreuil de Rhins (1881): effort méritoire et heureux pour disposer, dans les levés exacts des ingénieurs hydrographes et de la Commission du Mékhong, les renseignements de toutes sortes qu'il était possible de tirer des documents indigènes et des récits et itinéraires des missionnaires et des voyageurs. Il est fâcheux qu'à l'imitation de la « Carte des missions de l'Indochine » de l'abbé Lesserteur (1879), Dutreuil de Rhins ait cru devoir « franciser » l'orthographe des noms géographiques ; sa carte n'en constitue pas moins une étape importante entre celle de Garnier et celle de la Mission Pavie.

« De 1883 à 1886, le service topographique du corps expéditionnaire du Tonkin se borna à reproduire, au moyen de l'autographie, les levés faits par les officiers au cours de leurs reconnaissances. Mais en 1886, date à laquelle la conquête du Tonkin peut être considérée comme terminée, deux événements d'une importance considérable se produisent coup sur coup: l'organisation de la Mission Pavie et la création à Hanoi du « Bureau topographique de l'Etat-major des troupes de l'Indochine ».

« Déjà de 1880 à 1885, M. Auguste Pavie avait coupé de ses nombreux itinéraires le Cambodge et le Siam oriental; mais c'est seulement en 1886

que la « Mission Pavie », dont les membres ont dépassé le nombre de quarante, fut définitivement constituée. En trois campagnes successives (1886-87, 1889-91, 1892-95). M. Pavie et ses collaborateurs sillonnèrent l'intérieur de l'Indochine d'un réseau serré d'itinéraires dont le développement total dépassa 30.000 kilomètres. Les résultats géographiques de ce labeur immense furent condensés dans la célèbre carte de l'Indochine au 1 000.000 (1899), œuvre des capitaines Cupet, Friquegnon et de Malglaive, et dans la carte au 2.000.000 qui en est la réduction. Il suffira de dire ici, à l'éloge de ces cartes, qu'elles servent encore de base aux cartes de mêmes échelles que le Service géographique réédite périodiquement. Pour le Laos et la partie occidentale du Tonkin et de l'Annam, elles représentent un état de nos connaissances qui n'a guère été dépassé, et les explorations ultérieures ne les ont guère complétées que sur des points de détail. Ayons garde cependant d'oublier les missions hydrographiques Simon-Le Vay-Pi (1893-96) et Mazeran-Le Blévec (1895-98), auxquelles nous devons les beaux « Atlas de cartes marines du Haut Mékhong ».

« Le Bureau topographique dut faire publier à Paris ses premiers travaux, notamment une assez médiocre carte au 3.000.0006. En 1888, il fut pourvu d'un matériel sommaire de reproduction zincographique. Son rôle essentiel fut de coordonner au fur et à mesure les résultats acquis dans des cartes à toutes échelles sans cesse renouvelées, de sorte que les progrès de la cartographie suivirent désormais pas à pas les progrès de nos connaissances. Sans doute, les travaux de ce bureau manquèrent jusqu'au bout de la base solide d'une triangulation régulière. Celle que l'ingénieur Delaporte, reprenant les essais de ses devanciers, avait établie en 1886-87 de Haiphong à Ninh-binh, était suffisante à la rigueur pour dresser une carte provisoire à petite échelle du Delta tonkinois, mais rien n'avait été fait pour la région montagneuse : une mission géodésique confiée dans le Haut-Tonkin au capitaine Bauchet ne donna que des résultats sujets à caution; surtout, aucune liaison ne fut établie entre cette triangulation et celle du Delta. Ce bureau ne put donc « se proposer d'autre but que d'assembler le mieux possible, en les convertissant aux échelles fondamentales, les travaux très disparates, par l'étendue, la valeur et l'origine, qui lui parvenaient des diverses régions de l'Indochine... C'étaient autant de lambeaux géographiques qu'on s'efforçait de coudre ensemble sur une charpente elle-même incertaine, car elle résultait de l'assemblage hasardeux de travaux géodésiques et astronomiques produits à des époques très espacées, sans plan d'ensemble et selon des méthodes de valeurs fort inégales » (Lubanski). Mais les récents progrès de la cartographie ne doivent pas nous faire méconnaître les grands services qu'ont rendus les travaux du Bureau topographique. Les missions d'opérateurs qu'il organisa chaque année comblèrent peu à peu les vides de la carte. Il publia successivement les feuilles des cartes générales provisoires au 200.000° et au 100.000° du Tonkin, des côtes de l'Annam et de la Cochinchine : un grand nombre de ces feuilles sont encore rééditées et tenues à jour. Il acheva à temps pour l'Exposition universelle de 1900 une carte au 500.000° en 19 feuilles de la péninsule entière, qui constitue en quelque sorte le bilan de la cartographie indochinoise à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Enfin il fit paraître de nombreuses et excellentes cartes à grande échelle des environs des principales villes. Tous ces travaux préparaient dignement ceux du futur Service géographique qui devait les continuer et les remplacer. »

M. Cl. E. Maitre fait ensuite un court historique du Service Géographique de l'Indochine et montre au prix de quel effort magnifique de brillants résultats ont été obtenus par cet « organe créateur » de la cartographie définitive de l'Indochine ainsi que par tous les autres services techniques qui ont concouru au grand inventaire méthodique de cette partie de l'Asie Orientale.

Au moment où l'Ecole française d'Extrème-Orient fut créée, en 1898, l'Indochine était donc dans l'ensemble entièrement découverte.

Toutefois le bilan des connaissances scientifiques sur le pays était assez peu étendu.

Aux rapports des voyageurs et des missionnaires étaient bien venus s'ajouter, en Indochine même, les travaux de quelques chercheurs. L'étude pratique de la langue avait atteint un certain degré de perfection; celle de l'histoire d'Annam, de l'histoire des institutions, de la jurisprudence et de certains sujets spéciaux avait même donné naissance à des ouvrages de valeur. Il faut rappeler ici l'œuvre de la Société des Etudes Indochinoises (¹) et, parmi tant d'autres, les noms de Legrand de la Liraye, Trương-Vình-Ký, Bouillevaux, Aubaret, Philastre, Launay, Luro, Landes, Dumoutier; ils ont été des précurseurs et ont droit à notre souvenir reconnaissant. Cependant, si elle était méritoire, l'érudition de ces travailleurs locaux n'était pas toujours solide; elle aurait eu parfois besoin d'être disciplinée par une méthode rigoureuse et nourrie par la substance de documents mieux choisis. Un des plus précieux privilèges de notre institution a toujours été, précisément, de représenter pour tous les travailleurs de bonne volonté un centre d'activité où leurs efforts sont encouragés et quelquefois utilement dirigés.

Après avoir brièvement esquissé le tableau des connaissances acquises antérieurement à la fondation de notre Ecole, nous allons passer en revue les résultats des travaux accomplis par elle ou sous ses auspices, touchant l'Indochine annamite, de 1900 à 1920, en rappelant en tête chaque section les recherches qui ont précédé les siennes.

<sup>(4)</sup> Cf. Historique de la Sociéte des Etudes Indochinoises. (Bulletin de la S.E.I. 1901, PP. 5-33).

#### BIBLIOGRAPHIE.

On trouvera dans un article de M. Ch. B. Maybon, Note sur les travaux bibliographiques concernant l'Indochine française (1), une liste presque complète « des essais bibliographiques de toutes sortes qui concernent plus ou moins directement la Cochinchine, l'Annam, le Tonkin, le Laos, et le Cambodge ». En 1915, M. Henri Cordier donnait une liste plus complète dans le chapitre de sa Bibliotheca Indosinica qui concerne la bibliographie de l'Indochine française (2).

Le premier essai de bibliographie indochinoise est celui que tenta, en 1861, J. Th. Zenker dans sa Bibliotheca Orientalis (3); il ne contenait que quelques titres. Cet essai fut suivi, un an après, par la Bibliographie annamique, de A. de Bellecombe (1), qui est encore assez sommaire.

« Peu d'années plus tard, une liste beaucoup plus complète parut dans la Revue Maritime et Coloniale (février, mai et août 1866) sous le titre : Bibliographie annamite. Livres, recueils périodiques, manuscrits, plans, par M. V.-A. Barbié du Bocage, secrétaire adjoint de la Commission centrale de la Société de Géographie de Paris (°).

« Le Comité agricole et industriel de la Cochinchine décida dans sa séance du 21 juin 1878 la « publication d'une liste d'ouvrages sur la Cochinchine, l'Annam et le Cambodge, parus depuis 1866 », et institua à cet effet une commission comprenant entre autres membres MM. Aymonier, Schræder et Petrus-Ky; M. de Croizier sit à Paris quelques additions à la liste établie à Saigon. Cette bibliographie devait être le complément de celle de Barbié du Bocage dont elle suivait le plan et reproduisait à peu près le titre (°). Le D' Harmand publia en 1882 un supplément qui sui inséré dans le même périodique (7).

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 409.

<sup>(2)</sup> Bibliotheca Indosinica, 2385-2390.

<sup>(1)</sup> Bibliotheca Orientalis. Manuel de bibliographie orientale, II, pp. 483-497: Littérature de l'Indo-Chine.

<sup>(\*)</sup> Bibliographie annamique, par A. de Bellecombe. (Tableau de la Cochinchine... par E. Cortambert et Léon de Rosny, 1862, pp. 335-343.)

<sup>(5)</sup> Publiée en extrait, Paris, Challamel aîné, 1867, in 8°, 107 pp. Cf. Ch. B. MAYBON, Note sur les travaux bibliographiques.... BEFEO, X, 409-410.

<sup>(</sup>ii) Bibliographie annamite. Livres, recueils périodiques, manuscrits, cartes et plans parus depuis 1866, publiée par le Comité agricole et industriel de la Cochinchine. Bull. du Comité agricole... 3° série, I, n° 2, 1879, pp. 247-317; 4° série, I, n° 1, 1880, pp. 122-126.

<sup>(7)</sup> Addition à la Bibliographie annamite par M. le Docteur Harmand (Bull. Com. agricole Coch. 4e série, 1, no 1, 1880, pp. 116-121).

- « La Société des Etudes Indochinoises de Saigon, qui avait succédé au Comité agricole et industriel, publia dans la second fascicule de son Bulletin une Liste des publications pouvant intéresser l'Indo-Chine, parues pendant le cours de l'année 1882. Il n'eût pas été mauvais que ce système fût suivi de publier ainsi une liste annuelle; mais il aurait fallu faire accueil dans ce cas, semble-t-il, aux publications officielles de toutes sortes, contrairement à ce qu'a fait la Société des Etudes Indochinoises.
- « M. L. Delavaud, président de la Société de Géographie de Rochefort, entreprit d'abord, pour sa part, dans le Bulletin de la Société, une Bibliographie trimestrielle de l'Indo-Chine (1); mais l'intervalle de trois mois était sans doute un peu court. et l'auteur fit paraître, pendant l'année 1884, une Bibliographie indo-chinoise plus étendue.
- « M. Lemosoff a donné à la Revue de Géographie une Liste bibliographique des travaux relatifs au Tong-king publiés de 1867 à 1883 (juillet). Cette liste, très complète, fournit sur la première période de la « question du Tonkin » des indications des plus précieuses; il est vraiment regrettable qu'elle n'ait pas été continuée.
- « M. A. Grandidier a fait paraître dans la Revue des Travaux scientifiques un Rapport sur les diverses publications relatives à l'Indo-Chine faites à Saigon. La collection de cette Revue est utile à consulter, car elle contient des notices sur des ouvrages scientifiques concernant l'Indochine.
- « La Société des Etudes Indochinoises de Saigon décida en 1888 de donner une suite à la Bibliographie du Comité agricole et industriel. Elle chargea deux de ses membres de l'établir : M. Landes, administrateur des affaires indigènes, et M Folliot, professeur. Le Bulletin de la Société publia l'année suivante, sous le titre Bibliographie de l'Indo-Chine orientale depuis 1880, une liste d'ouvrages assez complète : mais le classement adopté, par ordre alphabétique de noms d'auteurs, de noms géographiques, et pour les ouvrages anonymes, de noms communs (tels que : indigo, récoltes, ramie, etc.), rend les recherches assez difficiles. Il eût été préférable de suivre l'ordre adopté par Barbié du Bocage encore qu'il soit discutable. Néanmoins cette bibliographie contient un grand nombre de numéros nouveaux et a rendu de réels services.
- « M. Victor Tantet, chef de bureau au Ministère des Colonies, a fait paraître en 1905 un Inventaire sommaire de la Correspondance générale de la Cochinchine (1686-1863). M. Tantet y donne une analyse des registres de la Correspondance générale de la Cochinchine qui se trouvent aux Archives du Ministère des Colonies. Ces registres sont au nombre de six: le premier contient les documents de 1686 à 1748; le second de 1749 à 1750; le troisième de 1750 à 1788; le quatrième de 1785 à 1791; le cinquième de 1792 à 1818; le sixième de 1819 à 1863.

- « Une partie assez considérable de ces documents, si utiles pour l'histoire de nos rapports avec la Cochinchine (Annam), a été publiée par M. H. Cordier:
- 1. Cochinchine (1686-1748); publié en entier, sauf les doubles, dans la Revue de l'Extrême-Orient (II, 1883).
- II. Cochinchine (1748-1750); publié dans la Revue de l'Extrême-Orient (III, 1884).
- IV. Cochinchine (1785 · 1791); publié en entier dans le T'oung-pao (1906-1907).
  - V. Cochinchine (1792-1818); publié en partie dans le T'oung-pao (1903).
- VI. Cochinchine (1819-1863); publié en partie dans la Revue de l'Extrême-Orient (II, 1883). »

Il faut encore citer le Sommaire des Travaux relatifs à l'Indo-Chine pendant la période 1886-1891, par M. E. Aymonier (1), et différents travaux de bibliographie spéciale comme ceux de M. L. Finot (2), de M. A. Brébion (3), du capitaine Baulmont (4).

Ces contributions, pour utiles qu'elles fussent, restaient ou trop étroitement conçues ou volontairement limitées. Depuis 1888 paraissait bien en Allemagne, et assez régulièrement, l'Orientalische Bibliographie (5) dont la partie intitulée Indo-China donnait une liste de titres et d'articles se rapportant aux divers pays de l'Indochine. Mais quoique très consciencieusement établie, cette bibliographie avait le défaut d'être interrompue chaque année et, en raison de son mode de publication, de n'être qu'une série de bibliographies annuelles astreignant à de longues et fastidieuses recherches. De plus la presque totalité des titres parus en Indochine même échappait aux investigations des bibliographes allemands. Le besoin se faisait sérieusement sentir d'un ouvrage d'ensemble donnant dans un classement rationnel la liste de tous les ouvrages relatifs à l'Indochine.

<sup>(1)</sup> Publication du neuvième Congrès international des orientalistes. Londres, 1891.

<sup>(2)</sup> Les papiers de Landes par L. F[inot]. BEFEO, III, 657. — Publications relatives à l'Indochine, J. A.; sept.-oct. 1912, pp. 425-442.

<sup>(3)</sup> Bibliographie des Voyages dans l'Indochine française du IXe au XIXe siècle, Saigon, 1910. Id. Appendice, fèv. 1911. (Cf. le compte-rendu de M.Ch.B. Maybon, EEFEO, X, 414 et 424-444). Livre d'or du Cambodge, de la Cochinchine et de l'Annam (1625-1910). Biographie et Bibliographie, Saigon, 1910 (Cf. la notice de M. Ch. B. Maybon, BEFEO, X, 618-669).

<sup>(1)</sup> Livres anonymes sur l'Extrême-Orient (Rev. Ind., février 1910, 409-421).

<sup>(5)</sup> Orientalische Bibliographie..... bearbeitet und herausgegeben von Dr Lucian Scherman. Berlin. Reuther und Richard.

L'Ecole française d'Extrême-Orient comprit cette nécessité et y donna satisfaction dans la plus large mesure en publiant de 1912 à 1915 la Bibliotheca Indosinica dont l'auteur est le savant le plus qualifié en matière de bibliographie orientale, M. Henri Cordier, membre de l'Institut.

Cette Bibliotheca Indosinica (¹) comprend quatre volumes en 3030 colonnes de texte. Alors que les deux premiers sont relatifs à la Birmanie, à l'Assam, au Siam, au Laos et à la Péninsule Malaise, les troisième et quatrième volumes sont consacrés spécialement à l'Indochine française et, dans ceux-ci, la partie réservée à l'Indochine annamite comprend les colonnes 1511 à 2646, auxquelles il faut ajouter le supplément (col. 2917 à 2984). Telle qu'elle est conçue, cette œuvre répond à toutes les exigences des travailleurs; en attendant qu'elle ait reçu l'indispensable complément d'un index, la table méthodique insérée à la fin du IVe volume permet de trouver facilement les renseignements nécessaires.

Toutefois les diverses bibliographies que nous venons de signaler et la Bibliotheca Indosinica qui les comprend toutes, ne mentionnent que les ouvrages écrits en langue européenne ou annamite. Ils laissent de côté l'immense littérature écrite en chinois, soit par les Chinois, soit par les Annamites, sur le pays d'Annam, sa géographie, son histoire, ses institutions, ses légendes, etc...

En cette matière en peut dire que tout restait à créer, à la naissance de notre institution, et malgré les efforts de quelques érudits, l'énormité de la tâche et le petit nombre de travailleurs, font que nous en sommes encore, comme d'ailleurs pour la Chine même, à la période d'inventaire. Cet inventaire est cependant en bonne voie. Si la bibliographie des œuvres chinoises relatives au pays d'Annam n'est pas encore faite de façon complète, du moins est-elle très avancée pour les questions essentielles.

Un des premiers soucis de l'Ecole fut précisément de donner, dès 1904, une bibliographie des sources annamites de l'histoire d'Annam (2).

Il était urgent, en effet, de procéder à l'inventaire de ce qui pouvait encore rester de l'ancienne littérature historique de l'Annam. Les livres historiques annamites, quoique peu nombreux, n'étaient guère connus, et il était bien difficile d'en dresser une liste complète; aucune bibliographie indigène sérieuse n'existait en 1904. La liste du P. Cadière et de M. Pelliot est constituée par les titres d'ouvrages que le premier recueillit dans le Cwong-muc et par les livres que le second examina ou fit copier dans les bibliothèques officielles de Hué.

<sup>(1)</sup> Henri Cordier, Bibliotheca Indosinica. Tome I: Birmanie, Siam et Laos. Tome II: Péninsule malaise. Tome III et IV: Indochine française. (Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, nº XV à XVIII.)

<sup>(2)</sup> Première Etude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, par MM. L. Cadière et P. Pelliot. BEFEO, IV, 617-671.

Cette étude est divisée en trois parties; la première traite de l'histoire des sources historiques annamites; la seconde contient, par ordre de clefs, la liste de ces sources; la troisième énumère, également par ordre de clefs, les auteurs mentionnés dans les parties précédentes. Cette liste ne comprenait que 175 numéros; nous verrons plus loin, au chapitre consacré au fonds annamite de notre bibliothèque, à quel point nos collections se sont enrichies depuis 1904

La chronique du Bulletin (X, 448) indiquait déjà les principaux ouvrages annamites acquis ou copiés entre 1904 et 1910.

D'autre part, M. H. Maspero donnait en 1910 (1) quelques notices sur les principaux ouvrages relatifs à la géographie historique du pays d'Annam.

Enfin, M. L. Aurousseau reprenait la question en 1920 (²) et étudiait, les principaux travaux chinois et annamites relatifs à la géographie, à l'histoire et aux relations étrangères du pays d'Annam du XV<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> siècle.

#### GÉOGRAPHIE

Les études géographiques du pays d'Annam conduites sous les auspices de l'Ecole française d'Extrème-Orient se sont bornées à la géographie historique et politique.

Toptefois on peut mettre à part L'irrigation dans le Delta du Tonkin (3) et Les dépressions continentales et le climat du Tonkin (4) de M. Edmond Chassigneux, qui représentent une partie des résultats des travaux que leur auteur poursuivit sur la géographie physique et humaine des plaines du Tonkin et du Nord-Annam, pendant les années où il fut attaché, comme pensionnaire, à l'Ecole française d'Extrème-Orient (5).

« Notre ancien collaborateur M. Chassigneux s'est efforcé dans cette étude à réunir et à grouper les données historiques et géographiques qui peuvent concourir à la solution de ce problème capital pour l'avenir du Delta du Tonkin: l'irrigation Son séjour à l'Ecole française lui a permis de compulser les Annales annamites et d'en extraire tous les renseignements accessibles sur les procédés employés par les Annamites pour lutter contre les dangers et les maux de la sécheresse: cette partie de son livre est entièrement nouvelle. Pour le reste, grâce à un dépouillement systématique des archives des principales administrations (Résidence supérieure, Agriculture et Commerce, Travaux publics),

<sup>(1)</sup> Le Protec'orat général d'Annam sous les T'ang, BEFEO, X. 530-549.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XX, 1v, 76-96. Tirage à part : Notes sur l'histoire et la géographie du pays d'Annam.

<sup>(3)</sup> Mémoire couronné par la Société de Géographie. Revue de Géographie annuelle t. VI, 1912, fasc. I.

<sup>(4)</sup> Ibid., t. VII, 1913, fasc. II.

<sup>(5)</sup> Cf. BEFEO, X, 741. Ce qui suit est extrait du compte rendu de cet ouvrage par M. Maitre, BEFEO, XII, 1x, 11.

il a pu présenter un tableau d'ensemble des efforts faits par le Protectorat pour résoudre ce redoutable problème et de la doctrine à laquelle se sont arrêtés nos ingénieurs.

«Pendant longtemps, les souverains annamites n'ont trouvé d'autres palliatifs aux calamités sans nombre entraînées par la sécheresse, que de larges dégrèvements d'impôts, des distributions de riz prélevé sur les greniers publics, et surtout des cérémonies propitiatoires dont les bons effets se limitaient sans doute aux examens de conscience qu'elles leur imposaient et aux mesures bienveillantes qui en étaient la conséquence. Toutefois, à partir du XVe siècle, ils ont su employer, à l'occasion, des procédés plus sérieux et plus efficaces : à diverses reprises, ils ont prescrit de creuser et d'aménage: les petits arroyos qui serpentent à travers les casiers naturels du Delta, de constituer après les pluies ou les inondations des réserves d'eau retenues par des diguettes, d'irriguer les terres sèches au moyen de machines, qui étaient sans doute des norias. Mais les Nguyễn sont les premiers qui aient osé aborder de front le problème, et qui aient songé à tirer parti de ces fleuves immenses, coulant à pleins bords au milieu des terres desséchées sans leur donner une goutte d'eau, ou ne sortant de leur lit que pour les recouvrir d'une inondation désastreuse. Bien avant les Français qui ont cru inventer cette solution radicale, et du reste irréalisable, ils se sont demandé s'il ne fallait pas supprimer totalement les digues et laisser les eaux de crue du Fleuve Rouge, comme celles du Mékhong, s'étaler librement sur les plaines et les fertiliser d'un limon bienfaisant. Le système que Gia-long et ses successeurs ont adopté n'était pas aussi révolutionnaire, mais il ne manquait ni de simplicité ni de hardiesse, et prétendait assurer, par un dispositif unique, à la fois l'irrigation et le drainage. Il consistait à pratiquer dans les digues des « conduits souterrains », qu'il était possible d'ouvrir et de boucher à volonté, et qui devaient servir alternativement, selon le niveau des eaux et par le seul effet de la gravité, à fournir aux rizières l'eau nécessaire aux cultures et à vider dans les fleuves les cuvettes formées par l'accumulation des eaux pluviales. M. Chassigneux a dressé une liste étendue des travaux de ce genre exécutés au Tonkin par les mandarins annamites. Quelques-uns d'entre eux ont subsisté, et, améliorés ou refaits par nos ingénieurs, rendent encore des services.

« Mais, dans l'ensemble, les résultats obtenus par les méthodes indigènes ont été médiocres ou nuls. Ces méthodes s'inspiraient d'une idée théorique que les faits ne confirment point : elles n'auraient été efficaces que s'il y avait une coïncidence régulière entre les époques où le niveau des fleuves permet soit l'irrigation des rizières, soit l'évacuation des cuvettes, et les époques où ces opérations seraient profitables à la culture ; or cette concordance n'existe que dans des cas exceptionnels. L'aménagement hydraulique du Delta ne s'accommode pas de moyens aussi simples, et requiert l'intervention de procédés techniques qui n'étaient point à la portée des souverains annamites. Mais

surtout la solution du problème doit satisfaire à des conditions variables, multiples et assez souvent contradictoires, que leur outillage scientifique ne leur permettait point d'apercevoir clairement, encore moins de déterminer avec précicision. C'est à l'étude de ces conditions diverses que M. Chassigneux a consacré l'un des chapitres les plus nourris et les plus instructifs de son livre. La climatologie, la géologie, l'analyse physique et chimique, l'étude du relief du sol, du régime des eaux et du système hydrographique, enfin la sociologie et la technologie sont interrogées tour à tour et viennent formuler leurs exigences complexes et également impérieuses... M. Chassigneux renvoie dos à dos ceux qui réclament l'exécution de travaux gigantesques s'étendant à toute la surface du Delta, et ceux qui voudraient se borner à un grand nombre de petits ouvrages d'intérêt local, indépendants les uns des autres. La vérité paraît être entre ces deux théories extrèmes; la configuration du sol et le régime des eaux imposent la division du Tonkin en trois zones, dont l'aménagement hydraulique exige des méthodes toutes différentes.

« Dans la région maritime, l'action régulière de la marée diurne sur le niveau des fleuves permet d'assurer l'asséchement et l'irrigation des terres sans le secours d'aucune machine. Il suffit de découper le pays en une série de casiers indépendants, entourés de fortes digues ; grâce à un système de vannes et de canaux, on peut à volonté, en profitant des différences de niveau produites par les marées, amener et retenir l'eau douce nécessaire aux rizières, ou l'évacuer lorsqu'elle est surabondante ; en même temps, ces digues s'opposent à l'envahissement des eaux saumâtres. Sur ce point, nos résidents et nos ingénieurs n'ont fait que continuer, avec une méthode plus avertie et des moyens d'exécution plus perfectionnés, les travaux commencés par les mandarins indigènes.

« Dans la zone élevée du Nord du Delta, la pente très sensible des cours d'eau permet l'irrigation par simple gravité, et la nature rocheuse du sous-sol favorise l'établissement de solides ouvrages d'art en maçonnerie, et en particulier de grands barrages. De là une méthode entièrement nouvelle au Tonkin et dont le canal de Kép a été la première application. Des projets analogues ont été étudiés pour utiliser le Sông Phô-Dáy, le Sông Câu et le Sông Lucnam, comme on a déjà utilisé, à Kép, le Sông Thương. Leur exécution prochaine donnera la fertilité et la richesse à de vastes régions jusqu'ici déshéritées.

« La zone centrale du Delta, si uniforme en apparence, présente en réalité un relief très hétérogène, caractérisé par d'énormes bourrelets en bordure des fleuves, qui encadrent des casiers naturels enfermant des terrains d'altitude variable et formant parsois des cuvettes où s'accumulent indéfiniment les eaux pluviales. Tandis que les bas-fonds inondés ne se prêtent à aucune culture, les terres hautes, en temps de sécheresse, ne reçoivent point des fleuves, contenus dans leurs bourrelets naturels et dans leurs digues, l'eau qui les féconderait. Un double problème se pose donc : celui de l'asséchement des bas-fonds, et

celui de l'irrigation des terres insuffisamment arrosées, que l'absence d'une action régulatrice, analogue à celle des marées dans la région côtière, ne permet point de résoudre par une méthode unique. Nos ingénieurs ont reconnu l'impossibilité d'obtenir l'asséchement des cuvettes en les vidant, comme l'avaient voulu les souverains annamites, dans le fleuve le plus proche : aujourd'hui ils les acheminent, au moyen d'un système d'écluses, vers les régions inférieures du Delta et vers la mer, par de longs chenaux, que des barrages protègent contre l'action des crues violentes des grands fleuves. C'est ainsi que dans le seul casier de Hà-đông, 17.000 hectares de terres régulièrement submergées ont pu être mis en culture à partir de 1907. D'autre part le relief du sol dans le Delta, l'existence des bourrelets naturels formés par les cours d'eau et la multiplication des casiers artificiels interdisent l'irrigation par simple gravité: on a reconnu qu'il fallait, de toute nécessité, avoir recours aux machines élévatoires. Le système qui paraît avoir les préférences de nos ingénieurs consisterait à installer, à l'orée de la région montagneuse, une usine hydro électrique, distribuant, au moyen d'un réseau aérien de canalisation électrique, l'énergie produite aux postes de pompage des différents casiers. »

Le second mémoire de M. Chassigneux, Les dépressions continentales et le climat du Tonkin, d'un caractère plus strictement scientifique et spécial que le précédent, ne lui cède pas en intérêt. Il représente la première étude sérieuse du climat de ce pays et de ses irrégularités si remarquables. Celles ci sont sans doute imputables à des causes diverses; mais de ces causes il ne semble pas qu'il soit de plus importantes que les dépressions continentales qui se forment si fréquemment soit au Tonkin même, soit dans la Chine du Sud. Les documents dont l'auteur a pu disposer l'out obligé à ne faire porter ses recherches que sur une période fort courte. Mais ce défaut inévitable est racheté par le soin et la précision de ses observations, l'ingéniosité de ses remarques et la rigueur de ses discussions. Nous ne pouvons songer à résumer ici un ouvrage de cette nature. Mais il est utile, croyons nous, d'en donner la conclusion.

« Les phénomènes météorologiques qui ont été énumérés et discutés au cours de cette étude ont une très grande importance pour la connaissance géographie de l'Indochine

« La péninsule entière ne subit pas l'action des dépressions continentales chinoises. Le S. de l'Indochine y échappe à peu près complètement, comme il échappe du reste à l'influence continentale de l'Asie, tant à cause de sa situation maritime qu'à cause de son éloignement même. Mais le N. et surtout le N.-E., c'est-à-dire les régions limitrophes du golfe du Tonkin, touchant largement à l'énorme masse de la Chine, subissent l'action des dépressions chinoises. Et cette influence perturbatrice est d'autant plus accusée au Tonkin et dans le Nord-Annam qu'aucune puissante barrière montagneuse ne s'élève au N. de l'Indochine pour l'isoler et la protéger comme l'Himalaya protège l'Inde. A cela il faut aujouter que le Tonkin et le Nord-Annam sont aussi les régions les plus

éprouvées par les dépressions continentales indochinoises. Il en résulte que, pendant les mois d'avril et mai, les dépressions indochinoises exercent leur influence perturbatrice, et que, pendant tout le cours de l'année (sauf à la fin d'août et en septembre, qui sont les mois les plus riches en typhons et les plus pauvres en dépressions continentales, les dépressions chinoises viennent fréquemment modifier le climat du Tonkin.

« C'est ainsi que l'on peut noter dans les stations du Tonkin et du Nord-Annam des périodes plus ou moins longues où la dépression barométrique, la température, le régime des vents, la nébulosité et l'état hygrométrique diffèrent de ceux que l'on observe pendant les jours précédents et les jours suivants.

« Nous avons constaté en plein hiver l'existence anormale de journées belles, chaudes et sans pluie, entre deux séries de jours froids et humides ; au début et à la fin de la saison froide, de courtes périodes exceptionnellement chaudes et accompagnées d'orages; en avril et mai, des journées très chaudes et orageuses (sous l'action d'une dépression continentale chinoise ou d'une dépression indochinoise en voie de creusement sur la péninsule), et aussi des séries de jours anormalement froids, humides, pluvieux (sous l'influence d'une dépression continentale indochinoise passée sur la mer de Chine) ; enfin, en été, des périodes très chaudes et sèches, par vent de S.-W., avec une nébulosité nulle et une humidité relative très faible.

« De telles anomalies se produisant aussi fréquemment tout le long de l'année constituent véritablement un élément essentiel du climat du Tonkin. Elles permettent de comprendre le caractère irrégulier de la pression barométrique, de la température et de la chute de pluie, qui est si frappant au Tonkin et qui distingue ce pays de la plupart des pays tropicaux, remarquables par l'égalité et la régularité de ces divers phénomènes. Si ces dépressions continentales ne sont pas l'unique cause de cette irrégularité, elles en sont au moins l'une des causes essentielles.

« Il faut donc donner aux dépressions continentales — qui n'avaient pas encore été étudiées au point de vue indochinois — une place importante dans la climatologie du Tonkin. On s'exposerait, en les négligeant, à laisser sans explication bien des faits qui resteraient comme des anomalies déconcertantes. Par contre, si l'on en tient compte, si l'on s'efforce de rattacher par elles l'étude du Tonkin à celle des conditions météorologiques générales du continent asiatique, ces anomalies en apparence inexplicables s'expliquent clairement, et l'on perçoit en même temps, dans un spectacle grandiose, le développement considérable que peuvent prendre ces dépressions à travers les immensités de l'Asiè et du Pacifique. Car telle dépression continentale qui apporte au delta tonkinois une courte période de forte chaleur, de nébulosité faible et de sécheresse, a parfois fait tomber dans les jours précédents des pluies bienfaisantes dans le N. de l'Inde, et nous la voyons ensuite provoquer des

coups de vent violents et des sautes brusques de température sur la côte chinoise, pour porter enfin la tempête à travers la mer Orientale et l'océan Pacifique, peut-être jusqu'aux côtes de l'Amérique »

Aux deux grands articles précédents, il faut en ajouter un troisième moins développé, Plages soulevées dans le nord de l'Annam, paru en 1918 dans La Géographie, t. XXXII, n° 2. L'auteur y a consigné ses observations personnelles sur quelques points des provinces de Hà-tĩnh et de Nghệ-an, particulièrement sur la plage des environs de Phu-dièm, où le caractère de soulèvement récent s'accuse de façon très nette et où la nature du sol qui en résulte a modifié assez notablement les conditions de la vie annamite. Ce phénomène, joint au caractère d'immersion récente qu'offre au contraire la partie Nord-Ouest du littoral du Tonkin, a suggéré à l'auteur une intéressante hypothèse sur les derniers mouvements de l'écorce terrestre d'où serait résultée la forme actuelle des côtes du Nord-Annam et du Tonkin, celle d'une sorte de « mouvement de bascule... autour d'un axe sensiblement dirigé Nord-Ouest Sud-Est et traversant le golfe et le delta du Tonkin ».

Si les travaux de M. Chassigneux avaient été précédés de nombreux ouvrages relatifs à la géographie physique (¹) du pays d'Annam, en revanche pour ce qui touche à la géographie historique, aucune étude sérieuse n'avait été faite avant 1900. Les difficultés étaient grandes à cette époque; on s'en rend compte en se reportant aux travaux de Schlegel, dans lesquels foisonnent les identifications problématiques et souvent fantaisistes. Dès 1901, l'Ecole française prenait dans ces études de géographie historique la seule attitude scientifique qui pût convenir. En signalant et en discutant un article de Schlegel, un collaborateur du Bulletin (1,54) écrivait: « La conclusion générale qui se dégage de ce débat c'est que la géographie tant chinoise que sanscrito-pàlie de l'Indochine est pleine d'incertitudes et de contradictions: le seul moyen d'y voir clair est de réunir tous les textes, de les classer chronologiquement et de les soumettre à une critique d'ensemble. Tant qu'on se bornera à opposer une citation à une autre, on n'aboutira à rien. »

En 1902, le Bulletin publiait un article du P. Cadière, Géographie historique du Quang-binh(2). Cette étude, la première de ce genre sur l'Indochine, est basée presqu'uniquement sur les données des Annales Impériales (Curong muc). Elle annonce les futures études plus largement conçues et mieux nourries du P. Cadière lui-même, de MM. Pelliot, Maspero et Aurousseau.

<sup>(1)</sup> Cf. H. CORDIER, Bib!. Ind., 1551-1563.

<sup>(2)</sup> BEFEO, 11, 55-73.

Dans ce travail l'auteur montre qu'au point de vue historique, « la province du Quang blnh 廣季 se divise en deux parties distinctes, qui tantôt ont été englobées sous une même dénomination, tantôt ont porté des noms différents : c'est, en premier lieu, la partie Nord de la province, correspondant aux divisions administratives actuelles suivantes : sous-préfecture de Tuyèn-Hoá ② 化; préfecture de Quang Trach 图 ② ; sous-préfecture de Bò Trach 布 ② ; en second lieu la partie Sud correspondant à la préfecture de Quang Ninh 图 中 et à la sous-préfecture de Lê Thủy 图 水.

Après avoir fait partie de la commanderie de Siang 象都 sous les Ts'in (255-202 av. J.-C.), le territoire du Quang bình fut sous la dynastie Triệu (207-112 av. J.-C.) englobé dans la commanderie de Cửu chơn 九 異 qui s'étendait des limites Nord du Thanh-hoá actuel jusqu'au Sud du Thừa-Thiên. A la deuxième conquête chinoise, en 112 av. J.-C., fut fondée la commanderie du Je-nan 日 南 qui comprenait les provinces actuelles du Quang-bình et du Quang-trị. Conquis par les Čams sous les Tsin (265-420 A. D.), le territoire du Quang-bình est pris par les Souei, puis reconquis par les Čams et enfin repris par les T'ang au début du VIIe siècle.

Sous les Song (960-1279), une des provinces septentrionales du Čampa s'appelait le châu de Bô Chính 術 政. Ce nom désignait la partie Nord de la province actuelle du Quang bình, c'est-à-dire le Tuyèn Hoá, le Quang Trạch et le Bô Trạch. Les Čams ont laissé des traces de leur passage dans cette partie de la province.

Le P. Cadière fait ensuite un exposé détaillé de l'histoire des divisions administratives du pays du IX siècle au XIX.

Ce premier travail sur la géographie historique du Quang Bình, presqu'exclusivement basé sur les textes, fut complété par un autre article du même auteur, Les Lieux historiques du Quang Bình (1), écrit après un examen du terrain et une enquête sérieuse auprès des habitants.

« En étudiant l'histoire de la province, dit le P. Cadière, j'ai recueilli dans les Annales et autres documents tous les noms de lieux qui y sont mentionnés; j'ai parcouru le pays; j'ai longuement interrogé les habitants de certaines régions; j'ai demandé et obtenu des renseignements sur les cadastres de quelques villages... Les faits que je signalerai se rapportent presque tous à la période purement annamite de l'histoire du Quang Binh. »

Mais le véritable fondateur de la géographie historique de l'Indochine, tant chinoise que sanskrito-pâlie, fut M. Paul Pelliot. Son ouvrage sur Deux Itinéraires de Chine en Inde à la fin du VIII<sup>e</sup> siècle (2), publié en 1904, est en-

<sup>(1)</sup> BEFEO, III, 164-205,

<sup>(2)</sup> BEFEO, IV, 121-412.

core et restera longtemps la plus riche mine de renseignements que nous possédions sur la géographie politique ancienne de tous les pays dn Sud-Est de l'Asie. Voici en quels termes Edouard Chavannes appréciait ce travail : « Pour expliquer deux itinéraires de Chine en Inde et deux itinéraires en Indochine, qui tiennent tous quatre en quelques lignes, M. Pelliot a écrit un volume de près de trois cents pages. Ce seul fait suffit à montrer quelles discussions minutieuses sont nécessaires lorsqu'on veut arriver à déterminer la valeur exacte des témoignages chinois concernant les pays étrangers. Quoique ardue, la tâche vaut cependant qu'on l'entreprenne, car les résultats qui lui sont promis sont d'une haute importance : plus on étudie en effet la littérature chinoise, plus on se convainc qu'elle est un foyer de lumière scientifique dont le ravonnement s'étend bien au delà de l'Extrème Orient; c'est en elle que la chronologie et la géographie historique de l'Asie centrale, de l'Inde et de l'Indochine trouvent les points de repère inébranlables autour desquels s'ordonnent peu à peu les connaissances qui nous sont fournies par d'autres sources.

« M. Pelliot était mieux qualifié que personne pour mener à bien les recherches qu'il a entreprises. On admirera dans son beau mémoire l'aisance avec laquelle il se meut au milieu d'une masse de textes vraiment formidable, l'érudition profonde qui lui rend familières toutes les publications concernant la géographie et l'histoire de la Chine, de l'Indochine et de l'Inde, la rigueur avec laquelle il détermine les lois phonétiques qui président aux transcriptions des mots étrangers en chinois. l'exactitude qu'il met à citer les ouvrages chinois en indiquant toujours la date à laquelle ils ont été composés et l'édition dont il se sert, la lucidité parfaite de ses raisonnements qui traitent souvent de problèmes presque inextricables, la rectitude de jugement qui lui suggère dans les cas les plus difficiles les solutions les plus vraisemblables (¹). »

La Nouvelle Histoire des T'ang 新唐書 (k. 43下, f° 13 r° — 16 v°) contient en effet un mémoire géographique compilé par Kia Tan à la fin du VIII<sup>e</sup> siècle et formé d'une suite d'itinéraires conduisant de Chine en Corée, en Asie Centrale, en Inde et jusqu'à Bagdad.

M. Chavannes avait déjà étudié une partie de l'itinéraire menant à Khotan dans sa traduction du Voyage de Song-Yun dans l'Udyàna et le Gandhâra (2) et publié les itinéraires de Harachar à Koutcha et de Koutcha à Aoulié-atu dans ses Documents sur les Tou-kiue occidentaux.

A son tour M. Pelliot étudie dans ce long article les itinéraires du Tonkin en Inde par le Yunnan, et de Canton en Inde par les mers du Sud. A ces deux itinéraires il en joint d'autres, extraits du Man-chou ou du Sin T'ang chou, qui complètent ceux de Kia Tan.

<sup>(1)</sup> Toung Pao, 1904, p. 468-469.

<sup>(2)</sup> BEEFO, III, 390, note 9.

La nature même de cette étude fait que les renseignements qui y sont contenus sont un peu dispersés et parfois assez difficiles à trouver. Ils sont d'ailleurs relatifs à une grande quantité de pays, mais l'Indochine y tient une place prépondérante. Aussi, bien que ce chapitre soit en principe consacré à l'Indochine annamite, avons-nous cru utile de dresser une fois pour toutes une sorte de plan de l'œuvre de M. Pelliot et d'y donner de notre mieux le fil conducteur qui permettra de jouir sans s'y égarer des prodigieuses richesses de ce labyrinthe.

Les Deux Itinéraires étudiés par M. Pelliot sont en réalité au nombre de quatre et tous sont dûs à Kia Tan; nous ne comptons pas pour l'instant les six autres itinéraires étudiés dans les appendices. Les quatre itinéraires de Kia Tan sont les suivants:

- A. Itinéraire de Hanoi en Inde, à travers le Yunnan, la Birmanie et l'Assam, auquel M. Pelliot compare d'autres itinéraires du Man-chou et du Sin T'ang chou.
  - B Itinéraire du Tonkin à la capitale du Čampa.
- C. Itinéraire du Tonkin au Cambodge par la chaîne annamitique et le bassin du Mékhong.
  - D. Itinéraire maritime de Canton en Inde jusqu'au cap Comorin.

## Itinéraire A.

De Hanoi en Inde par le Yunnan, la Birmanie et l'Assam (pp. 131-183). Pages:

- 131 Introduction.
- 132-134 Importance du Tonkin pour la navigation jusqu'au Xe siècle.
- 134-136 Emplacement de la capitale du Protectorat général d'Annam sous les T'ang, soit en gros Hanoi.
- Historique des relations du Tonkin et du Yunnan. Les populations aborigènes de Hanoi au Yunnan; communications entre le Kiao-tche et les dépendances yunnannaises du Sseu-tch'ouan. Localisation de Pou-t'eou 步頭: à Lin-ngan 臨安 d'après M. Pelliot. Ouverture de la route du Yunnan.
- 142-143 Route de Chine en Inde par la Birmanie.
- 143-149 Ces anciennes relations de la Chine et de l'Inde par la Birmanie paraissent donner une solution satisfaisante pour le problème de l'origine du nom même de la Chine.
  - "On sait quelles opinions sont en présence. Dès le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, le P. Martini proposait de tirer le nom de la Chine de la dynastie 秦 Ts'in qui avait régné de 249 à 207 avant notre ère, et dont le fameux Ts'in Che-houang-ti aurait répandu au loin la renommée. Cette opinion fut longtemps acceptée à peu près sans conteste. Mais de nos jours M. von Richthofen, à l'avis de

qui Yule s'est rangé, a introduit une hypothèse nouvelle. Le nom de Thin apparaît à la fin du Ier siècle de notre ère dans le Périple, Ptolémée nomme au IIe siècle les Sinae, et M. von Richthofen se demande comment, pour ce commerce par mer qui ne semble pouvoir remonter au-delà du premier siècle de notre ère, la Chine aurait pu être connue par le nom d'une dynastie qui avait régné au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Aussi écarte-t-il la dynastie des Ts'in, et comme les Sinae de Ptolémée semblent se trouver au Tonkin, il propose de tirer leur nom de celui du 日 南 Je-nan, qui était alors, dit-il, appliqué au Tonkin. Par contre le nom de Cīna, dont les indianistes avaient au XIX<sup>e</sup> siècle signalé la présence dans le Mahābhārata, dans les Lois de Manou, serait à dissocier entièrement et du nom de la dynastie Ts'in d'une part, et d'autre part des Sinae et des noms modernes de la Chine en Occident: le nom hindou de Cīna s'appliquerait à une population du haut Indus. Tout récemment, M. Chavannes acceptait implicitement l'étymologie de Je-nan pour les Sinae, mais tirait de la petite dynastie des 奏 Ts'in postérieurs (484-517) le nom hindou des Cīna, qui se serait ensuite répandu dans tout l'Occident pour désigner la Chine. Enfin Terrien de Lacouperie avait rejeté la dérivation de Je-nan, mais acceptant l'idée que l'origine du nom des Sinae devait être cherchée au Tonkin, il proposait d'y retrouver le nom du royaume de it Tien établi jadis au Yunnan, et qui par le Fleuve Rouge aurait étendu sa prépondérance commerciale jusqu'au golfe du Tonkin.»

Les hypothèses de Chavannes, de Richthofen et de Terrien de Lacouperie sont ensuite réfutées par M. Pelliot qui montre que, en l'absence de toute autre hypothèse admissible, il est préférable « de revenir à la vieille étymologie de Martini et de chercher dans le nom de la Chine celui de la dynastie Ts'in du III<sup>e</sup> siècle avant notre ère (¹) ».

<sup>(!)</sup> On sait que, depuis 1904, cette étymologie a été attaquée assez sérieusement par MM. Jacobi et Laufer, et défendue à nouveau par M. Pelliot, qui, en maintenant l'opinion traditionnelle comme la plus probable. reconnait toutefois qu'il manquait, pour en faire une affirmation incontestable, un texte authentique attestant qu'au début de l'ère chrétienne les Chinois étaient en Asie Centrale désignés comme des Ts'in-jen, hommes des Ts'in, soit en chinois, soit par un terme chinois transcrit dans une des langues de l'Asie Centrale. En rendant compte dans le BEFEO (XIII. vii. 33-36) de cette discussion et des travaux de MM. Laufer et Pelliot, M. L. Aurousseau a donné une prenve solide en faveur de l'étymologie de Martini en montrant que, en 158 de notre ère, c'està-dire plus de trois siècles et demi après la chute de la dynastie Ts'in, était attesté sur un monument original chinois d'authenticité inattaquable, le fait qu'en Asie Centrale les Chinois eux-mèmes se désignaient sous l'appellation courante d' « hommes des Ts'in » 基 人.

149-152 Route de l'Inde par le Yunnan.

152-169 A propos de l'histoire du Nan-tchao.

169-172 Route du Yunnan en Birmanie. L'Iraouaddy.

172-175 Royaume de P'iao 剽.

183

Première route pour traverser la Birmanie : de l'Est de Momein par le cours du Shweli, celui de l'Iraouaddy, Pagan, Frome et le Kāmarūpa (Assam).

177-179 Deuxième route pour traverser la Birmanie : de l'Est de Momein par l'ancienne ville de Momein, le Chindwin et le Kāmarūpa.

179-180 Communications entre le bassin de l'Iraouaddy et celui du Brahmapoutre.

181 Le Kāmarūpa et l'itinéraire de Hiuan-tsang.

181-182 Première route pour aller du Kāmarūpa, en traversant le fleuve Karatoyā, au Puṇḍravardhana et de là au Magadha (c'est d'ailleurs l'itinéraire de Hiuan-tsang).

182-183 Seconde route pour aller du Kāmarūpa au Puņdravardhana.

Conclusion. « Tel est cet itinéraire de Chine en Inde par la Birmanie. Il m'a semblé précieux parce qu'il porte sur la route terrestre du Sud, peu connue, et dont la science moderne a peut-être amoindri le rôle historique en portant toute son attention sur les communications de l'Inde et de l'Extrême-Orient par voie de mer ou par le Turkestan. La géographie chinoise du XIIe siècle, bien que le royaume de Ta-li coupàt les communications au travers du Yunnan, connaissait encore par ouï-dire le chemin de l'Inde qui partait de Yong-tch'ang. Au temps des Mongols, Rachid-ed-din étudie à grandes lignes les deux routes qui vont de l'Inde en Chine, l'une par les Détroits, Canton, Zaitoun, Hang-tcheou, l'autre par la Birmanie, et le pays des Zardandan et des Karajang. Quand en 1652 Mīr Jumla conquit l'Assam, il se vanta d'ouvrir par là le chemin de la Chine. Les savants anglais de Birmanie ont depuis longtemps reconnu qu'à côté de l'hindouisation par la voie maritime qui s'exerça au Pégou et sur le bas Iraouaddy, il fallait faire une place à une pénétration du brahmanisme et du bouddhisme mahâyâniste venus dans la haute Birmanie par la voie de l'Assam; on aimerait à ce qu'il fût fait une exacte recherche de ce que l'archéologie, le langage, les traditions peuvent apporter à l'appui de cette théorie. Enfin j'ai cru intéressant d'étudier comment une dernière vague de l'influence hindoue avait franchi les montagnes du Yunnan. Je ne regretterai pas de m'être laissé entraîner à tant de digressions, si j'ai pu montrer que là, comme ailleurs sans doute, les Birmans ont été les vrais éducateurs des Thaï.»

### Itinéraire B.

Du pays d'Annam à la capitale du Campa (pp. 183-210).

- A ce premier itinéraire, Kia Tan en a d'abord joint un autre allant du Tonkin à la capitale du Čampa. Le nouvel itinéraire part de Houan-tcheou (Hoan-chàu) 離 州, c'est-à-dire d'un point situé entre Vinh et Hà tinh, passe par Ngan-yuan 安遠, par le fleuve Kou-lo 古羅 (Song Giang), le fleuve T'an-tong 檀 涧 (rivière de Đồng-hới) du royaume de Houan-wang 環 王 (Čampa); on arrivait ensuite à la capitale de ce pays.
- Etude détaillée sur les capitales čames, à propos de la capitale du Houan-wang à la fin du VIIIe siècle. Il n'y aurait jamais eu de capitale čame à Đồng-hới; l'ancienne ville de Lin-yi était vraisemblablement au Quáng-nam; c'est à Đông-dương qu'il faut placer la capitale au début du IXe siècle; entre 982 et 990 cette capitale fut transférée à la ville de Fo-che ayant pour port Quinhon; enfin la ville de Fo-che était probablement au même endroit où s'éleva, au moins dès le début du XIVe siècle, la capitale Cha-bàn dont les ruines se voient encore au Nord de la citadelle de Bình-định (1).

#### Itinéraire C.

Du Tonkin au Cambodge par la chaîne annamitique et le bassin du Mékhong (pp. 210-215).

Cet itinéraire part également de Houan-tcheou (cf. supra); après trois jours de marche vers le Sud-Ouest, on franchit la chaîne des Wou-wen 霧温 (chaîne annamitique), on passe ensuite à Je-lo 日 溶, on traverse le fleuve Lo-louen 羅 論, les monts Che-mi 石 密, et on parvient à Wen-yang 文 陽. Puis, après avoir passé le torrent Li-li-kien 整 耀 澗, on arrive à Souan-t'ai 算 臺 dans le royaume de Wen-tan 文 單. On traverse le Wen-tan, on gagne le Tchen-la d'eau et, après avoir traversé une « petite mer », on arrive au pays de Lo-yue 羅 越 que nous retrouve-rons dans l'itinéraire D.

Cet itinéraire montre qu'au VIII<sup>e</sup> siècle l'autorité de la Chine devait s'exercer au Laos.

<sup>(1)</sup> M. L. Aurousseau a étudié également la question des villes čames dans BEFE(), XIV, 1x. 8-35. Voir infra la section Čampa.

- Le Tchen-la (Cambodge) de terre (au Nord) et d'eau (au Sud) et les pays de Wen-tan 支 單, de P'o-leou 婆 鏤, de Ts'an pan 拳 华 et de Tao-ming 道 明。
- Situation du Wen-tan; données de l'épigraphie cambodgienne; les capitales cambodgiennes. D'après M. Pelliot, le Wen-tan serait Çambhupura et Souan-t'ai serait à chercher dans la région de Bassac. Bien que ce ne soit pas ici le lieu de discuter ces points, il est utile de remarquer que ces hypothèses, reprises en partie par M. Maspero (1), ne paraissent pas confirmées par un examen approfondi des textes et des cartes.

### Itinéraire D.

De Canton en Inde par la mer, jusqu'au Cap Comorin (pp. 215-363).

- Après avoir étudié les routes de terre qui mènent de la province chinoise du Tonkin en pays étranger, Kia Tan décrit la route à suivre pour se rendre en Occident par la mer.
- Partant de Canton et passant par l'îlot du P'i-p'a 琵琶例, cet itinéraire s'infléchit vers l'Ouest, passe par les Neuf Iles 九 朔 (îles du groupe des Taya), redescend dans la direction du Sud, le long de Hai-nan, puis dans la direction du Sud-Ouest jusqu'au mont Tchen-pan lao (Culao Cham).
- 216-217 1<sup>re</sup> suite de l'itinéraire, de Culao Cham, par le mont Ling 쨙 (Cap Sahoi ?), les royaumes de Men-tou 門 毒, vers (Quinhon), Koutan 古 笪 (Nhatrang), jusqu'au pays de P'en-t'o-lang 奔 陀 浪 (Pāṇḍuraṅga, l'actuel Phanrang).
- 217 2° suite de l'itinéraire après Phanrang; le mont Kiun t'ou nong 軍突弄; le détroit de Tche 質; les royaumes de Lo-yue 羅越et de Fo-che 佛逝.
- 218 219 Le mont Kiun t'ou nong (Poulo Condore).
- 219-231 La question du K'ouen-louen 崑崙.
- Le détroit de Tche (détroit de Malacca).
- Le pays de Lo-yue (Sud de la Péninsule malaise); situation de Tan-mei-lieou 丹 眉流 (Ligor); du Lo-hou 羅 斛 (à Lopburī sur la basse Menam); du Sien 選 (à Sukhothai sur la haute Menam).

  Les origines siamoises; textes chinois du Yuan che sur le Siam (pp. 240-244); à propos de l'histoire ancienne du Siam (pp. 245-263). Discussion longue et nourrie de laquelle il résulte que le Sien et le Lo-hou, c'est-à-dire la région de Sukhothai et celle de

Lopburī ont d'abord coexisté sous la suzeraineté cambodgienne; dans la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle, le royaume siamois se rendit indépendant et eut sa capitale à Sukhothai, mais des principautés vassales subsistèrent, et entre autres celle du Lohou; vers le milieu du XIV<sup>e</sup> siècle, la suprématie passa du Sien au Lo-hou, de Sukhothai à Ayuthia; enfin, le Sien étant à Sukhothai et le Lo-hou à Lopburī, Tan-mei-lieou doit être situé à Ligor et Lo-yue dans la partie méridionale de la Péninsule malaise, sur la cote Nord du détroit de Malacca.

264-265 Le pays de Fo-che ou de Che-li-fo-che 室 利 佛 逝 (côte orientale de Sumatra). Cf. p. 320-348.

265

265-320

3e suite de l'itinéraire : à l'Est de Fo-che, en allant par eau pendant quatre ou cinq jours, on arrive au royaume de Holing 訶 陵, la plus grande des îles du Sud (Java).

Pour établir que Ho-ling est bien Java, M. Pelliot reprend la question des relations de la Chine avec Java. Textes chinois anciens relatifs au Ye-tiao 葉 調 - Jap-div = Java (p. 269), au Ye-p'o-ti 耶 婆 提 = Yavadvīpa = Java (Fa-hien, p. 271), au Chö-p'o 開波 (Java), au Chö-p'o-p'o-ta 閣婆婆達, au Holo-tan 呵器 單 (p. 271-275), au Tou-po 社籍 ou Chö·p'o 杜簿 (Java? p. 275-278). Hiuan-tsang et le nom de Yen-mana tcheou (閻摩那 洲 Yavanadvīpa) (p. 278-279). — Holing, dont les Histoires des T'ang disent qu'il est aussi appelé Chö-p'o, est également Java (p. 279). - Le pays de P'o-li 邁利 (Bali) et de T'o-p'o-teng 墮 鉴 登 (p. 279-282); renseignements chinois sur Bali. - Le pays de Ho-ling (Java) et ses ambassades en Chine (p. 286-287). Ancienneté du nom de Java (p. 288). Nouvelles raisons pour appuyer l'identification du Ho-ling et du Chö-p'o à Java et discussion des opinions de Schlegel sur le Ho-ling et sur le Chö-p'o (p. 201-308). Les mots indigènes du Chö-p'o; pas de mots malais. beaucoup de mots javanais; les titres; les produits, (p. 309-318); le Chö-p'o et le Ho-ling désignent bien Java (p. 318-320). Quelques problèmes posés par les divers emplois du nom de Java (p. 320).

La question du pays de Fo-che, ou Che-li-fo-che (côte Est de Sumatra) (p. 320-324); le pays de Mo-lo-yeou (royaume de Palembang, p. 324-332); le pays de San-fo-ts'i (également Palembang, p. 332-333). Textes relatifs au Che-li-fo-che (p. 334); le Çrībhoja = San-fo-ts'i = Palembang.

« On voit, conclut M. Pelliot (p. 347), le grand embarras où nous mettent ces conclusions. J'ai admis que le Malaiur de Marco Polo, le Mo-la-yeou ou Ma-li-yu-eul des Chinois, le Malāyu des Java-

nais n'était autre que Palembang en Sumatra. D'autre part c'est aussi sur la côte Est de Sumatra que je propose de chercher le Crībhoja, et le croyant identique au San-fo-ts'i qui est Palembang, c'est encore à Palembang que je veux le situer. Mais si Malayu et Crībhoja ne sont que deux noms de Palembang, comment Yi-tsing peut-il compter quinze jours entre les deux? Je ne me dissimule pas la force de cette objection, et je ne vois pas qu'on puisse s'en tirer par une explication satisfaisante. Seulement il ne faut pas oublier que si le Crībhoja n'est pas à Palembang, on devra le chercher à Java, et cette solution soulève de non moins graves difficultés. L'hypothèse à laquelle je me suis arrèté est qu'il faut sans doute séparer géographiquement le Mo-lo-yeou (Malāyu) d' Yi-tsing du Malayu (Malāyu) ou Malaiur que nous trouvons au XIIIe et au XIVe siècle. De toute facon il faudra compter avec une navigation très lente, mais c'est d'ailleurs le cas ordinaire dans les Détroits. Le Malayu d'Yi-tsing, auquel un moine parvint de Crībhoja en quinze jours, et d'où en quinze autres jours il gagna Kie-tch'a, devrait être sensiblement à mi-chemin entre Palembang et Ke-dah. Précisément Yi-tsing dit qu'après s'être rendu du Crībhoja au Malayu, il changea de direction pour gagner Kie-tch'a. Cette indication, peu compréhensible s'il avait continué à longer encore la côte de Sumatra, s'explique au contraire si le Malāyu se trouvant par exemple du côté de Syak, Yi-tsing a dù de là faire voile vers le Nord dans la direction de Kedah. Lors du vovage d'Yi-tsing de Chine en Inde en 672, le Malavu et le Crībhoja forment encore deux états séparés; mais à la fin du VIIe siècle, quand il rédige les mémoires qu'ont traduits MM. Chavannes et Takakusu, les deux royaumes ont fusionné. Il me paraît à peu près certain qu'à partir de ce moment la capitale fut Palembang; mais il est plus difficile de dire lequel des deux états avait annexé l'autre. Si le Malayu fut toujours à Palembang, il faudra admettre, je pense, que le Crībhoja, qui avait primitivement son centre à Java, transporta sa capitale à l'état vaincu : cela expliquerait que désormais le ' Fo-che, pour Kia Tan par exemple et pour l'Histoire des T'ang. fùt en Sumatra; on pourrait aussi rendre compte par là de la phrase d'Yi-tsing sur le «Malāyu, qui est l'actuel royaume de Crībhoja ». Si on pense au contraire que dès le début c'est le Crībhoja qui fut à Palembang, on sera amené à croire que le Malāyu, originairement situé plus à l'Ouest, fut conquis par le Çrībhoja, mais que ses anciens habitants, les Malayu, surent se faire une place suffisante dans le nouvel empire pour finir par

lui donner leur nom. Quoi qu'il en soit de l'histoire antérieure du Mo-lo-yeou et du Che-li-fo-che, je tiens pour très probable qu'à partir du VIII<sup>e</sup> siècle les noms de Malāyu et de Çrībhoja s'appliquent au même pays; en particulier le Fo-che de Kia Tan doit être au sens large Sumatra, mais désigner plus êtroitement l'empire de Palembang (1).

348-354 4 suite de l'itinéraire. Le Ko-ko-seng-tche 高 高 信 術 (? p. 349); le pays de Ko-lo 箇 羅 (côte Nord du détroit, p. 349-353); le Ko-kou-lo (? p. 353-354).

354-355 5° suite de l'itinéraire : Cheng Teng, P'o-lou, Kia-lan.

355-356 6<sup>e</sup> suite Arrivée à Ceylan. Correction du texte de Kia Tan.

356-359 Ceylan. Noms donnés par les Chinois à Ceylan:

« Il est bien probable que, dans son enquête sur les pays des mers du sud, la mission de K'ang T'ai au Ille siècle entendit parler de Ceylan. Le nom n'a cependant pas été retrouvé dans les fragments subsistant du Fou-nan t'ou sou tchouan. Tout au plus pourrait-on le chercher dans l'île de 斯調 Sseu-tiao, dont le nom serait une transcription très régulière de Sīhadīpa, Simhadvīpa; mais les indications de position ne paraissent pas convenir. On trouve ensuite au début du Ve siècle dans Fa-hien le nom de 師子 國 Che-tseu-kouo, le Royaume du Lion, dont l'usage durera jusque dans les temps modernes. Dans la seconde moitié du Ve siècle, le nom est écrit 私 訶 條 Sseu-ho-t'iao, Sīhadīpa, dans le Fou-nan ki de Tchou Tche. Les traductions d'ouvrages bouddhiques fournissent les formes analogues 私 訶 疊 Sseu-ho-tie, et même 私 訶 絷 Sseu-ho-kie. Peut-être est-ce aussi Ceylan qui est appelé 斯黎 Sseu-li dans une liste des îles des mers du Sud. On rencontre dans le Tripitaka la forme 🛊 渚 Pao-tchou, l'île des Joyaux, traduction de Ratnadvīpa. Hiuan-tsang appelle aussi l'île 僧 伽羅 Seng-kia-lo et Yi-tsing 僧詞 A Seng-ho-lo (Simhala). Dars son T'ong tien, Tou Yeou emprunte au récit de voyage de son parent Tou Houan un paragraphe où il est dit que le Royaume du Lion est aussi nommé

<sup>(1)</sup> Il faut noter ici que Grībhoja est une fausse restitution. M. Cœdès (BEFEO, XVIII, VI) a montré que ce nom n'a jamais existé et que les noms chinois de Che-li-fo-che et de San fo ts'i s'appliquent en réalité au royaume de Grīvijaya qui n'est autre que le royaume malais hindouisé de Palembang, dont l'influence rayonnait, de Sumatra, sur les deux côtes de la Péninsule malaise. Cf. G. Ferrand, Ye-siao, Sseu-siao et Java (J. A., 1916, 2º semestre, p. 521); La plus ancienne mention du nom de l'île de Sumatra (Id., 1917, 1º semestre, p. 331); Malaka, le Malayu et Malayur (Id., 1918, 1º semestre, p. 391).

新檀 Sin-t'an et 婆 羅門 P'o-lo-men. Le qualificatif de « Brahmane » n'est pas une désignation très exacte pour une île spécialement bouddhiste, et les Chinois l'appliquent généralement à l'Inde propre; mais c'est surtout le nom de Sin-t'an qui embarrassant. Je n'ai pas réussi à l'expliquer. Ne proviendrait-il pas de quelque confusion, et Sin-t'an ne serait-il pas le Sendàn des voyageurs arabes, sur la côte occidentale de l'Inde ? Pour en finir avec les noms certains de Ceylan, notons encore que sous les Yuan plusieurs missions furent envoyées à 僧迦刺 Seng-kia-la (Simhala) pour voir le pātra du Buddha. A partir de la dynastie Ming, et encore de nos jours, on écrit 錫蘭 Si-lan. » Enfin à l'époque des Song, le Si-lan 細蘭 mentionné par Tchao Jou-koua désigne également l'île de Ceylan.

359-363 7e suite et fin de l'itinéraire étudié par M. Pelliot. Départ de Ceylan; après quatre jours de route à l'Ouest, on traverse le pays de Mo-lai 沒來 (Malaya, côte de Malabar); les textes chinois.

- M. Pelliot arrète au cap Comorin l'étude de l'itinéraire maritime de Kia Tan, qui conduit jusqu'à Bagdad.
- r. Itinéraire par voie de terre (pp. 364-372). Traduction des itinéraires A, B et C résumés ci-dessus.
- II. Itinéraire par voie de mer (pp. 372-373). Traduction de l'itinéraire D.

## Appendices.

- I. Itinéraire du Protectorat d'Annam à Yang-tsiu-mei (pp. 374-376). C'est la traduction annotée d'un cinquième itinéraire extrait du Man chou, k. 1, f° 1-2, et qui va de Hanoi à Ta-li-fou.
- II. Itinéraire de Tchc-tong à Yang-tsiu-mei (pp. 376-377).

  Traduction d'un sixième itinéraire extrait du Sin T'ang chou, k. 42, f° 3 v°, et qui va de Yunnan-fou à Ta-li-fou.
  - III. Itinéraires de Ngan-ning vers le Tonkin et le Laos (pp. 377-378). Traduction du Man chou, k. 6, fo i vo-3 ro.
- IV. Le Puṇḍravardhana comme limite orientale de l'Aryāvarta du Bouddhisme indien (pp. 379-382).
- V. Liste provisoire des rois cams nommés par les Chinois jusqu'au milieu du VIII<sup>e</sup> siècle (pp. 382-385)
  - VI. Le Fou-nan et les théories de M. Aymonier (pp. 385-412). Addenda et Errata (pp. 412-413).

Après cet ouvrage, il convient de citer les études de M. Henri Maspero dont l'essai de géographie historique intitulé Le Protectorat général d'Annam sous les T'ang (1) est le premier travail de ce genre, véritablement scientifique, consacré au pays d'Annam.

« La géographie historique ancienne de l'empire d'Annam est à peu près inconnue. Les historiens annamites ne s'en sont jamais souciés et n'ont que rarement pris note des changements survenus dans la nomenclature et dans la situation des districts. Or les modifications incessantes que subissent les noms des circonscriptions administratives en Extrême-Orient rendent indispensable leur enregistrement scrupuleux. Les Chinois n'ont pas manqué de le faire, et c'est pourquoi la géographie de leur pays est dans son ensemble connue exactement depuis l'ère chrétienne et même pour les derniers siècles qui la précèdent. Mais dans toutes les régions où ce travail pour quelque raison n'a pu être exécuté ou a dû être interrompu, qu'elles fassent partie intégrante de l'empire chinois actuel, comme le Sud et l'Ouest du Yun-nan, ou qu'il s'agisse de pays vassaux comme le Turkestan chinois, ou de pays devenus indépendants comme l'Annam, l'identification des noms de lieux anciens est extrêmement difficile.

Au Tonkin, les seules bases solides de la géographie historique sont la réorganisation des circonscriptions territoriales par les Chinois après la conquête du début du XVe siècle, et peut-être plus encore le remaniement qui suivit presque immédiatement leur expulsion, et qui est exactement connu par le Du địa chí de Nguyễn Trãi 阮 鷹, composé en 1435, la plus ancienne géographie de l'empire d'Annam composée par un Annamite qui ait été conservée. A partir de cette époque, toutes les modifications ont été notées soigneusement, et les résultats de ce travail ont été conservés. Bien que les dates exactes manquent encore un peu trop souvent, on peut dire que la géographie historique de la dynastie Lê, et à plus forte raison de la dynastie Nguyễn, est bien établie. Encore faut-il remarquer que les modifications apportées aux limites des huyen, des phu et même des provinces ne sont que bien rarement connues avant le XIX° siècle, et il y a très peu de chefs-lieux dont on sache l'emplacement antérieurement au XVII° siècle. Ce n'est pas à dire que la géographie historique du Tonkin commence avec le XVe siècle. Les divisions établies par les Ming avaient remplacé celles de la fin des Tran, que les Hô n'avaient pas eu le temps de transformer, et dont les noms ont été conservés. Mais on ne trouve plus de tableau d'ensemble comme le Du dia chi, et il y a déjà bien des lacunes. Elles vont se multipliant à mesure que l'on recule dans le temps. Au début des Trần il n'y a plus qu'un nombre restreint des noms de lieux dont la localisation soit parfaitement sûre, soit qu'ils n'aient pas été modifiés pendant toute la durée de la dynastie, soit que les changements aient été, par extraordinaire, notés par les historiens. Sous les Lý, les noms des vingt-quatre cercles, lộ 粉, dont se composait l'empire, ne sont même pas tous connus, et ceux qui le sont ne peuvent pas tous être identifiés avec certitude; quant aux phủ, chàu ou huyện, c'est à peine si quelques noms ont survécu. Avant cette dynastie, il n'y a guère que Cô-loa, Hoa-lư et Thăng-long dont l'emplacement soit connu grâce à la tradition, et peut-être aussi trois ou quatre provinces, Diễn-chàu, Âi-chàu, Cửu-chau, Phong-chàu.

Quand les historiens annamites commencèrent à annoter leurs Annales, au XVIIe siècle, dans le Bai-việt sử kí toàn thư, et surtout sous Tư-đức en composant le Viêt sử thông giám cương mục, ils furent frappés de cette pénurie de renseignements géographiques et cherchèrent à y suppléer par tous les moyens possibles. Grace aux inscriptions, aux traditions locales et surtout à la persistance de temples sunéraires commémoratifs et de noms de villages, etc., ils reussirent à identifier un certain nombre de localités : c'est ainsi qu'ils retrouvèrent plusieurs des chefs-lieux des douze sử quan 使 君, par exemple. Les auteurs du Cwong muc utilisèrent aussi certains ouvrages chinois, mais leur choix ne fut pas toujours très judicieux; et les opinions du Tou che fang yu ki yao 讀 更方 輿 記 要 et du Ta-ts'ing yi t'ong tche 大臂 一涌 志, deux livres modernes publiés l'un en 1667, l'autre en 1764, furent trop souvent adoptées sans contrôle, surtout pour la période de la domination chinoise, tandis que des livres de première importance leur restaient inconnus. Mais le principal défaut des notes géographiques du Cwong muc est le manque d'ensemble des recherches. Les auteurs ont tâché d'identifier les noms à mesure qu'ils se présentaient dans le récit, parfois sans confronter les résultats des recherches nouvelles avec ceux des recherches antérieures, de sorte que certaines localisations ne concordent pas entre elles et que l'ensemble est plutôt incohérent. Ils avaient cependant occasion de faire ce travail d'ensemble. puisqu'ils ont extrait du Heou Han chou et du Sin T'ang chou les listes des circonscriptions du Tonkin sous ces deux dynasties; mais ils n'en ont pas profité. Le seul tableau général de la géographie administrative de l'Annam du Cwong muc est celui du début des Lê. »

Suit une série de notices sur les données de géographie historique dans les livres géographiques annamites (p. 540-546), après lesquelles M. Maspero montre que, pour la géographie ancienne du Tonkin, d'une part on ne peut être guidé par une tradition continue qui fasse connaître, comme en Chine, les changements survenus, et de l'autre on manque de bons ouvrages indigènes anciens relatifs à la géographie historique du pays. L'opinion des lettrés annamites ne peut donc jouer un très grand rôle dans ce genre d'études. Les ouvrages chinois viennent heureusement à notre secours.

Sur la base de cinq principaux textes chinois, M. Maspero entreprend l'étude géographique détaillée du Protectorat général d'Annam sous les T'ang.

Le pays représentait à peu près le Tonkin actuel avec le Nord de l'Annam jusqu'au Hoành-son. Les plaines étaient soumises à l'administration chinoise dans les mêmes conditions que les provinces du reste de l'empire. Les régions montagneuses étaient organisées tantôt en préfectures chinoises, tantôt en districts spéciaux dont le commandement était laissé aux chefs indigènes, suivant le système adopté pour tous les pays de l'empire habités par des tribus barbares.

Les plaines formaient en tout sept départements :

Plaine du Tonkin. — Kiao (Giao) 変. Fong (Phong) 鉴. Tch'ang (Trường) 長.

Plaine du Nord-Annam. — Ngai (Ái) 愛.
Houan (Hoan) 號.
Yen (Diễn) 濱.
Fou-lou (Phúc-lộc) 福 獻.

Dans les régions montagneuses se trouvait un département qui resta toujours soumis à l'administration chinoise, Lou (Luc) 陸, qui s'étendait sur la côte et les îles de la baie d'Along, et aussi un nombre considérable de départements et d'arrondissements, les uns soumis à l'administration chinoise, les autres simples territoires laissés au gouvernement des chefs indigènes (ki-mi tcheou 歷 學 州, ki-mi ien 麗 矮 點).

I (p. 551-584). Le département de Kiao (Giao) comprenait toute la partie Est du delta tonkinois en aval des provinces de Vinh-yên et de Sơn-tây.

II (p. 665-668). « Le département de Fong (Phong) était situé au Nord-Ouest de celui de Kiao (Giao); il occupait la pointe du delta, sur les deux rives du Fleuve Rouge, et la partie inférieure des hautes vallées du Fleuve Rouge, de lu Rivière Claire et de la Rivière Noire; de plus les circonscriptions indigènes de ces vallées jusqu'au Yun-nan dépendaient de lui. Il représentait à peu près la province de Son-tây, telle qu'elle fut organisée au XV° siècle par les Lê, et telle qu'elle resta presque jusqu'à nos jours, comprenant le Son-tây actuel, le Vînh-yên, Việt-trì, etc. Sur la rive gauche du Fleuve Rouge, il était limité par la rivière Lieou (Lâu), qui est le Sông Cà-lô actuel; sur la rive droite, il touchait au Kiao-tche (Giao-chí), sans qu'il soit possible de préciser l'endroit où passait la frontière.

III (p. 668-682). Le département de Tch'ang (Trương) était situé sur la route fluviale de l'embouchure de Bach-đằng à Hoa-lư 塞閭. Il s'étendait

le long des montagnes qui séparent le Tonkin du Thanh-hoá jusqu'à la mer. La capitale du X° siècle, Hoa-lur, était sur son territoire; Lê Hoàn 黎 桓, qui fonda en 968 la dynastie Lê, paraît être né sur le territoire de ce département, bien qu'on le considère généralement comme originaire de Ái-chàu. Vers le Nord, sa frontière, marquée par une rivière à 150 li de Hanoi, devait être le canal de Phū-lý; vers l'Est, il est tout à fait impossible de savoir où se trouvait sa limite, peut-être au Fleuve Rouge, peut-être au Nord de ce fleuve.

Aux indications de détail que M. Maspero donne sur chacun des arrondissements du protectorat général d'Annam, il ajoute de très intéressantes notes sur le delta tonkinois et les voies de communication par eau au Tonkin sous les T'ang, et sur la densité de la population du delta à cette époque.

M. Maspero a encore donné une étude de géographie ancienne du pays d'Annam dans une note de ses Etudes d'histoire d'Annam intitulée La géographie politique de l'empire d'Annam sous les Li, les Trân et les Hô(X°-XV° siècles) (1).

« Aucune période de l'histoire d'Annam n'est aussi mal connue que celle qui s'étend entre la fin de la domination chinoise et la conquête des Ming, du Xe au XVe siècle. Si l'histoire officielle annamite, complétée et souvent corrigée par les textes chinois, permet de suivre assez bien les intrigues de cour et les guerres, toute l'histoire religieuse, administrative, économique, littéraire, toute la vie de la société annamite, échappe aux investigations, faute de documents.

« La géographie administrative de cette époque est une des rares questions dont on puisse, sinon élucider entièrement tous les détails, du moins se faire une idée approximativement juste, surtout pour l'époque des Trân. Malheureusement les historiens annamites modernes l'ont maladroitement embrouillée. Les auteurs du Cwong muc ont essayé de suppléer au silence des histoires composées avant eux; mais au lieu de reproduire simplement les livres qu'ils avaient à leur disposition, comme le Yuan che par exemple, ils ont préféré rassembler les noms des provinces des Trân qui se rencontrent dans les histoires. Ils ont ainsi dressé, avec leur manque de critique ordinaire, une liste sans homogénéité, où les noms du début du XIII° siècle coudoient ceux de la fin du XIVe, où les circonscriptions de toutes sortes, phû, lô, etc., sont irrémédiablement confondues, en même temps que certaines des circonscriptions les plus importantes restent ignorées. L'autorité du Cwong muc a donné à cette liste, aux yeux des auteurs européens, une valeurs injustifiée. »

L'étude de M. Maspero établit la division politique qui a existé en réalité d'abord au X° siècle (p. 28-41), puis au XIII° sous les Trân (p. 41-46), et enfin sous les Hô en 1397 et au début du XV° siècle.

La dernière étude de géographie historique du pays d'Annam qui ait été donnée dans le Bulletin est due à M. L. Aurousseau (¹). Cette étude insérée dans le compte rendu de l'Histoire moderne du pays d'Annam de M. Ch. B. Maybon, est consacrée à la géographie politique annamite du XVe siècle à nos jours. M. Aurousseau fait d'abord (p. 76 sqq.) une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages chinois et annamites relatifs à cette question, donne (p. 84 sqq.) une vue d'ensemble sur les modifications des divisions administratives générales du pays d'Annam à partir du XVe siècle, et montre ainsi les étapes de l'extension progressive des Annamites vers le Sud.

« Les textes nous ont conservé la mention des différentes époques auxquelles les empereurs d'Annam prirent soin de refondre ou de modifier les divisions politiques du territoire.

« En mars-avril 1428, Lè-Loi partage le pays qu'il venait de reconquérir sur les Chinois en cinq grandes parties ou dao 道, « circuits », avec deux capitales: Đông đô 東都 (Thăng-long 昇龍, Hanoi), et Tây-đô 西都 (village de Lam-son 監 山, patrie de Lè-Loi, Thanh-hoá).

Les cinq dao étaient les suivants :

Đạo septentrional 北道, correspondant en gros aux régions de Cao-bằng, Bắc-kạn, Thái-nguyên, Vĩnh-yên, Lạng-sơn, Phủ Lạng-thương, Bắc-ninh.

Đạo occidental 西道: régions de Bảo-lạc, Hà-giang, Tuyên-quan, Yèn-bay, Phú-thọ, Hưng-hoá, Sơn-tày, Hoà-bình, Sơn-la, Lao-kay, Lai-chàu.

Đạo oriental 東道: région de Hải-ninh, Quảng-yèn, Kiến-an, Hải-dương et toutes leurs côtes orientales.

Đạo méridional 南道: régions de Hà-đông, Phu-lý, Hưng-yèn, Thái-bình, Nam-định et Ninh-bình.

Đạo à l'Ouest de la mer 海 西 道: régions de Thanh-hóa, Nghệ-an, Hàtĩnh, Quảng-bình, Quảng-trị, Thừa-thiên.

« Il est aisé d'indiquer les deux frontières orientale et septentrionale, l'une formée par la mer, l'autre par les limites méridionales des provinces chinoises du Yun-nan, du Kouang-si et du Kouang-tong. La première ne change pas au cours de l'histoire et la seconde subit quelques modifications de détail suivant que quelques petits territoires de montagnards thô sont ou non rattachés à l'empire chinois. Il n'y a pas lieu de s'arrèter à ces légères oscillations de la ligne frontière septentrionale.

<sup>(1)</sup> BEFEO, XX, IV. 73 120 + trois tableaux hors-texte. — Tirage à part sous le titre de Notes sur l'histoire et la géographie du pays d'Annam.

« Les limites occidentales et méridionales du pays se déterminent moins facilement.

« La frontière actuelle entre le pays laotien et les territoires soumis à l'Annam est tracée en prenant pour principe de lui faire suivre autant que possible la ligne de partage des caux; nous trouvons donc du côté annamite les bassins de la Rivière Noire, du Sông Mã, du Sông Chu, du Sông Cå, et du côté laotien ceux des tributaires orientaux du Mékong. Mais il n'en fut pas de même dans le passé; en dehors même des guerres dites de conquête, la fixation de la frontière donna lieu à des conflits nombreux et la ligne tracée théoriquement après entente ne fut pas toujours pratiquement respectée.

« Au début du XVe siècle, cette ligne partait d'un point de la frontière du Yunnan, frontière qui n'était pas, au Sud, identique à celle d'aujourd'hui. Une portion des pays laotiens était en effet à cette époque sous la domination de la Chine et formait le siuan-wei sseu du Lao-tchoua 老 過 宣 慰 司, qui était administrativement rattaché à la province du Yun-nan. L'Annam du début du XVe siècle était donc limité à l'Ouest par ce territoire soumis aux Chinois. Puis la ligne descendait vers le Sud en laissant à l'Ouest la région de Diện bièn phủ (Mương Theng), celle de Mương Muôi 芒 每 ou Thuận châu 順 州, la partie centrale du royaume d'Ai-lao 哀 军, c'est-à-dire les régions de Xièng kho et de Samneua, enfin le Trân-ninh; cette frontière rejoignait la limite septentrionale du Čampa sur la ligne du mont Tiên-nữ 仙 女 ou Long-côt sơn 龍 骨 山 et du fleuve Phú-hà 富 河.

« D'autre part, à l'intérieur du pays, les subdivisions en lô 路 et en trân 鎮 esquissaient déjà les futures provinces annamites.

« En juillet-août 1466, le nombre des dao est porté à douze, plus la capitale Trung đô phủ 中 都 府 (Hanoi); ces douze dao étaient encore appelés thừa tuyên 承 宣; ils fixaient de façon un peu plus précise encore ce que seraient les grandes provinces annamites telles que Lê Thánh-tôn devait les créer en 1490. De plus les termes géographiques lộ 路 et trần 鍊 disparaissent pour laisser place aux phủ 府 et châu 州; le terme trần devait être repris sous Gialong.

«En avril-mai 1469, une ordonnance confirme, avec quelques changements de détail, la répartition de 1466. Certains noms sont modifiés; on peut noter par exemple la première apparition du nom de Son-tây 山 西, qui désigne une portion de territoire dont le nom était jusque là Quôc-oai 國 威. La capitale prend le nom de Phụng thiên phủ 奉 天 府 (Hanoi).

« En juillet-août 1471, à la suite de ses victoires sur le Čampa, Lê Thánhtôn organise le territoire conquis et lui donne le nom de Quang-nam thừa tuyên 廣南 宜. Il étendait donc considérablement vers le Sud la superficie de son Empire. Cette création est consacrée par la transformation du Quang-nam en province régulière au moment où, en avril-mai 1490, Lê Thánh-tôn refond l'organisation administrative du pays. L'Annam est alors divisé en treize xứ 虚, dont douze correspondent en gros aux douze thừa tuyên de 1469 et

dont le treizième est le xử de Quảng-nam. La capitale formant toujours une division à part reprenait le nom de Trung-đô 中 都. Le xử de Quảng-nam comprenait du Nord au Sud trois phủ: Thăng-hoa 升 華, Tu-nghĩa 思義 et Hoài-nhàn 懷仁, qui représentent à peu près les provinces actuelles de Quảng-nam, de Quảng-ngãi et de Bình-dịnh. Les points les plus méridionaux du phú de Hoài-nhân étaient Phù-li 符 離 (l'actuel Phù-cát 符 吉) et Tuy-viễn 殺 遠, ce qui place légèrement au Nord du Sông-câu la frontière méridionale du Quảng-nam, de 1490, et par conséquent celle du royaume d'Annam et la limite septentrionale du pays čam de la même époque.

« Quant à la frontière occidentale du pays, elle avait été modifiée à diverses reprises. En 1440 les Annamites s'établissaient sur toute la Rivière Noire; en 1479 ils faisaient même une guerre victorieuse au Laos et prenaient Luang-Prabang. Mais quoique installés à Lai-châu, à Son-la et à Mương Muôi (Thuận châu), les Annamites n'étendirent pas leur territoire au delà du cours supérieur du Sông Mã et évacuèrent par exemple Điện biên phủ (Mương Then) après une occupation temporaire nécessitée par les opérations.

« Après 1490, la carte politique du Nord du pays est en principe fixée; pour ce qui touche à tout le territoire compris entre la frontière Sud du Quang-nam, la mer, la frontière chinoise et les pays tai, seules de légères modifications dans l'arrangement intérieur des provinces y seront apportées jusqu'au XVIIIe siècle.

« Mais le pays va s'étendre considérablement vers le Sud. Les Nguyễn y procéderont à une organisation particulière par la création, sous des noms divers, de nouvelles circonscriptions... Les dates suivantes suffiront à marquer ici les étapes de l'extension annamite en Cochinchine.

« Les Annamites sont organisés dans la région de Qui-nhơn dès la fin du XVe siècle; sous l'impulsion particulière due aux Seigneurs du Sud, qui s'y installent dans la deuxième moitié du XVIe siècle. les Annamites créent en 1611 le phủ de Phú-yèn 富安 (région de Sông-cầu), en 1653 le doanh 曾 de Thái-khang 太康 (Nha-trang et Phan-rang), en 1697 le phủ de Bình-thuận (Phan-thiêt), en 1698 le doanh de Trân-bièn 鐵邊 (Bièn-hoà) et le phủ de Gia-dịnh (Saigon); enfin ils consacrent en 1714 par la création du trân de Hà-tiên 河仙 (Hà-tièn), leur influence réelle sur une partie de la région cambodgienne. Cette région avait été organisée quelques années auparavant par le Cantonais Mac Kau 郭 \$\mathfrak{A}\$; le fils de ce dernier, Mac Thin tsze 鄭 天 賜, devait réussir à étendre cette possession de la côte orientale du golfe de Siam jusqu'à la région de Camau.

« Au XVIIIe siècle, exactement en février-mars 1723, la répartition de la partie septentrionale du royaume en 13 provinces proprement dites est confirmée officiellement; cependant les xú 处 reprennent le nom de đạo 道. Quant à l'organisation des régions méridionales, elle se poursuit lentement mais sûrement: en 1732, le châu de Đinh-viễn 定 遠, détaché du Sud du doanh de Phièn-trần 播 鎮, est érigé en doanh de Long-hỗ 龍 襉 (région côtière du

Sud de Gia-định, Vĩnh-long et Tra-vinh jusqu'à la branche occidentale du Mékong ou Song Bassac); en 1753, extension vers le Nord-Ouest par la création du đạo de Trường-đôn 長 屯 (Mỹ-thọ, Cao-lanh jusqu'à la frontière du Cambodge, mais en restant sur la rive gauche de la branche orientale ou principale du Mékong); enfin, en 1757, la soudure entre les territoires de Hàtiên et ceux de la Cochinchine septentrionale et orientale est effectuée par la création du đạo de Chu-đôc 朱寫 (régions de Sadec. Châu-moi, Clâu-đôc, Long-xuyèn, Cân-thơ, Soc-trang). Les pays annamites actuels furent donc définitivement constitués dès la deuxième moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle.

Enfin les Nguyễn triomphent et s'emparent de tout le pays; au début du XIX<sup>e</sup> siècle, Gia-long l'organise en 24 trân 鎮, 2 doanh 營 et 2 thành 城; c'est sur les bases de cette organisation que Minh-mang fixera, au cours de son règne, la série des provinces annamites (tinh 省) qui sont, dans l'ensemble et mutatis mutandis, les provinces administratives actuelles.

Enfin M. Aurousseau éclaire ces indications par la publication, en trois tableaux hors-texte (p. 86-87), d'une concordance des principales divisions administratives annamites aux XV°, XVI°, XVII°, XVII°, XIX° et XX° siècles.

Pour ce qui touche à la géographie politique du pays d'Annam, cette étude de M. Aurousseau complète donc les travaux de MM. Pelliot et Maspero et fait que nous pouvons, en puisant soit dans ceux-ci soit dans celle-là, reconstituer avec assez de certitude, dans ses grandes lignes la succession des aspects politiques de l'Annam du VIII° siècle jusqu'à nos jours. De cette géographie historique du pays d'Annam on ne savait autant dire rien avant 1900, et c'est certainement un des domaines où les recherches de l'Ecole française d'Extrême-Orient ont le plus contribué à faire avancer nos connaissances.

#### HISTOIRE.

Bien qu'elle ait été moins négligée que celle de la géographie historique, l'étude de l'histoire d'Annam n'a été l'objet que d'un petit nombre de travaux sérieux, et il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle aucun ouvrage d'ensemble véritablement scientifique n'existe encore sur le passé de ce pays.

De tous les auteurs qui avaient traité de l'histoire d'Annam avant 1900, le plus actif et le plus curieux fut certainement Gustave Dumoutier.

Ses travaux scientifiques comprennent de nombreuses études d'histoire et d'archéologie dont les principales sont indiquées en note (1).

<sup>(1)</sup> Les pagodes de Hanoi, étude d'archéologie et d'épigraphie annamite. Hanoi, 1887. Les études sur La pagode du génie Huyen Thiên à Hanoi, sur le Van Mièu

On trouvera dans l'excellente notice de M. Cl. E. Maitre (BEFEO, IV, 790) un bon résumé des principaux résultats obtenus par Dumoutier dans ses recherches.

A diverses reprises on avait tenté d'établir une liste des dynasties et des souverains du pays d'Annam (1). Aucune de ces tentatives n'étant satisfaisante, l'Ecole française demanda au P. Cadière de dresser un Tableau chronolo-gique des dynasties annamites (2). Ce tableau, publié en 1905, est basé sur les principales sources historiques et biographiques annamites; il renferme la suite complète des dynasties et des souverains, avec les indications chronologiques les plus précises, les noms et les titres divers des souverains, et enfin les références aux ouvrages consultés. On y trouve également les souverains usurpateurs et les membres des grandes familles annamites.

Cette liste a été faite avec l'exactitude rigoureuse qu'on est en droit d'exiger d'un travail de ce genre. Elle a rendu et rend encore les plus grands services.

Son auteur, le P. Cadière, est d'ailleurs de ceux qui ont le plus fait, sous la direction de l'Ecole française, pour étendre nos connaissances de l'histoire d'Annam.

Nous avons signalé, dans la section Bibliographie, l'étude qu'il donna au Bulletin, en 1904, sur les sources de l'histoire d'Annam.

et sur Chua hai-ba, le temple des Deux Dames, ont paru également, la première dans la Revue de l'histoire des Religions (1888), la seconde dans la Revue d'ethnographie (1888), et la troisième dans l'Anthropologie (1891).

Le Grand Bouddha de Hanoi étude historique, archéologique et épigraphique sur la pagode de Trân-Vu. Hanoi, 1888.

Etude historique et archéologique sur Cô-Loa, capitale de l'ancien royaume de Âu-Lac (255-207 av. J.-C.). Nouvelles archives des missions, 1892, t. III.

Etude historique et archéologique sur Hoa-lw, première capitale de l'Annam indépendant (968-1010 de notre ère). Bull. de géogr. hist., 1893, p. 38.

Etude sur un portulan annamite du XVº siècle. Ibid., 1896, p. 141-203 et 24 planches. Cf. BEFEO, III, 168; IV, 199. (Ce portulan, au moins sous sa forme actuelle, ne peut être antérieur au XVIº siècle.)

Les comptoirs hollandais de Phô-Hien ou Phô-Khach, près de Hung-yên (Tonkin), au XVIII<sup>o</sup> siècle. Bull. de géogr. hist. 1895, p. 220

Légendes historiques de l'Annam et du Tonkin, traduites du chinois et accompagnées de notes et de commentaires, Hanoi, 1887, 98 pp.

Légendes et traditions du Tonkin et de l'Annam. Revue de l'histoire des religions, 1888, t. XVIII, p. 170.

- (1) Cf. Cordier, Bibliotheca Indosinica, col. 1859.
- (2) BEFEO, V, 77-145.

Dès 1905, aussitôt après avoir arrêté la chronologie des dynasties annamites, le P. Cadière fournissait une nouvelle contribution à l'inventaire des monuments historiques annamites en écrivant des notes Sur quelques monuments élevés par les Seigneurs de Cochinchine (¹). Ces notes « donnent simplement des renseignements historiques et géographiques sur les mausolées royaux (段) et sur quelques temples (貴, 祠) construits par les rois de Cochinchine antérieurs à Gia-long.

Elles sont tirées du Đại Nam thiệt lục tiền biên 大南 足錄 前編, ou Annales des rois de Cochinchine antérieurs à Gia-long, et du Đại Nam liệt truyện tiền biên 大南列傳前編, recueil de biographies de reines, de princes, de princesses royales, de grands mandarins, etc., de la cour de ces mêmes rois.

« Les monuments dont il s'agit ont été construits sous les premiers Nguyèn, c'est-à-dire dans les XVI°, XVII° et XVIII° siècles, et, à part quelques exceptions, dans leur royaume, qui, on le sait, était limité au Nord par le fleuve Sông-Giang, dans la province actuelle du Quang-bình, et qui, du côté Sud, s'agrandit successivement au détriment du Čampa et du Cambodge. »

Suivent les indications au sujet de 53 temples, mausolées, tombeaux ou stèles élevés dans dix provinces différentes: Hà-nội, Thanh-hoá, Quáng-bình, Quáng-trị, Thừa-thiên, Quáng-nam, Bình-dịnh, Phú-yên, Biên-hoà et Định-tường.

L'ouvrage historique le plus important dù à la plume du P. Cadière est incontestablement la longue étude sur l'établissement des Nguyễn en Cochinchine, parue dans le Bulletin (2) sous le titre: Le mur de Hồng-hới. La bibliographie des ouvrages qui servent de base à cefte étude s'ouvre par l'indication d'une stèle impériale dressée par les ordres de Thiệu-trị, en 1842, à l'endroit dit « Bac du Long Pont », Đò Cầu-dài, à un kilomètre environ au Sud de la citadelle actuelle de Đông-hới, chef-lieu du Quảng-bình, et sur la route mandarine. Le texte de cette stèle, reproduit en tête par la photographie d'un estampage, forme, dans sa partie historique, comme la trame de cette étude; ce texte est d'ailleurs complété ou corrigé au besoin, à l'aide des données fournies par d'autres documents.

Après cent années environ de prospérité, les Lè régnaient à Thăng-long (Hanoi) au début du XVI<sup>e</sup> siècle. Peu après commence à sévir une anarchie complète.

Une famille, celle des Nguyễn, qui exerçait une très grosse influence à la Cour depuis la deuxième moitié du XV<sup>3</sup> siècle, allait, après des fortunes diverses, triompher de toutes ses rivales et s'emparer du trône qu'elle possède

<sup>(1)</sup> BEFEO, V, 387.

<sup>(2)</sup> BEFEO, VI, 87.

encore à l'heure actuelle. Une seconde, celle des Mac, allait naître à la gloire en 1527 et jouer un rôle très important en régnant d'abord à Hanoi, puis dans la région de Cao-bằng jusqu'à 1677. Enfin une troisième famille, celle des Trịnh, allait compter sérieusement à partir de Trịnh-Kiểm 鄭 檢 (1539) ct gouverner dans l'ombre des souverains Lê jusqu'en 1787. Toute l'histoire politique intérieure de l'Annam du XVIe au XVIIIe siècles va tenir, au cours des règnes des souverains Lê, dans le récit des luttes entre ces trois familles.

Le point de départ de la puissance de la famille des Nguyen date de leur installation dans le Sud du royaume.

C'est à ce moraent que commence l'étude du P. Cadière. Elle est divisée en trois parties.

Première partie. — Période de fondation (pp. 88-116).

- I. Nguyễn Hoàng est nommé gouverneur du Thuận-hoá (pp. 88-95).
- II. Luttes avec les partisans des Mac (pp. 95-102). Récit des combats que Nguyễn Hoàng soutient victorieusement contre les Mac (1572).
  - III. Administration de Nguyễn Hoàng (pp. 103-105).

« A partir de ce moment, Nguyễn Hoàng ne paraît plus avoir été inquiété par les partisans des Mac. Libre du côté du dehors, maître absolu chez lui, il s'appliqua à gagner le cœur de ses sujets et à faire de ses provinces un état riche et prospère. Ce n'était pas chose facile. Depuis que les deux provinces du Thuânhoá etdu Quáng-nam avaient passé sous le sceptre des rois Lè, elles avaient offert un lieu de retraite à un grand nombre de vagabonds venus des provinces du Nord, cherchant fortune dans un pays neuf: criminels en fuite ou condamnés à l'exil; anciens patisans des Mac; mandarins et soldats mécontents des Trinh, et cherchant un refuge près du puissant Gouverneur du Sud; restes incomplètement soumis de la population čame, c'étaient autant d'éléments disparates qu'il fallait unifier et civiliser, attacher à leur chef et à leur terre. »

Suit le tableau que nous tracent les Annales générales et les Annales des Nguyễn, de la manière dont Nguyễn Hoàng s'acquitta de cette mission.

IV. — Rapports de Nguyễn Hoàng avec les Trịnh (pp. 105-116).

Après avoir donné une idée assez exacte de l'état de la cour tonkinoise vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle et des influences qui s'y exerçaient, le P. Cadière montre, d'abord d'après la version cochinchinoise (p. 105-111), puis selon la version tonkinoise (p. 112-114), quelle fut la conduite de Nguyễn Hoàng à l'égard des Trinh et comment les hostilités surgirent entre les deux familles, hostilités d'où devait résulter la division entre le Nord et le Sud du pays d'Annam.

Deuxième partie. — Lutte contre les Trinh (pp. 117-236).

Dans cette partie de son travail le P. Cadière fait le récit des expéditions de 1620 et de 1627, montre comment les frontières furent mises en état

de défense et raconte les campagnes de 1634, 1643, 1648, 1655-1661, 1661-1662 et de 1672. Il met en valeur les causes du triomple des Nguyen, dù surtout à l'entente parfaite des Cochinchinois, à leur patriotisme local, à leur esprit guerrier et enfin à l'aide sérieuse qu'ils reçurent des Portugais.

Troisième partie. — Période des Tây-son (pp. 236-254).

Les Tonkinois attaquent le mur de Đông-hới et pénètrent en 1774-1775 jusque dans la partie méridionale du domaine des Nguyễn; ils occupent tout le Quang-nam. Le Seigneur du Sud, Huệ Vương, est obligé de fuir. Mais surgissent les frères Tây-sơn, dont l'un, Nguyễn-văn-Huệ 阮 文 惠, refoule les Tonkinois vers le Nord et s'empare de Hué en juillet 1786. Les Tonkinois sont complètement battus et le pays tombe au pouvoir des Tây-son.

Entre 1786 et 1802 prennent place les luttes qui aboutirent à la destruction des Tây-son, et enfin à la prise de Hanoi, le 22 juillet 1802, par Nguyễn Anh. Maître absolu de toutes les provinces de langue annamite, du Tonkin comme de la Cochinchine, Nguyễn Anh se proclama empereur du Việt-nam. Il prit le titre de période de Gia-long et, l'année suivante, son pouvoir était reconnu

par l'Empereur de Chine.

Le P. Cadière sut compléter d'heureuse façon cette étude basée sur les annales indigènes par la publication de témoignages européens extraits de mémoires ou de lettres de missionnaires ou de commerçants ayant vécu en Annam. Ces renseignements furent publiés dans notre Bulletin sous le titre de Documents relatifs à l'époque de Gia-long (1). Le P. Cadière, qui a eu l'occasion de parcourir un grand nombre de documents de cette nature, a su faire un choix de passages précieux pour l'histoire de l'Annam du début du XIXe siècle. Ces lettres sont d'importance capitale. « Parfois c'est une lettre entière qui a trait à un événement politique important; mais, la plupart du temps, c'est une simple allusion. Ici, c'est une date que les annales ne mentionnent pas avec précision, ou un détail oublié par les historiens indigènes; là, c'est un titre de fonction, donné avec sa traduction, ou sa forme populaire; ou bien, on indique quelles étaient les attributions de tel mandarin, de tel tribunal, quelle était la filière à suivre pour faire aboutir une affaire; ou bien encore c'est un trait de mœurs que l'on rapporte, une croyance populaire que l'on mentionne, une pratique religieuse que l'on décrit en passant; d'autres fois, un petit trait nous peint au naturel le caractère des princes: on nous cite leurs paroles, on nous montre leurs qualités comme leurs petites misères morales; mais ce qui est plus important encore, on nous raconte ce que pensait, ce que disait le peuple, ses craintes, ses espérances, ses souffrances, sa vie de tous les jours » Ajoutons que M. Cl. E. Maitre qui édita ces documents prit soin d'ajouter, dans des notes très utiles, quelques essais d'identification des noms ou des titres cités.

En 1914, M. Richard Orband donnait au Bulletin (XIV. VII) un article intitulé Les Tombeaux des Nguyễn 57, dans lequel était dressé un inventaire aussi méthodique et aussi complet que possible des sépultures impériales et princières de la famille des Nguyễn. Cette étude, suivie d'un utile index, « est divisée en trois parties bien distinctes qui comprennent respectivement:

- a) une liste raisonnée des princes ancêtres de la dynastie, des Empereurs proprement dits, des femmes de ces princes et de ces Empereurs, et enfin des tombeaux de ces différents personnages;
- b) une liste analogue des princes fils des anciens seigneurs  $(ch\dot{u}\pm)$  ancêtres de la dynastie, liste basée sur les  $h\hat{e}$   $\pi$  constitués après le décès de ces seigneurs;
- c) une liste analogue, suivant les  $h\hat{e}$  s'il y a lieu, pour les fils des différents Empereurs de la dynastie régnante.

Ces listes diverses indiquent pour chaque personnage les noms officiels, les dates de naissance et de mort, les titres et titres posthumes, le nom et l'emplacement du tombeau. Tous les renseignements ont été puisés à la meilleure des sources, au Ngọc-Điệp 玉 牒 lui-même, à la Généalogie impériale officielle des Nguyễn. »

Il faut placer à part les *Etudes d'Histoire d'Annam* que M. H. Maspero a données à notre *Bulletin* en 1916 (n° 1) et 1918 (n° 3).

La première série de ces Etudes est plus particulièrement consacrée à La dynastie des Lý antérieurs (BEFEO, XVI, 1, 1-26). M. Maspero y fait remarquer que les historiens annamites et européens placent au Tonkin dans la seconde moitié du VI° siècle une dynastie indépendante, les Lí antérieurs m s, qu'ils font régner sous interruption de 541 à 602. « Or, si les princes du début et de la fin de cette dynastie sont mentionnés par les historiens chinois, la dynastie elle-même en tant que succession ininterrompue de souverains, leur est complètement inconnue ; ils parlent seulement de trois révoltes très courtes en 541-547, en 590 et en 602, mais dans les intervalles ils tiennent que le pays était redevenu province chinoise. »

D'après les documents annamites, le pays d'Annam aurait donc vaincu les Chinois et serait indépendant, sous une dynastie locale, pendant la deuxième moitié du VIe siècle; d'après les données chinoises, l'Annam aurait pendant cette période été soumis à la puissance chinoise et administré par des gouverneurs chinois.

M. Maspero consacre son travail à la critique des documents annamites et chinois relatifs à cette période. Il montre d'nne part que l'histoire de la dynastie des Lí antérieurs, telle que les Annamites l'ont écrite, est une légende d'origine religieuse qui n'a aucun fondement historique, et d'autre part il esquisse dans ses grandes lignes le tableau de l'histoire réelle du Tonkin pendant la deuxième moitié du VI<sup>e</sup> siècle telle qu'on peut la déduire des textes chinois.

La deuxième série des Etudes d'histoire d'Annam comprend Le Royaume de Văn-lang 文 縣 國, (BEFEO, XVIII, III, 1-10), article dans lequel M. Maspero s'attache à établir que le nom de Văn-lang qu'aurait porté primitivement le Tonkin, les limites qui lui sont attribuées, et le titre des rois qui le gouvernèrent sont d'autant d'erreurs et de confusions dûes aux éerivains chinois de l'époque des T'ang.

Le second article est relatif à L'expédition de Ma Yuan (Ibid., 11-28). M. Maspero y fait le récit de la révolte conduite par les deux sœurs Trung Trắc et Trung Nhi, puis celui de la campagne de Ma Yuan, qu'il fait précéder de quelques développements sur la géographie de la commanderie de Kieoutchen au temps des Han (1). Après avoir raconté la conquête du Tonkin par Ma Yuan, M. Maspero montre qu'elle « marque un point capital dans l'histoire de ce pays. Jusque là, traité en simple protectorat, gardant ses institutions et ses mœurs, il devint une véritable province chinoise. Si l'Annam, après s'être libéré, a pu pendant des siècles résister à la puissance de la Chine, alors que tous les autres états voisins, Ye-lang, Tien, Nan-tchao, ont peu à peu succombé, c'est parce que seul d'entre eux, il avait été pendant des siècles soumis à l'administration régulière chinoise, et que celle-ci, brisant les institutions particularistes et les groupements locaux, et introduisant les idées et les formes sociales chinoises, lui donna une cohésion et une forme qui manqua toujours à ses voisins. Cet avantage, c'est à Ma Yuan qu'il le doit; ce n'est donc pas à tort que bien des villages annamites lui rendent un culte; car c'est ce conquérant chinois qui, en détruisant les vieilles institutions politiques du Tonkin, a jeté ce pays définitivement dans le sillage de la civilisation chinoise, commençant par là à lui donner cette forte armature chinoise qui lui a permis de jouer depuis le Xº siècle le premier rôle dans l'histoire de l'Indochine orientale. »

Le dernier article, La frontière de l'Annam et du Cambodge du VIII<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle (Ibid., 29-36) se termine par la conclusion suivante:

« En résumé, on constate que le royaume de Vyādhapura, le Tchen-Ia de terre ou Wen-tan des Chinois, s'étendit jusque dans la région de Pak Hin-bun pendant tout le VIII<sup>e</sup> siècle, et même plus au Nord sur le haut Mékhong, attei-

<sup>(1)</sup> Quelques-uns des textes utilisés par M. Maspero l'avaient déjà été, quatre ans plus tôt par M. Aurousseau (BEFEO, XIV, 1x, 15-27).

gnant vers Luang Prabang et Xieng Sên les frontières du Nan-tchao au milieu du IXe siècle. Ceci s'accorde fort bien avec l'existence d'inscriptions du IXe siècle à Ban Khamoy et à Sakhun Lakhon. Les documents chinois et annamites sont muets sur les deux siècles qui suivent. Dès qu'ils donnent de nouveau des renseignements, à la fin du XIe siècle, ils nous montrent que les Cambodgiens étaient toujours établis dans cette région, ce que confirme la présence d'une inscription de Jayavarman VII à Săi-fong; ils y restèrent encore au XIIe siècle. On sait par ailleurs que Viêng Chan passa sous la dominations siamoise dans les dernières années du XIIIe siècle, conquise par Rāma Khamhèng, qui l'enleva probablement aux Cambodgiens; malheureusement le silence des documents annamites et chinois au XIII<sup>e</sup> siècle ne permet pas de déterminer le fait avec précision. Ce qui est certain, c'est que même après la perte de Vièng Chan, les Cambodgiens restèrent encore longtemps maîtres du pays situé en aval, à partir du grand coude du Mékhong, et qu'ils l'occupaient encore dans la première moitié du XIVe siècle. Il fallut la formation d'un état laotien assez puissant, par la réunion des principautés de Murong Chhwa (Java), aujourd'hui Luang Prabang, et de Viêng Chăn pour les rejeter vers le Sud et les réduire peu à peu aux territoires de population cambodgienne. Les Annales de Viêng Chăn et de Luang Prabang attribuent la conquête de Vièng Chăn au roi Fa-ngum et placent ces faits dans la seconde moitié du XIV siècle; comme le successeur de ce Fa-ngum, le roi Sam-sèn-thai, reçut en 1404 le titre chinois de siuan-wei-che 宣尉 使, la date des chroniques laotiennes ne doit pas être trop inexacte. Tous ces documents étrangers, en se complétant mutuellement, permettent ainsi de reconnaître, sinon de façon absolument précise, au moins avec quelque approximation, le moment où prit fin la domination cambodgienne en pays laotien. »

Enfin, dans son étude critique, déjà signalée, de l'Histoire moderne du pays d'Annam, M. Aurousseau, après avoir donné quelques notices sur les principaux ouvrages historiques chinois et annamites relatifs à l'histoire d'Annam depuis le XV<sup>e</sup> siècle (BEFEO, XX, IV, 88-96), reprend quelques questions de détail (p. 97-120), entre autres celle de la politique chinoise à l'égard de l'Annam au début de l'usurpation des Mặc (1535 à 1541), et celle de la reprise de la capitale Thăng-long par les Lè sur les Mặc (18 février 1592).

Il ne faut pas chercher seulement dans le Bulletin et les Publications le reflet de l'activité de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Sans parler ici du Musée, de nos collections d'antiquités et de photographies, il convient de consacrer quelques pages à notre bibliothèque et à nos collections épigraphiques.

#### Fonds annamite de la bibliothèque.

Dès le début de son existence, l'Ecole se préoccupa de constituer « l'outillage de son atelier scientifique » (1); le fonds annamite de sa bibliothèque est un de ceux qui de tout temps retinrent une grande part de son attention.

Les livres en langue annamite écrits en quôc-ngữ, étant imprimés à la mode européenne, et d'ailleurs assez récents, ont été dès l'origine rangés dans la bibliothèque européenne et sont à ce titre compris dans l'inventaire de ce fonds.

La bibliothèque annamite proprement dite est composée de livres, imprimés ou manuscrits, écrits en chinois ou en chữ-nôm, que l'Ecole acheta ou fit copier depuis 1901. Un classement général fut exécuté en 1910, et à cette date le Bulletin (X, 447-450) publia une liste sommaire des titres de quelques ouvrages importants acquis ou copiés depuis l'année 1904 où MM. Cadière et Pelliot publièrent leur Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam.

A l'heure actuelle, les ouvrages et documents compris dans le fonds annamite de notre bibliothèque sont répartis sous une cote précédée de lettres de classement, et cela de la façon suivante :

- A. B. Manuscrits ou imprimés en chữ nôm, composés par des auteurs annamites ou traduits du chinois par des Annamites. 342 ouvrages.
- A. D. Brevets de génies, thần-sắc 神 敕.
  - a) Tonkin.
  - b) Annam.
- A. E. Légendes des génies; thần-tích 神 蹟.
  - a) Tonkin.
  - b) Annam.
- A. F. Coutumiers, tục lệ 俗 例.
  - a) Tonkin.
  - b) Annam.
- A. G. Rôles fonciers, Dia ba 地 簿.
  - a) Tonkin.
  - b) Annam.
- A. H. -- Archives diverses.

Le catalogue de ces collections diverses est en cours de rédaction. Il comprendra: a) un inventaire des titres d'ouvrages suivis des indications bibliographiques nécessaires; b) une liste des noms de lieux avec renvoi aux brevets et légendes de génie, aux rôles fonciers et aux coutumiers, avec mention du nom des génies auxquels on rend actuellement un culte; c) un index par noms d'auteurs.

La série la plus importante de notre fonds annamite est évidemment celle qui a pour signe de classement la lettre A, c'est-à-dire celle qui comprend les ouvrages originaux composés en chinois par des auteurs annamites.

Plusieurs de ces ouvrages sont de capitale importance; ils n'ont pu malheureusement être encore mis en œuvre par suite du petit nombre de nos collaborateurs. Parmi ceux qui ont été acquis au cours de ces dernières années et qui n'ont pas encore été signalés, nous citerons ici le Bắc thành địa dư chi 北城地興誌, géographie du Tonkin datant du début du XIX° siècle et que, seule, l'Ecole possède en une copie complète [A. 1565, 4 vol.]; le Hình chính thông khảo 刑 政通考, de Vū-pham-Khải 武范宫(cử nhân en 1831), qui contient un compendium des règlements rituels sous les Lè et un aperçu de la législation civile et pénale, de Lí Thái-tổ (XI° siècle) à la 38° année Canh-hưng (1777); le Nhật bản kiên văn lục 日本見開錄, dù à un aventurier, Đặng-hữu-Bồi 田有杯 qui donne ses impressions sur le Japon du début du XIX° siècle; le Tam giáo nhât nguyên 三数一原 et le Tam giáo thông khảo 三数 通考, indispensables pour l'étude du taoïsme, du confucéisme et plus spécialement du bouddhisme en Annam.

Ce n'est pas le lieu de nous étendre sur les nombreux ouvrages encore inconnus que renferme notre bibliothèque annamite. Nous espérons pouvoir un jour les utiliser nous-mêmes ou les faire connaître, soit par des notices spéciales, soit par des éditions en chinois.

#### Epigraphie.

Le champ d'études représenté par l'épigraphie annamite est encore inexploré. L'Ecole possède actuellement près de 12.000 estampages qu'elle a fait recueillir dans les provinces du Tonkin au cours d'une campagne méthodique de recherches. Cette campagne se poursuit normalement. Voici le tableau des résultats (1):

<sup>(1)</sup> Les noms de sous-préfectures suivis d'un nombre donné destampages, sans autre mention, indiquent les huyện dont l'inventaire épigraphique peut être considéré comme achevé. Les noms qui ne sont suivis d'aucun nombre sont ceux des huyện dont l'inventaire n'a pas été commencé. Les noms des huyện en italique sont ceux des sous-préfectures dont l'inventaire n'est pas encore achevé.

#### Tonkin

#### I. - Province de Båc-ninh 北 寧.

#### 1994 estampages.

| Phủ de Từ-sơn 慈 山. Huyện de Quế-dương      | 桂楊  | 181 | estampages. |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| — Đông-ngan                                | 東岸  | 332 | <b>»</b>    |
| - Yèn-phong                                | 安豐  | 154 | <b>»</b>    |
| — Tièn-du                                  | 優遊  | 205 | »           |
| - Võ-giang                                 | 武红  | 262 | <b>»</b>    |
| Phủ de Thuận-thành 順 成. Huyện de Xiêu-loại | 超類  | 95  | <b>»</b>    |
| - Gia-bình                                 | 嘉 平 | 350 | ))          |
| Lang-tài                                   | 頁才  | 242 | ))          |
| — Gia-làm                                  | 嘉 林 | 164 | <b>»</b>    |
| . · — Văn-giang                            | 文江  | 9   | ))          |

#### II. — Province de Son-tày 山 西.

#### 398 estampages.

| Phủ de Quảng-oai 廣威. Huyện de Tiên-phong | 光豐  | 75  | estampages. |
|------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| Phủ de Quốc- oai 🏻 威. Huyện de An-sơn    | 安 山 | 174 | <b>)</b> )  |
| - Tùng-thiện                             | 從善  | 47  | ))          |
| Phúc-thọ                                 | 福壽  | 95  | <b>)</b>    |
| Bất-bạt                                  | 不拔  | 7   | <b>)</b>    |
| . — Thạch-thất                           | 石室  |     |             |
|                                          |     |     |             |

#### III. — Province de Hà-đòng 河 東.

| Phú de Hoài-dức 懷 德. Huyện de Từ-liên    | 慈廉  | 556 | estampages. |
|------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| — <del>D</del> an-phượng                 | 丹鳳  | 280 | <b>»</b>    |
| Phú de Thường-tín 常信. Huyện de Thanh-trì | 青池  | 484 | »           |
| — Thượng-phúc                            | 上和  | 205 | <b>»</b>    |
| — Thanh-oai                              | 青威  | 299 | <b>»</b>    |
| Phủ de Ứng-hoà 應 和. Huyện de Sơn-läng    | 山朝  | 16  | <b>)</b> )  |
| — Hoàn-long                              | 環 龍 | 333 | »           |
| Phủ de Mỹ-đức 美 億. Huyện de Yên-đức      | 安 德 |     |             |
| — Chương-mỹ                              | 彰美  |     |             |
|                                          |     |     |             |

# IV. — Province de Kiền-an 建安. 1182 estampages.

| Phủ de Kiến-thụy 建瑞. Huyện de | Nghi-duong  | 宜陽  | 177 | estampages. |
|-------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|
|                               | An-lão      | 安 老 | 175 | <b>»</b>    |
| ,                             | Tièn-läng   | 先 朗 | 422 | »i          |
|                               | An-durong   | 安陽  | 192 | <b>"</b> »  |
|                               | Thủy-nguyên | 水源  | 216 | <b>»</b>    |
|                               |             |     |     |             |

### V. — Ville de Håi-phòng 海 防.

### 132 estampages.

Huyện de Hải-an 梅安 132 estampages.

### VI. — Province de Bắc-giang 北江

#### 1190 estampages.

| Phủ de Lạng-giang 諒在. Huyện d | e Phât-lộc  | 茀 | 锹 | 177 | estampages. |
|-------------------------------|-------------|---|---|-----|-------------|
|                               | Việt-yên    | 越 | 安 | 203 | <b>))</b>   |
| _                             | Phượng-nhỡn | 鳳 | 服 | 86  | ) <i>)</i>  |
| _                             | Yên-düng    | 安 | 勇 | 268 | <b>»</b>    |
|                               | Hiệp-hoà    | 沿 | 和 | 315 | ))          |
| Phủ de Yên-thê 安世. Huyện de   | Yên-thê     | 安 | 世 | 5   | <b>»</b>    |
|                               | Lục-ngạn    | 陸 | 岸 |     |             |
|                               | Hữu-lũng    | 右 | 隴 |     |             |
|                               | Sơn-động    | 山 | 峒 |     |             |
|                               | Yên-bác     | 安 | 博 |     |             |
|                               |             |   |   |     |             |

## VII. — Province de Hai-dwong 海 陽. 647 estampages.

| Phủ de Bình-giang 平 江. Huyện de Năng-an | 能安  | 15   | estampages.     |
|-----------------------------------------|-----|------|-----------------|
| Phủ de Nam-sách 南 策. Huyện de Thanh-lam | 青林  | 58   | »               |
| — Thanh-hà                              | 清河  | 10   | <b>&gt;&gt;</b> |
| — Gia-lộc .                             | 嘉縣  | 45   | <b>)</b> )      |
| - Cam-giang                             | 錦江  | 35 I | ))              |
| Phủ de Kinh-môn 期 門. Huyện de Giáp-sơn  | 峽山  | 28   | ))              |
| — Kim-thành                             | 金 城 | 8    | <b>»</b>        |
| — Đông-triều                            | 東潮  | 16   | ))              |
| – Vĩnh-lại                              | 永賴  | 109  | »               |
| $ T\dot{w}$ - $k\dot{y}$                | 四岐  | 7    | »               |
| - Chí-linh                              | 至虚  | •    |                 |
| - Vinh-bảo                              | 永保  |      |                 |

Thanh-miện

## VIII. — Province de Ninh-bình 寧 平.

## 193 estampages.

| Phủ de Yên-khánh 安 歷. Huyện de | Yèn-khánh | _ | 慶 | 11  | estampages. |
|--------------------------------|-----------|---|---|-----|-------------|
| •                              | Gia-khánh |   | 慶 | 123 | ))          |
|                                | Yên-mô    |   | 謨 | 34  | n           |
|                                | Gia-viễn  | 嘉 | 遠 | 25  | »           |
|                                | Kim-son   | 金 | 山 |     |             |
| Phủ de Nho-quan 儲 關. Huyện de  | Nho-quan  | 儒 |   |     |             |
|                                | Yèn-hoá   | 安 | 化 |     |             |
|                                |           |   |   |     |             |

## IX. - Province de Hung-yên 異 安.

#### 513 estampages.

| Phủ de Mỹ-hào 美豪. Huyện de Văn-Làm     | 文 林 | 362 | estampages |
|----------------------------------------|-----|-----|------------|
| — Mỹ-hào                               | 美豪  |     |            |
| Yên-mỹ                                 | 安美  | 613 | <b>»</b>   |
| Phủ de Khoái-châu 快州. Huyện de Đông-an | 東安  | 59  | <b>»</b>   |
| — Ân-thi                               | 恩施  | 111 | <b>»</b>   |
| — Kim-động                             | 金洞  | 18  | »          |
| — Phù-cừ                               | 芙 渠 | 4   | »          |
| - Tiên-lữ                              | 仙侶  |     |            |

#### X. - Province de Thái-bình 太 平.

| Phủ de Kiến-xương建昌. Huyện de Trực-định   | 直定  | 14   | estampages. |
|-------------------------------------------|-----|------|-------------|
| — V <b>ü-T</b> iên                        | 武仙  | 19   | <b>»</b>    |
| — Thu-trì ,                               | 舒池  | 15   | » ·         |
| Phủ de Thái-ninh 🛧 🥦. Huyện de Thanh-quan | 青關  | 119  | »           |
| — Đông-quan                               | 東關  | 95   | <b>»</b>    |
| — Thuy-anh                                | 瑞英  | 46   | <b>»</b>    |
| — Phụ-dực                                 | 附翼  | 24   | <b>»</b>    |
| Phủ de Tiên-hưng 先 興. Huyện de Thân-khê   | 神溪  | 54   | ))          |
| - Hưng-nhân                               | 興仁  | . 27 | · »         |
| · — Duyên-hà                              | 延河  | 52   | , »         |
| · — Quỳnh-côi                             | 琼 瑰 | 52   | <b>»</b>    |
| . Tiền-hải ·                              | 왳 海 |      | •           |

## XI. - Délégation de Phúc-yên 福 安. .

#### 353 estampages.

| Phú de Đa-phúc 多 福. Huyện de  | Ða-phúc  | 多 | 褔 |     |             |
|-------------------------------|----------|---|---|-----|-------------|
| Phu de Yèn-läng 安 朝. Huyện de | Yên-lãng | 安 | 朗 | 138 | estampages. |
|                               | Kim-anh  | 金 | 英 | 164 | <b>»</b>    |
|                               | Đông-anh | 東 | 英 | 51  | <b>»</b>    |

#### XII. - Province de Vinh-yên 永 安.

#### 109 estampages

| Phu de Vinh-tường 永新祥. Huyện d | le Bạch-hạc | 白鶴  | 7 i | estampages. |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|
| _                              | Yèn-lac     | 安 樂 | 28  | <b>»</b>    |
| water.                         | Bình-xuyên  | 平川  | 10  |             |
|                                | Lập-thạch   | 立石  |     |             |
| -                              | Tam-dwong   | 三陽  |     |             |
|                                |             |     |     |             |

#### XIII. - Province de Nam-định 南定.

#### 111 estampages

| Phủ de Xuân-tường 🛊 長. Huyện do | e Giao-th <b>ü</b> y | 膠 | 水 | 14 | estampages |
|---------------------------------|----------------------|---|---|----|------------|
|                                 | Trực-ninh            | 直 | * | 2  | »          |
| <u> </u>                        | Mỹ−lộc               | 美 | 蔝 | 13 | "          |
| _                               | Hải–hậu              | 海 | 後 | 18 | <b>»</b>   |
| Phu de Nghĩa-hưng 義興. Huyện d   | e <del>D</del> ại–an | 大 | 安 | 9  | <b>»</b>   |
| . —                             | Vụ-bản               | 務 | 本 | 48 | <b>))</b>  |
|                                 | Nam-trực             | 南 | 直 | 4  | »          |
|                                 | Phong-doanh          | 豐 | 盈 | 3  | <b>»</b>   |
| n                               | Ý-yên                | 懿 | 安 |    |            |

#### XIV. — Délégation de Hà-nam 间 南.

| Phủ de Lý-nhân 里 仁. Huyện de Nam-xương | 南昌  | 70 | estampages |
|----------------------------------------|-----|----|------------|
| — Duy-tiên                             | 維先  | 17 | <b>)</b> ) |
| — Kim-bång                             | 金 榜 | 22 | <b>»</b>   |
| — Bình-lực                             | 平陸  | ΙI | <b>»</b>   |
| — Thanh-liêm                           | 青廉  |    |            |
| Châu de Lạc-thủy                       | 樂水  |    | •          |

### XV. - Province de Phú-tho 富 書.

#### 118 estampages.

| Phủ de Lâm-thao 薩 滩. Huyện de Sơn-vi    | 山園        | 23 | estampages. |
|-----------------------------------------|-----------|----|-------------|
| — Thanh-ba                              | 青波        | 45 | <b>»</b>    |
| — Hạ-hoà                                | 夏和        | 20 | »           |
| — Cám-khê                               | 錦溪        | 12 | <b>»</b>    |
| Phù-ninh                                | 扶寧        | 18 | »           |
| Phủ de Đoan-hùng 端 雄. Huyện de Tây-quan | 西關        |    |             |
| — Hạc-trì                               | 鶴池        |    |             |
| — Tam-nông                              | 三農        |    |             |
| - Thanh-thủy                            | 青水        |    |             |
| — Thanh-son                             | 青山        |    |             |
| Châu de Yên-lập                         | 安 立       |    |             |
| VVI Province de Thái ngue               | uân de Fi |    |             |

#### XVI. — Province de Thái-nguyên 太 原.

#### 61 estampages.

| Phú de Phú-bìuh 富 平. | Huyện de Tư-nông   | 司農  | 51 estampages. |
|----------------------|--------------------|-----|----------------|
|                      | — Đồng-hý          | 同喜  | 10 »           |
| Phủ de Phố-yên 普安.   | Huyện de Phố-yên   | 普安  |                |
|                      | Chàu de Định-hoá   | 定化  |                |
|                      | Huyện de Phú-lương |     |                |
|                      | – Đại-từ           | 大慈  |                |
|                      | — Vũ-nhai          | 武崕  |                |
| #-<br>"??#+•         | Châu de Văn-läng   | 文 朗 |                |
| The sales are        |                    |     |                |

#### XVII. -- Province de Quang-yên 廣 安.

#### 93 estampages.

| Huyện de Yên- |         |     | • | 63 | estampages. |
|---------------|---------|-----|---|----|-------------|
| Hoài          | ıh-bồ 樽 | T   | 莆 |    |             |
| Cát-          | hái 賞   | 5 # | 毎 |    |             |

#### XVIII. — Ville de Hà-nội 河 內.

| XIX   | Province | de Lang-son    | 諒山  |
|-------|----------|----------------|-----|
| XX    |          | de Son-la      | 山縣  |
| XXI   |          | de Lao-kay     | 牢陔  |
| XXII  |          | de Bắc-kạn     | 北洲  |
| XXIII |          | de Hoà-bình    | 和平  |
| XXIV  |          | de Tuyên-quang | 宜 光 |
| XXV   |          | de Yên-bái     | 袋 油 |

#### Territoire militaire.

XXVI Hái-ninh. XXVII Cao-bằng. XXVIII Hà-giang. XXIX Lai-châu:

#### NUMISMATIQUE

Les études sur la numismatique annamite publiées en 1882, l'une par E. Toda (1), l'autre par J. Silvestre (2), étaient forcément très incomplètes. D'une part, l'occupation de la Cochinchine française était alors trop récente pour que des collections importantes aient pu s'y constituer. D'autre part, le Tonkin n'était pas encore conquis; beaucoup de matériaux introuvables en Cochinchine demeuraient enfouis dans le sol de cette région plus anciennement annamite : c'est ainsi que Silvestre ne put décrire les premières en date des monnaies annamites que d'après des ouvrages chinois. Vingt ans plus tard, les conditions étaient autres; les collectionneurs avaient pu compléter leurs séries au Tonkin : l'histoire annamite était mieux connue; un ouvrage de fond devenait nécessaire. Aussi la Numismatique annamite du capitaine Lacroix (3), ouvrant la série des Publications de l'Ecole, parut-elle à un moment opportum. L'auteur déclarait avec modestie avoir voulu simplement mettre à jour les Notes de Silvestre; en réalité, il avait tracé un tableau d'ensemble et mis à la disposition des collectionneurs et des historiens un instrument de travail qui leur manquait.

Après un chapitre de généralités sur les monnaies annamites, l'auteur décrit en détail une série complète des types existants, jusqu'à la période thành-thái (1889-1907), les pièces décrites étant figurées aux planches II-XXI. Les premières monnaies portant un chiffre annamite datent du règne de Tièn-hoàng-dè 先皇帝 (970-979), fondateur de la première dynastie annamite qui ait adopté un nom de période, celle des Đinh (970-980). Ce sont des sapèques en cuivre, rondes et percées d'un trou carré; elles portent sur la face le nom de période des Đinh, thái-bình 太平奥寶, au revers le nom de la dynastie, Đinh T. Toutes les pièces antérieures paraissent non authentiques. L'auteur décrivait

<sup>(1)</sup> Ed. Toda. Annam and its minor currency. J. N.-Ch. Br. R. A. S., N. S. XVII, 1 (1882), pp. 35-220.

<sup>(2)</sup> J. Silvestre. Notes pour servir à la recherche et au classement des monnaies et médailles de l'Annam et de la Cochinchine française. Exc. et Rec., nos 14-15, 1882-1883.

<sup>(3)</sup> D. Lacroix. Numismatique annamile. (Publications de l'Ecole française d'Extrème-Orient, vol. 1). Saigon, 1900. 1 vol. in-40 et un album de planches.

une monnaie métallique d'un type remontant à l'époque des Tcheou, que l'ouvrage chinois dont il en tirait la description attribuait au royaume de Nan-yue (1); Bushell, dans un intéressant compte-rendu, montra que cette attribution était inexacte (2). Les monnaies des Li antérieurs (période thiên-dirc, 544-548) ne méritent probablement pas créance non plus. Dans ses excellentes Etudes numismatiques (3), A. Schræder a dressé l'inventaire d'un lot de monnaies qui furent découvertes en janvier 1900, avec des fragments de briques et de poterie, sur l'emplacement de la citadelle de Thang-long, près de Hanoi (1). Ces monnaies se répartissent en 22925 pièces chinoises, en grande majorité des Song. mais comprenant des spécimens dont les dates vont de la période k'ai-vuan (618-627) à la période chao-hing (1131-1163), et 37 pièces annamites, soit 2 de la période thái-bình (970-980) et 35 de la période thiên-phúc (980-988). De cet inventaire, qui permet de constater la supériorité écrasante de la monnaie chinoise dans la circulation tonkinoise, à la fin du XIIº siècle, A. Schrœder conclut que non seulement les monnaies des Li antérieurs, mais celles des Li postérieurs et même des Trân doivent être rejetées comme fausses, d'autant plus qu'il n'en est pas question dans les Annales. En ce qui concerne les Li antérieurs, cette conclusion paraît fort vraisemblable; M. Maspero a montré que l'histoire de cette dynastie se réduit, d'après les sources chinoises, à trois rébellions de chefs annamites dont la plus longue, celle de Lí Bí (période thiên-đức), dura six ans ; le Tseu tche t'ong kien ne fait régner effectivement Lí Bí comme empereur que de 544 à 546 (5).

La monnaie annamite courante a toujours été la sapèque ronde à trou carré, identique de forme à la sapèque chinoise, mais de facture généralement plus grossière. Jusqu'à la fin des Lê, cette monnaie fut, en temps normal, fondue en cuivre plus ou moins allié d'étain ou de zinc. Dès la période canh-hung (1740-1786) et sous les Nguyễn, le zinc fut constamment employé pour la fabrication des sapèques, et son usage est devenu exclusif au Tonkin et en Cochinchine.

A son étude des monnaies, le capitaine Lacroix a joint une description des médailles annamites. Il en distingue trois catégories. La première est la plus importante: elle comprend des pièces en or, en argent ou en bronze portant sur la face le nom de période de l'empereur, au revers des dessins et des

<sup>(1)</sup> Loc. cit., 52 53.

<sup>(2)</sup> JRAS., 1901, p. 144.

<sup>(3)</sup> Albert Schrosder, Annam. Etudes numismatiques (Paris, 1905). Vol. I (Texte), pp 372-374

<sup>(1)</sup> Ces monnaies furent déposées au musée de l'Ecole par M. BABONNEAU, chef des travaux de la ville de Hanoi. Cf. BEFEO, I, 58.

<sup>(5)</sup> H. Maspero. Etudes d'histoire d'Annam. I. La dynastie des Li antérieurs. EEFEO, XVI, 1, 1-26.

devises extraites des classiques chinois (1). Ces pièces sont données par l'empereur à des personnes méritantes; elles procurent un titre honorifique. L'usage n'en remonte qu'au XVe siècle, mais il a pris une grande extension à la fin du XVIIIe siècle; pendant la période de guerres qui précéda l'avènement des Nguyễn, les chefs rivaux, pour se concilier les bonnes gràces des partisans qui passaient souvent d'un camp dans un autre, firent frapper une telle quantité de médailles de bronze que celles-ci finirent par avoir cours à un taux déterminé. La seconde catégorie de médailles est d'ordre religieux: ce sont des amulettes métalliques, dont certaines portent des caractères sanskrits (Om mani padme hum). Enfin les décorations portées dans les cérémonies publiques — plaquettes d'ivoire ou de métal, médailles d'or ou d'argent, breloques — sont de création récente: l'usage en date du règne de Minh-mang.

#### DROIT

Ni les traducteurs du code promulgué par Gia-long en 1812 (2), ni les juristes qui le commentèrent, n'avaient considéré le droit annamite du point de vue historique. Les matériaux mêmes manquaient pour une étude de cet ordre. Grâce aux recherches poursuivies par l'Ecole dans les bibliothèques du Tonkin et aux découvertes faites à Huê par son directeur, M. Cl. E. Maitre, un sino-logue qu'une traduction antérieure (3) avait familiarisé avec les textes juridiques, M. Deloustal, put entreprendre un travail considérable sur la justice à l'époque des Lè. Il se trouve que ce travail, outre l'intérêt historique qu'il présente, jette une lumière nouvelle sur certaines questions proprement juridiques; il permet de comprendre d'une façon plus juste nombre d'institutions en vigueur sous la-dynastie actuelle, dont, pour avoir pris trop à la lettre le code de Gia-long;

<sup>(1)</sup> Ed. Chavannes, dans un compte-rendu, a indiqué la source et donné la traduction rectifiée d'un grand nombre de ces devises (JA., 1901, I, 361-371). Cf. aussi. sur quelques points douteux relatifs aux dates des monnaies, le compte-rendu de M. Courant (Revue critique, 1901, 1, 141-142).

<sup>(2)</sup> La traduction de G Aubaret (1865) ne portait que sur les lois définitives pour toute la durée de la dynastie (luit 章) et sur la plupart des statuts sujets à révision (lè 问). P.-L.-F. Philastre comprit dans la sienne (1876) le commentaire officiel et les annotations marginales du texte annamite; il indiqua, pour chacun des articles de loi, les rapports du texte annamite avec celui du Code des Ts'ing; enfin il commenta lui-même les lois annamites, soit à l'aide des annotations du Code des Ts'ing, soit par des informations sur les coutumes et l'organisation du pays d'Annam. Peu apiès. E. Villard publia dans Excursions et Reconnaissances (nº 5, 11 et 13, 1880-1882) trois Etudes sur le droit civil, le droit administratif et le droit pénal annamites, dans lesquelles il s'efforçait de dégager et de classer, suivant les divisions des codes français, les principes théoriques qui ressortent des articles du Code de Gia-long, amas obscur de règles sur des c...s particuliers ».

<sup>(3)</sup> R. Deloustal. Recueil des principales ordonnances royales édictées depuis la promulgation du Code annamite et en vigueur au Tonkin. Hanoi, 1903.

on s'était formé des idées inexactes; il mérite donc de retenir non seulement l'attention du philologue, mais aussi celle du juriste appelé à collaborer à la réforme de la législation annamite.

Le Code de Gia-long, en effet, n'a rien de spécifiquement annamite : « Le code annamite, dit Philastre dans l'avertissement qui précède sa traduction, n'est autre chose que le Code chinois de la dynastie mandchoue, dont un très petit nombre d'articles a été supprimé, et dont quelques-uns, également fort rares. ont recu quelques très légères modifications... La plus grande modification faite par les législateurs annamites a été le rejet d'un très grand nombre des décrets annexés aux articles dans le Code chinois. » Or les documents traduits par M. Deloustal ont permis de constater que le cas n'était pas le même pour le Code de la dynastie antérieure à celle des Nguyễn. C'est sur ce point qu'a insisté M. Cl. E. Maitre dans sa préface à l'ouvrage de M. Deloustal : « Lorsque l'empereur Lê Thánh-tôn fit compiler en 1483 le grand recueil juridique, malheureusement perdu, connu sous le nom de « Code de hông-đức », il ne fit pas, comme Gia-long, copier servilement la législation chinoise de l'époque, mais au contraire classer et disposer dans les cadres traditionnels toutes les lois et ordonnances promulguées à diverses dates par ses prédécesseurs... Assurément, ce code était tout pénétré d'idées chinoises ; il reproduisait fidèlement les divisions du Code des T'ang, prototype de tous les recueils ultérieurs, et en avait gardé plus d'un article. Mais c'est le code chinois modifié par des siècles d'histoire et par une série ininterrompue d'innovations partielles (1).» « Le Code de Gia-long », déclare ailleurs le même auteur, «... ne représente que fort imparfaitement les conceptions juridiques auxquelles les Annamites étaient parvenus, après plusieurs siècles de vie nationale et d'évolution indépendante. Nombre de dispositions qu'il édicte, nombre de distinctions qu'il trace, ne correspondent à aucune réalité (2). Aussi beaucoup de prescriptions de ce code importé sont-elles, dès l'origine, restées lettre morte; d'autres sont tombées peu à peu en désuétude; d'autres enfin ont été rectifiées ou remplacées par des ordonnances ultérieures (3). »

<sup>(1)</sup> BEFEO, VIII, 178-179.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XII, 1x, 1, Compte-rendu de R. Bienvenue, Régime de la propriété foncière en Annam (Rennes, 1911); ibid., 1-5.

<sup>(3)</sup> BEFEO, VIII, 249. Compte-rendu de C. Briffaut, Etude sur les biens cultuels familiaux en pays d'Annam... Paris, 1997; ibid.. 236 249 Dans ces deux importants compte-rendus, M Cl. E. Maitre examine à la lumiètre du Code des Lé la question de la propriété privée dans le droit annamite, particulièrement en ce qui concerne la famille et l'institution du hwong hod 李人, « encens et luminaire »; cette institution a pour objet de perpétuer le culte des ancêtres et consiste dans l'affectation à ce culte d'une parcelle des biens de la famille. M Maitre montre la nécessité de doubler l'étude des textes d'une enquête sociologique, destinée à déterminer les réalités que ces textes recouvrent, et sans laquelle on risque de mal interpréter les institutions du droit civil annamite.

C'est autour d'une traduction du Code des Lè que M. Deloustal a groupé ses recherches sur la Justice dans l'ancien Annam (¹), sa traduction étant basée sur un exemplaire manuscrit de ce code retrouvé à la bibliothèque du palais par M. Cl. E. Maitre, au cours d'un voyage à Huê en décembre 1908. Cet ouvrage, intitulé Lê triều hình luật 黎 朝 刑 律, date probablement de 1777; il a été reproduit, avec certaines omissions et des leçons fautives, dans une grande compilation présentée au tròne vers 1821, le Lich triều hiền chương loại chi 歷 朝 憲 章 類誌 de Phan-huy-Chú 潘 輝 注 (1782-1840), dont un exemplaire complet a été retrouvé au Tonkin par les soins de l'Ecole (²).

Le Lich triều hiện chương loại chi se compose de dix monographies, chi. analogues aux monographies des histoires dynastiques chinoises; le Code des Lè y forme la monographie sur la justice, hình luàt chí 刑律誌. M. Deloustal a abondamment utilisé les documents anciens conservés dans l'ouvrage de Phanhuy-Chu. Il a traduit l'introduction au hình luật chí, où sont réunis dans l'ordre chronologique un grand nombre de décrets, d'ordonnances et de règlements promulgués à partir des Lí (1009-1225); beaucoup de ces textes ne sont pas mentionnés dans les annales; leur ensemble constitue une histoire sommaire de la législation annamite (3). Une autre monographie lui a fourni un passage intéressant sur l'organisation de la commune au temps des Lè. On sait qu'actuellement le chef de commune, li-truong 里長, est élu par le conseil des notables, eux-mêmes élus par leurs prédécesseurs. Il n'en était pas de même autrefois. Jusqu'au début des Lè, les autorités communales furent des fonctionnaires de l'administration impériale, xã-quan 耐 曾: c'est seulement à partir de l'époque long-dirc (1732-1734) que le soin de choisir les autorités du village fut laissé aux habitants. « On voit, remarque à ce sujet M. Deloustal, combien l'idée de la pérennité des institutions communales annamites sous leur forme actuelle, qui en Indochine a presque la valeur d'un dogme, est contestable au point de vue historique (1). »

Pour la préparation des nombreux appendices qui complètent sa traduction. M. Deloustal s'est servi de plusieurs ouvrages acquis ou copiés à Huê en même temps que les deux précédents. Des huit volumes qui subsistent du Thiên Nam dw hạ tập 天南餘暇集, recueil administratif composé pendant la période hồng-đức (1470-1497) (\*), il a extrait entre autres des témoignages minutieux

<sup>(4)</sup> R DELOUSTAL La Justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code des Lê. BEFEO, VIII, 177; IX, 91; 471; 765; X, 1; 349; 461; XI. 25; 313; XII. vi; XIII, v. La traduction du livre sixième et dernier, relatif aux arrestations et aux prisonniers, paraîtra dans le prochain numéro du Bulletin.

<sup>(2)</sup> BEFEO, VIII, 177-178.

<sup>(3)</sup> BEFEO, VIII, 185-220.

<sup>(1)</sup> BEFEO, VIII, 198, n. 1.

<sup>(5)</sup> Phan huy-Chú mentionne un Code de hông-dức 洪德刑律, que M. Delousia. identifiait avec le Thiên Nam dư hạ tạp (BEFEO, VIII, 182, n. 2); cette identification doit ètre écartée, car le Thiên Nam dư hạ tạp n'est pas un code. Cf. L. Aurousseat BEFEO, XX, IV, 80.

sur les institutions matrimoniales en vigueur au XV<sup>e</sup> siècle (¹). Un autre ouvrage de la même époque lui a fourni des articles relatifs aux successions, sur lesquelles la législation chinoise ne comporte aucune disposition (²). Enfin il a publié dans le Bulletin, comme complément à sa traduction du Code des Lè, celle d'un code de procédure promulgué par les Trinh en 1777, faite sur un exemplaire manuscrit intitulé Từ tung điều lệ 詞 恐條例 (Bibl. EFEO, A. 259); ce code est reproduit fragmentairement au chapitre 33 du Lich triều hiền chương loại chí (³).

M. Deloustal ne s'est pas borné à traduire des textes; il les a soumis à une analyse critique et les a entourés de notes originales, soit juridiques, soit sociologiques. Nous signalerons ici celles qui ont trait à l'organisation de la famille. Sur ce point fondamental, il règne un désaccord frappant entre les législations comme entre les mœurs chinoises et annamites. On se heurte constamment, dans les études sur les Annamites, à la difficulté de faire le départ des éléments chinois et annamites; l'organisation familiale est l'un des rares points sur lesquels on puisse établir une distinction précise que l'auteur a bien mise en valeur.

Dans le Code des T'ang et dans les codes chinois postérieurs, la famille constitue une entité administrative, dont le chef de famille, kia-tchang 蒙 長. est le représentant responsable devant l'autorité. En Annam, le chef de famille n'est pas responsable en premier lieu. En ce qui concerne les omissions d'inscription aux rôles fiscaux, par exemple, c'est, dans le Code des Lê, le fonctionnaire communal qui est responsable (1); le Code de Gia-long, par exception, a complètement modifié sur ce point l'article correspondant du Code des Ts'ing. Le régime de la communauté familiale sous la dépendance d'un chef de famille n'a jamais été une forme de la société annamite. C'est ainsi que les codes annamites ont rejeté un article des codes chinois dans lequel il est déclaré criminel de « se séparer de la famille », pie tsie 別籍, c'est-à-dire de se faire inscrire sur un autre rôle que celui de sa famille ou de l'endroit où l'on est né (°). Mais c'est la situation de la femme mariée qui permet de saisir le plus nettement combien l'association familiale est moins étroite, moins hiérarchisée, combien l'individu est plus indépendant en Annam qu'en Chine : la législation des Lè et les mœurs annamites assignent à la femme un rang presque égal à celui du mari (6). On a pu dire judicieusement que c'était là « le seul point où les Annamites aient montré une incontestable supériorité sur les autres peuples de

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 487-491.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XI, 31-43.

<sup>(3)</sup> R. DELOUSTAL. La justice dans l'ancien Annam. Code de procédure, traduction et commentaire. BEFEO, XIX, IV.

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 349 sqq.

<sup>(5) 1</sup>b., 351, note.

<sup>(6)</sup> Ib., 362 et note 2.

l'Extrême-Orient (1) ». M. Deloustal a consacré au mariage annamite quelques pages savoureuses; il a déterminé les principes fuyants de la légalisation du mariage; il a donné des formalités et des cérémonies qui précèdent et consacrent le mariage, au Tonkin, dans la classe aisée, une description exacte (2).

Au cours de sa traduction, M. Deloustal a multiplié les références tant aux ouvrages historiques annamites (3) qu'aux codes chinois et particulièrement au Code des T'ang, source de tous les codes chinois ultérieurs. Il est assez étrange que, pour ce qui touche à la documentation juridique, les sinologues aient avantage à recourir aux travaux publiés sur le droit annamite. La seule traduction d'ensemble du Code des Ts'ing, celle de Staunton, basée sur une recension de 1806 et publiée en 1810, ne comprend que les articles des lois définitives, liu 律; les traductions françaises du Code de Gia-long, presque identique au Code des Ts'ing, sont beaucoup plus complètes. Enfin les travaux de M. Deloustal ne pourront être négligés par ceux qui entreprendront un jour l'étude historique du droit chinois.

Quel fut le prototype chinois du Code des Lê? Dans une étude destinée principalement à situer dans le temps les textes chinois invoqués par M. Deloustal, M. Pelliot a dressé le bilan de ce qui subsiste aujourd'hui de la littérature juridique chinoise (i). Le plus ancien code qui nous ait été conservé est le T'ang liu sou yi 唐 律 疏 議, présenté à Kao-tsong en 653 ou 654; c'est une recension commentée du Code des Souei, qui avait été adopté avec des modifications par T'ai-tsong des T'ang. Les codes des cinq dynastics, s'il y en eut, sont perdus. Le Code des Song, Song liu wen 宋 律 交 (1029), existe, mais n'est pas imprimé. Le code des Yuan est perdu; sur l'histoire administrative et juridique de cette dynastie, on possède un important Recueil des ordonnances des Yuan (1260-1320) avec son supplément (1322), mais ces ouvrages ne sont pas imprimés. Le Code des Ming, Ta Ming liu 大明律(1374) est très rare; M. Deloustal n'a pu le citer qu'autant qu'il est reproduit dans le Répertoire administratif des Ming, Ta Ming houei tien 大明會典(1587), et dans le T'ou chou tsi tch'eng 圖書集成. En dernier lieu vient le Code des Ts'ing, Ta Ts'ing liu li 大清律例, de 1740, basé sur une recension moins développée de 1646 qui est citée intégralement dans le T'ou chou tsi tch'eng. On voit qu'en dehors du Ta Ming houei tien (\*), M. Deloustal n'a pu avoir accès qu'aux

<sup>(!)</sup> Cl.-E. MAITRE, BEFEO, VIII, 249. Dans le Code de Gia-long, il n'est plus question des droits de la femme, mais ces droits sont restés parfaitement valides dans la pratique.

<sup>(2)</sup> BEFEO, X, 480-487.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, VIII, 185 n. 2.

<sup>(1)</sup> P. PELLIOT. Notes de bibliographie chinoise. II. Le droit chinois. BEFEO, IX, 123.

<sup>(5)</sup> Le nombre des articles du Code des Lè empruntés au Code des Ming paraît être infime. Cf. par exemple BEFEO, X, 357, n. 1.

Codes des T'ang et des Ts'ing. Le Code des Lè suit de très près celui des T'ang; il n'en est pas moins possible que ses compilateurs aient eu pour modèle un code postérieur, peut-être celui des Song.

#### ETHNOGRAPHIE.

Grace aux renseignements sommaires que donnent à ce sujet quelques auteurs chinois, nous pouvons nous rendre compte de l'organisation de la société annamite avant la conquête chinoise (IIIe siècle av. J.-C.): c'était une société féodale analogue à celle que connaissent aujourd'hui les populations tăi du haut Tonkin; il semble qu'on puisse saisir à cette époque, dans le domaine social et religieux, ces rapports de parenté entre les Annamites et les Thăi qu'atteste d'autre part la linguistique. Les institutions annamites subsistèrent sous le protectorat chinois jusqu'à la nouvelle conquête du Tonkin par Ma Yuan (43 A. D.), qui imposa aux Annamites, avec l'administration régulière des Han, les idées et les formes sociales chinoises (1). Depuis lors, les Annamites n'ont cessé d'emprunter aux Chinois, de sorte qu'il est devenu fort difficile de distinguer, parmi les faits qu'on observe chez eux, ceux qui sont proprement annamites. Pour pouvoir établir cette distinction, il faudrait posséder une base de comparaison solide du côté chinois; il faudrait qu'aient été entreprises, d'une part des enquêtes sociologiques dans les différentes parties de la Chine, d'autre part des recherches historiques dans les documents chinois. Ce travail n'a pas encore été fait, sinon d'une façon fragmentaire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si l'œuvre des collaborateurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en ce qui concerne l'ethnographie annamite, a été presque exclusivement descriptive, l'action de l'Ecole n'ayant pu porter que sur l'exactitude des descriptions.

Nous ne ferons pas ici l'historique des connaissances européennes sur les institutions, les croyances, le folklore et les mœurs des Annamites. Les plus importants des travaux spéciaux publiés sur ces matières jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle étaient le *Cours d'administration annamite* d'Edouard Luro, resté classique (2), les notes du folkloriste Antony Landes (3) et les copieuses études

<sup>(1)</sup> Cf. H. MASPERO. BEFEO, XVIII, 111, 8-10; 27-28.

<sup>(2)</sup> Ce cours, professé au Collège des administrateurs stagiaires de Saigon, n'a pas été imprimé; l'Ecole en possède un exemplaire autographié. L'auteur en a reproduit les parties essentielles dans son ouvrage intitulé: Le pays d'Annam (Paris, 1878; seconde édition, 1897).

<sup>(3)</sup> A. LANDES. La commune annamite, Saigon, 1880. Notes sur les mœurs et les superstitions populaires des Annamites. Exc. et Rec., 1881-1883. Contes et légendes annamites, ib. Sur les ouvrages manuscrits légués par Landes à la Société Asiatique, cf. BEFEO, 111, 657-660.

de Gustave Dumoutier sur les Tonkinois (1). C'est ce dernier auteur qui inaugura dans le premier tome du Bulletin les études d'ethnographie annamite, par trois intéressants articles sur l'habitation, la sculpture et l'incrustation au Tonkin; il y définissait entre autres le type si particulier des temples bouddhiques du Tonkin, qui affectent une forme en T renversé, probablement inconnue en Chine (2).

Dans le même tome du Bulletin, le P. Cadière publiait la première de ses monographies sur les populations de l'Annam septentrional et central. Par le titre même de son article (3), il formulait des l'abord la nécessité de localiser, avec plus de rigueur qu'on ne l'avait fait jusque là, les recherches de sociologie et de folklore: « Il faut se garder, disait-il, de généraliser et d'attribuer à la nation annamite tout entière ce qui n'est peut-ètre propre qu'à une contrée ou à une catégorie d'individus. » Appliquant ce principe, le P. Cadière restreignait ses observations aux habitants de la vallée du Nguôn-son, branche méridionale du Sông Giang (province de Quang-bình). Il étudiait, soit par l'observation directe des pratiques religieuses ou magiques, soit à travers les légendes, les dictons et les chansonnettes, les croyances de ces habitants relatives au monde surnaturel, aux animaux — spécialement au tigre et à la baleine, objets d'une vénération particulière -, aux arbres et aux plantes, aux lieux sacrés. Dans cette région reculée de l'Annam, les croyances populaires ont naturellement conservé un caractère plus primitif, plus authentiquement annamite que dans les villes où travaillèrent les premiers annamitisants. L'enquête du P. Cadière, faite de longue haleine sur les lieux mêmes, marquait ainsi un progrès sur les travaux de ses prédécesseurs.

L'année suivante, le P. Cadière donnait au Bulletin une note sur les conceptions superstitieuses des Annamites relatives aux silex taillés préhistoriques; d'après eux, ces pierres naissent dans le sol là où est tombée la foudre et sont efficaces pour préserver de ses coups. Ils confondent d'ailleurs, sous le nom de pierres de foudre, des objets en pierre et en métal (1). Puis le même auteur

<sup>(1)</sup> M. Cl. E. Maitre a rendu compte de l'œuvre de G. Dumoutier dans la notice nécrologique qu'il a consacrée à cet érudit laborieux (BEFEO, IV, 790-803). Plus tard, M. Maitre a édité dans la Revue Indochinoise (1905, I) une série de monographies sur les Culles annamiles, trouvées parmi les manuscrits remis à l'Ecole française d'Extrême-Orient par la succession de Dumoutier; il a réuni dans la même revue (1907, I-II; 1908, I), sous le titre: Essais sur les Tonkinois, un grand nombre d'études publiées par Dumoutier dans la presse locale. Enfin des documents sur Le Folk-lore sino-annamite, extraits d'ouvrages chinois et annamites et traduits par Dumoutier en 1898, ont également paru dans la Revue Indochinoise (1907, I-II; 1908, I).

<sup>(2)</sup> G. DUMOUTIER. Etudes sur les Tonkinois. BEFEO, I, 81. Ces articles ont été reproduits dans les Essais sur les Tonkinois.

<sup>(3)</sup> L. Cadière. Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguon-son. BEFEO, I, 119; 183.

<sup>(4)</sup> L. CADIÈRE. Les pierres de foudre, BEFEO, II, 284.

poursuivait ses études sur les riverains du Nguon-son, dont il décrivait cette fois les coutumes les plus caractéristiques, en particulier celles qui ont trait à la naissance de l'enfant, aux noms que lui donnent ses parents et à ceux qu'il leur donne, à ses jeux et à ses chansons dans lesquelles survivent maintes formules archaïques (1). Certaines de ces coutumes remontent à une haute antiquité: ainsi, dans certains villages, le père et la mère prennent le nom de leur fils, dès que celui-ci en a reçu un. Dans un autre domaine, le P. Cadière proposait une nouvelle interprétation de ce respect singulier que les Annamites vouent aux pots à chaux (2). Nul n'a pu parcourir le pays d'Annam sans remarquer ces pots en terre tout blanchis de chaux qui, plus ou moins brisés, s'amassent contre le tronc des arbres ou le mur des temples; il y a là une coutume qui paraît exclusivement annamite. Dumoutier pensait que les pots étaient offerts aux àmes errantes qui s'abritent dans les arbres et les buissons proches des temples. L'explication donnée au P. Cadière dans la vallée du Nguon-son, et confirmée plus tard par celle qu'il reçut dans la région de Huê (3), est certainement plus exacte. Si l'on considère le rôle exceptionnel que joue dans les rites annamites la chaux, jointe à la noix d'arec et à la feuille de bétel, il est naturel qu'au pot contenant cette substance soit attribué un caractère sacré. Quand on vient de construire une maison, on achète un pot à chaux neuf : en lui s'incarne « le protecteur de la maison », chủ nhà; plus épais deviendra le rebord lippu que forme à son orifice la chaux qui s'y dépose, « pareille à une auréole de cheveux blancs », plus les habitants de la maison seront assurés d'atteindre à une heureuse vieillesse. Si le pot vient à se briser ou à s'ébrécher, on s'empresse de le placer auprès d'un temple, contre le tronc ou sur les branches d'un grand arbre, partout où il y a un esprit quipuisse préserver de la vengeance du « protecteur de la maison », ou plus simplement partout où le pot à chaux se trouvera dans la compagnie d'esprits avec lesquels il sera vénéré. Des pratiques analogues s'attachent aux briques du foyer, qui personnifient le dieu du foyer.

En 1915, après de nombreuses incursions dans le domaine de l'histoire et de la linguistique, le P. Cadière revenait à l'ethnographie avec un article sur l'Anthropologie populaire annamite (\*), le mot « anthropologie » étant pris ici au sens de « science de l'homme, étude de l'homme tout entier, corps et àme ». C'est surtout en se fondant sur des documents linguistiques que l'auteur étudiait, d'une part les croyances relatives au corps humain, à ses diverses parties, aux sensations et aux opérations de la volonté et de l'intelligence dont elles sont le siège, de l'autre les conceptions sur l'âme ou les

<sup>(1)</sup> L. CADIÈRE Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-son. BEFEO, II, 352.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., 385-386.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XVIII, v.1, 58-59.

<sup>(1)</sup> BEFEO, XV, 1.

« principes vitaux ». Ce travail, avec celui qui le précède (1), forme donc comme une contre-partie sémantique du grand ouvrage consacré par son auteur à la phonétique annamite; il n'est pas moins riche en informations de toutes sortes. D'ailleurs, la phonétique se montrait ici d'une utilité directe; il était curieux d'observer à quelles significations aboutissent, dans le langage idiomatique du peuple annamite que le P. Cadière avait soin de citer au vif en toute sa littéralité, les déformations annamites de mots appartenant au vocabulaire philosophique chinois ; l'étude de l'annamite hoi, phonétiquement apparenté au sino-annamite khí 氣, fournit au P. Cadière l'occasion d'appliquer avec fruit ce principe (2). La phonétique lui permit également de montrer comment la terminologie psychologique des Annamites diffère sur certains points de celle des Chinois. Ainsi, pour désigner les « principes vitaux », on dit en sino-annamite « les trois hon 魂 et les sept phách 触 », mais en annamite « les trois hon et les sept viá », viá étant phonétiquement apparenté, selon le P. Cadière, au sino-annamite vê 衞; le correspondant annamite de phách, vóc, ne s'emploie qu'avec le sens d' « apparence corporelle, corpulence » (3). C'est à la lumière de faits de ce genre que l'auteur a analysé les conceptions physiologiques et psychologiques des Annamites. Voici ses conclusions : « Sans doute les Annamites connaissent le « moi » personnel, substratum auquel sont attribués tous les phénomènes qui se produisent dans chaque individu : c'est le minh, substratum plutôt physiologique que psychologique, car le mot minh désigne primitivement le corps. Mais ce qui anime ce « moi », ce qui le fait vivre et agir, ce n'est pas un seul principe. Chacune des manifestations principales de la vie a été attribuée à un principe vital spécial : il y a le principe vital qui se manifeste par l'haleine, hoi, khi; les principes vitaux qui se traduisent par la forme extérieure du corps, par la corpulence, la taille, une santé prospère, phách, vóc; ceux qui se manifestent probablement par les fonctions organiques, par les sens externes, ou par l'action des membres, viá, vè; enfin les principes vitaux supérieurs, hôn, dont on sait fort peu de chose quant à leur nature propre et à leurs fonctions (1). »

Dans son dernier travail, qui est aussi le plus important (°), le P. Cadière a pris pour champ de ses observations les provinces de Thùra-thièn et de Quang-tri. Sa méthode est excellente : il distingue nettement les documents, énumérés en premier lieu avec des indications précises sur leur

<sup>(1)</sup> L. CADIÈRE, Philosophie populaire annamile. Cet article, publié dans Anthropos en 1907-1908, réimprimé dans la Revue Indochinoise en 1909, est également base sur l'analyse linguistique.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XV, 1, 66 sqq.

<sup>(3)</sup> Ib., 79-sqq.

<sup>(1)</sup> Ib., 101.

<sup>(5)</sup> L. Cadière. Croyances et pratiques religieuses des Annamites dans les environs de Hué. I. Le Culte des arbres. BEFEO, XVIII, vii. II-V. Les Pierres. BEFEO, XIX, ii.

provenance, de leur discussion et de leur interprétation. La première partie est consacrée au Culte des arbres. Un article sur le même sujet, mais basé sur des matériaux recueillis au Tonkin, avait paru antérieurement dans le Bulletin (1). L'auteur de cet article, M. Przyluski, tendait à établir le caractère dualiste de la société religieuse au Tonkin, en montrant qu'on peut distinguer, d'une part un culte rendu par les hommes aux esprits masculins qu'abritent certains arbres, d'autre part un culte rendu par les femmes aux esprits féminins qu'abritent d'autres arbres. Il rattachait au culte des arbres masculins le culte rendu au dieu du sol et aux âmes errantes, chúng sinh 象 华, l'autorité du dieu du sol s'étendant soit à une parcelle de terre pour les thổ thần + 1 1 1 dont le siège est un tertre, soit au territoire du village pour les thành-hoàng thần 城 隐 神 vénérés à la maison communale, đình 喜, soit à tout le Tonkin pour les đứcthánh 德聖, dont la résidence est un centre de pèlerinages. De même, il tentait d'expliquer par le culte des arbres féminins le culte rendu aux trois catégories d'esprits féminins, les  $c\hat{o}$ , les  $b\hat{a}$ , et les  $d\hat{w}c-b\hat{a}$ ; tous ces esprits étaient à l'origine des femmes mortes vierges; ils ont une suite d'âmes errantes appelées quan 官 et de tigres appelés quan-twóng官略. L'auteur considérait les grands temples, dên, consacrés aux esprits féminins régionaux ou nationaux, comme un développement des niches en briques, mièu, élevées au pied des arbres.

L'enquête plus ample entreprise par le P. Cadière en Annam aboutit à des conclusions fort différentes. Jamais on ne lui a parlé du dieu du sol, et l'élément masculin n'apparaît pour ainsi dire pas, dans cette région, en ce qui concerne les esprits des arbres : « Lorsque les Annamites considèrent un arbre comme sacré, dans presque tous les cas, c'est à cause d'un esprit féminin. Les exemples qui comportent un esprit mâle... sont la minime exception (2). » Le P. Cadière répartit les arbres sacrés en quatre catégories : 1° arbres ayant une simple influence surnaturelle : il est interdit de les couper ; 2º arbres considérés comme étant en relation avec l'esprit d'un serpent; 3° arbres considérés comme étant en relation avec un démon malfaisant, ma 魔; 4° arbres considérés comme étant en relation avec un esprit féminin. Mais cette dernière catégorie est de beaucoup la plus importante; les cas relevant des trois autres sont rares. Les esprits féminins en question, si l'on exclut certaines divinités d'importation étrangère connues seulement dans les villes, sont de deux sortes : ou bien ce sont les âmes de femmes mortes, con tinh; elles s'attaquent de préférence aux beaux garçons, dont elles « boivent l'âme »; le P. Cadière n'a pas trouvé d'explication de la relation qui existe entre elles et les arbres (3); ou bien ce sont

<sup>(1)</sup> J PRZYLUSKI. Notes sur le culte des arbres au Tonkin. BEFEO, IX. 757.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVIII, VII, 34.

<sup>(3)</sup> Ib., 38.

des esprits naturistes, « la mère Forêt », mụ rú. la « dame Bois », bà mộc, et surtout « la dame Feu », bà hoà; ces'esprits ont été incorporés, tardivement d'après l'auteur, au groupe des « dames des cinq éléments », bà ngũ hành hì fì. La « dame Feu » occupe une place considérable dans les croyances des Annamites de la région de Huê; on lui rend un culte afin d'éviter les inoendies; pour expliquer sa relation avec les arbres, le P. Cadière propose de remonter à l'époque « où le feu était lié au bois comme à son générateur » : les bûcherons du Quang-tri obtiennent encore le feu par la friction de lamelles de bambou (¹). On voit combien les éléments du culte des arbres paraissent différer au Tonkin et en Annam.

Dans la seconde partie de son travail, parue en 1919, le P. Cadière traite des pierres, en tant qu'objets d'un culte religieux ou de pratiques magiques. Il étudie tout d'abord (chapitre II) le culte des pierres sous ses formes diverses. Au contraire des esprits des arbres, les esprits liés aux pierres sont toujours masculins. Tantôt ils résident dans des rochers dangereux, récifs ou écueils, et des offrandes leur sont faites par les pêcheurs; tantôt les sacrifices s'adressent à des « génies-pierres », thân-đá, dont un fait miraculeux a légitimé le culte : la pierre a poussé de terre comme une plante, elle a flotté sur l'eau, elle a saigné; tantôt le siège de l'esprit est un petit caillou, précieusement conservé par une famille ou un individu dont il assure la fortune : on le nourrit avec du sang et de l'or. Le cas le plus intéressant est celui des pierres levées de main d'homme ou naturellement, appelées but; l'aire du culte des but est nettement restreinte au Quang-bình et à la partie septentrionale du Quang-tri (qui appartint au Quang-bình jusqu'à la fin du XVIIIe siècle); le P. Cadière pense que ce culte, très répandu chez les Nguon et les Sách, est emprunté aux Murong, toute influence čame devant être écartée (2). Certaines des bornes qui délimitent les territoires des villages sont l'objet d'un culte (chapitre III); ces bornes sont en pierre ou en bois; on leur « vend » les enfants maladifs, et leurs parents sacrifient à la borne jusqu'à ce que le « pacte » soit « rompu ». Dans un chapitre consacré aux obstacles magiques (IV), le P. Cadière a donné une analyse pénétrante des croyances annamites relatives aux dangers que présente tout ce qui « pointe » : rivières ou « colonnes d'eau » qui, arrivant tout droit sur une habitation, menacent de « soulever comme un levier la terre du rivage », xáy đất lên; che nins, ponts, bacs, arêtes de toits, bras tendus ou regards fixés des divinités. On s'en défend soit par des moyens naturels, digues ou remparts, soit en dressant des pierres ou des buttes douées de pouvoirs magiques. Ces pages éclairent remarquablement un ensemble de

<sup>(1)</sup> Ib., 45.

<sup>(2)</sup> Loc cit., 27.

superstitions très confus. Un dernier chapitre (V) est consacré aux obstacles qu'on oppose aux influences néfastes personnifiées, esprits ou démons; les pierres ne sont plus là que les supports d'inscriptions magiques tracées sur elles par les sorciers.

Ayant étudié dans sa Note sur le culte des arbres au Tonkin un des aspects du culte du dieu du sol, M. Przyluski abordait la même question l'année suivante, à propos d'une cérémonie qu'on célèbre au début de chaque année dans les villages du Tonkin et qui porte le nom de động-thổ 動 十, « le remuement de la terre (1) ». Des études publiées dans le Bulletin sur l'ethnographie annamite, celle-ci est la seule où ait été tentée une comparaison entre les faits annamites et les documents chinois; grace à une magistrale monographie de Chavannes (2), la nature et l'évolution du culte du dieu du sol dans la Chine primitive venaient en effet d'ètre élucidés; sur ce point, presque seul à cette époque, la comparaison était donc possible. Le rite annamite du dông-thô, d'après M. Przyluski, marque le renouvellement des énergies du sol, qui se réveillent, comme la végétation elle-mème, au commencement de l'année; son accomplissement met fin à une période comprenant les premiers jours de l'année, pendant laquelle il est interdit de se livrer aux travaux agricoles. L'acte essentiel du rite est le suivant: près de l'autel du dieu du sol, dressé dans la cour de la maison commune, à l'ombre d'un arbre sacré, un vieillard détache du sol avec une bêche trois mottes de terre qui sont déposées au pied de l'arbre. Une cérémonie du même nom se retrouve chez les Mương de la province de Hà-đông; elle comprend deux actes: d'abord le chef du village simule l'acte de piler le riz. en frappant trois coups dans un mortier à décortiquer; puis il se rend près d'un ruisseau dont l'eau sert à irriguer les rizières, fait détacher du sol trois mottes de terre et les fait déposer sur le petit barrage qui ferme le ruisseau, afin de le « remblayer ». Le chef, par ces deux actes, lève les interdits du début de l'année, ces interdits portant particulièrement sur les travaux suivants : creuser la terre, arracher les herbes, couper du bois, décortiquer du riz. Quant au rite annamite consistant à déposer trois mottes de terre au pied d'un arbre sacré, il a pour but, d'après l'auteur, de restaurer l'autel du dieu du sol. Dans l'antiquité chinoise, l'autel du dieu du sol était un tertre sur lequel s'élevait un arbre ; sous les Han, l'investiture des seigneurs vassaux se faisait au moyen d'une motte prise autertre du dieu du sol impérial, avec laquelle les seigneurs établissaient l'autel du dieu du sol régional. Le động-thổ équivaudrait à l'investiture, par un notable représentant le peuple, d'un nouveau dieu du sol communal, et ce dieu du sol serait analogue aux dieux du sol cantonaux, li chö 里 社, qui dès l'époque des Han

<sup>(1)</sup> Les rites du dong-tho. Contribution à l'étude du culte du dieu du sol. BEFEO, X, 339.

<sup>(2)</sup> E. CHAVANNES. Le Tai chan (Paris, 1910); appendice: Le dieu du sol dans la Chine antique.

étaient institués par le peuple. Les Annamites auraient donc conservé là un rite de l'époque des Han.

Dans un autre article (1), M. Przyluski a étudié les superstitions relatives à l'or, telles que les révèle le folklore. D'après les Annamites, comme d'après les Chinois du Kouang-tong dont l'auteur a utilisé quelques contes, l'or est doué de pouvoirs surnaturels ou magiques : cette substance est une transformation du « bronze noir », qui par une longue gestation dans la terre s'est chargé de « mana », de même qu'un morceau de pierre enfoui dans le sol devient parfois un monstre dangereux. Ces forces magiques, concentration des énergies nourricières de la terre, rendent l'acquisition de l'or dangereuse pour quiconque ne possède pas « le bonheur, la chance », phúc 福. « Qui trouve de l'argent s'enrichit; qui trouve de l'or devient malheureux », dit un proverbe : lorsqu'un individu qui n'a pas de phúc trouve par hasard de l'or, cette découverte entraîne pour lui une foule de maux; l'or enrichit ceux-là seuls que leur phúc prédestine à sa possession; quant à l'argent, moins dangereux au point de vue magique, l'acquisition en est toujours bienfaisante. Selon certaines traditions, que l'auteur estime plus récentes, les malheurs qui accompagnent la prise de possession de l'or sont causés par un esprit spécialement chargé de garder le métal précieux.

Les travaux du colonel Bonifacy sur le folklore thăi et annamite relatif au giao-long ont été mentionnés ailleurs. Le même auteur a traduit dans le Bulletin les légendes des trois dieux-patrons d'une commune de la province de Bắc-giang (2). (In sait que chaque commune annamite voue un culte collectif à une divinité appelée thành-hoàng 城 隍; ce culte est officiellement reconnu par l'autorité royale, et le roi investit les dieux de dignités hiérarchiques attestées par des brevets, thân sắc 神 軟, qui sont conservés dans les archives communales. La plupart des dieux ont également leur légende officielle, thân tích 神 蹟. Les Lê paraissent avoir procédé à la revision générale et à l'uniformisation de ces légendes; une collation générale en fut faite par le Ministère des Rites en 1739 (3). Ce sont trois de ces légendes qu'a traduites le colonel Bonifacy: elles sont intéressantes à titre de spécimens. L'Ecole a entrepris de faire copier méthodiquement les brevets et les légendes des dieux-patrons du Tonkin et de l'Annam; outre leur importance au point de vue historique, ces documents pourront servir de base à l'étude d'un culte qui est actuellement la caractéristique essentielle de la religion annamite.

M. J. Pouchat a donné au Bulletin une série d'observations précises sur les Superstitions annamites relatives aux plantes et aux ani-

<sup>(1)</sup> J. PZRYLUSKI. L'or, son origine et ses pouvoirs magiques. Etude de folklore annamite, XIV, v, 1.

<sup>(2)</sup> A. Bonifacy. Les génies du temple de Thé-loc. BEFEO, X, 683.

<sup>(3)</sup> Cf. H. MASPERO. BEFEO, XVI, 1, 17, note.

maux (1); ces notes, groupées dans l'ordre alphabétique, ne comportent aucune tentative d'explication des faits qui s'y trouvent décrits. Enfin M. L. Chochod a étudié, dans une première note les Procédés de fonderie employés en Annam (2), dans une autre Les philtres et les talismans d'amour à Huê (3).

## LINGUISTIQUE.

C'est dans le domaine de la linguistique qu'en ce qui concerne l'Indochine annamite l'œuvre de l'Ecole a été, sinon le plus abondante, du moins le plus complète et le plus féconde en résultats définitifs. L'étude scientifique de la langue annamite, qui n'avait autant dire pas été entreprise avant la fondation de l'Ecole, a été menée par ses collaborateurs à un point avancé. La plupart des dialectes ont été décrits; la phonétique a été expliquée, soit logiquement, soit historiquement; l'histoire de la langue a été élucidée et la place qu'elle occupe parmi les langues extrême-orientales précisée. On peut dire que, grâce aux travaux parus dans le Bulletin et dans les Publications de l'Ecole, la langue annamite fut jusqu'à ces dernières années, et à l'exception des langues « austriennes », la mieux connue des langues extrême-orientales.

Les travaux, tous d'un caractère accessoire, consacrés à la langue annamite par les érudits du XIX<sup>e</sup> siècle, se réduisaient à quelques hypothèses sur les affinités de cette langue, basées sur un examen très fragmentaire de son vocabulaire et de ses caractéristiques phonétiques et syntaxiques. C'est J. R. Logan qui, après avoir parlé d'une famille « tibéto-annam » (¹), proposa le premier, dans un article d'ordre presque exclusivement linguistique en dépit de son titre, de reconnaître une famille « môn-annam » (¹); cette théorie rencontra un succès durable. Elle fut attaquée en 1880 par Keane, qui distingua avec raison les langues « mongoliques » (annamite, birman, siamois) des langues « caucasiques » (khmèr, groupe malayo-polynésien), « ces deux systèmes linguistiques étant inconciliables à cause de l'intonation » (¹). Mais Forbes, en 1881,

<sup>(1)</sup> BEFEO, X, 401; 585 Une traduction annamite de ce travail a paru en 1911 (Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient).

<sup>(2)</sup> BEFEO, IX, 155.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XII, vitt, 11.

<sup>(1)</sup> J. R. LOGAN, The Ethnology of the Indian Archipelago. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, vol. IV (Singapore, 1850), pp. 311-314.

<sup>(5)</sup> Id., Ethnology of the Indo-pacific Islands, vol. VI (1852), p. 658; vol. VII (1853), p. 58 sqq., et surtout N. S., vol. III (1859), pp. 152-183: The Mon-Annam formation.

<sup>(1)</sup> A. H. Keane, On the relation of the Indo-Chinese and Inter-Oceanic races and languages. J Anthr. Inst., IX (1880). Trad. fr. Annales de l'Extrême-Orient, V (1882-1883), p. 238. M. H. Maspero a montré que le système des tons interdit sans conteste de rattacher l'annamite au groupe mon-khmèr (BEFEO, XII, 1, 116-117).

l'admettait sans réserve et compilait une grammaire comparative de la famille môn-annam (¹), et Kuhn, en 1883, ne la discutait même pas (²); toutefois ce dernier auteur, à la suite d'une étude comparative assez sérieuse du vocabulaire annamite, déclarait en 1889 l'annamite « étranger en ses origines au groupe des langues môn-khmères, les éléments qui lui sont communs avec ces langues devant être attribués à une influence postérieure (³). » L'état des études de linguistique annamite à la fin du siècle dernier est bien caractérisé par le fait qu'en 1887 Abel Des Michels, chargé du cours d'annamite à l'Ecole des Langues Orientales, écrivait un long mémoire pour établir que l'annamite doit être différencié du sino-annamite et n'est pas un dialecte chinois (⁴). Nous ne parlerons pas ici des spéculations des philologues coloniaux, tels Janneau, pour qui « la langue annamite autochtone, avant de subir l'influence chinoise, se composait de mots monosyllabiques puisés à cette source qu'on désigne sous le nom de langue aryaque (⁵) » ou d'autres dont la fantaisie fut plus extravagante.

Cependant les matériaux ne manquaient pas, incomplets il est vrai, mais qui auraient pu servir de base à des travaux plus poussés que ceux qui viennent d'être mentionnés. Les dictionnaires étaient nombreux. Celui du P. de Rhodes. basé lui-même sur deux dictionnaires antérieurs et publié à Rome en 1651 avec une notice sur la langue annamite, est un document de premier ordre sur le dialecte tonkinois à cette date. À la même époque, le P. Ferreira composa un dictionnaire portugais-annamite, qui paraît perdu (6). L'évêque Pigneau de Béhaine prépara plus tard un dictionnaire annamite-latin, mais son manuscrit fut brûlé en 1778 lors de l'incendie du collège annamite de la province de Càmau: Jean-Louis Taberd, son successeur au vicariat de la Cochinchine, put utiliser ce qui en restait pour composer son dictionnaire annamite-latin, édité à Serampore en 1838; cet ouvrage porte sur le dialecte cochinchinois; les mots et les expressions y sont donnés en caractères; il contient un index par clés des chữ-nôm et une liste alphabétique des mots sino-annamites les plus usités dans le langage noble, avec leur index par clés. Une édition développée de ce dictionnaire, basée sur le dialecte tonkinois et sans caractères, fut préparée par Joseph-Simon Theurel, vicaire apostolique du Tonkin occidental, terminée par le P. Lesserteur et publiée à Ninh-phú en 1877. Le dictionnaire annamite-

<sup>(1)</sup> C. J. F. S. Forbes. Comparative Grammar of the Languages of Further India (Londres, 1881), pp. 99-129.

<sup>(2)</sup> E. Kuhn. Über Herkunft und Sprache der transgangetischen Vælker (Munich, 1883), p. 20

<sup>(3)</sup> Id., Beiträge sur Sprachenkunde Hinterindiens. Sitzungsber. d. philos.-philol. u. hist. Kl. d. Ak. d. Wiss. zu München, 1889, II, p. 219.

<sup>(4)</sup> A. Des Michels. Mémoire sur les origines et le caractère de la langue annamite. Mém. prés. par divers savants à l'Acad. des Inscr, t X (Paris, 1887).

<sup>(5)</sup> G JANNEAU. Essai sur l'origine de la langue annomite. B. Soc. Et. Ind., 1883, p. 195.

<sup>(6)</sup> Cf. Ch. B. MAYBON. Histoire moderne du pays d'Annam, p. 30.

français du P. Génibrel (1898) est fondé sur le dialecte cochinchinois, mais tient compte des mots et des formes du Tonkin et de Huê; le caractère est donné en tête de chaque article et les mots sino-annamites nécessaires pour lire les Quatre livres sont compris dans le corps même de l'ouvrage. Ce dictionnaire est le meilleur de ceux que nous possédions, sans excepter celui de J. Bonet (1899-1900).

Si ces documents, complétés par plusieurs grammaires dans lesquelles était exposé d'une façon suffisamment développée le système syntaxique, eussent permis une étude générale de la langue, leur notation était trop défectueuse et surtout leurs données dialectologiques beaucoup trop restreintes pour les besoins d'une recherche serrée et approfondie. Aussi les collaborateurs de l'Ecole ont-ils dû, dans une large mesure, recueillir eux-mêmes les matériaux de leurs travaux.

L'ouvrage du P. Cadière sur le dialecte du Haut-Annam, paru en 1902 dans la série des Publications de l'Ecole (1), est le premier travail descriptif précis qui ait été consacré à la langue annamite. L'auteur y étudiait le langage parlé dans les provinces de Thura-thien, Quang-tri et Quang-binh, principalement dans la partie centrale et septentrionale de cette dernière, le parler de Huê et de la cour étant laissé de côté à cause de son caractère spécial. Le dialecte du Haut-Annam s'étend jusqu'au Nord du Nghê-an: l'ouvrage du P. Cadière ne portait que sur ses représentants méridionaux; il fut complété en 1912 par M. H. Maspero, qui étudia sur place les parlers locaux des provinces de Hà-tînh et de Nghê-an. Par la comparaison des formes locales du Haut-Annam entre elles et avec les formes dialectales cochinchinoises et tonkinoises que lui livraient les dictionnaires ou les ouvrages publiés en transcription par les missionnaires catholiques, le P. Cadière déterminait certaines des lois qui président aux variations vocaliques, consonantiques et toniques propres à la langue annamite. A propos de ces lois, l'auteur signalait occasionnellement des variations analogues qu'il constatait entre les dialectes chinois, sino-annamite, cantonais et pékinois. Toutefois la partie comparative et explicative de son travail est relativement réduite, et c'est surtout comme description d'un dialecte lui-même fort différencié et comme recueil de formes locales que cet ouvrage marqua un progrès important dans les études de linguistique annamite.

La Monographie de a, voyelle finale non accentuée, en annamite et en sino-annamite, publiée par le même auteur en 1904 (2), est au contraire une étude purement comparative. Son but est de montrer comment « la comparaison des formes annamites avec les formes sino-annamites ou chinoises [cantonaises

<sup>(1)</sup> L. Cadière. Phonétique annamite (dialecte du Haut-Annam). Publ. de l'EFEO, vol. III. Paris, 1902.

<sup>(2)</sup> BEFEO, IV, 1065.

ou pékinoises] étymologiquement apparentées, et l'étude des caractères nôm employés pour rendre les mots annamites à finale en ia, ua, wa, nous permettent de nous rendre compte de ces groupes et de voir qu'ils constituent un allongement d'une voyelle simple primitive ». Ainsi, « alors que la langue annamite comprend un grand nombre de mots à finale en ia, ua, wa, le sinoannamite n'a que quelques rares mots en ia et wa et n'en a aucun en ua » : SA. bi 闽, A. bia; SA. chu 丰, A. chúa; SA. tw 序, A. twa; d'autre part l'annamite chia, par exemple, est rendu en chữ-nôm par 弦 dont la phonétique est chi 支. etc. Enfin l'auteur invoquait des faits propres à la phonétique annamite pour expliquer certaines irrégularités apparentes. Cua, « crabe », par exemple, est rendu par 蠟 dont la phonétique est en ô, cò 孤; mais de nombreux doublets (hòn: hun, « baiser »; đổt: đút, « brûler ») attestent la parenté de ò et de u en annamite. Sans recourir à la méthode historique, le P. Cadière mettait en lumière dans cet article un phénomène intéressant et démontrait ainsi la nécessité d'entreprendre d'une façon plus complète et plus méthodique l'étude comparative de l'annamite et du sino-annamite.

C'est ce qu'il a tenté dans sa Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite (1). On sait quel rôle considérable joue dans la phonétique chinoise, sous le nom de ho-k'eou 😝 🛘 qu'appliquent à ce phonème les linguistes chinois. la semi-voyelle labiale; son importance n'est pas moindre dans la phonétique annamite; étudier les diverses transformations qu'elle subit en sino-annamite et en annamite dans telle ou telle position ou sous l'influence soit de l'élément consonantique initial des mots où elle apparaît, soit de leur élément vocalique, c'était passer en revue presque tout le matériel phonétique de ces langues. La semi-voyelle labiale, d'après l'auteur, peut se présenter avec un timbre fermé (« forme sourde », u et wo du quôc-ngw) ou ouvert (« forme sonore », o du quôc-ngũ); elle peut devenir une consonne (« forme renforcée », v) ou une voyelle (« forme vocalisée », u et ô). L'ouvrage est donc divisé en quatre parties, où sont étudiées les conditions dans lesquelles apparaît chacun de ces phonèmes. Cette étude est basée principalement sur la comparaison des formes annamites et sino-annamites, mais l'auteur utilise également les dialectes de Canton, de Pékin et du Fou-kien; enfin il établit des rapprochements entre des séries de formes soit annamites soit chinoises, qu'il tente de grouper en « familles sémantiques » autour d'une idée commune. Le P. Cadière s'est interdit d'aborder les faits du point de vue historique; son étude est d'un ordre purement logique, ce qui en restreint naturellement la portée. Elle n'en reste pas moins une mine précieuse de documents classés et commentés scientifiquement : l'index qui la termine en fait un instrument d'une réelle utilité.

Plusieurs explications données par le P. Cadière à propos de la semi-voyelle labiale furent confirmées à l'aide des faits décrits dans son étude sur le Dialecte du Bas-Annam (¹). Par cette désignation l'auteur entend la langue annamite telle qu'elle est parlée « depuis la province de Bình-định (Qui-nhơn) jusque, d'une manière approximative, aux limites de la Cochinchine française »; ce dialecte est assez proche du cochinchinois de Saigon; il offre d'autre part de curieuses coıncidences avec le tonkinois (ainsi le traitement palatal de trên, trong, etc.) (²). Si ce travail n'est pas exhaustif en sa partie descriptive (les tons du Bas-Annam n'ont pas été étudiés), la comparaison méthodique des formes du Bas-Annam et du Haut-Annam livra par contre d'importants résultats: « Ces deux dialectes, dit l'auteur, présentent des traits caractéristiques bien tranchés et constituent deux organismes distincts de la langue annamite. »

Deux des principaux dialectes annamites avaient donc été décrits par le P. Cadière et, d'autre part, cet auteur avait procédé à une classification des matériaux phonétiques de l'annamite et du sino-annamite, lorsqu'en 1912 M. H. Maspero publia ses Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite (3). Dans cet important ouvrage, M. Maspero s'est proposé d'expliquer l'évolution des consonnes initiales annamites. On sait quelle place fondamentale occupe l'initiale dans la plupart des langues de l'Extrême-Orient, en raison de l'influence qu'elle exerce sur la hauteur musicale et parfois sur la vocalisation du mot; c'est l'initiale qui subit les modifications les plus frappantes; l'étude de M. Maspero touche ainsi aux éléments essentiels de la phonétique annamite. L'ampleur qu'il a donnée à son enquête, l'étendue des comparaisons sur lesquelles il l'a fondée, lui ont permis de poser les problèmes dans toute leur portée; la solution de ces problèmes, obtenue par une analyse rigoureuse, dépasse sur plusieurs points le domaine annamite, et l'auteur y a trouvé l'occasion d'exposer quelques-unes des lois générales qui président à la formation des langues de l'Extrème-Orient.

C'est principalement par la comparaison entre les formes sino-annamites modernes et les formes chinoises de la fin des T'ang (IX<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècles) que M. Maspero a déterminé les lois d'après lesquelles se sont modifiées, depuis une dizaine de siècles, les initiales annamites. Dès la séparation politique de l'Annam, le chinois devint pour les Annamites une langue morte et la prononciation des caractères chinois fut soumise au système phonétique annamite. Or l'annamite a subi depuis le X<sup>e</sup> siècle un développement phonétique considérable, tout opposé à celui du chinois: le chinois a perdu ses sonores, l'annamite en a acquis. Pour pouvoir déterminer les altérations des formes chinoises en Annam,

<sup>(1)</sup> L. CADIÈRE. Le dialecte du Bas-Annam. Esquisse de phonétique. BEFEO. XI, 67.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., 81.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XII, 1.

étaient prononcées vers le X° siècle. Par là M. Maspero a fait œuvre sinologique; il a approfondi et corrigé sur plusieurs points l'interprétation donnée par Schaank des tables phonétiques dressées par les linguistes chinois; son travail est le premier dans lequel, pour étudier un dialecte chinois, on soit remonté aux formes anciennes; enfin, de faits particuliers à ce dialecte même, il a pu conclure à l'existence de faits analogues dans le chinois ancien. Ainsi, le sino-annamite répartit le hia-p'ing-cheng, le hia-chang-cheng et le hia-k'iu-cheng chacun entre deux tons, suivant que l'initiale ancienne des mots qui portent ces tons était soit une occlusive (ou une fricative), soit une sonante (ou une nasale); quoiqu'il ne constatât ce phénomène, dans les dialectes kouan-houa modernes, que pour le hia-chang-cheng et le hia-jou-cheng, M. Maspero inféra qu'il y avait là un trait caractéristique du système ancien des tons chinois, commun à tous les tons (¹); cette induction fut pleinement confirmée plus tard par M. Karlgren, à l'aide du témoignage de nombreux dialectes modernes (²).

La langue annamite a emprunté une grosse masse de mots au chinois (la moitié de son vocabulaire, d'après M. Maspero); beaucoup de ces mots, entrés dans l'usage courant, ont subi des altérations populaires; la comparaison de ces formes altérées avec celles qui sont employées dans la lecture des textes a été utilisée pour l'étude du développement phonétique de l'annamite postérieur à l'individualisation du sino-annamite. En effet, l'auteur a établi que presque tous ces emprunts ont été faits, non pas directement au chinois ancien, mais par l'intermédiaire du sino-annamite. Le nombre des mots introduits directement du chinois à l'époque de la domination chinoise est infime; M. Maspero n'en signalait que deux en 1912 (³); dans un article ultérieur, il a étudié deux autres séries de mots de cette espèce (conservation de l'élément nasal dans les mots à initiale 微: chinois (début des T'ang?)\*mwiē 未, annamite mùi, sino-annamite vi; conservation de la semi-voyelle labiale dans les mots annamites qui ont uô en face de sino-annamite a: chinois \*fwan 版, annamite buôn, sino-annamite phan (¹).

Pour montrer que les faits constatés dans l'étude des formes sino-annamites se retrouvent identiques dans la langue annamite, M. Maspero s'est appuyé surtout sur la comparaison des dialectes annamites et des dialectes muong. Il classe les premiers en deux groupes: tonkinois-cochinchinois d'une part, ces deux parlers ne présentant entre eux que des différences peu importantes; dialecte du Haut-Annam de l'autre, caractérisé par la conservation de formes archaïques. Une mission dans le Nord de l'Annam pendant l'hiver 1911-1912

<sup>(1)</sup> Loc. cit., 94.

<sup>(2)</sup> B. KARLGREN. Etudes sur la phonétique chinoise (Upsal, 1915), 595-597.

<sup>(1)</sup> H. MASPERO. Loc. cit., 55, n. 1.

<sup>(4)</sup> H. MASPERO. Quelques mois annamiles d'origine chinoise BEFEO, XVI, 111, 35. Cf. encore, pour une autre série du même genre, BEFEO, XX, 11, 61.

permit à l'auteur de recueillir des matériaux sur les parlers annamites et murong de cette région; il en profita également pour étudier deux dialectes thai et mon-khmèr du Nghệ-an.

La date à laquelle se sont différenciés l'annamite et le murong ne peut naturellement être précisée; elle est toutefois postérieure à l'époque où remontent les emprunts des mots d'origine thai et mon-khmère; ces emprunts paraissent avoir été contemporains: les mots de ces deux familles ont subi exactement les mèmes transformations en passant dans la famille annamite-murong. D'autre part, la séparation de l'annamite et du murong était accomplie au moment où le sino-annamite atteste l'état de l'annamite, vers le Xe siècle. A partir de cette date, trois documents servirent à M. Maspero de points de repère pour déterminer approximativement les périodes de l'évolution de la langue: 1º les phonétiques adoptées, probablement au milieu de la dynastie des Trân (XIIIe-XIVe siècles), pour former les chữ-nôm; 2º un lexique chinois-annamite des environs de l'année 1600 (¹); 3º les ouvrages du P. de Rhodes (milieu du XVIIe siècle).

Enfin, par la comparaison avec les langues thăi et mon-khmères, M. Maspero, remontant à l'état le plus ancien de la langue annamite, a pu préciser les origines de cette langue et ses rapports avec les autres langues de l'Extrème-Orient. Il montra comment la formation de composés par redoublement, si répandue en annamite, n'est pas particulière à cette langue, mais se retrouve entre autres dans les langues thài et mon-khmères, où elle se présente dans les mèmes conditions, c'est-à-dire que le second élément du composé n'est pas dérivé du premier suivant les lois phonétiques normales, mais par des procédés analogiques. L'étude des préfixes aboutit à des constatations plus instructives. L'annamite du XVIIe siècle, tel que l'a noté le P. de Rhodes, possédait trois préfixes consonantiques; certains indices permirent à M. Maspero de prouver l'existence d'autres préfixes très anciennement disparus et d'établir que l'emploi des préfixes annamites avait toujours été restreint aux initiales liquides; or le système des préfixes est général dans toutes les langues mono-

<sup>(!)</sup> M. Maspero utilisait un vocabulaire publié par un auteur japonais qui déclarait l'avoir tiré d'un Houa yi yi yu 華夷譯語 comprenant treize vocabulaires; l'auteur japonais attribuait ce Houa yi yi yu à Houo Yuan-kie 火源契, auteur d'un vocabulaire chinois-mongol publié en 1389. M. Maspero, qui ne repoussait pas absolument cette attribution, plaçait la composition de ce Houa yi yi yu au cours du XVe siècle. Peu après, M. Aurousseau acquit à Pékin un Houa yi yi yu manuscrit comprenant également treize vocabulaires et composé par Mao Po-fou 茅伯符 à la fin du XVIe ou au commencement du XVIIe siècle. Or les langues représentées dans l'ouvrage de Mao Po-fou et dans l'ouvrage attribué à Houo Yuan-kie sont les mêmes, et la comparaison des vocabulaires sino-annamites qu'ils contiennent ne laisse pas de doute, d'après M. Aurousseau, sur l'identité de ces deux ouvrages (cf. BEFEO, XII, IX, 200). Il s'ensuit que la date donnée par M. Maspero doit être abaissée d'un siècle.

syllabiques de l'Extrème-Orient (sauf le chinois, du moins à partir de l'époque des Han), mais l'exclusion des préfixes devant toute initiale non liquide est spéciale à la famille thăi. Enfin l'examen des correspondances de tons entre les langues thăi et l'annamite d'une part, celui de l'affectation des tons annamites aux mots mon-khmèrs de l'autre, révèlent que l'annamite a distingué primitivement (avant même la séparation de l'annamite et du murong, cette distinction n'existait plus) une série haute, une série moyenne et une série basse, suivant que l'initiale était aspirée (ou sifflante), sourde ou sonore; le système qui fait dépendre de l'initiale la hauteur du mot est commun à toutes les langues à tons de l'Extrème-Orient, mais c'est encore au système thăi que s'apparente, par ses caractéristiques particulières, le système annamite. De tous ces faits, l'auteur conclut qu'à son avis l'annamite doit être rattaché à la famille thăi.

Outre les ouvrages de fond de MM. Cadière et Maspero, quelques études de détail sur la langue annamite ont été publiées dans le Bulletin.

M. A. Chéon, auteur de la meilleure grammaire annamite que nous possédions (¹), a étudié, dans un article remarquable par sa documentation nourrie et par la clarté de son exposition, les différentes formes de l'Argot tonkinois (²). Certaines corporations (les voleurs, les maquignons, les chanteuses) parlent des argots qui leur sont propres et dont les principes restent identiques dans les dialectes de régions différentes: tel argot se retrouve régi par les mèmes lois en Cochinchine et au Tonkin. Tantôt les caractéristiques de l'argot sont d'un ordre simplement lexicologique (archaïsmes, emprunts au sinoannamite, mots détournés de leur sens ordinaire ou arbitrairement déformés), tantôt au contraire il s'agit d'un système de déformation méthodique et parfois fort compliqué, comportant des lois rigoureuses avec leurs conséquences phonétiques bien déterminées. M. Chéon a parfaitement analysé quelques-uns de ces systèmes (par exemple celui des sampaniers de Son-tây), qui sont aussi curieux pour le phonéticien que pour le psychologue.

Dans une note suggestive, M. J. Przyluski a dressé un tableau des Formes pronominales de l'annamite (3), c'est-à-dire de pronoms, d'adverbes et d'adjectifs démonstratifs, indéfinis et interrogatifs constituant des séries dans lesquelles à des changements de sens constants correspondent des variations morphologiques (vocaliques et toniques) également constantes. Il y a là des traces intéressantes d'un système de dérivation.

Enfin M. R. Deloustal a mis en lumière des différences entre certains procédés sémantiques annamites et chinois (4). Il a montré comment il faut distinguer en annamite, dans la catégorie des mots qu'on est convenu d'appeler « numéraux »

<sup>(1)</sup> Cours de langue annamite. 2e éd., Hanoi, 1904.

<sup>(2)</sup> BEFEO, V, 35.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XII, viii, 5.

<sup>(4)</sup> Des déterminatifs en annamite. BEFEO, XIV, v. 29.

ou « déterminatifs », d'une part des déterminatifs génériques, ayant avec les mots auxquels ils servent de déterminatifs des rapports de genre (một người chồng, « un homme mari ») et pouvant servir à former des termes composés (một người làm ruộng, « un homme travaillant aux champs: un agriculteur »), d'autre part, des déterminatifs particuliers, c'est-à-dire réservés plus ou moins arbitrairement à certaines catégories de noms (ainsi chiếc 隻 détermine, en annamite, les bateaux, les animaux, les oiseaux, les pieds et les mains) et absolument inaptes à servir d'éléments de formation. La plupart des déterminatifs particuliers sont des mots sino-annamites (chiếc, khẩu [], bức 輻), mais il en est d'annamites; ainsi cây « arbre », s'emploie à la fois comme déterminatif générique des arbres (một cây cau, « un arbre aréquier »), et comme déterminatif particulier des objets allongés (một cây đèn, « une lampe »): ce dernier emploi, d'après l'auteur, n'est qu'un emprunt au chinois.

## LITTÉRATURE.

Si l'on entend par littérature annamite l'ensemble des œuvres redigées en langue annamite, à l'exclusion des œuvres redigées en chinois, cette littérature est relativement peu importante. Les lettrés annamites eux-mêmes, jusqu'à une époque récente, accordaient peu de considération aux livres écrits en ce qu'ils appelaient la langue vulgaire. Depuis que l'influence française s'est fait sentir, un mouvement en faveur de la littérature populaire en langue annamite paraît se dessiner; la plupart des ouvrages écrits en chữ-nòm ont été imprimés en transcription dite quòc-ngữ (1); ce mouvement, s'il est d'un ordre plus national que littéraire, n'est pas sans analogie avec la campagne, lourde de conséquences, que mène en Chine, pour répandre la connaissance des œuvres littéraires écrites en langue mandarine et l'usage littéraire de cette langue, la génération formée dans les universités occidentales. Nous citerons l'opinion exprimée dans le Bulletin par un des chefs de ce mouvement, M. Pham-Quỳnh 范 瓊, longtemps secrétaire-interprète à l'Ecole, devenu en 1917 rédacteur en chef de la revue sino-annamite Nam-phong 南 風 qui est très lue dans les milieux annamites cultivés (2): « Il est du devoir de tout Annamite soucieux de voir son pays doté enfin d'une langue et d'une littérature qui lui soient propres, de recueillir avec soin les lambeaux épars de la pensée nationale, emprisonnée

<sup>(1)</sup> Cf. sur ce point la note bibliographique qui précède le recueil de morceaux choisis en annamite publié par M. G. Cordier: Nouvelle bibliothèque des Ecoles. Littérature annamite, extraits des poètes et des prosateurs (Hanoi-Haiphong, 1914), p. 16, n. 1. M. Maspero a donné de cette anthologie un compte-rendu dans lequel il précise la source d'un des poèmes annamites les plus célèbres, le Kim-Vân-Kiểu, qui n'est que la traduction d'une nouvelle chinoise (BEFEO, XIX, 1x, 1-6).

<sup>(2)</sup> Cf. le compte-rendu du premier numéro de cette revue, par M. L. MARTY, BEFEO, XIX, v. 29-35.

jusqu'ici dans le moule rigide de la littérature chinoise (1). » Pendant son stage à l'École, M. Pham-Quynh a traduit pour le Bulletin quelques spécimens de cette littérature nationale : un piquant et délicat Dialogue entre l'homme et la lune (2); deux Oraisons funèbres prononcées en 1802 en l'honneur, l'une des officiers et soldats morts pendant les guerres de la conquète de Gia-long, l'autre de deux fonctionnaires qui s'étaient donné la mort dans la citadelle de Bình-định qu'ils défendaient contre les Tày-son: ces morceaux montrent que la langue annamite ne manque pas de certaines ressources d'éloquence (3).

Nous mentionnerons ici, quoiqu'un pareil sujet relève proprement des études de folk-lore, une Version annamite du conte de Cendrillon publiée et traduite dans le Bulletin par M. Đỗ-Thận (¹). Ce conte est répandu dans toute l'Indochine (³); les versions indochinoises présentent, chose curieuse, un épisode qui ne paraît être connu ailleurs que dans une légende gréco-égyptienne rapportée par les auteurs grecs (°). L'identité des versions attestées chez les Čams et chez les Annamites prouve que les seconds ont emprunté ce conte aux premiers. Si la religion des Annamites paraît être demeurée à peu près exempte d'emprunts aux Čams (¬), il n'en est pas de même de leur littérature légendaire; Edouard Huber a trouvé dans un ouvrage annamite la légende du Rāmāyaṇa: le narrateur et une préface datée de 1492 placent cette légende à l'origine de la nation čame (\*).

(1) BEFEO, XI, 417.

<sup>(2)</sup> Nhân nguyệt vẫn đấp 人 月 問答, Dialogue entre l'homme et la lune, poème annamite traduit par Pham-Quỳnh, BEFEO, XI, 517.

<sup>(3)</sup> Deux oraisons funcbres en annamite, publiées et traduites par Pham-Quynh BEFEO, XIV, v, 41.

<sup>(</sup>i) BEFEO, VII, 101. Une autre version tonkinoise de ce conte a été traduite par G. Dumoutter (Une Cendrillon annamite. Archivo per lo studio delle tradizioni popolari, Palerme, 1893). Des versions cochinchinoises ont été traduites par A. Landes (Excursions et Reconnaissances, n° 22 [1885], p. 359) et par G. Janneau (Revue Indochinoise, 1913, II, 60). Cán Cendrillon) est devenue la déesse-patronne de Durong-xá 合 et de Thuận-quang 原光 (province de Bắc-ninh), et la légende officielle adoptée par ces deux villages fait de la déesse la mère de l'empereur Lí Nhân-tông (1072-1127).

<sup>(5)</sup> A. LECLERE en a traduit une version cambodgienne (Cambodge. Contes et légendes, Paris, 1895; p. 70) et une version came (Revue des traditions populaires, juin-septembre 1898). D'autres versions cames ont été traduites par A. LANDES (Contes tjames, Saigon, 1887; p. 79) et par E.-M. DURAND (Notes sur les Chams. XII. La Cendrillon chame. BEFEO, XII, IV, 1).

<sup>(4)</sup> Cf. E. Cosquin. Les contes populaires et leur origine. Comple-rendu du troisième congrès scientifique international des catholiques (Bruxelles, 1895), p. 9.

<sup>(7)</sup> Le P. CADIÈRE a signalé quelques vestiges du culte cam d'Uma dans la région de Huè (BEFEO, XVIII, vII, 48).

<sup>(8)</sup> E. Huber. Etudes indochinoises. I. La légende du Rāmāyana en Annam. BEFEC, V, 168. Le Līnh-nam trich-quái, où figure cette légende, n'est pas du XVIIIe siècle, comme le croyait Huber; il remonte au XIVe siècle et nous est parvenu sous une forme remaniée à la fin du XVe siècle. Cf. H. Maspero, BEFEO, X, 584, n. 1 et XVI, 1, 26, n. 1.

#### Conclusion.

On aura vu, par l'exposé ci-dessus, que l'étude du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine a toujours tenu une grande place dans les préoccupations scientifiques de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Qu'il s'agisse de bibliographie, de géographie, d'histoire, d'épigraphie (1), de linguistique, ou de folk-lore, les travaux que notre institution a su provoquer ou simplement diriger, depuis 1900, ont fait accomplir un sérieux progrès à nos connaissances sur les pays annamites.

La conclusion générale qui se dégage de l'œuvre poursuivie dans ce sens est que ces connaissances n'ont pas été seulement enrichies; elles ont été plus encore assainies et disciplinées. En s'imposant, et en s'attachant à faire accepter autour d'elle, les règles nécessaires de méthode et de critique, l'Ecole française a su transformer l'étude philologique et historique des pays annamites en une science riche de résultats et de promesses.

<sup>(1)</sup> En ce qui concerne l'épigraphie, nous avons donné plus haut l'état des travaux d'estampage au Tonkin; il convient d'ajouter que l'inventaire épigraphique a été également commencé en Annam et qu'il est très avancé dans les provinces de Thanh-hoá et de Nghệ-an; une cinquantaine d'estampages importants proviennent de Hué et des provinces du Sud.

# ČAMPA

En abordant l'étude du Campa, l'Ecole française trouvait devant elle un terrain dont certaines parties étaient déjà explorées, tandis que d'autres étaient restées à peu près inconnues. Si les principaux monuments avaient été signalés par MM. Aymonier, Lemire, Camille Paris, on n'en avait encore qu'une connaissance très superficielle: l'archéologie čame est presque exclusivement l'œuvre de M. Parmentier dont les travaux ont été exposés plus haut (p. 64 sqq.). Par contre, l'histoire avait été définie dans ses grandes lignes, gràce au mémoire de Bergaigne sur le royaume de Čampa (1), à son édition de seize inscriptions sanskrites (2), et a l'article d'Aymonier sur les inscriptions en langue vulgaire (3). Ce dernier opuscule avait en même temps inauguré avec succès l'étude du čam ancien. Quant à l'idiome moderne, il avait déjà fait l'objet de bons travaux : la Grammaire chame d'Aymonier (1), les Légendes historiques des Chams, transcrites ettraduites par le même auteur (\*), l'édition des contes populaires čams publiés par Landes dans le caractère original avec un utile lexique, et ensuite traduits en français ("); enfin les études linguistiques de K. Himly et de G. K. Niemann (7). Depuis 1891, aucune recherche nouvelle n'était venue s'y ajouter.

Après avoir visité en 1899 tous les monuments čams alors connus, M. Finot donna dans le premier article du *Bulletin* un aperçu de l'ancienne religion du Čampa, d'après les images divines classées selon les divers cultes: çivaïsme, vishnouisme, bouddhisme (8).

Au cours d'un séjour prolongé au Cambodge et dans le Sud-Annam, M. Cabaton réunit sur les Čams de ces deux pays des documents qui formèrent

<sup>(1)</sup> A. BERGAIGNE. L'ancien royaume de Campä dans l'Indochine. JA, 1888.

<sup>(2)</sup> In. Inscriptions de Campã. Paris, 1893. (Notices et extraits des manuscrits, T. 27, fasc. 2)

<sup>(4)</sup> E AYMONIER. Première étude sur les inscriptions tchames. JA, 1891.

<sup>(4)</sup> In. Grammaire tchame. (Excurs. et Reconn., no 31, 1889).

<sup>(5)</sup> ID Légendes historiques des Tchames. (Ibid. nº 32, 1890).

<sup>(6)</sup> A. LANDES. Contes tjames. Texte en caractères tjames... et... lexique. Saigon, 1886. (Autographié.) — Contes tjames traduits et annotés. Saigon, 1887. (Excurs. et Reconn., n° 29).

<sup>(</sup>i) K. Himly Sprachvergleichende Untersuchung des Wörterschatzes der Tscham-Sprache. (Sitzungsber. der phil. Kl. d. Akad. d. Wiss., München, 1898, Heft 3.) - G. K. Niemann, Bijdrage tol de kennis der verhouding van het Tjam tot de talen van Indonesië. (Bijdragen, XL, 1991, p. 27).

<sup>(1)</sup> La religion des Chams d'après les monuments. BEFEO, I, 12.

le second volume des Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient (¹). Il y donnait des renseignements de première main sur le panthéon moderne des Čams, sur les prêtres, les fètes, les ustensiles du culte, les diverses espèces d'écriture. La seconde partie de l'ouvrage contenait une série d'intéressants textes rituels, parmi lesquels il faut citer des hymnes aux divinités, les prières des grandes fêtes, deux rituels funéraires et des récitations diverses. L'ensemble constitue un tableau précis et expressif du culte moderne des Cams, qui n'a plus en commun avec l'ancienne religion hindoue que des expressions et des formules altérées et incomprises. Dans les prières des grandes fêtes se trouvent des pages entières de sanskrit, dont il est toutefois difficile de restituer la forme originale irrémédiablement corrompue. On y invoque de préférence Çiva, appelé aussi Mahādeva, Parameçvara, et le couple Čiva-Umā, sous l'appellation très correcte de Çivome. Ces survivances du rituel hindou dans une religion si dégradée sont curieuses à noter.

M. Cabaton a plus tard complété son travail par deux articles de la Revuc du Monde Musulman, où il a traité spécialement des coutumes des Čams bani (musulmans) (2). Il a utilisé les matériaux lexicographiques recueillis au cours de son séjour pour publier quelques années plus tard, en collaboration avec M. Aymonier, un Dictionnaire cham-français (Paris, 1906), qui forme le tome VII des Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient. C'est sous sa direction que furent exécutés les caractères cams gravés par l'Imprimerie Nationale pour l'impression de cet ouvrage. On lui doit également l'édition d'une inscription gravée au dos d'une statue de Vișnu, que M. Aymonier croyait perdue et qui se trouvait toujours à Biên-hoà, là même où Janneau l'avait vue et dessinée: c'est une inscription du XVe siècle (3).

Après le retour en France de M. Cabaton, les Cams ont trouvé un observateur aussi sympathique que clairvoyant dans le P. E.-M. Durand, missionnaire en Annam, correspondant de l'Ecole française. On lui doit une monographie succincte du temple de Pô Romé, dans la plaine de Phanrang (4), où sont transcrits et traduits les quelques fragments subsistants des textes gravés sur les piédroits du vestibule du temple, ainsi qu'une petite inscription qui se lit sur la poitrine d'une statue féminine abritée dans un pagodon, en dehors de la tour principale. Cette inscription nous apprend que la statue est celle de la reine Sučih, qui refusa de monter sur le bûcher avec le roi son époux : c'est pourquoi elle est exclue de la tour principale, où siège au contraire la seconde reine. Sančin, à la droite du roi qu'elle suivit dans la mort.

<sup>(1)</sup> Nouvelles recherches sur les Chams Paris, 1901.

<sup>(2)</sup> Notes sur l'Islam dans l'Indochine française (I, 27); Les Chams musulmans dans l'Indochine française (II, 129).

<sup>(3)</sup> A. CABATON L'inscription chame de Bien-hoa. BEFEO, IV, 687. Cf. 1d XV, II 14,

<sup>(1)</sup> Le Temple de Po Romé à Phanrang. BEFEO. 111, 597.

Les autres travaux du P. Durand concernent les coutumes, le folklore et la littérature des Čams.

Dans son étude sur les Čams Banī il a étudié les curieuses particularités de l'islamisme dégénéré que pratique une partie de la population čame et appelé l'attention sur l'origine chiite de leur culte; cette circonstance, jointe au fait que leur cosmogonie est consignée dans un traité portant le nom d'Anouchirvan, semble indiquer que le Čampa avait reçu, directement ou indirectement, la foi musulmane de la Perse, sans doute par les navigateurs de ce pays (¹). Dans d'autres articles, le P. Durand fait connaître la caste sacerdotale des basèn et décrit de visu les cérémonies funéraires des Čams de la vallée de Phanri (²) ainsi que celles de « l'invitation aux manes » (daā pō yan), qu'il rattache par un fil assez ténu à ses recherches sur la déesse Pō Dārā, de Mong-dức près de Phanrang, invoquée par les étudiants et les lettrés (³). Il a analysé un rituel de l'abhiseka ou sacre royal et interprété un ustensile liturgique, le rasung batau, dont on a reconnu plus tard la présence au Cambodge, au Siam, à Ceylan et dans l'Inde, et qui a été définitivement expliqué par M. Cœdès sous son nom sanskrit de peṣaṇī (¹).

Enfin, il a réédité et traduit à nouveau, d'après deux manuscrits de la Bibliothèque de l'Ecole française, un conte čam déjà publié par Landes sous le titre de Kajong et Halæk (5).

Ses études sur l'historiographie čame l'ont conduit à des conclusions peutètre un peu hardies touchant la place du Sud-Annam dans l'histoire du Čampa. Il pense que la « Chronique royale », dont le point de départ est l'an 1.000 A. D., ne concerne que des capitales situées dans le Bình-thuận, que la première et la dernière de ces capitales furent le village de Palei Čanar à Phanri, et que là se trouvait, dès le XI<sup>e</sup> siècle, le centre des possessions du célèbre « clan de l'Aréquier » (°).

<sup>(1)</sup> E M. Durand Les Chams Banī. (BEFEO, III, 54); Le Livre d'Anouchirvân (Id., IV, 321). Huber a relevé dans le Song che (ch 489), l'invocation prononcée avant le sacrifice du buffle: A-lo-ho-ki-pa. qu'il croit être la transcription de Allah Akbar, ce qui suppose que des l'époque des Song (X<sup>6</sup>-XIII's.), il y avait des Musulmans au Čampa (BEFEO, III. 55). Cette époque pourrait même être précisée, s'il fallait attribuer quelque valeur au fait que les Čams Banī font dater toutes leurs traditions de l'an mil (BEFEO, V, 360)

<sup>(2)</sup> Notes sur les Chams. VI Les Basêh. (BEFEO, VII, 313) Notes sur une crémation sur les Chams (Id., III, 447).

<sup>(3)</sup> Notes sur les Chams. V. La déesse des étudiants. BEFEO, VI, 279.

<sup>(4)</sup> Notes sur les Chams. IX L'Abiseka cham. X. Le rasun batuv. BEFEO, VIII, 345. 351. G Cœdès. A propos des meules de pierre appelées rasun batau. BEFEO, XX 1v. p. 8

<sup>(5)</sup> Notes sur les Chams. XII. La Cendrillon chame. BEFEO, XII, 1v.

<sup>(3)</sup> Notes sur les Cham:. I. Parik-Pinān et le Clan de l'Aréquier. II. Légende historique de Pō Çaḥ Inō. III. La Chronique royale. IV. Bal Čanar. BEFEO, V, 368-386.

Il est revenu sur cette question des capitales čames dans une note sur la « Chronique de Po Nagar » (BEFEO, VII, 330). Enfin on lui doit une notice sur les archives des derniers rois čams (BEFEO, VII, 353). Ces archives, aujourd'hui conservées à la Bibliothèque de l'Ecole française, avaient probablement été emportées dans sa fuite par le dernier 10i čam. Po Čon Čan (1822) et confiées par lui à la fidélité des Moi; elles faisaient partie du dépôt de Lavan, no3 3 et 4 (BEFEO, V, 14), un des villages entre lesquels se partage la garde du « trésor des rois čams ». On a vu plus haut l'aide efficace que le P. Durand a prêtée à la recherche et à l'inventaire de ces restes intéressants de l'ancien Campa (supra, pp. 21, 65). Son concours n'a pas été moins précieux dans le domaine épigraphique: ses séjours à Phanri, à Ninh-hoa et à Quinhon lui ont permis de relever les inscriptions rupestres de Thanh-hièu et de Phúquí au Khánh-hoà (Cœdès 121, 123), de Ca-xom au Bình-định (Id. 57), de retrouver la première stèle d'An-thuân, au Bình-đinh (Id. 54) et d'estamper celle de Long-thanh ou de la pointe Sahoi (Quang-ngai), signalée par M. Vinet (Id. 132). On lui doit aussi, comme nous l'avons dit, le déchiffrement des inscriptions du temple Po Romé à Phanrang.

Ceci nous amène tout naturellement à analyser les travaux de l'Ecole sur l'épigraphie et l'histoire du Čampa.

On peut estimer à une centaine environ le nombre des inscriptions nouvelles trouvées depuis 1899. Parmi les auteurs de ces découvertes il faut citer, outre le P. Durand, MM. Parmentier, Carpeaux, Rougier, Odend'hal, Huber, le D<sup>r</sup> Bargy, Cadière, de la Susse, le D<sup>r</sup> Sallet.

Le déchiffrement fut entrepris tout d'abord par M. Finot (¹). Il édita en premier lieu (BEFEO, II, 185) trois inscriptions trouvées par lui au Quangnam. Les deux premières émanaient du plus ancien roi du Čampa (après l'auteur de l'inscription de Vo-canh), Bhadravarman I<sup>er</sup> (vers 400 A. D.): l'une était la charte de fondation du grand sanctuaire de Bhadreçvara à Mĩ-sơn, l'autre une invocation au même dieu, gravée sur un rocher, au bord du Sông Thu-Bon, non loin de Mĩ-Sơn, la troisième une inscription fragmentaire d'un roi inconnu jusque là, Çambhuvarman, qui régnait dans la première moitié du VI<sup>e</sup> siècle çaka, environ deux siècles après Bhadravarman; cette stèle, trouvée à Mĩ-Sơn, commémore la réédification du temple qui avait été incendié dans le courant du V<sup>e</sup> siècle çaka: c'est le plus ancien document où se trouve le nom de Čampā.

Dans un mémoire sur Pāṇḍuraṅga, publié d'abord comme contribution à l'Album Kern (Leide, 1903), puis dans le Bulletin (III, 630), il réunit tous les textes épigraphiques concernant ce pays, auxquels M. Pelliot joignit la traduction

<sup>(1)</sup> Tous ses travaux ont été publiés dans le Bulletin, de 1902 à 1915, sous le titre de : Notes d'épigraphie. Cf. aussi du même : L'inscription de Chièm-son (BEFEO, XVIII, x, 13).

des textes chinois. Trois inscriptions nouvelles sont publiées en appendice. dont la plus intéressante, gravée sur un rocher voisin du temple de Pō Klaun Garai à Phanrang, relate la répression d'une révolte du Pāṇduranga par le prince héritier en 972 çaka.

Le groupe épigraphique le plus important pour l'histoire du Čampa est celui des inscriptions du Quang-nam, qui se rattachent aux deux grands ensembles de monuments qu'on désigne par les noms des villages de Dông-duong et de Mi-son. Les fouilles qui furent exécutées dans ces ruines par l'Ecole en 1902-1904 ramenèrent au jour une vingtaine d'inscriptions nouvelles qui furent étudiées dans deux articles de M. Finot (1). Cette étude eut pour premier résultat de déterminer l'époque et le caractère des ruines de Dông-duong : c'est un monastère bouddhique fondé en 875 A. D. par le roi Indravarman II. Jusqu'alors on avait peu de données sur le bouddhisme du Čampa et celles qu'on trouvait dans le pèlerin chinois Yi-tsing étaient plutôt de nature à égarer qu'à renseigner. La fondation d'un grand établissement religieux sous l'invocation de Lokeçvara suffisait à prouver que la forme dominante de ce culte était le Mahāyana; mais en outre le fait que dans un même acte royal se trouvent glorifiés à la fois le Linga Bhadreçvara de Mî-son et le bodhisattva Lokeçvara de Đôngdương est un témoignage formel du bizarre syncrétisme, attesté par ailleurs à Java, qui a combiné, non seulement dans le culte, mais dans la doctrine, le civaïsme et le bouddhisme. Qu'ils se réclament de l'une ou de l'autre religion, ces documents portent l'empreinte d'une conception étrangement mystique de la royauté. La lignée des rois a pour auteur Civa lui-même, qui a transmis le pouvoir royal au maharsi Bhrgu, dont le successeur fut un autre personnage divin, inconnu par ailleurs: Uroja. Ce pouvoir royal est lié d'un lien mystérieux avec le Linga Bhadreçvara, qui est l'essence de la royauté et en quelque sorte le Roi éternel, dont émane la puissance temporaire des rois humains. Ceux-ci, à leur tour, sont considérés comme des incarnations des dieux brahmaniques ou du Buddha et comme les instruments de la délivrance du monde. Il n'est pas inutile d'observer qu'à la même époque une conception exactement parallèle régnait au Cambodge et que le Linga du Bayon, adoré sous le nom de Devaraja, passait également pour concentrer en lui l'essence de la royauté khmère. La même vague de mysticisme avait passé sur les deux royaumes hindous.

Ce n'est pas seulement l'histoire religieuse qui est redevable à ces inscriptions de précieuses données: l'histoire politique leur en doit de non moins

<sup>(1)</sup> Inscriptions du Quang-nam. BEFEO, IV, 83; Les inscriptions de MI-son. Ibid., IV, 897. Le premier de ces articles est suivi d'une Note sur les dates de deux inscriptions de Čampā par A. Barth. Ces deux inscriptions sont 1º la première stèle de Đông-dương (ibid. p. 64) correctement datée (13 mai 875); 2º la petite inscription de MI-son (ibid. p. 63) dont la date, lue premitivement 713 çaka était fausse: mais M. Finot a établi depuis (BEFEO, XV, II, 49) qu'elle devait être lue 913.

importantes. Elles ont révélé l'existence de deux dynasties inconnues jusqu'alors: la première est celle de Gangārāja « le roi du Gange », le hardi pèlerin qui partit au commencement du V° siècle de notre ère pour aller dans l'Inde vénérer le Saint Fleuve, et dont les descendants occupèrent le trône jusqu'au VIII° siècle; la seconde est la dynastie qu'on peut appeler du nom de sa capitale, Indrapura, située au Quang-nam, soit à Đông-dương, soit à Trà-kiệu, et qui gouverna le Čampa à l'époque la plus florissante de son histoire, aux IX°-X° siècles.

La géographie historique a également profité de ces publications : on a pu identifier les provinces d'Amarāvatī et de Vijaya avec le Quang-nam et le Bình-dịnh, et l'équivalence reconnue de Vijaya avec le Fo-che des Chinois a fourni un argument linguistique de grand poids à la thèse de G. Cœdès sur l'identité d'un autre Fo-che, situé à Sumatra, avec le royaume de Crīvijaya (Palembang) (1).

De nouvelles inscriptions découvertes par M. Parmentier en 1908, sur les rochers voisins de Pō Klaun Garai à Phanrang ont ajouté quelques faits à l'histoire du Pāṇḍuranga (²).

En dressant le catalogue des inscriptions čames de Musée de Hanoi (3), M. Finot réédita l'antique inscription de Vô-canh, où il reconnut la présence d'une partie métrique et nota quelques expressions de caractère bouddhique; il donna également en fac-simile, texte et traduction une inscription extraite en 1902 de la porte royale de Bình-định, qui malgré sa date tardive (1401 A. D.) est intéressante par les renseignements nouveaux qu'elle fournit sur les derniers rois du Čampa indépendant.

Enfin il convient de mentionner du même auteur, un travail d'une portée générale pour la chronologie du Čampa et la lecture des inscriptions. Depuis quelque temps on avait reconnu que la chronologie des événements du XI<sup>e</sup> siècle présentait des anomalies inexplicables. Par la comparaison de différentes inscriptions M. Finot démontra (¹) que la cause de ces perturbations était dans la lecture erronée de trois signes numériques; la nouvelle valeur attribuée à ces chiffres fait disparaître toute difficulté.

Après M. Finot, le travail épigraphique fut continué par Ed. Huber qui étudia douze inscriptions nouvelles et déchiffra plus ou moins complètement sept autres stèles déjà signalées (5). Il en résulta de nouvelles précisions sur les dynasties de Gangārāja (6) et d'Indrapura, la détermination de la date de deux monu-

- (1) Codes, Le royaume de Crivijaya, BEFEO, XVIII. vi, p. 23.
- (2) L. Finot. Nouvelles inscriptions de Po Klaun Garai. BEFEO, IX, 205.
- (3) Id. Les Inscriptions du Musée du Hanoi Ibid., XV, 11, 1.
- (1) Les Inscriptions de Jaya Paramecvaravarman I. BEFEO, XV, 11, 39.
- (5) Etudes indochinoises, VI-XII. BEFEO, XI, 1 et 257.
- (6) M. Cœdès a lu sur la pierre deux noms royaux qui n'avaient pu être déchiffrés sur les estampages: Manorathavarman et Prabhāsadharma (ou Çrībhāsadharma). Cf. G. Cœdès, Note sur deux inscriptions du Champa. BEFEO, XII, viii, 15. On doit à ce savant une liste générale des inscriptions du Campa qui est un précieux instrument de travail: Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge. BEFEO, VII, 37.

ments (Bang-an et Hà-trung) et des informations de grande valeur sur les cultes vishnouites et bouddhiques ainsi que sur les relations du Čampa avec Java où on allait étudier la magie.

Quelques expressions difficiles des inscriptions čames ont été expliquées par Huber au moyen de comparaisons avec d'autres langues malayo-polynésiennes. C'est ainsi qu'il a retrouvé dans le thil ou thei des Čams le tahil malais, ce qui lui a permis d'en fixer le poids à 37 grammes; qu'il a expliqué comment le mot čam vayaun est l'équivalent du skr. vamça; et par quel curieux contre-sens des traducteurs balinais du Rāmāyaṇa, le mot skr. padāti, « fantassin », a été employé dans le sens de «char ». La légende du Rāmāyaṇa existait d'ailleurs au Čampa, car Huber l'a retrouvée dans un recueil de légendes composé en Annam au XIVe siècle, le Līnh nam trích quái, qui semble bien l'avoir empruntée à la tradition čame (1).

La géographie du Čampa a fait l'objet de recherches étendues et de savantes discussions dans le mémoire de P. Pelliot, Deux itinéraires de Chine en Inde... BEFEO, IV 184 sqq.

Les travaux que nous venons d'analyser ont été utilisés par M. Georges Maspero, correspondant de l'Ecole qui, en y joignant le dépouillement des sources chinoises et annamites, a composé un excellent compendium de l'histoire du Čampa (²). Ils ont également servi de base à un livre de vulgarisation: Les Chams d'autrefois et d'aujourd'hui, par Jeanne Leuba (Hanoi, 1915), où l'auteur a en outre fait entrer toute une part d'observation personnelle d'une remarquable justesse.

Le livre de G. Maspero a fait l'objet d'un substantiel compte rendu (") où M. Léonard Aurousseau a signalé de nouvelles sources historiques et apporté à l'histoire du Čampa une importante contribution de recherches originales, dont les conclusions peuvent se résumer ainsi: sous les Han, la commanderie de Je-nan occupait toute la partie de l'Annam actuel comprise entre la Porte d'Annam au Nord et le cap Varella au Sud. Les deux villes les plus méridionales étaient Siang-lin et Si-k'iuan, chef-lieu de la commanderie. C'est à Siang-lin que se constitua le premier royaume čam, ce qui lui valut d'être appelé par les Chinois Lin-yi 林 邑, c'est-à-dire [Siang] Lin-yi, «capitale [Siang] Lin». Cette première capitale čame peut être localisée à Trà-kiệu (Quảng-nam). Plus au Nord le territoire était couvert par la citadelle de K'iu-sou, qui n'est sans doute qu'un nom indigène de Si-k'iuan et qu'on peut identifier sûrement avec les restes de remparts situés à Hué, sur la rive droite de la rivière, au lieu dit Ban-bô, au S. de la citadelle.

<sup>(1)</sup> Ed. Huber. Etudes indochinoises. BEFEO, V, 168-184. Cf. supra, p. 277.

<sup>(2)</sup> G. Maspero. Le Royaume de Champa. Leide, 1914. (Extrait du Toung Pao, 1910-1918).

<sup>(3)</sup> BEFEO, XIV, 1x, 8.

Le plus récent travail sur les Čams est l'article où Henri Maspero a donné le texte et la traduction de la prière chantée pendant la cérémonie du bain de la déesse Po Nagar (1).

Pour résumer en quelques faits concrets l'œuvre de l'Ecole française au Čampa, nous citerons: l'inventaire complet des monuments, la fondation du Musée de Tourane, la consolidation de Pō Nagar, les fouilles de Đông-dương et de Mī-sơn, avec les trouvailles de statues, de stèles, de bijoux anciens; le déchiffrement des inscriptions qui a renouvelé l'histoire du pays et la connaissance du čam ancien; enfin les nombreuses études sur le folk-lore des Čams qui ont accru et rectifié les informations qu'on possédait au sujet des coutumes, des rites et des croyances des Čams modernes, héritiers dégénérés du Čampa d'autrefois.

### CAMBODGE

Le Cambodge doit la plus grande part de sa célébrité au nombre extraordinaire d'anciens monuments qui couvrent son sol et à la rare beauté de quelques-uns. C'est aussi dans ce domaine que s'est principalement exercée l'action de l'Ecole française. On a rappelé plus haut les voyages du commandant de Lajonquière et son *Inventaire descriptif*, les missions Dufour-Carpeaux. les fouilles de J. Commaille, les travaux d'Ankor, les monographies de MM. Parmentier, Commaille, de Mecquenem, Marchal, la fondation du Musée de Phnom-Penh. Mais le passé et le présent du pays khmèr ont été également étudiés sous d'autres aspects.

Epigraphie. — Tout d'abord le travail de recherche et de déchiffrement des inscriptions, abandonné après la publication des deux fascicules du recueil de Barth et Bergaigne (¹) et le mémoire d'Aymonier sur quelques inscriptions en vieux khmèr (²), fut repris avec une nouvelle activité. Le nombre des inscriptions découvertes depuis la mission Aymonier peut être estimé à environ 150; d'autre part, un grand nombre de celles qui avaient été estampées par cette mission, et dans ce nombre quelques unes de première importance, étaient restées inédites (³): le déchiffrement a porté sur les unes et les autres.

Ce fut une bonne fortune pour l'Ecole de pouvoir se rattacher à la tradition de ses illustres devanciers en obtenant la collaboration de M. A. Barth. L'éminent indianiste publia dans le Bulletin deux inscriptions cambodgiennes provenant du Laos: la belle stèle de Vat Phu, exhumée en 1901 par des chercheurs de trésors et offerte au Musée par le P. Couasnon (1), et la stèle carrée plantée dans un banc de roche à Phou Lokhon ou Chan Nakhon sur la rive gauche du

<sup>(1)</sup> Inscriptions sanscrites du Cambodge, par M. A. Barth. Paris, 1885. — Inscriptions sanscrites du Campā /et du Cambodge/ par Abel Bergaigne. Ibid., 1863. (Notices et Extraits des mss., T. XXVII, 1<sup>re</sup> partie, 2 fasc. et 2 atlas.

<sup>(2)</sup> AYMONIER. Quelques notions sur les inscriptions en vieux khmer (JA, 1883, 8° s., I, 441; II, 199). Le Cambodge du même auteur, qui a paru de 1900 à 1904, et dont l'index, dù à M. G. Cædès. a été inséré dans le BCAI, 1911, pp 85 et 117, contient l'analyse de nombreuses inscriptions en khmèr. Des extraits de cet ouvrage ont été publiés avant les volumes dont ils font partie, dans le Journal A iatique: Les inscriptions du Bakan et la grande inscription d'Angkor Vat (JA, janvier-février 1900); La stele de Sdok Kak thom (id. janvier-février 1901).

<sup>(3)</sup> Le recueil Bergaigne-Barth, exclusivement réservé aux documents en sanskrit, comprend 40 inscriptions sur un total de 480 englobant tous les estampages d'inscriptions, y compris celles qui sont illisibles, modernes ou en langue vulgaire.

<sup>(4)</sup> BEFEO, I, 162 et 402. A. BARTH. Stèle de Vat Phou. Id., 11, 235.

Mékhong, à quelques kilomètres en amont du confluent du Moun (1). Cette dernière est particulièrement importante par les renseignements qu'elle fournit sur un des premiers rois du Cambodge, Mahendravarman, qui régnait au début du VII<sup>e</sup> siècle de notre ère; elle nous apprend en effet qu'il était le frère cadet de son prédécesseur Bhavavarman et qu'avant son sacre il portait le nom de Citrasena, ce qui permit de l'identifier avec le Tche-to-sseu-na des annales chinoises. Simultanément M. Finot publiait l'inscription de Thma Krê, gravée sur un rocher au bord du Mékhong, entre Sambok et Kratié par ordre du même prince sous son nom de Citrasena, donc avant son avenement (2). Il donnait en même temps la transcription et la traduction d'une stèle découverte par M. Georges Maspero à Say Fong (Laos), le point le plus élevé en latitude où ait été découvert un document cambodgien (3). Cet acte, daté de 1186 A. D., qui a pour auteur Jayavarman VII, roi de 1182 à 1201, a pour objet la fondation et le règlement d'un hôpital. On s'apercut bientôt qu'il en existait, sur divers points de l'ancien Cambodge, des répliques, dont A. Barth releva les variantes (4), tandis que le D' Cordier identifiait les plantes prescrites pour l'approvisionnement des infirmeries ("). A l'occasion de la découverte d'un neuvième texte à Kuk Roka (à 12 kil. au S. de Kompong Thom), M. Finot établit un classement des diverses versions de l'édit et rectifia quelques points de sa première interprétation (6). Enfin une dixième version du même édit a été trouvé en 1920, au cours du dégagement d'un temple situé à l'Est d'Ankor Thom, entre la rivière de Siemrap et le Prasat Ta Kèo (7).

Ainsi l'épigraphie nous a révélé un fait du plus grand intérêt pour l'histoire sociale de l'ancien Cambodge: l'existence au XIII<sup>e</sup> siècle d'un réseau d'établissements hospitaliers (\*) organisés avec soin et placés sous l'invocation d'un Buddha du panthéon mahâyâniste, le Bhaiṣajyaguru, si populaire en Chine, au Japon et âu Tibet (\*).

En 1904 furent publiées quelques inscriptions cambodgiennes: l'une, gravée sur un piédroit d'un temple secondaire du Práh Khan de Kompong Svày (IK, I, 245), était déjà connue par un article de Kern (10) et fut rééditée dans le

<sup>(1)</sup> A. BARTH Inscription sanscrite de Phou Lokhon (Laos) BEFEO, III. 442. Réimprimé de l'Album Kern, Leide. 1903. pp. 37-40.

<sup>(2)</sup> L. Finot Inscription de Thma Krê. BEFEO, III, 212.

<sup>(3)</sup> Id., III 18.

<sup>(4)</sup> A. BARTH. Les doublets de la stèle de Say Fong, BEFEO, III, 460.

<sup>(5)</sup> Ibid., 466. Cf. les rectifications XV, II, 185.

<sup>(</sup>f) Id., XV, II, 108.

<sup>(7)</sup> BEFEO, XX, 1V, 214

<sup>(</sup>x) D'après la stèle de Ta Prohm (BEFEO, VI, 80, 117), ils étaient au nombre de 102

<sup>(·)</sup> Sur le Bhaisajyaguru, voir la notice de M. Paul Pelliot, à la suite de l'article précité, BEFEO, II, 33.

<sup>(10)</sup> Annales de l'Extrême-Orient, II, 195, traduit des Bijdragen de la Haye, IV, 3 (1879), p. 270.

Bulletin d'après un meilleur estampage; une autre, inédite, se trouve sur un piédroit du temple appelé Práh That Kvan Pir (province de Kratié); enfin les deux dernières sont de petites inscriptions votives gravées sur deux plats d'argent trouvés dans une grotte du Núi Cam (khm. Phnom Kàm), dans la province de Chaudoc (Cochinchine). Ce sont des offrandes faites au dieu Tribhuvaneçvara, adoré sur le Lingaparvata, c'est-à-dire sur le Phnom Kàm (1).

En 1912 M. Finot fit connaître les inscriptions recueillies sur le piédroit des portes et sur la tranche d'un autel dans l'ancienne ville de Sambór Préi Kük, dont les ruines se voient dans la forêt, à environ 25 kil. au N.-N.-E. de Kompon Thom. Il résultait de cette étude que cette ville datait du règne d'Îçănavarman, un des premiers rois du Cambodge, qui régna dans le premier quart du VII° siècle. Ainsi fut établi un point de repère solide pour la connaissance de l'art khmèr primitif (²).

Simultanément paraissait dans le Bulletin (3) une nouvelle édition de la stèle de Ban That, près de Bassac (Laos), publiée jadis par Kern d'après un médiocre estampage de Jules Harmand (3). Le nouveau texte, beaucoup plus complet, révéla le plan général du document, qui est un poème (ākhyāna) en 3 chants (sarga) contenant l'éloge poétique des fondations religieuses faites dans la contrée de Bassac par un mātrvamça, une famille à hérédité féminine, dont le chef avait fondé le temple de Vat Phu (mont Bhadreçvara, ou Çaivānghri) et dont le dernier représentant, Mūrdhaçiva, auteur de l'inscription, construisit un « groupe de trois édifices de pierre» (saudhatrayam açmamayam), qui ne peuvent être que les trois tours de Ban That. La date de cette composition se place dans la première moitié du XIIe siècle de notre ère. La nouvelle édition permit d'éliminer du terrain historique un événement controuvé d'une certaine portée: ce n'était rien de moins qu'une expédition de Sūryavarman II (1112-1150 A. D. environ) contre Ceylan: elle disparut avec la fausse lecture sur laquelle elle se fondait.

<sup>(1)</sup> BEFEO, IV, 672-678. La seconde dédicace doit se traduire ainsi: « Offrande du seigneur Çrī Tribhuvanādityavarmadeva au dieu du Lingaparvata dans la célébration du second koţihoma». La première est obscure, surtout en raison de la qualification Kamraten jagat, qui signifie ordinairement « dieu » et qui semble ici s'appliquer au donateur; en corrigeant, d'après l'analogie de l'autre dédicace Kamraten jagat en Kamraten añ, on traduira: « Offrande du seigneur Çrı Kalapavvaka dans la célébration du bout de l'an en l'honneur du dieu Çrı Tribhuvaneçvara ».

<sup>(2)</sup> L. Finot Notes d'archéologie cambodgienne: I. Nouvelles inscriptions cambodgiennes. BCAI, 1912, p. 143. Quelques autres inscriptions d'intérêt secondaire sont publiées dans le même article: le somasūtra de That Ba Chong, la stèle d'Ampil Rolom, enfin deux inscriptions khmères du Prasat Roban Romas.

<sup>(3)</sup> L. FINOT. L'inscription de Ban That. BEFEO, XII, 11, 1.

<sup>(4)</sup> H. KERN. Inscriptions cambodgiennes. II. Inscription de Bassac. (Ann de l'Extrême-Orient, III, 65.)

Le Musée de Hanoi conserve 8 inscriptions khmères qui furent étudiées en 1915 dans une revue générale de la collection épigraphique de ce Musée (¹). Sur ces 8 documents, deux méritent une mention particulière: l'un est la stèle de Snay Pol, qui commémore une donation faite à la déesse Bhagavatī par deux seigneurs, Çālagrāmasvāmin et Ādityasvāmin, dont les noms signifiant à peu prés « seigneur Coquille » et « seigneur Soleil », sont rappelés en tête des deux faces de la stèle par deux dessins qui sont en quelque sorte les armes parlantes des donateurs: une conque et un soleil. L'autre est une stèle trouvée dans les fouilles de Bàsàk (Romduol) en 1901–1902: elle atteste, comme l'inscription de Bat Čum, l'édification par Rājendravarman, entre 944 et 947 A. D., des cinq temples du Mébón oriental, et donne ce détail important qu'ils étaient revêtus de mortier (saudha). Par là s'explique le rôle des trous dont sont criblés les murs de ces édifices et qui, selon certains auteurs, auraient servi au scellement d'ornements métalliques.

Dans le même fascicule du Bulletin (²), parut une édition complète de la grande stèle de Sdök kak thom, dont Aymonier avait traduit la partie khmère en y joignant un résumé de la partie sanskrite dù à A. Barth (³). La nouvelle édition précisa divers points d'un certain intérêt et facilita l'étude de ce document si instructif pour la connaissance du vieux khmèr, pour celle de l'organisation religieuse et sociale de l'ancien Cambodge, pour l'histoire des idées mystiques au XI° siècle et pour la détermination chronologique des monuments d'Ankor Thom.

A la suite de ce texte est publié celui d'un piédroit de Vat Phu, découvert en 1911 par H. Parmentier, et qui commémore une donation faite en 1136 A.D. par la corporation des ouvriers (karmmāntara) du district de Çreşṭhapura au dieu de Lingapura (le dieu de Vat Phu, appelé ailleurs Bhadreçvara ou Vraḥ Thkval) (1).

En 1918, parut dans le Bulletin l'inscription d'un piédroit de grès trouvé en janvier de la même année dans une rizière, près du village de Kompon Rusei, province de Prei Veng (3). Elle rappelle la fondation d'un temple d'Amrāta-keçvara en 657 A. D. par un ministre de Jayavarman Ier, ce qui fait remonter de 7 ans la date la plus ancienne connue pour le règne de ce roi.

Enfin, en 1920, M. Finot traduisit une courte inscription votive du VII<sup>e</sup> siècle environ, gravée sur un triçula de pierre trouvé au Práh Vihar Thom de Kompon

<sup>(1)</sup> L. Finot. Les Inscriptions du Musée de Hanoi. BEFEO, XV, 11.

<sup>(2)</sup> L. Finor. L'inscription de Sdok kak thom. BEFEO, XV, 11, 53.

<sup>(</sup>d) E. Aymonier. La stèle de Sdok kak thom. JA, IXº série, t. XVII (1901), p. 5, et Cambodge, II, 250.

<sup>(</sup>i) AYMONIER, Cambodge, II, 162. G. Cœdès a tiré de cette mention de Çreşțhapura d'intéressantes conséquences sur la situation de la première capitale du Cambodge. V. infra.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVIII, x, 15.

Čam, où un vieillard de 80 ans, nommé Bhoja, ayant scellé dans une cavité du triçula ses dents tombées, les dédie au linga érigé par lui (1).

On doit à M. Georges Cœdès une contribution très importante à l'épigraphie du Cambodge.

Il débuta en 1904 par l'édition d'une stèle de provenance incertaine (²), d'où on pouvait inférer l'existence, insoupçonnée jusqu'alors, d'un roi Bhavavarman [II], qui était sur le trône en 639 A. D. entre Îçānavarman et Jayavarman I<sup>er</sup> (³). Il découvrit plus tard dans une inscription fragmentaire du Prasat Lbork Srót (¹) un autre roi nouveau du nom de Jayavarman, régnant en 781 A. D. et qui reçut le numéro d'ordre I bis.

Il s'attaqua ensuite à trois grandes inscriptions qui, en raison de leur caractère bouddhique, avaient été laissées de côté par les éditeurs du *Corpus*: celles de Ta Prohm, de Tep Pranam et de Bat Čum (<sup>5</sup>).

Ta Prohm, à l'Est d'Ankor Thom, est un des plus anciens édifices du groupe; mais de nouvelles constructions y furent ajoutées à la fin du XII° siècle par un roi bâtisseur, Jayavarman VII, qui y intronisa diverses divinités, parmi lesquelles son guru et sa mère Il y érigea une grande stèle où il énumère ses ancètres, rappelle son expédition victorieuse au Čampa et sa magnanimité envers le roi vaincu, fixe les redevances affectées à l'entretien du temple, fait enfin le compte de ses œuvres pies et des revenus qui leur sont affectés. Comme le fait observer l'éditeur, « toute cette partie de l'inscription, dont le caractère bouddhique n'exclut pas certaines expressions trahissant un tréfonds brahmanique, présente... un tableau assez intéressant de la vie d'un temple cambodgien et nous fait connaître un certain nombre de realia dont l'archéologie et l'histoire religieuse pourront tirer profit » (").

Tep Pranam est le nom d'une terrasse située dans Ankor Thom, au Nord du Palais Royal, au bout de laquelle se dresse un grand Buddha de maçonnerie, évidemment de basse époque, mais qui perpétue néanmoins une vieille tradition: car cet emplacement n'est autre que celui d'un ancien açrama bouddhique

<sup>(1)</sup> Id. XX, IV, 6.

<sup>(2)</sup> Probablement de la Résidence de Takèo. Elle fut rapportée en 1901 par M. Foucher de l'hôtel des Travaux publics de Phnom Péñ au Musée de l'Ecole, où elle figure sous le nº B 3-7.

<sup>(3)</sup> BEFEO, IV, 691.

<sup>(4)</sup> Deux petits sanctuaires à environ 40 kil. au N.-E. de Kratié; chacun d'eux a un piédroit inscrit (BEFEO, XIII, 1, 17). L'inscription du sanctuaire O. (29 l.) est celle qu'a publiée Cœdès (BEFEO, V, 419); celle du sanctuaire E (3 l.) est inédite. Ces deux piédroits sont conservés au Musée de Phnom Penh, n° I O. 11 et 12 (BEFEO, XIV, XI, 95).

<sup>(5)</sup> G. Cœdès. La stèle de Ta Prohm. BEFEO, VI, 44. La stèle de Tep Pranam. JA, mars-avril 1908 et note additionnelle, septembre-octobre 1908, p. 253 Les inscriptions de Bat Čum. JA, septembre-octobre 1908 et note additionnelle, mai-juin 1909.

<sup>(</sup>ii) BEFEO. VI, 48.

(Saugatāçrama) fondé par Yaçovarman, si, comme il est probable, la stèle de fondation n'a pas été transportée loin de sa place primitive. Cette inscription contient un règlement pour l'organisation de l'āçrama, presque identique à celui du Brāhmaṇāçrama fondé par le mèmeroi, ce qui prouve que çivaïsme et bouddhisme avaient une vie extérieure fort analogue (1).

Le Prasat Bat Čum, situé près d'Ankor Thom, au S.-E. de Bantai Kdei, se compose de trois tours en briques, dont les piédroits portent trois inscriptions sanskrites et une khmère de 960 A. D. Ces textes sont des plus instructifs pour l'histoire d'Ankor. Ils ont pour objet précis la consécration d'un tīrtha (bassin sacré) dont l'eau provenait « du sommet du mont Mahendra » : nous apprenons par là le nom sanskrit du Phnom Kulen, d'où descend la rivière de Siemrap. Ouant au tīrtha, il ne peut être, comme l'ont pensé certains auteurs, le Srah Sran, qui est évidemment le bassin sacré de Bantai Kdei. Il résulte en outre de ces inscriptions que Rajendravarman, par qui Ankor Thom, abandonnée pendant 16 ans pour Koh Ker, fut rétablie dans son rang de capitale, y éleva de nouvelles constructions, notamment un palais et les temples du Mébón oriental: M. Cœdès a prouvé que ceux-ci doivent avoir été construits vers 944-947 A. D. Les tours de Bat Čum elles-mêmes sont une fondation du ministre Kavīndrārimathana, qui les dédia à la triade bouddhique: Buddha, Vairapāni et Devi, ce dernier nom désignant ici la Prajñāpāramitā. Le règlement de cette fondation est un nouveau témoignage sur les rapports qui unissaient à cette époque le brahmanisme et le bouddhisme (2).

Non moins intéressante est l'inscription de Baksĕi Čàmkron, gravée sur les piédroits d'un temple situé près de la porte Sud d'Ankor Thom (3). Elle est, comme la précédente, du règne de Rajendravarman, et A. Barth, dans une note chronologique publiée en appendice, en a fixé la date exacte au mercredi 23 février 948 A. D. Elle énumère les fondations pieuses de Rajendravarman et de ses quatre prédécesseurs: Indravarman, qui dédia à six images d'Îça et de Devi les six tours de Bakô, érigea le linga Indreçvara (probablement à Bakon) et creusa l'étang Indratatāka (étang de Lolei); - Yaçovarman, qui creusa le Yacodharatataka (Baray oriental) et érigea un dieu « dans une île de la mer »; — Harşavarman Ier, qui établit deux Civa, un Vișnu et deux Devī « ici même » (à Baksěi Čàmkron) « au pied du mont d'Indra » (Indradri, le Phnom Bakhen); - Jayavarman IV enfin, qui fonda la capitale éphémère de Koh Ker. Răiendravarman lui-même établit le linga Siddhecvara à Civapura (probablement le Phnom Bayang), un linga et d'autres images sur l'île du Yacodharatatāka (le Mébón oriental), enfin une statue dorée de Civa à Baksĕi Čamkrůn.

<sup>(1)</sup> G. Cœdès. La stèle de Tep Pranam. JA, mars-avril 1908, p. 203.

<sup>(2)</sup> G. CEDES. Les Inscriptions de Bât Čum. JA, septembre-octobre 1908, p. 213.

<sup>(3)</sup> G. Codes. L'Inscription de Baksei Čamkron. JA, mai-juin 1909, p. 467.

Mais la partie la plus importante du texte est la généalogie du roi, qui remonte aux origines de la royauté khmère. C'est ici qu'on trouve la mention des deux couples ancestraux: le rṣi Kambu et l'apsaras Merā, ancêtres de la dynastie de Çrutavarman; Kauṇḍinya et la nāgī Somā, ancêtres de la branche de Rudravarman. M. Cœdès a eu le mérite de reconnaître nettement cette Somā, fille de Soma, perdue jusque là dans le rayonnement de la race lunaire (Somavaṃça). Il a proposé d'identifier le mystérieux Rudravarman, chef de la branche à laquelle se rattachait Rājendravarman, avec le grand-père maternel d'Indravarman I<sup>er</sup>, tandis que M. Pelliot(¹) et après lui M. Finot (²) préfèrent y voir le dernier roi du Fou-nan, auquel se serait rattaché le premier roi du Cambodge indépendant Bhavavarman I<sup>er</sup>.

Deux inscriptions gravées sur les piédroits d'un petit temple dans la pagode de Vat Thypděi, à une vingtaine de kilomètres au N.-O. d'Ankor Thom, ont été étudiées par M. Cœdès dans les Mélanges Sylvain Lévi (Paris, 1911, p. 213 sqq.). Celle du piédroit Sud relate la fondation du sanctuaire par Çikhāçiva en 910 A. D.: suivant la remarque ingénieuse de l'éditeur, elle est écrite dans le genre de style que Dandin appelle « Gauda », et qui se caractérise par la longueur des composés, l'allitération et l'hyperbole. Celle du piédroit Nord émane de Kṛtīndrapaṇḍita, qui vivait à la cour de Sūryavarman ler (999-1049 A. D.): elle contient une généalogie en ligne féminine et apporte un nouveau document sur la difficile question des mātṛvaṃças.

D'autres inscriptions ont été publiées par M. Cœdès dans les Etudes cambodgiennes, qu'il a insérées dans le Bulletin de 1911 à 1918 :

1° Inscription de Pràsat Prán That (Thbón Khmum), vers 655 A. D., qui relate le don d'un « manuscrit du Sambhava » (Sambhavapustakam), c'està-dire du Sambhavaparvan du Mahabharata (I, vII) (3);

2º Inscription gravée sur un piédroit de la tour centrale du monument de Phnom Bàkhèn, par laquelle, en 968 A. D., Jayavarman V confirme un édit de Yaçovarman en faveur du temple de Yoçadhareçvara (temple du Phnom Bàkhèn) (4).

3º Inscription de la grotte dite Pon Prán Thvãr sur le Phnom Kulên, dont les caractères appartiennent à la première moitié du XIe siècle, et qui nous apprend qu'un sage nommé Dharmāvāsa quitta le monde pour venir s'établir dans cette grotte appelée Çambhuguhā, sculpta les images divines qui en ornent les parois et fit jaillir la source voisine qu'il nomme Vyomatīrtha (5).

<sup>(1)</sup> Le Fou-nan. BEFEO, III, 302.

<sup>(2)</sup> Sur quelques traditions indochinoises. BCA1, 1911, p. 36.

<sup>(3)</sup> G. Cœdès. Etudes cambodgiennes. II. Une inscription du VIe siècle çaka. BEFEO, XI, 393.

<sup>(4)</sup> ID. Id III. Une nouvelle inscription du Phnom Bàkhèn. Ibid., 396.

<sup>(5)</sup> ID. Id. IV. La grotte de Poù Práh Thvar (Phnom Kulên). Ibid., 398.

- 4° Deux inscriptions de Pràsat Khna (Mlu Prei), l'une qui a mis hors de doute l'existence d'un roi Udayadityavarman I, neveu de Jayavarman V (1001-1002) (1), l'autre qui paraît justifier la tradition indigène assignant aux édicules placés au S.-E. et au N.-E. des grands sanctuaires le rôle de « bibliothèques» : car elle appelle l'édicule S.-E. sur lequel elle est gravée « cette bibliothèque » (ayam pustakāçramaḥ) (2).
- 5° Inscriptions des bas-reliefs de la galerie historique d'Ankor Vat. Ces petits épigraphes, qui donnent les noms du roi Paramavisnuloka et des chefs de son armée et qui expliquent le sens des scènes de l'enfer, avaient déjà été étudiés par M. Aymonier (3). M. Cœdès en a donné une édition très améliorée (1).
- 6° Huit inscriptions gravées sur les piliers du gopura donnant accès à la cour du Palais Royal à Ankor Thom, où est contenu le texte du serment prêté à Sūryavarman ler en 1011 A.D. par certains fonctionnaires royaux. Elles débutent par une formule de serment identique, et ne diffèrent que par les noms des fonctionnaires. Mais elles sont tellement endommagées que, bien que représentée par 8 exemplaires, la formule du serment n'avait pu être complètement restituée. M. Cœdès y a réussi, grâce à une neuvième réplique découverte par M. de Mecquenem sur un piédroit de la porte O. du Khlān Sud (5): il en a donné le texte khmèr avec la traduction et constaté l'analogie frappante que présente cette formule avec celle qui est encore en usage aujourd'hui (6).
- 7° Quarante petites inscriptions relevées en divers endroits d'Ankor Thom, où elles furent gravées environ trois siècles après l'édification du monument pour fixer le nom des idoles qui y recevaient un culte (7).
- 8º Inscription de Pràsat Pram gravée sur les piédroits du sanctuaire Nord de la première rangée d'un groupe de cinq tours de brique situé dans la province de Promtep (8). C'est une donation, faite le 25 février 948 A. D. par Rudracarya, autrement appelé Nṛpatīndrayudha, maître (ācārya) du roi Rājendravarman, et lui-même disciple de Çivasoma, guru d'Indravarman 1er. Cette inscription est intéressante en ce qu'elle traite en sanskrit de détails réservés d'ordinaire aux textes khmèrs, moins aisément intelligibles.

<sup>(1) 1</sup>D. Id. V. Une inscription d'Udayadityavarman I. Ibid., 400.

<sup>(2)</sup> ID. Id. VI. Des édicules appelés « bibliothèques » BEFEO, XI, 405.

<sup>(3)</sup> Quelques notions sur les inscriptions en vieux-khmer. JA, avril-juin 1883, p 491 sqq; Cambodge, Ill, 251 sqq..

<sup>(4)</sup> BCAI, 1911, p. 201.

<sup>(5)</sup> Il en existe une dixième à la porte Est, mais presque complètement effacée.

<sup>(&</sup>quot;) G. Cœdès. Etudes cambodgiennes. IX. Le serment des fonctionnaires de Sūryavarman I BEFEO. XIII, vi. 11.

<sup>(7)</sup> ID. Les Inscriptions du Bayon. BCAI, 1913, p. 71.

<sup>(1)</sup> ID. Etudes cambodgiennes. X. Inscription de Prasat Pram. BEFEO, XIII, vt, 17.

9º Stèle de Pàlhàl, à 20 kilomètres au S. de Svày Dón Kèo, province de Pursat, conservée aujourd'hui au Musée de Phnom Péñ (¹). Elle est rédigée en sanskrit et khmèr, le sanskrit très incorrect. Elle porte la date de 1069 A. D. et a pour objet l'érection d'un Tribhuvaneçvara et la dévolution des biens de deux personnages, dont elle donne la généalogie. Plusieurs des noms mentionnés ici se retrouvent dans la stèle de Práḥ Nôk (ISCC, nº XVIII): il semble en résulter que les auteurs de la fondation de Pàlhàl appartenaient à la famille d'où était issu le fameux senāpati Saṅgrāma. Ce document nous apprend en outre que le roi Harṣavarman III régnait déjà à la date du document (991 ç. = 1069 A. D.).

100 La stèle du Figuier, exhumée au cours des fouilles du Phimānàkàs en 1916. Cette inscription, non datée, mais que ses caractères paléographiques permettent d'attribuer au règne de Jayavarman VII (1182-1201 A. D.), consiste en une invocation à un arbre açvattha (ficus religiosa). M. Cœdès qui l'a publiée (²) fait ressortir en ces termes l'intérêt qu'elle présente: «Ce document présente un double intérèt. Il offre d'abord un nouvel exemple de ce mélange de bouddhisme et de brahmanisme souvent signalé dans l'ancien Cambodge: en effet, ce figuier, arbre bouddhique par excellence, est identifié à la Trimūrti brahmanique. C'est ensuite le premier texte bilingue que l'épigraphie cambodgienne ait livré jusqu'ici, car la partie khmère de l'inscription de Sdòk kak thom est une adaptation trop libre de la partie sanskrite pour qu'on puisse qualifier ce document de bilingue. Ici au contraire le texte khmèr est une version littérale du texte sanskrit.»

11° Inscription du Phnom Děi (3). Ce petit temple (province de Siemrāp, srök de Puok), à environ 30 kil. N.-O. d'Ankor Thom, signalé en 1914 par une brigade du Service géographique, avait deux inscriptions gravées sur ses piédroits. La seule qui subsiste, celle du piédroit Sud, contient la délimitation, ordonnée en 893 A. D. par Yaçovarman, du domaine attribué au temple: le Phnom Děi portait alors le nom de Çrī Purandaraparvata et le sanctuaire était consacré à Harihara.

12° Inscription gravée sur une borne trouvée à Mỹ-hưng (province de Vĩnhlong, Cochinchine), qui servait de limite à la terre du seigneur Rājaputra de Kồmpon Don (Quai des Cocotiers) (1).

Deux inscriptions gravées dans une grotte du mont Kulên (Pon Práh Put Lo) ont été publiées par M. J. Ræské: l'une, sans date, commémore l'érection par

<sup>(1)</sup> ID. Etudes cambodgiennes. XI. La stèle de Palhal. BEFEO, XIII, vii, 27.

<sup>(2)</sup> ID. Id., XIV. Une nouvelle inscription du Phimanakas. BEFEO, XVIII, 1x, 9.

<sup>(3)</sup> G. Cœdès. Eludes cambodgiennes. XV. Inscription du Phnom Dei. BEFEO, XVIII, 1x, 13.

<sup>(1)</sup> Notes archéologiques, BEFEO, XX, IV, 1.

la « communauté des ascètes » (yatigaṇa) des statues de Brahmā, Viṣṇu, Parameçvara et du Buddha: elle se compose d'une strophe en sanskrit barbare et d'une autre en langue vulgaire qui fournit l'exemple unique d'un texte khmèr rédigé dans un mètre sanskrit (Nandana); l'autre, datée de 869 çaka = 947 A. D., mentionne l'érection d'un Tathāgata et d'un Rudra dans la grotte sacrée (¹).

Outre les travaux de déchiffrement et d'interprétation des inscriptions prises en particulier, il en faut citer deux d'un caractère général. L'un est l'Inventaire général des inscriptions de G. Cœdès (2); l'autre, l'étude de H. Parmentier sur l'expansion de l'empire khmèr aux principales périodes de son histoire, d'après le nombre et la situation des inscriptions datées (3).

Histoire. — Ce n'est pas seulement par le déchiffrement des documents épigraphiques que l'Ecole française a contribué au progrès des connaissances sur l'histoire du Cambodge: elle a puisé à d'autres sources pour élucider diverses époques de cette histoire et en premier lieu celle des origines.

On sait qu'à la suite d'événements assez obscurs qui se déroulèrent dans la seconde moitié du VI<sup>e</sup> siècle, le Cambodge s'éleva de la situation d'Etat vassal à celle d'Etat souverain et se saisit de l'hégémonie politique dans une grande partie du bassin du Mékhong. Le royaume ainsi évincé par la rapide croissance du pays khmèr ne nous est connu que par les textes chinois, qui lui donnent le nom de Fou-nan, transcription d'un nom indigène qui pourrait être bhnam « montagne » (¹). L'histoire du Fou-nan est donc la préface nécessaire de celle du Cambodge et le premier travail qui s'imposait, pour aborder avec fruit l'étude de la haute antiquité cambodgienne, était de rassembler et d'interpréter tous les témoignages chinois relatifs au Fou-nan. M. Pelliot se chargea de cette tàche et l'accomplit avec autant d'érudition que de critique (5). Les conclusions de son travail soulevèrent d'assez vives discussions (6), d'où elles sortirent fortifiées dans leur ensemble. Elles peuvent se résumer ainsi:

<sup>(1)</sup> J. Ræské. Les inscriptions bouddhiques du mont Koulen. JA, mai-juin 1914, p. 637.

<sup>(2)</sup> Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge. BEFEO, VII, 37.

<sup>(3)</sup> Cartes de l'empire khmèr d'après la situation des inscriptions datées. BEFEO, XVI, 111, 69, 6 cartes.

<sup>(4)</sup> L. Finor, dans BCAI, 1911, p 29.

<sup>(5)</sup> PELLIOT. Le Fou-nan. BEFEO, III, 248. La dernière ambassade du Fou-nan en Chine sous les Leang. Ibid, III, 271.

<sup>(</sup>i) E Aymonier, Nouvelles observations sur le Fou-nan. JA., sept.-oct. 1903, p. 333. P. Pelliot. Le Fou-nan et les théories de M. Aymonier. BEFEO, IV, 385.

Le Souei chou (589-618) reproduisant les informations apportées en Chine par une ambassade de 616-617, dit au sujet du Tchen-la (Cambodge): « C'était originairement un royaume vassal du Fou-nan. Le nom de famille du roi était Kṣatriya, son nom personnel Citrasena... Citrasena s'empara du Fou-nan et le soumit. » Le Sin T'ang chou (618-906), compilé au XI<sup>e</sup> siècle, précise que le roi du Fou-nan « avait sa capitale à la ville de T'ö-mou; brusquement sa ville a été réduite par le Tchen-la, et il lui a fallu émigrer au Sud, à la ville de Na-fou-na ».

Puisque le roi du Fou-nan dut se retirer vers le Sud, c'est donc que le Tchen-la avait son siège au Nord, peut-être à Çambhupura, l'actuel Sambor (¹). Quant au roi conquérant, les inscriptions nous obligent à admettre que ce ne fut pas Citrasena, mais son frère aîné Bhavavarman I<sup>er</sup>, dont l'avènement doit se placer vers le milieu du VI<sup>e</sup> siècle. Ce Bhavavarman, d'après quelques généalogies, aurait succédé à un certain Rudravarman, en qui M. Pelliot propose de reconnaître le dernier roi du Fou-nan dont Bhavavarman se serait réclamé pour légitimer sa conquête.

La question de la première dynastie cambodgienne fut étudiée par M. Finot du point de vue des traditions indigènes conservées par les inscriptions (²). Ces documents nous révèlent l'existence de deux dynasties: la dynastie lunaire, issue du brahmane Kauṇḍinya et de la nāgī Somā, et la dynastie solaire descendant du maharṣi Kambu et de l'apsaras Merā. En comparant la légende de Kauṇḍinya avec le récit des historiens chinois sur l'introduction de la culture indienne au Fou-nan par Houen-t'ien, M. Finot démontra que cet événement n'avait aucun caractère historique et n'était rien d'autre qu'une version rationalisée de la légende indigène. Houen-t'ien s'identifie à Kauṇḍinya, héros légendaire qui fut, avec la nāgī Somā, la tige de la famille royale du Fou-nan (³). Après avoir renversé celle-ci, les rois du Cambodge, pour justifier leur usurpation, laissèrent tomber dans l'oubli leurs ascendants Kambu-Merā et se rattachèrent à la dynastie déchue en se proclamant issus de Kauṇḍinya et de Somā.

Dans le même mémoire, M. Finot tenta d'expliquer par certaines idées mystiques des Khmèrs quelques faits restés jusqu'ici énigmatiques. Ainsi

<sup>(1)</sup> D'une inscription trouvée à Vat Phu et publiée par M. FINOT (BEFEO, XV, II, 107), où il est fait mention de Cresthapura, M. Cœdès conclut que c'est dans la région de Bassac et non à Sambor que doit être cherchée la résidence des premiers rois dont la tradition ait gardé le souvenir (Etudes cambodgiennes XII. Le site primitif du Tchenla. BEFEO, XVIII, IX, 41).

<sup>(2)</sup> L. Finot, Sur quelques traditions indochinoises (Mélanges Sylvain Lévi, Paris, 1911, p. 193); réédité avec quelques changements dans BCAI, 1911, p. 20.

<sup>(3)</sup> M. Cœdès a montré plus tard (Etudes cambodgiennes. La légende de la Nāgī, BEFEO, XI, 491) que la légende de la Nāgī était un emprunt aux Pallavas de l'Inde. Il a eu également le mérite de dissiper la confusion qui s'était établie entre la race de Somā et la race de la Lune (Soma).

plusieurs temples situés en plaine sont donnés par les inscriptions comme construits sur des sommets. On peut voir là une fiction destinée à mettre la réalité en accord avec la croyance au caractère sacré des montagnes. C'est en vertu de la même conception que certains temples étaient qualifiés de « montagnes » : tels, à Ankor Thom, le Phǐmānakàs, le Baphuon et surtout le « mont de Yaçodhara » ou « Mont Central », l'actuel Bayon. Ce dernier était le sanctuaire du Devarāja, du « roi-dieu », substance éternelle des rois terrestres qui ne sont que son émanation. Le Devarāja était un linga, et cette circonstance fournit une explication admissible des tours à quatre visages du Bayon, qui pourraient être envisagées comme des lingas à quatre visages.

Dans le même ordre de recherches, il faut citer l'essai de M. Cœdès sur l'apothéose au Cambodge (¹), où il a montré que « du IX° siècle à la fin du XII°, une série ininterrompue de témoignages prouve l'existence d'un culte rendu à des idoles qui portaient dans certains cas les attributs de divinités connues et dont les vocables ainsi que les traits rappelaient les noms et l'aspect de personnes défuntes ». Cette divinisation s'appliquait même aux vivants, surtout aux souverains dont l'àme subtile (sūkṣmāntarātman) était censée pénétrer, par exemple, dans un linga où elle s'identifiait avec Içvara.

L'époque des origines est suivie, au VIII<sup>e</sup> siècle, d'une période mal connue, pendant laquelle le Cambodge fut démembré. Seuls les Chinois nous renseignent sur les deux Etats qui se constituèrent alors et qu'ils appellent Tchen-la d'eau et Tchen-la de terre ou Wen-tan. Les itinéraires de Kia-tan, auxquels M. Pelliot a consacré un commentaire qui abonde en renseignements précieux sur la géographie historique de l'Indochine et des pays voisins, contiennent un voyage du Hà-tinh à la capitale du Wen-tan (²). Les données de cet itinéraire ne suffisent pas à en localiser le point terminus, mais elles suffisent, semble-t-il, à le reporter beaucoup plus haut que Sambor et vraisemblablement jusqu'aux environs de Thakek. Les textes épigraphiques sur Çambhupura, dont M. Pelliot fait état en faveur de Sambor, peuvent bien prouver que Çambhupura était une principauté autonome, mais non que cette principauté ait été le centre principal du Cambodge de terre ou Wen-tan des Chinois.

On doit également à M. Pelliot une nouvelle traduction annotée du *Tchen-la fong-t'ou ki*, 真臘風土記 « Mémoires sur les coutumes du Cambodge » (<sup>3</sup>), œuvre de Tcheou Ta-kouan, qui accompagna un ambassadeur envoyé par la

<sup>(1)</sup> G. Coedès. Note sur l'apothéose au Cambodge. BCAI, 1911, p. 38.

<sup>(2)</sup> P. PELLIOT. Deux itinéraires de Chine en Inde à fin du VIIIe siècle. BEFEO, IV, 131. Voir surtout p. 211 et suivantes.

<sup>(3)</sup> Mémoires sur les coutumes du Cambodge. Traduit par Paul Pelliot. BEFEO, II, 123. On trouve aussi d'utiles informations sur la capitale dans le compte-rendu de M. Pelliot sur le Chau Ju-Kua de Hirth et Rockhill. (T'oung-pao, XIII. 1912, p 466); il y démontre notamment que le nom de la capitale Lou-wou 課 儿 n'est que la transcription régulière de Lokor... Nokor.

cour de Chine dans ce pays (1296-1297). Ce texte avait antérieurement été traduit par Abel Rémusat, mais sur un exemplaire incomplet et sans le secours des connaissances que nous possédons aujourd'hui sur le Cambodge. La traduction de M. Pelliot a réalisé un progrès considérable et facilité l'usage de cette relation si importante pour la connaissance de l'ancien Cambodge et spécialement d'Ankor.

Le texte de Tcheou Ta-kouan a fait l'objet d'ingénieuses observations de M. Cædès (1). Il montre que Tch'a-nan = Kömpon Čnăn; Fo-ts'ouen = Pursat; Kan-pang = Kömpon (p. 138-9); pa-cha dans l'expression ngan tin pa-cha, p. 147) = bhāṣā, dans le sens de « coutume » qu'il a conservé en siamois; sseu-la-ti (p. 148) - çreṣṭhi; tch'ou-kou (p. 148) = chao ku, pronom de la 2º personne en s'adressant à un bonze; tchen-kia lan (p. 152) = çṛṅgāra, épithète des concubines royales; tch'e-lai (p. 157) khlai, beau-frère; ngai-lan (p. 160) - ... rāṃ danser; pao-leng-kio (p. 170) - por « riz cuit » (en bahnar et en stieng), + vieux khmèr raṅko, khmèr moderne aṅka.

Le mème savant a donné un inventaire raisonné des divers textes de la chronique royale du Cambodge (2). Il y distingue, d'après l'ordre d'ancienneté de la rédaction, trois parties:

- 1. Partie historique, du milieu du XIV siècle jusqu'à nos jours;
- II. Partie légendaire, des origines au XIVe siècle;
- III. Versions complètes où sont fondues les deux parties précédentes.

Les principales recensions qui se répartissent entre ces trois classes sont les suivantes :

1. Le texte le plus ancien de la partie historique est un fragment offert en 1794 par le roi du Cambodge au roi de Siam et conservé aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de Bangkok: il contient le récit des événements depuis 1346 jusqu'au milieu du XV<sup>e</sup> siècle. (La traduction en est donnée en appendice.)

Vient ensuite la recension du lettré Non, achevée en 1818 et qui a reçu plusieurs continuations. Elle a été traduite en annamite (1835) et en siamois (1855), utilisée par Doudart de Lagrée et traduite en français par Francis Garnier d'après un manuscrit incomplet d'un fascicule. La lacune (1739-1785) est aujourd'hui comblée par le manuscrit de Vat Sàtbór, découvert par M. Cædès, qui conduit le récit jusqu'à la mort de Norodom (1904). Cette

<sup>(1)</sup> G. Coedès Etudes cambodgiennes. XIII. Notes sur Tcheou Ta-kouan. BEFEO, XVIII, IX. 4.

<sup>(2)</sup> lo Etudes cambodgiennes. XVI. Essai de classification des documents historiques cambodgiens conservés à la bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient. BEFEO, XVIII, 1x.

recension est d'une chronologie plus exacte que les suivantes : c'est ainsi qu'elle donne, pour la prise de Lovêk, la date vraie de 1593 au lieu de 1583.

Deux nouvelles recensions ont été exécutées sous le règne de Norodom : l'une rédigée par ordre du roi en 1869; l'autre, plus détaillée, finissant en 1868.

- Il La partie légendaire fut composée, d'après la tradition orale, par le Práh Sökon Pan avant 1878. A cette dernière date, le prince Nupparot donna une compilation plus détaillée fondée sur la précédente et sur divers ouvrages siamois.
  - III. Les versions complètes sont au nombre de trois :
  - a) Recension traduite par Moura en 1883, peu antérieure à cette date ;
- b) Recension rédigée, sous le règne de Norodom, par les deux chefs des bonzes et le Santhor Vôhàr Mǔk; caractérisée par l'addition des rois en -varman et le récit de la révolte du Sdač Kan; traduite par Adh. Leclère en 1914, dans son Histoire du Cambodge.
- c) Recension exécutée par deux commissions royales en vertu de l'ordonnance du 27 mars 1903, achevée vers 1918; plus détaillée que les précédentes.

C'est d'après cette dernière compilation que M. Cœdès a résumé les traditions indigènes relatives à la fondation de Phnom Péñ au XV<sup>e</sup> siècle (¹).

M. A Cabaton, ancien secrétaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient, chargé de diverses missions en Espagne, en Portugal et en Italie, à l'effet de rechercher dans les archives de ces pays les documents intéressant l'Indochine, en a tiré la matière d'intéressantes études sur l'histoire de la péninsule aux XVIe et XVIIe siècles (2). Il a donné en outre une édition nouvelle et une traduction de la Relation sur le Cambodge du dominicain Gabriel Quiroga de San Antonio (3), où sont racontées les aventures au Cambodge des Espagnols Blas Ruiz et Diego Belloso à la fin du XVIe siècle. En rendant compte de ce livre dans le Bulletin (XIV, IX 44), M. Cœdès a extrait des chroniques indigènes les diverses versions relatives aux mêmes événements (4).

<sup>(1)</sup> G. Cœdes, Etudes cambodgiennes. VIII. La fondation de Phnom Péñ au XVe siècle d'après la Chronique cambodgienne. BEFEO, XIII, vi, 6.

<sup>(2)</sup> Notes sur les sources européennes de l'histoire de l'Indochine. BCAI, 1911, p. 50. — Quelques documents espagnols et portugais sur l'Indochine aux XVIe et XVIIe siècles. JA, 1908, II, p. 255. — l'Espagne en Indochine à la fin du XVIe siècle, dans Revue de l'histoire des colonies françaises, 1, 1913, p. 73.

<sup>(3)</sup> Brève et véridique relation des événements du Cambodge par Gabriel Quiroga de San Antonio, de l'ordre de Saint Dominique. Nouvelle édition du texte espagnol avec une traduction et des notes par Antoine Cabaton. Paris, 1914. (Documents historiques et géographiques relatifs à l'Indochine, publiés sous la direction de MM. Henri Cordier et Louis Finot.)

<sup>(4)</sup> Cf. aussi le compte-rendu du même critique sur l'Histoire du Cambodge d'Adh. LECLÈRE. (EEFEO, XIV, 18, 54).

C'est en grande partie d'après les recherches de l'Ecole française qu'ont été rédigés deux bons livres de vulgarisation: l'Empire khmer de Georges Maspero (Phnom-Penh. 1904) et l'Histoire sommaire du royaume du Cambodge d'Henri Russier (Saigon, 1914) (1).

Iconographie. — Il existe au Cambodge trois grandes séries de bas-reliefs : à Bantay Čhmar, au Bayon, à Ankor Vat.

Les premiers ont été photographiés par les soins du général de Beylié et décrits par M. H. Parmentier (2). Ceux du Bayon, photographiés par la mission Dufour-Carpeaux, ont été publiés par la Commission archéologique de l'Indochine, avec une introduction due à MM. Commaille et Cœdès (3). Enfin les bas-reliefs d'Ankor Vat, ont été expliqués, d'après les 236 clichés du général de Beylié, par M. Cœdès (4), qui y a reconnu les scènes suivantes:

Galerie Est, aile Sud. Barattement de la mer (5). — Aile Nord. Combat de Vișņu contre les Asuras devant Prāgjyotişa.

Galerie Nord, aile Est. Victoire de Kṛṣṇa sur Bāṇa, à Çonitapura. — Aile Ouest. Combat des Devas (") et des Asuras, terminé par le duel de Viṣṇu et de Kālanemi (Harivaṃça, XLIV sq.)

Galerie Ouest, aile Nord. Bataille de Lankā, entre les armées de Rāma et de Rāvaņa (d'après le Rāmāyaṇa) — Aile Sud. Combat des Pāṇḍavas contre les Kauravas d'après le Mahābhārata).

Galerie Sud, aile Ouest. Revue de Paramavișnuloka (avec 28 inscriptions). — Aile Est. Scènes des cieux et des enfers (avec 36 inscriptions)

- (1) Sur ce dernier opuscule, voir BEFEO, XIV, 1x, 57.
- (2) H. PARMENTIER, Les bas-reliefs de Bantay Chmàr. BEFEO, X, 205.
- (3) Le Bayon d'Angkor Thom Bas-reliefs publiés par les soins de la Commission archéologique de l'Indochine, d'après les documents recueillis par la mission Henri Dufour, avec la collaboration de Charles Carpeaux. Paris, 1910-1913.
  - (4) Les bas-reliefs d'Angkor Vat. BCAI, 1911, p. 170
- (5) Sur le sommet du Mandara est un personnage énigmatique que la tradition indigène interprète comme Narayana, et en qui Moura et Aymonier reconnaissent Indra. M. Cædès penche pour la seconde opinion; M. Finot, se fondant sur un texte du Bhāgavatapurāṇa, pour la piemière (BCAI, 1912, p. 190). Sur un pilastre de Běň Mālā, le dieu qui occupe cette place est Brahma Caturbhuja (BEFEO, XII, II, 24).
- (6) L'un d'eux est dans un ohar trainé par un rhinocéros (loc. cit., p. 181, n. 4); sur le bas-relief de la galerie N., aile E. le rhinocéros sert de monture à Skanda (loc. cit., p. 719); une divinité assise sur ce vāhana figure à Bĕn Mālā (BEFEO. XIII, 11, 24). On le trouve également au Čampa (IC, II, 277).

Les scènes des pavillons d'angle, sauf de rares exceptions, ont été également identifiées. Elles se classent ainsi :

- 1º Episodes du Rāmāyaṇa: épreuve de l'arc à la cour de Janaka (R., I, 67) (¹); combat de Rāma et de Lakṣmaṇa contre l'ogre Virādha (R., III, 2 sq.); Rāma perce d'une flèche Mārīca déguisé en gazelle d'or (R., III, 44); combat de Rāma et de Lakṣmaṇa contre Kabandha (R., III, 69 sq.); alliance de Rāma avec Sugrīva (R., IV, 5); duel de Vālin avec Sugrīva, sa mort (R., IV, 14 sq.); entretien de Sītā et de Hanumat dans le bosquet d'açokas (R., V, 32 sq.); réception de Vibhīṣaṇa par Rāma (R., VI, 17-19); ordalie de Sītā (? R., VI, 116); retour de Rāma à Ayodhyā (R., VI, 122).
- 2º Episodes de la légende de Kṛṣṇa: Kṛṣṇa trainant le mortier, soulevant le mont Govardhana, apportant le Maniparvata reconquis sur Naraka.
- 3º Autres scènes de la légende de Visnu: Visnu sur le nāga, adoré par les neuf Devas; barattement de la mer; Rāvaṇa, sous la forme d'un caméléon, s'introduit dans le gynécée d'Indra (²).
- 4º Scènes çivaïtes: Kāma réduit en cendres par l'œil de Çiva; Rāvaṇa secoue la montagne où sont assis Civa et Pārvatī.

Dans l'ensemble, ces scènes ont un caractère nettement vishnouite: elles sont empruntées au Rāmāyaṇa, au Mahābhārata, au Harivaṃça, au Bhāgavatapurāṇa. La divinité adorée dans ce sanctuaire était vraisemblablement le fondateur lui-mème, Paramaviṣṇuloka, sous la forme de Viṣṇu. Mais à quel souverain convient-il d'attribuer ce nom posthume de Paramaviṣṇuloka? Deux rois seulement peuvent entrer en ligne de compte: Udayādityavarman II (1049 à 1065 au plus tard) et Sūryavarman II (1112 à 1162 environ). Ainsi les dates extrèmes entre lesquelles a pu être construit Ankor Vat sont 1050 et 1170.

« Si l'on pouvait identifier d'une manière certaine quelques uns des seigneurs de la suite de Paramavisnuloka avec ceux de la cour d'Udayādityavarman II ou de Sūryavarman II que nous connaissons par ailleurs, la questions se trouverait du même coup tranchée en faveur de l'un ou de l'autre de ces deux rois. » Ce souhait énoncé par M. Cœdès (3), il lui était réservé à lui-même de l'accomplir. Un des chefs de la revue de Paramavisnuloka, nommé Çrī Vīrendrādhipativarman sruk Chok Vakula s'est retrouvé dans une inscription de Phimai, où il fait une fondation en 1108 A. D.

« Il est à peu près impossible que Vīrendrādhipativarman ait été dignitaire à la cour du roi Udayādityavarman II, mort au minimum 43 ans avant l'époque

<sup>(1)</sup> Cf. BACI, 1912, p. 191, où M. Finot propose de voir plutôt dans cette scène le Svayamvara de Draupadī.

<sup>(2)</sup> La scène où figure Ravana changé en caméléon ou en lézard se retrouve ailleurs: au Bayon (Bayon d'Angkor Thom, Gal. int., pl 97), à Ankor Vat (BCAI, 1911, p. 196; BEFEO, XIII, vi, 2), à Ben Mala (BEFEO, XIII, 11, 26), etc.

<sup>(3)</sup> BCAI., 1911, p. 218.

à laquelle le premier fit des fondations à Phimai. Il est au contraire extrêmement vraisemblable qu'après avoir été serviteur du roi Dharaṇīndravarman I<sup>er</sup>, auquel il offre le fruit de ses bonnes œuvres à Phimai... il ait conservé sa dignité sous le règne de Sūryavarman II qui monta sur le trône en 1112 A. D., quatre ans seulement après l'érection du Senāpati Trailokyavijaya à Phimai. Ce serait donc le roi Sūryavarman II qui serait représenté à Ankor Vat sous le nom posthume de Paramaviṣṇuloka. Et, soit que l'on considère ce souverain comme le constructeur d'Ankor Vat, soit que l'on envisage ce monument comme un temple élevé à sa gloire par un de ses successeurs, Ankor Vat ne saurait être antérieur à 1112 A. D., date d'avènement de Sūryavarman II. Comme d'autre part l'écriture des inscriptions des bas-reliefs semble plutôt antérieure à celle de Jayavarman VII, qui commença à régner en 1182 A. D., on peut fixer en gros entre 1115 et 1180 la construction du monument.» (1)

M. Cœdès ne s'est pas borné à interpréter les longues suites de bas-reliefs sculptés sur les murs d'Ankor Vat: en interrogeant les piédroits de ce monument, il y a retrouvé les mèmes scènes, stylisées par le parti décoratif, mais encore reconnaissables (²). Elles s'y présentent, à la vérité, sous l'aspect un peu singulier de rinceaux circulaires, dont chacun enferme une figure humaine ou animale: il faut grouper par la pensée les images de ces petits médaillons pour reconstituer un ensemble. « En dehors de leur valeur artistique, ces bas-reliefs des piédroits sont intéressants parce qu'ils nous montrent les principales scènes légendaires traitées avec un minimum de détails et de personnages: en nous permettant ainsi de dégager leurs éléments essentiels, leurs caractéristiques indispensables, elles aideront dans une certaine mesure à l'identification des répliques de ces mèmes scènes qu'on ne manquera pas de découvrir par la suite. » (³)

Les sujets sculptés sur les linteaux, les frontons, les écoinçons et les pilastres de Běň Mālā ont été expliqués avec le même succès (1).

Ethnographie. — Antérieurement à la fondation de l'Ecole, le droit cambodgien avait déjà été l'objet d'intéressants travaux de M. Adhémard Leclère (3). Quelques unes de ses études subséquentes ont été publiées dans

<sup>(1)</sup> G. Cordès, A propos de la date d'édification d'Angkor Vat. JA, janvier-mars 1920, p. 96.

<sup>(2)</sup> G. Cœdès. Trois piédroits d'Angkor Vat. BCAI, 1913, p. 105. ld. Etudes cambodgiennes. VII. Seconde étude sur les bas-reliefs d'Ankor Vat. BEFEO, XIII, vi, 1.

<sup>(3)</sup> G. CœDès, 1 EFEO, XIII, vi. 3.

<sup>(1)</sup> ID , ibid., XIII, 11, 23.

<sup>(5)</sup> Les Codes cambodgiens. Paris, 1898, 2 vol. — Recherches sur les origines brahmaniques des lois cambodgiennes. Ib. 1899.

le Bulletin. Ce fut d'abord une description des fêtes qui eurent lieu en 1901 à Phnom Pén à l'occasion de la coupe des cheveux du prince Chandalekha, fils de Norodom, étude à laquelle M. H. Dufour joignit une série de photographies (1); puis une description de la « fête des eaux », qui clôt en octobre la retraite de la saison des pluies (vassa) et ouvre la période des distributions de vêtements aux religieux (kathina) (2).

Philologie. — Un des obstacles qui retardaient les progrès de la philologie khmère était l'incertitude et la multiplicité des graphies employées pour noter en lettres latines les caractères de l'écriture indigène. Pour unifier au moins la forme des travaux qui paraîtraient dans le Bulletin, M. Finot élabora un système de transcription qui tenait compte à la fois de l'écriture et de la prononciation et qui a supporté d'une manière satisfaisante l'épreuve de l'expérience (3). Un peu après il donna la liste du premier fonds de manuscrits khmèrs qu'il avait rassemblés pour la bibliothèque de l'Ecole (1). En 1902, sur l'initiative de M. Cabaton, la famille d'Antony Landes fit don de ses papiers à l'Ecole française; mais quand on en commença le dépouillement, on découvrit un testament qui les léguait à la Société Asiatique: celle-ci fut aussitôt mise en possession du legs. Parmi les manuscrits se trouva un volume de 475 pages contenant 37 récits khmèrs, la plupart nouveaux (3).

Les deux instruments essentiels pour l'étude d'une langue sont un dictionnaire et une grammaire. On possédait depuis 1878 un bon dictionnaire khmèr, par E. Aymonier (°), auquel celui plus récent de Bernard (7), n'a rien ajouté, bien au contraire. Ces deux ouvrages ont le commun défaut de ne tenir presqu'aucun compte de la langue littéraire: le besoin se faisait sentir d'un nouveau répertoire lexicographique fondé à la fois sur un inventaire complet de la langue courante et sur un dépouillement étendu de la littérature. C'est cette considération qui décida la Commission archéologique de l'Indochine à

<sup>(1)</sup> A. LECLÈRE. Le culà-kantana-mangala ou la fête de la coupe de la houppe d'un prince royal à Phnom-Penh, le 16 mai 1901. Il. DUFOUR. Documents photographiques. BEFEO, I, 208.

<sup>(2)</sup> A. LECLÈRE. La fête des eaux à Phnom-Penh. BEFEO, IV, 120.

<sup>(3)</sup> L. Finor. Notre transcription du cambodgien. BEFEO, II, 1.

<sup>(4) [</sup>L. Finot.] Liste des manuscrits khmèrs de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ibid., II, 387.

<sup>(5)</sup> L. FINOT. Les papiers de Landes. Ibid., III, 657.

<sup>(6)</sup> E. Aymonier, Dictionnaire khmèr-français. Saigon, 1878. (Autographié.)

<sup>(7)</sup> J.-B. BERNARD. Dictionnaire cambodgien-français. Hongkong, 1902. Cf. BEFEO III, 91.

publier le manuscrit d'un dictionnaire khmèr auquel l'abbé J. Guesdon, accien missionnaire au Cambodge, travaillait depuis trente ans (¹). Trois fascicules de cet ouvrage ont paru de 1914 à 1920 (²). Bien qu'il ait donné lieu à de justes critiques (³), il est appelé à rendré de grands services aux études cambodgiennes en facilitant la lecture des textes.

La première grammaire cambodgienne est l'œuvre de M. Georges Maspero, correspondant de l'Ecole française d'Extrême-Orient (4). Elle a été l'objet d'un long compte rendu de M. Finot qui, tout en critiquant certaines théories cet ouvrage, a rendu pleine justice au grand effort d'analyse et de systéma-assation dont il témoigne (5).

La littérature cambodgienne n'a pas été aussi favorisée. On peut citer deux collections de proverbes: l'une consistant en un opuscule intitulé Pāk čăs (« Verba antiqua »), traduit par M. Finot (6); l'autre recueillie et publiée en khmèr et en français par le D' Pannetier (7). Ed. Huber a étudié la légende du « Vieillard aux concombres », incorporée à la partie fabuleuse de la Chronique cambodgienne et qui se retrouve dans deux chroniques birmanes et dans le recueil de contes birmans intitulé Les jugements de la princesse Sudhamma-cārī. Cette histoire serait, en dernière analyse, un conte populaire emprunté par le Cambodge à la Birmanie (8).

Le chapitre du *Traiphum* cambodgien concernant les enfers a été traduit en français par M. Rœské (%).

<sup>(1)</sup> Cf. BCAI, 1913, pp. xiv, xxviii; 1914. pp. x-xii.

<sup>(2)</sup> Dictionnaire cambodgien français par Joseph Guesdon. Paris, 1914-1920, 3 fasc.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XV, v1, 5; XX, IV, 57.

<sup>(1)</sup> G. MASPERO. Grammaire de la langue khmère. Paris, 1915, in-80.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XVI, v, 1.

<sup>(6)</sup> Revue Indochinoise, 1904.

<sup>(7)</sup> Dr Pannetier. Sentences et proverbes cambodgiens. BEFEO, XV, 111, 47:

<sup>(</sup>a) Ed. Huben. Etudes indochinoises. V. Le jardinier régicide qui devint roi. BEFEO,

<sup>(9)</sup> J. Rœske. L'enfer cambodgien d'après le Traiphum. JA, nov.-dec. 1914. Cf. le compte rendu de G. Cœbès dans BEFEO, XV, vi, 8.

Le Laos n'a jamais connu l'unité politique, qui protège l'indépendance d'un peuple et favorise l'éclosion d'une culture originale. D'abord vassal du Cambodge, soumis ensuite aux influences rivales du Siam et de la Birmanie, il a gardé l'empreinte de ces divers pays. Il serait exagéré de dire qu'il n'est qu'un reflet des Etats voisins, car l'architecture y a préservé des formes très anciennes, la sculpture sur bois y a pris un développement original et sa littérature mème n'est pas sans intérêt. Toutefois l'àge relativement récent de toutes les constructions, la fragilité des matériaux dont elles sont faites et qui les voue à une disparition inévitable, la faible consistance des traditions indigènes, la pauvreté des sources historiques, et aussi l'obstacle pratique qui résulte de la difficulté des communications, tout a contribué à détourner vers des pays plus favorisés le courant des recherches scientifiques. Ce qui en était connu avant la fondation de l'Ecole française provenait pour la plus grande part des missions Doudart de Lagrée et Pavie.

La première, de juillet 1866 à juin 1867, remonta le Mékhong entre Sturng Treng et Xieng Khong (juin 1867), pour de là s'acheminer vers la frontière chinoise par les principautés thai relevant de la Birmanie. Elle s'appliqua à relever, non seulement les caractéristiques géographiques du pays, mais encore les monuments, l'histoire, les mœurs des Laotiens et des diverses tribus sauvages. Cette première description du Laos est remarquable par la précision et l'abondance de l'information.

La mission Pavie a consacré au Laos une vaste enquête géographique dont les résultats ont été incorporés dans la belle Carte de l'Indochine (1893). On lui doit également un aperçu des chroniques laotiennes (¹) et un recueil d'une trentaine d'inscriptions thai, dont le déchiffrement, œuvre du P. Schmitt, a fourni nombre de données importantes pour l'histoire du Laos (²). Un des membres de cette mission, M. Pierre Lefèvre-Pontalis, a tiré de ses voyages la matière de plusieurs études intéressantes sur l'histoire et la philologie laotiennes (³).

L'Ecole française, tout en réservant son principal effort à des travaux plus urgents, n'a cependant pas négligé le Laos.

<sup>(1)</sup> Mission Pavie. Etudes diversses. II. Recherches sur l'histoire, pp. 1-166.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 167-487.

<sup>(3)</sup> Notes sur quelques populations du Nord de l'Indochine (JA, mars-avril 1892, p. 237); Etude sur quelques alphabets et vocabulaires that (T'oung Pao, III, 1892, p. 39); L'invasion thate en Indochine (T'oung Pao, 1897, p. 53; 1909, p. 425); Les Younes du royaume de Lanna ou de Pape (T'oung Pao, 1910, p. 105; 1911, p. 177).

Dès 1900, le voyage de MM. Finot et de Lajonquière avait pour résultat un inventaire des monuments khmèrs du Laos, une étude sur les pagodes de Vieng-Chan (¹) et la formation d'un premier fonds de manuscrits laotiens. En 1911-1912, M. Parmentier procédait à une exploration générale des édifices religieux du Laos, dont la documentation, encore manuscrite, rend désormais possible une étude d'ensemble sur l'art laotien.

Un vœu émis par la Commission archéologique de l'Indochine (séance du 10 février 1910) pour l'établissement d'un inventaire sommaire des manuscrits de l'Indochine n'ayant eu pour résultat que l'envoi de listes peu utilisables, M. Finot profita de sa direction intérimaire en 1914 pour se rendre à Luang Prabang et s'y livrer à une étude rapide des manuscrits conservés dans les couvents de cette ville. Il résuma cette étude dans ses Recherches sur la littérature laotienne (²), où on trouve: 1° une introduction sur Luang Prabang et ses pagodes (³), sur l'écriture thai et sur le système chronologique employé dans les documents indigènes; 2° un catalogue raisonné de la littérature laotienne; 3° une liste générale des manuscrits laotiens compilée d'après toutes les listes accessibles.

Touchant l'histoire\_très compliquée des écritures thai, les conclusions de ce travail sont les suivantes :

« Nous savons que, vers le VI<sup>e</sup> siècle, on usait au Pégou d'une écriture de l'Inde du Sud tout à fait analogue à celle qui, à la même époque, s'implanta au Cambodge. C'est probablement cette écriture indienne du Pégou qui fut communiquée aux pays shans, où elle subit une évolution indépendante... C'est cette écriture du Pégou que les Thai conservèrent dans leur centre primitif et qu'ils emportèrent avec eux dans leurs migrations. Elle garda ses caractères éssentiels dans les pays qui restèrent, par l'intermédiaire des moines, en contact avec la littérature bouddhique (Etats Shans chinois, Laos septentrional); elle dégénéra dans les groupes isolés (Tonkin); elle subit ailleurs l'action d'un peuple suzerain, mais avec des résultats opposés en rapport avec les événements politiques. En Birmanie, où les Thai ne s'élevèrent jamais à une position indépendante, leur écriture nationale fut évincée par celle des Birmans. Dans la vallée du Ménam, où ils furent d'abord soumis à l'hégémonie du Cambodge, leur alphabet reçut l'empreinte reconnaissable de la cursive khmère; mais après leur émancipation, cette écriture, régularisée par un

<sup>(1)</sup> L. de LAJONQUIÈRB. Vieng Chan, la ville et les pagodes. BEFEO, I, 99.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVII, v.

<sup>(3)</sup> Au sujet des divers noms de Luang Prabang, M. Coedes a montré: a) que Cudhamanagari résultait d'une fausse lecture du P. Schmitt et devait être rayé de la liste; b) que nahuta pouvant signifier dix mille, Satanaganahuta = cent fois dix mille ou un million d'éléphants, ce qui correspondrait à «Lan xang» (G. Coedes. A propos des anciens noms de Luang Prabang. BEFEO, XVIII, x, 9.)

souverain éclairé, devint l'écriture officielle de l'Etat de Sukhodaya, d'où elle s'est transmise sans interruption et avec peu de changements, au royaume de Siam et au Laos. Telle est du moins l'hypothèse qui semble fournir l'explication la plus satisfaisante des affinités et des dissemblances que présentent les écritures des divers groupes thai échelonnés depuis le Yunnan jusqu'aux frontières de l'Annam et aux bords du Golfe de Siam (1). »

Le catalogue raisonné de la littérature laotienne comprend les divisions suivantes :

- I. Textes canoniques. Ils n'existent plus qu'en partie. Le Vinaya et l'Abhidhamma se sont bien conservés en raison de leur intérêt pratique. Le Suttapitaka a beaucoup plus souffert des injures du temps. Seul des quatre grands Nikāyas, le Dīgha est resté en faveur; les trois autres sont fort rares. Dans le Khuddakanikāya, les deux ouvrages qui continuent à jouir d'une large popularité sont: le Dhammapada avec son commentaire, et le Jātaka. Outre le recueil canonique des cinq cents jātakas (Ha roi xat), il en existe un autre, dont le caractère apocryphe n'a pas empêché la large diffusion en Indochine: c'est celui des « Cinquante Jātakas » (Paṇṇāsa-jātakam, Ha sip xat), qui présente certaines différences de composition en Birmanie, au Laos et au Cambodge.
- II. Parittam. Les paritta sont des formules protectrices recommandées par le Buddha et choisies parmi les textes canoniques en raison de leur efficacité. Elles sont récitées par les moines dans les cérémonies religieuses ou civiles et constituent à peu près toute leur connaissance du pali; on les désigne d'ordinaire au Laos par le nom de sut.
- III. Grammaire, métrique, lexicographie. Presque tous les ouvrages grammaticaux trouvés à Luang Prabang ont été fournis par une seule bibliothèque, celle de Vat Vixun, où il semble que l'étude de la grammaire ait fleuri au commencement du XIX° siècle. La plupart sont d'origine birmane. La métrique est représentée par le Vuttodaya du thera singhalais Sangharakkhita (XII° siècle) et ses commentaires; la lexicographie par un seul manuscrit très incomplet intitulé Akkharasap, contenant des listes de mots pālis, certains avec une glose laotienne.
- IV. Littérature religieuse extra-canonique. Dans cette section viennent se ranger: les histoires des dieux et des saints (Pra Malai, Jambupati, etc.); les histoires de reliques, de stūpas, etc., enfin des textes divers de doctrine et de piété, permi lesquels un grand nombre de son (= ānisaṃsa).

- V. Contes Il existe une recension laotienne du Pañcatantra, précédemment signalée par le D<sup>r</sup> Brengues (¹) et dont M. Finot a donné dans ses Recherches une analyse développée. Sans titre général, cette collection de contes se compose de quaire chapitres (pakon = pakarana): Nandapakon, Mandapakon, Pisapakon, Sakunapakon (Nanda, les Grenouilles, les Démons, les Oiseaux). Elle constitue un élément important pour l'histoire de la diffusion des contes indiens.
- VI. Romans en vers. Récits d'aventures d'une longueur démesurée. Analyse de trois de ces poèmes: Li 1 Ton, Kalaket, Tao Bê.
- VII. Romans en prose. Romans qui ne diffèrent guère que par la forme des romans en vers; mais ici les compilateurs ont souvent employé le cadre du jataka et donné au récit une certaine couleur bouddhique. Types: Campa si ton, Buddhasen.
- VIII. Çāstras. Sous cette rubrique sont catalogués les traités techniques, assez rares au Laos: kotmai (coutume); horasat (astrologie); tamra ya (médecine). La nīti est représentée par un çāstra intitulé Rājasāvanī, qui a la forme d'une glose sur des gāthās tirées de divers ouvrages sanskrits ou pālis. Il y faut joindre les recueils de proverbes (suphasit).
  - IX. Textes historiques et légendaires. Les principaux sont :
- a) Nitan Khun Borom, chronique du royaume de Lan Xan, depuis les origines légendaires du royaume jusqu'à l'avenement du Praya Sen en 1572. Elle est caractérisée par l'absence de dates. Traduite dans la Mission Pavie, Recherches sur l'histoire, p. 1-77, sous le titre de : Histoire du pays de Lan-Chhang Hom Khao.
- b) Ponsavadan Muron Lao. (Bibliothèque de l'Ecole française, manuscrits laotiens nos 11 et 72.) Compilation moderne de textes plus anciens. Histoire du Lan Xan, des origines à 1792. On y a joint une série de chronogrammes traduits dans la Mission Pavie (loc. cit., p. 95-102), sous le titre de: Chronologie du pays de Lan Chhang Hom Khao.
- c) Pun Pră Ban. Compilation de morceaux hétérogènes: charte de donation au Vat Kèo en 1602 A. D., précédée d'un long historique du Pră Ban commençant au règne de Fa Ngum (XIV<sup>e</sup> siècle); chronique du Pră Ban depuis sa fonte miraculeuse à Lankā jusqu'à 1571; charte de fondation du Vat Vixun en 1513 A. D.
- d) Pun Pră Kèo. Histoire du célèbre Buddha d'émeraude, depuis l'époque où Viçvakarman le tailla, à la demande du thera Nāgasena, de Pāṭaliputra, dans

une émeraude cédée par les Yakşas du mont Vemulla, jusqu'à son arrivée à Luang Prabang en 1547.

e) Nitan Praya Čuron Lun. Version laotienne de la Vamsamālinī, chronique des principautés du Laos occidental au XIIIe siècle.

A cette section se rattachent quelques petites chroniques locales et des pièces d'archives.

L'auteur a joint à cette analyse des sources narratives un résumé des origines légendaires et historiques du royaume.

Les premières sont assez incohérentes. Elles remontent au règne des Nāgas. Viennent ensuite deux ermites qui fixent au confluent du Mékhong et du Nam Kan le site du futur royaume de Lan Xan. Survient le déluge qui dépeuple le pays; les hommes sortis des courges le peuplent de nouveau. Khun Borom descend du ciel et partage l'Indochine entre ses sept fils.

La tradition historique ne remonte qu'au XIV<sup>e</sup> siècle avec le règne de Fa Ngum, d'abord exilé par son père, puis recueilli par le roi du Cambodge, dont il épouse la fille. Après la mort de son père, il rentre à Luang Prabang, avec une suite de religieux et d'artisans. A cette immigration cambodgienne semblent se rattacher trois sculptures brahmaniques découvertes par M. Finot : une stèle quadrangulaire couverte de petites figures de Viṣṇu; un Nārāyaṇa sur le Nāga, enfin une tête coiffée du mukuṭa conique; les deux premières ont été déposées à Vat That Luong, la troisième est conservée au Musée de Hanoi.

La Liste générale des manuscrits laotiens comprend 1163 numéros. Elle fournit provisoirement un répertoire de la littérature laotienne.

La conservation de cette littérature fut assurée par la création à Luang Prabang d'une Bibliothèque royale des manuscrits laotiens, qu'une ordonnance royale du 21 mars 1918 plaça sous le contrôle de l'Ecole française d'Extréme-Orient. Cette bibliothèque, due à l'initiative de M. Meillier, commissaire du gouvernement à Luang Prabang, qui en a publié le catalogue (1), compte aujourd'hui plus de 1.200 manuscrits. L'afflux de manuscrits qu'elle a provoqué a permis d'enrichir le fonds laotien de l'Ecole française, qui monte maintenant à 682 numéros; et celle-ci à son tour a pu, grâce aux doubles arrivés en sa passession, offrir une intéressante série de manuscrits à la Société Asiatique.

Le voyage de M. Finot eut également pour résultat de faire entrer au Musée de l'Ecole à Hanoi quelques inscriptions laotiennes, notamment une stèle brisée offerte par l'Uparat de Luang Prabang, qui l'avait rapportée de Dansai: elle contient un traité de délimitation et d'amitié entre les rois de Vieng Chan et d'Ayudhyā en date de 1560 A. D. Elle a été éditée par M. Finot, ainsi que la

<sup>(1)</sup> Catalogue de la bibliothèque royale de Luang Prabang. Hanoi, 1918.

stèle de Don Ron trouvée au cours du même voyage dans un îlot du Mékhong entre Pak Say et Pak Lay (1).

Le même auteur a commenté quelques ex-voto trouvés au That Luong de Vieng Chan et consistant en deux petites stèles d'or et deux feuilles du même métal gravées de formules en pāli (2).

M. Georges Maspero, à qui on doit la découverte de la stèle de Say-fong, a donné dans le Bulletin une étude sur les ruines de cette ville et ses annales (3).

Une curieuse coutume funéraire en usage à Ubon (Laos siamois) a été décrite par le D<sup>r</sup> Brengues (¹). Avant l'incinération, le cercueil est placé dans un oiseau à tête d'éléphant fait de bambous tressés recouverts de toile peinte. Une femme, qui exerce cette fonction par droit héréditaire, tire une flèche contre l'oiseau et le « tue », comme jadis son aïeule Sao Sida tua le monstre Hastilinga qui dévorait les hommes. D'après l'informateur du D<sup>r</sup> Brengues, ce rite aurait été apporté à Ubon par des Laotiens de Vieng Chan après la destruction de cette ville.

Mentionnons enfin que la langue laotienne a été éclairée d'une lumière nouvelle par les études de M. Henri Maspero sur la phonétique des langues thai et de l'annamite (5).

<sup>(1)</sup> L. Finot. Notes d'épigraphie. XIV. Les Inscriptions du Musée de Hanoi. B. 4. Laos (BEFEO, XV, II, 27).

<sup>(2)</sup> L. Finor. Ex voto du That Luong de Vieng Chan. BEFEO, 111, 660.

<sup>(3)</sup> G. MASPERO. Say-fong, une ville morte. BEFEO, III, 1. Cf. L. Finot. Notes d'épigraphie. II. L'inscription sanskrite de Say-fong. Ibid., 18.

<sup>(4)</sup> J. Brengues. Les cérémonies funéraires à Ubon. BEFEO, IV, 730.

<sup>(5)</sup> H. Maspero. Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai. BEFEO, XI, 153. Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Ib. XII, 1.

La connaissance scientifique du Siam est pour la plus grande part une œuvre française. Dès le XVII<sup>e</sup> siècle, La Loubère en donne un tableau d'une remarquable précision (¹). Au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, l'évêque Pallegoix publie trois ouvrages restés classiques : une description générale du pays et de ses institutions (²), une grammaire (³) et surtout son magnifique Dictionnaire qui n'a jamais été surpassé (⁴).

En 1895 paraissent les études de Lucien Fournereau sur l'archéologie siamoise (5) et, en 1898, le P. Schmitt donne dans un des volumes de la Mission Pavie le texte et la traduction des principales inscriptions du Siam (6).

L'Ecole française reprend, presque sans interruption, la suite de ces recherches. En 1904, M. de Lajonquière, accompagnant M. Finot, traverse le Siam de Bangkok à Maulmein et visite ensuite les anciennes cités du haut Ménam, préparant ainsi l'enquête plus approfondie qu'il devait exécuter quatre ans plus tard, en 1908. Il a donné de ce voyage d'études un rapport sommaire (7) et en a condensé les résultats archéologiques dans un mémoire plus étendu (8) où les monuments sont classés en quatre groupes : 1° indo-cambodgien; 2° hindou (non cambodgien); 3° siamois; 4° laotien.

De ces quatre groupes, le plus intéressant est sans contredit le second. M. de Lajonquière, qui a eu le mérite de le déterminer, le localisait au Sud d'une ligne Pechaburi-Suphan-Lopburi et lui attribuait toute une série de vestiges archéologiques.

« Ceux-ci consistent : 1º en des enceintes de villes aux formes le plus souvent irrégulières, alors que les mêmes ouvrages au Cambodge sont rigoureusement rectangulaires ; 2º en sculptures détachées ou en bas-reliefs, d'un art bien supérieur ; les plis des vètements, les traits des figures, les coiffures

- (1) Description du royaume de Siam. Paris, 169r, 2 vol.
- (2) Description du royaume Thai ou Siam. Paris, 1854, 2 vol.
- (8) Grammatica linguæ thai. Bangkok, 1850.
- (4) Dictionarium linguæ that, sive siamensis, interpretatione latina, gallica et anglica. Parisiis, 1854, in-fol. Nouvelle éd. par J. L. Vey. Bangkok, 1896.
- (5) Le Siam ancien: Archéologie, épigraphie, géographie. T. I. Paris, 1895. (Annales du Musée Guimet, XXVII). Le tome II a paru, après la mort de l'auteur, par les soins de M. Barth, en 1908 (même collection, t. XXXI).
  - (6) Mission Pavie. Etudes diverses. II. Recherches sur l'histoire, Paris, 1898. P. 167-487.
- (1) Rapport sommaire sur une mission archéologique (Cambodge, Siam, Presqu'île malaise, Inde, 1907-1908) BCAI, 1909, p. 162
  - (8) Le Domaine archéologique du Siam. BCAI, 1909, p. 188.

des divers personnages sont en outre très différents et rappellent nettement les œuvres similaires de l'art dravidien; 3° en édifices, presque toujours en briques, d'une conception inusitée dans le domaine des Kambujas; 4° en fragments d'inscriptions sur la pierre ou la terre cuite, dont l'écriture est apparentée à celle des alphabets du sud de l'Inde.

« Les populations qui laissèrent ces derniers vestiges paraissent avoir professé plus spécialement le bouddhisme. Elles construisaient des stūpa gigantesques, peuplaient les grottes d'images du Maître taillées dans le roc même ou modelées en stucage et dressaient autour des lieux saints nombre de ces roues... qu'on voit en si grand nombre au musée de Madras (1). »

Les dessins et les photographies que M. de Lajonquière a donnés de quelques sculptures de cette école en font ressortir le caractère nettement indien(2). C'est là une donnée importante pour l'histoire de l'art hindou dans la péninsule indochinoise (3).

M. de La jonquière compléta un peu plus tard ce mémoire par une description détaillée des monuments du Siam autres que les monuments khmèrs, classés cette fois, non plus par écoles, mais par provinces (1).

Cette importante exploration archéologique n'est pas la seule contribution de l'Ecole française à l'étude des antiquités siamoises: la géographie historique, l'histoire politique et littéraire de ces contrées lui doivent également de notables progrès.

En 1904, dans ses *Itinéraires*, dont il a déjà été si souvent question, M. Pelliot fut amené à examiner l'obscure question des origines du royaume siamois. Une discussion serrée des données fournies par les annales chinoises, les chroniques indigènes et les inscriptions le conduisit à des conclusions assez nouvelles, qui peuvent se résumer comme il suit:

La vallée du Ménam comprenait deux principaux centres politiques, que les Chinois appellent Sien et Lo-hou et dont les noms unis servirent de bonne heure à désigner l'ensemble de ce pays (Sien-lo). Sien (= Syam), c'est Sukhothai, au nord; Lo-hou (= Lvo), c'est Lopburī, au Sud. Vers la sin du XIII<sup>e</sup> siècle, le royaume siamois s'émancipa de la suzeraineté du Cambodge et eut sa capitale à Sukhothai, où règne Rāma Khamhēng, probablement le Phra Ruâng

<sup>(1)</sup> Rapport sommaire .. BCAI, 1909, p. 179.

<sup>(2)</sup> Voir notamment le panneau de Phra Pathom Cheidi représentant le Buddha assis à l'européenne, dans l'attitu le de l'enseignement, entre deux groupes de bhiksus et de brahmanes (BCAI, 1909 p. 220), le dharmacakra du même temple (p. 221), le Buddha assis à l'européenne et le Buddha émacié de Phu Khao Ngu (p. 226), la stèle de Khao Phra Narai (p. 235), la tête et le corps d'une statue de Murang Phra Rot (p. 215 et pl. II, fig. 5).

<sup>(3)</sup> Sur les inscriptions relevées au cours de cette mission, voir L. Finot dans BCAI, 1910, p. 147.

<sup>(4)</sup> Essai d'inventaire archéologique du Siam. BCAI, 1912, pp. 19-181.

des annales indigènes, fils et second successeur d'Indraditya, après son frère Murang (1). Rāma Khamhēng, mort entre 1296 et 1299, eut pour successeur son fils Sura Thai (2), auquel succéda en 1339 Hrdayarāja (3) ou Sūryavamça, régnant encore en 1361. Sous ce règne, l'hégémonie passe du Sien au Lo-hou, du Nord au Sud, où s'élève la nouvelle capitale Ayudhyā, fondée vers 1350 un peu au Sud de Lopburī (1).

Cette mème question des origines historiques du Siam fit dans la suite l'objet de deux mém vires publiés dans le Bulletin, l'un par M. Petithuguenin, l'autre par M. Cœdès.

- M. Petithuguenin ('), après avoir soumis à un nouvel examen critique les trois premières inscriptions de Schmitt (I, inscription de Rāma Khamhēng ("); II, inscription khmère de Sukhodaya; III, inscription de Nagara Jum) (') proposa le tableau chronologique suivant des premiers rois du Siam:
  - 1. Indrāditya, avènement en 1218 A. D. (\*).
  - 2. Bản Mưan, son second fils.
  - 3. Rāma Khamhēng, 3° sils d'Indrāditya, règne en 1283 et 1297 A. D.
  - 4. Hridaya Jaya Jettha (') = Phrayā Sura Thai, +1354 A. D.
  - 5. Hridayarāja (10) = Çrī Sūryavamça, fils du précédent, règne en M. S. 1279 = 1357 A. D. (11).

Une des stèles qui servent de base à ce travail, celle de Nagara Jum (nº III) fut examinée, au point de vue des dates, par M. Finot, qui rectifia quelques

- (1) Il fut établi plus tard que ce frère ainé se nommait Ban Muang.
- (?) On verra plus loin que « Sura Thai » est une fausse lecture du P. Schmitt et que ce roi se nommait en réalité Lo Thai.
  - (3) Autre lecture incorrecte pour Lidaiya-rāja.
- (1) D'après un passage du San tao yi tche lio, signalé par Huber (BEFEO, IX. 586), la victoire du Lo-hou sur le Sien eut lieu en 1349, ce qui concorde avec le témoignage des Annales birmanes et siamoises, qui placent respectivement en 1348 et 1350 la fondation du royaume d'Ayudhyā.
  - (5) Notes critiques pour servir à l'histoire du Siam. BEFEO, XVI, III, 1 sqq.
- (6) D'après une seconde et bien meilleure édition de ce texte donnée par C.B. BRADLEY dans: Journal of the Siam Society, vol. VI, Part 1, 1909.
- (7) « En réalité la stèle provient de Kamphen Phet, dont Nakhon Chum est un des noms ». (Petithuguenin.)
- (8) Parce que l'inscription III mentionne en M. S. 1140 (= 1218 A. D.) « un important bouleversement social qui pourrait bien être la date de l'avenement du premier roi thai de Sukhodaya ».
- (9) Nom inventé par les pandits du roi Mongkut, qui ont rédigé la « version siamoise » de l'inscription II, source sans valeur.
  - (10) Plus correctement Lidaiya.
- (11) M. Petithuguenin indique pour l'avènement et la mort de ce roi les dates imaginaires de 1354 et 1376 A. D. d'après la « version siamoise » de l'inscription II.

interprétations du P. Schmitt et de M. Petithuguenin (1). Enfin M. Cœdès en donna une édition et une traduction définitives (2).

On doit au même savant le travail le plus approfondi sur les origines de la monarchie siamoise, publié dans le Bulletin (XVII, II) sous le titre de: Documents sur la dynastie de Sukhodaya. Ces documents sont des inscriptions et des textes pâlis.

La plus importante des inscriptions est l'inscription khmère de Sukhodaya, dont on trouve ici pour la première fois un texte et une traduction corrects. La prétendue « version siamoise » fabriquée par les pandits du roi Mongkut et dont les auteurs précédents avaient eu le tort de se servir, est définitivement éliminée. Mais, par une chance inespérée, elle est remplacée par une autre version thaie, celle-là authentique et contemporaine de l'original khmèr; découverte dans une pagode d'Ayudhyā, elle est aujourd'hui conservée au Vat Phra Kèo de Bangkok à côté de la stèle khmère.

Enfin une troisième inscription vient, de la façon la plus heureuse, compléter les deux premières. L'inscription khmère porte que : « le Mahāthera versé dans les saintes Ecritures, qui est venu de l'île de Lankā... a composé de saintes gāthās, écrit la gloire et la renommée du roi là où celui-ci est entré dans les ordres; il a gravé une stèle et l'a placée dans l'enceinte consacrée du Bois des Manguiers, à l'Ouest de cette ville de Sukhodaya ». Or cette inscription rédigée en vers pâlis a été retrouvée à l'endroit indiqué, au Van Phā Māmùâng (Pagode du Bois des Manguiers) de Sukhothai; elle est aujourd'hui conservée à la bibliothèque Vajirañāna de Bangkok.

En joignant aux données de ces trois inscriptions celles de deux chroniques pālies, la Jinakālamālinī (J.) et le Sihinganidāna (S.), M. Cædès obtient la liste dynastique suivante:

- 1. Indrāditya = Rocarāja (J.), Seyyaranga, Suranga, Raņaranga (S.) = Phrā Ruầng, régne en 1256 et 1283 (J.). Le fait capital de son règne est une expédition à Siri-Dhammarāja-nagara, d'où il rapporta le Phrā Sihing.
  - 2. Ban Murang = Pālarāja, (J. S.), son fils.
- 3. Rāma Khamhēng = Rāmarāja, frère du précédent; règne entre 1283 et 1292.
  - 4. Lo Thai = pali Lodaiya. (l'ancien Sua Thai).
- 5. Lừ Thai = pāli Lidaiya, Līdeyya, fils du précédent; règne en 1347 et 1361 A. D. Auteur probable du traité cosmologique appelé « Traiphum de Phra Rùang ».

Le texte khmèr présente, touchant la chronologie de ce dernier règne, deux données en apparence contradictoires : il nous apprend d'une part qu'en

<sup>(1)</sup> Les dates de l'inscription de Nagara Jum. BEFEO, XVI, III, 23.

<sup>(2)</sup> Journal of the Siam Society, vol. XIII, Part 3, 1919.

1361, année où le roi invita un thera singhalais à venir à Sukhodaya, il régnait depuis 22 ans, ce qui place son avenement en 1340; d'autre part, qu'il reçut le sacre royal (abhiseka) en 1347. La Jinakālamālinī tranche cette difficulté: elle nous révèle qu'avant d'être roi à Sukhodaya, Līdeyya était uparāja à Sajjanālaya. La chronologie s'établit dès lors facilement: 1340, avenement comme roi (uparāja) de Sajjanālaya; 1347, sacre comme roi de Sukhodaya.

Les sources pâlies permettent de résoudre un autre problème. Si Sukhodaya a été annexé par le royaume du Sud en 1349, comment se fait-il qu'on y trouve longtemps encore après cette date des inscriptions royales? Cette difficulté, qui avait paru assez grande à M. Aymonier pour qu'il essayàt de reculer d'un siècle la fondation d'Ayudhyā, s'évanouit à la lecture des chroniques pâlies : on y lit que le roi de Sukhodaya, Dhammarāja, fit acte de soumission envers son vainqueur Rāmādhipati qui lui rendit la ville de Xainat, au Sud de ses Etats, dont il s'était emparé.

Le royaume du Sukhodaya resta donc distinct et, au moins officiellement, indépendant du royaume d'Ayudhyā, qui ne put l'incorporer que plus tard.

On voit par là que les textes pàlis sont loin d'être sans intérêt pour l'histoire : c'est donc à bon droit que M. Cœdès leur a consacré deux articles spéciaux.

Le premier (¹) est une édition avec traduction du septième livre (pariccheda) du Samgītivamsa, ouvrage pali composé au Siam, en 1789, par le religieux Vimaladhamma. Il contient une histoire des conciles depuis les origines de l'Eglise jusqu'au concile de Bangkok en 1788. Le septième pariccheda constitue « la version pàlie des Annales d'Ayudhyā ». Il donne l' « histoire des trente-six rois » depuis la fondation d'Ayudhyā en 1350 jusqu'à sa destruction en 1767.

Le second (2) est une étude bibliographique sur les ouvrages palis composés en pays thai.

Le Sasanavamsa en cite cinq, dont 3 seulement ont été retrouvés (3):

- a) Samkhyāpakāsaka-tīkā, composée par Sirimangala en 1520 A. D., à Navapura (Xieng-mai).
  - b) Mangaladīpanī, par le mème (1524). Commentaire du Mangalasutta.
- c) Uppātasanti. Stances à la louange des Trois Joyaux pour écarter les accidents. Sans nom d'auteur ni date.

Mais la liste du Sāsanavaṃsa est loin d'ètre complète. Sans parler d'un certain nombre de textes pseudo-canoniques qui ont dû être forgés en pays thai (Paṇṇāsajātaka, Māleyyudevatheravaṇṇanā, Sivijayajātaka, Dhanañjaya-

<sup>(1)</sup> G. Coedès. Une recension palie des Annales d'Ayuthya. BEFEO, XVI, III.

<sup>(2)</sup> G. Codos. Note sur les ouvrages palis composés en pays thai. BEFEO, XV, 111. 39.

<sup>(3)</sup> Les deux autres sont le Samkhyāpakāsaka de Nāņavilāsa et la Vīsuddhimaggadīpanī d'Uttarārāma.

jātaka etc.), les bibliothèques du Siam et du Cambodge conservent plusieurs autres ouvrages dont les colophons nous font connaître les auteurs et les dates.

A la fin du XV<sup>e</sup> siècle, le moine Ñanakitti de Xieng-mai écrivit une série de commentaires grammaticaux sur les Atthakathas, et une Kaccayanarūpadīpanī, commentaire de la Rūpasiddhi de Buddhapiya.

En 1517, Sirisumangala, de Xieng-mai, cité plus haut, compose la Ves-santaradīpanī.

En 1585, Suvannaramsi, de Vieng Chan, commente le Ganthābharana, traité grammatical du lettré birman Ariyavamsa (XV° siècle).

A une date inconnue, mais antérieure au XVII° siècle, est composée au Siam la vie du Buddha connue sous le nom de *Pathamasambodhi*, dont une recension ancienne en 17 ou 18 chapitres a fait place à une seconde en 30 chapitres compilée en 1845 par le prince Părămanŭxit Xinnôrot.

Les pays thai ont en outre produit plusieurs ouvrages historiques :

le Saddhammasangaha, histoire des conciles, écrit à Ayudhya, par Dhammakitti, à une date inconnue (1);

le Câmadevīvaṃsa et le Sihinganidāna, composés par Bodhiraṃsi, à Xieng-mai, probablement au début du XV<sup>e</sup> siècle;

la Jinakālamālinī, histoire du bouddhisme, principalement dans les pays thai, écrite par Ratanapañña à Xieng-mai, en 1516;

le Ratanabimbavamsa de Brahmarājapañña, histoire du « Buddha d'émeraude », de date incertaine;

l'Amarakața-buddharūpa-nidāna et l'Addabhāga-buddharūpa-nidāna d'Ariyavamsa, de date également incertaine, qui relate l'histoire du « Buddha d'émeraude » et d'une autre statue;

enfin le Samgītivamsa, composé au Siam par Vimaladhamma en 1789, et dont il a été question plus haut.

Ce catalogue qui n'épuise sans doute pas la liste des ouvrages pàlis composés en pays thai fait ressortir la place éminente que tenait Xieng-mai comme centre de culture bouddhique au XVe et au XVIe siècle.

<sup>(1)</sup> Edité dans le Journal of the Pali Text Society, 1890, p. 21. Cf. L. Finot. La Légende de Buddhaghosa, dans: Cinquantenaire de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris, 1921, p. 105.

## PÉNINSULE MALAISE

En 1908, ayant achevé l'inventaire des monuments de la région d'Ankor, M. Lunet de Lajonquière commençait l'exploration archéologique du Siam, à laquelle il joignit celle de la Péninsule malaise. En juillet-août, il suivit la côte orientale de Xumphon, sur l'ishme de Kra, à Trengganu. En octobre et novembre, il parcourut les Etats fédérés malais et les ports de la côte Ouest.

Ce voyage a apporté quelques renseignements nouveaux sur les anciennes colonies hindoues de la péninsule, dont les principales étaient établies à Ligor et à Jaiya vers 400 A. D. C'est du moins ce qui semble ressortir des quelques inscriptions, malheureusement en très mauvais état, trouvées dans ces régions et qui ont été étudiées par M. Finot (¹). L'inscription de Takuapa a été ultérieurement publiée par Hultzsch (²): elle est rédigée en tamoul et commémore l'œuvre charitable d'un prince qui creusa un étang près de Nagpur, nom par lequel se désignait sans doute cet ancien établissement hindou. L'inscription de Vieng-sa, au S. de la baie de Bandon, datée de 775 A. D. a été rapportée à son véritable auteur, le roi de Çrī-Vijaya, par M. Cœdès, dans l'important mémoire dont nous allons parler (³) et qui a jeté une lumière toute nouvelle sur l'histoire de la péninsule malaise et de ses relations avec Sumatra et l'Inde-méridionale.

On connaissait par les auteurs chinois un Etat appelé successivement Cheli-fo-che (VII°-VIII° siècles) et San-fo-ts'i (X'-XV° siècles), qu'à la suite de Stanislas Julien on avait pris l'habitude de restituer en Çrībhoja et qu'on identifiait avec Palentbang. L'identification est exacte, mais la restitution ne l'est pas: Çrībhoja est un idolum libri auquel il faut substituer le vrai nom de Çrīvijaya.

Le royaume de Çrīvijaya est mentionné: a) dans une inscription de l'île de Bangka, de 686 A. D.; b) dans une inscription de Vieng-sa (Péninsule malaise, au S. de la baie de Bandon), de 775 A. D., qui non, me aussi le Çrī-Māhārāja, chef du Çailendravamça; c) dans un manuscrit népalais du commencement du XI' siècle, où une miniature représente Lokeçvara avec la légende: « Suvar-nṇapure Çrīvijayapure Lokanāthaḥ ».

Les relations de cet Etat avec l'Inde du Sud sont établies par les inscriptions des Colas.

<sup>(1)</sup> Inscriptions du Siam et de la Peninsule malaise (mission Lunet de Lajonquière) BCAI, 1919, p. 147.

<sup>(2)</sup> JRAS., 1913, p. 337; 1914, p. 397.

<sup>(3)</sup> Le royaume de Crivijaya. BEFEO, XVIII, vi.

Une inscription de Rājarāja I (dite « charte de Leyde », 1005 A. D.) commémore une donation à un temple bouddhique de Negapatam, commencé par Cūļā nanivarman et achevé par Māravijayottungavarman. Or les Annales des Song mentionnent deux ambassades des rois du San-fo-ts'i, envoyées, l'une en 1003 par Sseu-li-tchou-lo-wou-ni-fo-ma-tiao-houa = Çri-Cūļāmanivar-madeva, i'autre en 1008 par Sseu-li-ma-lo-p'i = Crī-Māravi [jayottungavar-man]. Ce dernier, fils du précédent, est appelé roi de Kaṭāha et de Çrīviṣaya, appartenant au Çailendravamça. Ainsi donc, au XI<sup>e</sup> siècle, les rois de Palembang, s'ils n'étaient pas suzerains des Colas, comme on le croyait à la cour de Chine (Ma-touan-lin), exerçaient néanmoins assez d'influence dans ce royaume pour qu'il leur fût permis d'y élever un sanctuaire de leur religion.

Le successeur de Rājarāja I, Rājendracoļa I (1012-1042) donne dans deux le ses inscriptions la liste des pays qu'il a conquis sur le roi de Kaṭāha ou Kaḍāram.

Katāha paraît répondre à Kědah, sur la Péninsule malaise: les navigateurs indiens ont dû désigner le royaume de Palembang par le nom du premier port qui en dépendait. D'autres pays conquis peuvent être également localisés sur la presqu'île, d'après les rapprochements fournis par la liste des Etats vassaux de Majapahit dans Tchao Jou-koua. Ainsi:

Mā-Yirudingam = Je-lo ting, pays du centre de la péninsule;

Ilangāçogam = Ling-ya-sseu-kia (le Lenkasuka du Nāgarakṛtāgama), dans la partie Sud de l'état de Kčdah;

Mā-Damālingam - Tan-ma-ling = Tāmralinga (inscription de Jaiya, 1230): Jaiya et Ligor;

Mā-ppappāļam ( = Papphāla du  $Mah\bar{a}vamsa$ ) était probablement sur la côte O. de l'isthme de Kra;

Talaittakkolam (du tamoul talai « tête » + Takkola du Milindapañha ou Ta-kola de Ptolémée) était très probablement vers l'isthme de Kra.

Răjendracola se vante en outre d'avoir soumis Măṇakkavāram (les îles Nicobar), Ilămurideçam (Lāmurī des géographes arabes, Lambri de Marco Polo, N. de Sumatra), « l'ancien Malayūr » (probablement la côte orientale de Sumatra) (¹), enfin Çrī-Vijaya même, c'est-à-dire Palembang. Quoi qu'il en soit de la réalité de ces conquêtes, il reste ce fait que la plus grande partie de la Péninsule malaise relevait de Palembang: c'est ce qui est confirmé par une inscription gravée sur le socle d'un Buddha de bronze trouvé à Jaiya, probablement in situ. Elle porte que cette statue fut faite par le gouverneur du pays de Grahi, sur l'ordre du mahārāja Trailokyarājamaulibhūṣaṇavarman. Ce pays

<sup>(1)</sup> Sur le Malayur, voir l'important mémoire de G. Ferrand, Malaka, le Malayu et Malayur. (JA, mai juin et juillet-août 1918).

de Grahi est à identifier au Kia-lo-hi des Annales des Song, pays situé à la frontière Sud du Cambodge et tributaire du San-fo-ts'i. L'inscription, rédigée en khmèr, dans une écriture rappelant celle des inscriptions kawi de Java. ne peut malheureusement être datée avec certitude: mais elle ne saurait être postérieure au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle, époque probable de la conquête du Nord de la Péninsule malaise par les Thai (BEFEO, IV, 242). Le pays de Grahi, quoique de langue cambodgienne, ne relevait pas politiquement du Cambodge, puisque le roi dont le gouverneur exécute les ordres ne figure pas sur les listes dynastiques de ce pays; on peut admettre, sur l'autorité des témoignages chinois, que ce roi était le souverain de Çrīvijaya.

Ainsi donc le royaume de Palembang exerçait son pouvoir jusqu'aux confins de l'empire khmèr, et c'est peut-être de cette région frontière que partit Javavarman II, quand, au début du IX<sup>e</sup> siècle, il « vint de Javā » pour régner au Cambodge.

Ici s'arrêtent les conclusions du travail de M. Cœdès: elles ont été reprises et étendues par M. N. J. Krom dans sa leçon d'ouverture à l'université de Leide, traduite dans le Bulletin (¹). Il résulte de deux documents épigraphiques que le royaume de Palembang n'étendait pas seulement son autorité sur les îles et sur la Péninsule malaise, mais qu'il dominait le centre et le Sud de Sumatra et mème le centre de Java. Le premier est une inscription trouvée dans l'hinterland de Djambi et qui est la réplique textuelle de celle de Bangka; le second est l'inscription de Kalasan, portant fondation d'un sanctuaire bouddhique en 778 A. D., trois ans après la fondation du Vieng-sa (775) et, comme celle-ci, par un Çailendra. Les Çailendra furent à Java les protecteurs et les propagateurs du Mahāyāna et c'est à la «période sumatranaise» de l'histoire de Java (VIII°-IX° siècles) qu'on doit la construction des monuments classiques de l'île: Kalasan, Mendut, Borobudur. Le grand pouvoir civilisateur à cette époque n'était pas Java, mais Palembang.

On voit par là quel changement a produit dans les idées régnantes sur l'histoire de l'Archipel le mémoire de M. Cædès que le *Bulletin* de l'Ecole cut le privilège de publier en 1918.

<sup>(1)</sup> De Sumatraansche periode der Javaansche geschiedenis. Leiden, Brill, 1919. Cf. BEFEO, XIX, v, 127.

## BIRMANIE.

Les témoignages chinois sur la géographie ancienne de la Birmanie ont été résumés et discutés par M. Pelliot dans ses Deux itinéraires (1).

M. Duroiselle, correspondant de l'Ecole française depuis 1905 et aujourd'hui Chef du Service archéologique de Birmanie, a donné au Bulletin plusieurs travaux relatifs à ce pays.

Dans un premier article (²) il a publié une version pâlie de la légende d'Upagupta et Māra, jusqu'alors connue seulement par le Divyāvadāna et Tāranātha. Cette version est tirée du Lokapañnātti, compilation birmane qui semble avoir utilisé une source sanskrite aujourd'hui perdue.

Le second mémoire (3) traite de la légende de Pūrņa et explique par quel artifice les Birmans l'ont localisée dans leur pays. Cette légende se trouve dans le Saṃyuttanikāya et son Commentaire: elle a pour cadre le pays de Sunāparanta, le village de Vāṇijagāma et la rivière Nammadā, c'est-à-dire le Konkan, Sūrpāraka et la Narmadā, sur la côte Ouest de l'Inde. Mais la vanité nationale et la piété des Birmans les ont poussés à transporter dans leur pays le théâtre de cette histoire édifiante: selon eux, Sunāparanta est le pays au Nord de Pagan, Vāṇijagāma le village de Lê-kôn, et la Nammadā le ruisseau Man-Khyon dans la préfecture de Minbu. Cette tradition fut confirmée par la découverte au XVII<sup>e</sup> siècle, sur les bords du Man-Khyon, des deux empreintes du pied gauche que le Buddha avait laissées sur les bords de la Nammadā, et qui étaient tombées dans l'oubli.

Ce transfert de la légende dans la Birmanie centrale n'est pas antérieur au XII<sup>e</sup> siècle. Il n'est qu'un cas particulier d'un procédé général qui a créé toute une géographie apocryphe de la Birmanie.

Enfin on doit à M. Duroiselle un inventaire des inscriptions de Birmanie rédigées dans une autre langue que le birman, c'est-à-dire en sanskrit, en pàli, en mon et en pyū (4). Il n'y a pour ainsi dire aucune inscription sanskrite, « si l'on excepte cependant les quelques lignes gravées sur de petites briques votives et contenant presque toujours la fameuse formule bouddhique Ye dharmā. . . . et une inscription en caractères très archaïques récemment découverte à

<sup>(1)</sup> BEFEO, IV, 169 sqq.

<sup>(2)</sup> Ch. Duroiselle. Upagutta et Mära. BEFEO, IV, 414.

<sup>(3) 1</sup>D. Notes sur la géographie apocryphe de la Birmanie à propos de la légende de Purna. BEFEO, V, 146.

<sup>(4) 1</sup>D. Inventaire des inscriptions sanskrites, mon et pyū de Birmanie. BEFEO, XII, vin, 19.

Hmawza près de Prome, que M. Venkayya, épigraphiste du Gouvernement de Indes, croit devoir dater du Ve siècle A. D. environ ». Les inscriptions palies sont, d'après l'inventaire, au nombre de 60. La plus importante est la grande inscription de Kalyani, à Pégou, où le roi Dhammaceti, en 1476 A. D. retracé l'histoire du bouddhisme en Birmanie; elle est gravée sur 10 stèles dont 3 en pali et 7 en mon (1). Les plus anciens documents palis, qui paraissent remonter approximativement au VII siècle de notre ère, ont été trouvés dans la région de Prome : ce sont deux lames d'or contenant des formules bouddhiques et une tablette de terre cuite sur laquelle est inscrit un texte du Vibhanga. M. Finot, en éditant ces textes, a rassemblé à cette occasion les témoignages concernant les origines et l'évolution du bouddhisme en Birmanie (2). Il conclut que, dès le VIº siècle, Prome et le Pégou étaient des centres où florissaient le bouddhisme méridional et la culture palie et qu'on y faisait usage d'une écriture. de l'Inde du Sud. « Cette région côtière professait donc le Theravada six à sept siècles avant qu'il ne fit son apparition sur les bord du Mékhong. Il n'est pas impossible que le Siam l'ait emprunté au Pégou pour le transmettre à ses voisins de l'Est et qu'ainsi les inscriptions de Maunggun et de Hmawza soient indirectement les premiers titres du bouddhisme moderne du Cambodge. »

Au cours de sa mission de 1908, M. L. de Lajonquière estampa à Mergui un fragment d'inscription en pâli émanant d'un roi d'Arimaddana (Pagan) nommé Çrī Vajrābharana, et une autre en « pâli carré » (3).

Les inscriptions mon et pyū, peu nombreuses, ont été étudiées par M. Blagden (1).

Un des grands événements de l'histoire birmane, la chute de la dynastie de Pagan à la suite des invasions des armées chinoises à la fin du XIII siècle, a fait l'objet d'un important mémoire d'Ed. Huber (3). Prenant pour base d'une part la chronique indigène dite Hman-nan yazawin, d'autre part une excellente source chinoise, la Notice sur les expéditions en Birmanie faites sous

IX, 633.

<sup>(1)</sup> Cf Taw Sein Ko, The Kalyant Inscriptions, Rangoon, 1892; Some remarks on the Kalyant Inscriptions. IA, 1894.

<sup>(2)</sup> Un nouveau document sur le bouddhisme birman JA, 1912, II, p. 131; Le plus ancien témoignage sur l'existence du canon pâli en Birmanie. Id., 1913, II, p. 193.

<sup>(3)</sup> BCAI, 1910, p 153; 1912, p. 179.

<sup>(</sup>b) Ed. Hunnn. Etudes indochinoises. V. La fin de la dynastie de Pagan. BEFEO,

90





Manuscrit birman en Écriture dite « pàli carré », sur feuilles de cuivre. Musée de Hanoi : D 438, 2.)

la dynastie des Yuan (Houang Yuan tcheng Mien lou 皇元征 緬 銀), qui complète et rectifie le médiocre texte du Yuan che, Huber a donné un récit clair et précis des cinq expéditions chinoises qui, de 1277 à 1300, mirent fin au royaume de Pagan. Cette étude devait avoir une suite qui n'a jamais paru.

Un peu plus tard, Huber se tourna vers l'archéologie et étudia les bas-reliefs de l'Ananda Pagoda à Pagan: il déchiffra les légendes illustrant les scènes bouddhiques qui décorent ce célèbre temple et montra qu'elles étaient rédigées en talain. Ce fait important le conduisit à la conclusion qu'à la fin du XIII siècle le peuple birman n'était parvenu qu'à un stade peu avancé de développement et que la culture pégouane prédominait encore dans l'art et la littérature (1).

Ce regretté savant s'était également préoccupé de réunir, par un dépouillement attentif des textes bouddhiques en mon et notamment des Jatakas, les éléments d'un lexique mon. La mort l'a empêché de réaliser ce projet qui eût fourni un inappréciable instrument aux recherches philologiques : nous espérons qu'il sera repris et mené à bonne fin.

<sup>(1)</sup> ID. Etudes indochinoises. VI. Les bas-reliefs du temple d'Ananda à Pagan, BEFEO, XI, 1.

## INSULINDE

Dès sa fondation, l'Ecole française se préoccupa d'obtenir des renseignements précis sur l'organisation des recherches érudites à Java et, du point de vue archéologique, d'étudier les rapports qui pouvaient exister entre les monuments hindous de l'île et ceux de l'Indochine. Plusieurs missions s'y rendirent dans ce but. La première, qui comprenait MM. Finot, Cabaton et Lunet de Lajonquière, réussit à établir entre les savants hollandais de Batavia et l'Ecole des relations de confraternité scientifique, dont l'effet se fit sentir au Congrès des Etudes d'Extrême-Orient tenu à Hanoi en 1902. Le Gouvernement des Indes Néerlandaises y envoya comme délégué le Dr Brandes, qui y représentait également la Société des Arts et Sciences de Batavia. Le Dr Brandes apporta au Congrès un « Hommage » que la Société de Batavia avait fait imprimer pour la circonstance et qui se composait de cinq mémoires, tous en français, sur l'archéologie, la linguistique, le folk-lore, le droit des Indes Néerlandaises, et ayant pour auteurs MM. Van Ronkel, Brandes, Hazeu et H. N. Stuart (1).

La seconde mission à Java fut confiée à M. Henri Parmentier en 1904. Elle avait pour objet de rechercher si l'art du Čampa, dont M. Parmentier venait de faire une étude détaillée, n'aurait pas ses origines dans celui de Java. Sur ce point elle aboutit à des conclusions négatives: il ne paraît pas probable que l'art čam, mème sous sa forme la plus voisine de l'architecture javanaise, l'art cubique, ait rien emprunté à la grande île. Néanmoins la mission ne fut pas inutile, car elle permit d'établir une première étude française de l'art indo-javanais, dont la publication aura lieu dans un avenir prochain. En attendant, un premier résultat de cette mission, l'étude de l'architecture javanaise d'après les représentations des bas-reliefs, a paru dans le Bulletin (2).

La troisième mission fut celle de M. A. Foucher (mai 1907). Dès 1903, ce savant archéologue avait proposé, pour expliquer le Buddha inachevé du Borobudur, une ingénieuse hypothèse d'après laquelle cette statue serait une réplique du Buddha de Bodh-gayā qui, au temoignage de Hiuan-tsang et de Tāranātha, n'avait pas été terminé (3).

<sup>(1)</sup> Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi, de la part du Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 1902, gr. in-8°, 52 pp.

<sup>(2)</sup> H. PARMENTIER. L'architecture interprétée dans les bas-reliefs anciens de Java. BEFEO, VIII, 1.

<sup>(3)</sup> A. FOUCHER. Le Buddha inachevé de Bôrô-budur. BEFEO, III, 78. Cette hypothèse a été combattue par Krom: voir BEFEO, XX, IV, 145.

Après sa visite de 1907, il donna au Bulletin trois notes contenant le résumé de ses observations sur le Borobudur et le Mendut (¹). Observant l'apparence lourde et écrasée du Borobudur, il en recherche la raison dans le projet initial de l'architecte qui comportait la construction d'un édifice affectant la forme générale d'un segment de sphère établi en faisant passer un plan horizontal par la moitié du rayon. Les défauts qu'on peut reprocher à l'architecture du monument s'expliquent par les nécessités du plan sphérique que vint encore aggraver la lourde terrasse où il fallut de bonne heure enfouir le soubassement primitif. On ne peut nier l'ingéniosité de cette hypothèse, encore qu'elle puisse susciter quelques objections.

Passant du point de vue architectural à la partie décorative, M. Foucher s'est attaché à interpréter les 120 panneaux en bas-relief qui se déroulent sur le mur de fond de la première galerie au-dessous des scènes de la vie de Çākyamuni. Gràce au Divvāvadāna, il a réussi à identifier les avadānas de Sudhanakumāra, de Mandhātar, de Rudrāyaṇa et de Maitrakanyaka, le Çibijātaka et le Kinnārajātaka. Il résulte de ce travail que les sculpteurs javanais travaillaient d'après le Divyāvadāna, ou plutôt d'après le Vinaya des Mūlasarvāstivādins dont le Divyāvadāna n'est qu'un extrait.

La dernière note, qui groupe quelques interprétations d'images mahàyànistes du Borobudur, du Čandi Mendut et du Musée de Batavia, conclut ainsi: « Toute enquête particulière nous acheminerait, croyons-nous, à cette double conclusion: d'une part l'étroite filiation des images bouddhiques javanaises par rapport à leurs prototypes indiens et d'autre part, leur cousinage plus ou moins éloigné avec les idoles tibétaines, chinoises ou javanaises issues de la même origine.»

Deux des bas-reliefs du Candi Mendut ont été expliqués par M. J. Ph. Vogel comme des représentations de Kuvera et de Haritī (2).

On a déjà signalé (p. 227) les importants résultats qu'a eus pour la géographie historique de l'Insulinde la publication dans le *Bulletin* des *Deux itinéraires* de M. Pelliot.

Enfin rappelons le mémoire de M. Cœdès sur le royaume de Çrīvijaya (Palembang) que nous avons analysé plus haut (p. 319) dans le chapitre consacré à la Péninsule malaise. Le fait nouveau qui ressort de ce mémoire complété par celui de M. Krom, à savoir, que la Péninsule malaise était soumise, dès le VIII<sup>e</sup> siècle au moins, à la domination du royaume de Palembang qui étendait également son autorité sur l'île de Sumatra et sur le centre de Java, pourrait n'être pas sans importance pour l'archéologie indochinoise. A supposer, en effet, que l'Etat de Çrīvijaya ait été plus anciennement encore en rapports

<sup>(1) 10.</sup> Notes d'archéologie bouddhique. 1. Le stüpa de Borobudur; 11. Les bas-reliefs de Boro-budur. 111. L'iconographie bouddhique à Java. BEFEO, IX, 1-50.

<sup>(2)</sup> Le Kubera du Candi Mendul. BEFEO, IV, 727.

avec le Cambodge et avec le Čampa, son influence commune pourrait expliquer l'air de famille qui existe entre les divers arts indiens d'Extrème-Orient, à côté des différences profondes qui les séparent. On comprendrait encore ainsi la place considérable que tient l'architecture légère dans les bas-reliefs du Borobudur, fait qui surprend dans l'étude de ses bas-reliefs au point de vue architectural : elle a dù en effet ètre la forme même des constructions à Sumatra qui, malgré sa puissance, ne nous a laissé aucune ruine importante. Le même fait encore rendrait compte, dans les bas-reliefs du Prambanan, du caractère plus aborigène des bàtiments représentés; ce goût aurait sa raison toute trouvée dans la réaction de l'Est de Java, resté aux mains de dynasties locales, contre le centre passé sous cette domination indienne.

L'Inde est une des deux grandes sources de la civilisation indochinoise : l'Ecole française ne pouvait donc la laisser en dehors du cercle de ses études. Toutefois sa participation à des recherches poursuivies depuis si longtemps et par un si grand nombre de savants semblait devoir être secondaire : elle fut au contraire de premier plan, grâce aux remarquables travaux d'un de ses directeurs, M. Foucher, sur l'école d'art bouddhique qui fleurit dans le Nord-Ouest de l'Inde vers le commencement de notre ère.

Les débuts de l'archéologie indo-grecque datent de 1833. En cette année le Dr. Gérard trouva dans les débris d'un stūpa ruiné, près de Kaboul, une sculpture d'un style alors inconnu, dont il publia la description dans le Journal of the Asiatic Society of Bengal (1834). Cette sculpture portait manifestement l'empreinte d'un art étranger à l'Inde. Quelques années plus tard, James Prinsep fit connaître au monde savant le fameux « Silène » de Mathurā, découvert par le Colonel Stacy. Depuis lors, de nouvelles trouvailles augmentèrent sans cesse le nombre des documents dont la connaissance devait aboutir à l'étude des rapports entre l'Occident classique et le bouddhisme. C'est surtout vers le Nord-Ouest de l'Inde que se porta l'attention des archéologues, attirée par la quantité et l'importance des ruines. En 1848 le général Cunningham visita dans le voisinage de Peshawar les débris d'édifices bouddhiques connus sous le nom de Jamal-Garhi; il en confia le déblaiement à deux de ses aides, les lieutenants Lumsden et Stokes, qui se mirent à l'œuvre en 1852. Les fouilles, bien qu'elles ne fussent pas toujours conduites avec méthode, ne tardèrent pas à amener la découverte d'un grand nombre de statues et de bas-reliefs. Un choix de ces pièces fut expédié en Angleterre : malheureusement elles périrent dans l'incendie du Crystal Palace, en 1866. Un autre ensemble de sculptures du même type, réuni celui-là par le Dr. Leitner et provenant pour la plupart de Takht-1-Bahai, eut une meilleure fortune. Rapporté en Europe en 1870, il fut l'objet d'études et de controverses passionnées. Le rôle important que l'idéal plastique de la Grèce avait joué dans un pays de culture et de religion indiennes parut désormais évident.

Entre temps les fouilles sur la frontière du Nord-Ouest, dans les territoires de l'ancien royaume du Gandhàra, furent continuées sans relàche. En 1875 le général Cunningham publia le résultat de ses nouvelles recherches. Les expéditions militaires de Lord Roberts en Afghanistan (1878-80) permirent à deux archéologues anglais. W. Simpson et J. D. Beglar, de pénétrer dans la vallée de Kaboul, si difficilement accessible, en temps ordinaire, à des Européens. Mentionnons aussi les travaux effectués sous la direction de M. H. Cole, ceux du colonel Deane, remarquables par l'esprit de suite et de précision

scientifique apporté à leur exécution, les fouilles près de Loriyan-Tangai, conduites par A. E. Caddy (1896), les explorations de Sir Aurel Stein au Bounêr et enfin les brillantes découvertes réalisées par Sir John Marshall et le Dr Spooner. Les documents d'art gréco-bouddhique trouvés au cours de ces recherches furent répartis entre les musées de l'Inde. Plusieurs collections, notamment celle du Corps des Guides à Mardan, restèrent dans le pays même, près du site où on les avait formées. D'autres prirent le chemin de l'Occident.

Au fur et à mesure que s'accumulaient ces documents, se poursuivait l'étude du Gandhâra historique à l'aide de textes anciens. Les fouilles n'avaient mis au jour que de rares inscriptions. Seules les monnaies anciennes trouvées sur place offraient des points de repère plus ou moins certains. Fort heureusement une source d'informations précieuses, d'origine non-indienne, était à la portée de tout le monde. Les progrès réalisés par la sinologie au XIX° siècle ont fait connaître en Europe les mémoires de Hiuan-tsang, de Fa-hien et d'autres pélerins chinois, qui visitèrent l'Inde entre le IV° et le VIII° siècles. Grâce à leurs écrits, on a pu remédier à l'absence de documents épigraphiques et ressusciter autour des stūpas et des sanghārāmas ruinés la vie politique et religieuse de jadis. Simultanément avec ces recherches, des études d'un autre genre prenaient de plus en plus d'ampleur. Leur but était de fixer les liens qui unissaient, au début de notre ère, les traditions plastiques de l'Inde à celles de l'Occident (¹).

Si les sculptures du Gandhàra ont révélé aux hellénistes une page inconnue de l'art grec, elles constituent à coup sûr, un chapitre entier de l'histoire de l'art indien. On peut formuler des réserves au sujet de leur valeur artistique, constater chez certaines d'entre elles l'absence d'originalité, d'inspiration sincère. Il n'en est pas moins vrai que l'influence de l'école se manifeste, directement ou à travers l'art indien, dans tous les pays de l'Asie orientale où pénétrèrent, avec les livres sacrés en pâli et en sanskrit, les germes du bouddhisme. L'importance des questions et le nombre des travaux consacrés à leur étude firent de bonne heure songer aux services que pourrait rendre à la science un ouvrage d'ensemble, conçu dans le but de grouper les faits, d'en déterminer la valeur documentaire au triple point de vue de l'art, de l'archéologie et de l'histoire religieuse, et de préparer ainsi la voie à des investigations nouvelles. Un tel ouvrage ne pouvait être entrepris qu'après une minutieuse préparation et sa réalisation nécessitait un long et constant labeur. C'est en 1905 que M. A.

<sup>(1)</sup> Cf. à ce propos: A History of fine art in India and Ceylon, par V. Smith, Oxford, 1911, chap. IV et V, et A. Grünwedel, Buddhist Art in India, trad. par Agnes C. Gibson et annoté par J. Burgess (Londres, 1901). Le petit volume de Goblet d'Alviella: Ce que l'Inde doit à la Grèce (Paris, 1897) contient des données et des développements de valeur. La question a été soigneusement étudiée et exposée dans un récent ouvrage: Hellenism in ancient India par Gauranga Nath Banerjee (Londres et Calcutta).

Foucher publia le premier volume de sa magistrale monographie sur l'Art gréco-bouddhique du Gandhāra, dont la dernière partie est sur le point de paraître (¹). L'ouvrage complet comprendra plus de 1400 pages de texte et environ 600 illustrations. Constitué avec les notes prises au cours d'une mission dans l'Inde du Nord, en 1895-97, ce livre représente le résultat de recherches faites sur place au contact même des monuments (²). Des éléments que seule une vaste érudition d'indianiste pouvait fournir, ont complété les données rapportées par le voyageur. Un second séjour prolongé en Extrême-Orient lui permit enfin d'élargir le champ de ses études en visitant les ruines du Cambodge, du Čampa et de Java.

Avant la publication du premier volume, M. A. Foucher avait fait paraître, en 1901, un important mémoire sur la géographie ancienne du Gandhāra (3), où il suit pas à pas l'itinéraire du pélerin chinois Hiuan-tsang, a travers ce pays « où il n'est guère de ruine qui ne soit bouddhique ». Les sites explorés font partie du district de Peshawar, qui correspond au territoire de l'ancien Gandhara. « Nous joignons Hiuen-Tsang », écrit l'auteur des Notes, « au moment où, venant de l'Ouest, il arrive au Gandhàra à travers les montagnes et les vallées, par la vieille route, encore jalonnée de stùpas, de la passe de Khaiber.» L'itinéraire du pèlerin nous conduit d'abord à Peshawar, le Purusapura des temps anciens. C'est dans les environs de cette ville, que se trouvent, au dire de Hiuan-tsang, les ruines de « la tour précieuse qui renfermait le pot du Buddha». M. A. Foucher crut reconnaître dans «un groupe de tumuli poudreux» situés à Shàh-jî-kî-Dherî, sur la route de Cherat, les derniers restes de ce monument. La découverte dans ce site du célèbre reliquaire de Kaniska par Sir John Marshall et le D' Spooner prouva plus tard qu'il avait vu juste (4). Après Purusapura, le voyageur se rend à Puskarāvatī, dont l'ancien emplacement est occupé à présent par les bourgades de Prang et de Charsadda, pour y rechercher les traces des édifices, énumérés par Hiuan-tsang, et les localiser sur ses croquis topographiques. Après une excursion au stūpa de Hāritī, la Mère des Démons, la tournée se poursuit vers l'Est. Le site près du village de Shàhbaz-Garhi est identifié, d'accord avec une hypothèse de Cunningham, avec

<sup>(1)</sup> Paris, Imprimerie nationale, Ernest Leroux, éditeur, T. 1er, 1905; T. II, 1, 1918.

<sup>(2)</sup> Le récit de ce voyage a été publié à Paris en 1901 sous le titre: Sur la frontière indo-afghane. Une notice sur Les bas-reliefs du stúpa de Sikri parut dans le Journal Asiatique en 1903; cf. le compte rendu d'Ed. Huber dans BEFEO, IV, 461 sqq. Une collection de sculptures, réunie par M. A. Foucher au cours de sa mission se trouve au Louvre; voy z à ce propos: Monuments et mémoires, publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Fondation Eugène Piot), t. VII, fasc. 1.

<sup>(3)</sup> A. Foucher. Notes sur la géographie ancienne du Gandhara, commentaire à un chapitre de Hiuen-tsang. BEFEO, 1, 322.

<sup>(4)</sup> Cf. JRAS., 1909, pp. 1056-60, pl. II.

l'ancien emplacement de Po-lou-cha, ville naguère célèbre parmi les bouddhistes à cause des souvenirs qui se rapportent à la légende de Viçvantara. Plus loin la route oblique vers le Sud, pour décrire finalement un arc de cercle, qui aboutit à Udabhāṇḍa, l'Und de nos jours. C'est la dernière étape. La limite orientale du Gandhâra était atteinte. A maintes reprises, au cours de ce voyage, l'archéologue a pu vérifier sur place les informations fournies par le pèlerin et en constater la précision et l'absolue bonne foi. Rappelons à ce propos quel précieux usage Sir Aurel Stein a pu faire de sa relation, pendant ses explorations en Asie Centrale.

La notice sur l'ancienne géographie du Gandhàra nous offre les données indispensables pour une étude archéologique de grande envergure dont elle constitue, pour ainsi dire, la préparation. D'ailleurs dans les premiers chapitres de l'Art gréco-bouddhique, l'auteur retrace comme un court résumé de son voyage. Il ramène le lecteur vers les plaines de l'Indus et de ses affluents, dans cette seconde terre sainte du Bouddhisme. Mais cette fois il s'agit de rendre aux ruines leur silhouette disparue, d'en évoquer les « perspectives aériennes ». Le plan des monuments ensevelis est reconstitué d'après les ruines. Les conditions que le terrain imposait à l'architecte, la nature des sites, les matériaux employés à la construction font l'objet d'investigations patientes. De ces recherches se dégagent une foule de données précises sur le stūpa et le vihāra, ainsi que sur le sanghārāma, vraie « ruche » de pierre et de plàtre « peuplée de moines et d'innombrables idoles ».

Le cadre architectural établi, l'auteur passe au décor plastique, et aux images. C'est de beaucoup la partie la plus importante du livre. Pour la première fois le classement des sculptures gandhàriennes est entrepris selon une méthode rigoureusement appliquée. Le désordre dans lequel se présentaient les documents rendait la tàche fort difficile. A l'époque où M. Foucher visitait l'Inde du Nord et ses régions frontières, la plupart des sites archéologiques étaient déjà dépouillés de leurs sculptures. Il fallait se documenter dans les musées, à Calcutta, à Lakhnau, à Lahore, sans parler des collections transportées en Europe. Malheureusement, les premiers explorateurs du Gandhâra n'avaient pas songé à l'intérêt que pouvaient présenter plus tard, pour l'archéologue de carrière, les indications relatives à la provenance des pièces. La majeure partie des sculptures réunies dans les musées et chez les particuliers se trouvaient ainsi démunies de toute donnée topographique. Dans ces conditions on ne pouvait songer à les grouper par localités et par écoles. Le choix d'un autre mode de classement s'imposait.

Les sculptures gandhâriennes sont comme des chapitres de la légende bouddhique taillés dans la pierre. On peut dans leur étude se placer au point de vue de l'iconographie et procéder par ordre chronologique en reconstituant d'après les bas-reliefs, scène par scène, la vie du Bienheureux telle qu'elle est contée dans les textes, depuis sa naissance dans le Jardin de Lumbinī jusqu'au Parinirvāņa et à la répartition des reliques. C'est la voie que suivit

M. Foucher. Historien d'art autant que philologue, il a réussi à grouper les éléments épars de la statuaire gandhârienne en un ensemble ordonné, si bien que le lecteur a l'impression de se trouver, non pas en présence d'une foule disparate de sculptures arrachées à leur site d'origine par le hasard des fouilles, mais devant une chaîne ininterrompue de monuments, un mur de bas-reliefs pareil à celui du Borobudur.

Nous ne pouvons procéder ici à l'énumération complète des scènes dont l'auteur, toujours guidé par les textes sanskrits, pâlis, ou chinois, a entrepris et mené à bonne fin l'interprétation détaillée. Aux légendes des vies antérieures, au cycle de la nativité, aux scènes d'enfance et de jeunesse, succède l'éveil de la vocation religieuse, la marche vers l'Illumination, enfin l'Illumination elle-même, point culminant de la vie du Buddha et début de son apostolat.

Après avoir passé en revue les scènes légendaires, l'auteur nous en fait connaître les principaux acteurs. Les plus humbles d'abord, assimilés aux castes inférieures de l'Inde: parias et démons, Nagas et Suparnas, Yaksas, Vajrapānis, femmes et fées... Viennent ensuite ceux de la caste movenne. parmi lesquels Pancika et Hariti, le couple tutélaire, occupent une place d'honneur. A ces deux divinités dont de nombreuses sculptures nous ont conservé l'image, tant au Gandhara que dans l'Inde gangétique, l'auteur consacre des pages magistrales. En fixant définitivement le type iconographique du chef des Yakşas, il met fin aux hypothèses, tendant à confondre ce génie, protecteur des richesses et époux de la « fée aux enfants », avec Kuvera. Les nobles et les rois se trouvent classés parmi les personnages de haute caste, ainsi que les Bodhisattvas, dont le front est toujours paré du diadème princier. A la même catégorie appartiennent les grands dieux du brahmanisme en tant que fervents adeptes de la Bonne Loi. Quant au Maître lui-même et aux religieux « que leurs prétentions à une vie morale avaient séparés du commun de l'humanité », l'auteur les place « en marge de l'organisme social », hors du système des castes. Le paragraphe consacré au type plastique du Buddha a la valeur d'une monographie. Les problèmes relatifs à l'origine de ce type sont parmi les plus importants, mais aussi parmi les plus complexes et les plus difficiles à résoudre, que l'Inde ait posés à un historien d'art. Que l'image du fondateur du bouddhisme ait subi au cours de sa formation une forte empreinte hellénistique, personne ne songe plus à le contester. Mais on a cru à tort que le problème se trouvait de ce fait réduit à des questions d'importance secondaire. « Si nous pouvions, écrit M. Foucher, dépouiller une longue accoutumance et nous refaire des yeux neufs, nous serions de prime abord choqués par le caractère ambigu de ce prototype gandhârien du Buddha (1). » De cette première idole du Buddha M. Foucher fait l'objet d'une véritable

exégèse iconographique. Il examine et commente trait par trait l'énigmatique image où la « pensée indienne épouse la forme grecque » et où le type du bhiksu se confond avec lui du cakravartin, au point que l'art et la légende du bouddhisme ne paraissent plus d'accord. Et il en tire la conclusion que « cette création est l'œuvre d'étrangers plus artistes que théologiens et plus soucieux d'esthétique que de rigoureuse orthodoxie ».

Nulle part au cours de ces analyses ne s'est démenti l'intérêt réel que l'auteur apporte aux questions de technique et de style. Certains savants ne reconnaissent aux sculptures du Gandhâra que des qualités de second ordre et en contestent l'influence sur les imagiers de l'Inde (¹). Tel n'est pas l'avis de M. Foucher. La conclusion qui se dégage de la lecture de son livre est que l'art gandhârien constitue, non pas un épisode de caractère local, mais une véritable période de floraison dans l'histoire de l'art indien (²). Sa supériorité sur les écoles du Magadha et du Dekkhan lui paraît indiscutable. Indianiste par ses recherches, mais fervent helléniste d'esprit, M. Foucher défend, pour ainsi dire, la cause de l'archéologie grecque dans la question du Gandhâra. On ne saurait lui reprocher ce point de vue. Son œuvre eût été moins logique et peut-être moins entière, s'il avait manifesté dans ses analyses d'ordre esthétique une préférence pour l'art hindou.

La seconde partie du volume II, actuellement sous presse, nous fera connaître sans doute quelques aspects de la question dont l'étude a été réservée à dessein pour la fin de l'ouvrage. L'histoire de l'hellénisme au Gandhàra est encore à retracer dans son ensemble, de même que celle des fondations bouddhiques transportées de la plaine du Gange dans les vallées himàlayennes. Quelques autres problèmes attendent encore leur solution ou un exposé méthodique. Il importe de savoir qui furent les premiers artistes du Gandhàra et dans quelle mesure participèrent à l'éclosion de l'école les rois barbares, Kushans, Indo-Parthes ou Scythes, dont on retrouve les monnaies dans la poussière des stūpas ruinés. Quels furent les rapports entre Mathurā, florissant centre d'art, et le Gandhàra? Comment l'art gréco-bouddhique pénétra-t-il dans le Sud de l'Inde? Cette dernière question en amène une autre, plus importante encore, celle de l'influence de l'Occident classique sur l'art du Cambodge, de l'Indonésie, du Campa. Le sujet est vaste. L'art gandhàrien a eu lui aussi, ses itinéraires, tout

<sup>(1)</sup> Ainsi dans son Handbook of Indian Art (1920), M. E. P. HAVELL ne donne aucune reproduction de sculptures gandhäriennes. « The Gandharian sculptures in modern museums, écrit-il, show how imperfectly these Hellenistic artists realised the true Buddhist ideal »

<sup>(\*)</sup> Une suite d'articles publiés par M FOUCHER entre 1908 et 1912 a été traduite en anglais par L. A. Thomas et F. W. Thomas et a paru en 1918 sous le titre The Beginnings of Buddhist Art Cet ouvrage consacré à l'art « prégandharien » complète d'une très heureuse façoa le livre sur la sculpture gréco-bouddhique du même auteur.



DIVINITÉ FÉMININE.
Pierre. Art indien. II. o m. 73. (Musée de Hanoi : **D 511**, 6.)

comme les religieux bouddhistes et les colonisateurs hindous. C'est en fixant ses étapes, à travers la Sérinde, ou sur les côtes qui longent les mers du Sud que l'on parviendra à connaître un jour l'histoire de sa diffusion et celle de son emprise sur l'imagerie religieuse en Extrême-Orient.

Dans l'exposé qui précède nous avons fait mention des sculptures grécobouddhiques représentant Pancika et son épouse Hariti. M. Foucher a réussi, nous l'avons dit, à fournir pour ces images l'identification définitive. Un important article de M. J. Ph. Vogel dans le t. III du Bulletin nous fait connaître l'état de la question, telle qu'elle se présentait avant la publication du vol.

II de l'Art gréco-bouddhique (1).

Parmi les sculptures gandhariennes du Musée de Lahore se trouve une statue de guerrier assis sur un trône et tenant une javeline dans la main gauche. De grandeur presque naturelle et d'une exécution soignée, cette pièce compte rarmi les plus belles du Musée. Ce qui la rend si remarquable, écrit M. Vogel, « c'est l'expression impérieuse et presque brutale du visage, très différente de la placidité passive des Buddhas et des Bodhisattvas qui l'environnent : la moustache épaisse et longue marquant les lèvres en moue dédaigneuse : les sourcils froncés sur les yeux saillants. C'est surtout la force active exprimée par cette statue, qui contraste si singulièrement avec cet entourage de sérénité religieuse; on dirait un démon parmi les dieux». M. Vincent Smith a cru reconnaître dans cette œuvre le portrait d'un de ces rois barbares, que l'on voit représentés sur les monnaies indo-scythes (2). Cette hypothèse est rejetée par M. Vogel. A la suite d'un ingénieux rapprochement avec une sculpture du British Museum déjà étudiée et décrite par James Burgess, et une autre pièce du même type conservée dans le mess-room du Corps des Guides à Mardan (district de Peshawar), l'éminent archéologue identifie le « Roi indo-scythe » de Lahore avec Kuvera.

Il trouva une éclatante confirmation de sa théorie dans un bas-relief gandhârien trouvé à Shahr-i-Bahlol et représentant le couple Kuvera et Hāritī (3)

(2) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 58 (1889), p. 107.

<sup>(1)</sup> J Ph. Vogel. Note sur une statue du Gandhara conservée au musée de Lahore. BEFEO, III, 149.

<sup>(3)</sup> M. FOUCHER a démontré depuis que le personnage en question n'était pas Kuvera, mais Păncika. C'est Păncika qui est l'époux de Hăritī. Celle-ci tient dans le bouddhisme du Nord une place considérable, qu'ont mise en lumière les travaux de MM. A. Foucher (La Madone bouddhique, dans: Monuments et mémoires publiés par l'Acad. des Inscr., t. XVII, fasc 2; Les images indiennes de la Fortune, dans: Mémoires concernant l'Asie orientale, t. I) et N. Peri (Hārītī, la Mère de démons BEFEO, XVII, III; cf. XVIII, II. 37).

distingués par des attributs fort clairs: le sac d'argent et la corne d'abondance (1). Il reconnut le même dieu dans un bas-relief provenant de Mathurà, où un personnage corpulent tient de la main gauche un sac d'argent et de la droite une coupe dans laquelle une femme verse le contenu d'une cruche (2).

Diverses autres sculptures gréco-bouddhiques furent l'objet du même pénétrant et fécond examen. Un bas-relief fragmentaire du Musée de Lahore, où on voit un religieux assis entouré de flammes et, à côté, un prince agenouillé devant une moitié de squelette, se révèle d'une manière sûre comme le parinirvaṇa d'Ānanda (3). M. Vogel discuta aussi le sens des scènes sculptées sur un petit tambour de stûpa conservé dans le même musée (4). Il essaya d'expliquer le Vajrapaṇi qui, dans les sculptures gandhâriennes, accompagne toujours le Buddha, comme une figuration du Dharma (5). Il reconnut dans deux fragments de Mathura le jataka de la tortue et des deux oies (Kacchapajātaka, n° 215) et celui du hibou élu roi par les oiseaux (Ulūkajātaka, n° 270); une autre sculpture du même musée lui parut figurer une jeune fille posant le pied sur le tronc d'un açoka pour le faire fleurir (6).

Dans son article sur le Kuvera du Musée de Lahore, M. Vogel avait émis l'opinion que la mangouste vivante, que l'iconographie postérieure donne pour attribut au dieu des richesses, n'était à l'origine qu'une bourse faite de la peau de cet animal. M. Foucher confirma cette hypothèse par un passage du Divyāvadāna (p. 123) où la bourse est appelée nakulaka, diminutif de nakula « mangouste ». En outre cette bourse est dite pañcaçatika « de cinq cents », ce qui signifierait, selon M. Foucher, non 500 [kārṣāpaṇas] mais 5 cents, le cent [de cauris] formant une unité représentée par 4 kārṣāpaṇas de cuivre (?).

Deux sculptures du Musée — une statue de Hāritī et un bas-relief représentant une scène de la vie du Buddha, la leçon d'écriture — portent chacune une courte inscription en kharoṣṭhī, dont M. A.-M. Boyer donna l'explication dans le Bulletin (8).

Terminons cette revue des travaux sur les œuvres indo-grecques en signalant l'acquisition qu'a faite en 1920 le Musée de l'Ecole d'une

<sup>(1)</sup> J. Ph. Vogel. Etudes de sculpture bouddhique I. Kubera et Hāritī, BEFEO, VIII, 487. Cf lo Le Kubera du Čandi Mēndut. Id., IV, 127.

<sup>(2)</sup> In. Id II. Kubera d'après l'école de Mathura. BEFEO, VIII, 490.

<sup>(3)</sup> ID. Le Parinirvana d'Ananda d'après un bas-relief gréco-bouddhique. Id., V, 417.

<sup>(1)</sup> In Etudes de sculpture bouddhique. III. Les bas-reliefs du stupa de Dhruv Tila. BEFEO, VIII, 492.

<sup>(5)</sup> lo Etudes de sculpture bouddhique. IV. Le Vajrapāni gréco-bouddhique. BEFEO, IX, 523, 531.

<sup>(6)</sup> Id. V. Deux jätakas de Mathurā. VI. La belle et l'arbre açoka. BEFEO, IX, 28, 531.

<sup>(7)</sup> A. FOUCHER. Sur un attribut de Kuvera. BEFEO, III, 655.

<sup>(8)</sup> A.-M. Boyen. Deux inscriptions en kharosthī du Musée de Lahore. BEFEO, IV, 680.



STATUETTE DE VIȘȘU-LARȘMI. Bronze, Art indien. H. om. 41. (Musée de Hanoi : **D 512,** 1.)

série de sculptures indiennes dont la description sera publice ultérieu-

La contribution de l'Ecole française aux études indiennes ne s'est pas bornée à l'archéologie: l'histoire, et particulièrement l'histoire du bouddhisme, en a eu sa bonne part.

En 1902, M. Sylvain Lévi commença dans le Bulletin la publication de ses célèbres Notes chinoises sur l'Inde, qui ébranlèrent plus d'une théorie en apparence bien assise et soulevèrent de retentissantes polémiques. Tel fut notamment le cas de la première, où il démontrait que l'écriture « kharostrī » était celle de Kachgar (1). Cette thèse fut combattue dans deux mémoires successifs écrits en collaboration par R. Pischel et O. Franke (2). M. Pelliot, en rendant compte de ces deux articles (3) apporta quelques données nouvelles au problème, les unes paraissant affaiblir, les autres fortifier la thèse de M. Lévi: c'est ainsi qu'il établit d'une part que dans la liste des écritures donnée par le Lalitavistara chinois figuraient côte-à-côte l'écriture acha ou k'ocha et l'écriture chou-lo; que la première désignant sûrement l'écriture de Kachgar (skr. khāsyalipi), si l'écriture chou-lo désignait aussi l'écriture de Kachgar, comme le veut M. Lévi, il faudrait admettre que la même écriture est citée deux fois dans la même liste. D'autre part, il critiqua au point de vue phonétique, les restitutions proposées par Franke-Pischel: Kalusadhara ou Kalusantara, au lieu de Kharostra, sans méconnaître qu'elles répondaient mieux que ce dernier nom au sens de « mauvaise nature » donné par la glose chinoise.

Dans un second mémoire (4), M. Lévi soutint par de nouveaux textes, ses premières conclusions non sans les modifier dans une certaine mesure: il admit cette fois que l'écriture kharoştrī n'était pas spécialement celle de Kachgar, mais celle du pays de Kharoştra, « de l'âne et du chameau », qui comprend à la fois Kachgar et Khotan et correspond en gros à la Serindia des anciens, au Turkestan chinois de la géographie moderne.

Du même auteur parut dans le Bulletin une étude très serrée sur la date de Candragomin. Contrairement à Liebich, qui le plaçait entre 465 et 544 A. D.,

<sup>(1)</sup> S. Levi. Notes chinoises sur l'Inde. 1 L'écriture kharostrî et son berceau. II. Une version chinoise du Bodhicaryavatara. BEFEO, II, 246.

<sup>(2)</sup> O. FRANKE et R. PISCHEL. Kaschgar und die Kharosthī (Sitzungsb. d. k. preuss. Ak. d. Wiss., 1903, VII, 184; XXXV, 735).

<sup>(3)</sup> BEFEO. III, 341 et 479.

<sup>(1)</sup> S. Levi. Notes chinoises sur l'Inde. IV. Le pays de Kharostra et l'écriture kharostri BEFEO. IV. 543.

M. Lévi conclut que ce célèbre grammairien vivait dans le 2° et le 3<sup>d</sup> quart du VII siècle (¹). Cette date est en rapport avec celle de Vasubandhu qui, selon M. Lévi, aurait vécu dans la première moitié du VI° siècle, tandis que de nouvelles recherches ont conduit M. Noël Peri à le faire remonter jusqu'au milieu du IV° siècle (²). Enfin M. Lévi étudia divers textes bouddhiques du point de vue des données géographiques concernant l'Asie centrale (³).

Parmi les plus précieux documents historiques qui nous renseignent sur le passé de l'Inde, il faut ranger les relations des pèlerins chinois. A côté des voyageurs de premier plan, comme Fa-hien, Hiuan-tsang, Yi-tsing, il en est dont les récits sont loin d'ètre négligeables. Au nombre de ces petits pèlerins figurent Song Yun et Ki Ye. Le journal de voyage de Song Yun, qui parcourut l'Udyāna et le Gandhāra au commencement du VI° siècle, avait été l'objet d'une médiocre traduction de S. Beal, en 1869; Ed. Chavannes en donna dans le Bulletin une nouvelle version où étaient utilisés les travaux de Foucher et de Marquart et où toutes les questions relatives au texte étaient discutées avec la sagacité critique qui caractérise les travaux de ce grand sinologue (¹). L'itinéraire de Ki Ye, qui voyagea dans l'Inde du Nord en 964, fut traduit par Ed. Huber (³). Edouard Chavannes, qui en avait lui-même préparé une traduction, se borna à publier quelques notes destinées à éclaircir certains passages du texte (°). La traduction de Hiuan-tsang par Thomas Watters (Londres, 1904) fit l'objet d'un important compte rendu de M. Pelliot dans le Bulletin (V, 423).

M. J. Takakusu avait présenté au Congrès de Hanoi, en 1902, le résultat de ses recherches sur la Sāmkhyakārikā étudiée à la lumière de la version et du commentaire qui en ont été conservés dans le Tripitaka chinois. Ce mémoire fut publié dans le Bulletin en 1904 (7). On en peut résumer ainsi les conclusions:

La Sāṃkhyakārikā ou Suvarṇasaptati a pour auteur Īçvarakṛṣṇa appelé aussi Vindhyavāsa ou Vārṣagaṇya, qui vivait avant 500 A. D. Ce texte, accompagné d'un commentaire en sanskrit (Sāṃkhyaçāstra) fut apporté en Chine, en 546 A. D., par Paramārtha qui traduisit en chinois les Kārikās et le

<sup>(1)</sup> S. Lévi. Notes chinoises sur l'Inde III. La date de Candragomin. BEFEO, III, 38. Liebich soutint ses conclusions dans un nouveau mémoire: Das Datum Candragomin's und Kālidāsa's (Breslau, 1903), sur lequel v BEFEO, III, 681.

<sup>(2)</sup> N. Peri. A propos de la date de Vasubandhu. Ib. XI, 339.

<sup>(3)</sup> S Lévi. Notes chinoises sur l'Inde. V. Quelques documents sur le Bouddhisme indien dans l'Asie centrale. Id, V, 253.

<sup>(1)</sup> Voyage de Song Yun dans l'Udyana et le Gandhara (518-522 p. C.), traduit par Ed. Chavannes BEFEO, III, 379.

<sup>(5)</sup> Ed. Huber. L'itinéraire du pèlerin Ki Ye dans l'Inde. BEFEO, II, 256

<sup>(6)</sup> Ed. CHAVANNES. Notes sinologiques. I. L'itinéraire de Ki Ye BEFEO, IV, 76.

<sup>(1)</sup> J. TAKAKUSU. La Samkhyakarika étudiée à la lumière de sa version chinoise. BEFEO, IV, 1 et 978.

commentaire. Ce commentaire, sous sa forme sanskrite, fut utilisé par Gaudapāda et par Albiruni, ce qui prouve qu'il existait encore au commencement du XI<sup>e</sup> siècle; il semble avoir disparu avant le XIV<sup>e</sup>. Un disciple de Hiuan-tsang (632-682) en attribue la rédaction à Vasubandhu. A cette occasion, M. Takakusu a discuté la question très controversée de la date de Vasubandhu, dont il assigne la carrière aux trois derniers quarts du V<sup>e</sup> siècle, tandis que M. Sylvain Lévi la ramène à la première moitié du VI<sup>e</sup> et que M. Peri la reporte au milieu du IV<sup>e</sup>.

L'étude des textes bouddhiques conservés par des versions chinoises permit à Ed. Huber d'apporter de précieuses contributions à l'histoire littéraire de l'Inde. Il retrouva dans un recueil de jātakas, le Licou tou tsi king 大度 無 經, un abrégé de l'histoire de Rama contenant le rapt de Sītā et l'expédition de Lankā qui manquent dans le Dasaratha-jātaka pāli et dans une autre version chinoise publiée par Sylvain Lévi. Il découvrit dans le Cheng king 生 經, traduit vers 266, une nouvelle version, plus primitive, d'un vieux conte égyptien rapporté par Hérodote: celui du roi Rhampsinite et des deux voleurs. Il rapporta à son prototype bouddhique un conte prétendu jaina du Pañcatantra, où l'on voit un marchand changer des moines en or au moyen de coups de bàton sur la tête. Enfin il démontra que trois récits du Divyāvadāna étaient extraits du Sūtrālamkāra d'Acvaghosa dont il préparait alors une traduction, qui parut en 1908 (1). Poursuivant ses recherches sur les sources du même recueil, il trouva que 18 récits sur 38 étaient tirés du Vinaya des Mūla-Sarvāstivādins (2). Cette énorme somme, qui comprend en chinois jusqu'à vingt volumes, a été pour le compilateur une mine d'où il a tiré la substance de près de la moitié de son ouvrage, de la même façon que l'auteur du Mahāvastu a procédé à l'égard du Vinaya des Mahāsānghikas.

La scène d'un de ces contes, la destruction de Roruka, fut localisée par Huber à Khotan; et il se demande en terminant « si le Vinaya des Sarvāstivādins, dont le *Divyāvadāna* n'est guère qu'une chrestomathie, n'a pas été considérablement augmenté et modifié au Turkestan mème » (3).

Ce Vinaya des Mūla-Sarvāstivādins, rédigé en sanskrit, n'a pas péri en entier sous sa forme originale. Outre les parties qui ont passé dans le *Divyāvadāna*, de nombreux fragments du Prātimokṣa de cette secte ont été retrouvés en Asic

<sup>(1)</sup> Ed. Huber Etudes de littérature bouddhique I. Le Rămāyaṇa et les Jätakas. II Le trésor du roi Rhampsinite, une nouvelle version indienne du conte d'Hérodote. III Pañcatantra V, I. IV. Trois contes du Sutralamkara d'Açvaghoṣa conservés dans le Divyavadana, BEFEO, IV, 698. — Id. Açvaghoṣa, Sūtrālamkara, traduit en français sur la version chinoise de Kumārajīva. Paris, 1908

<sup>(2)</sup> Etudes de littérature bouddhi sue. V. Les sources du Divyavadana. Id., VI, 1. La même découverte était faite en même temps par M. Sylvain Lévi, Les éléments de formation du Divyavadana. Toung pao, 1907, p. 105.

<sup>(3)</sup> Etudes de littérature bouddhique. VIII. La destruction de Roruka. BEFEO, VI, 335.

centrale par la Mission Pelliot et édités par M. Finot, avec une traduction de la version chinoise par Huber (1).

Après la mort de Huber en janvier 1914, trois notes laissées par lui furent publiées dans le Bulletin (XIV, 1, 9) (²). Dans la première il expliquait à l'aide du Vinaya des Mūla-Sarvāstivādins, des stances sanskrites écrites en brāhmī sur des fresques de Turfan; dans la seconde, il démontrait que le mot «cūdāmaha» inscrit sur un bas-relief de Bharhut signifiait «la fête du chignon» et que la tradition d'une fête annuelle célébrée par les dieux en l'honneur de la chevelure coupée du Bodhisattva était particulière à certaines écoles du Nord; dans la troisième enfin, il signalait la mention du roi Kanişka dans le Vinaya des Mūla-Sarvāstivādins comme une confirmation d'autres indices prouvant que ce Vinaya avait subi un remaniement aux environs de l'ère chrétienne.

Une autre religion, contemporaine de celle du Buddha, qui n'a pas eu d'aussi brillantes destinées, mais qui, en revanche, a réussi à se maintenir dans l'Inde d'où sa rivale a été chassée, le jainisme, a été étudiée par M. A. Guérinot dans plusieurs travaux d'une exacte et sûre érudition, dont l'un a pris place dans les *Publications* de l'Ecole française: c'est un répertoire des inscriptions de caractère jaina, précédé d'un historique de cette religion d'après les données fournies par les documents inventoriés (3).

Parmi les divinités honorées au Japon d'un culte qui se rattache au shintoïsme figure celle dite du Passage de la fourmi, Ari-dōshi myōjin, dans la province d'Izumi. M. Peri a démontré que la légende de cette divinité était empruntée à un conte hindou, dont il existe des versions dans les jātakas bouddhiques du Nord et du Sud (¹). Il a étudié les textes relatifs aux trois épouses que la tradition attribue à Çākyamuni: Gopā, Yaçodharā ou Bimbā, mère de Rāhula, enfin Mṛgajā (³). Mentionnons en passant son travail sur le dieu Wei-t'o 章 默, altération de Kien-t'o 读 默 -- Skandha, dont il sera question avec plus de détails dans le chapitre sur la Chine (").

<sup>(1)</sup> Le Prātimoksa des Sarvāstivādins, texte sanskrit, par M. Louis Finot, avec la version chinoise de Kumārajīva traduite en français par M. Edouard Huber. JA, novembre-décembre 1913. Quelques fragments d'un Vinaya en sanskrit, qui paraît différent de celui des Müla-Sarvastivadins, ont été édités par M. Finot dans JA, 1911, II, p. 619.

<sup>(2)</sup> Ed. Huber. Eludes bouddhiques. I. Les fresques inscrites de Turfan. II. Cūdāmaha. III. Le roi Kanişka dans le Vinaya des Mūla-Sarvāstivādins. BEFEO, XIV, 1.

<sup>(3)</sup> A. Guérinot. Répertoire d'épigraphie jaina, précédé d'une esquisse de l'histoire du jainisme d'après les inscriptions. Paris, 1908. (Publications de l'EFEO., vol. X.) Le mème savant est l'auteur d'un répertoire non moins utile: Essai de bibliographie jaina. Répertoire analytique et méthodique des travaux relatifs au jainisme. Paris, 1906. (Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'études, vol. XXII.)

<sup>(1)</sup> N. Peri. Un conte hindou au Japon. BEFEO, XV, III, 1.

<sup>(5)</sup> lp. Les femmes de Çākyamuni. Id., XVIII, II.

<sup>(6)</sup> In. Le dieu Wei-t'o. Id., XVI, 111, 41.

Les deux missions dans l'Inde que l'Ecole avait confiées à M. Jules Bloch en 1906-1908 lui permirent de faire de la langue marathe une étude approfondie, qui servit de point de départ à un travail sur la formation de cette langue. La partie doctrinale de cet ouvrage parut sous forme de thèse en 1914. L'ouvrage complet, retardé par la guerre, a été publié en 1920 (¹). Il expose avec la plus sûre précision la genèse d'un des principaux dialectes de l'Inde.

Le marathe occupe dans le Dekkhan occidental un triangle dont la base est formée par la côte entre le Gujarât et le Mysore et dont le sommet serait à peu près au centre des Provinces Centrales. Cette contrée a d'abord été en dehors du monde àryen: on trouve en marathe des traces nettes d'un substrat dravidien local. Mais elle devient rapidement, sous les illustres dynasties des Andhras et des Çātakarņis, un grand Etat hindou aussi renommé pour sa culture que pour sa puissance; c'est là que se forme le principal prâkrit littéraire, la Māhārāṣṭrī; c'est à un des rois du Mahārāṣṭra, Hāla, qu'on attribue la célèbre anthologie Sattasai; c'est un ministre d'un roi Çātakarṇi, Çarvavarman, qui passe pour l'auteur de la grammaire sanskrite Kātantra; enfin la littérature marathe, dont les premiers textes de date certaine remontent au XIIIº siècle, a produit des œuvres d'une haute valeur. En tant que langue, le marathe est sorti du moyenindien, en restant relativement pur d'influences étrangères. C'est cette évolution que M. Bloch a retracée avec la science d'un linguiste expérimenté.

<sup>(1)</sup> Jules Bloch. La formation de la langue marathe. Paris, 1920. (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences historiques et philologiques. Fascicule 215.)

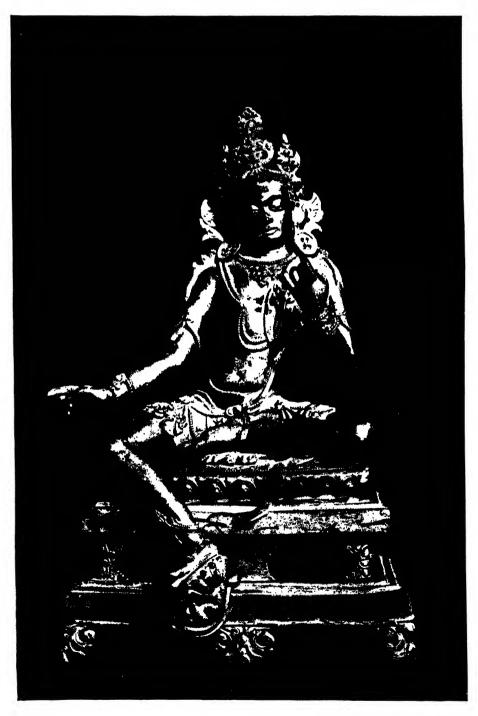

BODHISATTVA. Bronze doré. Art tibétain. H. o m. 35. (Musée de Hanoi : **D 71,** 56.)

En 1900, M. Pelliot avait rapporté à Hanoi de sa mission en Chine une édition xylographique en rouge du Canon tibétain provenant d'une lamaserie de Pékin. Le Dr Palmyr Cordier s'en servit pour donner une analyse provisoire des œuvres médicales comprises dans le Tanjour (1). Cette étude se rattachait à un grand projet d'histoire de la médecine indienne pour lequel P. Cordier avait rassemblé un grand nombre de manuscrits sanskrits, dont il fit connaître quelques uns dans une communication au Congrès de Hanoi (2). Lorsque l'Ecole française eût déposé à la Bibliothèque Nationale de Paris sa collection tibétaine, il accepta la tàche d'en rédiger le catalogue. Ce précieux répertoire est malheureusement resté inachevé : il en a paru deux volumes contenant l'index du Tanjour (3) Le Dr Cordier professa à l'Ecole française en 1907-1908 un cours de tibétain dont il existe un résumé autographié (1). Il devait développer cet abrégé et en faire un « Manuel de tibétain classique » destiné à paraître dans la « Bibliothèque de l'Ecole française d'Extrème-Orient »; mais une mort prématurée l'empècha de réaliser ce projet.

Edouard Huber étudia dans la version tibétaine du Vinaya des Mulā-Sarvāstivādins, la partie correspondante à un chapitre disparu du Pañcatantra, représenté aujourd'hui par une traduction syrienne du VI<sup>®</sup> siècle et une version arabe du VIII<sup>®</sup>. Il réussit, par la comparaison des diverses versions, à rectifier dans une large mesure la traduction qu'avait donnée Schiefner des stances morales adressées par le sage Bharata au roi Canda Pradyota (5).

En 1920, un autre tibétisant distingué, M. G.-Ch. Toussaint, a publié dans le Bulletin un spécimen de sa traduction du Padma Than Yig (\*).

En ce qui concerne l'art tibétain, l'Ecole a pu réunir dans ses collections un certain nombre de pièces choisies : statues et statuettes de bronze recueillies à Pékin après le siège des Légations et dont quelques unes sont

<sup>(1)</sup> BEFEO, III, 604.

<sup>(2)</sup> Récentes découvertes de manuscrits médicaux sanskrits dans l'Inde (1898-1902). Mémoire présenté au Congrès des Orientalistes de Hanoi (1902). London-Leipzig, 1903.

<sup>(3)</sup> Dr P. Cordier. Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale. 2°-3° parties. Index du Bstan-hgyur (Tibétain, 108-179 et 180 à 332). Paris, 1909.

<sup>(4)</sup> Ecole française d'Extrême-Orient. Cours de tibétain classique à l'usage des auditeurs de la conférence de sanskrit. 2° semestre (1907-1908). Hanoi, 1908. (Autographie).

<sup>(3)</sup> Ed. Huber Sur le texte tibétain de quelques stances morales de Bharata. (Mélanges d'indianisme offerts à M. Sylvain Lévi. Paris 1911, p. 305.)

<sup>(6)</sup> G.-Ch. Toussaint. Le Padma Than Yig. BEFEO, XX, IV, 13.

de véritables chefs-d'œuvre; — petit miroir avec au verso l'image d'Avalèkiteçvara tourné de dos, donné en 1905 par M. Charria et qui provient du Yunnan; — curieuse statue de fonte, d'origine peut-être mo-so, venant du même pays — et remarquables colliers d'ivoire, dont l'un formé de têtes de mort, don de M. Holbé. Enfin nous avons acquis ou reçu une belle série de peintures tibétaines.



LES CITIPATI.
Bronze, Art tibétain. H. o m. 35. (Musée de Hanoi : **D 71**, 89.)

C'est en France qu'au lendemain de l'Empire les études sinologiques, inaugurées au XVIIIe siècle par les jésuites français, furent pour la première fois constituées en discipline universitaire. La création d'une chaire de langues et de littératures chinoises et tartares-mandchoues au Collège de France (1814) permit à Abel Rémusat de fonder une véritable école de philologie chinoise, dont son successeur Stanislas Julien fut le plus brillant représentant.

Hors de France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le seul centre important d'activité sinologique fut la Chine. Assurément de beaux travaux y furent accomplis. Toutefois beaucoup d'entre eux présentent des imperfections dues au fait que leurs auteurs n'étaient pas des spécialistes. Par exemple, si V. P. Vasiliev représenta dès 1851 la sinologie dans les universités russes, ses compatriotes Palladius et E. N. Bretschneider furent l'un missionnaire et l'autre médecin. Chez les Anglais, Alexander Wylie et James Legge furent missionnaires; Thomas Watters, diplomate; les chaires de chinois d'Oxford et de Cambridge ne datent que de 1876 et 1888.

La fondation de ces chaires coıncidait avec une période de transition dans la sinologie française. Mais bientôt une nouvelle école se crée en France. Tandis qu'en Chine, à Zikawei et Ho-kien fou, les jésuites renouent la tradition du XVIII<sup>e</sup> siècle, Edouard Chavannes poursuit au Collège de France (1893), en la perfectionnant, l'œuvre entreprise par ses prédécesseurs Abordant coup sur coup l'archéologie, les études bouddhiques et l'histoire, il organise ses recherches avec une ampleur et une solidité nouvelles; il fixe définitivement les méthodes de la sinologie et assure à cette branche de l'orientalisme le caractère rigoureusement scientifique que possédaient déjà la plupart des autres.

En somme, en ce qui concerne la sinologie, un rôle bien déterminé était assigné à l'Ecole française d'Extrême-Orient lors de sa fondation : elle devait représenter à proximité de la Chine, dans un pays de culture chinoise, une tradition de science pure qui n'avait guère pu jusque là s'affirmer qu'en France; permettre pour la première fois aux spécialistes des contacts prolongés avec l'objet de leurs études; enfin grouper les efforts et par là contribuer à développer vigoureusement les études chinoises dans le sens indiqué par Edouard Chavannes.

Avant d'examiner les travaux par lesquels s'est manifestée dans ce domaine l'activité de l'Ecole, il faut remarquer que cette activité s'est exercée pour une large part au profit de disciplines voisines Pendant les vingt dernières années, on s'est beaucoup servi des documents chinois pour l'étude de pays étrangers à la Chine. Ces recherches, coïncidant avec les découvertes faites en Asie centrale, ont éclairé d'un jour nouveau l'histoire, la géographie historique,

l'histoire religieuse de toute l'Asie orientale et centrale; mais elles ont eu pour effet qu'on s'est trouvé amené à négliger un peu la sinologie proprement dite. L'Ecole, étant donné son programme général, ne pouvait échapper à cette tendance. Il ne sera question ici que des travaux plus spécialement relatifs à la Chine.

#### BIBLIOGRAPHIE.

La richesse de la littérature chinoise, la grande durée de sa transmission et, dans un pays où les apocryphes abondèrent dès une haute antiquité, la question constamment posée de l'authenticité, sont causes de difficultés qui s'opposèrent pendant longtemps au progrès des études; c'est en grande partie à son insuffisance sur ce point que la sinologie du XIX<sup>®</sup> siècle dut son caractère étriqué. Pour orienter ces études dans une voie moins étroite, pour les établir au moins sur les mêmes bases que l'érudition indigène, il était nécessaire de bien mettre en lumière l'importance de l'information bibliographique. Les collaborateurs de l'Ecole se sont tout particulièrement consacrés à cette tâche, en premier lieu M. Paul Pelliot, qui fut le promoteur et reste le maître dans cet ordre de recherches.

Dès 1902, M. Pelliot étudie une collection de textes anciens, perdus en Chine, retrouvés au Japon par un érudit chinois, Yang Cheou-king 楊 守 敬, et publiés à Tōkyō en 1884 par Li Chou-tch'ang 黎 庶昌, ministre de Chine, sous le titre de Kou yi ts'ong chou 古逸 按 書(¹). Pour faire connaître cette collection, il donne de chacun des ouvrages qui s'y trouvent représentés en tout ou en partie un historique critique; il ne se défend pas d'aborder les questions d'un ordre plus général qui se posent à propos de certains de ces ouvrages; sa notice sur les premiers dictionnaires phonétiques rendra plus tard de grands services aux linguistes. Il signale l'existence au Japon de manuscrits de l'époque des T'ang et d'un fragment de livre imprimé en 913 A. D., le plus ancien spécimen typographique qui fût connu alors : sa conclusion est que la sinologie peut beaucoup attendre du Japon; on sait avec quelle plénitude cette attente a été réalisée par la publication du Supplément au Tripitaka de Kyōto.

C'est encore, après une étude sur la littérature juridique (²), l'œuvre d'un érudit chinois de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle qu'aborde M. Pelliot en 1909 (³). Lou Sin-yuan 陸 心 源, mort en 1894, réunit à Kouei-ngan hien 歸 安 縣

<sup>(1)</sup> P. PELLIOT. Notes de bibliographie chinoise. I. Le Kou yi ts'ong chou. BEFEO, II

<sup>(2)</sup> ID. Id. II. Le droit chinois. BEFEO, IX, 123. Cf. supra, pp. 259-260.

<sup>(3)</sup> ID Id. III. L'œuvre de Lou Sin-yuan, BEFEO, IX, 211; 424.

(Tchö-kiang) une bibliothèque qui devint la meilleure de la Chine à cette époque; elle fut achetée en 1907 par le banquier japonais Iwazaki. Lou Sin-yuan édita, de 1877 à 1892, une partie des textes rares qu'il possédait; M. Pelliot analyse cette collection, intitulée Che-wan kiuan leou ts'ong chou 十萬卷樓 整 Mais ce bibliophile était aussi un fécond érudit; ses œuvres, publiées de 1884 à 1893 sous le titre de Ts'ien-yuan tsong tsi 潜 图 稳集, n'occupent pas moins de vingt-quatre boîtes; elles témoignent de la variété de ses recherches, qui portent tour à tour sur la biographie, la bibliographie, l'épigraphie et l'archéologie. En étudiant le Ts'ien-yuan tsong tsi, M. Pelliot rend hommage à l'érudition chinoise contemporaine et montre l'intérêt qu'il y a pour les sinologues à ne plus l'ignorer. Une note sur les Nouvelles revues d'art et d'archéologie en Chine (¹) en fournit encore des preuves.

Pour rendre justice à l'œuvre bibliographique de M. Pelliot, il ne suffit pas d'avoir mentionné ces quelques articles. Dans tous ses travaux, il a insisté sur les questions bibliographiques; certains de ses comptes rendus sont particulièrement significatifs à ce point de vue, ainsi celui de l'étude de Chavannes sur les Pays d'Occident d'après le Wei-lio (2). Enfin le prestigieux exposé de ses découvertes de Touen-houang, improvisé sur place, loin de toute bibliothèque, atteste l'efficacité du labeur auquel il s'était astreint dans ce domaine (3).

En 1912, M. Léonard Aurousseau rapporta de Chine les matériaux d'une série d'études bibliographiques. Il visita à Pékin la bibliothèque publique (Kingche t'ou chou touan 京師圖書館, Bibliothèque de la Capitale), dont la création avait été décrétée trois ans plus tôt par le gouvernement impérial (¹). Cette bibliothèque renferme, à part un fonds d'ouvrages courants, un grand nombre de livres rares ou, comme disent les Chinois, de « bonnes éditions », chan pen 善本, provenant soit des collections impériales, soit de bibliothèques privées (²). Un catalogue de ces livres fut publié en 1912-1913 par Miao Ts'iuan-souen 繆荃孫, l'organisateur de la bibliothèque. M. Aurousseau en prit occasion pour décrire dans le Bulletin, d'après ses notes personnelles, la collection de Pékin (°). Il y joignit le dépouillement des volumes du Yong-lo

<sup>(1)</sup> BEFEO, IX, 573.

<sup>(2)</sup> Ib., VI, 361-400.

<sup>(1)</sup> Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-sou, BEFEO, VIII, 501.

<sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, IX, 828.

<sup>(5)</sup> Des collections impériales, M. AUROUSSEAU ne put examiner en 1912 que celle du Nei-ko 內間. L'origine de cette collection remonte aux Yuan; elle n'avait jamais été inventoriée; des archéologues japonais qui, à la fin de 1910, furent autorisés à pénétrer dans les bâtiments où elle était conservée, y trouvèrent des caisses fermées dont tout le monde ignorait le contenu Cf. BEFEO XI, 190 — Depuis 1912, la bibliothèque de Pékin s'est envichie des collections du palais de Jehol, comprenant un exemplaire complet du Sseu k'ou ts'iuan chou 四庫全書.

<sup>(6)</sup> BEFEO, XII, 1x, 63; cf. XIII, VII, 49-51.

ta tien 永樂大典 dispersés dans trois bibliothèques de Pékin et de diverses publications chinoises périodiques consacrées à la philologie (1)

Edouard Chavannes a donné comme appendice à son étude sur le Voyage de Song-yun une Note sur divers ouvrages relatifs à l'Inde qui furent publiés en Chine avant l'époque des T'ang (2). Enfin M. Gaston Cahen, au cours d'une mission d'études en Russie, a recueilli des informations sur les Livres et documents chinois et les livres russes relatifs à la Chine des bibliothèques et musées de Saint-Pétersbourg et de Moscou (3).

#### HISTOIRE.

Les études purement historiques tiennent une place restreinte dans l'œuvre sinologique de l'Ecole.

En traduisant le Journal d'un bourgeois de Yang-tcheou en 1645 (\*), M. Pierre Aucourt fait connaître un épisode des guerres qui marquèrent les débuts de la dynastie mandchoue. Wang Sieou-tch'ou 王秀 楚 assista à la prise de Yang-tcheou fou 楊州府 (Kiang-sou) par les Mandchous; cette ville était défendue par l'un des partisans du prince Fou 福王, nommé empereur de la dynastie Ming à Nankin en 1644 et qui devait mourir l'année suivante. Wang Sieou-tch'ou relate ce qu'il a vu dans un opuscule où il ne manque pas d'insister sur les atrocités commises par les Mandchous; cet opuscule fut utilisé en 1907 pour la propagande antidynastique.

L'étude de M. Ch.-B. Maybon sur Les Anglais à Macao en 1802 et en 1808 (°) est d'un ordre différent. Déjà, dans un long compte rendu de l'Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales de M. Henri Cordier (6), au cours duquel il ne s'était « pas privé de faire l'école buissonnière », M. Pelliot avait montré à quel point la documentation chinoise est susceptible d'éclairer le sujet de l'ouvrage de M. Cordier. Les sources ne manquent pas: M. Pelliot utilisait, pour l'époque antérieure à 1875, deux recueils officiels, le Tong houa lou 東華蘇 et le Cheng hiun 聖訓, et divers ouvrages privés pour le dernier quart du XIX° siècle. L'étude de M. Maybon est fondée sur la comparaison des renseignements européens et des documents chinois contenus, d'une part dans le Tong houa lou, de l'autre dans le Kouo tch'ao jeou yuan ki 國朝柔遠記, sorte d'histoire diplomatique de la dynastie mandchoue compilée en 1891 par Wang Tche-tch'ouen 王之春. Les tentatives

<sup>(1)</sup> Les années 1912 et 1913 du Kou hio houei k'an 古學彙刑 sont intégralement dépouillées BEFEO, XII, 1x, 89; XIII, v11, 36.

<sup>(2)</sup> BEFEO, III, 430.

<sup>(3)</sup> BEFEO, II, 288. (4) BEFEO, VII, 297.

<sup>(5)</sup> BEFEO, VI, 301.

<sup>(</sup>A) BEFEO, III, 684-715.

faites par les Anglais de s'assurer, pendant les guerres de l'Empire, un point sur la côte chinoise, se heurtèrent à la résistance obstinée du gouvernement chinois; l'examen des documents chinois fait voir que cette résistance dépendait d'une politique bien arrêtée d'opposition aux étrangers, politique conduite avec une habileté et une énergie dont témoigne l'échec complet subi par les Anglais.

Pour la période contemporaine, les chroniques de Chine du Bulletin constituent une mine appréciable de documents; elles permettent de suivre assez régulièrement l'évolution politique (¹), intellectuelle (²) et littéraire (³) de la Chine, depuis les événements de 1900 jusqu'à la chute de l'empire; les sources d'où elles sont tirées sont en grande partie chinoises. M. Henri Maspero a étudié d'après un ouvrage de Leang K'i-tch'ao 梁 散 超 l'histoire des réformes de 1898, qui furent l'origine de tout le mouvement moderniste (¹). En 1907, M. Aucourt a traduit des extraits de pamphlets révolutionnaires (⁵). La même année, M. Peri a donné à la Revue de Paris un article sur l'Education nouvelle en Chine (⁶).

Il reste à mentionner deux travaux relatifs à la chronologie. Dans le premier tome du Bulletin, le Père Mathias Tchang publia un Tableau des souverains du Nan-tchao (7) qui devait figurer plus tard, mais sans les notes critiques ni les références, dans les colonnes de ses Synchronismes chinois (Chang-hai, 1905; pp. 260-397). C'est également dans le Bulletin que parurent en 1907 des extraits de la Concordance des chronologies néoméniques chinoise et euro-péenne (8) du Père Pierre Hoang; ces extraits furent reproduits sans modifications dans l'ouvrage complet publié à Chang-hai en 1910. Ces deux manuels sont devenus les instruments indispensables de l'historien; ils font grand honneur à la science des jésuites chinois de Zikawei.

## HISTOIRE DES RELIGIONS.

## Bouddhisme.

Les études qui ont été consacrées à la littérature bouddhique chinoise par les collaborateurs de l'Ecole relèvent pour la plupart de l'indianisme. Cependant, et dans une certaine mesure parce qu'ils se trouvaient en contact avec le

<sup>(1)</sup> BEFEO, III, 369, 528; IV, 1145; V, 490; VI, 470; VII, 192; VIII, 596; IX, 18 414; XII, 1x, 203.

<sup>(2)</sup> BEFEO, II, 420; III, 145, 758; IX, 623, 827.

<sup>(3)</sup> BEFEO, II, 413; III, 135, 516, 748; IV, 1139.

<sup>(4)</sup> BEFEO, VIII, 252.

<sup>(5)</sup> BEFEO, VII, 453.

<sup>(6)</sup> Numéros des 1er et 15 juin 1907.

<sup>(7)</sup> BEFEO, I, 312.

<sup>(8)</sup> BEFEO, VII. 364.

bouddhisme vivant sous ses formes chinoises ou d'importation chinoise, ils ont entrepris sur l'histoire de cette religion en Chine quelques travaux importants et d'un caractère nouveau.

M. Pelliot a rassemblé des données historiques sur la Secte du Lotus blanc et la secte du Nuage blanc, toutes deux d'origine bouddhique (1).

Une certaine secte du Lotus blanc, Po-lien kiao 白蓮 教, est célèbre pour avoir agité la Chine à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle. J.-J.-M. De Groot, dans son ouvrage sur le Sectarianisme et la persécution religieuse en Chine (1903), faisait remonter l'origine de cette association au IVe ou au Ve siècle. M. Pelliot montre qu'en réalité il a existé trois sectes du Lotus blanc. La première fut fondée par le moine Houei-yuan 雲 遠 (334-416); elle a joué un grand rôle dans le bouddhisme chinois : c'est elle qui sous le nom de secte du Lotus, Lien tsong 道 宗, ou de secte de la Terre pure, Ts'ingt'ou tsong 净 十宗, a répandu le culte d'Amitāyus qui conserve une si puissante emprise sur tous les pays de civilisation chinoise. Une seconde « communauté du Lotus blanc », Po-lien chö 白 灌 社, fondéc en 1042 par un moine bouddhiste avec l'appui de deux hauts dignitaires, ne fut pas moins orthodoxe que la première. La troisième secte fut également fondée par un moine bouddhiste, Mao Tseu-yuan 茅子元, peu avant 1333; mais elle prit rapidement un caractère dissident. Dès la première moitié du XIIIe siècle, sa doctrine est réprouvée comme perverse dans un ouvrage bouddhique. Tolérée par les Mongols, elle est proscrite par les Ming aussitôt après leur avènement, en 1370 (2); les Codes des Ming et des Ts'ing la condamnent. Ce sont ses adeptes, connus sous le nom de « végétariens du Lotus blanc », Po-lien ts'ai 白 蓮 菜, qui, le 8 octobre 1813, réussirent à forcer les portes du palais impérial à Pékin.

La secte du Nuage blanc, Po-yun tsong 白雲宗, fut fondée vers l'an 1100 par le moine K'ong Ts'ing-kio 孔清曼 et rénovée vers 1202 par Chen Tche-yuan 沈智元. Elle est constamment associée à la secte du Lotus blanc et à celle des manichéens dans les dénonciations portées contre les hérétiques. Certaines influences manichéennes ont peut-être aidé à la constitution de cette secte (1)

Dans deux mémoires parus en 1910, M. Henri Maspero étudie, d'une part les origines, de l'autre le développement primitif du bouddhisme chinois (4).

Une tradition prétend que le bouddhisme fut introduit en Chine vers le milieu du 1<sup>er</sup> siècle de notre ère: l'empereur Ming 明 帝 des Han (58-75 A. D.), ayant

<sup>(1)</sup> BEFEO, III, 304; Notes additionnelles, IV, 436.

<sup>(2)</sup> L'édit relatif à cette proscription a été signale par MM. Chavannes et Pelliot dans le Journal Asiatique, 1913, I, pp. 365-366.

<sup>(\*)</sup> Cf. JA., 1913, I, p. 346, n. 3.

<sup>(4)</sup> Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming BEFEO, X, 95. Communautés et moines bouddhistes chinois aux II° et III° siècles. 1b., 222.

vu le Buddha en rève, aurait envoyé des ambassadeurs dans l'Inde pour s'enquérir de sa doctrine; ceux-ci auraient rapporté en Chine les premiers livres bouddhiques. Cette tradition, qui a passé dans les histoires dynastiques, fut longtemps admise comme authentique; mais des 1890, Edouard Specht étudiait un texte du Wei lio 魏略 (deuxième tiers du IIIe siècle) d'après lequel le bouddhisme aurait pénétré en Chine par l'intermédiaire des Yue-tche, en l'an 2 avant J.-C. (1); d'autre part, Edouard Chavannes signalait en 1905 un passage du Heou-Han chou (première moitié du V° siècle) prouvant que juste à l'époque de la prétendue ambassade de l'empereur Ming, en 65 A. D., des moines et des larques boud lhistes vivaient en Chine auprès d'un membre de la famille impériale établi dans le Nord du Kiang-sou actuel, Ying, roi de Tch'ou 楚 英王(\*). La tradition relative à l'empereur Ming était donc devenue fort suspecte : par l'examen critique des données sur lesquelles elle repose, M. Maspero démontre qu'elle est une pure fiction basée sur quelques légendes pieuses qui remontent à la fin du II siècle. Les premiers textes où elle apparaît sont, d'une part la préface du Sūtra en quarante-deux articles (fin du IIe siècle), de l'autre le Meou-tseu li houo 牟子 理 威, petit traité d'apologétique bouddhique composé par un lettré qui séjourna au Tonkin à la fin du II° siècle. M. Maspero proposait de reporter la date de ce dernier ouvrage au premier quart du IIIe siècle, parce qu'il contient une biographie du Buddha apparentée à celle qu'on trouve dans un sūtra traduit entre 222 et 229, le T'ai-tseu jouei ying pen k'i king 太子瑞 鷹 本 起 經. M. Pelliot a publié depuis lors une traduction du Meou-tseu li houo (3), annoncée dès 1905 (4); selon lui, le Meou-tseu li houo daterait bien de la fin du IIº siècle: les traits qui lui sont communs avec le T'ai-tseu jouei ying pen k'i king seraient empruntés à une source inconnue, et cette source, de même que le Meou-tseu li houo lui-même et, peut-être, la préface du Sūtra en quarante-deux articles, aurait représenté des traditions propres à ces communautés bouddhistes du Sud de la Chine dont, dès le premier siècle, la conversion du roi de Tch'ou atteste l'existence. M. Pelliot émet donc l'hypothèse que la légende du songe et de l'ambassade de l'empereur Ming fut peut-être imaginée par les bouddhistes de la Chine méridionale pour faire contrepoids aux traditions de l'« école » septentrionale.

C'est à l'étude de ces premières communautés bouddhistes qu'est consacré le second mémoire de M. Maspero. Par une série de textes du Heou-Han chou (3), on savait que le bouddhisme fit parmi les Chinois de nombreux adeptes laïques pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais à quel

<sup>(1)</sup> JA, 1890, I, p. 180.

<sup>(2)</sup> T'oung pao, 1905 p. 550, n. 1.

<sup>(3)</sup> Toung pao, 1918-1919, pp 255-433.

<sup>(4)</sup> Cf BEFEO, VI, 390, n 3

<sup>(5)</sup> Ces textes ont été étudiés par M. Pelliot dans son compte rendu de la traduction du Wei lio par E. Chavannes. BEFEO, VI, 385-396.

moment les Chinois commencèrent-ils à se faire moines? D'après une tradition fondée sur un passage du Kao seng tchouan 高僧 值, c'est au IVe siècle seulement que l'Empereur autorisa les Chinois à recevoir l'ordination. A l'aide de divers ouvrages bouddhiques, M. Maspero montre qu'ils n'attendirent pas cette autorisation. Dès la fin du IIe siècle, un Chinois du nom de Yen Feou-t'iao 嚴 浮調 devenait cramana et travaillait à traduire des sūtra à Lo-yang, avec le Parthe Ngan Che-kao 安世高 et ses disciples; Tchou Che-hing 宏十行, ordonné dans les premières années du IIIe siècle, partait pour Khotan en 259. Toutefois l'ordination de ces premiers moines ne fut peut-être pas absolument correcte, car c'est en 250 seulement que les fidèles demandèrent au moine hindou Dharmakala de publier le premier texte du Pratimoksa qui ait été traduit en chinois, le Seng-k'i kiai pen 僧 紙 戒 本 (1). Quoi qu'il en soit, il reste acquis qu'au II° siècle existait à Lo-yang une église bouddhique florissante. M. Maspero montre enfin qu'il en existait d'autres dans la Chine de l'Est et et du Sud-Est; on a dit récemment qu'il n'est pas interdit de distinguer à cette époque (Ier et IIe siècles) deux églises indépendantes qui auraient reçu la religion par des voies différentes. Sur ce point nous ne savons rien encore de précis, car la littérature primitive de l'église méridionale nous échappe presque entièrement; mais le mérite d'avoir mis en lumière l'existence de ces églises revient à M. Maspero.

Diverses traditions d'après lesquelles il aurait existé des moines chinois dès l'époque de l'empereur Ming des Han, ou même dès la fin du IIe siècle avant J.-C., sont dépourvues de toute authenticité, ainsi que l'a établi M. Maspero tant dans les mémoires ci-dessus analysés qu'au cours d'un compte rendu qui les complète (²). La littérature chinoise bouddhique est riche en traditions fausses et en ouvrages apocryphes; ces derniers, loin d'être tous dénoncés dans les catalogues, sont souvent fort populaires; seule une critique méthodique en révèle le peu de valeur. C'est à cet ordre de recherches que se rattache un article de M. Maspero Sur la date et l'authenticité du Fou fa tsang yin-yuan tchouan 付注版因線傳, publié en 1910 dans les Mélanges d'indianisme offerts à Sylvain Lévi. Il y montre que cet ouvrage, contenant une liste des vingt-quatre patriarches bouddhiques, n'est pas celui du même

<sup>(1)</sup> Dans le commentaire de sa traduction du Meou-tseu li houo, loc. cit, pp. 344-346, M. Pelliot confirme la priorité de cet ouvrage, qui avait été contestée sur la foi d'une tradition dont M. Pelliot ruine la valeur

<sup>(2)</sup> Compte rendu de O. Franke, Zur Frage der Einführung des Buddhismus in China (Berlin, 1910). BEFEO, X, 629. Cet auteur utilisait principalement deux textes. l'un extrait de la préface du Lie sien tchouan 阿仙傳 attribué à Lieou Hiang 劉何 (80-9 av. J.-C.), l'autre relatif à Tong-fang Cho 東方朔 qui vécut à la fin du lle et au début du les siècle. Le Lie sien tchouan n'est pas de Lieou Hiang; M. Maspero en fixe la date au milieu du lle siècle; il estime que le passage de la préface relatif aux livres bouddhiques date de la même époque et en dément le témoignage. L'anecdote de Tong-fang Cho est une légende tardive.

titre qui paraît avoir été traduit sur un original hindou en 472, mais un faux compilé dans la première partie du VI<sup>e</sup> siècle avec des fragments d'ouvrages parus antérieurement (1).

C'est encore un problème né d'une confusion que résout M. N. Peri dans son étude sur Le dieu Wei-t'o (2). La statue de ce dieu, représenté sous l'aspect d'un général chinois et placée ordinairement dans le bâtiment qui constitue la porte d'entrée, s'impose à l'attention dans tous les temples bouddhiques de Chine; on n'avait pas réussi à identifier le personnage qui se cache sous ce nom, transcription apparente du sanskrit Veda. Le nom Wei-t'o 韋默 apparaît dans une liste d' « esprits » où figure aussi celui de Kien-t'o 捷 默, et qui est incorporée à la version de Dharmaraksa du Suvarna-prabhasa-sutra; dans une version postérieure de ce sūtra, c'est Sö-kien-t'o 寒 建 陀 qui correspond aux deux noms indiqués ci-dessus. De cette correspondance, M. Peri infère que Wei-t'o 韋默, également attesté sous la forme 達默, est une faute de copiste pour Kien-t'o 健 腔, transcription par aphérèse de Skandha. Skandha est un yakşa qui joue dans les textes un rôle assez insignifiant. Or, le grand mattre de la discipline monastique en Chine, Tao-siuan 道官, reçut en 667 des révélations de divers personnages célestes, dont le principal fut le général Wei 盘 將 軍, ou, avec un postnom qui semble purement chinois, Wei K'ouen 章 琨. Dans les récits de Tao-siuan, le général Wei est présenté avec tous les attributs du dieu Wei-t'o; d'autre part, c'est à la même époque qu'on commença à placer la statue de Wei-t'o dans les temples et à le vénérer comme le protecteur des moines et des monastères. Ainsi M. Peri se trouve amené à proposer l'hypothèse suivante : le culte de Wei-t'o remonte à Tao-siuan ; le nom de ce dieu est né de l'identification du général Wei avec un personnage dont la prétendue mention dans le Canon repose sur une simple confusion graphique. Cette brillante hypothèse fut confirmée postérieurement par la découverte d'une glose de Houei-lin 慧林, un des grands scoliastes de l'époque des T'ang (3).

Cette étude est l'une des premières où l'on ait entrepris d'expliquer à la lumière des textes anciens les formes parfois déroutantes qu'a prises le boud-dhisme au cours de son évolution en Chine. Le nom de Wei-t'o mis à part, le culte de ce personnage montre d'une façon typique comment la piété s'est cristallisée autour d'objets particuliers qu'elle s'est créés aux dépens du panthéon classique. M. Peri a prouvé qu'il n'est pas impossible de remonter à la source de ces cultes et de combler ainsi là lacune qui semble exister entre la religion actuelle et celle qui nous est connue par la littérature canonique.

<sup>(!)</sup> M. N. Pert a relevé plus tard diverses mentions du Fou fa tsang yin-yuan tchouan dans des textes dont la date prouve que dès la fin, peut-être dès la première moitié du VIe siècle, l'autorité de cet ouvrage était reconnue par les auteurs d'origine tant iranienne que chinoise (BEFEO, XI, 345-347).

<sup>(2)</sup> BEFEO, XVI, 111, 41.

<sup>(3)</sup> Note additionnelle. BEFEO, VIII, 11, 36.

Dans cet ordre d'idées, il convient de mentionner ici l'étude du même auteur sur Hārītī, la Mère-de-Démons (¹). Il y retrace en effet l'histoire du culte de Hārītī (Kouei-tseu-mou chen 鬼子母神) dans les monastères chinois, depuis les origines jusqu'à nos jours, et celle du culte des vingt dieux, Eul-che tchou t'ien 二十諸天, qui est purement chinois puisqu'il remonte à Tche-yi 智顗 (538-598), le fondateur de l'école T'ien-t'ai 天台宗. Il y réunit surtout un grand nombre de documents sur Kouan-yin, qui dès l'origine paraît avoir joué dans le culte populaire chinois le rôle de divinité donneuse d'enfants attribué en Inde à Hārītī. M. Peri étudie longuement le culte de Kouan yin, sa formation, son développement et les formes, souvent étrangement localisées, qui l'expriment dans la légende et dans l'image. Ces pages trop peu connues sont plus riches que tant de volumes parus sur le même sujet; elles ne méritent pas seulement toute l'attention des sinologues: le collectionneur, le voyageur et quiconque observe en Chine y trouveront la solution de plus d'un problème embarrassant.

Nous noterons pour terminer la traduction, par M. Ch.-B. Maybon, d'un petit texte qui atteste les emprunts faits au folk-lore bouddhique, dès une époque assez ancienne, par la littérature profane (²). Il s'agit d'un conte extrait du Siu ts'i hiai ki 續齊 諧配 de Wou Kiun 吳均 (468-502 A. D.), littérateur qui jouit à son époque d'une certaine réputation. Ce conte est analogue à celui par lequel s'ouvrent les Mille et une nuits; Edouard Chavannes a montré qu'il peut être ramené à une origine bouddhique: c'est le Samugga-jātaka, dont une version chinoise exécutée par Seng-houei 僧 怀 (mort en 280 A. D.) est incorporée dans le Kieou tsa p'i-yu king 醬 雜 聲 喩 經 (¹).

#### Taoisme.

C'est dans ses rapports avec l'histoire du bouddhisme que celle du taoïsme a fait l'objet des recherches de M. Pelliot. A ses débuts en Chine, le bouddhisme paraît avoir été dans une certaine mesure assimilé au taoïsme. Le Buddha et Lao-tseu sont associés dans la plupart des textes du Heou-Han chou dont il a été question plus haut. D'autre part, les philosophes aimaient à rapprocher les deux doctrines, et pour Meou-tseu, à la fin du IIe siècle, le bouddhisme et le taoïsme « sont comme deux testaments, qui se complètent et ne se détruisent point l'un l'autre (†) »; ce penchant des bouddhistes érudits à cultiver la philosophie taoïque devait d'ailleurs persister, et dès 1906 (5)

<sup>(1)</sup> BEFEO, XVII, III.

<sup>(2)</sup> Un conte chinois du troisième siècle. BEFEO, VII, 360.

<sup>(3)</sup> Toung pao, 1908. pp. 599-601.

<sup>(1)</sup> P PELLIOT BEFEO, VI, 399.

<sup>(5)</sup> BEFEO, VI, 390-391

M. Pelliot signalait quelques-uns des textes qu'il devait grouper plus tard dans une étude intitulée Autour d'une traduction sanskrite du Tao-tö king (¹); cette traduction, aujourd'hui perdue, fut exécutée en 647 par Hiuan-tsang, le plus grand des bouddhistes chinois, en collaboration avec des docteurs taoïstes. Mais, vers l'époque même où vivait Meou-tseu, à la suite du soulèvement des Bonnets jaunes, le taoïsme allait se constituer en église, et bientôt les deux clergés devaient entrer en concurrence. Antérieurement déjà (²), une tradition s'était formée suivant laquelle Lao-tseu serait allé « convertir les populations d'Asie centrale », houa hou 化胡. Cette tradition fut consacrée au début du lVe siècle par un « livre sacré », le Houa hou king 化胡 經, œuvre du taoïste Wang Feou 王 浮.

M. Pelliot a retracé dans le Bulletin les destinées de cet ouvrage, qui a joué un rôle considérable dans l'histoire religieuse de la Chine (3). Le Houa hou king, composé en un chapitre, fut développé sous les T'ang en dix ou onze chapitres. Il fut l'objet de débats séculaires, jusqu'au jour où la dynastie mongole, lasse de controverses, décida de trancher la question en faveur des bouddhistes; en 1258, Khoubilai provoqua à Chang-tou une grande conférence au cours de laquelle le famaux lama 'Phags-pa défit complètement les partisans du Houa hou king; plusieurs édits, qui marquèrent pour le taoïsme le début d'une décadence très avancée aujourd'hui (1), prescrivirent de brûler tous les livres taoïques sauf le Tao-tö king.

Le Houa hou king paraissait donc perdu, lorsqu'en 1908 M. Pelliot retrouva à Touen-houang les chapitres premier et dixième de la recension des T'ang (°). Ces deux chapitres furent publiés par des érudits chinois en 1909 et en 1910, d'après des photographies, et un fragment, dans lequel Lao-tseu présente Mâni comme son dernier avatar futur, en fut traduit en 1913 par MM. Chavannes et Pelliot dans leur travail sur Un traité manichéen retrouvé en Chine (°).

## Manichéisme.

La religion manichéenne, née en Perse au III<sup>e</sup> siècle, se répandit rapidement dans le monde oriental. Elle s'établit surtout dans l'Asie centrale et son plus grand succès fut de devenir au VIII<sup>e</sup> siècle la religion officielle des Ouïgours.

<sup>(1)</sup> T'oung pao, 1912, pp. 351-430.

<sup>(2)</sup> Cf. sur ce point un texte du Heou-Han chou signalé par M PELLIOT (BEFEO, VI, 385).

<sup>(3)</sup> Les Moni et le Houa hou king. BEFEO, VI, 324-327. Sur l'histoire du texte et les sources, cf. BEFEO, VI, 379-384.

<sup>(1)</sup> Ces édits ont été traduits par Ed. Chavannes dans Inscriptions et pièces de chancellerie de l'époque mongole. T'oung pao, 1904, pp. 366-404.

<sup>(5)</sup> Cf. BEFEO, VIII, 515-517.

<sup>(6)</sup> JA, 1913, I, pp. 140-156.

Depuis longtemps on soupçonnait que le manichéisme avait pénétré en Chine, et que le Mo-ni, 末尼 ou 蟄尼, des historiens chinois représentait Màni; mais les connaissances acquises sur ce point étaient si précaires qu'en 1897 Edouard Chavannes put proposer d'identifier à l'islamisme la religion de Mo-ni (1). La même année, Gabriel Devéria (2) combattit cette hypothèse. Les textes chinois attribuent aux sectateurs de Mo-ni un livre sacré intitulé Eul tsong king 二宗 經. Chavannes traduisait ce titre par Livre sacré des deux vénérables ou des deux ancêtres; Devéria le traduisit Livre des deux principes et proposa d'y reconnaître une allusion aux doctrines dualistes qui caractérisent le manichéisme. Cette hypothèse fut confirmée dans le Bulletin par M. Pelliot (3), qui signala dans une compilation bouddhique un passage du Yi kien tche 夷 堅 志 de Hong Mai 洪 邁 (1123-1202), où il est question des sectateurs de la « religion de la Lumière », ming kiao 明 教, dont le « buddha » est appelé Mo-mo-ni 未糜尼: « les livres saints que Mo-mo-ni a fait connaître sont ceux des Deux principes, eul tsong 二 宗, et des Trois moments, san tsi 三際; les deux principes, ce sont le clair et l'obscur; les trois moments, ce sont le passé, le futur et le présent ». Mo-mo-ni, ainsi qu'allait permettre de l'établir un texte persan découvert à Tourfan (1), correspond vraisemblablement à Mār Māni, Mār étant un mot syriaque signifiant « seigneur ». Quant à la religion de la Lumière, M. Pelliot fit remarquer dans une autre note (3) que son introduction chez les Ouïgours est mentionnée dans l'inscription triglotte de Kara-balgassoun (entre 802 et 821 A. D.), où il est également question des « deux sacrifices », eul sseu 二 祀 (") et des « trois moments »; or on savait par les auteurs musulmans que les Ouïgours avaient été manichéens. De ces textes et de plusieurs autres réunis tant par M. Pelliot que par d'autres auteurs, il résultait avec évidence que le manichéisme, qu'il soit appelé religion de Mo-ni ou de Mo-mo-ni ou religion de la Lumière, avait prospéré en Chine, mais son histoire n'était connue que par quelques informations incidentes. En 1908, M. Pelliot découvrit à Touen-houang un fragment d'un ouvrage manichéen en chinois, qu'il rapporta à Paris. Peu après, un autre texte manichéen beaucoup plus considérable fut recueilli à Touen-houang par les soins du gouvernement chinois, qui le fit entrer à la Bibliothèque de Pékin; les érudits chinois le prirent d'abord pour un

<sup>(1)</sup> Le nestorianisme et l'inscription de Kara-balgassoun. JA, 1897, 1, pp. 43-85.

<sup>(2)</sup> Musulmans et manichéens chinois. JA, 1897, II, pp. 445-484.

<sup>(3)</sup> Les Mo-ni et le Houa hou king. BEFEO, 111, 318.

<sup>(4)</sup> Cf. BEFEO, IV, 760.

<sup>(5)</sup> Les Mo-ni et l'inscription de Kara-balgassoun. BEFEO, III, 467.

<sup>(</sup>ii) Le caractère 祀 parait avoir été gravé sous la sforme 杞, qui pourrait être une erreur pour ken 根, « racine »; en turc, les « deux principes » sont appelés les « deux racines ». Cf. JA, 1913, I, p. 190, n. 2.

ouvrage nestorien (1), mais sa publication par Lo Tchen-yu 羅 振 平 en 1911 ne laissa pas de doute sur son véritable caractère, et la même année MM. Chavannes et Pelliot en donnèrent la traduction dans le Journal asiatique. Ce traité, qui paraît traduit sur un original pehlvi, se trouve être non seulement un document capital pour l'étude du manichéisme chinois, mais d'une façon absolue le texte manichéen le plus important qu'on possède; on sait qu'en dehors de textes fragmentaires retrouvés en Asie centrale, le manichéisme n'était connu que par des sources non manichéennes. A quelle époque fut-il traduit en chinois? MM. Chavannes et Pelliot proposaient la date approximative de 900 A. D. Mais M. Aurousseau, en procédant à Pékin à une collation du texte édité par Lo Tchen-yu avec le manuscrit original, collation dont les résultats furent publiés dans le Bulletin (2), reconnut dans un caractère que MM. Chavannes et Pelliot n'avaient pas réussi à identifier une des formes graphiques aberrantes créées par l'impératrice Wou Tsö-t'ien 武 即天 en 689. Cette constatation décida MM. Chavannes et Pelliot à faire remonter aux environs de l'an 700 la traduction, sinon de tout le traité, du moins de sa dernière partie, laquelle, d'après eux, pourrait être une portion de l'ouvrage fondamental du manichéisme chinois, le Livre sacré des deux principes, apporté en Chine en 694 (3).

Dans la seconde partie de leur travail, parue en 1913, MM. Chavannes et Pelliot ont étudié le fragment rapporté à Paris et repris la traduction de tous les textes chinois relatifs au manichéisme. Parmi ces derniers figure une série de textes bouddhiques qu'Edouard Huber avait déjà signalés dans le Bulletin (1). Il y est question de la semaine planétaire, et les noms des sept planètes et des sept jours placés sous leur influence y apparaissent sous une forme iranienne. Dans un sūtra traduit en 759, ces noms sont donnés en transcription d'originaux hou 胡, persans (po-sseu 波斯) et sanskrits; et en 764 un annotateur de ce sütra les met en rapport avec le manichéisme. Peu après, F. W. K. Müller (5) identifia les formes hou avec des formes sogdiennes; quant aux formes « persanes », Müller les tenait aussi pour sogdiennes, mais MM. Chavannes et Pelliot ont montré que c'étaient bien des noms pehlvis, introduits en Chine, pensent-ils, par les Nestoriens (\*). Un astronome manichéen arriva en 712 à cette cour de Lo-yang où fréquentait alors toute l'Asie; c'est sans doute sous son influence que se répandit la connaissance de la nomenclature planétaire sogdienne signalée par Huber.

<sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1x, 89.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XII, 1x, 53.

<sup>(3)</sup> JA, 1913, I, pp. 380-381.

<sup>(1)</sup> Etudes de littérature bouddhique. VII. Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise. BEFEO, VI, 39.

<sup>(5)</sup> Die persischen Kalenderausdrücke im chinesischen Tripitaka. Sitzungsber. d. kön. preuss. Ak. d. Wiss., 1907, pp. 458-465

<sup>(6)</sup> JA, 1913, I, p. 174, n. 1.

# Mazdéisme.

La religion de l'Avesta, dont Màni se présente comme un réformateur, offre naturellement des analogies avec le manichéisme; aussi les auteurs chinois ont-ils fréquemment confondu ces deux religions. M. Pelliot a groupé dans une note (¹) un certain nombre de textes historiques sur le mazdéisme, ou, comme disaient les Chinois, le culte du « dieu céleste », hien 武 (²). Ces textes sont malheureusement très sommaires; ce qu'ils apprennent de plus significatif sur le rôle joué par le mazdéisme en Chine, c'est que cette religion y prit assez d'importance du VII<sup>e</sup> au IX<sup>e</sup> siècle pour qu'un bureau officiel fût chargé pendant cette période d'en régler les affaires. Ce bureau était dit du Sa-pao 薩 實 虎, transcription probable du syriaque sâbà, « vieillard, ancien ».

## EPIGRAPHIE.

Une collection d'estampages des inscriptions conservées dans la « Forêt des stèles », Pei lin 碑 休, lui ayant été communiquée par un missionnaire français de Si-ngan fou (3), Edouard Chavannes en a tiré la matière de trois intéressants mémoires parus dans le Bulletin.

Le premier est consacré à deux cartes géographiques qui furent gravées en 1137 (4). L'une d'elles, intitulée Yu tsi t'ou 真 跡 圖, indique quelques-unes des localités, des montagnes et des rivières mentionnées dans le chapitre Yu kong 禹 貢 du Chou king; comme elle n'est accompagnée d'aucune notice, on ne peut déterminer la date à laquelle elle fut dressée; cette carte est divisée en carrés dont chaque côté représente une longueur de 100 li, suivant le principe d'une échelle de réduction déterminée qui fut appliqué pour la première fois par P'ei Sieou 斐秀 en 267 A. D. L'autre carte, intitulée Houa yi t'ou 華 夷 M, fut dressée entre 1043 et 1048 par un sujet de l'empire jou-tchen; elle figure la Chine et une partie de la Corée; les pays étrangers sont énumérés dans des notes qui les localisent seulement par rapport aux quatre points cardinaux. Ces deux cartes sont les plus anciens monuments de la cartographie chinoise qui nous soient conservés; ce n'est pas à dire qu'ils aient été les premiers. Dans la seconde partie de son mémoire, Chavannes esquisse une histoire de la cartographie chinoise. Après avoir établi qu'il n'y a rien à retenir d'une prétendue mention de cartes géographiques dans le Tsouo tchouan, il montre

<sup>(1)</sup> Le Sa-pao. BEFEO, III, 665.

<sup>(2)</sup> Sur la valeur certainement mazdéenne de ce terme, cf. JA, 1913, I, pp 146-147.

<sup>(3)</sup> Au cours de sa mission en Chine, Ed. Chavannes put se procurer lui-même une série de ces estampages, qu'il rapporta à l'Ecole. Cf. BEFEO, VII, 408; VIII, 313.

<sup>(1)</sup> Les deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise. BEFEO, III, 214.

que la cartographie, connue à partir de la fin du IIIe siècle avant J.-C., prit sous les Tsin, au IIIe siècle de l'ère chrétienne, un caractère scientifique qui s'affirma sous les T'ang; a cette époque Kia Tan 實 耽, l'auteur des Deux itinéraires étudiés par M. Pelliot, dressa une carte générale de l'empire chinois, longue de 30 pieds, haute de 33 pieds, qui devait comprendre l'Asie presque entière (1). Sous les Song, Chen Kouo 沈 括 inventa les cartes en relief; par l'impression sur bois et l'estampage sur pierre, les cartes géographiques pénétrèrent peu à peu dans le domaine public.

Le second mémoire de Chavannes contient la traduction des Saintes instructions de l'empereur Hong-wou (1368-1398) (²), gravées en 1687 avec des dessins explicatifs de Tchong Houa-min 鑑 化民. Il s'agit d'une série de six maximes morales, accompagnées chacune d'un développement en prose et d'une poésie sur le même thème, et analogues à celles du mème titre (cheng yu 墨 渝), connues sous le nom de Saint Édit, qui furent publiées en 1671 par l'empereur K'ang-hi et paraphrasées en 1724 par l'empereur Yong-tcheng. Une note révèle que l'inscription devait servir à lever des estampages qui étaient distribués aux autorités locales; celles-ci devaient en distribuer de nouvelles reproductions aux notables, qui le 1<sup>er</sup> et le 15<sup>e</sup> jour de chaque mois devaient en prendre texte pour prècher la vertu au peuple assemblé. Des prescriptions identiques s'appliquèrent au Saint Édit de K'ang-hi; l'étude de Chavannes montre que sur ce point les empereurs mandchous n'eurent qu'à s'inspirer des précédents établis par leurs devanciers.

L'inscription traduite par Chavannes dans son troisième mémoire (3) se rapporte à une coutume qui avait été signalée à Pékin par W. Grube. Après le solstice d'hiver, on trace des «tableaux de la diminution graduelle du froid pendant les neuf neuvaines », kieou kieou siao han tche t'ou 九九消寒之圖, composés de neuf groupes de neuf cercles; chaque jour on oblitère un des cercles; lorsqu'on est arrivé à la fin du tableau, l'hiver a fait place au printemps. La stèle qui porte cette inscription fut gravée en 1488 par un membre de la maison impériale établi au Chen-si. Il en résulte que cette curieuse coutume, caractéristique des tendances naturistes de la psychologie chinoise, d'une part est ancienne, de l'autre n'est pas restreinte à la région de Pékin.

En dehors de ces trois mémoires, Chavannes a donné au Bulletin une note où il élucide à l'aide d'une carte géographique chinoise un passage de l'édit de Bouiantou Khan (1314) dans lequel il est question des chrétiens (<sup>5</sup>). Enfin il

<sup>(1)</sup> Sur les principaux traités de géographie compilés sous les T'ang, cf. P. Pellot, BEFEO, III, 716-718; IV, 131.

<sup>(2)</sup> BEFEO, III, 549.

<sup>(3)</sup> Les neuf neuvaines de la diminution du froid. BEFEO, IV, 66.

<sup>(4)</sup> Notes sinologiques. II. Un passage de l'édit de Bouiantou Khan. BEFEO, IV, 81. Chavannes fait remarquer que le texte de cet édit provient du lieu même où fut exhumés l'inscription nestorienne de 781.

recueillit en 1907, pendant sa mission en Chine, à l'occasion de laquelle il fut attaché à l'Ecole, un grand nombre de documents épigraphiques qui ont fait l'objet de publications ou de travaux ultérieurs. Il rapporta de T'ong-keou 通 准, sur le Yalou, l'estampage d'une inscription du début du Ve siècle, importante pour l'histoire de la Corée et du Japon; cette inscription relate les exploits des rois de Kao-keou-li 高 句 灩; elle avait été étudiée en 1800 par M. Maurice Courant d'après une reproduction très imparfaite. Chavannes publia une reproduction de son estampage dans le Toung pao en 1908. La même année il donnait la traduction d'une série d'inscriptions de l'époque mongole relevées dans diverses parties de la Chine septentrionale (1). Ces inscriptions se répartissent en trois groupes. Deux groupes comprennent, d'une part des pièces diverses rédigées dans le style si particulier de la chancellerie des Yuan, de l'autre des documents relatifs au moine taoïste K'ieou Tch'ou-ki 武 歳 機. Le groupe le plus considérable est constitué par toutes les inscriptions de l'époque mongole des trois principaux temples confucianistes du Chantong; celles du temple de Confucius à K'iu-feou, sur lequel Chavannes projetait un travail d'ensemble, sont particulièrement intéressantes pour l'histoire du culte de ce sage. Dans le même volume du Toung pao, Chavannes publiait encore une inscription qu'il avait estampée à K'ien-tcheou 乾 州 (Chensi), site de la sépulture de Kao-tsong des T'ang; c'est un texte bilingue, joutchen et chinois, qui fut gravé en 1134 sur une stèle érigée dès l'époque des T'ang (2). Les autres documents épigraphiques rapportés par Chavannes ont été reproduits dans les cartables ou transcrits dans les volumes de sa Mission archéologique. Ils comprennent, en dehors d'inscriptions diverses et de la série complète de cinq des classiques gravés sur pierre à Si-ngan fou en 837 A. D., plus de 500 inscriptions bouddhiques provenant presque toutes des grottes de Long-men au Ho-nan Seules ces dernières ont pu être traduites par le regretté savant. Elles constituent un ensemble de premier ordre tant au point de vue paléographique que pour l'histoire du bouddhisme populaire à l'époque des Wei et des T'ang; Chavannes a indiqué lui-même dans une belle page de synthèse tous les enseignements qui peuvent en être tirés (3).

M. Pelliot, de son côté, a relevé à Touen-houang quelques inscriptions anciennes, dont l'une, de 851 A. D., inédite (1); il y a surtout découvert le

<sup>(1)</sup> Inscriptions et pièces de chancellerie chinoises de l'époque mongole. Seconde série. Toung pao, 1908, pp. 296-428.

<sup>(2)</sup> Note sur l'inscription jou-tchen de K'ien-tcheou. Ib., pp. 263-265.

<sup>(3)</sup> Mission archéologique dans la Chine septentrionale, texte, I, 11, p. 561.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, VIII, 582-583. — M. PELLIOT a encore contribué aux recherches épigraphiques par les pages qu'il a consacrées à une inscription bouddhique de 524 A. D., dont la traduction par Edouard Chavannes avait été contestée par un critique malavisé puis reprise par M. A. Vissière; l'étude de M. Pelliot est un modèle d'exégèse (BEFEO, IX, 379-387). L'authenticité de cette inscription paraît douteuse, quoiqu'elle soit admise par les archéologues chinois (cf. BEFEO, IX, 815).

plus ancien estampage d'inscription connu (653 A. D.) (1). La mission de M. Henri Maspero au Tchö-kiang n'a pas été moins fructueuse; il a fait estamper en particulier toutes les inscriptions du Fei-lai fong 飛來學 près de Hang-tcheou (2).

Le lieutement Lepage a examiné près de Tchen-ning tcheou 鎮 樂 州, au Kouei-tcheou, la curieuse inscription dite du Rocher rouge, Hong yen pei 紅 嚴 碑 (3). Edouard Chavannes avait précédemment étudié cette inscription d'après l'estampage d'un fac-similé gravé à échelle réduite que lui avait communiqué M. Sylvain Charria (4); sur place, le lieutenant Lepage constata que l'inscription était non pas gravée, mais peinte; en outre, il put prendre d'une copie sur bois de l'inscription, conservée à l'école de Tchen-ning tcheou, des calques dont les photographies furent publiées dans le Toung pao en 1910. Cette inscription se compose de caractères fort étranges. Chavannes pensait qu'elle était attribuable à quelque mystificateur taoïste. Mais M. Pelliot déclare l'avoir vue mentionnée dans des ouvrages d'épigraphie très sérieux, où on la place avant même l'époque des Ts'in (5), et le lieutenant Lepage la juge ancienne. Peut-être a-t-elle subi des altérations plus ou moins récentes.

L'inscription de Lieou P'ing-kouo 劉 平 國, qui fut gravée sur le roc au cœur de l'Asie centrale, près de Koutcha, en 158 A. D., n'est pas moins célèbre que la précédente. Chavannes la publia en 1903 et en fit une première étude (") à laquelle M. Pelliot apporta quelques corrections dans le Bulletin (7); plus tard, Chavannes y consacra des notes supplémentaires (8). Enfin M. Aurousseau, la reprenant à la lumière de travaux publiés par des érudits chinois, en a donné en 1914 un déchiffrement presque complet (").

#### ARCHÉOLOGIE.

L'œuvre archéologique de l'Ecole, en ce qui concerne la Chine, s'est accomplie principalement par le fait de trois missions; nous exposerons séparément les résultats de chacune de ces missions.

- (1) Cf. Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1910, p. 64.
- (2) Cf. BEFEO, XIV, vIII, 18.
- (3) Note sur l'inscription du Rocher rouge. BEFEO, VIII, 233.
- (4) Toung pao, 1906, pp. 696-98.
- (5) BEFEO, IX, 581, n. 2.
- (6) Dix inscriptions chinoises de l'Asie centrale, pp. 37-38.
- (7) Compte rendu du précédent. BEFEO, III, 118.
- (8) Toung pao, 1909, pp. 95-98.
- (3) A propos de l'article de Sylvain Lévi: Le tokharien B •, langue de Koutcha. T'oung pao, 1914, pp. 391-404.

# Mission Chavannes (1907).

L'Ecole a eu l'honneur de compter parmi ses membres pendant un an (1) le maître des études sinologiques, Edouard Chavannes; lui-même s'en félicitait, avec sa bienveillance ordinaire, et se déclarait particulièrement reconnaissant à l'Ecole d'avoir admis au nombre de ses publications l'ouvrage dans lequel sont présentés les résultats de sa mission (2). On sait combien cette mission fut fructueuse; nous n'avons pas à en reprendre ici en détail un exposé qui fut donné par Chavannes lui-même (3). Avant de gagner la Chine, il visita à l'Est de Moukden les tombeaux des ancêtres de la dynastie mandchoue, aménagés suivant les rites non pas chinois mais purement mandchous (4), et ceux des princes coréens du royaume de Kao-keou-li (5). Ces derniers se composent de grandes pyramides en pierre placées devant des tumulus en terre; Chavannes devait retrouver une disposition analogue au tombeau dit de Chao-hao 小 息 陵, près de K'iu-feou (Chan-tong); d'après lui, la pyramide abritait une chambrette destinée au culte, et la véritable sépulture se trouvait sous le tumulus, ainsi que dans les tombeaux des Han (\*). Chavannes en rapporta des fragments de briques et de tuiles inscrites qui furent exposés au Musée Guimet avec des moulages de miroirs métalliques chinois conservés au palais de Moukden (7).

Mais son passage en Mandchourie n'était qu'une excursion; les principales recherches de Chavannes devaient avoir pour champ les provinces septentrionales de la Chine (8). Dans cette région, son programme était déterminé de

- (1) Arrêté du 24 janvier 1907, BEFEO, VII, 211.
- (2) Toung pag, 1909, p. 547.
- (3) On trouvera des exposés d'ensemble, d'une part dans le Rapport préliminaire sur son voyage d'exploration archéologique dans la Chine du Nord que Chavannes envoya à l'Ecole (BEFEO, VII, 436), d'autre part dans le résumé de sa conférence intitulée: Voyage archéologique dans la Mandchourie et dans la Chine septentrionale, qui fut publié dans le Bulletin du Comité de l'Asie française (avril 1908) et réimprimé dans le Toung pao (1908, pp. 503-528) avec des photographies. Des nouvelles sur la première partie de sa mission furent données dans BEFEO, VII, 150, et dans deux notes adressées à M. H. Cordier, Toung pao, 1907, pp. 561-565 et 709-710.
- (5) CHAVANNES a décrit ces tombeaux dans une note inserée dans l'Encyclopædia sinica de J. Coulting (Chang-hai, 1917), pp. 342-343.
- (3) Les monuments de l'ancien royaume coréen de Kao-keou-li. Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1907, pp. 549-575; réimprimé dans Toung pao, 1906, pp. 236-263. Ces monuments ont été étudiés d'une façon approfondie par Ryūzō Torii peu après le passage de Chavannes; cf. Toung pao, 1911, pp. 437-438; BEFEO, X, 730.
- (6) Cf. son compte rendu de E. BABLZ, Dolmen und alte Königsgräber in Korea. Toung pao, 1911, pp. 88-91.
  - (7) Cf. Annales du Musée Guimet; Bibliothèque de vulgarisation, t. XXVIII (1908).
- (8) Sur toute cette dernière partie de son voyage, cf. Note préliminaire sur les resultats archéologiques de la mission accomplie en 1907 dans la Chine du Nord. Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1908, pp. 187-203.

longue main et il put l'accomplir intégralement. Sur un territoire très vaste, il réussit dans l'espace de cinq mois à visiter tous les sites archéologiques réel-lements importants. Cet esprit d'un équilibre admirable allait droit à l'essentiel; sans doute il reste à entreprendre après son voyage beaucoup d'explorations de détail; mais quiconque a voyagé dans le Nord-Est de la Chine doit reconnaître que Chavannes n'a guère laissé derrière lui qu'à glaner.

Les photographies et les estampages qu'il avait réunis au cours de sa mission furent publiés en 1909 en deux magnifiques séries de planches (1); il les accompagna immédiatement d'un commentaire résumé paru dans le Toung pao sous la forme d'un compte rendu (2). L'énoncé des sujets de ces planches montrera suffisamment la variété des découvertes de Chavannes. La première série de planches se rapporte à l'art funéraire des Han (I, 1) et à la sculpture bouddhique des Wei et T'ang (1, 11); les deux volumes de texte consacrés à ces planches parurent respectivement en 1913 et en 1915 (3). Chavannes avait donné sur la sculpture des Han, dès ses débuts, en 1893, un ouvrage dans lequel il fondait véritablement les études d'archéologie chinoise (1). Mais il n'avait pu visiter à cette époque que le groupe du Wou Leang ts'eu 武 愛 嗣, au Chan-tong; sa mission de 1908 lui permit de reconnaître personnellement tous les bas-reliefs situés au Chan-tong et d'examiner à Teng-fong hien 登封縣 (Ho-nan) trois paires de piliers sculptés jusque-là ignorés : enfin le commandant d'Ollone lui communiqua des estampages levés sur l'un de ces monuments Han du Sseu-tch'ouan qui devaient être étudiés plus tard dans leur ensemble par la mission Ségalen. Le nombre des monuments commentés par Chavannes se trouvait ainsi presque doublé dans son ouvrage de 1913. Quant à la sculpture bouddhique, elle est représentée avant tout par les groupes de Yun-kang 霎 岡 au Chen-si et de Long-men 龍 門 au Ho-nan; Chavannes connaissait déjà ce dernier par des photographies qu'un ingénieur français en avait prises sur sa demande en 1899 (5) et par une description de M. Philippe Berthelot (6). La seconde série de planches comprend, d'une part des documents se rapportant aux sépultures impériales des l'ang et des Song, à quelques objets de musée et à l'épigraphie (II, I), de l'autre des vues pittoresques (II, II) destinées à illustrer le récit de voyage que Chavannes comptait écrire. Ce projet ne put

<sup>(1)</sup> Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, XIII-XIV. Mission archéologique dans la Chine septentrionale. 2 albums in-4°, comprenant 488 planches.

<sup>(2)</sup> Toung pao, 1909. pp. 538-547.

<sup>(3)</sup> Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, XIII. I, 1. La sculpture à l'époque des Han. I, 11. La sculpture bouddhique.

<sup>(1)</sup> La sculpture sur pierre en Chine au temps des deux dynastics Han. Paris, 1893.

<sup>(5)</sup> Le défilé de Long-men dans la province de Ho-nan. JA, 1902, II, pp. 133-158.

<sup>(6)</sup> Cf. Philippe Berthelot. Notes sur les résultats archéologiques d'une mission diplomatique en Chine. BEFEO, V, 406. (Extrait des Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1905.)

malheureusement être exécuté, et de cette seconde série seules les inscriptions bouddhiques ont été mises en œuvre, comme on l'a vu plus haut.

### Mission Pelliot (1906-1909).

Les résultats obtenus par M. Pelliot lors de sa mission en Asie centrale et en Chine intéressent à la fois les études sérindiennes et chinoises, l'archéologie et la philologie; toutefois il a paru commode de les présenter ici dans leur ensemble.

Si divers corps savants de la métropole ont contribué à organiser et à soutenir financièrement cette mission, l'Ecole peut revendiquer une part du lustre qu'en a tiré la science française. Pendant ses années de voyage, M. Pelliot n'a pas cessé de lui appartenir (1): c'est en 1911 seulement qu'il s'en sépara définitivement pour aller occuper au Collège de France la chaire de langues, d'histoire et d'archéologie de l'Asie centrale dont ses propres découvertes avaient justifié la création (2).

Nous nous bornerons ici à enregistrer les plus importantes de ces découvertes, en indiquant les articles dans lesquels elles furent signalées et les principaux travaux qu'elles ont suscités jusqu'à ce jour.

Après avoir rapidement fixé son programme (3), M. Pelliot quitta Paris le 15 juin 1906. La première étape de son voyage, au point de vue scientifique, fut Kachgar. Il y visita trois grottes, précédemment décrites par Petrovski mais où celui-ci n'avait pu pénétrer; ces grottes remontent à l'époque bouddhique: elles ne sont intéressantes que par leur date. Non loin de là, M. Pelliot examina les ruines de Tegurman, composées d'un stūpa et d'un quadrilatère qui en était sans doute le vihāra; la trouvaille d'un spécimen d'écriture hindoue, le premier qui ait été recueilli dans la région de Kachgar, fit naître des espérances que les fouilles ultérieures ne justifièrent pas. Ces recherches archéologiques firent l'objet de deux notes publiées dans le Bulletin (1). D'autre part,

<sup>(1)</sup> Arrêtés de prolongation de mission, BEFEO, V, 508; VII, 212; IX, 203.

<sup>(2)</sup> Arrêté de démission, 2 juin 1911. BEFEO, XIII, VII, 113.

<sup>(3)</sup> Il l'exposa avant son départ dans une conférence faite au Comité de l'Asie française; presque en même temps M. Senart lisait à la séance publique des cinq Académies une étude sur le Turkestan chinois en tant que champ d'exploration archéologique; cf. BEFEO, V, 492. Sur l'ensemble de la mission Pelliot, voir: Rapport de M. Pelliot sur sa mission au Turkestan chinois, Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1910, p. 58 sqq; BEFEO, X, 655. Trois ans dans la haute Asie, Bull. du Comité de l'Asie française, janvier 1910; BEFEO, X, 274. M. Pelliot a donné aux Annales de la Société de géographie commerciale (section indochinoise) fasc. 4, Hanoi, 1909) un bref mais clair et substantiel historique de sa mission.

<sup>(4)</sup> Notes sur l'Asie centrale. I. Les « Trois grottes » et les ruines de Tegurman. BEFEO, VI, 255 Sur d'autres ruines, islamiques, de la région de Kachgar, cf. BEFEO, VI, 482 (lettre adressée à l'Ecole).

M. Pelliot recueillait des documents sur la langue des Âbdàl, groupe ethnique répandu dans tout le Turkestan, qui se distingue des Turcs environnants par son dialecte à fond persan (1).

A mi-route de Tourfan, près du village de Toumchouq, au site dit Toqqouz Saraï, « les neuf hôtelleries », M. Pelliot rencontra un groupe de ruines dont l'exploitation marque la deuxième étape de son voyage. On croyait ces ruines musulmanes; M. Pelliot en reconnut le caractère bouddhique. On en leva un plan, « le premier plan d'un temple bouddhique d'Asie centrale qu'on ait pu lever méthodiquement ». Les fouilles livrèrent un grand nombre de sculptures et de céramiques de style gréco-bouddhique; quelques bas-reliefs, mis au jour à la fin des travaux, paraissent plus voisins de l'art de l'Inde centrale (²). La dernière date des sapèques et les données de quelques textes trouvés dans le temple permettent d'établir qu'il n'était pas encore détruit vers l'an 800 (³).

A Koutcha, troisième étape, l'archéologie fut moins favorisée (¹). Les grottes bouddhiques, dans lesquelles réside le principal intérêt de cette région, avaient reçu la visite de devanciers; il fallut se rabattre sur les temples en plein air; l'exploration n'en fut pas vaine. Dans l'un d'eux, celui de Douldoul-âquour, identifié avec le temple du « miracle » de Hiuan-tsang, M. Pelliot fit une première découverte importante de textes : il mit la main sur une bibliothèque, assez abîmée, mais dont les recherches ultérieures ont montré la singulière valeur. M. Sylvain Lévi y reconnut en effet des textes en « tokharien B » et, parmi eux, un feuillet bilingue du Dharmapada, dont l'étude, jointe à celle de quatre autre feuillets du même genre, ouvrit une série de mémoires décisifs sur cette langue (⁵). De plus, certaines tablettes du temple de

(1) Les Abdal de Painap. JA, 1907, I, pp 115-139

<sup>(2)</sup> Des photographies de quelques unes des pièces recueillies à Toumchouq et actuellement déposées au Musée du Louvre ont été publiées par M. A. MAYBON dans l'Art décoratif (août 1910).

<sup>(3)</sup> Lettre à M. Senart, Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1907, pp. 9-13; lettre à l'Ecole, BEFEO, VI, 485.

<sup>(4)</sup> Sur les travaux archéologiques et les recherches de géographie historique entrepris dans la région de Koutcha, cf. Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1907, pp. 162-169 et 270-272; BEFEO, VII, 204; lettre de Koutcha à M. Cordier, Toung pao, 1907, pp. 291-293.

<sup>(3)</sup> Documents de l'Asie centrale (mission Pelliot). S. Lévi. Etude des documents tokhariens de la mission Pelliot; A. Meillet. Remarques linguistiques. I. Les bilingues. JA, 1911, I, pp. 431-464; II, pp. 119-150. — S. Lévi. Un fragment tokharien du Vinaya des Sarvāstivādins; A. Meillet. Observations linguistiques. JA, 1912, I, pp. 101-116 (ce travail est fondé sur un document de la collection Hærnle). — A. Meillet. Les noms de nombre en tokharien B. Mém. Soc. Ling., 1911-1912, p. 281 sqq., S. Lévi et A. Meillet. Remarques sur les formes grammaticales de quelques textes en tokharien B. Ib., 1913, pp. 1 sqq., 381 sqq., 422 sqq. (Ces deux derniers articles sont fondés en partie sur des documents rapportés par M. Pelliot.)

Douldoul-âquour portent des textes non plus religieux, mais purement civils; M. Sylvain Lévi en déduisit que la langue appelée jusque là «tokharien B» était parlée dans la région de Koutcha et peut être désignée sous le nom de «koutchéen» (1).

La quatrième étape de la mission fut Touen-houang 敦煌, dans l'extrême Ouest du Kan-sou; ce fut de beaucoup la plus importante, aux points de vue tant archéologique que philologique (²).

Voici d'abord les résultats archéologiques. Les grottes dites Ts'ien fo tong 千佛洞, « grottes des mille Buddhas », creusées dans une falaise à une quinzaine de kilomètres de Touen-houang, étaient connues mais n'avaient pas encore été étudiées méthodiquement. Ces grottes contiennent, non seulement un grand nombre de sculptures des Wei et des T'ang, assez communes dans la Chine septentrionale, mais, chose unique en Chine - car ici tout est chinois ou presque - des fresques murales dont des milliers de cartouches expliquent les scènes et précisent les dates (V°-XI° siècles). L'ensemble des grottes fut photographié; les documents ainsi obtenus ont été publiés en 1920 (3). D'autres pièces purent être, celles-là, recueillies, dans la grotte de la « bibliothèque ». Cette grotte fut murée dans la première partie du XIe siècle, vraisemblablement au moment de la conquête du pays par les Si-hia (1035); on y avait entassé, avec des livres et des documents divers, une foule d'objets de toute espèce, statuettes bouddhiques en cuivre, broderies, peintures religieuses sur soie, sur toile et sur papier. M. Pelliot emporta un certain nombre de ces dernières; elles sont en partie datées (Xe-XIe siècles); celles qui furent déposées au Musée Guimet ont été récemment décrites par M. J. Hackin (4).

La bibliothèque elle-même se composait, d'une part de manuscrits en écritures sogdienne, brāhmī, ouïgoure et tibétaine, d'autre part de manuscrits et d'imprimés chinois.

<sup>(1)</sup> Le « tokharien B » langue de Koutcha. JA, 1913, II, pp. 311-380. Pour éclairer cette identification, M. Lévi retrace l'histoire de Koutcha d'après les historiens chinois. MM. H. MASPERO, dans un compte rendu (BEFEO, XIII, VII, 731, et L. AUROUSSEAU, dans l'article cité plus haut (p. 363 n. 9), ont discuté les données chronologiques qui permettent de fixer la date des manuscrits de Koutcha (VIIe siècle).

<sup>(2)</sup> Sur les découvertes de Touen-houang à ces deux points de vue, voir Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-sou. BEFEO, VIII, 501.

<sup>(3)</sup> Mission Pelliot. I. Les grottes de Touen-houang, 3 tomes de planches in-4°. Paris, 1920. Cette publication est présentée comme la première partie d'une collection qui comprendra « des textes chinois, sanskrits, « tokhariens », sogdiens, iraniens orientaux, turcs, mongols, si-hia, tibétains, avec fac-similés, traductions et commentaires; des reproductions et des interprétations de monuments figurés; des recherches historiques, géographiques, religieuses, philosophiques ».

<sup>(</sup>b) Documents de la mission Pelliot (exposés au musée Guimet). Bull. arch. du Musée Guimet, fasc. 2. Paris et Bruxelles, 1021.

M. Pelliot acquit tous les manuscrits de la première catégorie. Ces textes se sont révélés particulièrement importants au point de vue linguistique; on a constaté qu'ils apportaient de sérieux éléments de documentation pour l'étude des langues de l'Asie centrale. C'est grâce à eux principalement que l'étude du sogdien a pu être entreprise et menée à bien par le regretté Robert Gauthiot. L'un des textes portait un titre en chinois: M. Pelliot retrouva un sutra du même titre dans le Supplément au Tripitaka de Kyōto (1); il en communiqua la traduction à Gauthiot qui put alors déchiffrer et interpréter d'un bout à l'autre la version sogdienne. Le texte sogdien et deux feuillets de Touen-houang portant des fragments de la version chinoise ont été publiés en 1920 (2); cette publication sera complétée par un volume qui comprendra, avec un glossaire, la transcription du texte sogdien et la traduction des deux versions sogdienne et chinoise. A l'aide des connaissances que lui avait procurées ce premier travail, Gauthiot put définir le système et les affinités de l'écriture sogdienne (3) et la place du sogdien parmi les dialectes iraniens (3). Puis il traduisit les versions sogdiennes d'unitataka, d'après un manuscrit de Touen-houang rapporté pour la plus grande partie par M. Pelliot (5), et d'un sūtra, de même provenance, qui correspond presque littéralement au texte d'une traduction d'Yi-tsing (6). Les textes en brāhmī n'ont pas rendu de moindres services. Les uns, redigés en « koutchéen », ont été utilisés par MM. Lévi et Meillet dans leurs études précitées. D'autres transcrivent le dialecte iranien-oriental; l'un d'eux a été traduit et commenté par M. Pelliot à l'aide d'un original sanskrit (7). Un texte ouïgour, dans lequel fut reconnu le conte bouddhique des deux frères qui s'en vont en mer à la recherche de la Gemme, a été déchiffré et traduit une première fois par M. Clément Huart (8). Enfin, parmi les manuscrits tibétains, il faut

<sup>(1)</sup> Cf. P. Pelliot. Un bilingue sogdien-chinois. Mélanges d'indianisme offerts à S. Lévi (Paris, 1911), pp. 329-331.

<sup>(2)</sup> Mission Pelliot. II. Le Sūtra des causes et des effets. Tome I. Textes sogdien et chinois. 1 tome de planches in-40. Paris, 1920.

<sup>(3)</sup> De l'alphabet sogdien. JA, 1911, I, pp. 81-95.

<sup>(4)</sup> A propos des dix premiers noms de nombre en sogdien. Mém. Soc. Ling., 1911-1912, p. 137 sqq.

<sup>(5)</sup> Une version sogdienne du Vessantara-jātaka. JA, 1912, I, pp. 163-193; II, pp. 429-510.

<sup>(6)</sup> Le Sütra du religieux des Ongles-Longs. Mém. Soc. Ling., 1911-1912, p. 357 sqq. Sur les autres travaux de Gauthiot relatifs au sogdien, voir l'introduction de son Essai sur le vocalisme du sogdien (Paris, 1913).

<sup>(7)</sup> Un fragment du Suvarnaprabhāsasūtra en iranien-oriental. Mém. Soc. Ling., 1913, pp. 89-125.

<sup>(8)</sup> Le conte bouddhique des deux frères, en langue turque et en écriture ouigoure. JA, 1914, I, pp. 5-57. Cette traduction a été reprise par M. Pelliot dans un article intitulé: La version ouigoure de l'histoire des princes Kalyānamkara et Pāpamkara (Toung pao, 1914, pp. 225-272). Enfin Ed. Chavannes en a traduit une version chinoise apparentée de très près au texte sogdien (Toung pao, 1914, pp. 469-500).

mentionner un texte tibétain-chinois qui a été utilisé par M. H. Maspero dans son ouvrage sur le Dialecte de Tch'ang-ngan sous les Tang (1).

Les textes chinois, qui formaient la grosse masse de la bibliothèque, sont d'une importance au moins égale, du point de vue sinologique, à celle des textes ci-dessus mentionnés pour les études sérindiennes. Leur découverte a eu un grand retentissement en Chine; si l'on voyage dans l'intérieur, on est surpris de saisir sur les lèvres de lettrés peu familiarisés avec les choses d'Europe le nom de M. Po Hi-ho 伯希和; cet intérêt s'est traduit par de nombreuses publications chinoises relatives aux documents de Touen-houang.

La plupart de ces documents étaient des textes bouddhiques canoniques; M. Pelliot les écarta; ils furent recueillis plus tard par les soins du gouvernement chinois et constituent le fond de la collection actuellement déposée à la Bibliothèque de Pékin, collection sur laquelle nous reviendrons plus loin. Des ouvrages bouddhiques rapportés à Paris, le plus remarquable est sans doute la relation d'un voyage en Inde qui s'intercale entre celles d'Yi-tsing et de Wou-k'ong; en en retrouvant un fragment, M. Pelliot identifiait cet ouvrage, par conjecture, avec le Wang wou T'ien-tchou kouo tchouan 往后天竺园像 de Houci-tch'ao 思起, dont il avait parlé naguère dans le Bulletin (²); les recherches de deux érudits chinois et japonais ont permis de vérifier cette identification (³). D'autre part, M. Pelliot s'attacha à recueillir des chroniques et des ouvrages de controverse purement chinois; enfin il mit la main sur quelques-uns de ces textes classés comme apocryphes dans les catalogues bouddhiques des T'ang, à la confection desquels les influences sérindiennes paraissent n'avoir pas été étrangères (¹).

Une centaine de textes taoïques, provenant d'un temple qui dut disparaître vers 760, pourront fournir quelques points de repère dans la chronologie confuse du taoïsme; ils n'ont pas encore été mis en œuvre, à l'exception du Houa hou king. Quant aux autres religions, les textes manichéens ont été signalés plus haut; le nestorianisme était représenté par un petit traité suivi d'une liste des ouvrages traduits en chinois par King-tsing 景 净, l'auteur de l'inscription nestorienne de Si-ngan fou (781 A.D.) (5).

Dans le domaine profane, il convient de relever, d'une part des textes lexicographiques, de l'autre des fragments des classiques et de leurs commentaires.

Du Ts'ie yun 切 韻, dictionnaire phonétique de Lou Fa-yen 陸 法 盲 (601), M. Pelliot retrouva quelques fragments, soit manuscrits soit imprimés, ces

<sup>(4)</sup> Cf. BEFEO, XX, 11, 21. Il s'agit exactement d'un texte chinois avec transcription tibétaine interlinéaire.

<sup>(2)</sup> BEFEO, IV, 171, n. 3.

<sup>(3)</sup> Cf. EEFEO, XII, 1x, 101; Toung pao, 1912, p. 515.

<sup>(4)</sup> Communication sur les apocryphes bouddhiques en Asie centrale et en Chine. Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1911, pp. 290-291.

<sup>(5)</sup> Voir sur ce texte JA, 1913, 1, p. 134, n. 1.

derniers comptant parmi les plus anciens spécimens connus de la xylographie chinoise. M. Pelliot avait montré précédemment (¹) comment cet ouvrage, qui fut réédité au moins deux fois à l'époque des T'ang sous des titres différents, n'est plus conservé que dans une édition des Song (1007) intitulée Kouang yun 廣 韻. Les fragments du Ts'ie yun découverts à Touen-houang paraissent dépendre d'une recension de 676 (²); presque en même temps, M. Lo Tchen-yu retrouvait chez un libraire (³) un manuscrit fragmentaire qui dérive de la même recension (¹). De plus, M. Pelliot acquit, également à Touen-houang, des fragments manuscrits d'une autre édition, augmentée en 751, sous le titre de T'ang yun 唐 韻, par Souen Mien 孫 愐. La comparaison de ces divers fragments permit à M. H. Maspero d'établir que les fan-ts'ie du Kouang yun reproduisent ceux du Ts'ie yun (²). Par là se trouva justifiée l'utilisation du Kouang yun pour l'étude du chinois ancien.

Les textes qui peut-être ont le plus vivement stimulé la curiosité des érudits chinois sont les fragments des classiques; on sait combien l'exégèse des classiques a préoccupé les philologues chinois de l'époque moderne ; la restitution de toute une série de manuscrits antérieurs au texte gravé sur pierre en 837, le plus ancien qu'on possédat alors, ne pouvait manquer de les émouvoir. Dans les publications dont il sera question plus loin, ils ont reproduit et étudié en particulier plusieurs fragments du Chou king. Le texte actuel du Chou king remonte à une recension qui fut présentée au tròne par Mei Tsö 梅 頗, entre 317 et 323 A. D.; cette recension est connue sous le titre de Li kou ting chang chou 隸 古 定 倚 書, qui signifie, d'après l'interprétation la plus courante: « Chou king fixé en écriture ordinaire (li) plus ou moins mèlée de graphies archaïques (kou) ». Ces dernières, suivant la tradition, seraient empruntées au « texte en caractères archaïques », kou wen 古 交, qui aurait été trouvé par K'ong Ngankouo 孔 安 國 dans le mur de la maison de Confucius, à la fin du IIe ou au commencement du ler siècle avant J.-C., mais on admet généralement qu'elles furent, en partie tout au moins, forgées par Mei Tsö. Quoi qu'il en soit, Wei Pao 衞 包

<sup>(1)</sup> BEFEO, II, 326-329

<sup>(2)</sup> Cf. H. MASPERO, BEFEO, XII, 1, 119.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, IX, 581-582.

<sup>(4)</sup> Sur la date de ce manuscrit (fin du VIII<sup>e</sup> siècle) et l'attribution du texte à la recension de 676, cf. H. MASPERO, BEFEO, XX, II, 52, N. 2.

<sup>(5)</sup> BEFE(), XII, 1, 119. L'identité des fan-ts'ie du Ts'ie yun et du Kouang yun était admise sans réserve par M. Maspero, et après lui par M. B. Karlgren, qui en apportait des preuves d'une autre ordre dans ses Etudes sur la phonologie chinoise, fasc. 1 (Stockholm, 1915), pp. 30-31. Mais tout récemment M. Karlgren a pu examiner un fragment beaucoup plus considérable (les deux tiers environ) du Ts'ie yun des T'ang, dans un manuscrit rapporté de Touen-houang par Sir Aurel Stein. Il a constaté que les fan-ts'ie du Kouang yun diffèrent de ceux du Ts'ie yun dans la mesure d'un dixème, et que ces deux dictionnaires ne présentent pas exactement la même liste de rimes. Cf. T'oung pao, 1922, pp. 20-21.

présenta en 744, sur l'ordre de l'empereur Hiuan-tsong, un texte où toutes les formes archaïques étaient remplacées par leurs équivalents modernes : c'est ce texte corrigé qui fut admis dès lors, et le texte ancien n'était plus connu que par une édition reconstituée sous les Song et conservée au Japon. On voit ainsi en quoi consiste plus spécialement l'intérêt des fragments de Touen-houang. qui représentent un texte antérieur à 744. Mais, outre ces fragments. M. Pelliot a reconnu parmi les manuscrits rapportés à Paris une portion assez considérable (la dernière partie des gloses du chapitre Yao tien 喜 典 et toutes celles du chapitre Chouen tien 舜 典) du commentaire au Chou king incorporé dans le King tien che wen 經典釋文 de Lou Yuan-lang 陸元郎 (plus connu sous son tseu: Tö-ming 德明), qui vécut entre 564 et 635 environ. Ce commentaire. intitulé Chang chou che wen 尚 書 釋 文, s'est transmis jusqu'à nos jours, mais dans une édition révisée par ordre impérial en 972, d'où ont disparu un grand nombre de gloses et toutes les formes archaïques. M. Pelliot a publié en 1016 les fragments retrouvés du Chang chou che wen et repris à leur propos toute l'histoire de la transmission du Chou king (1); ces mêmes fragments ont été reproduits en 1917, d'après des photographies communiquées par M. Pelliot. dans une collection de textes anciens que publie la Commercial Press de Chang-hai, avec une collation sur le texte actuel et un commentaire critique de M. Wou Che-kien 吳十鑑 de Hang-tcheou (2).

Il reste à noter une monographie sur la région de Touen-houang, conservée dans un manuscrit fragmentaire du VIII<sup>e</sup> siècle et dont la rédaction paraît remonter à la même époque. Cet ouvrage est intitulé Cha-tcheou tou tou fou t'ou king 沙州都曾府圖經, Cha-tcheou étant le nom de la circonscription administrative dont Touen-houang dépendait sous les T'ang; c'est le plus ancien spécimen existant de ces monographies locales connues actuellement sous le titre de tche 志. M. Pelliot a indiqué dans une brève étude quelques-uns des renseignements nouveaux qu'apporte le fragment du Cha-tcheou tou tou fou t'ou king; il y a trouvé notamment la preuve, confirmée par des documents rapportés de Touen-houang par Sir Aurel Stein, qu'une colonie sogdienne établie au Sud du Lob Nor dès le début du VII<sup>e</sup> siècle y subsistait encore à la fin du même siècle (³).

Nous croyons avoir mentionné la plupart des publications occidentales relatives à la mission Pelliot; nous examinerons en dernier lieu celles qu'ont provoquées en Extrême-Orient les découvertes de Touen-houang.

Lors de son passage à Pékin, à la fin de 1908, M. Pelliot fit voir à quelques érudits chinois les principaux manuscrits, estampages et clichés qu'il rapportait;

<sup>(1)</sup> Le Chou king et le Chang chou che wen, Mémoires concernant l'Asie orientale, t. II. Paris, 1916.

<sup>(2)</sup> Hun-fen leou pi ki 涵 芬 樓 秘 笈 (Chang-hai, en cours), IV. 1.

<sup>(3)</sup> Le Cha tcheou tou tou fou t'ou king et la colonie sogdienne de la région du Lob Nor. JA., 1916, I, pp. 111-123.

des photographies en furent prises; sur ces photographies fut immédiatement entrepris un travail de déchiffrement dont le résultat fut la publication à Pékin, à la fin de 1909, d'une série de textes transcrits et commentés, sous le titre de Touen-houang che che yi chou 敦煌石室讚書, par M. Lo Tchenyu et quelques collaborateurs (1). La même année, M. Lo Tchen-vu publiait dans le Kouo souei hio pao 國 粹 學 報 (2) un inventaire bibliographique sommaire des textes de Touen-houang qu'il connaissait, sous le titre de Ming cha chan che che pi lou 鳴沙山石玄秘錄(\*). Ce travail fut suivi dans la mème revue, en 1911, d'une importante étude de Lieou Che-p'ei 劉 師 培, comprenant 18 notices bibliographiques très détaillées (1). Entre temps, M. Lo Tchen-yu avait publié à Chang-hai (1910), sous le titre de Che che pi pao 石室秘寶, un recueil de photographies en deux fascicules, reproduisant des clichés et des estampages, des manuscrits et des imprimés (5). D'autres photographies de manuscrits lui furent envoyées de Paris; il les publia dans le Kouo hio ts'ong k'an 國學發刊, avec des notes critiques ("). Une nouvelle série de fac-similés parut en 1913 sous le titre de Ming cha chan che yi chou 鳴 沙 山 室 遺 書.

A la nouvelle de si précieuses trouvailles, le gouvernement chinois avait donné l'ordre d'enlever tous les documents qui pouvaient rester dans la grotte de Touen-houang et de les transférer à Pékin, où ils furent déposés à la Bibliothèque de la Capitale. Cette collection se compose d'environ 8000 rouleaux. Un catalogue des 150 ouvrages bouddhiques non canoniques et des 10 ouvrages non bouddhiques qu'elle comprend a été publié en 1912 (7); on voit que le nombre en est proportionnellement infime. La préparation du catalogue des textes bouddhiques canoniques se poursuit régulièrement; à la fin de 1921, près de 6000 rouleaux étaient catalogués.

Les photographies qui avaient été prises à Pékin passèrent rapidement au Japon. Elles furent exposées à Kyōto en 1909, commentées dans des conférences et étudiées dans la revue Shigaku zasshi 史學雜誌(\*). A la fin de 1910, une mission formée de professeurs de l'université de Kyōto se rendit en Chine, principalement dans le but d'examiner les manuscrits récemment déposés à la Bibliothèque de Pékin. Les résultats de cette mission ont été

<sup>(1)</sup> Cf. Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1910, pp. 245-246; JA, 1913, I, p. 105, n. 1.

<sup>(2)</sup> Sur cette revue, cf. BEFEO, IX, 580.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1x, 103.

<sup>(\*)</sup> Notices sur les manuscrits de l'époque des T'ang récemment découverts à Touenhouang, 敦煌新出唐寫本提要記 Kouo souei hio pao, VII<sup>e</sup> année, numéros 75 à 81, section t'ong-louen 通論. L'auteur est mort en 1921.

<sup>(5)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1x, 104.

<sup>(6)</sup> Cf. Toung pao, 1911, p. 743 sq.; BEFEO, XII, IX, 100.

<sup>(7)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1x, 88.

<sup>(8)</sup> Cf. BEFEO, IX, 829; X, 270.

résumés par Edouard Chavannes, d'après un journal de Pékin (¹), et exposés d'une façon plus détaillée, d'après des articles parus dans diverses revues japonaises, par M. N. Peri dans le Bulletin (²). La mise en ordre des manuscrits était à peine entreprise quand la mission arriva à Pékin; elle ne put examiner que 700 à 800 pièces. Toutefois cet ensemble parut assez caractéristique à M. Peri pour que de l'inventaire qu'en dressèrent les Japonais il tentât de dégager quelques données sur l'état du bouddhisme que représentent ces documents. Cet état, conclut-il, n'est pas celui qu'offrit le bouddhisme dans le reste de la Chine sous les T'ang, mais paraît correspondre sensiblement à la période des Six-Dynasties; pourtant la grotte ne fut fermée qu'au XI° siècle; la situation excentrique de Touen-houang, suppose M. Peri, aurait été cause d'un retard dans l'évolution religieuse des habitants de cette région. Il est à souhaiter que cette question puisse être prochainement reprise à la lumière de documents plus nombreux.

En terminant cet exposé, qui paraîtra peut-être trop sèchement bibliographique, nous préciserons en quelques mots les conséquences scientifiques de la mission Pelliot. D'une part, elle a ouvert en France une ère de recherches sur l'Asie centrale. D'autre part, en livrant une grosse masse de matériaux non livresques, elle a modifié sur certains points les conditions du travail sinologique. Enfin, et nous voulons voir dans ce dernier résultat une contribution plus directe à l'œuvre de l'Ecole, elle a pour la première fois établi un contact immédiat entre la sinologie européenne et l'érudition chinoise.

# Mission Henri Maspero (1914).

Le plan de M. Maspero, lors de sa mission en 1914, était d'explorer au point de vue archéologique le Nord du Tchö-kiang et le Sud de Kiang-sou; les circonstances ne lui permirent d'exécuter qu'une moitié de ce plan; après un voyage de trois mois dans le Nord-Est de Tchö-kiang, la guerre le rappela brusquement en Indochine.

La région qu'il avait choisie est toute différente de celles dont il vient d'être question. Elle n'a subi aucune influence étrangère; les monuments qu'on y rencontre sont des œuvres purement chinoises. D'autre part, les recherches de M. Maspero se distinguent de celles de ses prédécesseurs, non seulement par leur objet, mais par leur méthode. S'il se défend, dans l'introduction de son Rapport (4), d'avoir voulu faire « un relevé complet, une sorte d'inventaire

<sup>(1)</sup> Toung pa, 1911, pp. 286-289; cf. ib., pp. 447-450.

<sup>(2)</sup> Une mission archéologique japonaise en Chine. BEFEO, XI, 171.

<sup>(\*)</sup> Rapport sommaire sur une mission archéologique au Tchō-kiang. Avec 35 figures. BEFEO, XiV, VIII.

archéologique et épigraphique de la région qu'il traversait », il reste néanmoins qu'on n'avait pas entrepris avant lui d'étude si détaillée d'une région déterminée de la Chine; en examinant les résultats de cette étude, on peut se rendre compte de ce que l'utilisation méthodique des descriptions chinoises permet d'obtenir dans un champ archéologique d'intérêt normal.

Le Tchö-kiang est surtout remarquable par sa richesse en monuments bouddhiques de la fin de l'époque des T'ang et de celles des Song et des Yuan. Les rois de Wou-Yue 吳 越, petite dynastie qui régna sur le pays de Hangtcheou (Wou) et de Chao-hing (Yue), de 921 à 978 A. D. (1), y multiplièrent sur les stupas, les tch'ouang de et les murs des grottes de gracieuses sculptures qui sont caractéristiques de cette région. Pour les époques antérieures, M. Maspero n'a rencontré qu'un nombre assez restreint de monuments ou de vestiges. Près de Yu-yao 餘 姚, il a retrouvé deux tombes des Han et pénétré dans l'une d'elles; elles présentent cette particularité que la chambrette funéraire paraît y avoir été creusée sous le tumulus, au lieu d'être construite en avant comme au Chan-tong. La plus ancienne statue bouddhique qu'il ait vue est datée de 488 A. D. et conservée dans un temple proche de Chao-hing. A l'Ayu-wang sseu 阿育王 会, dans les environs de Ning-po, il put photographier un reliquaire qui passe pour être un des quatre-vingt-quatre mille stūpas d'Açoka, dont dix-neuf sont censés se trouver en Chine; ce reliquaire paraît remonter au temps des Six-Dynasties; il servit sans doute de modèle aux quatre-vingtquatre mille stupas, fondus en bronze en 944 par l'un des rois de Wou-Yue, dont un spécimen subsiste dans le Kouo-ts'ing sseu 國 糟 ÷, au mont T'ient'ai 天 台 山. A Tch'eng hien 嵊縣, M. Maspero photographia une grande statue en fer du Buddha assis, qui date du début des T'ang.

Au cours de son voyage, M. Maspero a visité trois sites particulièrement célèbres. Le premier est le Fei-lai fong 飛來堡 près de Hang-tcheou, dont il fit un relevé photographique et épigraphique complet, qui sera l'objet d'une publication future. Le second est l'île de P'ou-t'o 普陀; dans une étude antérieure, MM. Peri et Maspero avaient montré que la fondation de ce lieu de pèlerinage fameux remonte à un moine japonais, Egaku 慧 尊, qui échoua à P'ou-t'o en 858 avec une statue de Kouan-yin qu'il rapportait du Wou-t'ai chan 五台山; Egaku éleva une hutte pour honorer la statue; cette hutte devint en 916 le premier monastère de l'île (²). Enfin M. Maspero a traversé le mont T'ien-t'ai, dont le nom devint celui de l'école qu'y fonda Tche-yi dans la dernière partie du VIe siècle; le pātra et le kāṣāya de Tche-yi sont

<sup>(1)</sup> Ils ne prirent le titre de roi qu'en 921, mais leur autorité remonte en fait à 897 A. D. Cf. Ed. CHAVANNES. Histoire du royaume de Wou et de Yue. Toung pao, 1916, pp. 129-264.

<sup>(2)</sup> N. Peri et H. Maspero. Le monastère de la Kouan-yin qui ne veut pas s'en aller. BEFEO, 1X, 797.

conservés au Kao-ming sseu 高明寺, avec un manuscrit indien sur elles apporté en Chine. d'après la tradition orale du temple, par Hiuan-tsang.

#### Divers.

En dehors d'une étude de M. Georges Cordier sur le Musée de Yun-nan fou (1), un des premiers qui aient été fondés en Chine (1901), mais aussi un des plus médiocres, nous n'avons plus à mentionner que le travail de M. G. Bouillard et du commandant Vaudescal sur les Sépultures impériales des Ming (Che-san ling 十三 陵) (2). Le groupe des tombeaux de treize empereurs de la dynastie Ming, situé au nord-ouest de Pékin, est bien connu des touristes; il avait été décrit sommairement par C. Imbault-Huart et par J.-J.-M. De Groot : le travail paru dans le Bulletin comprend la description méthodique de chacun des tombeaux, avec des renseignements historiques s'y rapportant et une série de plans levés avec exactitude. Si la valeur esthétique de ces monuments est assez discutable, il est par contre fort utile de connaître le détail de leur aménagement; ce sont les plus anciens tombeaux impériaux qui subsistent intacts, et leur conservation paraît aujourd'hui menacée; d'autre part, on sait que la disposition des tombeaux de la dynastie mandchoue est analogue. Le tombeau de T'ai-tsou 太祖 (période hong-wou 洪武, 1368-1398), fondateur de la dynastie, enterré près de Nankin, est décrit dans un appendice. Enfin, si les auteurs n'ont naturellement pas pénétré dans les cryptes que recouvrent les tumulus, ils ont pu examiner pendant sa construction celle du tombeau de Tö-tsong 傷宗 (période kouang-siu, 1875-1908), sans doute identique, et en ont levé le plan.

### LINGUISTIQUE.

L'étude des transcriptions du sanskrit en chinois resta longtemps purement empirique, et certains auteurs se firent un jeu d'accumuler dans ce domaine les hypothèses les plus arbitraires. Dès 1901, M. Pelliot s'éleva contre de tels procédés à propos d'une restitution proposée par Gustave Schlegel (³). Il était généralement admis que le nom chinois de la fête où l'on nourrit les preta, yu-lan-p'o 盂 藍 饗, yu-lan-p'en 盂 蘭 盆 ou wou-lan-p'o-nou 鳥 蘭 婆 拏, recouvrait une forme à initiale vocalique, ullamba, ullambana ou ollambana; G. Schlegel proposait vilamba ou d'autres formes à initiale dentilabiale. Ce petit problème donna lieu à une discussion dont le fond était plutôt une question

<sup>(1)</sup> BEFEO, XV, III, 25.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XX, 111.

<sup>(3)</sup> BEFEO, 1, 177.

Dans une série de notes qui peuvent être mentionnées ici, M. Pelliot a cherché à déterminer l'original auquel correspond le terme p'o-lo 婆 羅 et la valeur de ce terme. Dans quelques textes concernant l'Indochine et l'Asie centrale, il est question de p'o-lo d'or et d'argent. La conclusion de M. Pelliot est qu'il s'agit (dans certains cas au moins) de bhāra, mot sanskrit qui a été employé comme nom de poids en Insulinde; la valeur en aurait été, d'après un texte chinois des T'ang, de 560 livres chinoises, et non de 300 comme est actuellement celle du bhar en Malaisie. Ce terme ne doit pas être confondu avec son homophone p'o-lo, 巨 耀 ou 頗 羅, qui désigne une coupe à vin (5).

Si pour M. Pelliot la phonétique chinoise n'a été qu'un moyen, M. H. Maspero en a fait l'objet principal de ses recherches. On a vu ailleurs comment ses travaux sur la phonétique annamite l'avaient conduit à aborder les problèmes de reconstruction des formes chinoises anciennes. Ces problèmes n'ont cessé de le préoccuper depuis.

C'est dans son compte rendu des Etudes sur la phonologie chinoise de M. Bernhard Karlgren (6) qu'il a donné les premiers résultats de ses recherches,

<sup>(1)</sup> Avalambana ou vilambin; les ouvrages de mathématiques sous les l'ang; le pays des Hommes longs. BEFEO, II, 192. M. Sylvain Lévi montra plus tard que les transcriptions chinoises correspondent vraisemblablement à ollamba et ollambana, o initial étant une contraction prâkrite du préfixe ava Cf. Ed. Chavannes, Dix inscriptions chinoises en Asie centrale, p. 243, note, et BEFEO, III, 118.

<sup>(2)</sup> Compte rendu de K. Hemeling, The Nanking kuan-hua. BEFEO, 111, 486.

<sup>(3)</sup> Compte rendu de Th. WATTERS, On Yaan Chwang's travels in India. BEFEO, V,423.

<sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, VIII, 511.

<sup>(5)</sup> Le p'o-lo peut-il être un poids ? BEFEO, IX, 158 Cf. BEFEO, III, 259, 270, 303; IV, 483; VII, 123; VIII, 343.

<sup>(6)</sup> BEFEO, XVI, v; 61.

et notamment défini sa méthode en ce qui concerne l'utilisation des transcriptions du sanskrit pour l'étude de la langue ancienne. Renonçant à faire état des transcriptions de noms propres éparses dans les textes, il ne reconnaît comme documents valables que celles des dhāranī, qui sont établies avec rigueur et même, dès le milieu du VIIIe siècle, d'après un véritable système scientifique inventé à cette date par Amoghavaira. L'étude de ces transcriptions permet à M. Maspero de corroborer sur deux points importants les théories de M. Karlgren. Sur d'autres points, par contre, sa compétence de sinologue l'amène à envisager les faits sous des aspects qui avaient échappé à cet auteur. Ainsi M. Karlgren déclarait que les fan-ts'ie 反 切 du Ts'ie yun représentaient la prononciation contemporaine des auteurs de ce dictionnaire, sans risque d'archaïsmes. M. Maspero, qui a lu la préface du Ts'ie yun, montre qu'au contraire le travail des auteurs consista, de leur propre aveu, à réviser d'après leur prononciation les fan-ts'ie des dictionnaires anciens et récents; plusieurs de ces dictionnaires sont même cités dans la préface; les plus anciens remontent au IIIe siècle (1). Le recours à ces ouvrages dut introduire dans le Ts'ie yun une certaine proportion d'archaïsmes, sans doute minime, mais dont il est nécessaire de tenir compte. Il n'est pas jusqu'à la liste de rimes du Ts'ie yun qui ne paraisse empruntée à des sources anciennes; M. Maspero la fait remonter à la fin de l'époque archaïque (2). Dans le même compte rendu, M. Maspero traite encore deux questions importantes. La première est celle de la « seconde catégorie »; M. Karlgren y distinguait deux types qui d'après lui présentaient tous deux i médial; M. Maspero établit que seul le premier type possédait i médial et que la distinction entre la première et la seconde catégorie reposait sur une différence dans le timbre de la voyelle. La seconde est celle de la réduction du nombre des rimes. On sait que les dictionnaires de l'époque des T'ang et le Kouang yun classaient les mots sous plus de 200 rimes; en 1252, Lieou Yuan 劉 淵 n'en distingue plus que 107. M. Karlgren attribuait cette réduction aux changements survenus dans la prononciation; d'après M. Maspero, elle a été faite mécaniquement et sans tenir compte de l'évolution phonétique réelle.

Les autres questions abordées au cours de ce compte rendu ont été reprises dans le travail sur le Dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang (), auquel M. Maspero a mis la dernière main avant de quitter l'Ecole pour aller occuper à Paris la chaire d'Edouard Chavannes. Ce travail, sous ses sobres dehors, marque un progrès considérable dans les études de linguistique chinoise.

<sup>(1)</sup> Sur ces'dictionnaires, cf. Dialecte de Tch'ang-ngan; app. I: Les sources du Ts'ie yun. BEFEO, XX, 11, 110.

<sup>(2)</sup> Cf. ib.; app. II: La liste des caractères index de rimes du T'sie yun. BEFEO, XX, II; 115.

<sup>(4)</sup> BEFEO, XX, II.

Venant après M. Karlgren, M. Maspero a pu obtenir, en donnant à son enquête à la fois un objet plus restreint et des bases comparatives plus larges, des résultats nouveaux sur plusieurs points. Ces résultats viennent d'être longuement discutés par M. Karlgren dans le Toung pao (1). Sur certaines questions, ses conclusions diffèrent de celles de M. Maspero; mais c'est à ce dernier que revient le mérite d'avoir posé la plupart de ces questions. Ces deux auteurs ont été amenés à l'étude de la phonétique chinoise par des voies différentes; leur point de vue n'est souvent pas le mème; leurs recherches s'éclairent réciproquement et les discussions qu'elles suscitent ne peuvent manquer d'être fécondes.

M. Maspero distingue trois périodes dans l'évolution de la langue chinoise : 1° celle du chinois archaïque (de l'antiquité à l'époque des Trois-Royaumes); 2° celle du chinois moyen, ancien (Six-Dynasties et début des T'ang) et récent (fin des T'ang et Song); 3° celle du chinois moderne.

La langue archaïque, sur laquelle il annonce un travail d'ensemble, n'a été étudiée qu'accessoirement; les formes en sont restituées sans discussion. Ses recherches portent sur le chinois moyen, mais (et ceci est nouveau) avec une limitation dans l'espace. Les auteurs antérieurs, sans excepter M. Karlgren, utilisaient indifféremment pour interpréter le Ts'ie yun des formes attestées, soit par les deux prononciations japonaises du chinois appelées go-on et kan-on, soit par les dialectes modernes de toutes les régions de la Chine. M. Maspero est le premier à établir une distinction dialectale en ce qui concerne la langue ancienne. Les écrivains des T'ang constatent l'existence de nombreux dialectes dans la Chine ancienne; deux seuls sont suceptibles d'être étudiés. Le premier est un dialecte méridional, celui du pays de Wou 吳, attesté principalement par le go-on 吳 音 (VI<sup>e</sup> siècle). Pour des raisons surtout historiques, M. Maspero admet aussi comme document sur le dialecte de Wou la prononciation sino-coréenne; M. Karlgren, au contraire, tente d'établir par une démonstration toute linguistique que le sino-coréen repose essentiellement sur le chinois septentrional des Souei et du début des T'ang, c'est-à-dire sur le dialecte même que représente le Ts'ie yun. C'est ce dernier qu'étudie M. Maspero; les formes du dialecte de Wou sont restituées sans discussion. Sur le dialecte septentrional, les principaux documents sont, outre le Ts'ie yun, publié en 601 par plusieurs collaborateurs originaires de la Chine du Nord et résidant à Tch'ang-ngan, le kan-on 進音 (début du VIIIe siècle d'après M. Maspero, fin du VII<sup>e</sup> d'après M. Karlgren), qui sous sa forme actuelle a subi l'influence de la phonétique japonaise, mais dont l'aspect ancien est conservé par un certain nombre de transcriptions en kana et de prononciations archaïques, - et le sino-annamite (fin des T'ang), qui représente la langue du Nord avec des modifications. Des transcriptions tibétaines, pehlvies, sogdiennes et ouïgoures sont utilisées occasionnellement.

Nous n'exposerons pas les résultats obtenus à l'aide de ces documents. Il suffira d'en signaler quelques-uns. M. Maspero s'efforce de préciser la date et les conditions de la formation des occlusives sonores aspirées, dont M. Karlgren avait simplement admis l'existence dans la langue ancienne. D'après le témoignage des transcriptions de dhāranī et des prononciations japonaises, M. Maspero propose de fixer l'apparition de ces phonèmes au VIIIe siècle; M. Karlgren, qui s'appuie sur le sino-coréen et, pour une époque antérieure, réserve ses preuves, affirme que les initiales sonores du Ts'ie yun étaient aspirées. Quant aux occlusives finales, M. Maspero montre comment elles eurent toutes sous les T'ang une tendance à se transformer en fricatives; ce fait fournit l'explication de certaines transcriptions qui avaient intrigué les philologues, comme la transcription turque de Kao-tch'ang 高昌 par Qočo, relevée par M. Pelliot dans des manuscrits découverts au Turkestan (1). En ce qui concerne le vocalisme, M. Maspero cherche à déterminer la valeur de deux expressions qui jouent un certain rôle dans la classification des rimes, et dont M. Karlgren ne s'était même pas occupé. Le Kouang yun réunit certaines rimes par groupes de deux ou trois comme t'ong-yong 同 用, « employées ensemble », laissant les autres isolées comme tou-yong 獨 用, « employées seules » ; cette répartition remonte, d'après les auteurs chinois, à un ouvrage perdu de Hiu King-tsong 許 敬 宗, qui vécut de 590 à 670 environ. Selon M. Maspero, les rimes t'oug-yong et les rimes tou-yong différaient, dans une même famille, par la partie rimante, c'est-à-dire par la voyelle et la consonne finale sans u ni i médiaux, tandis que cette partie rimante était la même dans les rimes groupées comme t'ong-yong. M. Karlgren, qui a pu consulter le Ts'ie yun dans une recension des T'ang (2), soutient que les rimes t'ong-yong n'étaient pas identiques, mais seulement assez semblables pour qu'au VII<sup>e</sup> siècle (ou plus tard) on pût les grouper ensemble approximativement.

Ces brèves indications font assez voir la précision des problèmes abordés par M. Maspero.

Deux listes des initiales (pp. 23-25 et p. 41) et deux tableaux d'ensemble des finales (pp. 108-109), se rapportant au chinois moyen ancien et au chinois moyen récent, permettent d'établir, avec l'aide des fan-ts'ie des T'ang donnés dans le K'ang-hi tseu tien et des tableaux de rimes (ou plus commodément avec l'aide des tableaux dressés par M. Karlgren), la restitution de n'importe quel mot suivant le système de M. Maspero.

En dehors de ses travaux sur la phonétique, M. Maspero a donné au Bulletin un article Sur quelques textes anciens de chinois parlé (3). La langue parlée de

<sup>(1)</sup> P. Pelliot. Kao-tch'ang, Qočo, Houo-tcheou et Qaiâ-khodja; R. Gauthiot. Note additionnelle. JA, 1912, I, p. 579 sq.

<sup>(2)</sup> Cf. supra p. 371, n. 5

<sup>(3)</sup> BEFEO. XIV, IV.

l'époque mongole est bien connue par les pièces de théâtre. Sous les Song, les commentaires de Tchou Hi et de son école sont rédigés dans un style qui se rapproche beaucoup du langage vulgaire. M. Maspero est remonté plus haut : il a utilisé des ouvrages biographiques du IX° siècle dans lesquels sont rapportées littéralement les conversations des maîtres de la secte du Dhyana. C'est de quatre de ces ouvrages, dont il commence par établir l'authenticité, que l'auteur extrait ses principaux documents; d'autres exemples, en petit nombre, sont tirés de quelques ouvrages profanes de la même époque, de la classe des siao chouo 小 說. La langue attestée dans tous ces textes est la même, bien que les personnages qui s'y rencontrent soient originaires de régions très diverses : alors comme aujourd'hui, il existait un kouan-houa employé par tous les gens instruits. Pour les périodes antérieures, M. Maspero a trouvé quelques renseignements chez des auteurs du VII<sup>e</sup> siècle; enfin il cite une série de phrases prises dans divers ouvrages de l'époque des Six-Dynasties (fin du Ve siècle); d'après lui, le dépouillement systématique de la littérature des Six-Dynasties, fournirait de nombreux documents. Il ressort de cette enquête, d'une part que la langue parlée différait nettement de la langue écrite dès l'époque des Six-Dynasties, d'autre part que certaines de ses constructions se sont remarquablement conservées depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui.

Cette originale étude prend un intérêt particulier en ce moment où les Chinois recherchent avec passion dans leur littérature ancienne, notamment chez les poètes des Six-Dynasties et des T'ang, tout ce qui peut justifier l'usage littéraire de la langue parlée, qu'ils préconisent. Ils en sont venus en effet à reconnaître cette vérité formulée par M. Maspero dans sa conclusion : « Nous ne commencerons à comprendre vraiment la littérature chinoise que lorsque nous saurons à quel point les gens qui l'ont faite parlaient une langue autre que celle qu'ils écrivaient. »

#### ETUDES DIVERSES.

Deux articles parus dans le Bulletin n'ont pu être mentionnés sous les rubriques précédentes.

Le premier est d'ordre géographique. M. P.-A. Lapicque (1) y rend compte d'un voyage de Yo-tcheou fou 岳州府 (Hou-nan) à Kouci-lin fou 桂林府 (Kouang-si), au cours duquel il suivit par terre le canal qui relie le bassin du Yang-tseu (par le Siang kiang 湘江) à celui du Si kiang 西江. Le creusement de ce canal remonte à Ts'in Che-houang-ti; il est connu sous le nom de canal de Hing-ngan, Hing-ngan hien 與安縣 (Kouang-si) étant situé au point de séparation des deux bassins. M. Lapicque a constaté que ce canal est parfairement navigable, d'où il résulte qu'on peut se rendre par voie d'eau

de Canton, et même de Long-tcheou 龍 州 (Kouang-si), tout proche de la frontière du Tonkin, à Pékin.

Dans l'autre article, M. N. Peri (1) cherche à déterminer l'origine du mot sampan, qui est employé dans tous les ports de l'Extrême-Orient pour désigner une barque. Ecartant les étymologies chinoise et malaise, il propose d'attribuer une origine américaine à ce mot, qui aurait été apporté des Indes occidentales aux Indes orientales par les voyageurs du début du XVIe siècle.

### COLLECTIONS.

A l'exception des séries photographique et épigraphique (1446 estampages) (2), les collections chinoises de l'Ecole sont déposés au Musée de Hanoi.

Le fonds principal en a été constitué par M. Pelliot au cours de deux missions en Chine en 1900 et 1901 (supra, pp. 11, 16). Une première série d'objets fut brûlée le 13 juin 1900, la nuit même où éclata l'insurrection des Boxeurs (3). Après la délivrance des légations, M. Pelliot put acquérir une remarquable collection, qui parvint à l'Ecole en janvier et mai 1901 (3). Parmi ces pièces, il faut mentionner en premier lieu un groupe de bronzes : une garniture d'autel massive et puissante, datée de l'époque k'ien-long qui fut une des plus brillantes ponr l'art du bronze; deux grands vases à décor d'éléphants; deux statues de Tchang Tao-ling 張 道 陵 sur son tigre et une de Lao-tseu sur son buffle. Puis viennent cinq grandes pièces en émail cloisonné: trois brûleparfums et deux amphores. Ces pièces de premier ordre auraient difficilement pu être acquises en d'autres conditions que celles dont bénéficiait M. Pelliot. La collection de porcelaines et de jades réunie au même moment, si elle est moins exceptionnelle, se distingue par sa richesse et sa variété. M. Pelliot avait également acquis un certain nombre de peintures. Plusieurs furent perdues lors du typhon de 1903 (supra, p. 24); il était à craindre que les autres ne supportassent pas le climat trop humide du Tonkin; on décida de les expédier à Paris, où elles furent déposées au Musée du Louvre (5). Edouard Chavannes les décrivit en 1904 dans le Toung pao (6).

Ce premier fonds fut augmenté d'une importante série acquise par M. Pelliot en 1908, pour la plus grande partie à Touen-houang et à Si-ngan fou (7). On y remarque des figurines bouddhiques en métal provenant du Ts'ien fo tong; plusieurs miroirs et bassins en bronze; un grand vase en bronze de l'époque

<sup>(1)</sup> A propos du mot sampan. BEFEO, XIX, v, 13.

<sup>(2)</sup> Cf. BEFEO, 1, 284; II, 419; VIII, 313.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, II, 116,

<sup>(4)</sup> Cf BEFEO, I, 284; II, 116, 437.

<sup>(5)</sup> Cf BEFEO, VIII, 311.

<sup>(8)</sup> La peinture chinoise au Musée du Louvre. Toung pao, 1904, pp. 310-331. (8) La perature (7) Cf. BEFEO, KI, 242.

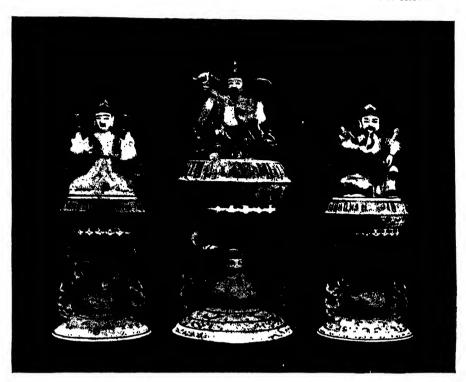



LES SEPT JOYAUX DU ČAKRAVARTIN.
Porcelaine polychrome. Art chinois. H. max. o m. 36. (Musée de Hanoi: D 6142, 5.)

des Han; un autre en faïence de la même époque, portant un décor de chasse; un mobilier funéraire des Han postérieurs; une délicate et vivante danseuse dont les longues manches forment porte-bouquet, et un brûle-parfums en forme de canard, tous deux en bronze, de l'époque des T'ang; enfin des bronzes à décor de caractères arabes.

Les missions de MM. H. Maspero et L. Aurousseau en Chine, de M. N. Peri au Japon, ont permis de développer, d'une façon plus modeste mais continue, ces diverses collections. M. Aurousseau a notamment acquis en 1912 une série de statuettes en terre cuite découvertes au Ho-nan dans une tombe de l'époque des T'ang (¹): la date de cette acquisition et les conditions dans lesquelles elle fut faite sont de précieuses garanties d'authenticité; on sait que depuis quelques années les objets de ce genre sont devenus marchandise industrielle. Au cours d'une mission à Hong-kong et à Canton en 1915, M. Aurousseau a encore acquis une peinture figurant une scène de la légende de Hāritī, attribuée à Li Kong-lin 李 公 縣 (hao: Long-mien 龍 眠; mort en 1106), et dont de nombreux cachets attestent l'ancienneté et la valeur (²).

Enfin de nombreux dons sont venus enrichir la section chinoise du Musée. Un des plus magnifiques, dû à M. le Gouverneur général Paul Doumer, fut celui d'un brûle-parfums en émail cloisonné, plus petit que les pièces analogues acquises par M. Pelliot, mais qui les surpasse par le luxe et la finesse de sa décoration (3). Un grand plafond en céramique émaillée et des motifs d'angles de la même matière furent rapportés de Pékin en 1901 par l'amiral Pottier (1). Enfin M. Holbé a offert à l'Ecole une gigantesque image de Samantabhadra, peinte sur soie; sa taille est telle qu'elle ne peut être exposée que dans le vestibule de la bibliothèque (4).

Il a été question ailleurs des fouilles exécutées au Tonkin et des matériaux de haute valeur qu'elles ont livrés, tant pour l'étude des tombeaux chinois antérieurs aux T'ang, que pour celle des porcelaines de l'époque des Song dites céladon.

## BIBLIOTHÈQUE.

La bibliothèque chinoise a été constituée presque exclusivement par les membres de l'Ecole au cours de leurs missions en Chine. C'est par M. Pelliot

<sup>(1)</sup> Cf. BEFEO, XII, 1x, 172. Sur d'autres pièces de la même catégorie acquises en 1915, cf. BEFEO, XVI, v, 95. Sur ces statuettes en général, cf. P. Pelliot, BEFEO, IX, 576-577, et N. Peri, BEFEO, XI, 192-193.

<sup>(2)</sup> Il existe en Europe diverses répliques de fragments de la même œuvre de Li Kong-lin. Cf. E. Chavannes, Toung pao, 1904, pp. 490-499.

<sup>(3)</sup> Cf. BEFEO, I, 160.

<sup>(4)</sup> Cf. BEFEO, II, 108.

<sup>(5)</sup> Cf. BEFEO, XVI, v. 95.

qu'en furent assemblés en 1900, 1901 et 1902 les principaux éléments; en 1902, elle comptait déjà 23.884 fascicules (pen 本 ou ts'ö 冊) (¹). Les acquisitions d'Edouard Huber, de MM. Maspero et Aurousseau en Chine, et les achats faits au Japon, soit par M. Peri, soit par commandes, n'ont cessé d'accroître ce fonds. L'inventaire comporte actuellement 2932 numéros, soit 107 numéros pour les ouvrages de grand format (cote G), 543 numéros pour les ouvrages de petit format (cote P) et 2282 numéros pour les ouvrages de format moyen (pas de cote). La plupart de ces livres ont été reliés à la façon européenne; comme on n'a pas régulièrement inscrit à l'inventaire le nombre des fascicules de chaque ouvrage, il n'est guère possible aujourd'hui de déterminer le nombre total de fascicules; une approximation serait sans intérêt.

D'ailleurs, ce chiffre ne pourrait servir de terme de comparaison pour fixer la valeur quantitative du fonds chinois de l'Ecole. En effet, la façon dont sont établis les catalogues des bibliothèques chinoises d'Europe ne permet aucune comparaison; quant à ceux des bibliothèques de la Chine et du Japon, les totaux qu'on y trouve sont rarement établis par fascicules (2), le plus souvent par chapitres (kiuan 卷), parfois par ouvrages (pou 部 ou tchong 種). Ainsi la collection du Sseu k'ou ts'iuan chou (nous entendons ici les ouvrages copiés, tchou lou 菩 錄, soit environ un tiers des ouvrages catalogués dans le Sseu k'ou ts'iuan chou tsong mou) comprend 3460 ouvrages. La bibliothèque du T'ien-yi ko 天 一 閣 à Ning-po conprenait 4094 ouvrages. La bibliothèque provinciale de Nankin, une des meilleures de Chine, comprend 2548 ouvrages (plus un fonds courant, t'ong-tch'ang lei 通 常 類). On voit par ces quelques chiffres que la bibliothèque chinoise de l'Ecole paraît être dans une bonne moyenne; toutefois cette comparaison est assez illusoire; à ne considérer que le nombre des fascicules, il faut remarquer que, contrairement aux bibliothèques précitées, celle de l'Ecole est particulièrement riche en éditions collectives, souvent volumineuses: elle comprend plus de 200 ts'ong-chou 叢 書. On est donc réduit à des appréciations subjectives pour l'évaluer, même quantitativement.

A ce dernier point de vue, si on la compare aux fonds chinois des bibliothèques d'Europe et d'Amérique, elle ne le cède sans doute (mais de beaucoup) (3) qu'au fonds de la Bibliothèque Nationale de Paris. En Chine, elle doit correspondre à une grande bibliothèque publique, telle qu'il en existe maintenant dans les principales villes.

<sup>(1)</sup> Cf BEFEO, 1, 283; II, 216, 441; III, 541.

<sup>(2)</sup> Voici cependant un chiffre: la bibliothèque provinciale du Tchö-kiang, au Wenlan ko 文欄 閣 de Hang-tcheou, comprend 25.637 fascicules d'ouvrages chinois, sans compter l'exemplaire du Sseu k'ou ts'iuan chou qui occupe 34.844 fascicules.

<sup>(3)</sup> Le fonds acquis pour la Bibliothèque Nationale par M. Pelliot, en 1909 compte & lui seul 2072 numéros. Cf. P Pelliot. Répertoire des « Collections Pelliot A » et « B » du fonds chinois de la Bibliothèque Nationale. Toung pao, 1913, pp. 697-781.



STATUETTE AVEC PIÈCE DÉCORATIVE.

Marbre blanc. Art sino-grec, époque T'ang. H. de la statuette : o m. 23.

(Musée de Hanoi : D 616, 55 et 610, 13.)

Si l'on se place au point de vue de la rareté des ouvrages ou de l'ancienneté des éditions, il est évident (nous ne parlons pas des manuscrits et autres documents anciens récemment découverts par MM. Pelliot et Stein) qu'aucune des bibliothèques chinoises formées par les Occidentaux ne peut soutenir la comparaison avec celles de la Chine et du Japon. M. Pelliot avait acquis en 1901 deux raretés dont par la suite l'Ecole fit don à la Bibliothèque Nationale. La première est un exemplaire (incomplet) du Canon taoïque, Tao tsang 道 藏 (1); cet exemplaire est unique en Europe. La seconde est un exemplaire presque complet de l'édition princeps du T'ou chou tsi tch'eng 圖書集成, imprimée en 1726 avec des caractères en cuivre; cet exemplaire, sur papier blanc, est également unique en Europe (2). Parmi les ouvrages de valeur que possède encore l'Ecole, on peut citer trois fascicules du Yong-lo ta tien (3); un exemplaire manuscrit du Pouo kou t'ou lou 博 古 圖 錄, provenant de la bibliothèque privée de l'empereur K'ien-long, dont il porte le sceau (cet exemplaire est illustré de très fines peintures en couleurs; le premier des 30 fascicules qu'il comprend a malheureusement été perdu); un bel exemplaire de l'édition de 1696 du Keng tche t'ou 耕 織 圖; un exemplaire incomplet (35 fascicules sur 42) de l'édition originale (1749) du Si-ts'ing kou kien 西清古 總, de grand format, avec de belles planches. Enfin M. Aurousseau a acquis en 1912 deux manuscrits précieux: un exemplaire du Houa yi yi yu 華 夷 譯 語, dont il a été question plus haut (1), et l'original d'un ouvrage qui n'a jamais été imprimé (i). D'autres ouvrages relatifs à l'Annam, perdus en Chine, ont été retrouvés au Tonkin, par exemple le Ngan-nan tche yuan 安 南 志原 de Kao Hiong-tcheng 高龍 徽, dont une édition est en préparation (").

Mais ce n'est pas comme une collection de raretés qu'a été conçue la bibliothèque chinoise de l'Ecole. On a voulu en faire avant tout un instrument de travail. Aussi se distingue-t-elle, par le caractère des ouvrages qui la constituent, aussi bien des fonds chinois d'Europe que des bibliothèques de l'Extrême-Orient. Sur ceux-là, elle a l'avantage d'avoir été formée méthodiquement par des spécialistes réglant leur choix sur des principes bien définis et conscients des lacunes à combler; on sait que les fonds chinois de la Bibliothèque Nationale et du British Museum, par exemple, se composent

<sup>(4)</sup> Sur le Canon taoique, cf. P. Pelliot, BEFEO, II, 322, n. 2; VI, 399, n. 4; Ed. Chavannes et P. Pelliot, JA, 1913, I, pp. 325-328. Chavannes a donné dans le Toung pao (1912, pp. 126-127) un dépouillement de l'exemplaire de Paris.

<sup>(2)</sup> Cf. P. Pelliot, BEFEO, II, 133, et L. Giles, An alphabetical index to the Chinese Encyclopædia (Londres, 1911), p. xviii.

<sup>(3)</sup> Cf. leur dépouillement par M. L. Aurousseau, BEFEO, XII, IX, 87.

<sup>(4)</sup> Cf. p. 274, n. 1.

<sup>(5)</sup> Cf. BEFEO, XII, IX, 202; XIV, IX, 43; XX, IV, 76.

<sup>(6)</sup> BEFEO, XX, IV, 77.

d'éléments de provenance et de valeur fort diverses; ainsi celui de la Bibliothéque Nationale comprend une importante section d'ouvrages chrétiens, dont l'intérêt sinologique est assez restreint. Quant aux bibliothèques de l'Extrême-Orient, leur formation repose sur des principes différents. Ou bien ce sont des collections d'éditions rares : tel est le cas, par exemple, des collections du T'ien-vi ko et de Nankin, mentionnées ci-dessus; ou bien ce sont des fonds courants, et alors ils sont généralement inférieurs à celui de l'Ecole. D'autre part, dans la plupart des bibliothèques de Chine, on a conservé la division traditionnelle en classiques, historiens, philosophes et collections littéraires: or cette dernière catégorie y est toujours la plus considérable; l'Ecole, au contraire, est assez pauvre en tsi 集; notre point de vue n'est pas le même que celui des Chinois, et les membres de l'Ecole ont naturellement acquis ce qui nous intéresse plus immédiatement; ainsi la bibliothèque de l'Ecole comprend toutes les monographies provinciales (t'ong tche 通 志) existantes, sauf une (celle du Hou-pei), soit vingt en tout sans compter les suppléments (1); elle est très bien fournie en ouvrages relatifs à la bibliographie, à la lexicographie, à l'histoire, aux pays étrangers et surtout, ainsi que nous l'avons déjà dit, en ts'ong-chou.

Ensin le trait le plus caractéristique de cette bibliothèque est sa commodité. Tout d'abord, un nombreux personnel de lettrés permet d'éviter les fastidieuses recherches matérielles. Mais nous voulons parler surtout du catalogue, qui, croyons-nous, est unique en son genre. Les Chinois ont fait de savants catalogues de leurs grandes bibliothèques, mais qui ne sont pas conçus du point de vue pratique. Dans les index sur fiches des fonds courants des bibliothèques publiques, on trouve parfois un dépouillement des ts'ong-chou, mais la fiche porte simplement: « tel ouvrage, édition de tel ts'ong-chou ». Dans le catalogue sur fiches du fonds chinois de l'Ecole, toutes les collections ont été intégralement dépouillées, sans en excepter d'immenses comme le Tripitaka en ses deux éditions avec le Supplément à l'édition de Kyōto, ou encore le Ts'iuan T'ang wen 全 唐文 et le Ts'iuan T'ang che 全唐詩. Chaque édition de chaque ouvrage a sa fiche particulière sur laquelle sont portées, outre le titre, le nombre de chapitres, la cote et le numéro, toutes les indications (rédigées en chinois) qu'on a pu trouver dans cette édition même sur les noms, appellations, surnoms et lieux d'origine des auteurs, commentateurs et éditeurs, l'époque où ils vécurent, la date de publication de l'ouvrage et celle de l'édition, les matières préliminaires (décrets impériaux, rapports au tròne, avant-propos, tables des matières, etc.), les préfaces et postfaces avec leurs dates et les noms et lieux d'origine de leurs auteurs, etc.. Ces fiches sont au nombre de plus de 45.000; si l'on compare ce chiffre à celui qui a été donné

<sup>(!)</sup> L'Ecole possède en outre une quarantaine de monographies préfectorales (fou tche 府志) et une soixantaine de monographies de tcheou M et de hien 縣.

plus haut pour les ouvrages correspondant à des numéros d'inventaire, on peut se rendre compte de l'importance énorme des éditions collectives et en même temps des difficultés que crée aux chercheurs un tel mode de publication; un catalogue comme celui de l'Ecole écarte entièrement ces difficultés. Ce catalogue sera publié. Les titres des ouvrages seront classés par ordre alphabétique de transcription; une seconde partie comprendra l'index des noms d'auteurs, également classés par ordre alphabétique de transcription. Le catalogue proprement dit est terminé. Le travail de transcription des titres d'ouvrages est commencé; l'index des noms d'auteurs est en bonne voie.

En résumé, si la bibliothèque de l'Ecole ne peut prétendre à la première place ni par le nombre ni par la rareté des ouvrages qu'elle renferme, il n'existe pas actuellement d'instrument plus commode ni qui réponde mieux aux exigences de la science occidentale.

Les travaux exposés ci-dessus en sont la meilleure preuve. Ils assurent à l'Ecole, dans le domaine sinologique, une place digne de la grande tradition qu'elle représente. Tout en n'en retenant que l'aspect technique, nous espérons avoir suffisamment montré quel progrès notable ils ont fait faire à nos connaissances sur une civilisation qui éveille aujourd'hui la curiosité du monde entier.

#### **JAPON**

La position qu'occupe le Japon en Extrême-Orient autant que les ressources et les facilités qu'il offre pour l'étude de la Chine et du bouddhisme, bibliothèques, musées, collections etc., ne permettaient pas à l'Ecole de se désintéresser de ce pays, où de nombreux savants et érudits poursuivaient des études similaires des siennes et parfois identiques, notamment sur l'archéologie, l'histoire, l'art de la Chine et du bouddhisme. Le Japon lui-mème offrait d'ailleurs nombre de problèmes dignes de retenir l'attention de tout orientaliste.

Ce fut l'art qui attira d'abord M. Maitre. A la suite d'un premier voyage au Japon, antérieur à son entrée à l'Ecole, il faisait paraître en 1911 dans la Revue de l'art ancien et moderne (t. IX, fasc. 46, pp. 49-68, et fasc. 47, pp. 111-132) une intéressante étude sur L'art du Yamato. Son but était de montrer « qu'on ne saurait faire tenir... l'histoire de cet art [japonais] dans les limites des cinq ou six derniers siècles, et qu'il avait déjà connu, à l'époque lointaine où le bouddhisme faisait au Japon son apparition triomphale, une période d'incomparable splendeur ». Trop de gens en effet ne connaissent de cet art que ses manifestations modernes et ignorent totalement les œuvres puissantes et souvent parfaites dont, au VIIe et au VIIIe siècle surtout, il enrichit les nombreux temples de Nara et de la province de Yamato, où se concentraient alors la civilisation et la vie même du Japon. Ce sont ces œuvres, du moins les principales d'entre elles, dont s'occupa M. Maitre. Il s'efforça, autant que le permettaient les connaissances de l'époque, de déterminer l'origine de cet art qui pose un problème étrange, car il semble apparaître soudain, complètement constitué, avec une technique et des procédés développés et fixés, et produire du premier coup des œuvres parfaites. Avec un goût très sûr, parmi la multitude d'œuvres où se manifeste nettement l'influence sino-coréenne, grace à laquelle apparaissent même çà et là des traits semblant venir en droite ligne de l'Inde, il en discerna quelques-unes où s'affirme déjà l'originalité propre du génie japonais dans un réalisme d'une sincérité et d'un charme très prenants. L'auteur n'a pu dans ce travail qu'indiquer ou effleurer plusieurs des questions que soulève, dans son ensemble et dans quelques-uns de ses représentants, l'art si remarquable du Yamato, questions dont il est à craindre que quelques-unes demeurent insolubles faute de documents, et sur quelques autres desquelles les récentes découvertes des Japonais en Corée ont projeté depuis une heureuse lumière.

L'attention de M. Maitre se porta ensuite sur l'histoire, et il lui parut avec raison que la première tàche à entreprendre était l'étude critique aussi complète que possible des textes sur lesquels elle s'appuie. De là ses articles sur La

littérature historique du Japon des origines aux Ashikaga (1). Non que cette étude ait été négligée antérieurement, surtout en ce qui concerne les textes les plus anciens: l'école historique indigène du XVII<sup>e</sup> siècle l'avait inaugurée : les grands wagakusha 和學者 du XVIIIe, surtout Motoori Norinaga et Hirata Atsutane, l'avaient reprise et poussée assez loin; mais leurs travaux étaient souvent viciés par des idées préconçues et étaient de plus difficilement accessibles aux étrangers. Les premiers japonisants s'en étaient préoccupés, et à ce point de vue les introductions dont MM. Chamberlain et Aston avaient fait précéder leurs traductions du Kojiki 古事記 et du Nihongi 日本紀 sont de haute valeur. Mais, outre qu'elles sont assez brèves, chacune d'elles ne traite à peu près que de l'ouvrage auquel elle est jointe. Il n'existait pas de travail d'ensemble, d'étude critique portant sur tous les textes historiques, et c'est cette grave lacune, vivement ressentie par tous ceux qu'attirait l'étude de l'histoire du Japon, que M. Maitre se proposa de combler. Après une introduction générale traitant de La transmission des textes, puis des Origines de l'écriture et de l'histoire, enfin de La transmission des légendes et les Kataribe, l'auteur aborde l'étude directe des textes, et d'abord du Kujiki 舊 事 紀. Cet ouvrage a longtemps été considéré, grâce à l'artifice de son auteur, comme le plus ancien, et par suite le plus important, des trois livres fondamentaux du shintoïsme: on l'identifiait aux Annales rédigées par Shōtoku Taishi en 621. soit un siècle avant le Kojiki (712) et le Nihongi (720). Toutefois on savait. par ce dernier ouvrage, que les Annales de Shotoku avaient été presque entièrement détruites en 645; dès le XVIIIe siècle, le Kujiki était dénoncé comme apocryphe; toutesois l'authenticité en fut désendue jusqu'à l'époque contemporaine par certains auteurs, notamment M. Aston. Par un examen approfondi de cet ouvrage, M. Maitre établit que, si le texte de huit sur dix des livres qui le composent est simplement emprunté au Kojiki, au Nihongi et au Kogoshūi 右語 拾 讚 (807 ou 808), la matière des deux autres est originale. Le livre V contient les généalogies de deux familles, qui ne se retrouvent nulle part ailleurs: l'une d'elles, celle de la famille des Mononobe 物 部, ne serait pas postérieure à l'année 691 et constituerait ainsi le plus ancien document de la littérature historique japonaise qui nous soit parvenu. Le livre X comprend une liste des chefs territoriaux de l'ancienne féodalité, dressée en 702 et tenue à jour jusqu'en 823; or les Annales de Shotoku comportaient une liste du même genre : c'est cette circonstance qui aurait donné à l'auteur du Kujiki, dans le courant du IXe siècle, l'idée de placer sa compilation sous le patronage de ce prince, afin d'attribuer par là une autorité plus grande à la généalogie des Mononobe, ignorée par la tradition officielle. Dans la dernière partie de son travail (L'âge des dieux et le culte shintoïque), M. Maitre étudie

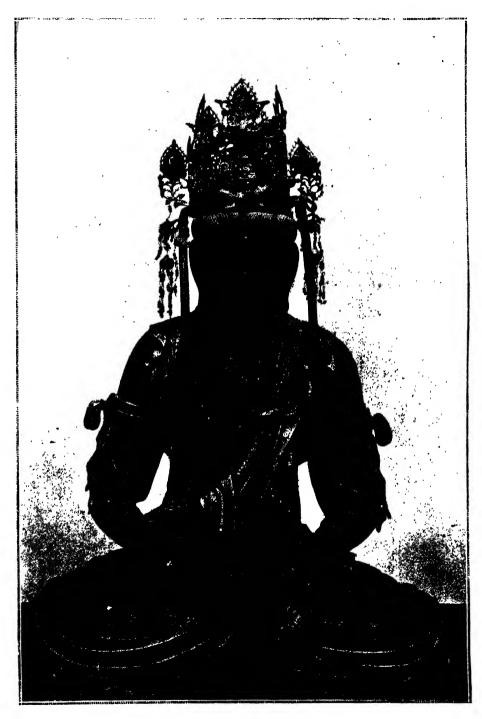

VAIROGANA. Bois doré, Art japonais, H. o.m., 78. (Musée de Hanoi: **D 91**, 6.)

les sources de nos connaissances sur le développement primitif de la religion nationale, aux points de vue de la mythologie et du culte. Il y montre l'importance des traditions et des généalogies familiales en ce qui concerne l'origine et la transmission des légendes; ces traditions ne concordaient pas toujours avec celles que les empereurs avaient fait prévaloir, ainsi qu'en témoignent, d'une part les éléments hétérodoxes du Kujiki, de l'autre le Kogoshūi, également rédigé dans les intérêts particuliers d'une famille.

Dans le domaine bibliographique, il convient encore de mentionner une note du même auteur sur Une nouvelle édition du Tripitaka chinois (). Le sujet en est moins restreint que ne semble l'indiquer son titre. A propos de la publication du Tripitaka de Kyōto, M. Maitre esquisse une histoire des éditions du Canon bouddhique en Chine, en Corée et au Japon, et donne notamment des informations précises sur celles qui furent utilisées pour préparer la fameuse édition critique publiée à Tökyō de 1880 à 1885. On sait qu'en dehors des éditions anciennes du Canon, un grand nombre d'ouvrages bouddhiques perdus en Chine ont été conservés dans les monastères du Japon. Beaucoup de ces textes furentinsérés dans la section himitsu 秘密 de l'édition de Tökyo; d'autres constituèrent l'énorme Supplément de l'édition de Kyoto. Ces deux éditions, à la fois critiques et riches en textes inédits, sont devenues indispensables à tous ceux qui s'occupent du bouddhisme : c'est à eux que s'adresse l'étude de M. Maitre. Dans le même ordre d'idées, le Bulletin de l'Ecole est le seul périodique grâce auquel le monde savant européen ait été tenu au courant des publications japonaises relatives au bouddhisme, et renseigné en particulier sur les grands dictionnaires qui ont transformé les conditions du travail dans ce domaine (2).

La contribution la plus importante de l'Ecole aux études japonaises est due à M. Noël Peri. Il publia dans le Bulletin, à partir de 1909, une série de remarquables Etudes sur le drame lyrique japonais. Depuis longtemps le nō, qui, par ses origines comme par ses procédés caractéristiques, offre certaines analogies avec la tragédie grecque, avait attiré l'attention des érudits européens; quelques spécimens isolés en avaient été traduits, notamment par M. Florenz; mais nul n'avait entrepris d'étudier à fond, d'une façon complète et intime, cette forme littéraire si originale. C'est cette tâche que s'est proposée M. Peri. Pour en faire comprendre la nouveauté et l'intérêt, il faut remarquer que, d'une façon générale, dans les études extrême-orientales. la littérature pure n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite. Les arts plastiques nous sont

<sup>(&#</sup>x27;) BEFEO, II, 341.

<sup>(3)</sup> Ces ouvrages ont été mentionnés soit dans les bulletins critiques, soit dans les notes bibliographiques. Au cours d'un compte rendu du Miroku jōdo ron de B. MATSUMOTO (BEFEO, XI, 439-458), M. N. PERI a étudié les textes du Canon chinois relatifs à Maitreya.

devenus assez familiers; la théorie musicale a été l'objet de travaux sérieux. Par contre, l'esthétique littéraire nous échappe encore en grande partie: en faisant conspirer l'érudition la plus solide avec une intelligence artistique pénétrante, M. Peri a réussi à lui arracher quelques-uns de ses secrets.

Il exposa tout d'abord dans une Introduction (¹) le but de ses études et en définit l'objet, qui est le sarugaku no nō, c'est-à-dire le drame lyrique tel qu'il se constitua définitivement aux XVe et XVIe siècles, sous les Ashikaga, dans des écoles héréditaires dont la principale fut celle des Kwanze 觀世 (²). Cette même Introduction comprend une bibliographie étendue et des observations générales sur le nō, sa mise en scène, les formes littéraires, musicales et plastiques dont il use, sa structure, etc.; aussitôt après sa publication, elle fut signalée au Japon dans une revue spéciale, consacrée aux études sur le nō (³); une tra luction intégrale en parut plus tard dans la même revue (¹).

Pour illustrer cette première étude, M. Peri a donné la transcription et la traduction de cinq pièces, « dans l'ordre même qu'elles suivraient sur les programmes des représentations » ( $\tilde{}$ ). Chacune d'elles représente l'une des cinq (ou six) classes entre lesquelles sont distribués les  $n\bar{o}$  au point de vue de l'exécution; leur ensemble permet ainsi de se rendre compte de toutes les variétés du genre. Elles se répartissent de la façon suivante :

- 1° Une « pièce de choses divines », Oimatsu, par Seami Motokiyo, le second des Kwanze. Cette pièce peut également occuper, à titre de « nō de souhaits heureux », la sixième place sur les programmes. Elle se rapporte au culte de Sugawara no Michizane (845-903), dont M. Peri avait précédemment eu l'occasion d'étudier la biographie (<sup>6</sup>).
- 2° Une «pièce d'homme» (ou «pièce d'Asura»), Atsumori, du même auteur. L'esprit de ce guerrier apparaît à son propre meurtrier, devenu moine, dont les prières le tirent de la voie des Asuras. Dans un appendice, M. Peri a traduit une description de la bataille d'Ichi-no-tani (1184) tirée d'un ouvrage du XIII° siècle, le Gempei seisui ki 原子感衰犯.

<sup>(1)</sup> BEFEO, IX, 251 et 707.

<sup>(2)</sup> Dans son compte rendu de l'Histoire de la littérature japonaise de K FLORENZ (BEFEC), VII, 393-400), M. Perl a donné quelques éclaircissements sur les rapports du sarugaku no no avec les formes qui le précédèrent, notamment le dengaku no no.

<sup>(3)</sup> Furuichi Koi 古市 公威. Les études sur le no chez les étrangers Nogaku能學, t. VIII (1910), no 7, pp. 37-39. Cet article fut rédigé sur la prière du directeur de la revue, M. Ikeuchi Nobuyoshi 池內信嘉. a Il y a dans notre pays un grand nombre d'érudits », déclare l'auteur, « mais nous avons le regret de constater qu'aucun d'entre eux n'a poussé ses recherches aussi loin que M. Peri. »

<sup>(3) 1</sup>b., t XI (1913), no 1, appendice.

<sup>(5)</sup> BEFEO, XI, 111; XII, v; XIII, tv.

<sup>(6)</sup> Compte rendu de l'Histoire du Japon de J. MURDOCH (BEFEO, X, 710-724).

- 3° Une « pièce de femme », Sotoba-Komachi, par Kwanami Kiyotsugu, le premier des Kwanze. La mystique bouddhique y est mise à la scène avec un art subtil.
- $4^{\circ}$  Une « pièce d'actualité » (représentant des scènes qui appartiennent au monde où nous sommes), Ohara go  $k\bar{o}$ , par Seami Motokiyo. Le texte presque entier en est emprunté au Heike monogatari.
- 5º Une « pièce de démon », Aya no tsuzumi, attribuée au même auteur, mais dont la composition paraît remonter plus haut. Cette dernière pièce est un chef-d'œuvre de symbolisme à la fois puissant et raffiné.

La traduction de ces cinq pièces, avec l'introduction qui la précède, vient d'être rééditée à Paris en un élégant volume qui ne peut manquer d'attirer l'attention du public lettré de France (1).

Dans le dernier tome du Bulletin (XX, 1), M. Peri a donné la traduction (sans transcription du texte) d'une nouvelle série de cinq  $n\bar{o}$ , dont voici les titres:

- $1^{\circ}$  Miwa, par Seami Motokiyo. Ce titre est emprunté au nom d'un des plus anciens sanctuaires shintoïques du Japon. On y vénère une divinité dont la principale légende, qui rappelle le mythe de Psyché, forme le fond du  $n\bar{o}$ .
- 2° Tamura, du même auteur. Cette pièce célèbre une expédition dirigée contre les Ainus par Sakanoe no Tamuramaro, dans les premières années du IX° siècle.
- 3° Eguchi; l'auteur de cette pièce n'est pas connu avec exactitude. Elle a trait à l'entrevue d'un moine-poète et d'une courtisane, au XII e siècle.
- 4° Kinula, par Seami Motokiyo, est fondé sur une légende d'origine chinoise.
- 5° Matsuyama-kagami, d'auteur inconnu. Le sujet en est un conte populaire très connu, dans lequel une jeune fille voit apparaître dans un miroir l'image de sa mère défunte.

En dehors de ses études sur la littérature dramatique, M. Peri s'est occupé, d'ailleurs accessoirement, du bouddhisme japonais. Dans son travail sur Le dieu Wei-t'o, il a cherché à déterminer l'origine d'une tradition populaire, répandue au Japon, qui attribue à ce personnage une grande rapidité à la course (²). Il a réuni ailleurs (³) quelques données sur l'histoire du culte de Hārītī dans les monastères japonais, où l'introduisit Nichiren au XIII° siècle, et le développement qu'il subit en pénétrant dans le peuple; il fut amené à cette constatation curieuse qu'au Japon, comme actuellement dans l'Inde du Nord, Hārītī n'est plus la dispensatrice de la fécondité, mais la protectrice

<sup>(1)</sup> Noël Peri. Cinq no. Paris, 1921 (Collection des Classiques de l'Orient, vol. V.)

<sup>(2)</sup> BEFE(), XVI, III, 52-54. Cf. supra, p. 355.

<sup>(3)</sup> Hārītī, la Mère de-démons. Ib, XVII, tti, 64-65 et 77-81.

des enfants. Enfin il a signalé l'existence au Japon d'une légende incorporée au Mahā-ummagga-jātaka (1). Cette légende est à l'origine d'un culte local, de caractère shintoïque, qui était en honneur dès le X° siècle dans un village de la province d'Izumi. Elle apparaît au Japon sous une forme, ou plutôt avec certains éléments qu'ignorent les textes du bouddhisme septentrional, mais qui se retrouvent dans le jātaka pāli et dans les bas-reliefs de l'Ananda-paya à Pagan (2); elle pourrait donc s'y être introduite par la voic des mers du Sud et de la Malaisie.

M. Peri s'est encore attaché à faire connaître et à recueillir les documents relatifs aux pays étrangers qui sont conservés au Japon. De là une note sur un petit texte persan recueilli en 1917, au port de Ts'iuan-tcheou (Zaitun), par un moine japonais, et qui se trouve aujourd'hui au musée de Kyōto; un itinéraire du Japon en Inde, rédigé par un ami de ce moine, est conservé dans le même musée (3). En 1913, M. Peri put faire copier au Japon une série de documents relatifs à l'Indochine orientale: un plan d'Ankor Vat, dérivant de celui qui fut présenté dans la première partie du XVII<sup>e</sup> siècle au shōgun lyemitsu; un plan de la baie de Tourane, conservé dans le ten ple familial d'une famille d'armateurs de Nagoya; quelques documents annamites et cambodgiens; et surtout de nombreuses pièces conservées dans deux familles d'anciens armateurs, les Suminokura et les Kadoya (ou Matsumoto), et qui présentent un réel intérêt pour l'histoire des relations commerciales entre le J pon et l'Annam au XVII<sup>e</sup> siècle (4).

Ses notes sur les recherches et les découvertes des archéologues japonais en Chine (°) et en Asie centrale (°) s'adressent plus spécialement aux sinologues.

Pour compléter cet exposé, il reste à mentionner les chroniques du Japon publiées périodiquement dans le Bulletin et souvent fort substantielles (7),

<sup>(1)</sup> Un conte hindou au Japon. Ib., XV, 111, 1.

<sup>(2)</sup> Cf. Ed. HUBER, BEFEO, XI, 3.

<sup>(3)</sup> Un document persan retrouvé au Japon. JA, 1914, I, pp. 658-667. Cette pièce avait été signalée par M. Pelliot, d'après une photographie prise au Japon par des érudits chinois, dans le Journal Asiatique de 1913, II, pp. 181-185.

<sup>(3)</sup> Cf. le rapport de M. Peri sur sa mission BEFEO, XVIII, vii, 106. [Au moment où s'achevait la rédaction de ce fascicule, nous avons eu à déplorer la mort de M. Peri survenue le 25 juin 1922. Ses recherches sur les relations du Japon et de l'Indochine étaient assez avancées pour que nous puissions espérer les publier prochainement.]

<sup>(3)</sup> Une mission archéologique japonaise en Chine, BEFEO, XI, 171. Cf. supra, pp. 373-374.

<sup>(</sup>ii) Sur la mission envoyée au Turkestan par le Nishi-Hongwanji de Kyōto, cf. BEFEO, IX, 626; X, 651-654; XIII, vII, 69. M. H. MASPERO a dégagé des volumes de planches publiés à la suite de cette mission quelques-unes des données qu'ils apportent, d'une part sur l'histoire du royaume de Toursan, de l'autre sur celle de l'art sérindien et chinois vers les VIIe et VIIIe siècles. BEFEO, XV, IV, 57-64.

<sup>(7)</sup> M. Cl.-E. MAITRE a notamment inséré dans l'une d'elles une étude approfondie sur les origines historiques et les causes diverses de la guerre russo-japonaise. BEFEO, IV. 499-522.

puis à dire quelques mots des collections japonaises du Musée et de la bibliothèque de l'Ecole.

La section japonaise du Musée est relativement peu importante quant au nombre des pièces qui la constituent, mais elle en compte qui sont de premier ordre. M. Maitre acquit à Kyōto, en 1910, deux statues anciennes, dont l'unc, représentant Kwannon debout dans un tabernacle doré, et remontant vraisemblablement au IXe ou au Xe siècle, est un spécimen exquis de cette sculpture sur bois où la piété japonaise s'exprima avec une grâce si captivante (1). La même année, M. Peri rapporta une série de vingt-huit gardes de sabre (tsuba) et plusieurs estampages de maîtres connus (2). D'autres sculptures furent acquises plus tard: une grande statue d'Amida, de l'époque de Kamakura (XIIIº siècle) (3), et deux délicates figures de bodhisattvas, en bois laqué et doré, de la même époque (4). En 1917, M. Peri acheta à Kyōto une paire de dvārapālas en bois d'un caractère fruste et énergique (commencement du VIIIe ou fin du VIIe siècle) (5), puis, l'année suivante, une statue de Vairocana assis sur une fleur de lotus sortant des eaux, d'un style assez élaboré (XVe siècle), mais sans nulle mièvrerie (6). Mentionnons enfin une série de porcelaines (7), puis quelques pièces qui témoignent des rapports anciens du Japon avec l'Indochine, et tout d'abord une garde de sabre trouvée par Jean Commaille à Ankor, en 1910 : elle est signée d'un nom porté par des armuriers fameux à la fin du XVIe siècle; on sait par le Dagh Register de la Compagnie néerlandaise des Indes qu'il existait à Ankor Vat, au XVII siècle, une petite colonie japonaise; le plan d'Ankor Vat dont nous avons parlé plus haut en est une autre preuve (8). En 1916, M. Peri put acquérir deux vases en faïence, d'un genre connu au Japon sous le nom de « fabrication de Giao-chi » (Kōchi yaki) (1). Il fut moins heureux en ce qui concerne les « tissus de Čampā » (Senjō-koku ori) (10).

Le fonds japonais de la bibliothèque comprend actuellement, d'une part 805 ouvrages en 2682 volumes brochés ou reliés à l'européenne (cote J), de l'autre 533 ouvrages en 3909 fascicules brochés à la japonaise (cote N), soit en tout 1338 ouvrages.

Parmi ceux qui appartiennent à la seconde catégorie, on peut mentionner les quelques raretés suivantes : un exemplaire de l'édition originale du Shūko

<sup>(1)</sup> Cf BEFEO, X, 267.

<sup>(2)</sup> Cf. ib., 651.

<sup>(3)</sup> Cf. ib., XVI, v, 65, et pl 111.

<sup>(4)</sup> Cf. ib., XVII, vi, 44, et pl. III.

<sup>(5)</sup> Cf. ib., ib.

<sup>(6)</sup> Cf. ib., XVIII, x, 55-56, et pl. VII.

<sup>(7)</sup> Cf. ib., ib , pl. VIII X.

<sup>(8)</sup> Cf. ib., XI, 244.

<sup>(9)</sup> Cf. ib., XVI, v, 95, et pl. IV.

<sup>(10)</sup> Cf. ib, XIII, vii, 107-108.

jusshu 集 古 十 種, recueil archéologique illustré, œuvre de Matsudaira Sadanobu 松平定信 (1758-1829); - une édition ancienne du Genji monogatari, avec postface de 1650; - l'édition originale (Tokyo, 1786) du Sangoku tsūran zusetsu 三國通覽圖說, ouvrage de Hayashi Shihei 林子平 relatif à la Corée et aux îles Ryūkyū et Ezo; à cause des tendances politiques qui s'affirment dans cet ouvrage, les planches ayant servi à l'imprimer furent détruites par ordre des shogun Tokugawa; - un exemplaire incomplet (cinq fascicules sur six) d'une collection de textes de no commentés, intitulée Ai shimai tsuki 間 仕 舞 附, probablement la plus ancienne du genre (Kyōto, 1686; cf. BEFEO, XI, 266); - une édition de 1646 du Taikōki 太陽 配 de Kose Michiyoshi 小瀬道 喜 (Kose Hoan), antérieure à celle de 1661 que mentionne seule le Kokusho kaidai 國 書 解 顧 (p. 1265); les planches ayant servi à l'impression de cet ouvrage furent également détruites par ordre des Tokugawa: — un exemplaire de l'édition de 1664 du Fusō inintsuden 扶桑 騰強 傳, recueil biographique compilé par le moine Gensei 元 酞 (1623-1668); sur cet exemplaire, une collation avec un autre texte du même ouvrage a été faite à l'encre rouge par le célèbre jusha 儒者 Itō Jinsai 伊 藤 仁 恋 (1527-1705); — une intéressante série de gazettes officielles imprimées à Kyōto au moment de la restauration de Meiji: le Dajōkwan nisshi 太 酸 官 日 誌 (années 1868 à 1870), le Tōkyōjō nisshi 東京城日誌 (1868-1869), le Kyōtofu nisshi 京都府日誌 (1868-1869), le Chindai nisshi 鎮喜日誌 (1868), le Goshinsei gyōkō chū anzaisho nisshi 御親征行幸中行在房 日誌 (1868), le Kōjō nisshi 江城日誌 (1868), le Tōjun nisshi 東巡日誌 (1868), le Tosei nisshi 東征 日 誌 (1868-1869), le Chinjufu nisshi 鐵守 帝 日誌 (1868), le Kwaigai shimbun 海外新聞(1870), journal officiel d'information sur les pays étrangers; enfin les deux premières années (1872-1873) du Yubin hōchi shimbun 郵 便 報 知 新 聞, un des premiers journaux non officiels rédigés à l'imitation de la presse européenne.



Statuette de Hitamaro. Grès de Bizen. Art japonais. II. o m. 27. (Musée de Ilanoi: **D 93**, 22.)

tomes parus, 1915-1921; un album consacré spécialement aux fresques peintes sur les murs des tombes anciennes a été édité en 1916 par les soins du musée de la famille royale de Corée sous le titre de Chôsen kofun hekigwa shū 朝鮮 古墳 聚 葉狼). Des publications du même genre se rapportant proprement au Japon, et dont l'Ecole possède un grand nombre, nous ne mentionnerons que le Tōei shukō 東瀛珠光 (6 tomes, 1908-1909; édition du Shimbi shoin), magnifique recueil de reproductions des objets anciens conservés dans le trésor impérial.

## ORGANISATION SCIENTIFIQUE.

Après avoir résumé les travaux publiés par l'Ecole française sur chacune des parties de son programme d'études, il ne sera pas inutile de compléter ces renseignements par un aperçu d'ensemble de son outillage scientifique et des institutions extérieures qui lui prêtent leur concours.

BIBLIOTHÈQUES. — Le principal instrument des recherches de l'Ecole est sa bibliothèque, dont elle commença la formation dès ses débuts et qu'elle a portée maintenant à un haut degré de développement. Nous avons donné cidessus, dans les chapitres consacrés à l'Indochine annamite (p. 246), à la Chine (p. 383) et au Japon (p. 395) quelques renseignements sur les sections de la bibliothèque provenant de ces divers pays. Il existe en outre : 1° une bibliothèque européenne (1) contenant une série aussi complète que possible des ouvrages concernant l'Indochine et un choix de ceux relatifs à l'Inde et à l'Extrême-Orient; 2° un fonds de manuscrits (autres que les manuscrits annamites, chinois ou japonais, lesquels sont fondus avec les imprimés); 3° une collection d'estampages. Voici le tableau général de ces dernières sections au début de 1921:

|                                           | Nombre<br>d'ouvrages. | Nombre<br>de volumes. |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Livres européens                          | 6.257                 | 15.105                |
| Cartes et plans                           | 818                   |                       |
| Manuscrits:                               |                       |                       |
| Fonds cambodgien. Olles 272 \ Papier 68 \ | 340                   |                       |
| — laotien {Olles658}                      | 682                   |                       |
| — siamois                                 | 100                   |                       |
| - thai                                    | 94                    |                       |
| — môn Olles, 86                           |                       |                       |
| — birman                                  | 14                    |                       |
| — čam                                     | 37                    |                       |
| - lolo                                    | 13                    |                       |

<sup>(1)</sup> Un catalogue alphabétique du fonds européen a été publié: Inventaire alphabétique de la bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient (fonds européen). Hanoi, 1916-1917. 977 pages + une table méthodique de 158 pp. Ce catalogue englobe deux fonds spéciaux: 1° les livres en langues orientales (fonds M.); 2° les cartes et plans.

| Divers. | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2  |
|---------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Fonds f | ran | çai | s . | ٠ |   |   |   |   | • | c |   | • | 54 |

Estampages d'inscriptions (Cambodge, Čampa, Laos (1).

a) Estampages en blanc . . . 845 ( b) Estampages en blanc et noir. 364)

Outre la grande bibliothèque de Hanoi, il faut mentionner la bibliothèque royale de manuscrits laotiens créée à Luang Prabang sous le contrôle de l'Ecole (supra, p. 311) et les petites bibliothèques spéciales annexées au Musée čam de Tourane et à la Conservation d'Ankor.

Musées. — L'Ecole française possède deux Musées archéologiques: le musée général de Hanoi (p. 54) et le musée čam de Tourane (p. 73). Il existe pour le premier un guide illustré à l'usage des visiteurs (²) et pour le second un catalogue complet (³). L'Ecole avait également formé dans la capitale du Cambodge une « Section des antiquités khmères du Musée de l'Indochine » (supra, p. 27), dont le catalogue a été publié en 1912 (³); cette collection fut incorporée en 1919 au nouveau Musée Albert Sarraut de Phom Peñ, tout en restant, sous le titre de « Section archéologique », soumise au contrôle scientifique de l'Ecole française (p. 40). Il existe à Ankor Thom un dépôt destiné à recevoir provisoirement les sculptures de valeur exhumées au cours des travaux, et définitivement les fragments dont l'intérêt est purement documentaire et ne justifierait pas l'exposition publique. Enfin un petit musée laotien est en voie d'aménagement à Vieng-Chan.

Les musées ont un puissant intérêt, d'abord pour les Européens cultivés, qui y trouvent des spécimens choisis et authentiques des arts d'Extrême-Orient, ensuite pour les indigènes et notamment pour les ouvriers d'art qui viennent y chercher des inspirations et des modèles. On appréciera la faveur dont ils jouissent par la statistique des visiteurs du Musée de Hanoi, le seul où les entrées soient contrôlées.

| Années | Européen <b>s</b> | Indochinois | Chinois | Japonais   | Nombre total<br>des visiteurs |
|--------|-------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------|
| 1917   | 315               | 2.545       | 81      | <b>3</b> 0 | 2.971                         |
| 1918   | 357               | 3 • 5 1 6   | 113     | 46         | 4.032                         |
| 1919   | 377               | 3 • 57 1    | 143     | 88         | 4.171                         |
| 1920   | 352               | 3 • 163     | 102     | 23         | <b>3.64</b> 0                 |

<sup>(1)</sup> Pour les estampages annamites et chinois, v supra, pp 247 et 382.

<sup>(2)</sup> H. PARMENTIER. Guide au Musée de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Hanoi, 1915, in-16.

<sup>(3)</sup> ID Catalogue du Musée čam de Tourane. BEFEO, XIX, III.

<sup>(1)</sup> In. Catalogue du Musée khmèr de Phnom Peñ BEFEO, XII, III.

Ainsi chaque année trois à quatre mille indigènes défilent devant les collections du Musée: il y a là un élément éducatif dont on ne saurait exagérer l'importance et qui, utilisé par les services ou établissements techniques (Ecole professionnelle, Travaux Publics, Musée industriel et commercial), a déjà eu sur les industries d'art du Tonkin des effets sensibles.

Commissions des antiquités. — Le Directeur de l'Ecole française est assisté, dans la tâche qui lui incombe d'assurer la conservation des monuments historiques, par deux commissions. L'une est la « Commission des antiquités du Tonkin », qui siège à Hanoi sous sa présidence. Créée en 1901 (¹), elle a depuis vingt ans, avec une activité intermittente mais réelle, protégé dans la mesure du possible les anciens monuments annamites. Parmi ses membres les plus actifs ont figuré MM. Dumoutier, Babonneau, Grossin, Vildieu, Bonifacy, d'Argence, Hoàng-trọng-Phu, Thân-trọng-Huế. L'autre est la Commission des antiquités du Cambodge, instituée dès 1905 (²) et réorganisée en 1919 (³): elle siège à Phnom-Peñ; le Résident supérieur au Cambodge la préside et en nomme les membres sur la proposition du Directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Correspondants. — Un arrêté du 10 mars 1902 (†) a créé une classe de correspondants de l'Ecole française d'Extrême-Orient nommés par le Gouverneur général sur la proposition du Directeur de l'Ecole. Ce titre peut être conféré à quelques savants étrangers (5); mais il a surtout pour but d'assurer à l'Ecole, dans les provinces où ses membres ne passent qu'à de rares intervalles, des représentants permanents pouvant intervenir pour empêcher les actes de vandalisme, sauver les trouvailles archéologiques, constater les infractions à la législation des monuments historiques et se livrer sur place à toutes enquêtes utiles aux recherches de l'Ecole. Parmi ceux dont la collaboration a été la plus importante, on peut citer MM. Cadière, Durand, G. Maspero, Odend'hal, L. de Lajonquière, Bonifacy, Meillier, Groslier, Sallet, G. Cœdès, Henri de Pirey.

<sup>(1)</sup> Arrêté du 30 septembre 1901 (BEFEO, I, 417) complété par celui du 3 novembre 1914. Arrêtés nommant les membres de la Commission: 1er octobre 1901, 20 février et 10 septembre 1905, 3 novembre 1914, 20 mai 1918, 14 juin 1921.

<sup>(2)</sup> Arrêté du 3 octobre 1905, BEFEO, V, 513

<sup>(3)</sup> Arrêté du 12 août 1919. Ibid, XIX, v, 143.

<sup>(4)</sup> BEFEO, II, 234. Modifié par l'arrêté du 2 février 1905 (ib. V, 251). — Arrêtés nommant des correspondants de l'Ecole française: 8 mars et 10 décembre 1903; 14 février 1905; 7 mars 1906; 29 mars 1907; 23 août 1908; 9 mars, 14 mars et 27 avril 1910; 28 mai 1912; 6 avril 1916; 1er mars 1920.

<sup>(5)</sup> Tels le D'Brandes, le prince Damrong Rachanubhab, le col. Gerini, MM. Duroiselle, J. Ph. Vogel, Takakusu.

\* \_

O tre les établissements qu'elle gère ou contrôle (1) et les organismes auxiliaires qui collaborent avec elle dans la colonie, l'Ecole française est reliée à quelques institutions métropolitaines: l'Académie des inscriptions et Belles-lettres, le Collège de France, la Commission archéologique de l'Indochine.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. — L'Académie exerce le patronage scientifique de l'Ecole française et nomme une commission spéciale pour suivre la marche de l'institution. Elle fait choix du Directeur, qui doit être nommé pour six ans par décret du Président de la République, présente à la nomination du Gouverneur général les candidats aux fonctions de membre temporaire ou permanent de l'Ecole française et propose le renouvellement du mandat annuel des membres temporaires. Elle reçoit chaque année un rapport du Directeur de l'Ecole et entend en outre un rapport rédigé par un de ses membres (2). L'Académie a fréquemment recompensé par des prix ou facilité par des subventions les travaux de l'Ecole:

1902. D. Lacroix, Numismatique annamite. 1903. Mission Dufour-Carpeaux au Bayon.

» L. Cadière. Le Mur de Đồng-hới. 1904. A. Cabaton. Reches ches sur les Chams.

» H. Parmentier.

2° mission Dufour-Carpeaux au Bayon.

1905. Mission Pelliot en Asie centrale.

1907. Aymonier et Cabaton. Dictionnaire čam-français.

» L. de Lajonquière. Ethnographie du Tonkin septentrional.

» Mission Pelliot.

1908. Ed. Huber Sütrālaṃkāra. 1910. Mission Pelliot. Partie du prix Stanislas Julien. Subvention sur la fondation Garnier.

Prix ordinaire de l'Académie. Partie du prix Bordin.

Médaille de la Société des Architectes français.

Subvention sur la fondation Garnier.

id.

id.

Partic du prix St. Julien.

id.

Subvention sur la fondation Garnier.

Partie du prix St. Julien. Prix B<sup>on</sup> de Joest.

<sup>(1)</sup> En vertu de l'ordonnance royale du 13 avril 1922, l'Ecole de pâli de Phnom-Peñ est placée sous le contrôle scientifique de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

<sup>(2)</sup> E. Senart en 1904 (CR. 1904, p. 3); Ed. Chavannes en 1917 (CR. 1917, p. 380); H. Cordier en 1918-1920 (CR. 1918, p. 356; 1920, p. 350).

1912. Ed. Huber. Ensemble de ses travaux.

1913. L. de Lajonquière. Inventaire des monuments du Cambodge.

1920. H. Maspero. Le dialecte de Tch'angngan sous les T'ang. Partie du prix Saintour.

Partie du prix Bordin.

Prix du Budget.

Collège de France un cours d'histoire et de philologie indochinoises, érigé en chaire magistrale par décret du 22 février 1920. Le professeur chargé de ce cours doit faire connaître en France les travaux et les découvertes qui se font en Indochine et assurer les relations de l'Ecole avec les corps savants de France et de l'étranger. Il est ex officio représentant de l'Ecole à Paris. Le titulaire de ce cours est, depuis la création, M. Louis Finot (1).

Commission Archéologique de l'Indochine. — Cette commission, rattachée à la Section d'archéologie du Comité des travaux historiques et scientifiques, fut instituée par arrêté du Ministre de l'Instruction publique en date du 18 janvier 1908, « à l'effet de recevoir et d'examiner toutes les communications relatives à la conservation des monuments archéologiques de l'Indochine ». Ce programme a reçu en pratique une certaine extension et on y a donné place à la philologie. La Commission se réunit pour la première fois le 13 février 1908 sous la présidence de M. Georges Perrot, membre de l'Institut (2). Ses principaux membres étaient MM. Aymonier, Auguste Barth (3), le Gal de Beylié (1), Edouard Chavannes (2), Louis Delaporte, Paul Doumer, Louis Finot, A. Foucher, Jules Harmand (6), Sylvain Lévi, Auguste Pavie, E. Senart. Plus tard vinrent s'y adjoindre MM. L. de Lajonquière (1910) et Cabaton (1913). La Commission fut immédiatement documentée sur les principales questions en jeu, d'abord par un exposé de M. Finot touchant l'état actuel des monuments indochinois et les mesures prises pour en assurer la conservation, ensuite par trois rapports de M. H. Parmentier ayant pour objet les travaux à exécuter à Ankor, la méthode suivie dans la restauration du temple de Po Nagar et la

<sup>(1)</sup> Cf. L. Finot. Les Etudes indochinoises. Leçon d'ouverture du cours d'histoire et de philologie indochinoises faite au Collège de France le 16 mai 1908. (Bull. du Comité de l'Asie française, 1908, et BEFEO, VIII, 221).

<sup>(2)</sup> Mort le 30 juin 1914. Il fut remplacé à la présidence par M. Albert Sarraut (arr. du 14 décembre 1915).

<sup>(3)</sup> Mort à Paris le 15 avril 1916. Cf. sa nécrologie par A. Foucher, BCAI, 1914-16, p. 207 et par L. Finot, BEFEO, XVI, v. 108.

<sup>(1)</sup> Mort au Laos le 15 juillet 1910. Cf. sa nécrologie dans BCAI, 1910, p. 171 et dans BEFEO, X, 661.

<sup>(3)</sup> Mort le 29 janvier 1918. Cf. sa nécrologie dans BEFEO, XVIII, 74.

<sup>(6)</sup> Mort le 14 janvier 1921.

création d'un musée čam à Tourane (1). Elle décida ensuite la publication d'un Bulletin où paraîtraient les procès-verbaux de ses séances et les travaux qui lui seraient adressés : ce Bulletin a pris dès le début un caractère documentaire qui en fait un précieux répertoire de renseignements et lui confère une valeur durable.

Comme base de ses travaux, la Commission publia une Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge et du Champa par Georges Cœdès (²) et réédita les actes officiels pour la conservation et le classement des monuments historiques de l'Indochine (³). Elle s'occupa ensuite de faire dresser l'inventaire des sculptures indochinoises existant dans les collections publiques et privées en France et même hors de France: c'est ainsi que furent cataloguées les collections du Musée du Trocadéro, du Musée Guimet (4) et du Musée royal d'ethnographie de Berlin (5). Un plan de recherches méthodiques dans les musées de Paris et de province fut établi et produisit certains résultats (6).

Le Bulletin publia les bronzes khmèrs de M. Chambert et deux têtes de pierre appartenant à MM. Jarillon et Heckel (7), ainsi qu'une description sommaire de la collection Moura à Moissac, photographiée sur les instructions de la Commission (8).

Il recueillit aussi les observations archéologiques faite par le capitaine Allouchery, chef de la brigade topographique du Cambodge (1906-1907) (°) et par le commandant Montguers, président de la Commission de délimitation de la frontière franco-siamoise (1907-1908) (1°).

Enfin la Commission encouragea plusieurs missions d'études en Europe ou en Extrême-Orient et ouvrit libéralement son Bulletin aux documents rapportés par les voyageurs. Les principales de ces missions furent celles de MM. L. de Lajonquière, Cabaton et Cadière.

Les deux missions du commandant de Lajonquière, qui lui furent confiées, l'une par l'Ecole française d'Extrême-Orient, l'autre par le Gouvernement

- (1) BCAI, 1908, p. 1 sqq.
- (2) Id., 1908, p. 9.
- (3) Législation des monuments historiques de l'Indochine. BCAI, 1909, p. 102.
- (4) G. Coddes. Catalogue des pièces originales de sculpture khmère consurvées au Musée indochinois du Trocadéro et au Musée Guimet. BCAI, 1910, p. 19.
- (3) H. Stönner, Catalogue des sculptures cames et khmères du Musée royal d'ethnograhie à Borlin. BCAI, 1912, p. 195. Cf. ibid. p. 138.
  - (6) BCAI, 1910, pp. 131, 138, 145.
  - (7) Matériaux pour servir à l'étude de l'art khmèr. BCAI, 1912, p 215.
  - (8) Matériaux. . . III. La collection Moura. Ibid., 1913, p. 95; 1914-16, pp. vi, ix.
- (9) Service géographique de l'Indochine. Campagne topographique 1906-1907 du Cambodge. Vestiges archéologiques. Par le Capie Allouchery. Ibid., 1909, p. 154.
- (10) Extrait du Rapport de la Commission de délimitation de la frontière entre l'Indochine et le Siam. BCAI, 1909, p. 144; cf. BEFEO, VIII, 591, 595.

siamois, eurent pour résultat une nouvelle carte archéologique du Cambodge gravée aux frais de la Commission archéologique (¹) et un inventaire de l'archéologie siamoise, qui parut dans le Bulletin de la Commission sous forme de deux substantiels articles copieusement illustrés (²).

De ses missions en Italie, en Espagne et en Portugal, M. Cabaton rapporta de précieuses informations sur l'état des archives dans ces divers pays et des documents nouveaux sur l'histoire de l'Indochine (3).

En 1911, M. L. Cadière, de la Société des Missions étrangères, chargé par la Commission archéologique d'une mission à Rome en vue de nouvelles recherches dans les archives et les bibliothèques (†), y trouva un certain nombre de documents linguistiques et historiques. Sur une indication fournie par M. Cabaton, il fit photographier à la Vaticane une « lettre du roi du Tonkin au Pape », gravée sur une plaque d'argent, et paraissant émaner de Trinh-Tráng (1623-1657): elle fut publiée dans le Bulletin (\*), ainsi que le Mémoire sur la Cochinchine de Bénigne Vachet (1641-1720) édité d'après le manuscrit de l'auteur conservé au Séminaire des Missions étrangères (6).

Ce n'est pas une mission proprement dite que vint remplir en Indochine un des membres les plus actifs de la Commission, le Gal de Beylié, correspondant de l'Institut et de l'Ecole française d'Extrème-Orient; mais, durant son commandement militaire en Cochinchine, il s'inspira, dans le choix de ses travaux archéologiques, des vœux exprimés par la Commission: c'est pour y donner satisfaction qu'il fit photographier complètement deux importantes séries de bas-reliefs: ceux d'Ankor Vat et ceux de Bantãy Čmàr (7). On doit

<sup>(4)</sup> C<sup>1</sup> L. de Lajonquière. Une nouvelle carte archéologique du Cambodge. BCAI, 1910, p. 120.

<sup>(2) 1</sup>D. Rapport sommaire sur une mission archéologique (Cambodge, Siam, Presqu'tle malaise, Inde. 1907-1908). BCAI, 1909, p. 162. — Le Lomaine archéologique du Siam. Ibid., 188. — Essai d'inventaire archéologique du Siam. Ibid., 1912, p. 19. Cf. L. Finot. Inscriptions du Siam et de la Péninsule malaise. Ibid., 1910, p. 147.

<sup>(3)</sup> A. CABATON. Notes sur les sources européennes de l'histoire de l'Indochine. BCAI, 1911, p. 58. Le Mémoire de Pedro Sevil à Philippe III sur la conquête de l'Indochine (1603). Ibid., 1914-1916, p. 1. Cf. du même auteur la Brève et véridique relation des événements du Cambodge, par le P. Quiroga de San-Antonio (Paris, 1914); Quelques documents espagnols et portugais sur l'Indochine aux XVIe et XVIIe siècles (JA, 1908, II, p. 255); L'Espagne en Indochine à la fin du XVIe siècle (Revue de l'histoire des colonies françaises, 1, 1913, p. 731).

<sup>(4)</sup> BCAI, 1911, p. 233, 236. V. son rapport ibid. 1912, p. 31, et sa communication, 1913, p. v.

<sup>(5)</sup> L. CADIÈRE. Une lettre du roi du Tonkin au Pape. BCAI, 1912, p. 199.

<sup>(6)</sup> Mémoire de Bénigne Vachet sur la Cochinchine, publié par M. L. Cadière. BCAI, 1912, p. 1. Le Bulletin a publié une autre étude du P. Cadière: Les Résidences des rois de Cochinchine (Annam) avant Gia-long (BCAI, 1914-16, p. 103).

<sup>(7)</sup> BCAI, 1910, p. 4, 133; 1911, p. 9; 1913, p. VIII. Ces clichés, après avoir été déposés successivement à l'Institut, à la Société Asiatique et à la Bibliothèque Doucet, sont aujourd'hui au Musée Guimet.

également à cet actif explorateur une reconnaissance de la tour khmère de Chót-mat à Tây-ninh, qui donna à M. Parmentier l'occasion de faire le relevé archéologique complet de cette province (1). La mort du Gal de Beylié, noyé dans les rapides du Mékhong le 15 juillet 1910, priva la Commission d'un de ses membres les plus énergiques et les plus dévoués (2).

Diverses questions d'archéologie ou d'épigraphie furent étudiées dans des articles du Bulletin dont nous nous bornons à rappeler les titres en note (3). L'histoire des idées religieuses, telles que nous les font connaître les inscriptions et les images, forme le sujet des mémoires de M. Finot sur quelques traditions du Cambodge et du Čampa et de M. Cœdès sur l'apothéose au Cambodge (3). Dans chaque numéro du Bulletin tous les faits nouveaux intéressant l'archéologie indochinoise étaient analysés, soit dans des articles spéciaux (3), soit dans la chronique rédigée par le Secrétaire de la Commission.

En dehors de ses publications, la Commission eut à intervenir dans diverses questions intéressant l'archéologie indochinoise. Si son vœu pour la création d'un « parc d'Ankor » se heurta à d'invincibles préjugés administratifs ("), si elle ne put mettre d'accord sur la querelle homérique des cours ou des bassins d'Ankor Vat (7), si enfin certains problèmes pratiques la laissèrent hésitante (8), en revanche ses instances en faveur de la création d'un musée čam à Tourane eurent une grande part dans le succès de ce projet ("). Dans un autre ordre d'idées, son vœu pour un inventaire des manuscrits cambodgiens et laotiens

<sup>(1)</sup> BCAI., 1910, p. 113. H. PARMENTIER. Relevé archéologique de la province de Tây-ninh (Cochinchine). Ib., 1910, p. 65.

<sup>(2)</sup> Voir les notices nécrologiques de MM. FOUCHER (BCAI, 1910, p. 171) et FINOT (JA, juillet-août 1910 = BEFEO, X, 661).

<sup>(3)</sup> L. Finot. Les bas-reliefs de Baphuon Ib., p. 155. — E. Aymonier. L'inscription came de Po Sah. Ib., 1911, p. 13. — L. Cadière. Note sur un monument cam de la province de Quang-tri. Ib., 1911, p. 50. — G. Cædès. Les bas-reliefs d'Angkor Vat. Ib., 1911, p. 170. — L Finot. Notes d'archéologie cambodgienne. Ib., 1912, p. 183 (analyse des inscriptions de Sambor Prei Kuk, etc.). — G. Cædès. Les inscriptions du Bayon. Ib., 1913, p. 81. — G. Cædès. Trois piédroits d'Angkor Vat. Ib., p. 105.

<sup>(4)</sup> L. Finot. Sur quelques traditions indochinoises. BCAI, 1911, p. 20. — G. Cœdès. Note sur l'apothéose au Cambodge. Ib., p. 38.

<sup>(3)</sup> Cl. E. Maitre. Rapport sur les travaux exécutés à Angkor pendant le second semestre de 1908. BCAI, 1909, p. 136. — H. Parmentier. Découverte d'un nouveau dépôt dans le temple de Pô Nagar de Nha-trang. Ib., 1910, p. 88. — V. Rougier. Nouvelles découvertes cames au Quang-nam. Ib., 1912, p. 211. Matériaux pour servir à l'étude de l'art khmèr. Ib., 1913, p. 93. — Chronique des monuments historiques et des musées de l'Indochine. Ib., p. 94. Chronique: 1910, p. 162; 1911, p. 243; 1912, p. 219; 1914-16, p. 186.

<sup>(</sup>b) BCAI, 1909, p. 1; 1910, p. 5; 1911, p. 2.

<sup>(7)</sup> BCAI, 1909, p. 142; 1911, p. 239.

<sup>(8)</sup> Restitution en ciment armé de l'ancien plafond de bois des galeries d'Ankor Vat. BCAI, 1910, p. 11-13; 1911, p. 239.

<sup>(9)</sup> BCAI, 1909, p. 1; 1910, p. 5; 1911, p. 2.

provoqua une enquête qui, quelque médiocres qu'en aient été les résultats, fraya la voie à des recherches plus approfondies (¹). A la demande de M. Doumer, elle adressa en 1911 au Gouverneur général, un vœu « tendant à la réunion des plans et des notices historiques des diverses citadelles annamites » (²) et ce vœu eut un plein succès, comme l'en informait M. Maitre dans la séance du 26 mars 1914 (³): « On a pu réunir plus de deux cents plans, parfaitement exécutés pour la plupart, dont plusieurs (notamment un plan de Saigon, daté de 1790) s'étendent à des villes entières et remontent jusqu'au temps de Gia-long. L'heureuse initiative de la Commission a eu ainsi pour premier effet de faire verser dans les collections de l'Ecole française d'Extrême-Orient un ensemble de documents, naturellement de valeur inégale et d'origine assez disparate, mais qui prêteront à de fort utiles comparaisons et fourniront de précieux renseignements historiques. »

Elle se préoccupa également de faciliter la consultation d'ouvrages importants pour l'étude de l'archéologie indochinoise en ajoutant des index à ceux qui en étaient dépouvus. C'est ainsi que fut établi l'index du Cambodge de M. Aymonier par M. Cœdès (¹) et que fut envisagé un index des Excursions et Reconnaissances, resté malheureusement à l'état de projet (⁵).

Outre son Bulletin, la Commission archéologique a édité trois ouvrages d'une grande importance pour les études cambodgiennes: les Bas-reliefs du Bayon, les Monuments du Cambodge de M. Delaporte, et le Dictionnaire khmèr de l'abbé Guesdon (").

On peut conclure de cet exposé que son œuvre a été des plus utiles et il est à regretter qu'elle soit restée en sommeil depuis plusieurs années; le dernier Bulletin publié porte la date de 1914-1916.

Pour compléter le tableau des relations qu'entretient l'Ecole française avec la métropole, rappelons qu'elle a enrichi la Bibliothèque Nationale d'un

<sup>(1)</sup> BCAI, 1910, pp. 15, 16, 129, 137; 1911, p. 6

<sup>(2)</sup> BCAI, 1911, pp. 7, 10; cf. 1913, p. vi.

<sup>(3)</sup> BCAI, 1914-16, p xIII; cf. ib., p. 194.

<sup>(1)</sup> BCAI, 1910, p. 138. G. Cordès Index alphabétique pour « Le Cambodge • de M. Aymonier Ibid., 1911, pp. 85, 117.

<sup>(5)</sup> BCAI, 1912, p 17.

<sup>(6)</sup> Le Bayon d'Angkor Thom. Bas-reliefs publiés var les soins de La Commission archéologique de l'Indochine, d'après les documents recueillis par la Mission Henri Dufour avec la collaboration de Charles Carpeaux. Paris, E. Leroux 1910-1913, 2 vol. in-4°. — Les monuments du Cambodge. Etudes d'architecture khmère publiées par L. Delaporte, d'après les documents recuillis au cours des deux missions qu'il a dirigées en 1873 et 1882-1883 et de la mission complémentaire de M Faraut en 1874-1875. Paris, E. Leroux. Fasc. 1, 1914; fasc. II, 1920; un 3º et dernier fasçicule est en préparation. — J. Guesdon. Dictionnaire cambodgien-français. Paris, Plon. Fasc. 1-III, 1914-1920.

exemplaire complet du Canon tibétain, d'une édition du Canon taoïque chinois et de l'édition princeps du T'ou chou tsi tch'eng (supra p. 385), qu'elle a offert au Louvre sa collection de peintures chinoises et à la Société Asiatique une importante série de manuscrits laotiens; qu'elle a ménagé la cession gratuite d'un certain nombre de sculptures khmères au Musée Guimet, où elle a déposé plusieurs séries de clichés archéologiques lui appartenant; enfin que la belle revue d'art Ars Asiatica, publiée sous la direction de M. V. Goloubew paraît sous les auspices de l'Ecole française.

### Conclusion.

Nous venons de donner un aperçu général des travaux accomplis par l'Ecole française et de ceux qu'elle a inspirés ou contrôlés. Si on se borne aux premiers, c'est-à-dire à ceux qui ont paru dans le Bulletin, les Publications, la Bibliothèque etc., on peut répartir ainsi entre les différents pays d'Indochine et d'Extrême-Orient les articles du Bulletin et les volumes des autres séries.

| ·             |      |     |  |   | Bulletin | Publications<br>et Bibliothèque | Divers | Totaux |
|---------------|------|-----|--|---|----------|---------------------------------|--------|--------|
| Indochine     |      |     |  |   | 11       | 4                               | 5      | 20     |
| Préhistoire   |      |     |  |   |          |                                 | -      |        |
| indochinoises |      |     |  | • | 29       |                                 |        | 29     |
| Annam .       |      |     |  |   | 60       | 2                               |        | 62     |
| Čampa .       |      |     |  |   | 37       | 4                               |        | 41     |
| Cambodge      |      |     |  |   | 43       | 3                               |        | 46     |
| Laos          | • .5 | , • |  |   | 7        |                                 |        | 7      |
| Siam          | • '  | •   |  |   | 5        |                                 |        | 5      |
| Birmanie.     |      |     |  |   | 5        |                                 |        | 5      |
| 7 11 1        |      |     |  |   | 4        |                                 |        | 4      |
| Inde          |      |     |  |   | 25       | 5                               |        | 30     |
| Chine         |      |     |  |   | 41       | 2                               |        | 43     |
| Japon         |      |     |  |   | 10       |                                 |        | 10     |

#### Soit en résumé:

| articles ou volumes | concernant l'Indochine française | 205 |
|---------------------|----------------------------------|-----|
|                     | les autres pays d'Extrême-Orient | 97  |

Cette statistique n'est pas inutile pour montrer ce que valent certaines critiques, d'après lesquelles l'Ecole française sacrifierait l'étude de l'Indochine à celle des pays étrangers: on peut voir par les chiffres qui précèdent que c'est au contraire l'Indochine, et plus spécialement l'Indochine annamite, qui tient la première place dans ses recherches.

Il ne serait pas plus juste de faire grief à l'Ecole française de n'avoir cultivé que superficiellement certaines parties du champ d'activité qui lui est assigné. Sans parler des circonstances locales qui, en dehors de nos frontières, ne sont pas toujours favorables aux interventions étrangères, il ne faut pas oublier que notre institution n'a jamais disposé que d'un personnel très restreint de spécialistes, dont les aptitudes et les connaissances doivent nécessairement exercer une influence prépondérante sur les plans à adopter. Parfois, ce sont les moyens d'action qui ont fait défaut à la bonne volonté des travailleurs : on leur a mesuré trop parcimonieusement les ressources qui leur eussent permis d'exécuter de plus vastes desseins. Parfois les progrès espérés ont été compromis par l'indifférence, l'incompréhension ou par des attaques intéressées qui, avant de tomber dans le discrédit qu'elles méritaient, ne laissèrent pas de produire quelques fàcheux effets. Ce sont là des vicissitudes trop ordinaires pour que l'Ecole française pût y échapper; mais elle en a subi de pires : la mort a frappé dans ses rangs à coups redoublés, lui enlevant des forces sur lesquelles elle était en droit de compter. Qui peut mesurer les possibilités d'avenir qui s'écroulent quand tombe avant le temps un intrépide explorateur comme Odend'hal, un savant encyclopédique comme Edouard Huber, un homme d'action comme Jean Commaille, un jeune archéologue plein de zèle et de foi comme Georges Demasur, un travailleur solide-et dévoué comme Charles Carpeaux, un philologue érudit et sagace comme Noël Peri ? Sur la côte d'Annam, sur les rives du Fleuve Rouge et du Mékhong, dans la forêt d'Angkor, des tombes trop nombreuses commémorent, en même temps que de grands efforts accomplis, de grands espoirs brisés. Mais, malgré ces irréparables pertes, l'Ecole française a continué de marcher « en avant par delà les tombeaux » et, en embrassant d'un coup d'œil d'ensemble son œuvre de vingt années, elle a conscience d'avoir répondu de son mieux à ce qu'attendaient d'elle l'Indochine et la France.

# **APPENDICE**

LISTES DES MEMBRES ET COLLABORATEURS DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT (1).

I

### Directeurs.

- 1. Louis Finot. 30 décembre 1898-31 décembre 1904.
- 2. Alfred Foucher, 1er janvier 1905-31 octobre 1907.
- 3. Cl.-E. MAITRE. 11 janvier 1908-10 janvier 1920
- 4. Louis Finot. 9 décembre 1920.

### Directeurs p. i.

Alfred Foucher. 13 janvier 1901-23 janvier 1902.

Cl.-E. MAITRE. 23 septembre 1904-20 avril 1905.

12 avril 1907-10 janvier 1908.

H. PARMENTIER. 2 juillet 1909-22 janvier 1910; 26 février-1<sup>er</sup> novembre 1910; 7 mai 1918-8 décembre 1920.

Louis Finot. 12 janvier 1914-7 mai 1918.

П

### Secrétaires.

- 1. Antoine Cabaton. 30 décembre 1898-19 juillet 1900.
- 2. Jean Commaille. 24 octobre 1900-5 mars 1903.
- 3. G.-L. LAURENT. 5 mars 1903-1er mars 1905.
- 4. Gombaud-Saintonge. 2 mars 1905-25 avril 1907.
- 5. F.-N. TANQUEREY. 25 avril-17 juillet 1907.
- 6. Ch. B. Maybon. 1er septembre 1907-24 janvier 1911.
- 7. Noël Peri. 10 février 1911-25 juin 1922.
- 8. Léonard Aurousseau. 1er août 1922.

<sup>(1)</sup> Les listes I, II et V sont par ordre chronologique, les listes III et IV par ordre alphabétique. La première date est celle de l'acte officiel de nomination, la seconde celle de la cessation de fonctions.

#### Ш

## Membres de l'Ecole (1).

\* Aurousseau (Léonard). Pensionnaire, 21 décembre 1911. Professeur d'histoire et d'archéologie de l'Annam, 26 avril 1915. Professeur de chinois, 17 septembre 1920. Secrétaire-bibliothécaire, 1er août 1922. (Secrétaire-bibliothécaire p. i., 10 janvier 1913, 23 février 1915, 8 mai 1920. Chargé de l'expédition des affaires, 22 septembre 1920-10 mars 1921.)

BARRIGUE DE FONTAINIEU (De). Pensionnaire, 7 décembre 1901-1902.

\* BATTEUR (Charles). Détaché par le Service des Travaux publics pour remplir les fonctions d'inspecteur du Service archéologique, 24 mars 1919. Membre permanent, 29 juin 1921. (Conservateur d'Ankor p. i., 21 août 1920-10 janvier 1922.)

BLOCH (Jules). Pensionnaire, 7 novembre 1905-juin 1808.

BOUDET (Paul). Pensionnaire, 4 mars-30 novembre 1917.

\* Cabaton (Antoine). Secrétaire-bibliothécaire, 30 décembre 1918-18 juillet 1900.

CADIÈRE (Léopold). Pensionnaire, 28 octobre 1918-1920.

CAHBN (Gaston). Pensionnaire, 3 décembre 1904-septembre 1905.

\* CARPEAUX (Charles). Attaché, 22 octobre 1901. Chef des travaux pratiques, 27 avril 1903. + 28 juin 1904.

CHASSIGNEUX (Edmond). Pensionnaire, 3 septembre 1908-1910.

- CHAVANNES (Edouard). Attaché à l'Ecole pour un an comme savant en mission, et chargé d'une mission en Chine, 24 janvier-décembre 1907. † 29 janvier 1918.
- \* Cœdès (Georges). Pensionnaire, 10 octobre 1911. Professeur de philologie indochinoise, 10 décembre 1914-12 janvier 1918. Conservateur de la Bibliothèque nationale Vajirañāna, à Bangkok.
- \* Commaille (Jean). Secrétaire-comptable, 24 octobre 1900-5 mars 1903. Conservateur d'Ankor, 14 juillet 1908. † 29 avril 1916.

DEMASUR (Georges). Pensionnaire, 20 mai 1913-novembre 1914. † 1er mai 1915.

Demiéville (Paul). Pensionnaire, 31 décembre 1919.

<sup>(1)</sup> Cette liste comprend: a) les membres permanents (professeurs, chef et inspecteurs du Service archéologique, etc.); b) les membres temporaires, qui ont porté jusqu'en 1920 le titre de pensionnaires. Les noms des membres permanents sont distingués par un astérisque.

- FROMAGE (Léon). Pensionnaire, 7 novembre 1905-août 1906.
- GERMAIN (R.). Pensionnaire 12 avril 1919; démissionnaire avant d'avoir occupé son poste.
- GOLOUBEW (Victor). Membre temporaire, 4 août 1920.
- \* UBER (Edouard). Pensionnaire, 29 décembre 1901. Chargé du cours de philologie indochinoise, 6 avril 1908. Professeur de philologie indochinoise, 15 février 1912. + 5 janvier 1914.
- \* MAITRE (Cl.-E.). Pensionnaire, 29 décembre 1901. Professeur de japonais, 21 juin 1905. Directeur, 11 janvier 1908-10 janvier 1920.
- \* MARCHAL (Henri). Détaché par le Service des Travaux Publics pour remplir les fonctions de conservateur d'Ankor, 24 mai 1916. Conservateur titulaire, 28 novembre 1919.
- \* MASPERO (Henri). Pensionnaire, 11 janvier 1908. Professeur de chinois, 10 octobre 1911-27 novembre 1920. Professeur au Collège de France.
- \* MAYBON (Charles B.). Stagiaire et secrétaire-bibliothécaire, 4 novembre 1907-24 janvier 1911.
  - MECQUENEM (Jean de). Pensionnaire, 11 août 1910-30 septembre 1912. (Conservateur d'Ankor p. i., avril 1911-mai 1912.)
- \* PARMENTIER (Henri). Pensionnaire, 28 juillet 1900. Chef du Service archéologique, 5 octobre 1904.
- \* Pellior (Paul). Pensionnaire, 15 août 1899. Professeur de chinois, 6 février 1901-10 octobre 1911. Professeur au Collège de France. Membre de l'Institut.
- \* Peri (Noël). Pensionnaire, 9 mars 1907. Secrétaire-bibliothécaire, 10 février 1911. † 25 juin 1922.

#### IV

## Collaborateurs de l'Ecole (1).

- AUCOURT (Pierre). Détaché par le Service de l'Enseignement pour remplir les fonctions de secrétaire-adjoint et de professeur de chinois, 11 juin 1918-31 décembre 1920.
- BEAUVAIS (J.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.
- (1) Dans cette liste sont compris les stagiaires, les attachés, les correspondants. Ceux-ci étant nommés pour trois ans, les dates qui suivent leur nom sont celles des arrêtés qui leur ont successivement renouvelé ce titre.

Bonifacy (L<sup>t</sup>-colonel). Attaché, 29 octobre 1901. Correspondant, 10 décembre 1903, 29 mars 1907, 9 mars 1910, 6 avril 1916, 1<sup>er</sup> mars 1920

Bouillard (G.). Correspondant, 6 avril 1916, 1 er mars 1920.

Brandes (J. L. A.). Correspondant, 8 mars 1903. + 26 juin 1905.

CADIÈRE (L.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 28 mai 1912, 6 avril 1916. Cf. liste III.

CHÉON (A.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

Coedes (Georges). Correspondant, ier mars 1920. Cf. liste III.

CORDIER (D' Palmyr). Correspondant, 29 mars 1907, 9 mars 1910. Chargé d'un cours de sanskrit et de tibétain, 24 avril 1907. † 5 septembre 1914.

DAMRONG RAJANUBHAB (Prince). Correspondent, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

DE RUK. Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906.

DELOUSTAL (Raymond). Correspondant, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

Dufour (Henri). Détaché par le Service des Travaux Publics pour une mission à Ankor, 24 septembre 1901.

Dufresne (Maurice). Stagiaire, 25 octobre 1905-1907.

Durand (E.-M.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

Duroiselle (Charles). Correspondant, 14 février 1905, 6 avril 1916, 1er mars

EBERHARDT (Philippe). Correspondant, 28 mai 1912, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

FLORENZ (K.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906.

FRANKFURTER (O.). Correspondant, 27 avril 1910.

GERINI (Colonel). Correspondent, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910. + 11 octobre 1913.

GIRARD (Emmanuel). Stagiaire, 25 octobre 1905-1907.

GROSLIER (Georges). Correspondant, 1er mars 1920.

Kemlin (J.). Correspondant, 1er mars 1920.

LACROIX (D.). Correspondant, 10 décembre 1903. + 21 décembre 1903.

LAJONQUIÈRE (E. Lunet de). Attaché, 31 mars 1899-20 janvier 1901, 20 juin 1904-24 juin 1905; chargé d'une mission en France, 24 juin 1905. Attaché, 6 novembre 1907-avril 1908. Correspondant, 10 décembre 1903, 29 mars 1907, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

LAVALLÉE (Alfred). Attaché, 15 janvier-2 août 1900.

LA VALLÉE Poussin (L. de). Correspondant, 1er mars 1920.

MARTY (Louis). Attaché, 11 mars 1912-1913.

MASPERO (Georges). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

MEILLIER (M.). Correspondant, 6 mars 1916, 1er mars 1920.

ODEND'HAL (P.). Correspondant, 8 mars 1903. Attaché, 3 janvier 1904. † 7 avril 1904.

ORBAND (R.). Correspondant, 6 mars 1916, 1er mars 1920.

PETITHUGUENIN (P.). Correspondant, 28 mai 1912, 6 avril 1916, 1er mars 1920.

PIREY (Henri de). Correspondant, 1er mars 1920.

PRZYLUSKI (J.). Correspondant, 28 mai 1912, 6 avril 1916.

RAQUEZ (A.). Correspondant, 7 mars 1906.

ROUGIER (V.). Correspondant, 28 mai 1912.

SALLET (D'). Correspondant, 1er mars 1920.

TAKAKUSU (J.). Correspondant, 8 mars 1903, 7 mars 1906, 14 mars 1910.

VOGEL (J. Ph.). Correspondant, 14 mars 1910, 6 avril 1916, 1'r mars 1920.

٧.

## Conservateurs-adjoints des Musées locaux.

## Musée khmèr de Phnom Peñ.

Rousseau (L.-A.). 13 septembre 1905-18 février 1906.

Pétillot (L.). 19 février 1906-22 avril 1910.

MARCHAL (H.). 23 avril 1910-31 mai 1911.

Meyer (R.). 17 juin 1911-30 avril 1914.

VILLENEUVE (J. de). 29 avril 1914-1919.

### Musée čam de Tourane.

Duval (R.). 27 août 1918-août 1919.

Domenach (M.). 6 août 1919-16 octobre 1921.

Vissac (P.). 27 octobre 1921.

## ıV

# Commission des antiquités du Tonkin.

| Membres.                         | Arrêlés de nomination.                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Babonneau (L.).                  | 1er octobre 1901, 20 février 1905.                                           |
| Dumoutier (G.).                  | 1er octobre 1901.                                                            |
| Godard, ingénieur.               | . ))                                                                         |
| Grossin (C <sup>t</sup> P.).     | 1er octobre 1901, 20 février 1905.                                           |
| Hoang-trong-Phu                  | 1 <sup>er</sup> octobre 1901, 3 novembre 1914, 20 mai 1918,<br>14 juin 1921. |
| Lubanski (L <sup>t</sup> -col.). | t <sup>er</sup> octobre 1901.                                                |
| Lemarié (Ch.).                   | 1er octobre 1901, 20 mai 1918, 14 juin 1921.                                 |
| Taupin (J.)                      | 1er octobre 1901, 3 novembre 1914.                                           |
| Vildieu (H.).                    | 1 <sup>er</sup> octobre 1901, 20 février 1905.                               |
| BOUCHET (A.).                    | 20 février 1905.                                                             |
| DESTENAY (G.).                   | <b>»</b>                                                                     |
| Friquegnon (Ct).                 | <b>»</b>                                                                     |
| Madrolle (Cl.).                  | <b>»</b> .                                                                   |
| Nguyễn-khắc-Vi.                  | ))                                                                           |
| Argence (AR. d').                | 10 septembre 1905, 3 novembre 1914, 20 mai 1918,                             |
|                                  | 14 juin 1921.                                                                |
| Lichtenfelder (Ch.).             | 10 septembre 1905.                                                           |
| Pasquier (P.).                   | 3 novembre 1914, 20 mai 1918.                                                |
| THARAUD                          | 3 novembre 1914.                                                             |
| Toussaint (G.). 🔞                | ))                                                                           |
| Bonifacy ( $L^{t}$ -col. A.).    | 3 novembre 1914, 20 mai 1918.                                                |
| Johnson.                         | 3 novembre 1914.                                                             |
| Marty (Louis).                   | 3 novembre 1914, 20 mai 1918.                                                |
| Thân-trọng-Huế.                  | 3 novembre 1914, 20 mai 1918, 14 juin 1921.                                  |
| Eberhardt (Ph.).                 | 20 mai 1918.                                                                 |
| Lacollonge (C.).                 | 20 mai 1918, 14 juin 1921.                                                   |
| -Maspero (Georges).              | 20 mai 1918.                                                                 |
| BOUDET (P.).                     | 14 juin 1921.                                                                |
| Cognacq $(D^r)$ .                | ))                                                                           |
| Delamarre.                       | » .                                                                          |
| Dubuisson (Lt-col.).             | »                                                                            |
| JACQUET $(G^{al.})$ .            | ))                                                                           |
| Косн.                            | ))                                                                           |
| Lemai (L.).                      | <b>»</b>                                                                     |
| LOCHARD (A.).                    | ))                                                                           |
| Roque (Paul).                    | »                                                                            |

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

| Planches Pag                                                                                              | ges        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Musée de l'Ecole française, à Hanoi, façade Frontispi                                                  | ice        |
| II. Bibliothèque de l'Ecole, à Hanoi                                                                      | 26         |
| III. Musée de l'Ecole, à Hanoi, salle Doudart de Lagrée                                                   | 32         |
| IV. Personnel de l'Ecole en 1921                                                                          | 40         |
| V. Musée čam de Tourane, façade                                                                           | 44         |
| VI. Vantail de porte en bois sculpté. Art laotien. H. 1 m. 80.<br>(Musée de Hanoi: D 413, 5)              | <b>6</b> 0 |
| VII. Ruines čames de Đồng-dương, Annam                                                                    | 64         |
|                                                                                                           | 66         |
| IX. Motif d'un piédestal provenant de Trà-kiệu, Annam. Art čam.<br>H. o m. 63. (Musée de Tourane : 22, 5) | 68         |
| X. Buste de divinité féminine. Pierre. Art čam. H. o m. 40. (Musée de Tourane: 11, 1)                     | 70         |
| XI. Buddha provenant de Đồng-dương, Annam. Bronze. H. 1 m. 20.<br>(Musée de Hanoi: D 22, 1)               | 72         |
| XII. Pied de siège. Bronze. Art khmèr. H. om. 16. (Musée de Hanoi: D 32, 82)                              | 84         |
| XIII. Ankor Thom, chaussée extérieure de la Porte de la Victoire,                                         |            |
|                                                                                                           | 16         |
| •                                                                                                         | 18         |
| XV. Buddha en méditation, provenant du Bayon. Grès. H. o m. 93 (Musée de Phnom Peñ)                       | 24         |
|                                                                                                           | 24<br>56   |
| XVII. Deux statuettes de moines. Bois doré et peint. Art birman.                                          | ٠,         |
|                                                                                                           | 58         |
| XVIII. Bol d'argent, repoussé. Travail shan ancien. H. o m. 18.                                           | 58         |
| XIX. Terres cuites provenant de Đại-la thành. Art annamite. H.                                            | 62         |
| 0 m. 23 et 0 m. 00. (musee de Hanot. D 111, 259 et 209)                                                   | UZ         |

| Planches                                                                                                                    | Pages |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XX. Réduction de pagode. Faïence de Bát-tràng. H. o m. 51. (Musée de Hanoi: D 1136, 49)                                     | 162   |
| XXI. Brûle-parfums. Terre cuite de Thổ-hà, Tonkin. H. o m. 55. (Musée de Hanoi: D 1132, 93)                                 | 164   |
| XXII. Buddha entrant dans le Nirvana. Bois laqué et doré. Art annamite. Long. 1 m. 43. (Musée de Hanoi: D 122, 27)          | 164   |
| XXIII. Manuscrit birman en écriture dite « pāli carré », sur feuilles de cuivre. (Musée de Hanoi : D 438, 2)                | 324   |
| XXIV. Divinité féminine, Pierre. Art indien. H. o m. 73. (Musée de Hanoi: D 511, 6)                                         | 336   |
| XXV. Statue de Vișnu-Lakșmī. Bronze. Art indien. H. o m. 41. (Musée de Hanoi: D 512, 1)                                     | 338   |
| XXVI. Bodhisattva. Bronze doré. Art tibétain. H. o m. 35 (Musée de Hanoi: D 71, 56)                                         | 344   |
| XXVII. Les Citipati. Bronze. Art tibétain. H. o m. 21. (Musée de Hanoi: D74, 89)                                            | 346   |
| KXVIII. Les sept joyaux du cakravartin. Porcelaine polychrome. Art chinois. H. max. o m. 36. (Musée de Hanoi: D 6142, 5).   | 382   |
| XXIX. Statuette et pièce décorative de marbre blanc. Art sino-grec.<br>Epoque T'ang. H. de la statuette: o m. 23. (Musée de |       |
| Hanoi: D 616, 55 et 610, 13)                                                                                                | 384   |
| (Partie d'un ensemble de 1 m. 95 de hauteur. Musée de Hanoi: <b>D 91</b> , 6)                                               | 390   |
| XXXI. Statuette japonaise. Portrait de Hitomaro. Grès de Bizen. H.                                                          |       |
| o m. 27. (Musée de Hanoi: D 98, 22)                                                                                         | 396   |

# TABLE DES MATIÈRES

| Arché                                                         |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| laoti<br>clas<br>Añk<br>Ence<br>Baye<br>Teri<br>Pràs<br>et te | ien, siqu or V einte on, p rasse sàts erras m, p oirm | p. e h /at, e d' o. 1 e d Kh l ssses | 60.<br>p. p. YAn<br>17:<br>lu län,<br>s. b. 56. | s d<br>94<br>kon<br>Pr<br>Roi<br>oud | - A<br>'An<br>r T<br>ráh<br>i Le<br>idh<br>Ar | rt č<br>iko<br>– A<br>ľhou<br>Ňô<br>épr<br>xes<br>iqu<br>t ca<br>– I | kam<br>r, p<br>Autr<br>m, j<br>k, l<br>eux<br>eux<br>ets<br>ets,<br>umb | p. 7<br>Pares<br>Pares<br>Pr | . 64<br>78.<br>mo<br>10<br>hu<br>p. 1<br>àsà<br>15 | 4. –<br>onui<br>on,<br>47.<br>ts S | Art<br>ner<br>Mo<br>p.<br>Suoi | rt k<br>t kl<br>nts<br>onu<br>126<br>- T<br>r Pr<br>Mor | hm<br>au i<br>mei<br>6. P<br>ép<br>răt,<br>num | er c<br>Sud<br>nts<br>alai<br>Pra<br>p. | pridas<br>las<br>la'isri<br>isri<br>is à<br>is à | mit<br>siq<br>An<br>inte<br>oya<br>m,<br>. M | if, jue<br>kor<br>erie<br>l, F<br>p.<br>lon<br>Est | p. 7<br>à A<br>Th<br>ur<br>hin<br>15<br>ume<br>et a<br>sia | nko<br>nom<br>d'A<br>nan<br>nan<br>ents<br>u N | or,  n, p  nko  aka  Prál  s ac  loro | Art le p. 8 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 | — Ar<br>chmèr<br>35. —<br>99. —<br>hom<br>halilai<br>soires<br>Ankor<br>58. — |
| Ethnog<br>Indochi                                             |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| p. 2                                                          | 10.<br>ectio                                          | <br>ns,                              | Gé<br>p.                                        | og<br>24                             | rap<br>6.                                     | hie<br>—                                                             | , p<br>Nu                                                               | mis                          | 2 I 4<br>sma                                       | <br>tiq                            | - H                            | isto<br>p.                                              | oire<br>25                                     | e, p<br>3                               | . 2<br>I                                         | 38<br><b>Or</b> o                            | . –<br>it,                                         | - Е<br>р. :                                                | Bibl<br>255                                    | iotl<br>. –                           | hèqi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | phie,<br>ue et<br>hno-                                                        |
| Čampa<br>Cambo                                                |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| E <sub>l</sub><br>Ethn                                        |                                                       | •                                    |                                                 | •                                    |                                               | -                                                                    |                                                                         |                              |                                                    |                                    | •                              |                                                         | -                                              |                                         | · Ic                                             | ono                                          | ogr                                                | aph                                                        | ie,                                            | p.                                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı. <del>–</del>                                                               |
| Laos .                                                        |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307                                                                           |
| Siam .                                                        |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313                                                                           |
| Péninsu<br>Piamani                                            |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319                                                                           |
| Birmani<br>Insulind                                           |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323                                                                           |
| insumno<br>Inde .                                             |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 327                                                                           |
| Tibet .                                                       |                                                       |                                      |                                                 |                                      |                                               |                                                                      |                                                                         |                              |                                                    |                                    |                                |                                                         |                                                |                                         |                                                  |                                              |                                                    |                                                            |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331<br>345                                                                    |
| - IDGL .                                                      | •                                                     | •                                    | •                                               | •                                    | •                                             | •                                                                    | •                                                                       | •                            | ٠.                                                 | •                                  | •                              | •                                                       | •                                              | •                                       | •                                                | •                                            | •                                                  | •                                                          | •                                              | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347                                                                           |

| Chine                                                                              |                                     |            |       |               |      |      |      |     |      |    |       | •          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|---------------|------|------|------|-----|------|----|-------|------------|
| bouddhisme, p. 351                                                                 |                                     |            |       |               |      |      |      |     |      |    |       |            |
| p. 360. – Epigraphie                                                               |                                     |            |       |               |      |      |      |     |      |    |       |            |
|                                                                                    |                                     |            |       |               |      |      |      |     |      |    |       |            |
| p. 364; mission Pel                                                                | liot, p.                            | 300        | ); mı | ssion         | ι п. | NI 8 | ıspe | го, | p. 3 | 74 | ; ai  | vers,      |
| p. 304; mission Pel.                                                               | -                                   |            |       |               |      |      | -    |     |      |    |       |            |
|                                                                                    | ie, p. 3                            | 76         |       |               |      |      | -    |     |      |    |       |            |
| p. 376. — Linguistiqu<br>p. 382. — Bibliothèq                                      | ie, p. 3<br>ue, p. 3                | 76<br>83.  | Etı   | ıdes          | dive | rses | , p. | 381 | . —  | Co | leci  | tions,     |
| p. 376. — Linguistiqu<br>p. 382. — Bibliothèq<br>Japon                             | ie, p. 3<br>ue, p. 3                | 76<br>183. | Etı   | ides          | dive | rses | , p. | 381 | . –  | Co | llec: | 389        |
| p. 376. — Linguistiqu<br>p. 382. — Bibliothèq                                      | ie, p. 3<br>ue, p. 3                | 76<br>183. | — Etı | ides          | dive | rses | , p. | 381 | . —  | Co | llect | 389<br>399 |
| p. 376. — Linguistiqu<br>p. 382. — Bibliothèq<br>Japon<br>Organisation scientifiqu | ue, p. 3<br>ue, p. 3<br>e<br>embres | 76<br>883. | Etu   | ides<br>borat | dive | rses | P.   | 381 | . —  | Co | llect | 389<br>399 |

+

## **ERRATUM**

- P. 7. 1. 28, au lieu de : Bullelin, lire : Bulletin.
- P. 11, l. 2, au lieu de : Vien Chan, lire : Vien Can.
- P. 17, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, au lieu de: Phnom Pén, lire: Phnom Pén.
- P. 21, l. 3, au lieu de : des gravures, lire : de copies chinoises des gravures.

   n. 2, au lieu de : feuilles, lire : fouilles.
- P. 26, 14, au lieu de : arrêté sur, lire : arrêté du.
- P. 35, 31, après: Extrême-Orient, ajouter: (arrêté du 11 mars 1912).
- P. 40. 11, au lieu de : Empeureur, lire : Empereur.
- P. 44, 29, au lieu de : mitérielle, lire : matérielle.
- P. 49. 27, au lieu de : entrependre, lire : entreprendre.
- P. 70, 23, au lieu de : E, lire : E1.
- P. 73, dern. ligne du texte, ajouter: Trois sculptures cames provenant de la vente de la collection Lemire sont conservées au Musée d'ethnographie de Berlin. (Cf. H. Stönner, Catalogue des sculptures cames et khmères du Musée royal d'ethnographie de Berlin. BCAI, 1912, p. 195).
- P. 75, antépénult. ligne du texte, au lieu de : et khmèrs, lire : ou khmèrs.
- P. 77, l. 2, au lieu de : qu'enferme, lire : qui enferme.
- P. 79, l. 1, au lieu de : racines, lire : raisons.
- P. 80, 1. 22, au lieu de : groupes, lire : gopuras.
- P. 84, in fine, ajouter: Sur les sculptures khmères hors d'Indochine, voir:
  - G. Cœdès, Catalogue des pièces originales de sculpture khmère conservées au Musée indochinois du Trocadéro et au Musée Guimet (BCAI, 1910, p. 19); H. Stönner, Catalogue des sculptures cames et khmères du Musée royal d'ethnographie à Berlin. lb., 1912, p. 195, et la chronique du même Bulletin.
- P. 87, 1. 21, au lieu de: briqueterie, lire: Briqueterie.
- P. 89, 1. 18, au lieu de : c, lire : e.
- P. 103, n. 3, au lieu de : dc, lire : de.
- P. 115, l. 24, au lieu de : abritant, lire : abritaient.
  - \_ , l. 27, au lieu de : ouverture, lire : couverture.
- P. 117, avant-dernière ligne. Reporter l'appel de note à la page suivante, l. 8, après: obtus.
- P. 120, l. 12, au lieu de : carrés, lire : rectangulaires.

- P. 126, l. 17, au lieu de : de gopuras, lire : des gopuras.
- P. 128, note 2, au lieu de : 19-16, lire : fig. 16.
- P. 133, 19, après: primitive, ajouter: sauf les piédroits inscrits de la porte.
- P. 139, 9, après : du côté E., ajouter : de l'estrade Sud.
  20, au lieu de : du côté Ouest, lire : Au côté Ouest de l'estrade Sud.
  30, au lieu de : N.-E., lire : S.-E.
  32, au lieu de : S. et O., lire : N. et E.
- P. 191, 21-22, lire: on adore les trois divinités du mont Tân-viên, dont la principale est généralement identifiée avec Son-tinh 山 稿, héros d'une légende nationale annamite. D'après certaines traditions, ces divinités auraient secondé le dernier des Hùng-vương dans ses guerres contre le roi de Thục.
- P. 191, note 5. Ajouter: Telle est du moins l'opinion émise par M. A. Bonifacy (BEFEO, X. 401) et adoptée par M. MADROLLE (Chine du Sud, 2º éd., 1916, pp. 181, 183). Mais il semble douteux que le nom de Ba-vi ait jamais servi à désigner le mont Tam-đảo, au Nord de Vĩnh-yên.
- P. 355, l. 15, au lieu de: 建 陀, lire: 建 默.
- P. 374, l. 14, ajouter: Un certain nombre de textes bouddhiques découverts à Touen-houang ont été étudiés par M. Matsumoto Bunzaburō 松本文三郎dans ses Recherches sur la littérature bouddhique, Butten no kenkyū 佛典の研究 (Tōkyō, 1914), notamment un fragment du Prajñāpāramitāhrdayasūtra rapporté par M. Pelliot et publié dans le Touen-houang che che yi chou, des fragments du Mahāprajñāpāramitāsūtra et du Mahāmeghasūtra conservés à Pékin, et un fragment du Hien yu king 賢恐經 appartenant à Wang Ta-sie 汪大婆; sur ce dernier texte, cf. BEFEO, X1, 466.
- P. 376, l. 1, au lieu de : sur elles, lire : sur olles.
- P. 385, l. 17, ajouter: Cet exemplaire du Keng tche t'ou est identique à celui de la Bibliothèque Nationale qui porte le n° 5394. Cf. P. Pelliot, A propos du Keng tche t'ou, dans Mémoires concernant l'Asie orientale, t. I, p. 166, n. 1.



# INDEX GÉNÉRAL

DES

TOMES I-XX

DU

BULLETIN DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT

ET

TABLES DES MÉMOIRES

PAR

NGUYĖN-VĂN-TÔ



# INDEX GÉNÉRAL DES TOMES I-XX

DU

# BULLETIN DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT

N. B — Les chiffres romains en grandes capitales renvoient au tome, les chiffres romains en petites capitales au núméro, les chiffres arabes à la page.

Les noms des auteurs d'articles originaux sont en petites capitales, et les titres de leurs articles en italique. Les noms des auteurs d'ouvrages ou d'articles dont il a été rendu compte sont en italique, et les titres de leurs ouvrages en caractères romains du corps.

A-chö-li-eul, V, 438.

A-hi. Dictionnaire —, v. Liétard, XII, IX, 127; cf. IX, 550-556. Grammaire —, v. Liétard, IX, 285-314; XII, IX, 126. Mots — empruntés au chinois, v. Liétard, IX, 549-558.

A-k'i-ni (= Yen-k'i), V, 437.

A-neou-ta (= Anavatapta), V, 436.

A-tch'ang, IX, 667, n. 1.

A-tchö Lolo, v. Che Fan, VIII, 341

A-t'o (= Addas), XII, 1x, 54, 63.

A-yu wang (= Açoka), III, 412, n. 6, 414; IV, 167-168. — king, IV, 712. — sseu, X, 231; XIV, vIII, 27, 44-49 et pl. 13-16. — tchouan, IV, 712.

Ababhesajakalpah, III, 607.

Ābdāl, VI, 484; v. Le Coq, XII, 1x, 153. Abdullah bin Abdul Kadir, v. Caba-ton, XI, 232.

Abhayada, Svabhayada, IV, 93-94, 98. Abhayavamça, XV, 11, 35.

Abhidhamma-pitaka. — laotien, XVII, v, 52, 177. Le premier livre de l' —, v. Davids (C. A. F. Rhys), II, 203.

Abhidharma trouvé à Touen-houang, XI, 180.

Abhijit. Nakşatra --, V, 279.

Abhinişkramana sütra. Le mariage du prince Siddhārtha d'après l'—, XVIII, 11, 15-19, 29.

Abhirati. Légende d'— Hārītī, v. Peri, XVII, 111, 4 sqq.

Abhisambuddhagāthās, v. Senart, I, 397-398.

Abhişeka. — čam, v. Durand, VII, 345-351; cf. IV, 533; V, 42. L'— dans le jātaka du hibou, IX, 530.

Abu Zeyd, II, 127-129.

Ăc-lội. La con tinh du ruisseau —, XVIII, vII, 6-7.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances, I, 43-47, 148-150, 267-269, 378-391; II, 231, 312, 415-416; IV, 523-526.

Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. Bulletin de l'—, V, 459-460; VI, 448; XI, 234-235, 463. Livres et documents chinois de la bibliothèque de l'—, v. Cahen, II, 288-290; cf. V, 459-460.

Ačar, III, 56, 57; VII, 313.

Achi no Omi, III, 582-584; VI, 440. Āçlesā. Nakṣatra —, V, 273.

Açoka, III, 412, 414, 741; V, 417; XII, 1x, 51-52. — et les reliques du Buddna, v. Davids (T. W. Rhys), I, 399. Asoka Sākyaputta Society, IV, 1144. Date d'—, v. Fleet, XI, 462. Edits d'—, V, 247, 472; VII, 119; XI, 434; XII, 1x, 37; v. Bhàndàrkar (D. R.), III, 336-

337; Kosambi, XII, 1x, 46, cf. XII, 1x, 37, n. 1; Krishna Sastri, XVI, v, 44; Lüders, XIII, vII, 19; Smith (V. A.), V, 236; XI, 233. Légendes d'—, IV, 166-169, 1105; v. Huber, IV, 719-722. Piyadasirája et — le Maurya, v. Smith (V. A.), II, 86-87. Stūpa d'— à Ningpo, XIV, vIII, 44-49 et pl. 14 et 16.

Açoka La Belle et l'arbre —, v. Vo-GEL, IX, 531-532.

Āçrama. Le terme — dans l'épigraphie cambodgienne, XI, 406.

Actes. — du XI<sup>e</sup> Congrès international des Orientalistes, session de Paris, 1897, I, 34-36. — du XII<sup>e</sup> Congrès international des Orientalistes, session de Rome, 1899, II, 220-222 — Cf. Congrès.

Açvaghoşa. Sûtrâlamkâra, traduit en français sur la version chinoise de Kumârajîva par Edouard Huber, VIII, 279; IX, 639, n. 1; XIV, 1 2. Date d'—, II, 296; IV, 56. —, le Sūtrālamkāra et ses sources, v. Lévi, IX, 166-169, 623. Trois contes du Sūtrālamkāra d'— conservés dans le Divyāvadāna, v. Huber, IV, 709-726; VI, 1. — Cf. IV, 469, 569, 1092; IX, 808; XI, 350, 363; XII, 1x, 37, 47; XIV, 1, 14, n. 1; XVIII, 11, 32.

Açvakránta, v. Gurdon, I, 50.

Açvatthāman, IV, 923; XI, 391-392; XV, 11, 163.

Açvinī. Nakşatra -, V, 275.

Adams (William), III, 507, 508; VIII, 575; v. Riess, III, 351.

Addhabhaga-buddharupa-nidana, XV, 1111, 46.

Ādhyarāja, v. Pischel, II, 207.

Adran (Mgr d'), v. Pigneau.

Adyar. Bibliothèque d' -, VII, 147.

Afghanistan. Les Afghans Yūzufzais, I, 324-325, L'émir d'— et le problème musulman, VI, 466; VII, 188.

Agamas bouddhistes, v. La Vallée Poussin, II, 296-297. Passages des relatifs à Maitreya, XI, 447-451.

Ähom. Alphabet —, XVII, v, 25, n. 2. Dialecte —, XI, 153 sqq.; XII, I, 22 sqq.; cf. VII, 389. Origine des -, v. Cochrone, XIV, 1x, 66; Gurdon, XIV, 1x, 66; Taw Sein Ko, XIV, 1x, 66.

Ai (mana des Reungao), X, 514 sqq. Ai châu, X, 550; XVI, 1, 28 sqq.

Ainu. Anthropologie, VI, 438; v. Torii, XIX, v, 82-84. Ethnographie et folklore, v. Batchelor, III, 121-128. Histoire, XX, 1, 25. Linguistique, III, 577; VI, 438; v. Batchelor, IV, 762-764 Religion, III, 126-128; v. Aston, II, 216-217.

Ai-thès (Ai-tu ou Pô-thé), VII, 77-78, 81-82, 86.

Aiyar (Natesa), v. Natesa Aiyar.

Ajantá, III, 143-144; XI, 1; XVI, v, 44; XIX, v, 44, 48, 61; v. Lüders, III, 96; IV, 752.

Ajiki, III, 582, 584.

Ajita, XI, 450, 453, 455; XX, 1V, 164. Ajīvikas, III, 336-337.

Al-Birûni (Ibn Ahmed), 1, 327, 329; III, 267, n., 422, n.; IV, 25-36, 322; VI, 37, 373, n.; XII, 1x, 149; XX, 1v, 122.

Alak, v. LAVALLÉB, I, 295-298.

Album Kern. Opstellen geschreven ter cere van Dr H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag, den 6 April 1903. III, 738-746.

Albuquerque (Affonso d'), I, 35; II, 210; IV, 324, 330-332; XII, 1x, 118 Aleni (Jules), III, 109-115 passim.

Alger. Congrès international des Orientalistes à —, II, 431; IV, 488, 527.

Allemagne. Chronique, II, 113, 231, 424-432; III, 768; IV, 527-528, 789. — Histoire des études chinoises en —, v. Franke (O.), XI, 436, 438, n. 4.

Allen (Albert Henry). The Vața-savitrîvrata, I, 276.

Alliances chez les Reungao, v. Kemlin, XVII, IV, 1-119.

Allier (Raoul). Le Protestantisme au Japon, VIII, 282-283.

Alviella (Goblet d'). Nouveaux documents relatifs à l'iconographie du bouddhisme indien, I, 273-274. — Cf. I, 271.

Amarakaţa-buddharūpa-nidāna, XV, III, 46.

Amaravatī, III, 639, n 5; IV, 83, 205, 907, 915, 940, 975; VII, 345; IX, 4, 9; XI, 22.

Amarendrapura, I, 35; XI, 22; XV, 11, 63, 97.

Amat di San Filippo (Pietro). Studi biografici e bibliografici sulla storia della Geografia in Italia, X, 417-418.

Amaya (Kanichi). Nogaku dai-jiten, v. Masada, IX, 607.

Ambassade. Une — chinoise en Birmanie, v. Huber, IV, 429-432. La dernière — du Fou-nan en Chine sous les Leang, v. Pelliot, III, 671-672, cf. III, 271; IV, 388.

Amérique. Disférend américo-japonais, VI, 476-480; VII, 194-196. Journal of the American Oriental Society, I, 276. Origine américaine du mot sampan, v. Peri, XIX, v, 13-19.

Amitabha, XI, 222-226; XIV, vIII, 13, 49 et pl. 1, 8 et 21; XVI, v, 95 et pl. 3.

Amkhà, III, 15.

Amoghavajra, VI, 41. Les transcriptions de dhāraṇī de l'école d'—, v. Maspero (H.), XVI, v, 61 sqq.; XX, II, 20-21, 27-32, 36, 42-44.

Ampĭl Rolom. Pràsàt —, XIII, 1, 34. Stèle d'—, XV, 11, 165.

Ampĭl Thvār Ruines d'—, XIII, 1, 14-15.

Ăn, XV, 1, 24-30.

An de Samròn Ton, XIII, 1, 11-12.

An Čumnik. Stèle d'—, II, 185, n. 1; III, 296, 298, 301, 443, 444; IV, 693, 901, n. 2.

An-cựu. Le ficus de —, XVIII, vii, 2, 14-17. La pierre magique de —, XIX, ii, 51-52, 95.

An-do. L'ancien ficus de — Đông, XVIII, vII, 5. La pagode de la « Mère Forêt » à — Bắc, XVIII, vII, 17-18.

An-durong vurong, IV, 799; V, 78-79; XIV, v, 5-6; XVI, 1, 6-19, 53.

An Èn. Chronique cambodgienne présentée en 1796 par le roi — au roi de Siam, XVIII, 1x, 16, 23-28.

An-hoà. Vestiges archéologiques à —, v. PARMENTIER, IX, 753.

An-hung. La butte-obstacle de --, XIX, II, 57.

An-long. Croyances populaires de —, XV, 1, 69. Vestiges čams à —, V, 191.

An-luru thượng. Le ficus de —, XVIII, vii, 9.

An-nam, v. Annam.

An-thái. Stèle de —, v. Huber, XI, 277-282; cf. XV, 11, 15, 123, 168.

An-thành (Bình-định). Vestiges d'une citadelle came à --, IX, 618.

An-thành (Thừa-thiên). La butteobstacle de —, XIX, 11, 62-63, 73-74.

Ānanda, V, 298-299, 301, 304-305; VI, 6 sqq.; XI, 442, 443, 449; XVII, 111, 17 sqq.; XX, 1V, 162 Le Parinirvāņa d'—, v. Vogel, V, 417-418.

Ananda. Les bas-reliefs du temple d'-à Pagan, XV, 111, 4-6 et pl. 3; v. Huber,
XI, 1-5; cf. XIII, vII, 12-13; XIV, 1, 5;
XV, 11, 132, 167; XVII, vI, 7, 12.

Ånanda Metteya, IV, 497, 498; VII, 424-426.

Ananda Ranga Pillai. The Private Diary of —, dubash to Joseph François Dupleix, a record of matters political, historical, social and personal from 1736 to 1761, translated by J. Fred. Price assisted by K. Rangachari, VI, 358; VII, 387-388.

Anavatapta, V. 436.

Ancient Wall Paintings in Japanese Temples, XII, IX, 144.

Andersen (Dines). The Suttanipata, new edition by — and Helmer Smith, XIII, v11, 17. — Cf. IV, 489

Andèt (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 33-34.

Andrade (Fernão Peres et Simão de), II, 210.

Andrews (F. H.). Ancient Chinese Figured Silks excavated by Sir Aurel

Stein at ruined sites of Central Asia, XX, IV, 170-176.

Angleterre. Chronique, I, 64-66; III, 145-146, 768; IV, 528; XVI, v, 103; XIX, v, 135-137. Les Anglais en Cochinchine, XII, vii, 57-59; au Japon, III, 507-508; à Macao, v. Maybon (Ch. B.), VI, 301-325; au Tonkin, v. MAYBON (Ch. B.), X, 159-204. Ecole de langues orientales en -, XVI, v, 103. Expédition anglaise au Tibet, v. Oukhtomskii, V, 217. Exposition d'art japonais en - , v. Deshayes, XII, IX, 146. L'Inde sans les Anglais, v. Loti, III, 476. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, I, 49-51, 64-65, 153-154, 274, 399-400; V, 471; VI, 445; X, 444; XI. 233, 462. Monuments anglais de l'Inde, v. Archæological Survey of India, XVI, v. 41; XVIII, x, 31. Termes anglo-indiens. v. Yule et Burnell, III, 477-479.

Anh-vö-chieu-tháng, V, 90.

Aniruddha. Avadāna d' --, XX, IV, 161-165 passim.

Ankor, II, 83, 128, 132, 141 sqq.; III, 86-87, 739; VI, 410; VII, 148, 184, 419-422; VIII, 223, 227, 303-304; IX, 351-353, 356, 358-359; XII, IX, 163; v Commaille, XII, 1x, 27; Dufour et Carpeaux, XI, 429-430; XIV, 1x, 58-59; Gourdon, XII, IX, 27; Lajonquière, X, 644; Loti, XII, IX, 27; Madrolle, XIII, VII, 6-7; MARCHAL, XVI, III, 57-68 et pl 1-2; XVIII, viii, 1-40 et pl. 1-12; Maspero (G.), IX, 609; Suter, XIII, vii, 6. — Vat et Barabudur, IX, 1-2. — Vat et Běn Mälä, XIII, 11, 1-6. Architecture interprétée dans les bas-reliefs d' -. XIV, vi, 1-28. Art classique d', XIX, 1, 2. Décoration d'-, XIII, 111, 5-27. Dégagement et conservation des monuments d' -, VIII, 284, 287-292, 326, 328, 331, 591-595, 629-631; IX, 203, 413-414, 616-617, 822-823, 839; X, 267-268, 285, 450-451, 742-743; XI, 244-245, 250-252, 256, 475-476, 479; XII, 1x, 187-188, 220-222; XIII, VII, 105-

106, 117; XIV, 1x, 94; XV, 1V, 77; XVI, v; 99-102; XVII, vi. 49-57; XVIII, x, 65-71; XIX, v, 109-127, 141; XX, IV, 205-221. Ecole de păli d' -, IX, 823-827. Epigraphie, XII, IX, 186-187; XIII, vi, 11-17; XV, 11, 113, 116, 122; v. Aymonier, I, 47; Codès, XIII, vi, 11-17; XVIII, IX, 9-12. Iconographie, v. Beylié, IV, 443-445; CŒDÈS, XII, IX, 179-182; XIII, vi, 1-5 et pl. 1-10; XIV, ix, 56-57. Inhumation à — Thom des restes de Jean Commaille, XX, IV, 221-222. Plans d' - Vat, XIII, 11, 2; vi, pl. 10; vii, 107; d' — Thom, VIII, après p. 202; XVIII, vIII, pl. 1. Société d' -, VII, 209-210, 422-423; VIII, 584, 593; X, 267-268; XI, 252-253. - V. aussi: Baksěi Čžmkrči, Bantāy Kdei, Baphuon, Bayon, Čausei Tevada, Mébồn, Nãk Pẫn, Phǐmãnàkàs, Phnom Bàkhen. Práh Khan, Práh Palilay, Práh Pithu, Pràsat Bat Čum, Pràsat Bei, Prasat Cak, Prasat Khlan, Pràsat Kravan, Prasat Pratri, Prasat Suor Pot, Pràsat Suor Prat, Prasat Ta Kèo, Pràsàt Thommanon, Prè Rup, Srah Sran, Srah Tà Set, Tà Prohm, Tép Pranam.

Annales. — annamites, IV, 622 sqq.; XVI, 1, 6-9. — d'Ayuthya, v. Cœdès, XIV, III, 1-31; cf. XVI, III, 4-7. — birmanes, IX, 633 sqq.; XIV, 1, 4-5. — japonaises, III, 590 sqq.; IV, 586 sqq. — V. aussi: Chronique.

Annales du Musée Guimet, III, 474; VI, 446.

Annam. Bibliographie, I, 140-142, 148-149, 261-262, 271; II, 198, 294, 401; III, 469-473; IV, 750-751, 1082-1087; V, 198-199; VI, 346-347; VII, 112-115, 378-380; VIII, 236-249; IX, 161-162, 369-370; X, 612-619; XII, 1x, 1-7; XIII, vII, 1-5; XIV, 1x, 1-6, 8-43; XV, 1v, 1-4; XVI, v, 22-24; XVII, vI, 3-5; XVIII, x, 22-23; XIX, v, 29-37; XX, 1v, 73-120. Chronique, I, 59, 409-413; II, 227, 306; III, 141, 367-368, 526-527; IV, 491-492, 782-783; V, 483; VII, 183-184, 417-419;

VIII, 286-287, 591; IX, 184, 405-413, 618, 819; XI, 245, 470-474; XIV, 1x, 93-94; XV, IV, 72; XVI, V, 96-98; XVII, vi, 44-47; XVIII, x, 56-62; XIX, v, 101-106; XX, IV, 202-205. Anthropologie populaire annamite, v. CA-DIÈRE, XV, 1, 1-103; Knosp, II, 198. Archéologie, v. Cadière, V, 387-405; La Susse, XIII, vii, 10; PARMENTIER, XVII, 1, 25; cf. Čampa. Art, I, 163-166; XI, 242-244; XIV, 1x, fig. 2 et 6; XVII, vi, pl. i; XVIII, x, 55 et pl. 2; XIX, iii, 84; v, 98, 100 et pl. 1-4; XX, IV, 198, 241 et pl. 6; v. Barbotin, XII, 1x, 25; Bernanose, XIII, vii, 10; Chochod, IX, 153-158; DUMOUTIER, I, 81-98. Assistance, v. Pasquier, XII, 1x, 24. Calendrier, v. Deloustal, IX, 161-162. Concours littéraires en —, v. La Susse, XIII, vII, 10; cf. XII, 1x, 172-175; XIX, v, 30-31. Condition du peuple annamite, v. PHAN-TRU-TRINH, VII, 166-175. Droit, X, 269, 448, 453; v. Bienvenue, XII, 1x, 1-5: Briffaut, VIII. 236-240: DELOUSTAL, VIII, 177-220; IX, 91-122, 471-491, 765-796; X, 1-60, 349-392, 461-505; XI, 25-66, 313-337; XII, vi, 1-33; XIII, v, 1-59; XIX, iv, 1-88; Dürrwell, XII, ıx, 10-11; Hückel, XII, ıx, 24. Enseignement indigène, VI, 454-463; VII, 183-184, 410 Epigraphie, X, 450; v. CA-DIÈRE, VI, 87-254. Ethnographie, II, 56; X, 440; n. 2, 617, 644, v. Besnard, VII, 61-86; Cadière, V, 349-367; Diguet, VII, 113-115; Dumoutier, IV, 750-751; DURAND, I, 271; III, 54-62, 447-459, VII, 313-339, 345-351; GUIGNARD, XI, 201-205; Jammes, I, 39-40; KEMLIN, IX, 493-522; X, 131-158, 507-538; XVII, IV, 1-119; Leuba, XVI, v. 22-23; Maitre (H.), IX, 369-370; XIII, vii, 5. Folklore, IV, 801; v. Barbier, IX, 813; XII, 1x, 25; Bonifacy, X, 393-401; XIV, v, 19-27; XVIII, v, 1-50; CADIÈRE, I, 110-130; 183-207; II, 352-386; Đổ-Thạn, VII, 101-107; Greeger, II, 204; GROSSIN, II, 283-284; HUBER,

V. 168: Lê-văn-Phát. XIX. v. 36-37: POUCHAT, X, 401-408, 585-611; PRZY-LUSKI, XIV, v. 1-17. Géographie, IV, 182 sqq.; X, 449; XVI, I, 42-44; XX, IV, 76-87; v. CADIÈRE, II, 55-73; III, 164-205; Charras, XII, IX, 24; Eberhardt, XV, IV, I-4; MASPERO (H.), X, 539-584. 665-682; XVI, 1, 27-55; XVIII, 111, 29-36. Histoire, III, 673-674; VI, 448; VIII, 313; X, 447-450; XII, 1x, 26; XIV, 1x, 40-41; v. Baulmont, XIII, vii, 10; Brébion, X, 618-619; CADIÈRE, III, 164-205; V, 77-145; VI, 87-254; XI, XII, vii, 1-82; CADIÈRE et 458; PELLIOT, IV, 617-671; Coquet, XII. 1x, 23-24; Cultru, X, 434-441; Diguet, VII, 378-380; Dupuis, X, 619-623; Fontanier, III, 472-473; Gaubil, XII, 1x, 23; Gosselin, V, 198-199; Hoàngcao-Khåi, X, 612-617; Koffler, XII, IX, 23; Louvet, I, 261-262; MASPERO (H.), X, 539-584, 665-682; XVI, 1, 1-55; XVIII, III, 1-36; Maybon(Ch.B.), IX, 583-584; X, 159-204; XIII, VII, 9; XVI, V, 20-21; XIX, v, 77; XX, 1v, 73-120; ORBAND, XIV, vii, 1-74; Perreaux, XII, ix, 23; Russier, IX, 583-584. Linguistique, III, 754; IV, 203, n. 4; V, 333-340, 346-348, 356-367, 443, n. 3; VII, 87-99; XII, 1x, 25; XIX, v, 24; XX, 11, 5 sqq. passim; v. Berjot, VII, 112; Bonet, I, 140-142; Bouchet, VIII, 567-568; Cadière, IV, 1065-1081; V, 349-367; VIII, 93-148, 381-485; IX, 51-89, 315-345, 533-547, 681-706; X, 61-93, 287-337; XI, 67-110; Chéon, II, 196-198; V, 47-75; VII, 87-99; DELOUSTAL, VIII, 567; XIV, v, 29-40; Dubois, VIII, 559-567; Garde et Nguyễn-Tảo, XII, ix, 26; Grammont et Lê-quang-Trinh, XII, 1x, 15-17; Hàn-thái-Dương et Đỗ-Thận, IV, 1087; Julien (Cne), VI, 346-347; Maspero (H.), XII, 1, 1-127; XVI, 111, 35-39; Mossard, I, 41; Pilon, VIII, 568-571; Plėneau, XII, ix, 26; Przyluski, XII, viii, 5-9; Roux, IX, 178. Littérature, X, 449; XII, 1x, 26; v. Bauno, XII, 1x, 26;

Cordier (G.), XIV, IX, 1-6; Denis, XI, 458; Nordemann, IV, 1082-1087; PHAM-Quỳnh, XI, 417-423; XIV, v, 41-55; Ricquebourg, VII, 113. Magie, v. Cho-CHOD, XII, VIII, 11-13; Dumoutier, I, 36; Giran, XIII, vii, 1-5; Przyluski, XIV, v, 3 sqq. Médecine, v. Regnault, III, 469-470. Musique, XII, IX, 18-21. Numismatique, VIII, 201, n. 7; v. Lacroix, I, 270; II, 312. Religion, III, 674; IV, 801-802; V, 342-344; VI, 272-273; VIII, 540-542; XII, vii, 3 sqq. passim; 1x, 23; XIII, v, 59; XVI, 111, 54-56; XVII, III, 57,77; v. BONIFACY, X, 393-401, 683-694; XIV, v, 19-27; XV, 111, 17-23; XVIII, v, 1-50; CADIÈRE, XVIII, vII, 1-60; XIX, II, 1-115; Diguet, VII, 113-115; Giran, XIII, vii, 1-5; PRZYLUSкі, IX, 757-764; X, 339-347. Revue annamite Nam Phong, XIX, v, 29-35. Théâtre, v. Cordier (G.), XII, 1x, 26. Visite de l'empereur d' — à l'Ecole française d'Extrême-Orient, XVIII, x, 46-47. — V. Sino-annamite; - Binh-định, Darlac, Hà-tĩnh, Huế, Khánh-hoà, Kontum, Nhatrang, Phú-yên, Quảng-bình, Quảngnam, Quang-ngai, Quang-tri, Thanh-hoa, Thừa-thiên, Thuận-an, Tourane.

Annam chi lược, IV, 624-625, 649; X, 256-257, 540-541, 573.

Annam nhất thống chí, v. Đại Nam nhất thống chí, IV, 648; X, 544-545; XX, IV, 83, n. 1.

Annam vũ công, XVIII, 111, 4. Année sociologique, 1, 143.

Annuaire général, administratif, agricole et industriel, de l'Indochine, I, 376-377.

Annual Report of the Archæological Department of His Highness the Nizam's Dominions, v. Yazdani, XVI, v, 43-44.

Annual Report of the Archæological Survey of India ..., v. Archæological Survey of India.

Annual Report of the Mysore Archæological Department, v. Narasimhachar, XVII, vi, 13-14; XVIII, x, 31 sqq.

Anouchirvân, v. Durand, VII, 321-339.

Anthropologie. - populaire annamite, v. CADIÈRE, XV, I, 1-103; Knosp, II, 198. - de la Birmanie, v. Taw Sein Ko, IV, 446. - de la Chine, v. Legendre, X, 730; XI, 458-459; Torii, XIV, IX, 79-80 - de l'Inde, v. Cochrane, XIV, 1x, 66; Gurdon, XIV, 1x, 66; Taw Sein Ko, XIV, 1x, 66; Waddell, I, 401-402. - du Japon, III, 578-580; VI, 438-439; v. Baelz, III, 92; Deniker, II, 92; Torii, X, 646; XIX, v, 82-84. — de la Péninsule malaise, v. Skeat et Blagden, VI, 354-355. — des peuples austro-asiatiques, v. Heine-Geldern, XX, IV, 67-69; SCHMIDT (W.), VII. 228-233. Bulletins et Mémoires de la Société d' - de Paris, IV, 488; XI, 458-459.

Antiquités. — indo-aryennes, v. Bü-hler et Kielhorn, I, 372-374, 391-397. Commission des — du Cambodge, V, 483, 513-515; XIX, v, 108, 143-145; XX, IV, 205. Commission des — du Tonkin, I, 414, 417-418; V, 239, 251, 483, 513; XIV, IX, 93, 106; XV, IV, 71, 91. — Cf. Archéologie.

Anty (Pierre Bons d'), v. Bons d'Anty (Pierre).

Anurādhā. Nakṣatra —, V, 271.

Anvei (Bal), v. Bal — II, 138, n. 3; V, 377, 381.

Aornos, V, 247-248.

Apalāla, II, 250; III, 410, n. 6; IX, 527; XIV, 1, 18; v. Oldenburg (d'), I, 280-281.

Aparānta, Sunāparanta, V, 154-157. Āpastamba, IV, 463; v. Bürk, II, 87. Apramādavarga, XIII, vii, 18; v. Lévi, XIII, vii, 82.

Apsaras. — dans la décoration cambodgienne, XIII, 111, 33-34. — du Musée čam de Tourane, XIX, 111, 76-77, 97-98.

Ara. L'inscription d'— et la date de Kanişka, v. Lüders, XII, IX, 39, 42-43.

Arabe. Gloses sino-arabes, v. Hartmann, X, 707-708. Inscriptions arabes des vieilles mosquées de Si-ngan fou et de K'ai-fong fou, v. Berthelot, V, 406-408.

Ārāḍa. Le Bodhisattva chez le maître brahmanique — (bas-relief de Barabudur), IX, 26.

Arbres. Culte des -- en Annam, v. Cadière, XVIII, vii, 1-60 et pl. 1-3; — au Tonkin, v. Przyluski, IX, 757-764

Archæological Survey of India. -, new imperial series, vol X, v. Venkayya, XIII, vii, 14; vol. XL, v. Kaye, XVIII, x, 33. -, Annual Report, V, 208-211, 246-247; VI, 356; XI, 433-434; XIII, vii, 14; XVI, v, 28 sqq.; XVII, vi, 11-12; XVIII, x, 26-30. Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, XIII, vii, 14; XVI, v, 41; XVIII, x, 30 sqq.; XX, IV, 121-122. Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammadan and British Monuments, Northern Circle, XVI, v, 41; XVIII, x, 31 sqq. Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, v11, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31 sqq. Annual Report of the -, Eastern Circle, XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, vii, 14-15; XVI, v, 42-43. Annual Report of the --, Frontier Circle, V, 471-472; XI, 434; XII, ix, 49-50; XIII, vii, 14; XVIII, x, 30 sqq. Government of Madras, Annual Report on Epigraphy, XII, 1x, 49; XIII, v11, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31 sqq Progress Report of the -, Western Circle, II, 111, 204; XI, 434; XII, 1x, 50; XVI, v, 41-42; XVIII, x, 31 sqq. Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma. III, 676-677; IX, 584-585; XI, 434-435; XII, 1x, 30; XIII, v11, 14-15; XVI, v, 40-41; XVII, v1, 5-9; XVIII, x, 21; XIX, v, 35-36; XX, IV. 123. Report of the Superintendent of the Archæological Survey, Panjab and United Provinces Circle, III, 144, 683-684; V, 472.

Archælogisch Onderzoek in Nederlandsch Indië. I, Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de Residentie Pasoeroean, IV, 1135-1136. II, Beschrijving van Tjandi Singasari en de Wolkentooneelen van Panataran, IX, 811-812. III, Beschrijving van Barabudur, v. Krom, XX, IV, 138-149.

Archéologie. — annanite, 1, 162-167. 414, 417-418; III, 364-367; V, 239, 251, 483, 513; XIV, 1x, 03, 106; XV, 1v. 71, 91; XVI, v, 94, 96, 124; XVII vi, 44-45; XIX, v, 100-103; XX, IV, 195-196, 202-204; v. Aurousseau, XIII, vii, 9; CADIÈRE, V, 387-405; La Susse, XIII, VII, 10; PARMENTIER, XVII, 1, 1-32 et pl. 1-9; XVIII, x, 1-7. - del'Asie centrale, I, 168-169; II, 221; X, 272-281, 455-456, 656-658; v. Andrews, XX, 1v, 170-176; Blanc, I, 36; Bonin, I, 381-382; Grünwedel, VI, 442-444; PELLIOT, VI, 255-268, 482-486; VII, 204-209; VIII, 501-529; X, 274-281, 455-456, 655-660; Seiiki kõku zufu, XV. IV, 57-64; SENART, V, 492-497; Stein, I, 169, 400; II, 111, 211-213, 221; III, 670-680; VII, 204-209. - birmane, I, 60; II, 111; v Duroiselle, XIII, vii, 15; XVI, v, 40-41; XVII, vi, 5-9; XVIII, x, 29-30; XX, IV, 123; HUBER, XI, 1-5; Taw Sein Ko. III, 676-677; IX, 584-585; XI, 434-435; XII, IX, 30, 123-124; XVIII, X, 21; XIX, v, 35-36. — cambodgienne, 1, 175-180; II, 83-85, 109-110, 235, 307; V, 239, 244-246, 252, 483, 508-509, 513-514; VII, 419-423; VIII, 287-294, 303-304, 310-311, 328-330, 591-595, 629-631; IX, 184, 413-414, 616-620, 819-823; X, 267-268, 450-451; XI, 245-253, 474-476, 479; XII, 1x, 187-188, 220-222; XIII, vii, 105-106, 117; XIV, IX, 94-95; XV, IV, 77; XVI, v, 98-102; XVII, vi, 47-57, 64; XVIII, x, 62-71; XIX, v, 91, 107-127, 141, 143-146; XX, IV, 205-221; V. Beylie, IV, 443-445; Coedès, X, 413, 444, 644; XII, 1x, 176-183; XX, 1v, 8-11; COMMAILLE, II, 260-267; XII. 1x, 27; XIII, 111, 1-38 et pl. 1-49;

Dufour et Carpeaux, XI, 429-430; XIV, IX, 58-59; FINOT, II, 241-245; III, 63-70; V, 483-488; X, 644; XV, 11, 137-172; Groslier, XVIII, x, 21; Juglan, V, 415-416; LAJONQUIÈRE, I, 391; II, 286-288; III, 546; IV, 772-771; VI, 450; VII, 149; VIII, 292-294; IX, 351-359; X, 644; XII, IX, 179-182, 220; LECLÈRE (Adh.), IV, 737-749; Madrolle, XIII, vii, 6-7; Marchal, XVI, iii, 57-68 et pl. 1-2; XVIII, viii, 1-40 et pl. 1-12; MEC-QUENEM, XIII, 11, 1-22 et pl. 1-14; Morand, VII, 385-386; PARMENTIER, IX. 739-756; X, 205-222; XII, 111, 1-60; XIII, 1, 1-64; XIV, 11, 1-31 et pl. 1-13; XVI, 1v, 1-38 e pl. 1-5; XIX, 1, 1-98 et pl. 1-27; XX, +, 1-6; Suter, XIII, vii, 6. — čame, 1, 44-45, 73-74, 171-174, 409-413; II, 109-11, 227; III, 141, 367, 368; IV, 491-492, 782-783; V, 239, 252; VII, 52-53; VIII, 311; IX, 409-413, 615, 618; XI, 242, 245, 470-474, 479-480; XIII, 1, 48-49; XIV, 1x, 105; XV, IV, 72; XVI, v, 96-98, 124-125; XVII, vi, 45-47, 64; XVIII, x, 56-62, 78, 80; XIX, v, 103-106, 142-143; XX, IV, 198-199, 202-204, 242; v. CADIÈRE, IV, 433-436; V, 185-195; XI, 407-416, 459; CEDÈS, X, 413, 4 4; XX, IV, 8-HI; DURAND, III, 597-603; V, 1-46; VII, 351-353; FINOT, I, 12-33, 148; V, 483-488; XV, 11, 137-172; GARIOD, XI, 199-201; HUBER, XI, 13-18; MAITRE (H.), VI, 342-344; MASPERO (H.), XIX, v, 103-106; ODEND'HAL, II, 105; PARMENTIER, II, 7-54,99-104,280. 282; III, 80-85, 665; IV, 788-789, 805-896, 1142; V, 1-46; VI, 291-300, 344-345; VIII, 580; IX, 347-351, 608-609, 748, 817, 838; X, 441; XI, 23-24; XIX, III, I-II4; v, 7-12 - chino se, I, 383; V, 212-213; VIII, 605; IX. 430-431; X, 651-654; XII, IX, 172 et fig 1-2; v. Arnáiz et van Berchem, XII, IX, 121-122; BERTHELOT, V, 406-414; Boerschmann, XIV, ix, 68-72; Bouilland et VAUDESCAL, XX, 111, 1-128 et pl. 1-44; Bushell, II, 211; Chavannes, II, 409;

VIII, 279; X, 255-256; XI, 231-232; CORDIER (G.), XV, III, 25-38 et pl. 4-6; Hamada; XIII, vii, 71-72; Laufer, XII, IX, 123; MASPERO (H.), XIV, VIII, 1-75 et pl. 1-21; PELLIOT, IX, 573-582; PERI, XI, 171-198; Read, II, 211; Sekino, IX, 809-810; Torii, X, 730; XIV, 1x, 79-80. - coréenne, v. Chôsen koseki zufu, XV, IV, 54-56. — indienne, I, 60-63, 285, 322-369, 416; II, 110, 220, 229-230; V, 246-248; VIII, 279; IX, 622-623; X, 455; v. Archæological Survey of India; Bell, I, 154, 400-401 ; Bhândârkar (D. R.), XII, IX, 50; XVI, v, 40-42; XVIII, x, 31; Bloch (Γh.), XII, 1x, 50; Brown, XVII, vi, 13; Burgess, II, 204; Cave, II, 208; CEDÈS, XX, IV, 9-11; Daya Ram Sahni, XVIII, x, 27-29, 31; XX, 1v, 121-122; Fawcett, II, 205; FOUCHER, 1, 322-369; IV, 461-462; Hyderabad Archæological Series, XVI, v, 43-44; Indian Antiquary, I, 53, 155, 274-275, 402-403; V, 471; Indian Archæological Policy, XVI, v, 28 sqq.; Journal of the Hyderabad Archæological Society, XVI, v, 43-45; Jouveau-Dubreuil, XIV, ix, 60-66; Lajonquière, IX, 367-368; Longhurst, XIII, vii, 14; XVIII, x, 31-33; Lüders, III, 96; Marshall, V, 208, 246; VI, 356; XI, 232; XVII, vI, 12; XVIII, x, 24-26; Mitton, XIX, v, 64; Mukherji, II, 86; III, 97-98; Narasimhachar, XVII, vi, 13-15; XVIII, x, 31-33; Natesa Aiyar, XVIII, x, 30-31; Oldenburg (d'), I, 280-281; Page, XVIII, x, 31; Smith (V. A.), I, 49-51, 375-376; XI, 233; Spooner, XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, vii, 14-15; XVI, v, 34-38, 42-43; Stein, I, 169, 275, 400; III, 679-680; V, 471-472; XII, IX, 49-50; VOGEL, III, 144, 149-163, 683-684; IX, 610; XI, 232-233; XII, IX, 49; XIII, VII, 14-15; Wasi-ud-din, XIII, vII, 14; Workman, IV, 759; Yazdani, XVI, v. 43-44. — javanaise, I, 72-73, 288; III, 745; V, 248; XIX, v, 134-135; v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-

1136; IX, 811-812; XX, IV, 138-149; Brandes, III, 134, 135; De Groot, II, 217-218; FOUCHER, III, 78-80; IX, 1-50, 831; Groneman, I, 147; Krom, XII, 1x, 160; XX, IV, 138-149; La Porte et Knebel, 1, 55; PARMENTIER, IV, 786-789; VII, 1-60 et pl 1-5; Rapporten..., XIII, vii, 22; van Erp, XI, 462; XII, 1x, 160. **japonaise,** v. *Hamada* et *Umehara*, XVII, vi, 29-32; Motoori, XIII, vii, 70; Munro. XII, IX, 140-141; Report upon Archæological Research.. , XIX, v, 84-86; Torii, XIX, v, 82-84. — laotienne, I, 181, 413; III, 89-90, 141-143; VIII, 294, 330-331; XII, 1x, 222; XIV, 1x, 96 et fig. 7; v. Dussault, XII, ix, 197-198; Finot. III, 660-663; XVII, v. 5-9 et pl. 10 et 11; Lajonquière, I, 102-118; MASPERO (G), III, 1-4; Morand, VII, 385-386; PARMENTIER, XII, 1x, 188-197, 222; XIII, 1, 49-59. — de la Péninsule Malaise, v. Lajonquière, IX, 351-367. - siamoise. VIII, 595-596; XVI, III, 2-3; v. C@DES. XX, IV, 8-11; FOUCHER, II, 227-228; LAJONQUIÈRE, V, 242-246; IX, 351-364; XII, IX, 29; Lyle, II, 200; MONT-GUERS, VIII, 595-596 - Circulaire du Gouverneur général de l'Indochine relative à la découverte d'objets offrant un intérêt artistique ou archéologique, XVI, v, 120-121. Commission archéologique de l'Indochine, VIII, 304, 320, 326-327, 631; IX, 397-398, 615; X, 444, 644, 742; XI, 429, 459; XII, 1x, 27; XIV, 1x, 58; XV, 1v, 5; XVII, v, 1. Mission archéologique d'Indochine, I, 67-76; II, 114, 220; VIII, 229; X, 732-733; cf. Ecole française d'Extrême-Orient. Missions archéologiques françaises en Orient, v. Omont, III, 356. Société française de fouilles archéologiques, IV, 526-527. Zapiski vostochnago otdyeleniya imperatorskago russkago arkheologicheskago obshchestva, I, 280-281. - Cf. Epigraphie.

Architecture. — cambodgienne, XII, III, 43-45; v. PARMENTIER, XIV, VI, 1-28

et pl. 1-5; XIX, I, 1-98 et pl. 1-27 — čame, v. Parmentier, I, 245-258; XIX, III, 63-79. — chinoise, V, 214; v. Boerschmann, XIV, 1x, 68-72. — indienne, VIII, 222, 303-304; v. — and sculpture in Mysore, XVII, vI, 13-15; Beylié, VII, 403-406; Havell, XIX, v, 38-62; Jouveau-Dubreuil, XIV, 1x, 60-64. — javanaise, v. Foucher, IX, 1-8; Parmentier, VII, 1-60 et pl. 1-5. — laotienne, v. Lajonquière, I, 102-118; Parmentier, XII, 1x, 188-197. — tonkinoise, v. Dumoutier, I, 81-89. — Cf. Archéologie.

Architecture and Sculpture in Mysore, no 1, v. Narasimhachar, XVII, vi, 13-15.

Archives. — du Cao Maha Uparat de Luan Praban, XVII, v, 154. — coloniales, V, 469-470. — des derniers rois čams, v. Durand, V, 14; VII, 353-353. — générales de l'Indochine, XVII, v1, 35-36, 62. — de l'India Office relatives à une factorerie anglaise au Tonkin, v. Mayron (Ch. B.), X, 159-204

Ardenne de Tizac (H. d'), v. Tizac (H. d'Ardenne de).

Ārdrā. Nakṣatra ---, V, 278.

Argence (André d'). Sa collection archéologique, XIII, vII, 104 et fig. 1-6; XVIII, 1, 1, n. 2, 21, 23-24. Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, V, 483, 513; XVIII, x, 77.

Argot annamite, v. Chron, V, 47-75. Arhat. Le Buddha entre deux — et deux bodhisattva, V, 410-411. Liste des seize — d'après un document khotanais, XVI, v, 73-74. Maitreya et les seize —, XIV, vIII, 19 et pl. 5. Stūpa des 500 —, XIV, vIII, pl. 20.

Arī, V, 151, n. 1; IX, 584-585; v. Du-roiselle, XVIII x, 29-30.

Ari-doshi myöjin, XV, 111, 1-15 et pl. 1-3.

Ariga (Nagao). Dai Nihon rekishi, IX, 605-606. La Guerre russo-japonaise au point de vue continental et le droit international, VIII, 586. — Cf. IV, 508, n. 1.

Arita (= Hārītī), v. Peri, XVII, III, 24-28.

Ariyavamsa, XV, 111, 41, 46. Arjona (Juan d'), X, 171, n. 1. Arjuna (Čandi), v. Čandi -, VII, 11

Arkasāti, III, 740.

n., 12..

Arnáiz (Greg.). Mémoire sur les antiquités musulmanes de Ts'iuan-tcheou, par -- et Max van Berchem, XII, 1x, 121-122.

Arnold (Edwin). Nécrologie, IV, 528. Arrivet (Arthur). Nécrologie, II, 309. Ārṣa, 1, 372, 373.

Art. — annamito, I, 163-166; XI, 242-244; XIV, 1x, fig. 2 et 6; XVII, vi, pl. 1; XVIII, x, 55 et pl 2; XIX, 111, 84; v, 98, 100 et pl. 1-4; XX, IV, 198, 241 et pl. 6; v. Barbotin, XII, 1x, 25; Bernanose XIII, vii, 10; Chochod, IX, 153-158; DUMOUTIER, I, 81-98; III, 365-366. - bouddhique, I, 400; II, 212; V, 210, 216, 495; VI, 443-444; VII, 437-438; X, 227, 656-657; XII, IX, 128-130; XIX, v, 41 sqq., 63, 133-135; XX, 1v, 124-127; v. Foucher, V, 237; XI, 231; XIX, v, 141; Grünwedel, 1, 155-157; HUBER, XI, 1-5; Katori, XIII, vii, 72; Maybon (A.), X, 645; Oldenburg (d'), 1, 280-281; Vogel, III, 149-163; V, 417-418; VIII, 487-500; IX, 523-532. — čam. IX, 817; XIV, 1x, fig. 5; XVI, v, pl. 1; XVII, vi, 44 et pl. 2; XIX, v, 41 sqq. passim, 99 et pl. 5; v. Maybon (A.), XI, 232; PARMENTIER, XIX, 111, 1-114. --cambodgien, II, 235; XIV, 1x, 91-92 et fig. 1; XV, 1v, 70 et pl. 2-3; XIX, v, 41 sqq. passim, 99 et pl. 5; v. Commaille, XIII, 111, 1-38 et pl. 1-49; La Nave, V, 469; Morand, VII, 385-386; PAR-MENTIER, XIX, 1, 1-98 et pl. 1-27. -chinois, I, 323; VIII, 311; X, 657-658; XI, 194-198; XIV, 1x, fig. 3, 6; XV, 1v, 61-64, 70 et pl. 1, 4; XVI, v, 95 et pl. 2; XVII, v1, 25, 44 et pl 2; XVIII, x, 55 et pl. 4-6; XIX, v, 99-100, 142 et pl 2, 6; XX, IV, 170-176, 199, 240, 242; V. An-

drew, XX, 1V, 170-176; Blacker, IX, 610; Bushell, V, 211-217; X, 257, 442; Chavannes, II, 89-90; IV, 1137; Fenollosa, XIII, v11, 56-58; Giles (H A.), V, 475; XV, iv, 61-64; Laufer, X, 696-703; Monval, V, 474; PELLIOT, IX, 573-582; Petrucci, XII, 1x, 109, 128-131; Rondot, I, 155. coréen, XIII, vii, 57, 109-110; XIX, v, 100 et pl. 3; v. Chosen koseki zufu, XV, IV, 54-56. - indien, v. Coomaraswamy, XII, 1x, 51; XIX, v, 62-64; XX, 1v, 124-128; Foucher, V, 237; XI, 231; XIX, v, 141; Gangoly, XV, 1v, 15-20; Goloubew, XX, IV, 178; Grünwedel, I, 155-157; Havell, XII, IX, 51; XIX, v, 38-62; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; Perera, XX, IV, 128-131; Rüpam, XX, IV, 131-135; Tagore, XX, IV, 177. - japonais, II, 93; VIII, 281-282; IX, 627-628; X, 271-272; XIII, VII, 110-112; XVI, V, 05-06 et pl. 3-4; XVII, vi, 44 et pl. 3; XVIII, x, 55-56 et pl. 7-10; v. Ancient Wall Paintings..., XII, IX, 144; Aubert, XII, 1x, 146; XIV, 1x, 83-84; Deshayes, XII, 1x, 146; Dick, XII, 1x, 145; XIV, 1x, 81-83; Fenollosa, XIII, vii, 56-58; Histoire de l'art du Japon, I, 378-381; Influence of European Painting. ., XII, 1x, 145; Ito (K.), XII, 1x, 145; Katori, XIII, v11, 72; Maitre (Cl. E.), II, 94; Mallon, XII, IX, 145-146; Migeon, VIII, 575-570; Nihon teikoku bijutsu ryakushi, XIII, vii, 72; Petrucci, XII, ix, 128-131; Shūko jisshu, III, 359; Todai-ji..., XII, 1x, 144; Toeishuko, VIII, 282; Tressan, IX, 612; XII, 1x, 144-145; Vever, XII, 1x, 146. - javana's, XIX, 134-135; v. Bataviaasch Genootschap van Kunsten... laotien, VIII, 294; XIV, 1x, 92 et fig. 4; XVII, v, 171 et pl. 10-11; XVIII, x, 55 et pl. 3; XX, 1v, 199; v M. rand, VII, 385-386. - siamois, XVI, v, 95; XX, IV, 199; v. Lyle, II, 200. Circulaire du Gouverneur général de l'Indochine sur la découverte d'objets offrant un intérêt artistique ou archéologique, XVI, v, 120-121. - Cf. Archéologie.

Ârya-Çūra, III, 742 ; IV, 752 sqq. ; XX, 1v, 143 ; v. *Lüders*, III, 96.

Ārya-deva, XI, 350, 365, n. 4.

Ārya-mülakoşaḥ mahauşadhavalī, III, 627.

Ārya Phatahadeçabhişag Dānadāsavaidyakācārāḥ, III, 628.

Aryavarta. Le Pundravardhana comme limite orientale de l'— du bouddhisme indien, v. Pelliot, IV 379-381.

Aryen. Art indo —, v. Havell, XIX, v., 39-49. Contact du groupe mon-khmèrmundā avec les populations aryennes, VII, 226-227. Documents sur l'histoire des peuples — s découverts dans les ruines de Boghaz-Köi, VII, 459-460. Fragments d'un ouvrage bouddhique en langue aryenne, v. Konow, XVI, v., 73-74. Philologie indo-aryenne, v. Bühler et Kielhorn, I, 372-374, 391-397. Plantes de l'Asie aryenne, v. Joret, V., 421-422. Section aryenne du XIº Congrès des Orientalistes, I, 34-35.

Asamkhaya, IX, 672-680

Asanga, IV, 53-56; VI, 407; XI, 186, 339-390.

Ashikaga, I, 380; VII, 139-140. Contes et romans de l'époque des —, v. Hirade, VIII, 278. Littérature historique du Japon, des origines aux —, v. MAITRE (Cl. E.), III, 564-596; IV, 580-616.

Asie. Bibliothèque asiatique, v. Ternaux-Compans, X, 415. Bulletin du Comité de l'- française, I, 383. Filiation utérine chez les peuples de l'-, v. Matsokin, XI, 236. Guide de l'- orientale, v. Imperial Government Railways of Japan, XVIII, x, 19-21. Histoire des relation. du Japon avec le continent asiatique, v. Pozdnyeev, X, 724-728. Le Japon est-il une menace pour l'-?v. Das (T.), XVIII, x, 40-41. Musée asiatique de Saint-Pétersbourg, v. Cahen, II, 288-289. Rénovation de l'-, v. Leroy-Beaulieu, I, 40-41. Revue d'-, II, 106. Sociétés asiatiques: fédérations, XX, IV, 222-228; v. Giornale..., Journal..., Mitteilungen...,

Transactions..., Zeitschrift.... Tambours de bronze de l'— orientale, v. De Groot, II, 217-218; Heger, III, 356-357; XVIII, I, 1 sqq.; PARMENTIER, XVIII, I, 1-30 et pl. 1-9. — V. aussi: Extrême-Orient.

Asie centrale. Bibliographie, III, 679-680; V, 459-462; VI, 442-444; VII, 145-146, 401-403; VIII, 579-580; XII, IX, 148-154; XIII, VII, 73-84; XV, IV, 57-64; XVI, v, 73-74, 82-88; XX, IV, 158-176. Chronique, I, 167-169; IV, 1144; V, 492-501; VI, 482-487; VII, 204-209; IX, 626-627. Anthropologie, v. SCHMIDT (W.), VII, 213-263, VIII, 1-35; Archéologie, I, 168-169; II, 221; V, 501. X, 272-281, 455-456, 656-658, v. Andrew, XX, IV, 170-176; Blanc, 1, 36; Bonin, I, 381-382; Grünwedel, VI, 442-444; PELLIOT, V, 497-500; VI, 25 .-268, 482-486; VII, 204-200; VIII, 501-529; X, 274-281, 455-456, 655-660; Seiiki koku zufu, XV, IV, 57-64; SENART, V, 492-497; Stein, I, 169, 400; II, 111, 211-213, 221; III, 679-680; VII, 204-209. Association internationale pour l'expleration de l' -, II, 429-431; III, 525, 752; V, 459, 501 Le bouddhisme indien dans l'-, V, 404; X, 276 sqq., 656 sqq.; XIII, VII, 77; v. Leumann, XX, IV, 158-170; Lévi, V, 253-305. Documents de l' -, v. Chavannes et Pelliot, XI, 460-461; XII, 1x, 53-63; Finot et Huber, XIII, VII, 82; Konow, XIII, VII, 84; XVI, V, 73-74; La Vallée Poussin, XII, 1x, 154; XIII, vii, 78-81, 82; Legge (F.), XIII, vii, 83; Lévi, X, 729; XI, 460; XII, 1x, 153-154; XIII, v11, 73-78, 83; Meillet, XI, 460; XII, 1x, 148-151, 153-154; XIII, VII, 83; PELLIOT, VIII, 501-509; IX, 829-830; X, 270, 643-644; XIII, VII, 81; Sieg, VII, 145-146, 401-402; Thomsen, XII, 1x, 154 Epigraphie, v. Chavannes. III, 117-120; Senart, I, 47-48. Géographie, VI, 369-371; v. Carruthers, XII, 1x, 151; Chavannes, VI, 361-400; Clementi, XII, 1x, 114; Hori, XII, 1x, 152; Lévi, X, 442; Pelliot, VI, 449; Stein, II,

211-213; III, 679-680; XVI, v, 82-88. Linguistique, v. Meillet, XII, IX, 148-151; Müller (F. K. W.), VII, 402-403; Sieg et Siegling, VIII, 579-580. Mission da Nishi Hongwan ji en -, IX, 626-627; X, 651-654; XI, 237, 238; v. Seiiki kõko zufu, XV, IV, 57-64; Tachibana, XIII, VII, 69-70. Mission Pelliot en -, V, 478, 492-500, 508; VI, 451, 482-486; VII, 204-209, 463; VIII, 284, 294-295, 588, 628; IX, 621; X, 262, 270, 272-281, 455-456, 643-644, 655-660, 731; v. Danguy, XII, 1X, 152; Du Buysson, XII, 1X, 152; Lévi, X, 442, 729; Maybon (A.), X, 645. Mission scientifique russe en -, IV, 1144. Paléographie, v. Franke (O.) et Pischel, III, 339-341, 479-480; Halevy, III, 339-341; Lévi, II, 246-253; IV, 543-579. Section — du Congrès des Orientalistes de Hambourg, II, 428-429.

Asie mineure. Chronique, VII, 459-460.

Asram Mahà Rosei, XIII, 1, 5.

Assam. Un ancien itinéraire chinois de Hanoi en Inde par le Yunnan, la Birmanie et l'—, IV, 131-183; V, 217, n. 1. — et Bengale, V, 489; VI, 464. Ethnographie, XIV, 1x, 66; v. Gurdon, VII, 389-390.

Association internationale pour l'exploration de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient, II, 429-431; III, 525, 752; V, 459, 501.

Aşiāngahrdayanāmavaidūryakabhaşyam, III, 613-614.

Aşţāṅgahṛdayasamhitā, III, 608-613. Aşṭāṅgopadiṣṭabheṣajanāmasūcī, III, 615-616.

Aston (W. G.). The Japanese Gohei and the Ainu Inao, II, 216-217; III, 123-128, n. Littérature japonaise, traduction de H.-D. Davray, III, 355; cf. XI, 228, — Cf. II, 410-412; III, 580, n. 2, 582, 588, n. 7, 737; IV, 590, 591; V, 231; VI, 406, n. 2, 434; VI, 434, 436-441 passim; VII, 128-129, 134, n. 1, 394; VIII, 277; IX, 176, 588, 594, 595; XI, 226, 230, n. 1, 238; XII, v, 46.

Astrologie. — indienne, v. Thibaut, l. 396-397. Cercle astrologique (Vien Čan), XVII, v. 139 et pl. 9. Termes persans dans l' — bouddhique chinoise, v. Hubbr, VI, 39-43.

Astronomie. — cambodgienne, v. Faraut, X, 643. — chinoise, v. Chavannes, VI, 448-449; Moidrey, IV, 760-761; Saussure, IX, 611; X, 729. — indienne, v. Kaye, XVIII, x, 33; Thibaut, I, 396-397.

Āṭavaka, XVII, 111, 48, 49, 52, 56, 64. Āṭhabhāgiye, IV, 460.

Atharva-veda, III, 740; IV, 758; VI, 448; v. Bloomfield, I, 395.

Atigambhīropadeçagaņāņ, III, 629.

Atlas de l'Indochine, dressé et publié par le Service géographique de l'Indochine, XX, IV, 69-71. Cf. Chabert, IX, 370-375.

Atsumori. Le no d', v. Peri, XII, v, 1-63.

Attopeu. Khas d'—, v. Baudenne, XIII, VII, 10. Vestiges archéologiques à —, III, 751; IV, 493-494; VIII, 331

Aubazac (Louis). Dictionnaire français-cantonnais, III, 101-102; cf II, 112; VII, 124; VIII, 94, n.

Aubert (Louis). Les Maîtres de l'Estampe japonaise, XIV, 1x, 83-84. Outamaro, XII, 1x, 146.

AUCOURT (Pierre-Marie). Journal d'un bourgeois de Yang-tcheou (1645), VII, 297-312; cf. IX, 223.— Comptes rendus, XVIII, x, 34-38.— Analyse du Ko ming sien fong et traduction d'une chanson anti-mandchoue, VII, 453-454.— Koming-fang-lio. Plan d'action du parti révolutionnaire chinois, XII, IX, 119 (recension).— Attaché à l'Ecole, XVIII, x, 46, 78; XIX, v, 88, 90, 140; XX, IV, 185, 239. Remis à la disposition du Directeur de l'Instruction publique de l'Indochine, XX, IV, 183, 258.— Cf. VIII, 583; XX, IV, 237.

Audemar (Jean-Joseph). Lettre du 28 avril 1811 sur la mort de Dayot et de Forsans, XII, vii, 61.

Aufrecht (Theodor). Über das Bhavişyapurāņa, III, 475.

AUROUSSEAU (Léonard). [Note sur le Houa-yi yi-yu], XII, 1x, 198-201. — Comptes rendus, X, 696-710, 729, n. 1; XI, 208-215, 436-439; XII, IX, 51-112, 117-118, 124-125, 148-151, 157-159; XIII, vii, 33-51; XIV, ix, 8-43, 66, 68-72; XV, IV, 22-41; XX, IV, 73-120 et pl. 1-3, 175-176. — Le Temple de la Littérature à Hanoi, XIII, vii, 9 (recension). -- Nommé membre de l'Ecole, XI, 467, 478, 481; XIII, VII, 113, 115; XIV, IX, 101, 106; précepteur p. i. du roi d'Annam, XIII, vii, 114, 116; XV, iv, 90; professeur d'histoire et archéologie de l'Annam, XV, IV, 66, 89; professeur de chinois, XX, IV, 243. Mobilisé pendant la Grande Guerre, XV, 1V, 66; XVI, V, 90, 122, 123. Chargé des fonctions de secrétairebibliothécaire de l'Ecole, XIII, vii, 86, 116; XV, IV, 66, 90; XX, IV, 184, 236, 237; de l'expédition des affaires courantes de l'Ecole, XX, IV, 182, 257 Missions en Chine, XII, 1x, 163, 170-171, 172, 198-202, 217, 220, 223; XIII, VII, 116; XV, IV, 66, 89, 90. Découverte d'un tympan čam, XIV, 1x, 93 et fig. 5. - Cf. XIII, vII, 118; XIV, 1X, 86, 102; XV, 11, 51, n. 1; 1v, 71; XVIII, 111, 24, n. 5; XIX, v, 88, 80, 135, 130, 147; XX, IV, 182, 184. 238.

Austriennes (Famille des langues), VII, 249-250.

Austro-asiatiques (Races et langues), v. Heine-Geldern, XX, IV, 67-69; SCHMIDT (W.), VII, 213-263; VIII, 1-35. Austronésiennes (Races et langues), v.

SCHMIDT (W.), VII, 213-263; VIII, 1-35.

— Cf Malayo-polynésien.

Avadāna, XIV, 1x, 67. — çataka, III, 419, n. 2 et 3, 655; VI, 401, 402; IX, 36, n. 1; XX, 1v, 142; v. Oldenberg, XII, 1x, 32-38. — s identifiés sur les bas-reliefs du Barabudur, IX, 11-43; XX, 1v, 142. — s du Tripitaka chinois, v. Chavannes, VI, 401-402; XII, 1x, 122. Divyāvadāna,

v. Huber, IV, 709-726; VI, 1-37; Oldenberg, XII, 1x, 32-38; Speyer, II, 297; III, 135. Pūrņāvadāna, v. Duroiselle, V, 146-167.

Avalambana, v. Pelliot, 1, 278; II, 192-194; III, 118.

Avalokiteçvara. Culte, v. Peri, XVII, III, 68-77. Iconographie, I, 25, fig. 10; II, 420, IV, 95; V. 411; IX, 46, 47, 606; XI, 225, n. 1; 267, 279-282, 301; XIV, VIII, pl. 6, 8; IX, fig. 3; XV, II, 16; XVI, v, pl. 1; XVII, III, 68-77; XVIII, VI, 4.

Avares, IV, 479; V, 493; v. Parker, III, 99-100.

Avatamsaka-sútra, 11, 137, n. 3, 247; IV, 544 sqq.; V, 253 sqq.; XX, IV, 163, n. 4.

Aya no tsuzumi, v. Peri, XIII, iv, 85-

Aymonier (Et enne). Le Cambodge, I, 46-47; II, 75-85, 199-200; cf XV, II, 139-155. Dictionnaire čam-français, par - et Antoine Cabaton, VI, 347-348; cf II, 312; VII, 223, n. 2, 313, 355; VIII, 316. Les inscriptions du Bakan et la grande inscription d'Angkor Vat, I, 47. Le roi Yasovarman, I, 5. La stèle de Sdok Kâk Thom, I, 269; cf. XV, 11, 53, 116-121, 127, 137-155. - Annotation des Mémoires de Tcheou Ta-kouan, II, 135 sqq., n.; XVIII, 1x, 4-9. — Ses théories sur le Fou-nan, v. Pelliot, III, 248-303; IV, 385-412. — Cf. I, 2, 10, 14 sqq., 70, 269, 633; II, 42, n. 1, 241, 242; III, 18, 21, 63, n. 1, 141, 328, 442-443, 460, 601, 633-648 passim, 739; IV, 185-186, 202, 214, 222, 245 sqq., 443, 535, 672, 687, 696, n. 5, 737, 795, n. 2, 906, n. 1; V, 176-183, 242, 246, 377, 378, 380-381, 470, 484; VI, 44, 47, n. 4, 48, n. 3, 280, 444-445; VII, 313-355 passim, 390; VIII, 38, 228, 230, 250-251, 292, 293, 303, 314, 319-321, 327; IX, 618, 691; X, 410; XI, 15, 269, 277, n., 397, 398, 400, 459, 472; XII, 11, 1-3; 1x, 180, 181, n. 2, 196; XIII, 1, 1-61 passim; 11, 3; VI, 12, 15, n.; XIV, 11, 26, n. 2;

1X, 47-49; XV, 11, 22; XVI, 111, 6, 15; XVII, 11, 1-9; v, 12; XVIII, 1X, 2, 11. 10, 15, 19; XIX, v, 2.

Ayodhyā, v. Ayuthyā.

Ayuthyā, IV, 253, 256-257, 260, 261; V, 171, n. 3; VIII, 224, 595; IX, 586; XIV, 1, 4; IX, 51; XV, II, 30, 31; XVII, 11, 46. Annales d'--, IV, 245, 259, n. 2; XIII, VII, 7; XVI, III, 5-7; v. Cœdès, XIV, III, 1-31.

Azuchi Momoyama jidai shiron, XV, 1V, 53-54.

Azuma-kagami, v. Wada, XII, ix, 143
Ba-bau (ou Chot-mat). Tour de —,
IX, 618-620; v. PARMENTIER, IX, 740745.

Bà Čei (Phnom), v. Phnom —, XVI, 1v, 1-36 et pl. 1-5.

Bà Chuả Ngọc, XVIII, VII, 19, 22, 24, 17 sqq.

Bà, Cô, Đức Bà, IX, 763-764. Bà Cô, XVIII, vii, 31 sqq.

Bà Cổn (Thắt), v. Thắt ---, XIII, 1, 46-47.

Bà Đờm (Thắt), v. Thắt —, XIII, 1, 47-48.

Ba-đồn, III, 196.

Bà Hoa, XVIII, vii, 10 sqq.

Ba-loi, 111, 285-288.

Bà Mộc, XVIII, vii, 18 sqq.

Bà Thạo, fondateur de Sày-fôn, III,

Ba Trục. Le génie-pierre de ---, XIX, 11, 17-18.

Babonneau (Louis). Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440; V, 239. — Dons à l'Ecole, I, 58; cf. XV, 1V, 69.

Babór. Vestiges archéologiques de —, XIII, 1, 18-19.

Bac giang, X, 565, n. 3.

Bắc-giang. Légende des dieux-patrons d'une commune de —, v. Bonifacy, X, 683-694

Bắc thành địa dư chí, IV, 643; X, 543. Bạch-mã. Pagode de —, VI, 494; X, 61-562. Bacot (Jacques). L'écriture cursive tibétaine, XII, 1x, 152. — Cf. XIII, VII, 118.

Baelz (Erwin). Menschenrassen Ost-Asiens mit specieller Rück-sicht auf Japan, II, 92. — Cf. III, 579, n. 1; VI, 436, 438; XI, 234.

Bahnar. Ethnographie, XVII, 1v, 3, 34-37, 53, n.; v. Lavallée, I, 304-307. Linguistique, VII, 223 sqq; XII, 1, 22 sqq.

Bái-trời. Les pierres sacrées de -, XIX, 11, 17, 102.

Bailey (T. Grahame). Notes on the Sasi Dialect, II, 207-208.

Bairoč (Bal), v. Bal —, V, 370-371. Bairoč Bali (ou Bal Bairoč), V, 370-371. Băk. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou engoulevent, XVII, 1V, 104-105.

Bak (Spān), v. Spān —, XIII, 1, 38. Bakan, v Práh Khan.

Bàkheń (Phnom), v. Phnom —, II, 143, n. 2; XI, 396-398, 476; XII, 1x, 184; XV, 11, 122, 124, 154, 164, 179; XX, 1v, 208-210.

Bakhouân, v. Pelliot, VI, 449.

Bakna. Emp'acement d'un monument à -, XIII, 1, 51

Bàkon, v. PARMENTIER, XIX, 1, 17-18. La pyramide centrale, XIX, 1, 18-21. Les huit tours, description géné ale, XIX, 1, 21-24 et pl. 3, 16. Décoration des tours: l'inteaux, XIX, 1, 24-27 Autres constructions, XIX, 1, 27-32. Fragments isolés, XIX, 1, 32-33.

Bàksĕi Čåmkrön, XIX, v, 114; v. PARMENTIER, XIX, 1, 62-64. Inscription de —, III, 296, 298, 301; XIII, v1, 18; XV, 11, 163; XVIII, 1X, 2.

Bakul. Inscription de --, III, 633; XV, 11, 11, 47

Bal Anvei, II, 138, n. 3; V, 377, 381 Bal Bairoč (ou Bairoč Bali), V, 370-371. Bal Batthinön, V, 372-373, 378, 381. Bal Čanar, v. Durand, V, 370-373, 382-386; VII, 343-344.

Bal Çrī Banöy, II, 138, n. 3; IV, 185, 186, 202, 209; V, 370-373, 377, 380, 381; VII, 343-345.

Bal Hanav, II, 138, n. 3; IV, 185, 202; V, 174, n. 4, 377, 380-381.

Bal Hanön, V, 372-373.

Bal Pandaran, V, 378, 381, 384-385. Bālā-hisār, I, 337-339.

Bălăn. Rasun batău de —, XIII, 1, 41.
BALDINOTTI (Giuliano). Relation du royaume de Tunquim, nouvellement découvert. Texte, III, 71-74. Traduction par Mario Carli, III, 75-78. Cf. III, 747; VI, 125, n. 1; VIII, 317; X, 165, n. 1, 186, n. 2.

Bâle. Congrès d'histoire des religions à —, IV, 528, 1146.

Balet (Cyprien). Grammaire japonaise, langue parlée, IX, 173-174.

Balet (J.C.). Le Japon militaire: l'armée et la marine japonaises en 1910, X, 646.

Bali. Calendrier balinais, v. Brandes, I, 55. Glossaire balinais, v. Juynboll, II, 219. Manuscrits balinais, v. Brandes, II, 218-219. Renseignements chinois sur -, IV, 282-285, 398. Version balinaise du Rămāyana, V, 172, 175-176.

Bali (offrande de nourriture), XVII, 111, 45 sqq.

Ballini (Ambrogio). Pañcaçatīprabodhasambandhaḥ o le cinquecento novelle antiche di Çubhaçilagaṇi, edite e tradotte per cura di —, II, 425; IV, 1092.

Ban-chung. Le dragon de —, v. Boni-FACY, XVIII, v. 2-10.

Bán con heo (jeu de la vente du cochon), II, 362-364.

Ban Deume. Stèle de —, III, 368-369. Ban Huei Sai. Stèle de —, XV, 11, 36. Ban Huei Thàmô. Stèle de —, I, 59. Temple de —, XIII, 11, 49.

Ban-lanh. Stèle de —, v. FINOT, IV, 99-105; cf. IV, 201; XI, 12, 297, n. 2; XV, 11, 17.

Ban Methuot. Itinéraire de — à la tour de Yan Pron, levé par H. MAITRE, VI, 342-344. Rasun batău de —, v. Finot, IV, 678-679.

Ban-mong. Légende du giao-long de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 10-13.

Bān Muran (Pālarāja), XVI, 111, 11, 19, 21; XVII, 11, 32, 44.

Bàn Práḥ Non. Vestiges à —, XIII, 1, 51, 56-57.

Ban Sakhe. Ruines de —, III, 141-143. Ban That. Inscription de —, v. FINOT, XII, 11, 1-28; cf. XIII, 1, 51; XV, 11, 115-116. Temple de —, XIII, 1, 51.

Băn ton (Sut), v. Sut —, XVII, v, 58-59.

Bāṇa, VI, 447; v. Mankowski, II, 294. Bande Mātaram, VI, 464, 466, 468-469; VII, 432-433.

Bằng-an. Stèle de —, v. Huber, XI, 5-10; cf. XV, 11, 15, 167. Temple de —, XVII, vi, 46-47; XVIII, x, 58.

Bangka. Stèle de —, XII, 1x, 159; XVIII, vi, 1 sqq.; XIX, v, 129.

Bangkok. Bibliothèque Vajirañāṇa de —, IX, 609; XVII, vi, 57; XX, IV, 194-195. Pagodes et musées de —, v. Foucher, II, 227-229.

Banī Čams —, v. Durand, III, 54-62; V, 368-369, 378.

Bantāy Čhmār Bas-reliefs, v. PARMEN-TIER, X, 205-222; XIV, vi, 1-28 et pl. 1, 3; cf. XI, 430. Dégagement de —, XIV, 1x, 94. Stèles de —, I, 35; XI, 277, 430.

Bantāy Kdei. Dégagement de —, XX, IV, 218-219.

Bantāy Prei Nokor. Ruines de —, XIII, 1, 15.

Bantāy Srěi, 7. PARMENTIER. Description générale, XIX, 1, 66-67 et pl. 9, 10, 22, 24. Cour 1, XIX, 1, 67-69. Cours 2, XIX, 1, 69-70. Enceintes 3, XIX, 1, 70. Enceintes 4, XIX, 1, 71. Décoration: profils, XIX, 1, 71-72; pilastres, XIX, 1, 72; entrepilastres, XIX, 1, 72-73; toitures, XIX, 1, 73; portes et fausses portes, XIX, 1, 73 et pl. 11; linteaux, XIX, 1, 74-75; frontons, XIX, 1, 76-79. Fragments isolés, XIX, 1, 79.

Banten Piagems javanais de —, v. Brandes, I, 55.

Bao-dinh, V, 122. Bao-hung, V, 130. Baó-lac. Dialecte des Pà-ten et des Lolo noirs de —, V, 311 sqq. Géographie historique, XX, 1V, 85, 114.

Bad-phù, V, 95.

Baó-quốc Le morceau de bois de la pagode -, XVIII, vii, 4-5.

Bao-thái, V, 117, 139.

Bao-vinh. Arbre sacré à —, XVIII, vii, 56 et pl. 3.

Baphuon, II, 142, n. 6. Bas-reliefs, X, 268; XIII, III, 14-17; v. Finot, X, 644. Dégagement et conservation, VIII, 287-288; XII, IX, 187; XIV, IX, 94; XVI, v, 100-101, 107; XVII, v1, 51-54; XVIII, x, 68; XIX, v, 117; XX, IV, 210. Interprétation architecturale des monuments représentés dans les bas-reliefs du —. XIV, v1, 1-28 et pl. 2.

Baqr-īd, VII, 188.

Barabudur, I, 72, 404; VI, 443; XI, 462; XIX, v, 134. Description archéologique, VII, 3-53; v. Foucher, IX, 18; Groneman, IV, 476; Krom, XX, 1v, 138-149. Iconographie, v. Brandes, IV, 476; Foucher, III, 78-80; IX, 9-50, 831; Jochim, V, 233; Pleyte, V, 233; van Erp, X, 441; XIL, 1x, 160.

Baradiin (B. B.), V, 459-460, 501; XI, 235.

Bàrày. Vestiges archéologiques à —, XIII, 1, 19-20.

Bàrày Andèt, II, 307.

Barbié du Bocage (V.-A.). Bibliographie annamite, X, 409-410, 429, n. 1.

Barbier (Victor, alias Triệu Hoàng-hoà). Tục ngữ an-nam dịch ra tiếng tây, IX, 813. Trad. Koffler, Description historique de la Cochinchine, XII, 1x, 23.—Cf. XII, 1x, 25-26; XVI, v, 94; XVII, 1, 25-26.

Barbotin (Albert). La poterie indigène au Tonkin, XII, 1x, 25-26.

Baren (Kŭk), v. Kŭk —, XIII, 1, 19. Bargy (D<sup>r</sup>). Découverte d'une stèle čame, XI, 11.

Baria. Le buddha de —, I, 175; XIX, v, 107. Géographie historique, III, 286-287; XX, IV, pl. 3 après p. 86. Barisy. Lettres sur les guerres de Nguyễn Ánh, XII, VII, 40-44, 47-54.

Barnett (Lionel D.). The date of Kanishka, XIII, vII, 20-21. The Upåsakajanålankåra, I, 153. — Cf. V, 235; XVI, v, 103; XVII, vI, 33.

Baron (Samuel), V, 481; VIII, 317; X, 164, n., 169-171, 194, n. 2, 195, n., 430; XV, 1, 89.

Baroudel (Jean-Jacques-Louis), XII, vii, 62, n. 1. Lettres de l'époque de Gialong, XII, vii, 72, 78-79.

Barros (João de), IV, 324, 330.

Barrigue de Fontainieu (de), v. Fontainieu (de Barrigue de).

BARTH (Auguste). Çanf et Campā, II, 98-99; cf. II, 78, 130, n. 1. Les doublets de la stèle de Say-fong, III, 460-466; cf. III, 369; XV, 11, 108. L'Ecole française d'Extrême-Orient. Lettre de M. A. BARTH, I, 1-6; cf. I, 43-45, 385, n. 1. Inscription sanscrite du Pho! Lokhon (Laos), III, 442-446; cf. III, 213 Lettre à M. F. Faraut [sur les dates des inscriptions du Cambodge et au Campa], XVI, v, 112-118. Note sur les dates de deux inscriptions de Campa, IV, 116-119, Stèle de Vat Phou près de Bassac (Laos), II, 235-240 et 1 pl. hors-texte. Une théorie nouvelle sur l'origine de l'ère çaka, 1, 386-390; cf. III, 95. — Comptes rendus, I, 59, 148, 150, 153, 391-397; II, 75-85, 415-416. — Un ancien manuel de sorcellerie hindoue, I, 270. L'inscription du reliquaire de Piprāwā, VI, 445 (recension). - Nécrologie, XVI, v, 108-111. -Cf. I, 269; II, 12-13, 42, n. 1, 44, 45, n. 2, 186, n. 3, 413; III, 207, n. 1, 289, n. 1, 296, 300, 633, n. 2, 739; IV, 293, n. 4, 294, 323, 333, 338, 460, 461, 696, n. 5, 772, 912; V, 207, 484; VI, 44, n. 3, 49, n. 1; VII, 119; VIII, 230, 321, 327; XIII, vi, 27; XIV, 1, 10; 1x, 59; XV, 11, 118, 123, 128, 155, 156-158, 166.

Barthelemy (Raymond). Le Tranninh, sa mise en valeur économique, XVI, v, 23.

Bartoli (Daniel), X, 429.

Başaiḥ (ou başêḥ), II, 150, n.; v. Du-RAND, III, 448-459; VII, 313-321.

Bàsåk (Cambodge). Géographie ancienne, XX, IV, pl. 3, après p. 86. Ruines de —, I, 408; XIII, I, 10-11; V. COMMAILLE, II, 260-267. Stèles de —, XII, III, 3; XV, II, 20, 22-25, 122, 176.

Bàsàk (Laos). Géographie ancienne, IV, 211-215; XVIII, 1x, 2. Monuments historiques, VIII, 330-331. Stèle, XIII, 1, 56.

Basat (ou Prey Prosat), IX, 747. Başêh, v. Başaih.

Bàsět (Phnom), v. Phnom —, III, 63-70; XIII, 1, 1.

Bashgalī (ou kāfirī), XII, 1x, 47; v. Davidson, II, 404.

Bashō, XVI, v, 81; v. Chamberlain, III, 723-729.

Basilide d'Alexandrie, v. Kennedy, II, 297-298.

Bassac, v. Bàsak.

Basse-Brioulé. Note sur les digues du Tonlé-sap, X, 451-453.

Bastian (Adolf). Nécrologie, V, 249. - Cf. IV, 213; V, 369, 372.

Bàt Čǔm. Pràsàt --, v. PARMENTIER, XIX, 1, 65. Stèles de -, XV, 11, 162-163; XIX, 1, 61; cf. X, 626.

Bắt đuôi hùm (jeu annamite), 11, 366.

Bát-tràng. Faïences de —, III, 365-366; X, 267; XI, 243-244; XII, 1x, 25; XV, 1v, 70; XVI, v, 94; XVII, v1, 43; XIX, v, 98 et pl. 1; XX, 1v, 198.

Batā (vases čams), V, 20-22, 169.

Batau Tablah (ou Đa-nê). Inscription de -, III, 634, 640; IV, 906, n. 1; XV, 11, 46, 138.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, I, 1, 72. Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi de la part du —, II, 418; III, 133-134. Musée du —, III, 161-162; XII, 1x, 160; v. Foucher, IX, 48-50. — V. Notulen..., I, 279; Verhandelingen..., VI, 448.

Batchelor (John). The Ainu and their folk-lore, III, 121-128. A Grammar of the Ainu Language, IV, 762-764.

Bàti. Monuments de —, I, 177; XIII, 1, 6-8. Inscription de —, XV, 11, 116

Batteur (Charles). Note sur le Vat Vixun, XIV, 1x, 96 et fig 7. Restauration du That Čom Si, XIV, 1x, 96. — Attaché à l'Ecole, XIX, v, 88, 139, 140; XX, 1v, 237. Chargé des fonctions de conservateur d'Anko, XX, 1v, 182, 184, 206, 222, 23~239, 243

Batthinön (Bal), v Bal —, V, 372-373, 378, 381.

Baudenne (Antonin). Les Khas de la région d'Attopeu, XIII, vii, 10. — Cf. III, 362, 751; IV, 494.

Baudez (Marcel). Essai sur la condition juridique des étrangers en Chine, XIII, VII, 51-52.

Baudhayana. Le Kalpasutra de —, v. Caland, IV, 463-464.

Baulmont. Le service militaire dans l'Annam d'autrefois, XIII, vII, 10. — Cf. IV, 1135; V, 481.

Baumert. Ed: Pfister, Catalogus patrum ac fratrum S. J. qui... in Sinis adlaboraverunt, IX, 178.

Bauno (Lucien). Poésie annamite, XII, 1X, 26.

Bàyàn Edifice et inscription de ---, XIII, 1, 3-4; VII, 7; XIV, 1x, 53.

Bayon, II, 142, n. 5. Bas-reliefs, XII, 1x, 180; XIV, vi, 1-28; XVIII, x, 21; v. Dufour et Carpeaux, XI, 429-430; XIV, 1x, 58-59. Décoration, XIII, 111, 3, 7-10. Dégagement et conservation, II, 110; VIII, 289, 292; XI, 475, 479; XII, 1x, 182, 187-188; XIII, vii, 105 106, 117; XIV, 1x, 94; XVI, v, 106-107; XVIII, x, 67-68; XIX, v, 115-117; XX, 1v, 210. Inscriptions, XV, 11, 113, 117, 165.

Bäzäklik. Stances des fresques de —, v. Huber, XIV, 1, 9-14; Lüders, XIII, vii, 82.

Beal (Samuel), I, 326 sqq. passim; II, 95-96, 347; III, 379, 395, n. 5; IV, 2, 322, 342, 573; IX, 167, n. 1; XVIII, II, 16.

Beau (Paul). Discours prononcé à la 1 re session de la Chambre consultative indigène du Tonkin, VII, 414-416. Discours prononcé au Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène en Indochine, VI, 452-454. Discours prononcé à la visite du roi Duy-tàn, VII, 418-419.

Beauvais (Joseph). Notes sur les coutumes des indigènes de la région de Long-tcheou. Enfance, VII, 265-269. Le mariage, VII, 269-284. La mort, VII, 284-292. Célébration de la fête des morts ou fête Tsing-ming chez les Toujen, VII, 292-294. Appendice, VII, 294-295; cf. III, 675. — Kouang-si. Traduction de documents historiques, géographiques et administratifs sur la province du Kouang-si, II, 298 (recension). — Nommé correspondant de l'Ecole, III, 147; VI, 488; X, 284; XVI, v, 119; XX, 1v, 229. — Cf. V, 233-234; VIII, 582.

Beccari (1).). Classification des palmiers d'Indochine, XI, 458.

Becker (J. E. de). Feudal Kamakura. Outline Sketch of the History of Kamakura from 1186 to 1333, VIII, 280.

Bei (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIX, v. 114. Belakowitz (I. de). Sur les ruines de Bàn Sakhe, III, 141-143.

Bell (H. C. P.). Synopsis of work done by the Archæological Survey [of Ceylon], I, 154, 400-401; X, 731.

Bell (H. T. Montague). The China Year Book, by — and H. G. W. Woodhead, XIII, VII, 54.

Bellan (Charles). Sur les ruines de Prey Vên, II, 307. — Cf. IX, 840; XIII, 1, 4, 6, 11; XVI, v, 27.

Bellecombe (A. de). Bibliographie annamique, X, 409, 429.

Bellessort (André). Voyage au Japon. La société japonaise, III, 346-348. — Cf. 1, 371.

Belloso (Diego). L'expédition de Blas Ruiz et de — au Cambodge à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, XIV, IX, 44-47.

Beluchistan. Archéologie, v. Stein, V, 471-472. Le brāhuī au —, VII, 118.

Běň Čruy. Vestiges à —, XIII, 1, 13. Běň Mälä. Archéologie, IV, 445; XI, 246; v. Mecquenem, XIII, 11, 1-22 et pl. 1-14 Iconographie, v. Cœdès, XII, 1X, 182; XIII, 11, 23-28.

Běň Thã (Thắt), v. Thắt —, XIII, 1, 46. Bénazet (Alexandre). Le théâtre au Japon. Esquisse d'une histoire littéraire, II, 92-94; cf. IV, 389.

Bendall (Cecil). The history of Nepal and surrounding kingdoms (1000-1600 A. D.), compiled chiefly from mss. lately discovered, III, 338. — Cf. I, 50, 51; II, 87, 425; III, 742, 746, 768; IV, 489; XI, 460.

Bengale Archéologie, V, 472; XIX, v, 51, 55, 56. Brahmanes et Kayasthas du —, IV, 783; v. Dutt, VI, 446. Hymne national des Bengalis, VI, 464, 466, 468-469. Partage du —, V, 429, 489; VI, 464-365; VII, 429, 431-433. Société asiatique du —, I, 53, 60-64, 167, 391-393, 401-402; VI, 446. — V. Calcutta.

Berar. Rangārīs et Velamā du —, v. Haig, II, 208.

Bergaigne (Abel), 1, 266; II, 42, n. 1, 44, 45, n. 1, 83, 185, n. 1, 186, n. 3; III, 21, n. 2, 22, 293, n. 2, 301, 369, 633, 636, n. 3, 637, n. 2, 739, 740; IV, 672, 673, 687, 603, n. 2; V, 484; VI, 44, 75, n. 2; VIII, 230, 321, 584; XI, 268, 400, 472; XV, 11, 43-52, 118-121, 155-156, 158-161; XVII, 11, 10.

Berjot (J.). Le japonais parlé, avec des exercices de conversation, VII, 400-401. Premières leçons d'annamite, ou Exposé du mécanisme général de cette langue, VII, 112.

Berlitz (M. D.). Nippon go kyo kwa shio, IX, 608.

Bernanose (Marcel). Les ouvriers d'art au Tonkin. I, Les bijoutiers, XIII, vii,

Bernard (J. B.). Dictionnaire cambodgien-français, III, 91. Bert (Paul) au Tonkin, II, 440; IV, 791-795; VII, 181.

Bertaud du Chazaud, v. Du Chazaud (Bertaud).

BERTHELOT (Philippe). Notes sur les résultats scientifiques d'une mission diplomatique en Chine, V, 406. I, Estampages de stèles et inscriptions persanes, arabes et chinoises des vicilles mosquées de Si-ngan-fou et de K'ai-fong-fou, V, 406-408. II, Les sculptures bouddhiques du défilé de Long-men, V, 408-412. III, La colonie juive de K'ai-fong et les stèles de la synagogue, V, 412-414. IV, Les estampages des pierres funéraires sculptées du Chan-toung, V, 414. — Cf. V, 475; VIII, 580.

BESNARD (Henrij. Les populations moi du Darlac, VII, 61-80. Appendice. I, Légende jarai sur l'origine du Sabre sacré conservé par le roi du feu, VII, 80-84. II, Note sur les deux Sadets, VII, 84-85. III, Légende radè sur l'origine de la taideur des femmes moi, VII, 85-86. IV, Légende sur les raisons pour lesquelles les Mois n'ont pas d'écriture et se liment les dents, VII, 86.—Cf. IV, 737; IX, 369.

Besson (F.). Son tambour de bronze, XVIII, 1, 1, n. 2, 21.

Betts (Geo. Edgar). Social life of the Miao tsï, II, 215.

Beylié (L. de). L'architecture hindoue en Extrême-Orient, VII, 403-406. Le palais d'Angkor Vat, ancienne résidence des rois khmers, IV, 443-445. — Ses photographies des bas-reliefs d'Ańkor Vat, de Baphuon, IX, 184; X, 268; et de Bantāy Čhmàr, X, 205, 743. — Elu correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, X, 281. — Nécrologie, X, 460, 661-663. — Cf. IV, 491, 1133; VIII, 327; IX, 744, 819, 820; X, 205, 267, 268, 450, 451, 743; XV, 11, 133; IV, 70.

Bhabra. L'édit d'Açoka à —, XIII, vii, 20; v. Kosambi, XII, ix, 46.

Bhadradhipatīçvara, III, 633, 636, 642.

Bhadrapureçvara, XV; 11, 17.

Bhadraruci, XI, 384, n. 1, 386, 387.

Bhadravarman I, II, 185-191, 206-210; III, 209, 636; IV, 809, 891, 898, 900, 917; V, 487; XI, 264-265; XV, 11, 5, 181; XVIII, x, 14.

Bhadravarman II, IV, 92, 96, 929, 954; XV, 11, 15, 181.

Bhadravarman III, XI, 8-10, 268-269, 279-297 passim, 301-310; XV, 11, 15-17, 127, 167, 168, 182.

Bhadravarman IV, XV, 11, 182.

Bhadreçvara, II, 185-191; III, 636; IV, 91-93, 892, 897, 902, 904, 917, 927-929, 950-954; XI, 265; XII, 11, 5 sqq.; XV, 11, 5, 7, 107; XVIII, 1x, 1, 2; x, 13, 14.

Bhadreçvaravarman, IV, 900, 902, 923. Bhadrodayeçvara, XIII, vi, 17-18; XV, ri, 164.

Bhagavad-gīta, III, 741; VI,5417; v. Speyer, II, 205

Bhagvánlál Indraji, II, 203, 206; III, 96; IV, 465.

Bhah Pàthàlök (empreinte des pieds du Buddha), III, 7, n. 6.

Bhaisajyaguru, III, 19 sqq; v. Pelliot, III, 33-37; cf XI, 225.

Bhamo, VIII, 159, n 2, 168, n. 2; IX, 652, n; X, 236, 243.

Bhàndârkar (Devadalta Râmkrishna). Cambay plates of Govinda IV, II,
415-416 Epigraphic Notes and Questions, III, 336-337; XII, 1x, 48 Gûrjaras, III, 336, 337. Progress Report of
the Archæological Survey of India, Western Circle, XI, 434; XII, 1x, 50; XVI,
V, 40, 41-42; XVIII, x, 31. Who was
the patron of Vasubandhu? XII, 1x, 47.
— Sur l'origine de l'ère çaka, I, 387-390;
III, 94. — Cf. I, 259, 373; V, 236; XII,
1x, 49; XVI, V, 40, 41; XVII, VI, 12.

Bhândârkar (Râmkrishna Gopâl), I, 387-390; IV, 57; VII, 435.

Bhāra, III, 259, n. 2, 270, n. 2; VII, 123; IX, 158-160

Bharani. Naksatra -, V, 276.

Bharhut. Bas-reliefs de —, IV, 1093; XII, 1x, 37; XIV, 1, 14-17. Inscriptions de —, XIII, v11, 20.

Bhartrhari, Il, 222; III, 681; v. Hertel, II, 295.

Bhartrhari. Légende de Vikramaditya et de —, III, 477.

Bhasadharma, XII, viii, 15-16. Bhasya, IV, 1 sqq.

Bhattikāvya, v. Mazumdar, IV, 759. Bhattiprolu. Inscriptions de —, v. Lüders, XII, 1x, 49.

Bhavapura, IV, 900, 923; X1, 260; XV, 11, 63, 165.

Bhavavarman I, IV, 901, 923; XV, 11, 183; XVIII, 1x, 2, 3.

Bhavavarman II, III, 290-302, 442-446; IV, 691-697; VI, 45; XV, 11, 26, 123, 162, 183.

Bhavaviveka, XI, 382, n. 1, 387.

Bhavisyapurana, v. Aufrecht, III, 475.

Bhimá (= P'i-mo de Hiuan-tsang),
VI, 335-338; VIII, 517.

Bhimadevi, 1, 362-365.

Bhṛgu, IV, 91, 92, 109, 112, 914, 977; XI, 10.

Bhūmīçvara, III, 50, n. 1.
Bhūmivijaya, III, 635; XV, 11, 9.
Bia Khei (légende reungao), XVII, 1v,

Bibliographie. Asie centrale, 1, 144-145, 275, 277; 11, 299; 111, 679-680; IV, 477-478; V, 217-218, 459-462, 472, 488-489; VI, 442-444; VII, 145-146, 401-403; VIII, 571-573, 579-580; IX, 609-610; X, 443-444; Xl, 458; Xll, 1x, 31, 115, 118-119, 148-154; XIII, VH, 18, 73-84; XIV, 1x, 6-7, 79-80; XV, 1v, 21, 57-64; XVI, v, 73-74, 82-88; XX, 1v, 158-176. Chine, 1, 37-38, 40-41, 47-48, 52, 53-54, 145-147, 150, 154-155, 263-266, 271-273, 276-278, 374-375, 381-383; 11, 88-91, 209-215, 298-299, 405-409, 413-414; 111, 98-121, 135-137, 342-344, 357, 481-491, 516-521, 684-723, 747-749; IV, 479-483, 760-762, 1094-1131, 1137-1141; V, 211-228, 233-234, 423459, 473-475; VI, 361-424, 448-450; VII, 123-125, 391-393; VIII, 252-267, 571-573, 583-585; IX, 164-173, 178. 375-387, 398-399, 588-600, 610-611, 808-811, 813-816; X, 233-253, 255-257, 441-442, 627-636; 696-710, 729-731; XI, 208-215, 233-235, 436-439, 460-462; XII, IX, 53-127; XIII, VII, 25-55; XIV, 1x, 68-80; XV, 1v, 22-46; XVI, v, 61-74; XVII, vi, 16-19; XVIII, x, 34-38; XIX, v, 65-78; XX, 1V, 150-153. Corée, I, 145-146; II, 209; III, 133, 342, 720-721, 737-738; VIII, 279; IX, 612; X, 250-260; 720-721; XIII, VII, 52-54, 71-72; XV, 1V, 54-56. Inde, 1, 34, 47-53, 56-57, 143-144, 152-157, 259-260, 266, 267, 269-270, 273-276, 280-281, 370-376, 386-390, 391-404, 11, 86-88, 201-209, 294-298, 404-405, 413; 111, 92-98, 135, 334-341, 473-480, 516, 677-684, 746-747; IV, 448-474, 489, 751-759, 1089-1093; V, 207-211, 235-236, 421-459, 471-473; VI, 355-361, 445-448; VII, 115-122, 147-148, 387-390, 435-436; IX, 163-164, 398, 587-588, 610, 808-811; XI, 232-233, 432-436, 459-460; XII, 1X, 31-52; XIII, vii, 11-21; XIV, ix, 60-67; XV, iv, 15-21; XVI, v, 28-60; XVII, VI, 11-15; XVIII, x, 24-33; XIX, v, 38-64; XX, IV, 121-137, 177, 178. Indochine, 1, 35-47, 140-142, 148-150, 261-263, 267-269, 271, 371-372, 376-377, 383-386, 390, 391; 11, 74-85, 195-200, 294, 401-403; 111, 86-92, 328-334, 469-473, 673-677; IV, 441-447, 487, 750-751, 772-774, 1082-1089, 1133-1135; V, 198-207, 235, 420-421, 469-470, 473; VI, 346-355, 444-445; VII, 111-115, 378-386; VIII, 236-252, 279-280, 559-571, 580-583; IX, 161-162, 178, 369-347-398, 583-587, 608-609, 812-813; X, 422-441, 443, 444, 612-627, 643-645, 695; XI, 206-207, 231, 429-432, 458-459; XII, 1x, 1-30; XIII, VII, 1-10; XIV, IX, 1-59; XV, IV, 1-14; XVI, v, 1-27; XVII, v1, 1-10; XVIII,

x, 17-23; XIX, v, 21-37; XX, 1v, 57-120, 178-179. Insulinde, 1, 38-39, 54-56, 147, 149-150, 153, 157-158, 277, 279, 370-371, 404-405; 11, 94-96, 217-219, 303-305; 111, 133-135, 515, 745-746; IV, 474-476, 487-488, 1135-1136; V, 232-233; IX, 811-812; VIII. VII, 22-24; XX, IV, 138-149, 177-178. Japon, I, 40-41, 151, 277, 378-381; 11, 92-94, 215-217, 299-303, 410-413; 111, 121-132, 345-355, 357-360, 491-515, 521-524, 723-737, 747, 749-750; IV, 484-487, 762-768, 775-777, 1131-1133, 1136-1137; V, 229-232, 462-465, 473, 475- 77; VI, 424-441; VII, 125-144, 148-149, 393-401; VIII, 267-278, 280-283, 573-579, 585-587; IX, 173-179, 387-394, 399-401, 600-608, 611-612; X, 253-255, 257-261, 636-643, 646-647, 710-728, 731-732; XI, 215-231, 235-238, 439-458, 465-466; XII, 1x, 128-147; XIII, VII, 56-72; XIV, 1x, 81-84; XV, 1V, 47-56; XVI, v, 75-81; XVII, vi, 20-32; XVIII, x, 39-43; XIX, v, 79-86; XX, iv, 154-157. Généralités et divers, 1, 34-36, 143, 151-152, 271, 273, 276-278, 370, 371, 383; 11, 96-97, 220-222, 303 : 111, 356-357.515,738-746; IV, 768-772; V, 465-468; VII, 403-406; IX, 394-397; XII, IX, 155-161; XVII, VI, 33. - chinoise, V. CAHEN, II, 288-293; XII, IX, 157-159; CHAVAN-NES, III, 430-441; Che-che pi-pao, XII, 1x, 103-106; Cordier (H.), III, 108-116; IV, 1137; X, 419; Courant, I, 145-146; II, 209; III, 720-721; Douglas, V, 219-224; Katsura, V, 476; Kou-hio houeik'an, XII, ix, 97-99; XIII, vii, 49-51; Lo Tchen-yu, IX, 829; X, 270; XI, 171, 461; XII, IX, 53-62, 103-106; Miao Ts'iuan-souen, XII, IX, 71; PELLIOT, II, 315-340; VIII, 501-529; IX, 123-152, 211-249, 425-469, 573-582, 813; Vacca, XII, ix, 113. - coréenne, v. Courant, I, 145-146; II, 209; III, 133, 720-721. générale, v. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, X, 416; Brunet, X, 420; Cata-

logue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, X, 421, n.; Catalogue raisonné de la librairie française, X, 420-421; Raveneau, X, 420. - indienne, II, 220-221; v. Cabaton, XII, 1X, 155-157; Campbell, X, 418, 421; CHAYANNES, III, 430-441; Clauson, XII, IX, 44; Guérinot, VI, 357, 446; VIII, 580; Haraprasād Shāstri, I, 259-260; Kathavate, 1, 250. — indochinoise, v. Brébion, X, 414, 424-434, 618-619; Cabaton, XII, IX, 155-157; CADIÈRE et PELLIOT, IV, 617-671, cf. X, 447-450, 530-549; XX, IV, 75-96; CEDES, VIII, 37-92; XV, III, 39-46; XVIII, 1x, 15-28; Cordier (H.), IV, 1137; V, 233; VIII, 583; X, 419; XII, IX, 220; XIII, VII, 117; XIV, IX, 103; XV, IV, 66, 91; FINOT, II, 387-400; XV, 11, 137-180; XVII, v, 41-154, 175-218; MAYBON (Ch. B.), X, 409-421. - japonaise, v. Cordier (H.), X, 419; Courant, 1, 145-146; 11, 200; 111, 720-721; MAITRE (Cl. E.), II, 341-351; III, 564-596; IV, 580-616; Vacca, XII, 1x, 113; Wenckstern, VIII, 280. - malayopolynésienne, v Cabaton, XII, IX, 155-157. - orientale, v. Orientalische Bibliographie, II, 74: IV, 488-489; X, 419-420; Pinelo, X, 415; Zenker, X, 418. tibétaine, v. Cordier (P.), IX, 609-610.

Bibliotheca indosinica, v. Cordier (H.), IV, 1137; V, 233; VIII, 583; X, 409, 419; XII, 1x, 220; XIII, vII, 117; XIV, 1x, 103; XV, IV, 66, 91.

Bibliotheca sinica, v. Cordier (H.), IV, 1137; X, 419.

Bibliothèque. — de l'Académie royale d'Italie, v. Vacca, XII, 1x, 113. — de la Compagnie de Jésus, X, 416. — de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 2, 8, 58, 74, 78-79, 159-160, 282-284, 406-408; II, 107-108, 118-119, 223-224, 306, 418-419, 434-435, 441; III, 139-140, 361-363, 525-526, 544-545, 751-752; IV, 490-491, 778-779, 1143; V, 239-242, 478-482, 512; VI, 491; VII, 151-154, 408-409, 465; VIII, 285-

286, 312-314, 323, 325, 588-590, 631-632; IX, 180-183, 402-405, 613-615, 817-819, 840-841; X, 262-266, 445-450, 648-651, 743-744; XI, 239-242, 467-470, 480-481; XII, IX, 164-171, 178, n. 4, 223; XIII, vii, 87-103; XIV, 1x, 86-91, 103-104; XV, 1v, 66-69, 91; XVI, v, 90-93; XVII, vi, 36-43, 63; XVIII, x, 47-55, 80; XIX, v, 92-97, 141-142; XX, IV, 186-195, 240; catalogue du fonds européen, XVI, v, 90, 124; XVII, vi, 36, 63; XVIII, x, 45, 79; manuscrits khmèrs, v. Cœdès, XVIII, IX, 15-28; FINOT, II, 387-400; règlement, VII, 461-462. — de l'Ecole de păli de Phnem-Péñ, XV, IV, 75-76 -- sdu Japon, III, 567-569; VIII, 598-601. Une - médiévale retrouvée au Kan-sou, v. Pellior, VIII, 501-529; X, 270, 279-280, 658; XIII, v11, 81; Che-che pi-pao, XII, 1x, 103-106; Lo Tchen-yu, IX, 829; X, 270, 643-644; XI, 171, 461; XII, 1x, 53-62, 103-106. de Moukden, VI, 414-416. - Nationale de Paris: catalogue des livres imprimés, X, 421, n.; estampages des inscriptions cames et cambodgiennes, v. Cænès, VIII, 87-89; fonds chinois, coréen et japonais, X, 281, 659-660; v. Courant, 1,145-146; 11, 209; III, 133, 720-721; fonds indien, indochinois et malayo-polynésien, v. Cabaton, XII, 1x, 155-157; fonds tibétain, v. Cordier (P), IX, 609-610 -- de Pékin, IX, 828-829; X, 659-660; XI, 190; v. Miao Ts'iuan-souen, XII, IX, 63-88; Ts'ing Hio-pou, XIII, vii, 49-51. - royale de Luan-Praban, XIV, 1x, 96; XV, 1v, 77; XVIII, x, 77, 79; XIX, v, 127. - s de Saint-Pétersbourg et de Moscou, v. Cahen, II, 288-293. - de la Société théosophique d'Adyar, VII, 147 — Vajirañāņa de Bangkok, IX, 609; XVII, vi, 57; XX, iv, 194-195. Des édicules cambodgiens appelés - s, v. Cœbès, XI, 405-406

Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Première partie: Bibliographie. Seconde partie: Histoire. Nouvelle édition par Carlos Sommetvogel. X, 416. Bich-khê. Côn-dàng de —, V, 191. Ficus indica de —, XVIII, VII, 13.

Bich-la. Sculptures čames de —, V, 186; XI, 407.

Biên-hoà. Geographie, 1, 262-263; XX, 1v, 87 et pl. 3. Inscription came de —, v. Cabaton, IV, 687-690; cf. XV, 11, 14, 139. Monuments historiques de —, l, 175. Temples élevés à — par les Seigneurs de Cochinchine, V, 404-405.

Bienvenue (René). Le régime de la propriété foncière en Annam, XII, 1x, 1-5.

Bihār. Archéologie, v. Stein, I, 275. Folklore, v. Mitra, II, 208.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, I, 405; XVIII, vi, 27-28.

Bima (Čandi), v. Čandi — , VII, 13. Bimba (ou Yaçodharā), XVIII, 11, 33. Bimbatherī, XVII, v, 49, n. 2.

Bimbisāra, IV, 79; IX, 24-30. Binh-đạo, X, 575-578.

Bình-định. Antiquités čames de —, I, 172; IX, 618; XI, 472-474; XVIII, x, 56-57. Géographie historique, IV, 205, 208-209; XX, IV, 86 et pl. 3. Dialecte de —, XI, 67-110. Inscriptions de —, XV, 11, 12-14, 138 et pl. 2. Temple mortuaire de Trần-đức-Hoà à —, V, 403-404.

Bình-khâu. Le génic-pierre du temple funéraire du duc de —, XIX, 11, 19-20.

Bình-phong, I, 86; XIX, II, 93-94. Bình-thuận. Basêh de —, VII, 314-315. Čams Banī de —, III, 54-62. Chroniques čames de —, V, 369-373. Géographie historique, V, 380, 381; VII, 355; XX, IV, pl. 3 après p. 86. Ruines čames de —, III, 368; V, 252.

Binzuru (= Pin-t'eou-lou - Piṇḍola), XIII, vii, 81.

Birmanie. Bibliographie, 111, 676-677; IV, 446-447; IX, 584-585; XI, 434-435; XII, 1X, 29-30, 123-124; XIII, VII, 15; XVII, VI, 5-10; XVIII, X, 21; XIX, V, 35-36; XX, 1V, 123. Chronique, I, 60; III, 527-528; IV, 494-490, 1144; VII, 184-185, 424-426. Anthro-

pologie, VII, 232-242; v. Taw Sein Ko, IV, 446. Archéologie, I, 60; II, 111; v. Duroiselle, XIII, vii, 15; XVI, v, 40-41; XVII, vi, 5-9; XVIII, x, 29-30; XX, IV, 123; HUBER, XI, 1-5; Taw Sein Ko, III, 676-677; IX, 584-585; XI, 434-435; XII, IX, 30, 123-124; XVIII, x, 21; XIX, v, 35-36. Bouddhisme birman, III, 527, 528; IV, 497; VII, 184-185, 424-426; IX, 584-585; XI, 1-5; v. Duroiselle, XVIII, x, 29-30; Finor, XII, 1x, 30. Empreintes du pied du Buddha en -, V, 166-167. Epigraphie, IV, 495-406; XV, 11, 129-135; XVII, v1, 7-9; v. Blagden, XI, 435-436; XII, IX, 30; XIII, vii, 11-14; Duroiselle, XII, viii, 19-34. Folklore, V, 178-184; v. Duroi-SELLE, IV, 414-428. Géographie, II, 111; IV, 142-143, 169-175; v. Davies, X, 242-249; DUROISELLE, V, 146-167. Histoire, VIII, 224-225; XIV, 1, 4-5; 111, 5-7, 17-18; v. Duroiselle, VII, 406; HUBER, IV, 429-432; IX, 633-680; Nai Thien, IX, 585-587; XII, 1x, 29; Schmidt (W.), X, 625-627. Linguistique, VII, 227, 232-242; v. Hodson, XIV, IX, 6-7; HUBER, V, 323-327; Taylor, XVII, vi, 9-10. Mission Huber en -, IV, 494-498; X, 262, 285, 445, 648, 650-651. Paléographie, IX, 634, n 1; XVII, v, 20-25 et pl. 8. - V. Mandalay, Pagan, Pégou, Rangoon.

Bkah Hgyur, v. Kanjur.

Blacker (J. F.). Chats on Oriental China, IX, 610.

Blagden (Charles Otto). [Les études malaises], XX, 1v, 225. A further note on the inscriptions of the Myazedi Pagoda, Pagan, and other inscriptions throwing light on them, XIII, vII, II-14. Pagan Races of the Malay Peninsula, v. Skeat, VI, 354-355; cf. VII, 224, n. 1; XII, vIII, 21; IX, 30. A preliminary study of the fourth text of the Myazedi Inscriptions, XI, 435-436; cf. XV, II, 133. Some Talaing Inscriptions on glazed tiles, XII, IX, 30. The Talaing inscription of the

Myazedi Pagoda at Pagan, with a few remarks on the other versions, XIII, vII, II-14. — Cf. I, 35; III, 267, n., 515; IV, 210, n. 1, 253, 263, n. 7; XV, II, 132 sqq.; XVI, v, 103; XVII, vI, 7, 8, 33; XVIII, vI, 7, 12, 16, 17, 22, 24, n. 3, 27.

Blanc (Edouard). Documents archéologiques relatifs à l'expansion de la civilisation gréco-bactrienne au-delà du Pamir et à son contact avec la civilisation chinoise dans l'antiquité, I, 36; cf. I, 169, n.

Bloch (Jules) Le dialecte des fragments Dutreuil de Rhins, XII, 1x, 48 La phrase nominale en sanskrit, VI, 445. Trad.: Brugmann, Abrégé de grammaire comparée des langues indo- européennes, V, 465-467. — Comptes rendus, V, 465-468; VI, 357-361; VII, 115-122, 387-390. — Nommé membre de l'Ecole, V, 478, 514; VII, 151, 211; VIII, 328. Missions dans l'Inde, VI, 451, 488, 491; VII, 407, 461, 463; VIII, 284, 327, 629. Rentré en France, VIII, 284, 629. — Cf. VI, 445; XX, 1v, 225.

Bloch (Theodor). Supplementary Catalogue of the Archæological Collection of the Indian Museum, XII, 1x, 50. — Fouilles archéologiques dans l'Inde, I, 53, 155; IV, 729, n. 3; V, 236, 247, 472; VI, 356, 446; XVII, vI, 12.

Blochet (E.), VIII, 581.

Blonay (Godefroy de). Aperçu sur l'état de l'indianisme, XVI, v, 60.

Bloomfield (Maurice). The Atharva-Veda, I, 395. The God Indra and the Sama-Veda, III, 680-681. On reisama, an epithet of Indra, I, 276. On the relative Chronology of the Vedic Hymns, I, 276. — Cf. I, 56; II, 425; III, 740; VIII, 611.

Bồ-bản. La butte-obstacle de —, XIX,

Bổ bổ. Dicton du Nguồn-sơn sur l'arbre —, 1, 201-202.

Bô Brôk (ou Bô Kơdrê, dieu du tonnerre des Reungao), XVII, IV, 15, 34-43, 54-56. Bò-chính. Géographie ancienne, II, 57 sqq.; III, 166 sqq.; XX, 1v, 111. Guerres des Trinh et des Nguyễn dans le —, v. Cadière, VI, 141 sqq.

Bồ-khê. Statue čame de la grotte de -, l, 207, 411-413; IV, 433-434.

Bo-mung Stèle de —, v. HUBER, XI, 269-277; cf. XV, 11, 12, 126, 168.

Bò-trạch. Le chemin de fer de Vinh à —, v. Charras, XII, 1x, 24. Géographie historique, II, 55 sqq.

Bodawpaya, IV, 495; IX, 633; XIV, 1, 5; XV, 11, 130, 133; XVII, VI, 7.

Bode (Mabel Haynes). Trad.: Mahāvaṃsa, XIII, vii, 17-18. — Cf. II, 200; IV, 158, 489; XII, ix, 178; XVI, v, 103.

Bodh Gayā, 1, 403; 11, 228; 111, 386; VI, 443; XIX, v, 43, 46. Le buddha de — et le buddha inachevé de Borobudur, v. Foucher, III, 78-80; cf. IX, 420; XX, IV, 145-146. Inscriptions de —, v. Smith (V. A.), III, 334-335; cf. III, 385, 396, n. 5; V, 209; XI, 235.

Bodhicaryavatāra, poème de Çāntideva, traduit par Louis Finot, XX, IV, 177. Commentaire du —, III, 746. Une version chinoise du —, v. Lévi, II, 253-255.

Bodhicittotpádana çāstra, v. Peri, XI, 368-372.

Bodhidharma, v. Matsumoto, XI, 457-458.

Bodhimur, XI, 460, n. 3.

Bodhiramsi, XV, III, 43-44

Bodhiruci, XI, 182, 185, 440-443. - et le Kin-kang-sien louen, v. Pert, XI, 341-344.

Bodhisattva. — čam, 1, 24, 25 — cambodgien, XII, 111, 25. — chinois, XIV, 111, 19 et pl. 6. Iconographie, V, 410—411; XIV, 1, 15–17; v. Jochim, XIII, vii, 22–23; Speyer, III, 475

Boerschmann (Ernst). Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen. Band II, Gedächtnistempel, XIV, 1x, 68-72. Einige Beispiele für die gegenseitige Durchdringung der drei chinesischen Religionen, XII, 1x, 121. — Cf. XI, 465; XIV, viii, 49-50; ix, 73; XVII, iii, 64.

Boghaz-Köi, Documents découverts dans les ruines de -, VII, 459-460.

Bohan (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 43-45.

Böhtlingk (Otto von). Nécrologie, IV, 527-528. — Cf. J, 56, 157, 279.

Bois (Jules). Visions de l'Inde, III, 476.

Boisserand (Barthélemy-Bernard). Lettre du 11 août 1789 relative à une discussion entre Gia-long et l'évêque d'Adran sur le culte des ancêtres, XII, VII, 20-21.

Bojau (sorciers moi), XVII, 1v, 39-40, 74-78.

Bok (Pràsàt Phnom), v. Pràsàt Phnom -, XIX, 1, 48-51 et pl. 20.

Boloven, v. Lavallée, I, 291-294.

Bombay. Chronique, 1, 287-288, 415-416. Journal of the — Branch of the Royal Asiatic Society, V, 236, 248. Manuscrits sanskrits acquis pour la Présidence de — en 1891-1895, v. Kathavate, 1, 259. Recensement de — en 1901, v. Nathu-bhoy, IV, 472-473.

Bon. Religion des —, v. Laufer, 1, 277. Bonard (Amiral) en Cochinchine, III, 343; X, 435-436.

Bonet (Jean). Dictionnaire annanite-français (langue officielle et langue vulgaire), I, 140-142.

Bóng, II, 371-372.

Bonhoure (E.). L'Indo-Chine, I, 42.
Bon FACY (Auguste L. M.). Contes populaires des Mans du Tonkin. I, Mort de rire, II, 268-269. II, Fragilité de la vertu des femmes, II, 260-271. III, Le crapaud, II, 271 IV, Les deux voleurs, II, 272-273. V, Histoire de la civette qui parlait, II, 273-277. VI, Histoire du roi Cam-lô, II, 277-279. VII, Pourquoi le buffle n'a pas de dents et la panthère a une robe tachetée, II, 279. — De certaines croyances relatives à la grossesse chez les divers groupes ethniques du Tonkin, VII, 107-110. — Etude sur les coutumes

et la langue des La-ti, VI, 271. Etude elhnographique, VI, 271-272. Société, VI, 272. Groupe familial, VI, 272. Religion, VI, 272-273. Rites de la naissance, du mariage, de la mort, VI, 274. Serment judiciaire et ordalies, VI, 274. Etude linguistique. Vocabulaire, 274-277. Syntaxe, VI, 277-278. -Etude sur les coutumes et la langue des Lolo et des La-qua du Haut Tonkin, VIII, 531-532. Noms, VIII, 532. Habitat, VIII, 532. Maisons, VIII, 532. Vêtement, VIII, 533. Alimentation, VIII, 533. Chasse et pêche, VIII, 533. Moyens de transport, VIII, 533. Agriculture, VIII, 534. Commerce, VIII, 534. Industries, VIII, 535. Guerre, VIII, 535. Société, VIII, 535-537. Organisation politique, VIII, 537-538. Droit pénal, VIII, 538. Serment judiciaire, VIII, 538. Ordalies, VIII, 538. Criminalité, VIII, 538. Arts, VIII, 438. Musique, VIII, 538-539 Ecriture, VIII, 539. Religion, VIII, 540-542. Rites de la naissance, VIII, 542-545. Rites du mariage, VIII, 545-546. Rites de la mort, VIII, 546-548. Fêtes religieuses, VIII, 549. Fêtes de la végétation, VIII, 549. Construction des maisons, VIII, 549. Rites magiques, sorcellerie, médecine, VIII, 549-550. Culte des animaux, VIII, 550. Totémisme, VIII, 550. Interdictions et abstinences rituelles, VIII, 550. Mythes, croyances et légendes populaires, VIII, 551. L'âme et la survie, VIII, 551-552. Métamorphisme, VIII, 553. Langue, VIII, 553-558; cf. IX, 549 -- Elude sur les langues parlées par les populations de la haute Rivière Claire, V, 306-323. Note additionnelle, par Edouard Huber, VI, 323-327; cf. VI, 271; VIII, 557. - La Fête tày du hồ-bồ, XV, 111, 17-23. - Les Génies du temple de Thê-lộc, X, 683-694. - Les Génies thériomorphes du xã de Huòng-thượng, X, 393-401. Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin, XIV, v, 19. I, Légende du giao-long de Khúc-phụ, XIV,

v, 19-22. Il, Le tu-ngu de Võ-lang, XIV, v, 22-23. III, Le tu-ngu de Đồng-lang, XIV, v, 23-24. IV, Le tu-ngu de Trinhtường, XIV, v, 24-26. V, L'étang des gian-long, XIV, v, 26-27. Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin, 3º série, XVIII, v. 1. Le dragon de Banchúng, XVIII, v. 2-10. Légende du giaolong de Ban-mong, XVIII, v, 10-13. Le serpent de Vân-mông, XVIII, v. 14-18. Le giao-long de Hung-vũ, XVIII, v. 18-20. Le serpent de Nà-bó, XVIII, v. 20-21. Le giao-long de Hoà-lac, XVIII, v, 22-25. Légende de la princesse Thi-Ngoc, XVIII, v, 25-26. Légende du temple du onzième mois, XVIII, v, 26-28. Les dragons de Lac-duc, XVIII, v, 28-33. Histoire d'un procès avec le dragon, XVIII, v, 33-43. Les dragons de Hong-lo à Lang-son, XVIII, v, 43-45. La légende de Hà-hai, XVIII, v. 45. Temples élevés aux dragons de Lac-duc, XVIII, v, 45-47 Les temples de Lang-sorn, XVIII, v, 47-48. Le temple de Hà-håi, XVIII, v, 48-50. - Note additionnelle sur les prétendus Murong de la province de Vĩnh-yên, VII, 357-359. - Annotation de Che Fan, Les Barbares soumis du Yunnan, VIII, 149-176, n., 333-379, n. - Compte rendu, X, 617-618. -- Cours d'ethnographie indochinoise, XIX, v, 26-20. Les métis franco-tonkinois, XI, 450. Les mines de la province de Tuyên-quang en 1861, XII, 1x, 22 (recension). - Découverte d'anciens caveaux funéraires à Sept-Pagodes, XVII, 1, 16; vi, 62-63. — Attaché à l'Ecole, I, 406, 418; II, 440. Nommé correspondant de l'Ecole, III, 751, 769; VII, 151, 211; X, 284; XVI, v, 119; XX, 1v, 229; membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 77. - Cf. 1, 283; 11, 107; IV, 490, 1134; V, 199; VIII, 308, 309, 316, 582; X, 252, n. 3; XIV, ix, 86, 87, 103; XV, iv, 66, 91; XVI, v, 94; XIX, v, 141; XX, 1x, 185. Bonin (Charles-Eudes). Les grottes des Mille Bouddhas, I, 381-382. Note sur un manuscrit mosso, I, 35. Les Royaumes des Neiges (Etats himalayens), XII, 1x, 31. — Dix inscriptions chinoises de l'Asie centrale d'après les estampages de M. —, v. Chavannes, III, 117-120. — Cf. 1, 48, 49, 167, 168; II, 419; III, 364, 516; V, 500; VIII, 617-618; IX, 833-835; X, 235, n. 1, 657.

Bons d'Anty (Pierre). Etat actuel de la navigation à vapeur sur le Yang-tseu-kiang, II, 214. — Cf. II, 108; III, 762; V, 228.

Booth (Le G<sup>al</sup>) au Japon, VII, 202. Bor Dao (génie de l'épée des Sadet), XVII, IV, 78-83

Borobudur, v. Barabudur.

Borri (Christoforo), VIII, 225; X, 430, 431-432.

Bos (C.). Notes sur le district de Longtcheou et les provinces de Lang-son et de Cao-bang. Traduit par G. Giraud, XII, 1x, 115.

Bos Práh Nàn. Inscriptions de --, XIII,

Botumvodei (Vat), v. Vat —, XIII, 1, 12.

Bouchet (Alfred) Cours élémentaire
d'annamite, VIII, 567-568. — Nommé
membre de la Commission des Antiquités
du Tonkin, V, 239.

Bouddhisme. Archéologie bouddhique, l, 50, n. 1; III, 751; VI, 44 sqq.; VII, 154; VIII, 289, 290, 294-295; XVI, v, 38-41; XVII, v, 164-174; v. Archæological Survey of India, XIII, v11, 14-15; XVI, v, 28, 41; XVIII, x, 27, 31-33; XX, 1v, 121-122; BERTHELOT, V, 408-412; Bonin, I, 381-382; Burgess, II, 204; Cave, II, 208; Chavannes, II, 409; III, 379-429; IX, 379-387, 815; Doré, XIX, v, 76; Dumou-TIER, I, 86; FINOT, III, 63-70, 660-663; Foucher, I, 322-369; III, 78-80, cf. XX, 1v, 145; IX, 1-50, 831; Grünwedel, VI, 442-444; Havret, II, 91; Hoey, 1, 53; HUBER, VI, '267, 277-282; XIV, 1, 9-17; Krom, XX, IV, 138-149; MARCHAL, XVIII, viii, 1-40 et pl. 1-12; cf. XIX, v, 126-127; Marshall, XVIII, x, 24-26;

Maspero (H.), IX, 797-807; XIV, VIII, 1-75 et pl. 1-21; Mukherji, II, 86; III, 97-98; PARMENTIER, III, 80-85; VII, 1-60 et pl. 1-5; XII, 111, 22-26, 53, 55; XIX, 111, 33-35; PELLIOT, VI, 255-268; VII, 204-208; VIII, 501-529; X, 279-280, 658; PERI, IX, 797-807; Smith (V. A.), 1, 51, 375-376; II, 201-202, 297; XI, 233; Stein, 1, 275, 400; 11, 211-213. Art bouddhique, V, 210, 216, 495; VI, 443-444; VII, 437-438; X, 277, 656-657; XII, 1x, 128-130; XVI, v, 38-39; XIX, v, 41 sqq., 63, 133-135; XX, 1V, 124-127; v. Foucher, V, 237; XI, 231; XIX, v, 141; Goboubew, XX, 1V, 178; Grünwedel, I, 155-157; HUBER, XI, 1-5; Katori, XIII, v11, 72; Maitre (Cl. E.), 11, 94; Maybon (A.), X, 645; Oldenburg (d'), 1, 280-281; Vogel, III, 149-163; V, 417-418; VIII, 487-500; IX, 523-532. Biographie bouddhique, v. Kyōkai ijin sosho, V, 477; Washio, II, 311; IV, 765-766; Yamabe, XIII, vii, 65. Le - en Asie centrale, V, 494; X, 276 sqq., 656 sqq.; XIII, vii, 77; v. Leumann, XX, IV, 158-170; Lévi, V, 253-305. — en Birmanie, III, 527-528; IV, 497, 1144; VII, 184-185, 424-426; IX, 584-585; XI, 1-5; v. Duroiselle, XVIII, x, 29-30; Finot, XII, 1x, 30. au Cambodge, II, 83-84; III, 87, 294; IV, 527; v. Finot, IX, 812. -- au Campa, v. FINOT, I, 22-26; IX, 812. — en Chine, I, 48; III, 103-107; IV, 356, n 4; V, 220, 268; VI, 373-400; XI, 187, 224-225, 457-458; XV, IV, 23-24, 31; XVI, 111, 51-53; XVII, 111, 47-56, 66-77; XX, 1v, 152; v. Franke (O.), X, 629-636; Johnston, XIV, 1X, 72-75; MASPERO (H.), IX, 797-807; X, 95-130, 222-232; Parker, III, 98-99; PELLIOT, III, 304-317; IV, 436-440; PERI, IX, 797-807; Sasaki, XIII, v11, 68-69; Wieger, X, 730; XIII, V11, 29-33. - dans l'Inde, I, 266; v. Davids ( l'. W. Rhys), IV, 1092-1093; Kern, I, 396; III, 473-474; Levi, I, 152. — au Japon, I, 151; II, 424; III, 348. n 2, 385, 386; IV, 786; XX, IV, 155-156; v. Dautremer,

XVI, v, 76-79; Fujishima, I, 151; Ohrt, XI, 236; Reischauer, XII, 1x, 143; Tomita, XIII, vii, 61-62. - à Java, XIX, v, 133-134. - en Mongolie, VIII, 512, n. 1, 515-516; v. Grünwedel, I, 144-145. - au Siam, XVI, 111, 12, 18. - au Tibet, v Grünwedel, 1. 144-145; Laufer, I, 277. - et Yoga, v. Senart, 1, 152-153. Le - d'après les sources brahmaniques, v. La Vallée Poussin, II. 201. Chronologie bouddhique, v. BARTH, 1, 386-390; Bhândârkar (D. R.), 1, 387-390; III, 94; XII, 1x, 47; Boyer, 1, 48, 387-388 , Date of Kanishka..., XIII, vii, 20-21; Fleet, III, 337; XI, 462; XIII, VII, 20-21; Kennedy, XII, 1x, 43; Lévi, 111, 38-53; Liebich, 111, 681-682; Lüders, XII, 1x, 42-43; Oldenberg, XII, 1x, 38-42; PERI, XI, 339-390; Smith (V.A.), II, 202; III, 93-95, 334-336; TAKAKUSU, IV, 1-65; Thomas (F. W.), XIII, VII, 20-21; Vaidya, XII, IX, 43, n. 1. Congrès bouddhistes, II, 308, 422; VII, 198-200, 450; X, 455. Culte de Maitreya dans le -, v. Matsumoto, XI, 439-457. Dictionnaire du -, l, 288; II, 221, 416, 421; XX, IV, 226-228; v. Bukkyō daigaku, XV, 1V, 49-50; Fo tsou t'ong ki, III, 306-315, 319-328, 381-429 passim, 669, n. 5 et 7, 671; IV, 437; VI, 380, 386, n. 2, 412; VIII, 517, 518; IX, 595, 596, 796-805 passim; X, 225, 229, 631; XVIII, 11, 35; Fujii (S.), XIII, VII, 62-65 ; Oda, XVII, vi, 20-22 ; Ogiwara, XV, 1V, 51-52; Sakaki, XVI, v, 75-76; Tomita, XIII, vii, 61-62; Yamada (K.), XV, IV, 50-51. Documents bouddhiques découverts en Asie centrale, VIII, 505 sqq.; XI, 177-190; XV, 1v, 62-64; v. Konow, XVI, v, 73-74; Li Yi-chao, XII, 1x.88-89; Tsumaki, XI, 466. Dogmatique bouddhique, v. La Vallée Poussin, 11, 296-297; III, 96-97; IX, 587-588; XIX, v, 38 Géographie du monde bouddhique, V, 262-305. Iconographie bouddhique. V, 213-214, 410-411; VI, 443-444; XIV,

VIII, 1-70 et pl. 1-21; XX, IV, 122, 124-127, 133, 134, 141-148; v. Alviella (d'), 1, 273-274; Brandes, IV, 476; V, 235; Delehave, XII, IX, 160-161; FOUCHER. I, 273; III, 655-657; IV, 461-462; V, 236, 237; IX, 9-50, 398, 831; XI, 231; XIX, V, 141; Getty, XV, 1V, 21; Grünwedel, 1, 144-145; HUBER, XI, 1-5; XIV, 1, 9-19; Jochim, V, 233; XIII, VII, 22-23; Lüders, XIII, vii, 82; XIV, 1, 10-14; Oldenburg (d'), 1, 280-281; PELLIOT, 111, 33-37; PERI, XVI, III, 41-56; XVII, 111, 1-102; Pleyte, V, 233; van Erp, XII, 1X, 160; VOGEL, III, 149-163; IV, 727-730; V, 417-418; VIII, 487-500; IX, 523-532. Langue précanonique du Lévi, XIII, VII, 20. Légende bouddhique d'Ari-doshi, XV, III, 1 sqq.; de Purna, v. DUROISELIE, V, 146-167. Littérature bouddhique, IV, 489; VI, 373 sqq.; VII, 402-403; VIII, 294, 313, 318, 507-508, 579-580; X, 271, 729; XV, 111, 41 sqq.; XVII, v, 41-52; v. Andersen et Smith, XIII, v11, 17; Barnett, I, 153; Chavannes, VI, 401-402; XII, 1x, 122; Davids (C. A. F. Rh vs), XIII, vii, 17; Davids (T. W. Rhys), I, 143-144; Finot, II, 87; XIII, vii, 82; XX, IV, 177; Franke (R ().), XIII, VII, 19; Gauthiot, XII, 1x, 150, 154; Geiger et Bode, XIII, vii, 17-18; Hertel, XIII, vii, 19; HUBER, IV, 698-726; VI, 1-43, 335-340; VIII, 279; XIII, VII, 82; cf. XIV, 1, 2-4; Ivanovski, IV, 752-755; Konow, XIII, vii, 84; XVI, v, 73-74; La Vallée Poussin, XII, 1x, 47, 151-152, 154; XIII, vii, 78-81, 82; Lefmann, 111, 95-96; Leumann, XX, IV, 158-170; LÉVI, II, 253-255, 295-296; IX, 166-169; XII, 1x, 32-38, 47, 153-154; XIII, VII, 82, 83; MAITRE (Cl. E.), II, 341-351; MASPERO (H.), X, 95-130; Matsumoto, XIII, vii, 67-68; Nariman, XII, 1x, 44-45; XX, 1v, 135-137; Oldenberg, XII, ix, 32-38; Pelliot, VIII, 501 sqq.; XIII, vii, 81; Pischel, IV, 473-474; VIII, 579; Ross, X, 704-707; TAKAKUSU, IV, 1-65, 978-1064; Thomas (F. W.), IV, 469-471; Waddell,

XIV, 1x, 66-67; Winternitz, XIII, vii, 15-16. Pèlerins bouddhistes, v. Fa-hien, Hiuan-tsang, Houei-li, Houei-tch'ao, Ki Ye, Song Yun, Yi-tsing, Wang Hiuan-ts'ö. Philosophie bouddhique, v. Davids (C. A. F. Rhys), II, 203; Kennedy, II, 297-298; TAKAKUSU, IV, 1-65, 978-1064. Propagation du - en Europe, VII, 424-426. Revue bouddhiste, l, 152, 276; v. Buddhism, 111, 527; IV, 497, 498; Bukkyō shigaku, XI, 236. Termes bouddhiques, v. Schlegel, I, 277-278; cf. II, 192-193; III, 118. Termes persans dans l'astrologie bouddbique chinoise, v. HUBER, VI, 39-43. Titres bouddhiques, XI, 362-363; v Pelliot, XII, 1x, 106-107. - V. aussi: Buddha, Dhyana, Hinayana, Lamaïsme, Mahayana, Shingon, Shinshu, Sukhavati, Tantrisme.

Boudet (Paul). Nommé membre de l'Ecole, XVII, vi, 35-36, 61; directeur des Archives et Bibliothèques de l'Indochine, XVII, vi, 36, 64.

Bouglé (C.). Essais sur le régime des castes, IX, 163-164.

Boujantou Khan. Un édit de —, v. Chavannes, IV. 81-82.

BOUILLARD (G.). Les Sépultures impériales des Ming (Che-san ling), par - et Vaudescal. Première partie, L'ensemble ct les abords. Chapitre I, Situation topographique, XX, 111, 1-2. Chapitre II, Création du cimetière impérial, XX, 3-10. Chapitre III, Description d'ensemble, XX, 111, 10-15. Chapitre IV, La Voie sacrée ou Chemin de l'Esprit, Chen tao, XX, 111, 16-34 et pl. 43. Deuxième partie, Les Tombeaux, XX, III, 35. Chapitre I, Tch'ang ling, XX, 111, 36-48 et pl. 13-18, 24. Chapitre II, Hien ling, XX, 111, 48-54 et pl. 25. Chapitre III, King ling, XX, 111, 54-58 et pl. 19, 26. Chapitre IV, Yu ling, XX, 111, 58-64 et pl. 27. Chapitre V, Mao ling, XX, 111, 64-67 et pl. 20, 28. Chapitre VI, T'ai ling, XX, 111, 67-69 et pl. 29. Chapitre VII, K'ang ling, XX,

111, 69-72 et pl. 30. Chapitre VIII, Yong ling, XX, 111, 72-77 et pl. 31. Chapitre IX, Tchao ling, XX, 111, 77-80 et pl. 32. Chapitre X, Ting ling, XX, 111, 80-84 et pl. 33. Chapitre XI, K'ing ling, XX, 111, 84-88 et pl. 34. Chapitre XII, Tö ling, XX, 111, 88-90 et pl. 21, 35. Chapitre XIII, Sseu ling, XX, 111, 90-97 et pl. 36. Chapitre XIV, Tombeaux de concubines, XX, 111, 97-100. Chapitre XV, Noms des tombeaux, XX, III, 100-101 et pl. 44. Troisième partie. Chapitre I, Garde et défense des tombeaux, XX, 111, 102-106. Chapitre II, Cérémonies, XX, 111, 106-107. Chapitre III, Matériaux, XX, 111, 107-108. Chapitre IV, Les tombeaux sous les Ts'ing, XX, 111, 108-109. Chapitre V, L'étang des neuf dragons, Kieou-long tch'e, XX, III, 109-110. Chapitre VI, La passe de Keou-keou yai, XX, 111, 111-114 et pl. 21. Chapitre VII, La crypte du tombeau de Tö-tsong des Ts'ing, XX, 111, 114-116 et pl. 40. Appendice, Hiao ling, Le tombeau de Nankin, XX, 111, 117-121 et pl. 22-23, 41-42. Table des planches, XX, III, 123-124. Errata, XX, 111, 125. Table des n atières, XX, 111, 127-128. - Nommé correspondant de l'Ecole, XVI, v, 119; XX, IV, 229. — Cf. XII, IX, 86, n. I.

Bouillevaux (C. E.) V, 383-384; VI, 114, n. 2.

Bourgois (G). Langue japonaise. Caractères idéographiques. Dictionnaire et méthode d'étude, IX, 387-394; cf. XIX, v, 79.

Boustanou'l katibīna, v. Van Ronkel, 11, 305.

BOYER (A.-M.). Deux inscriptions en kharosthi du Musée de Lahore. I, L'inscription de Skârah Dheri, IV, 680-685. Bas-relief de la « Leçon d'écriture », IV, 685-686. — Sur l'origine de la nef des temples cambodgiens et la cause des mutilations des monuments brahmaniques, IV, 772-774. — L'époque de Kanishka, I, 48, 387-388; cf. III, 94; XII, 1x,

42. Etude sur l'origine de la doctrine du samsâra, II, 202 (recension). — Cf. III, 516; V, 247; VI, 445.

Bradley (Cornelius Beach). Graphic Analysis of the Tone accents in the Siamese Language, XII, 1x, 21-22. The oldest known writing in Siamese. The Inscription of Phra Ram Khamhæng of Sukhothaï, XV, 11, 128, n. 5, 162; XVI, 111, 2, 8-11, 23; XVII, v, 11. The proximate source of the Siamese alphabet, XIII, v11, 8.—Cf. V, 421; XIII, v11, 7; XIV, 111, 1-2, 18-30, n. Braemer (Paul). L'Indochine du Nord,

XV, IV, 13-14. Brahmanisme, IV, 453. Le bouddhisme d'après les sources brahmaniques, v. La Vallee Poussin, II, 201. Brahmanes et Kayasthas du Bengale, IV, 783; v. Dutt, VI, 446. Le -au Cambodge, II, 83-84; VIII, 303-304. - au Čampa, v. Durand, III, 447-459; VII, 313-339; FINOT, 1, 13, 22; cf. III, 642. Iconographie brahmanique, XI, 10, 287-289, 294-395; XVI, v, 95 et pl. 1: v. Gangoly, XV, IV, 15-20; Jouveau-Dubreuil, XIV, 1x, 64-66; Krishna Sastri, XVI, v. 45-60. Origines brahmaniques des lois cambodgiennes, v. Leclère (Adh.), I, 45-46. Sculptures brahmaniques d'Ankor, XIII, vi, 5 et pl. 2-5; XVIII, viii, 7-8 et pl. 7-8; — de Běň Mãlã, XIII, 11, 23-24; - du Musée cam de Tourane, v. PARMENTIER, XIX, 111, 25, 46-48, 51-52, 102; - du Musée khmèr de Phnom-Péñ, v. PARMENTIER, XII, 111, 6-22. Temples brahmaniques, XIX, v, 42 sqq.; - de la Birmanie, XIX, v, 36; - du Kaçmīr, XVIII, x, 27-29; — cause des mutilations, v. Boyer, IV, 773-774. Vie de l'étudiant brahmanique, v. Glaser, XII, 1x, 51.

Brahmapoutre. Communications entre le bassin du — et celui de l'Iraouaddy, IV, 179-180; cf. V, 489. Tribus de la vallée du —, v. Waddell, I, 401-402.

Brahmārājapañña, XV, 111, 46. Brahmavedasārangadharacarakah, III, 628-629.

Brāhmī. Ecriture —, 1, 34, 274, 394,

401; II, 206, 246, 249; VI, 446. Inscriptions —, I, 274; v. Huber, XIV, 1, 9-14; Lüders, XII, 1x, 48; XIII, vII, 82; Senart, 1, 47-48, 169. Manuscrits —, I, 169; V, 234; VII, 145, 208-209, 401-402; VIII, 295, 505 sqq., 579; v. La Vallée Poussin et Gauthiot, XII, 1x, 154.

Brāhūï, VII, 118, 389, n. 1.

Bramsen (William). Japanese Chronology and Calendars and Japanese Chronological Tables. Ouvrage accompagned d'une Introduction et de Comparative Chronological Tables par Ernest W. Clement et d'une Note par C. F. Sweet, XI, 215-222; cf. III, 349, n. 1.

Brandes (Jan Lourens Andries). Beschrijving der javaansche, balineesche en sasasche Handschriften aangetroffen in de Nalatenschap van Dr H.N. van der Tuuk..., II, 218-219. Een Buddhistisch monniksbeeld, en naar aanleiding daarvan het een en ander over eenige der voornaamste mudrâ's, V, 235. De Hoofdbeelden op de voorsprongen van den teerling der Tjandi Mendoet, III, 135. Dwerghertverhalen buiten den Archipel, I, 158. De Makara als haartressieraad, V, 235. Het Nirvana-Tooneel en de Baraboedoer, IV, 476. Lo-Tong, een javaansche Reflex van een chineeschen Ridder-Roman, II, 303. Nog eenige Javaansche piagem's uit het mohammedaansche tijdvak, atkomstig van Mataram, Banten en Palembang, I, 55, 56. Notice sur une espèce de draperie ornementale des anciens monuments hindous de Java Central, III, 134. Omina et Portenta, I, 55. Oud-javaansche Oorkonden, nagelaten transcripties van wijlen -, v. Krom, XIII, vii, 22. - Nommé correspondant de l'Ecole, III, 147. -Nécrologie, V, 249-250. — Cf. I, 157, 158, 279, 404; 11, 419; 111, 745, 756; IV, 343, 474, 487, 727, 786, 1136; V, 176; VII, 1, 404; IX, 48, n. 1.

Bréal (Michel). Mes souhaits pour l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 7-8. — Cf. I, 45, 149, 385, n. 1.

Brébion (Antoine). Bibliographie des voyages dans l'Indochine française du IX<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle, X, 414, 424-434. Livre d'or du Cambodge, de la Cochinchine et de l'Annam, 1625-1910 Biographie et bibliographie, X, 618-619. — Cf. XII, 1x, 23, 25, 29.

Brengues (Jean). Les cérémonies junéraires à Ubon, IV, 730-736. — Cf. IV, 1134; VI, 444; VIII, 316; XVII, v, 85.

Brenier (Henri) Essai d'Atlas statistique de l'Indochine française, XIV, 1x, 7-8. Géographie élémentaire de l'Indochine, v. Russier, IX, 583-584. L'Indochine française, v. Russier, XI, 206-207. — Compte rendu, X, 233-253. — Cf. X, 638.

Bretschneider (E.), II, 289; III, 218, n., 270, n. 4, 469-470; IV, 222, n. 4, 255, n. 2, 277, n. 2; VI, 415; IX, 217. Brhaddevata, III, 740; V, 470.

Brhatkatha, I, 373; VI, 24, n. 2, 445; VII, 119; v. Mankowski, II, 294

Briffaut (Camille). Etude sur les biens cultuels familiaux en pays d'Annam. Huong-hoa, VIII, 236-249.

Bring. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou grand hopéa, XVII, IV,

Brinkley (F.), IV, 510, 1136; V, 462, 464; VI, 435; VII, 129.

British Museum. Catalogue des livres chinois du -, v. Douglas, V, 219-224.

Brôk (Bô), v. Bô —, XVII, 1v, 15, 34-43, 54-56.

Brown (J. Coggin). Catalogue raisonné of the Prehistoric Antiquities in the Indian Museum at Calcutta, XVII, v1, 13.

Brown (R. Grant), XX, 1V, 223, 225.

Brugmann (Karl). Abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes. Traduit par J. Bloch, A. Cuny et A. Ernout, V, 465-467.

Brunet (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l'amateur de livres, X, 420.

Brunn (Paul). Aus der modernen Gesetzessprache Japans, 1, 277.

Bruxelles. Revue de l'Université de -, l, 273-274

Bstan Hgyur, v. Tanjur

Buat (L<sup>1</sup>). Carte du groupe d'Ankor, par — et Ducret, VII, 421; VIII, 292, 308, 629-630; IX, 838; XII, IX, 220. Cf. VII, 462, 465; VIII, 308.

Buddha, III, 6-9, 159-160; V, 256-258, 281 sqq., 410-411; VI, 5 sqq., 335; VII, 77; VIII, 493-500, 580; IX, 599-600; X, 729, n. 1; X1, 236, 442-457, 462; XIV, 1, 18. Biographies des disciples du -, v Yamabe, XIII, vii, 65. Le - dans diverses attitudes, v. Frankfurter, XIII, vii, 8. -- et Hariti, v. Peri, XVII, iii, 1-102. Dialogues du —, v. Davids (T. W. Rhys), 1, 143-144. Evangile du -, v. Carus, III, 474. Femmes du -, v. Peri, XVIII, 11, 1-35. Pātra du -, 1, 328; III, 159, 395, n. 5, 432, n. 3, 433, n. 1, 435; V, 233, 294-300. Reliques du -, III, 7, n. 6, 751; V, 147, 153, 166-167; IX, 622; X, 455; XIV, vIII, 44-49; v. Davids (T. W. Rhys), I, 399. Statues du -: art cam, I, 23; VII, 154; XI, 242, 470-472; XX, iv, 125, n. 1; art cambodgien, JII, 66-67; IV, 745-748; VIII, 287-288; IX, 819-820; XI, 474; XII, III, 22-26, 53, 55; XIII, 1, 13 sqq.; vii, 106, 117; XVIII, x, 70; art chinois, VI, 392; XIV, viii, pl. 20; art indien, IX, 420-421; art javanais, v. Foucher, III, 78-80, cf. XX, 1v, 145; art laotien, I, 106, 113-115; XVII, v, 66-69 et pl 10 et 11; art siamois, XVIII, vi, 33 et pl 3. Vie du —, VIII, 493-500; XVIII, 11, 10-21; v. Buddhacarita, III, 742; Foucher, IX, 398; Jinacarita, VI, 445; Lalitavistara, III, 95-96 r. Oldenberg, III, 95; Pathamasambodhi, XII, 1x, 177-178; XV, 111, 41-42; Pleyte, V, 233; Wieger, XIII, vii, 29-33. Vies antérieures du -, v. Avadāna-çataka, Jātaka.

Buddhabhadra, II, 247, 248; IV, 546 sqq.; V, 253; XI, 173.

Buddhacarita, III, 742. Buddhadāsa, III, 49. Buddhalokavijaya, IV, 916, 973. Buddhasasana Samagama, III, 527. Buddhasen, XVII, v, 133-135. Buddhasimha, XI, 385, n. 1. Buddhavamsa, XIV, 1, 9-13. Buddhavarman, III, 47; V, 286-287. Buddhism, III, 527; IV, 497, 498.

Bühler (Georg). Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde, herausgegeben von — und Franz Kielhorn, I, 372-374, 391-397. Indische Palæographie, I, 394; II, 205-206, 246, 249; III, 335, 339, 341 — Cf. I, 388; II, 206; III, 94, 336, 337, 678, 745; IV, 460, 461, 463; VI, 360; XI, 339.

Buì-tá-Hán. Temple mortuaire de V, 403.

Bukkyō daigaku. Bukkyō dai-jii, XV, IV, 49-50.

Bukkyō shigaku, XI, 236.

Bulandi Bagh Fouille du --, XVI,

Bulletin de géographie historique et descriptive, I, 49, 271; IV, 488.

Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, V, 459-460; VI, 448; XI, 234-235, 463.

Bulletin de l'Académie malgache, III, 747.

Bulletin de l'Association amicale franco-chinoise, X, 442.

Bulletin de l'Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient, III, 752; V, 501. — Cf. II, 429-431; III, 525; V, 459.

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 1-11, 390; II, 436-437; III, 546-547; IV, 525; V, 512; VI, 491; VII, 462, 464; VIII, 324, 581, 630; IX, 838; X, 742; XII, 1X, 220; XIII, VII, 117; XIV, 1X, 103; XV, 1V, 91; XVI, V, 124; XVII, VI, 63; XVIII, x, 79; XIX, V, 90-91, 141; XX, IV, 185-186, 240.

Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine, IX, 397-398; X, 444, 644; XI, 459. — Cf. VIII, 304, 320, 326-327, 631; IX, 615; X, 742; XI, 429; XII, 1x, 27; XIV, 1x, 58; XV, 1v, 5; XVII, v, 1.

Bulletin de la Société d'Angkor pour la conservation des monuments anciens de l'Indochine, VIII, 584. — Cf. VII, 209-210, 422-423; VIII, 320, 593; X, 267-268; XI, 252-253.

Bulletin de la Société des Etudes indochinoises, IV, 1133-1134; V, 470; X, 412.

Bulletin des Amis du Vieux Huè, XV, 1v, 72; XVI, v, 23-24. — Cf. XIV, 1x, 93-94; XIX, v, 7.

Bulletin mensuel du Comité de l'Asie française, 1, 383.

Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, XVII, v1, 33. — Cf. XVI, v, 103.

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, IV, 488; XI, 458-459.

Bullock (T.L.). Progressive Exercises in the Chinese written language, XV, IV, 39-40.

Bung (ventre), organe physiologique, XV, 1. 44-47; organe de la sensibilité et de la volonté, XV, 1, 47-55; organe de l'intelligence, XV, 1, 55-60.

Bung-binh. Restes d'un édifice à ---, v. PARMENTIER, IX, 749-750.

Burgess (James). Fabricated geography, II, 200. The Great Stùpa at Sânchi, II, 204. — Nécrologie, XVI, v, 103. — Cl. 1, 155, 275, 280-281; II, 229, 425; III, 96, 152-160; IV, 461; V, 152, 209, 236; IX, 523, 525.

Bürk (Albert). Das Apastambaçulbasütra, 11, 87.

Burnell (Arthur Coke). Hobson-Jobson, a glossary of colloquial angloindian words and phrases, v. Yule, III, 477-479.

Burnouf (Eugène), 1, 266; IV, 710, 722, n. 1, 723, n. 2; V, 146, 163, n. 2, 164, n. 3; IX, 621; X, 418; XVI, 111, 44.

Busac (terme talaing), XIII, vII, 12-13. Bushell (Stephen W.). L'art chinois. Traduit et annoté par H. d'Ardenne de Tizac, X, 257, 442. Chinese Art, V, 211-217, 233-234; cf. IX, 578, 809. Relics from Chinese Tombs, II, 211. Ed.: Watters, On Yuan Chwang's travels in India, V, 423-457. — Cf. I, 35; IX, 379, n. 1; X, 608, n. 2.

Bussy (Charles de). Nécrologie, II, 231.

But. Pierres sacrées appelées —, v. Cadrere, XI, 414-416; XIX, II, 5-10.

Bye-brag-tu rtogs-par byed-pa, Vyutpattil, III, 618-620.

Byram (Léo). Petit Jap deviendra grand! L'Expansion japonaise en Extrême-Orient, IX, 174-175.

Cá voi. Croyances populaires du Nguồn sơn sur le con —, 1, 184-185.

CABATON (Antoine). L'inscription | chame de Biên-hoà, IV, 687-690; cf. XV, 11, 14. - [La littérature čame], I, 267-269. - Sur les papiers de Landes, III, 657-660. — Annotation des Mémoires de TCHEOU TA-KOUAN, II, 135 sqq., n; cl. XVIII, Ix, 7. - Abdullah bin Abdul Kadir, munshi, un écrivain malais du XIXe siècle, XI, 232. Catalogue sommaire des manuscrits indiens, indochinois et malayopolynésiens de la Bibliothèque Nationale, XII, 1x, 155-157. Dictionnaire cam-français, v. Aymonier, VI, 347-348; cf. II, 312; VII, 223, n. 2, 313, 355; VIII, 316; IX, 206; XIX, v, 3, n. 1, 5-6. Nouvelles recherches sur les Chams, II, 115, 305, 435; IV, 490; VI, 194; VIII, 316. Ed. et trad.: Quiroga de San Antonio, Brève et véridique relation des événements du Cambodge, XIV, 1x, 44-47 (recension). Nommé secrétaire-bibliothécaire de la Mission archéologique d'Indochine, I, 68. Démission, I, 1, 79. Couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, IV, 490. — Cf. I, 58, 70; II, 115, 305; V, 235; VII, 313, 344; VIII, 316; XI, 459.

Cachemire, v. Kaçmīr.

CADIÈRE (Léopold). Anthropologie populaire annamite, XV, 1, 1. Première partie, Le corps humain. Le corps en général, XV, 1, 1-5. La chair, XV, 1, 5-6. Les os, XV, 1, 6. La peau, XV, 1, 6. Les poils, XV, 1, 7-8. Le sang, XV, 1, 9-10 Les nerfs et les veines, XV, 1, 10. La sueur, XV, 1, 10... La tête, XV, 1, 11-12. Le visage, XV, 1, 12. Les épaules, XV, 1, 13. Les mains, XV, 1, 13-19. La bouche, XV, 1, 20-32 Le nez, XV, 1, 33-36. Les yeux, XV, 1, 36-40. Les oreilles, XV, 1, 40-44. Le ventre, XV, 1, 44-60 La mort, XV, 1, 60-64. Conclusions, XV, 1, 65. Seconde partie, Les principes vitaux, XV, 1, 66. Le souffle vital, hoi, khi, XV, 1, 66-78. Les principes vitaux supérieurs, hon, XV, 1, 78-79. Les principes vitaux inférieurs, phách, viá, XV, 1, 79-92. Autres principes vitaux, XV, 1, 93-94. Survivance, spiritualite, pluralité des principes vitaux, XV, 1, 94-102. - Coutumes populaires de la vallée du Nguồn-sơn. L'enfant, II, 352-367. Expressions populaires pour désigner le temps, II, 367-372. Cérémonies pour la construction d'une jonque, II, 373-376. Le jour de l'an, II, 376-382. Coutumes diverses: sacrifice des chasseurs, II, 382; le premier riz, II, 382; exorcisme, II, 382-383; le mastre du sol, II, 383; la paix du ménage, II, 383-384; philtres, II, 384; bâtonnets, II, 384; le feu qui chante, II, 384; orgelets, II, 384-385; voyages, II, 385; le pot à chaux, II, 385-386. - Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguon-son. Le monde surnaturel, I, 119-126. Le monde animal, I, 126-139, 183-200. Le monde végétal, I, 200-202 Les objets inanimés; les lieux, I, 202-207. Cf II, 294. - Croyances et pratiques religieuses des Annamites dans les environs de Hué. I, Le culte des arbres, XVIII, vii, i. Première partie, Enumération des documents. Première série, Arbres ayant une, simple influence surnaturelle, XVIII, v11, 1-2. Deuxième série, Arbres

considérés comme étant en relation avec un serpent et un esprit, XVIII, vii, 2-3. Troisième série, Arbres considérés comme étant en relation avec un démon, ma, XVIII, vii, 3-5. Quatrième série, Arbres considérés comme étant en relation avec esprit féminin, XVIII, vII, 5-29. Deuxième partie, Discussion des faits, XVIII, vii, 30-60 et pl. 1-3 II, Le culte des pierres, XIX, 11, 1-2. Première partie, Enumération des documents. Première série, Rochers dangereux, XIX, 11, 2-5. Deuxième série, Pierres sacrées appelées But, XIX, 11, 5-10. Troisième série, Les pierres-fétiches, XIX, 11, 10-11. Quatrième série, Les génies-pierres, XIX, 11, 11-23. Deuxième partie, Explication des faits, XIX, 11, 24-39. III, Le culte des bornes. Première partie, Enumération des documents, XIX, 11, 40-43. Deuxième partie, Explication des faits, XIX, 11, 44-47. IV, Pierres, buttes et autres obstacles magiques. Première partie, Enumération des documents, XIX, 11, 48-64. Deuxième partie, Explication des faits, XIX, 11, 65-100. V, Pierres des conjurations et talismans-obstacles. Première partie, Enumération des documents. Première série, Les pierres des conjurations, XIX, 11, 101-103. Deuxième série, Les talismansobstacles, XIX, 11, 103 Deuxième partie, Explication des faits, XIX, 11, 104-115. — Le dialecte du Bas-Annam. Esquisse de phonétique, XI, 67-68. Traitement des consonnes initiales, XI, 69-89. Traitement des sons vocaliques, X1,89-104. Traitement des finales, XI, 104-109. Conclusions, XI, 100-110. — Documents relatifs à l'époque de Gia-long. Introduction, XII, vii, 1-2. I, Edit de 1774 sur la religion chrétienne, XII, vii, 3. II, Lettre de M. La Bartette à M. Alary, du 24 juillet 1780, XII, vII, 4-5. III, Lettre de M. La Bartette à M. Blandin, du 13 avril 1784, XII, v11, 5. IV, Lettre de M. Longer à M. Blandin, du 13 avril 1784, XII, vII, 6. V, Lettre de M. Le Roy à M. Blandin, achevée le 6 décembre 1786, XII, vii, 6-9. VI, Lettre de M. Sérard à M. Blandin, du 31 juillet 1786, XII, vii, 9-11. VII, Lettre de M. La Bartette à M. Blandin, du 23 juin 1786, XII, vii, 12-14. VIII, Lettre de M. La Bartette à M. Descourvières, en partie du 10 juillet, en partie du 1er août 1786, XII, vii, 14-15. IX, Lettre de M. Longer à M. Blandin, en partie du 26 juillet 1786, en partie du 3 mai 1787, XII, vII, 15-17. X, Lettre de M Doussain à M. Blandin, du 6 Juin 1787, XII, vii, 18-19. XI, Lettre de M. Doussain à M. Blandin, du 16 juin 1788, XII, VII, 19-20. XII, Lettre de M. Boisserand, du 11 août 1789, XII, vii, 20-21. XIII, Lettre de M. Lavoué à M. Boiret, du 10 octobre 1790, XII, vii, 23-24. XIV, Lettre de M. Liot à M. Boiret, du 8 janvier 1791, XII, vII, 24-25. XV, Lettre de M. Lavoué, du 20 février 1791, XII, vii, 25. XVI, Lettre de M. Le Labousse, du 16 juin 1792, XII, VII, 25-28. XVII, Lettre de M. Liot aux directeurs du Séminaire de Paris, du 18 juillet 1792, XII, vII, 28. XVIII, Lettre de M. Le Labousse à M. Boiret, du 26 juin 1793, XII, VII, 28-29. XIX, Lettre de M. Lavoué à M. Hody, du 31 juillet 1793, XII, v11, 29. XX, Lettre de M. Lavoué à M. Blandin, du 1er août 1793, XII, vii, 29-30. XXI, Lettre de M. Létondal, du 20 décembre 1793, XII, VII, 30. XXII, Lettre de M81 d'Adran, du 16 juin 1794, XII, v11, 31. XXIII, Lettre de Mgr l'évêque de Gortyne, du 22 avril 1794, XII, v11, 32. XXIV, Lettre de M. Lavoué à MM. Boiret et Descourvières, du 13 mai 1795, XII, vii, 32-34. XXV, Lettre de M. Le Labousse à M. Létondal, du 22 juin 1795, XII, vii, 35. XXVI, Lettre de M. Gire à MM. Boiret, Chaumont et Blandin, du 12 janvier 1796, XII, VII, 35-36. XXVII, Lettre de Mgr d'Adran au procureur des Missions Étrangères à Macao, du 12 juin 1796, XII, VII, 36. XXVIII, Lettre de M. Le Labousse à M. Blandin, du 25 avril 1797, XII, vII, 37. XXIX, Lettre de

M. Chaigneau au procureur des Missions Étrangères à Macao, du 10 juin 1798, XII, VII, 37-38. XXX, Lettre de M. Liot, du 25 juin 1799, XII, vii, 38. XXXI, Lettre de M. Le Labousse aux directeurs du Séminaire de Paris, du 24 avril 1800, XII, vii, 38-39. XXXII, Lettre de M. Chaigneau à M. Barisy, du 2 mars 1801, XII, vii, 39-40. XXXIII, Lettre de M. Barisy à M. Létondal, du 11 avril 1801, XII, VII, 40-43. XXXIV, Lettre de M. Barisy à « M. Létondal ou Marquini », du 16 avril 1801, XII, vii, 43-44. XXXV, Lettre de M. Le Labousse aux directeurs du Séminaire de Paris, du 20 avril 1801, XII, vII, 45-47. XXXVI, Lettre de Mgr La Bartette aux directeurs du Séminaire de Paris, du 27 juin 1801, XII, vii, 47. XXXVII, Lettre de M. Barisy à MM. Marquini et Létondal, XII, vii, 47-54. XXXVIII, Lettre de M. Langlois à M. Boiret, du 3 septembre 1802, XII, VII, 55-57. XXXIX, Lettre de Mgr La Bartette à M. Chaumont, du 17 septembre 1803, XII, vii, 57. XL, Lettre de Mgr La Bartette à M. Foulon, du 15 avril 1804, XII, v11, 57-58. XLI, Lettre de M. Chaigneau à M. Létondal, de 1806 ou 1807, XII, vii, 58-59. XLII, Lettre de M. Chaigneau à M. Létondal, du 6 juin 1807, XII, vii, 59-60. XLIII, Lettre de M. Chaigneau à M. Létondal, du 12 mai 1808, XII, vii, 60 XLIV, Lettre de M. Audemar, du 28 avril 1811, XII, vii, 61. XLV, Lettre de M. Chaigneau à M. Létondal, du 30 mai 1812, XII, v11, 61-62. XLVI; Lettre de M. Chaigneau à M. Baroudel, du 3 juin 1819, XII, v11, 62. XLVII, Lettre de M. Vannier à M. Baroudel, du 15 Juin 1819, XII, VII, 62-63. XLVIII, Lettre de Mgr La Bartette à M. Baroudel, du 5 juin 1820, XII, vii, 63. XLIX, Lettre de M. Vannier à M. Baroudel, du 13 juillet 1820, XII, vii, 63-64. L, Lettre de Mgr La Bartette à M. Baroudel, du 13 juin 1821, XII, VII, 65. LI, Lettre de Mgr La Bartette à M. Breluque, du 27 juillet 1821, XII,

VII, 65-66. LII, Lettre de M. Vannier à M. Baroudel, du 2 août 1821, XII, vii, 66-68. LIII, Lettre de M. Taberd à M. de La Bissachère, du 8 octobre 1821, XII, vii, 68. LIV, Lettre de M. Chaigneau à M. Breluque, du 10 octobre 1821, XII, vii, 69. LV, Lettre de Mgr La Bartette et de M. Jarot aux directeurs du Séminaire de Paris, du 7 et du 12 octobre 1821, XII, vII, 70. LVI, Lettre de M. Chaigneau à M. de La Bissachère, de 1821, XII, VII, 71. LVII, Lettre de M. Baroudel à M. Vannier, du 26 janvier 1822, XII, vii, 72. LVIII, Lettre de M. Chaigneau à M. Baroudel, du 25 juin 1822, XII, VII, 72-73. LIX, Lettre de M. Vannier à M. Baroudel, du 20 juillet 1822, XII, VII, 73. LX, Lettre de Mgr La Bartette à M. de La Bissachère, du 29 décembre 1822, XII, vii, 73-74. LXI, Lettre de M. Chaigneau à M. Baroudel, du 23 mai 1823, XII, VII, 74. LXII, Lettre de M. Chaigneau à M. de La Bissachère, du 1er novembre 1823, XII, vii, 74-76. LXIII, Lettre de M. Taberd aux directeurs du Séminaire de Paris, de 1823, XII, VII, 76. LXIV. Lettre de M. Vannier à M. Baroudel, du 22 juillet 1824, XII, VII, 76-77. LXV, Lettre de M. E. Chaigneau à M. Baroudel, du 13 octobre 1825, XII, vii, 77-78. LXVI, Lettre de M. Baroudel à M. E. Chaigneau, du 3 novembre 1825, XII, vii, 78-79. Cf. XII, ix, 164. — Géographie historique du Quảng-bình, d'après les Annales impériales, 11, 55. I, Le Quang-binh depuis les temps fabuleux jusqu'à la dynastie des Lý (1010), II, 55-57. II, Dynasties annamites des Ly (1010-1225) et des Tran (1225-1400), II, 57-64. III, Le Quảng-bình sous les Lê jusqu'à Tavènement des Nguyễn (1418-1558), II, 65-68. IV, Le Quang-binh sous les Nguyễn, II, 68-73. - Les hautes vallées. du Sông-gianh, V, 349-350. I, Les Nguồn, V, 350-360. II, Les Sáč, V, 360-367. Conclusion, V, 367. Cf. XI, 202; XII, 1, 3, n. 1. — Les lieux historiques

du Quang-binh, III, 164-166. I, Partie cochinchinoise du Quang-bình, III, 166-195. II, Partie tonkinoise du Quang-binh, III, 195-204. III, Souvenirs historiques anciens, III, 204-205. - Monographie de a, vovelle finale non-accentuée, en annamite et en sino-annamite, IV, 1065-1081. - Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite. Introduction, VIII, 93. Première partie. Forme renforcée de la semi-voyelle labiale, VIII, 94-120. Deuxième partie, Semi-vovelle labiale à forme sourde, VIII, 121-148, 381-485; IX, 51-89, 315-345, 533-547. Troisième partie, Semi-voyelle labiale à forme sonore, IX, 681-706. Quatrième partie, Forme vocalisée et état latent de la semi-voyelle labiale, X, 61-93. Conclusions, X, 287-203. Cas de correspondance directe entre les formes renfermant la semi-voyelle labiale en sino-annamite et en annamite, X, 293-302. Index des mots sino-annamites et annamites étudiés, X, 302-337. Cf. XI, 79, 97, 110; XII, 1, 6, n. 4, 17, n 2; XVI, 111, 5. - Monuments et souvenirs chams du Quang-tri et du Thừa-thiên, V, 185-195; XI, 299, 407-416. — Le mur de Dong-hoi, étude sur l'établissement des Nguyen en Cochinchine. Bibliographie, VI, 87-88. Première partie, Période de fondation. I, Nguyễn Hoàng est nommé gouverneur du Thuận-hoá, VI, 88-95. II, Luttes avec les partisans des Mac, VI, .05-102. III, Administration de Nguyễn Hoàng, VI, 103-105. IV, Rapports de Nguyễn Hoàng avec les Trịnh, VI, 105-116. Deuxième partie, Luttes avec les Trinh. I, Expédition de 1620, VI, 117-110. II. Expédition de 1627. Forces comparées des deux royaumes, VI, 119-131. III, Défense des frontières, VI, 131-140. IV, Expédition de 1634, VI, 141-145. V, Expédition de 1643, VI, 145-158. VI, Expédition de 1648, VI, 159-166. VII, Campagne du Nghệ-an (1655-1661), VI, 166-210. VIII, Expédition de 16611662, VI, 211-214. IX, Expédition de 1672, VI, 214-232. X, Causes du triomphe des Nguyễn, VI, 233-236. Troisième partie, Période des Tây-son. I, Expédition de 1774-1775, VI, 236-243. II, Triomphe définitif des Nguyễn en 1802, VI, 243-254 et 2 pl. hors-texte. Cf. III, 525. - Notes sur quelques emplacements chams de la province de Quang-tri, XI, 407-416; cf. V, 185-195; XI, 459. — Les pierres de foudre, II, 284-285. - Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, par - et Paul Pelliot. Introduction, IV, 617-622. I, Histoire des sources historiques, IV, 622-639. II, Liste des sources historiques, IV, 639-667 III, Liste des noms d'auteurs, IV, 667-671. Cf. IV, 778; VIII, 177, 317; X, 256, 412, 447-449; XVI, I, II; XX, IV, 90. -[La statue de la grotte de Chuà hang], I, 411-413; cf. I, 204-205, 207. - Sur quelques monuments élevés par les Seigneurs de Cochinchine (Contribution à l'inventaire des monuments historiques annamites), V, 387. Province de Hà-nội, V, 387-388. Province de Thanh-hoá, V, 388-389. Province de Quang-blnh, V, 389-391. Province de Quang-tri, V, 392-393. Province du Thừa-thiên, V, 393-402. Province de Quang-nam, V, 402-403. Province de Binh-định, V, 403-404. Province de Phú-yên, V, 404. Province de Biên-hoà, V, 404-405. Province de Địnhtường, V, 405. - Tableau chronologique des dynasties annamites. Bibliographie, V, 77-78. I, Dynastie légendaire des Hong-bang, V, 78. II, Dynastie de Thuc, V, 78-79. III, Dynastie des Triệu, V, 79-80 IV, Dynastie des Li antérieurs, V, 80-82. V. Dynastie des Ngô, V. 82-83. VI, Dynastie des Đinh, V, 83-85. VII, Dynastie des Le antérieurs, V, 85-86. VIII, Dynastie des Li postérieurs, V. 87-94. IX, Dynastie des Tran, V, 94-100. X. Dynastie des Hô, V, 100-101. XI, Restauration des Tran, V, 101-102. XII, Dynastie des Lê postérieurs, V, 102-120.

XIII, Dynastie des Mac, V, 120-123. XIV, Famille des Trinh, V, 123-129. XV, Dynastie des Tây-son, V, 129-131. XVI, Famille et dynastie des Nguyễn, V, 131-145. Cf. IX, 161; XX, 1v, 166, 117, n. 1. -- Vestiges de l'occupation chame au Quang-bình, IV, 432-436; cf. XI, 411. - Comptes rendus, I, 140-142; II, 196-198; IV, 1082-1087; VI, 346-347; VIII, 559-571. - Phonétique annamite (Dialecte du Haut-Annam), I, 59, 75; II, 417, 435; VIII, 315; cf. XI, 67. Résumé de l'histoire d'Annam, X1, 458; cf. X11, 1x, 23 (recension). -Nommé correspondant de l'Ecole, III, 147; VI, 488; VIII, 588, 627, 630; XII, 1x, 218; XVI, v, 119; membre de l'Ecole, XVIII, x, 46, 80; XIX, v, 88, 89; XX, IV, 182, 185, 237, 243. Couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, III, 525. Mission au Bình-định, IX, 819; en Europe, X, 733, 744; cf. XII, vii, 1 sqq.; ix, 164 Rédacteur du Bulletin des Amis du Vieux Hue, XIV, 1x, 94, 103; XVI, v, 24. — Cf. I, 59; III, 544, 546; IV, 1134; V, 512; VII, 352, 354; VIII, 229, 316, 317, 582; IX, 838; X, 178, n. 3, 195 n., 541, n. 3, 741, 744; XIV, 1x, 76; XV, 1v, 66, 91; XVI, v, 24; XIX, v, 88, 89, 140; XX, IV, 185, 198, 239.

CAHEN (Gaston). Livres et documents chinois et livres russes relatifs à la Chine des Bibliothèques et Musées de Saint-Pétersbourg et de Moscou, II, 288. Saint-Pétersbourg. 1º L'Académie impériale des Sciences. A, Musée asiatique, II, 288-289. B, Section russe, II, 290. C, Musée d'ethnographie. II, 290. 2º La Société impériale russe de géographie, II, 290-291. 3º Ministère des Affaires étrangères, II, 291. 4º Les autres bibliothèques et musées, II, 291-292. Moscou, II, 292-293. — Comptes rendus, V, 459-462. — Les cartes de la Sibérie au XVIIIe siècle. Essai de bibliographie critique, XII, 1x,

157-159 (recension). — Nommé membre de l'Ecole, IV, 1142, 1148. Rentré en France, V, 478, 513.

Cai Vàng. Poème populaire annamite sur le rebelle —, XIV, v, 6-7.

Çailā. Prédication de la nonne — (basrelief du Barabudur), IX, 27.

Çailendra, XVIII, vı, 4; XIX, v, 129 sqq.

Caitya. Les grands —, V. 256-258, 281 sqq. Caityagriha, XIX, v, 47.

Čak (Pràsàt), v. Pràsàt –, XIX, v. 125.

Çaka. Origine de l'ère —, v. Barth, 1, 386-390.

Çakas (= Kṣatrapas), III, 93. Langue des —, v. Lüders, XIII, vii, 83. Sakastana (séjour des —), VI, 445.

Çakra, v. Indra.

Cakşuşpratyārpaṇadṛṣṭikriya, III, 629. Çakti. Iconographie, XVI, v, 55-57. Çaktivarman (Jaya), XI, 303, 309; XV, 11, 16, 126, 169, 182.

Çakya-muni, v. Buddha.

Caland (W.). Über das rituelle Sūtra des Baudhayana, IV, 463-464. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sūtras, XXXIII, Zum Kauçikasūtra, I, 56, 270, 403. — Cf. III, 740; VI, 448.

Calcutta. Chronique, 1, 60-64, 167, 285-287, 414-415. Congrès national de —, VI, 466, 469. Musée de —, v. Brown (J. C.), XVII, vi, 13. Projet d'un institut oriental à —, XI, 476.

Calendrier. — annamite, v. Deloustal, IX, 161-162; X, 39-41. — annuaire de l'Observatoire de Zi-ka-wei, III, 752. — balinais, v. Brandes, I, 55. — čam, VII, 332-337. — chinois, III, 752; v. Kingsmill, I, 154-155. — japonais, VIII, 608; v. Bramsen, XI, 215-222; Clement, III, 348-349. — kò, v. Dauffès, VI, 332. — védique, v. Shamasastry, XII, 1x, 46.

Californie. Immigration japonaise en ..., VII, 194-196.

Çālihotronnayaḥ, Açvāyurvedasiddhāntaḥ, III, 620-625. Câm (Cendrillon annamite), v. Đδ-Thận, VII, 101-107.

Cam-lô. Le roi —, conte man, v. Boni-FACY, II, 277-279

Cámadevivamsa, XV, 111, 43-44.

Çambhubhadreçvara, III, 207; IV, 85-86, 91-92, 98, 917, 918, 922, 925, 932, 933; XV, 11, 5.

Cambhupura (= Sambor), III, 300; IV, 214-215, 904, 945; V, 419; XVIII, III, 31, 30.

Gambhuvarman, III, 206-211; IV, 801-893, 898, 900, 902, 917, 922, 933; V, 487; XI, 264-266; XV, 11, 5, 6, 168, 181; XVIII, x, 14.

Cambodge. Bibliographie, I, 35, 45-47, 269; II, 75-85, 199-200; III, 90-92, 328-334; IV, 443-445, 772-774; VII, 384-386; VIII, 249-252; X, 618-610, 623-625; XII, IX, 27-28; XIII, VII, 6-7 : XIV, 1x, 44-59 ; XV, 1v, 5-13 ; XVI, v, 1-10, 27; XVII, vi, 1-3; XVIII, x, 17-18, 21; XX, 1v, 57-66. Chronique, I, 59, 161-162; II, 110, 307; III, 368; IV, 492-493; V, 483; VII, 184, 419-423; VIII, 287-294, 591-595; IX, 184, 413-414, 616-617, 820-827; X, 267-268, 450-453; XI, 245-253, 474-476; XII, 1x, 176-188; XIII, vii, 105-106; XIV, 1x, 94-96; XV, 1v, 72-77; XVI, v, 98-102; XVII, vi, 49-57; XVIII, x, 67-71; XIX, v, 108-127; XX, IV, 205-222. Art et archéologie, 1, 175-180; 11, 83-85, 109-110, 224, 235, 307; V, 235, 239, 244-246, 252, 483, 508-509, 513-514; VII, 419-423; VIII, 287-294, 303-304, 310-311, 319-321, 328-330, 591-595, 629-631; IX, 184, 413-414, 615-620, 819-823; X, 267-268, 450-451; XI, 245-253, 474-476, 479; XII, 1x, 187-188, 220-222; XIII, VII, 105-106, 117; XIV, 1x, 91-92, 94-95 et fig. 1; XV, IV, 70, 77 et pl. 2, 3; XVI, v, 98-102; XVII, v, 171-174; vi, 47-57, 64; XVIII, x, 62-71; XIX, v, 41 sqq. passim, 91, 99, 107-127, 141, 143-146 et pl. 5; XX, IV, 205-221; v. Bevlie, IV, 443-445; Codes, X, 413, 444, 644; XII, IX, 176-183; XX, IV, 8-11; COMMAILLE, II, 260-267; XII, 1x, 27; XIII, 111, 1-38 et pl. 1-49; Dufour et Carpeaux, XI, 429-430; XIV, 1x, 58-59; FINOT, II, 241-245; III, 63-70; V, 483-488 : X, 644 : XV, 11, 137-172 ; Groslier, XVIII, x, 21; Juglar, V, 415-416 : La Nave, V. 460 : Lajonquière, I. 391: II. 286-288: III. 546: IV. 772-774: VI, 450; VII, 149; VIII, 292-294; IX, 351-359; X, 644; XII, 1x, 179-182, 220; LECLÈRE (Adh ), IV, 737-749; Madrolle, XIII, VII, 6-7; MARCHAL, XVI, III, 57-68 et pl. 1-2; XVIII, viii, 1-40 et pl. 1-12; MECQUENEM, XIII, 11, 1-22 et pl. 1-14; Morand, VII, 385-386; PARMENTIER, II, 99-104; IX, 739-756; X, 205-222; XII, 111, 1-6); XIII, 1, 1-64; XIV, 11, 1-31 et pl. 1-13; XVI, 1v, 1-38 et pl. 1-5; XIX, 1, 1-98 et pl 1-27; XX, 1v, 1-6; Suter, XIII, vii, 6. Astronomie, v. Faraut, X, 643. Commission des Antiquités historiques et archéologiques du -, V, 483, 513-514; XIX, v, 108, 143-145; XX, iv, 205. Concours agricole et industriel du-, I, 161-162. Droit, XII, 1x, 183; v. Leclère (Adh.), I, 45-46. Enseignement, VII, 412; IX, 820, 823-827; XIV, 1X, 95-96; XV, 1v, 72-75. Epigraphie, II, 82-83; III, 368-369; VII, 409-410; VIII, 228, 203, 303; XII, IX, 183-184; v. Aymonier, I, 47, 269; BARTH. II, 235-240 et 1 pl. hors-texte; cf. 1, 162; III, 442-446, 460-466; XVI, v, 112-118; Coedès, IV, 691, 697; V, 419; VI, 44-81, 117; VIII, 50-92, 584; X, 413; XI, 393-404; XIII, vi, 11-36; XVII, II, 1-32; XVIII, IX, 9-14; XX, IV, 1, 7-8; CORDIER (P.), III, 466; cf. XV, 11, 185-187; Faraut, X, 643; FINOT, III, 18-33, 212-213; IV, 672-676; VIII, 321; XII, 11, 1-28, 186-187; XV, 11, 19-26, 53 sqq.; XVIII, x, 15-16; XX, 1v, 6-7. Ethnographie, XII, 1x, 184-186; v. Dufour, I, 231-243; Groslier, XIV, 1x, 54-57; Leclère (Adh.), I, 208-230; IV, 120-130; VII, 384-385; XVII, vi, 1-3; TCHEOU TA-

KOUAN, II, 123-177; cf. XVIII, IX, 4-9. Folklors, III, 659-660; V, 176 sqq.; v. Cœdès, XI, 301-303; Huber, V. 170-178; Leclère (Adh.), III, 91-92; PANNETIER, XV, III, 47-71; Tricon, XVI. v, 27. Géographie, I, 54; VII, 184; IX, 356-358; v. Aymonier, I, 46-47; II, 75-85, 199-200; CŒDÈS, XVIII, IX, 1-3; Klein, XII, 1x, 28; MASPERO (H.), XVIII, 111, 29-36; PARMENTIER, XVI, 111. 69-73; PELLIOT, III, 248-303; IV, 210-215. Histoire, III, 87-88, 638-640; VI. 45-46, 288-289; VIII, 223-224, 303, 316-317; XII, 1x, 91-94; XIII, vii, 40-41; XV, 11, 183-184; v. Aymonier, I. 35; Brébion, X, 618-619; CEDES, XIII, vi, 6-11; XVIII, ix, 15-28; Finot, XV, ii, 39 sqq.; Harmand, VII, 148; Leclère (Adh), XIV, 1x, 47-54; Maspero (G.), IV, 1135; Muller (H.), XVIII, x, 17-18; PELLIOT, III, 248-303, 671-672; IV, 211 sqq.; Quiroga de San Antonio, XIV, 1x, 44-47; Russier, XIV, 1x, 57-58 Iconographie, XVI, v, 46-60; v. Cœdès, XII. 1x, 179-182; XIII, 11, 23-26; vi, 1-5 et pl. 1-10; Dufour et Carpeaux, XI, 429-430; XIV, ix, 58-59; PARMENTIER, X, 205-222. Linguistique, VII, 233 sqq.; VIII, 1-16, 249-252; XII, 1, 22 sqq.; XV, v, 76-77; XVIII, ix, i2-13; v. Bernard, III, 91; FINOT, II, 1-15; cf. VIII, 249-252; Guesdon, XV, 1v, 5-8; XX, 1v, 57-66; Maspero (G.), XVI, v, 1-19, 135; Tandart, X, 623-625 Littérature, I, 70; XII, 1x, 28, 176-178; XVII, v, 44-49, 54-56; v. Finot, II. 387-400; Hardy, II, 202; Leclère (Adh.), III, 328-334. Musique, v. Knosp. XII, 1x, 18-21; Tricon, XVI, v, 27. Préhistoire, III, 367; XX, IV, 197; v. Mansuy, III, 90-91. Religion, II, 83-84; III, 87, 294; IV, 527; VIII, 303-304; v. Leclère (Adh.), I, 208-230; IV, 120-130; VII, 384-385; XVII, vi, 1-3; Ræske, XV, IV, 8-13. Théatre, v. Leclère (Adh.), XI, 459. — V. Ankor, Kandal, Kổmpon Cam, Kổmpon Chuẩn, Kổmpon Len, Kömpon Rusei, Kömpon Siem, Kömpon Spur, Kömpon Sväy, Kömpon Thom, Kömpot, Phnom Pen, Porsät, Prei Ven, Stun Trèn, Sväy Rien, Täkèv.

Camenei (sacristains cams), VII, 318. Çamkarácárya, III, 742; IV, 2, 4, n. 1, 36; XX, IV, 177.

Çamkaranáráyána, III, 633, 642; XV, 11, 8.

Campa (nagara), IV. 944, 945, 958, 962, 967, 968, 973, 975, 976; V, 381. Campā, II, 78-79, 98-99, 185; III, 210; IV, 937, 961; V, 266; XI 301, 302, 308. — deça, III, 211. — deçapālin, III, 643. — nagara, IV, 87. — nagari, IV, 925. — pura, III, 210; IV, 87, 92, 949. — puraparameçvara, III, 637; IV, 109, 921, 924, 929. — purī, IV, 86, 88, 93, 109, 112, 922, 940.

Campa. Art et archéologia, 1, 44-45, 73-74, 171-174, 409-413; II, 109-110, 227; III, 141, 367, 368; IV, 491-492, 782-783; V, 239, 252; VII, 154; VIII, 311, 319-321; IX, 409-413, 615, 618, 817; XI, 242, 245, 470-474, 479-480; XIII, 1, 48-49; VII, 107-108; XIV, 1x, 105 et fig. 5; XV, IV, 72; XVI, V, 96-98, 124-125 et pl 1; XVII, v1, 44-47, 64 et pl. 2; XVIII, x, 56-62, 78, 80; XIX, 11, 8-10, 26; v, 41 sqq., 99, 103-106, 142-143 et pl. 5; XX, IV, 198-199, 202-205, 242; v. Cadière, IV, 433-436; V, 185-195; XI, 407-416, 459; CŒDÈS, X, 413, 444; XX, IV, 8-11; Durand, III, 597-603; V, 1-46; VII, 351-353; FINOT, I, 12-33, 148; V, 483-488; XV, 11, 137-172; GARIOD, XI, 199-201; HUBER, XI, 13-18; MAITRE (H.), VI, 342-344; MASPERO (H.), XIX, v, 103-106; Maybon (A.), XI, 232; ODEND'HAL, II, 105; PARMENTIER, I, 245-258; Il, 17-54, 99-104, 282; III, 80-85, 665; IV, 788-789, 805-896, 1142; V, 1-46; VI, 291-300, 344-345; VIII, 580; IX, 347-351, 608-609, 748, 817, 838; X, 441; XI, 23-24; XIX, 111, 1-114; v, 7-12. Cosmogonie,

v. Durand, VII, 321-339. Epigraphie, IV, 782-783; VIII, 286-287; IX, 413; v. Barth, IV, 116-119; cf. XV, 11, 49, n. 2; XVI, v, 112-118; CABATON, IV, 687-690; cf. XV, II, 14; CŒDÈS, VIII, 37-49; X, 413; XII, vIII, 15-17; Durand, III, 601-603; Finot, II, 185-191; III, 206-211, 630-648; IV, 83-115, 672-679, 897-977; VI, 279-280; VIII, 228, 321; IX, 205-209; XV, II, I sqq.; XVIII, x, 13-14; HUBER, XI, 1-22, 257-311. Ethnographie, II, 56 sqq.; X, 644; v. Cabaton, II, 115, 305, 435; VIII, 316; DURAND, III, 54-62, 447-459; VII, 313-339, 345-351; Leuba, XVI, v, 22-23. Folklore, v. Durand, V, 368-373; XII, IV, 1-35. Géographie, IV, 183-210, 364-372, 772; X, 677-678; XI, 22; XIV, 1X, 10-43; v. BARTH, II, 78-79, 98-99 Histoire, III, 636-641; IV, 382-385; VI, 45-46, 91-95, 168 sqq., 288-289; VIII, 225; XII, viii, 3; XIV, 1x, 52; XV, 11, 49-51, 125-127, 181-183; XVIII, 111, 33-34; v. DURAND, V, 368-386; VII, 339-345, 353-355; Maspero (G.), X, 443; XIII, vii, 9; XIV, ix, 8-43. Iconographie, XVI, v, 46-60. Linguistique, VII, 223; XII, 1, 22 sqq.; v. Aymonier et Cabaton, VI, 347-348. Littérature, v. Cabaton, I, 267-269; DURAND, VII, 321-339. Religion, V, 266; v. Cabaton, II, 115, 305, 435; VIII, 316; DURAND, III, 54-62; VI, 279-289; VII, 345-351; FINOT, 1, 12-26; Maspero (H.), XIX, v, 1-6.

Campa si ton, XVII, v, 131-133. Campaka, v. Hertel, XI, 461.

Campbell (Frank). An Index-Catalogue of bibliographical works (chiefly in the english language) relating to India, X, 418, 421.

Can Cum. Pagode et inscriptions, III, 21-22, 460; XIII, 1, 3; XV, 11, 108.

Can Hà (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 37. Cần-thơ. Stèle de —, XIII, 1, 60; XIX, v, 107.

Canaka-dheri ( - Kanaka caitya), I,

352-353.

Cáņakya, v. Kauţilīya.

Canal des Bambous, X, 668-671; XV, IV, 14.

Canal des Rapides, X, 571-574; XV, IV, 14.

Canar (Bal), v. Durand, V. 370-373, 382-386; VII, 343-344.

Candi, I, 288; VII, 3-58. .

Candi Arjuna, VII, 11, n., 12.

Candi Bima, VII, 11, 13.

Čandi Jabung, IV, 787; VII, 9.

Candi Jago, VII, 3, 7, 37, n. 1, 38, 42, 43, 44, 45; v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-1136.

Čandi Javi, IV, 787; VII, 3, 7-8, 38, 42, 43, 44.

Čandi Kalasan, IV, 787; VII, 4, 11 sqq.; XIX, v, 129-130, 132.

Čandi Kidal, IV, 787; VII, 9-13-14, 15, 17, fig. 11, 31, 44, 45.

Candi Mëndut, I, 72, 279; IV, 786; IX, 529; XI, 462; XIX, v, 132; v. Brandes, III, 135; FOUCHER, IX, 45-47, 831; VOGEL, IV, 727-730.

Candi Panataran, I, 73; IV, 787; VII, 3, 13 sqq.; v. Archæologisch Onderzoek..., IX, 811-812; La Porte et Knebel, I, 55.

Candi Pari, IV, 787. Candi Pavon, IV, 786; VII, 23; XI,

62. Candi Plaosan, IV, 787; VII, 29; IX,

Čandi Prambanan, I, 72-73, 147; IV, 787, 1136; VII, 3, 7 sqq.; XIII, v11, 22; v. Groneman, I, 147.

Candi Rimbi, v. Krom, IX, 160.

Candi Sari, VII, 12 sqq.

831.

.Candi Sevu, I, 147, 288; IV, 787; VII, 6, 25, 34, 51; v. Krom, XII, 1x, 160.

Candi Singasari, IV, 787; VII, 34, 47; v. Archæologisch Onderzoek..., IX, 811-812.

Čandi Sujivan, IV, 787; VII, 23. Candra-vyakarana, v. Candragomin. Candradasa, III, 681-682 Candragarbhasūtra, V, 261-262, 281, 285, 305.

Candragomin. Candra-vyakarana. Herausgegeben von B. Liebich, II, 404. Date de —, III, 474; v. Lévi, III, 38-53; Liebich, III, 681-682. — Cl. II, 425; III, 742; XI, 343, n. 3.

Candragupta, II, 207; III, 336; V, 236.

Candrakīrti, III, 743; XI, 367, n.

Candrapála, XI, 371, n. 1.

Candraprabha, IX, 28-29.

Candravairocana, III, 19 sqq.

Çanf, II, 130, n. 1; XIV, 1x, 52; v. BARTH, II, 78-79, 98-99.

Căng (jeu annamite), II, 366-367.

Cang mục, v. Khâm định Việt sử thông giám -.

Canh-hung, V, 119, 128, 140-142.

Cánh-lịch, V, 121.

Cánh-thịnh, V, 130.

Cánh-thông, V, 107.

Cánh-thụy, V, 86.

Cánh-1ri, V, 115-116, 126.

Çankara, IV, 905, 965, 968.

Çankha, XI, 445, 449, 450, 456; XX, IV, 162-163, 165-166.

Çānta, XVIII, 11, 7-8, 25-27.

Çāntideva. Bodhicaryavatāra, traduit par Louis Finot, XX, IV, 177 Commentaire du Bodhicaryavatāra de —, III, 746. Une version chinoise du Bodhicaryavatāra de —, V. Levi, II, 253-255.

Çantisuri, v. Guerinot, II, 298.

Canton. Un ancien itinéraire chinois de — en Inde par la mer, v. Pelliot, IV, 215-363, 372-373; cf. X, 100-104. Dictionnaire français-cantonais, v. Aubazac, III, 101-102; cf. VIII, 94 sqq. Expédition portugaise à —, II, 210-211. Grammaire cantonaise, v. Deloustal, VII, 123-125; Lagarrue, I, 265-266. Le jeu à —, III, 763. De Marseille à —, v Madrolle, III, 86-88.

Cao-bằng. Fête du hồ-bồ à —, v. Bonifacy, XV, III, 17-23 Géographie, XX, IV, 84 et pl. 2; v. Bos, XII, IX, 115. Légende du giao-long à —, v. Bonifacy,

XVIII, v, 1-10.

Cao Biển, v. Kao Pien.

Cao lao, II, 71. Légende de la citadelle de —, I, 205.

Cao sơn đại vương, X, 684.

Cao-toi-khong. Légende de —, XIV, v, 14-15.

Cappeller (Carl), III, 741.

Cardim (P. Antonio Francesco), X, 427, n. 1.

Çāriputra, XI, 441, 444; XV, 11, 121, n. 3.

Carli (Mario). Trad.: Baldinotti, Relation du royaume de Tunquim, III, 75-78.

Carpeaux (Charles). Le Bayon d'Angkor Thom, v. Dufour, XI, 429-430; XIV, IX, 58-59; cf. II, 110, 439; III, 138-139, 361; V, 242; IX, 398; XI, 479. — Attaché à l'Ecole, I, 406, 418. Nommé chef des travaux pratiques de l'Ecole, III, 361. Missions à Ankor, II, 439; IV, 490, 1142-1143; en Annam, II, 223; III, 367; IV, 805, n. 1; V, 487-488. Médaille à l'Exposition de Hanoi, III, 138. — Nécrologie, IV, 490, 537-538. — Cf. III, 80, 543; V, 1-3, 238, 242; XIX, 1, pl. 4 et 7.

Carpin (Jean du Plan de), v. Plan de Carpin (Jean du).

Carruthers (Douglas). Exploration in North-West Mongolia and Dzungaria, XII, Jx, 151.

Cartographie. — de la Chine, III, 716; X, 731; v. Chavannes, III, 214-247 et 4 pl. hors-texte; Pelliot, IV, 131 sqq. — de l'Inde, II, 221, 427; VIII, 324, 611. — de l'Indochine, II, 416; III, 541; VIII, 324, 611; v. Atlas de l'Indochine, XX, 1v, 69-71; Chabert et Gallois, IX, 370-375; Parmentier, XVI, 111, 69-73 et 6 cartes; Sénèque, XII, 1x, 22-23. — du Japon, v. Dahlgren, XII, 1x, 136-137. — de la Sibérie, v. Cahen, XII, 1x, 157-159. — V. aussi: Géographie.

Carus (Paul). L'Evangile du Bouddha, traduit par L. de Milloué, III, 474.

Ct. 111, 472.

Çarvanī, IV, 901-902, 924.

Carvavarman, II, 205.

Casteleyn (Pieter), XVIII, x, 17.

Çastras. -- de Touen-houang, v. Li Yichao, XII,1x, 88-89 — laotiens, v. Finot, XVII, v. 136. Kotmai Lao (ou Ratthasat), XVII,v. 136-137. Horasat, XVII, v. 137-139. Rajasavani, XVII, v. 140-146. Suphasit, XVII, v. 147-148.

Çatabhişaj. Nakşatra - , V, 280.

Cataçastra, IV, 981, n. 3, 989, n. 6; v. Peri, XI, 361-368.

Catalogue de la bibliothèque de l'Ecole française d'Extrème-Orient, v. Bibliothèque.

Catalogue des bibliothèques chinoises, v. Bibliothèque.

Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationnale de Paris, v. Cordier (P.), IX, 609-610.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale [de Paris]. Auteurs, X, 421, n. — Cf. Bibliothèque.

Catalogue raisonné de la Librairie française, X, 420-421.

Çatapatha Brahmana. Les préverbes dans le —, v. Cuny, VII, 147-148.

Çatruñjaya-mahatmyam, v. Weber, I, 402.

Catubhanavāram, XVII, v, 54-56.

Catuvik (Sut), v. Sut -, XVII, v, 59. Câu dài. Stèle de -, VI, 87, pl. 1.

Câu giây. Combat de --, v. Coquet, XII, 1x, 23-24.

Çaunaka, V. 470.

Çaurasenī, I, 373.

Causay Tevada. Dégagement et conservation du —, XIX, v, 125; XX, 1v, 213. Iconographie, XII, 1x, 180-181.

Cave (Henry W.). The Ruined Cities of Ceylon, II, 208.

Cendrillon. — annamite, v. Đỗ-Тнҳ̀n, VII, 101-107. — came, v. Durand, XII, IV, 1-35.

Ceylan. Art et archéologie, v. Bell, I, 154, 400-401; X. 731; Cave, II, 208;

Coomaraswamy, XIX, v, 62-64; XX, IV, 124-128; Mitton, XIX, v, 64; Perera, XX, IV, 128-131. Bouddhisme à —, II, 203; XIV, IX, 52. Chronologie, v. Hultzsch, XIII, VII, 20; Smith (V, A), III, 334-336. Histoire, I, 48; II, 130-131; v. Ferguson (D. W.), I, 400; Gerini, V, 421; Mahavamsa, II, 202; III, 334-335; XIII, VII, 17-18. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, I, 52, 154, 400-401; X, 731. Langue et littérature, v. Geiger, I, 374. Legende de Purna à —, V, 152, 153. Polyandrie à —, v. Jevers, I, 154. Renseignements chinois sur —, I, 48; IV, 356-363.

Cha-ban, IV, 202-203, 205, 208-209, 412; VII, 345; XIV, 1x, 52

Cha-jen, v. Che Fan, VIII, 361-362. Cha-le (ou Chou-lo = Kachgar), II, 248-249; III, 339-341, 432, n. 3, 435, 479-480; IV, 544 sqq.; V, 260-261.

Cha tcheou ki retrouvé au Kan-sou, VIII, 519-520.

Chabert (de). Atlas général de l'Indochine française. Atlas de Chabert-L. Gallois, 1X, 370-375; cf XX, w, 71.

Chaigneau (E.). Lettre du 13 octobre 1825 à M. Baroudel, procureur des Missions Etrangères à Macao, XII, vii, 77-78.

Chaigneau (Jean-Baptiste), XII, vn. 66-68. Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vn. 37-38. 39-40, 58-60, 61-62, 69, 71, 72-73, 74-76.

Chaigneau (Michel Dirc), XIX, 11, 105. Chailley (Joseph). Java et ses habitants, I, 38-39. -- Cf. IV, 454.

Chalfant (Frank II.). Early chinese writing, VIII, 264-267.

Challave (Félicien). Au Japon et en Extrême-Orient, V, 473.

Chalukya. Art —, XI, 5, n. 3; XVII, vi, 14; v. Workman, IV, 759.

Chambā, Inscriptions de ---, V, 472; VI, 356; v. Vogel, VI, 432-433.

Chamberlain (Basil Hall). Bashò and the Japanese poetical Epigram, III, 723-729; cf. VII, 126. A Handbook

for travellers in Japan, including the whole Empire from Yezo to Formosa, by — and W. B. Muson, II, 301. Things Japanese, being notes on various subjects connected with Japan, II, 301-302. — Cf II, 410-413; III, 127-128. 345, 348, n. 1, 504, 579, n. 2 et 3, 737; IV, 584, 585, 599, 607; V, 231; VI, 434, 438; VII, 128, 136, 396; IX, 176, 394; X, 255; XI, 226, 238; XVI, v. 80.

Chambre consultative indigène du Tonkin, VII, 180-183, 414-417.

Champan (= sampan), XIX, v, 16-19. Chan-chan, III, 390.

Chan hai king, XVI, 1, 50.

Chan-kien p'i-p'o-cha liu, XVII, 111, 22-23.

Chan Nakhon, v. Phu Lokhon.

Chân-ti (police provinciale à l'époque des Lê), VIII, 202, n. 2.

Chan-tong. Pierres sculptees du — V, 212-213; VIII, 605; v. Berthelot, V, 414. Temples funéraires du —, v. Sekino, IX, 809-810.

Chandalekha. Fête de la tonsure du prince —, v. Leolère (Adh.) et Dufour, l, 208-243.

Chang chou che yin, v. Lou Tö-ming, II, 323.

Chang chou tchou (ou Chou king tchou), v. Kin Li-siang, IX, 214.

Chang-hai. Chronique, I, 416. Association cultuelle mahométane de —, v. Vissière, XII, IX, 120. Histoire de —, v. Montalto de Jesus, IX, 610. Théâtre chinois à —, IX, 623-626.

Chang-kou fang pei ki, v Teng Kia-tsi, XIII, vii, 47.

Chang-kouan Jong. Yeou houei t'an ts'ong, IX, 229.

Chang-ti. Conception chinoise du — ou Souverain Dieu, XV, 1v, 35-37.

Chang T'ien-tchou sseu, XIV, vIII, 21. Chang-tso ( sthavira), XII, 1x, 107. Chánh-lộ. Fouilles de —, IV, 491; XVIII, x, 57.

Chantaboun. Géographie, v. Guichard-

Montguers, XIII, vii, 10. Inscriptions de -, XV, 11, 166.

Chao-hing, v. Maspero (H.), XIV, VIII, 28-32. La ville, XIV, VIII, 32-34. Hors de la ville, XIV, VIII, 34-36 et pl. 12.

Chao t'ao lou, v. Wang-Tche, IX, 222.
Chapado (terme hollandais), X, 174, n. 1.

Char. Alliance des Reungao avec l'espritdu — ou chatsauvage, XVII, IV, 91-92.

Charlevoix (de), III, 493, 494, 497. Charner (L'Amiral) en Cochinchine, X, 435, 436.

Charras (Félix). Le Trans-Annam de Vinh à Bo-trach, XII, 1x, 24.

CHARRIA (Sylvain). Les inscriptions lolo de Lou-Kiuan, V, 195-197 et 1 pl. hors-texte. — Trois inscriptions relevées par M. —, v. Chavannes, VI, 449. — Cf. V, 481, 482; VII, 440-441; VIII, 233, n. 1, 259, n. 3, 260.

Charsadda, 1, 34, 335 sqq.; III, 420, n. 2; V, 210; VI, 356; XVIII, x, 31.

Chassigneux (Edmond). L'irrigation dans le delta du Tonkin, XII, 1x, 11-15; cf. XII, 1x, 11-17. — Comptes rendus, IX, 370-375, 583-584; XVI, v, 24-27; XVIII, x, 17-21. — Nommé membre de l'Ecole, VIII, 588, 627, 629; IX, 817; X, 262, 284. Rentré en France, X, 648, 664. — Cf. VIII, 588; IX, 837; X, 196, n, 2, 741; XX, 1v, 71.

Chatley (Herbert). Studies in Chinese Psychology, XIX, v, 77.

Châu (départements annamites), XVI, 1, 28-29, 35-41, 45-46.

Châu-luc, X, 668.

Châu-sa. Stèle de —, v. Huber, XI, 282-283; cf. XV, II, 11, 168.

Chàu-thi, III, 178; VI, 212, n. 2. CHAVANNES (Edouard). Les deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise, III, 214-247 et 4 pl. hors-texte; cf. III, 716. Les neuf neuvaines de la diminution du froid, IV, 66-74 et 1 pl. hors-texte. Notes sinologiques, I, L'itinéraire de Ki-ye, IV, 75-81 II, Un passage

d'un édit de Bouiantou Khan (1314), IV, 81-82. Les Saintes Instructions de l'empereur Hong-wou (1368-1398), publiées en 1587 et illustrées par Tchong Houamin, traduites par-, III, 549-563 et 1 pl. hors-texte; cf. II, 429. Vovage de Song Yun dans l'Udyana et le Gandhara (518-522 p. C.) Introduction, III, 370-388. Texte de la relation, III, 388-420. Appendice. Note sur divers ouvrages relatifs à l'Inde qui surent publiés en Chine avant l'époque des T'ang, III, 430-441. Note additionnelle, par P. Pelliot, III, 441; V, 453, n. 2; cf. III, 303; IV, 132; V, 248. [Rapport préliminaire sur sa mission archéologique dans la Chine septentrionale], VII, 436-439; cf VIII, 279; X, 255-256; XI, 192; XIII, VII, 117; XIV, 1x, 103. - Cinq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois et traduits en français. XII, 1x, 122; cf. XIII, VII, 29-33; XVIII, 11, 21; Hertel, XI, 461; XIII, vii, 19. Confucius, III, 342. Le cycle turc des douze animaux, VI, 448-449; cf. VI, 41-43. Le défilé de Long-men dans la province de Ho-nan, II, 409; cf. V, 408-410. Le dieu du sol dans l'ancienne religion chinoise, I, 151, 271-273; cf. X, 627-629. La divination par l'écaille de tortue dans la haute antiquité chinoise (d'après un livre de M. Lo Tchenvu), XI, 231-232. Les documents chinois découverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental, publiés et traduits par -, XIII, vii, 25-27; cf. III, 516. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, IV, 479-483; cf. V, 236; IX, 599 Notes additionnelles sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, IV, 479-483. De l'expression des vieux dans l'art populaire chinois, II, 89-90. Fables et contes de l'Inde, extraits du Tripitaka chinois, VI, 401-402; cf. IX, 17, n. 1; XII, 1x, 122. Un faux archéologique chinois, IX, 379-387; cf. IX, 815; Farjenel, IX, 815; Vissière, IX, 379-387. L'inscription funéraire de Ts'ouan Pao-tseu. Réponse à

M. Farjenel, XI, 133. Une inecription du royaume de Nan-tchao, I, 150. Inscriptions et pièces de chancellerie chinoises de l'époque mongole, IV, 1137; VIII, 583-584. Dix inscriptions chinoises de l'Asie centrale d'après les estampages de M. Ch.-E. Bonin, III, 117-120. Trois inscriptions relevées par M. Sylvain Charria, VI, 449; cf. VII, 441, n. 1; VIII, 233, n. 1. Les livres chinois avant l'invention du papier, V, 234; cf. VIII, 445, n. 3. Mémoires historiques de Sema Ts'ien, II, 209-210, 334-335; V, 473-474; XIV, 1x, 24, 70, n. 1. Mission archéologique dans la Chine septentrionale, X, 255-256; XI, 192; XIII, VII, 117: XIV. IX. 103. Monuments de l'ancien royaume coréen de Kao-keou-li, VIII, 279, 583. Note préliminaire sur les résultats archéologiques de la mission accomplie en 1907 dans la Chine du Nord, VIII, 279; cf. VII, 436-439; X, 255-256; XI, 192; XIII, vii, 117; XIV, ix, 103. Les pays d'Occident d'après le Weilio, VI, 361-400 La peinture chinoise au Musée du Louvre, IV, 1137. Les prix de vertu en Chine, V, 225. Le T'ai chan. Essai de monographie d'un culte chinois. Appendice, Le dieu du sol dans la Chine antique, X, 627-629; cf. 1, 151, 271-273; X, 339. Un traité manichéen retrouvé en Chine, traduit et annoté par - et P. Pelliot, XI, 460-461; XII, 1X, 53-63; cf. XII, 1, 15, n. 2, 18, n. 4; IX, 105. Trois généraux chinois de la dynastie des Han orientaux, VI, 449. Voyage archéologique dans la Mandchourie et dans la Chine septentrionale, VIII, 279; cf. VII, 436-439; X, 255-256; XI, 192; XIII, vii, 117; XIV, ix, 103. Voyageurs chinois chez les Khitan et les Joutchen, IX, 239, n. 1 (recension) - Attaché à l'Ecole et chargé d'une mission en Chine, VII, 150-151, 211, 436-439, 463; VIII, 279; X, 255-256; XI, 192; XIII, VII, 117; XIV, 1x, 103. - Nécrologie, XVIII, x, 73-75. — Cf. I, 54, 157, 263, 270,

312, 382; II, 95, 123, n., 124, 193; 111, 307, 318-320, 467-468, 665-671 passim, 691, 704, 755; IV, 138, 145, 146, 188, n. 1, 272, n. 1, 322, 333, 337, 352, 376, n. 2, 388, 527, 1128, 1137; V, 212-214, 233-234, 297, n., 409-410, 412, 414, 425, 429, 439, 440, n., 450-451, 456, 475; VI, 405-414 passim, 417, 420; VII, 123, 204, 205, 361, 419; VIII, 259, n. 3, 265, 318, 327, 501-529, 583-584, 621; IX, 158, 164, 169, 231, n. 1, 238-240, 352, 577, 611, 621, 809-810; X, 111-112, 122, n. 1, 125, n. 6, 456, 644, 657-658, 699, n., 701, 702, n. 2; XI, 233, 235; XII, IX, 42, n. 1, 153; XV, IV, 59; XVII, III, 1; XVIII, VI, 26; XX, IV, 223.

Chày. Légende du torrent de —, I, 206. Che che, v. Kiao jan, IX, 248-249. Che che ki kou lio, IV, 438.

. Che-che pi-pao, IX, 829, n. 2; XI, 171; XII, 1x, 103-106; cf. Lo Tchen-yu, XII, 1x, 103.

Che-che tong, XIV, vIII, 22-23.
Che chouo, v. Lieou K'o, IX, 432.
Che eul yeou king, XVIII, II, 20-21, 29, 30, 32.

[CHE FAN]. Les barbares soumis du Yunnan. Chápitre du Tien-hi [de -], traduit par Georges Soulié et TCHANG YI-TCH'OU, annoté par Auguste L. M. Bonifacy, VIII, 149. Première partie, VIII, 150-151. Tch'ö-li, VIII, 151-152. Mou-pang, VIII, 152-154. Pa-pai, VIII, 154-155. Lao-tchoua, VIII, 155-156. Mong-yang, VIII, 156-157. Mien-tien, VIII, 157-159. Mong-ting, VIII, 159-160. Mong-ken, VIII, 161. Nan-tien, VIII, 161-163. Kan-yai, VIII, 163-164. Long-tch'ouan, VIII, 164-166. Keng-ma, VIII, 166-167. Mong-mi, VIII, 167-168. Man-mo, VIII, 168-169. Les barbares de Wei-vuan, VIII, 169-170. Préfecture de Wan-tien, VIII, 170-171. Tchen-k'ang, VIII, 171-172. Lou-kiang, VIII, 172-173. Mang-che, VIII, 173-174. Mong-lien, VIII, 174. Tch'a-chan-tch'ang, VIII,

174-175. Nieou-wou, VIII, 175. Li-ma, VIII, 175-176 Deuxième partie, VIII. 333-334. Barbares Ts'ouan, VIII, 334-335. Barbares Lou-lou, VIII, 335-338. Lolo blancs, VIII, 338-339. Lolo noirs, VIII, 339-340. Sa-mi Lolo, VIII, 340-341. Sa-wan Lolo, VIII, 341. A-tchö Lolo, VIII, 341. Lou-wou Lolo, VIII, 341. Kan Lolo, VIII, 341-342. Miao Lolo, VIII, 342-344. Mo-tch'a, VIII, 344-345. P'oyi, VIII, 345-352. Po-jen, VIII, 352-353. P'ou-t'ö, VIII, 353. Wo-ni, VIII, 353-354. Mou-ki, VIII, 354-355. P'ou-la, VIII, 355. Mo-so, VIII, 355-356. Li-so, VIII, 356-357. Si-fan, VIII, 357. Kou-tsong, VIII, 357. Nou-jen, VIII, 358. Tche-sou, VIII, 358. T'ou-jen, VIII, 358. T'ou-lao, VIII, 359. P'ou-jen, VIII, 359-360. Nong-jen, VIII, 361. Cha-jen, VIII, 361-362. Kie-so-tseu, VIII, 362. Ngo-tch'ang, VIII, 362. Piao-jen, VIII, 363. Ha-la, VIII, 363. Mien-jen, VIII, 363. Kie-so, VIII, 364. Tchö-so, VIII, 364. Ti-yangkouei, VIII, 364. Ye-jen, VIII, 364-365. La-ki, VIII, 365. A-tch'eng, VIII, 365. Extrait des œuvres de Yang Cheng-ngan, VIII, 366-368. Appendice, Wei si wen kien ki. Mo-so, VIII, 368-371. La-ma, VIII, 371. Kou-tsong, VIII, 372-375. Nama, VIII, 375-376. Pa-tsiu, appelés aussi Si-fan, VIII, 376. Li-sou, VIII, 377-378. Nou-tseu, VIII, 378-379. Carte des régions habitées par les barbares soumis du Yunnan, VIII, après p. 176. Cf. X, 252, n. 2.

Che-fo sseu, XIV, viii, 34-35.

Che-fo yuan, XIV, viii, 24 et pl. 8-9. Che-hou, V, 300-303.

Che K'an. Che-tsai tche fang, IX, 216. Che ki, v. Sseu-ma Ts'ien, II, 290-210; V, 473-474.

Che kia fang tche, III, 380-381. Che-king, VI, 391, 419, n. 1; XIX, v. 65 sqq.

Che K'o fa, VII, 297-299.

Che-li-fo-che (= Çrīvijaya = Palembang), II, 95-96; IV, 264-265, 321-348; v. Cœdès, XVIII, vi, 1-36.

Che-li kiu, II, 323, n. 2; XII, 1x, 97-99. Che-li-p'i-nai (= Qui-nhon), IV, 209; VII, 345.

Che-lio. Ying song pen —, II, 333-335. Che-lou, V, 223-224; XII, 1x, 72-75, 91-94.

Che-mien-lou, v. Tchang Hong, IV, 429-432.

Che san king tchou chou, 11, 317.

Che-san ling, v. BOUILLARD et VAU-DESCAL, XX, III, 1-128 et pl. 1-42.

Che Tchao. Tong kien che wen, IX, 214-215.

Che-tien-mi (= Istämi), IV, 479-480. Che tsaitche fang, v. Che K'an, IX, 216.

Che wan kiuan leou ts'ong chou, v. PELLIOT, IX, 213-214. Chang chou tchou (ou Chou king tchou), IX, 214. Tong kien che wen, IX, 214-215. Lou siuan kong tseou yi tchou (ou Tchou lou siuan kong tseou yi), IX, 215. Che tsai tche fang, IX, 216. Yin tcheng lio li, IX, 216. Pen ts'ao yen yi, IX, 217. Che yeou tsa tche, IX, 217. Tscu wei tsa chouo, IX, 218. K'o. chou, IX, 218. Tong yuan lou, IX, 218. Ti li tsang chou tsi tchou, IX, 218. Yi king tcheng pen chou, IX, 219. Jen louen ta t'ong fou, IX, 219. Yi sseu tchan, IX, 219-220. Tai chang Lao tseu Tao tö king tsi kiai (ou Tao tö king tsi kiai), IX, 220. Yi kien tche, IX, 220-221. Ming pen p'ai tseu kieou king tche yin, IX, 221. Tcheou ts'in k'o che che vin, IX, 221. Ts'ie vun tche tchang t'ou, IX, 221-222. Hiu kouo kong tseou yi, IX, 222. Chao t'ao lou, IX, 222. Han tch'eng siang tchou ko tchong wou heou tchouan, IX, 222-223. Pao yue lou, IX, 223. Pei hou lou, IX, 223-224. Souei che kouang ki, IX. 224-225. Tchou kiai chang han fa wei louen, IX, 226. Tchou kiai chang han po tcheng ko, IX, 226. Kouang tch'ouan houa pa, IX, 226-227. Yen ki, IX, 227. Wen fang sseu p'ou, IX, 227-228. Han kouan yi, IX, 228. Tseu hao lou, IX, 228. Yeou houei t'an ts'ong, IX, 229. Ts'ai tchong lang

wen tsi, IX, 229-230. Che yuan tchong fang, IX, 230. Tso yi yao kiue, IX, 230. Tsing k'ang yao lou, IX, 230-232. Lin t'ai kou che, IX, 232-233. Pao k'o ts'ong pien, IX, 233. Tche chou, IX, 233-234. Song houei tsong cheng tsi king, IX, 234-235. Wei cheng kia pao tch'an k'o pei yao, IX, 235-236. Siu t'an tchou, IX, 236-245. Siu k'ao kou t'ou, IX, 246-246. Yun yen kouo yen lou, IX, 246. San li ts'o yao, IX, 246. Mo seou, IX, 246-247. Yu kouan tchao chen kiu, IX, 247-248. Fen men kou kin lei che, IX, 248. Che che, IX, 248-249.

Che-wei, III, 225, n. 3.

Che yeou tsa tche, v. Lu Pen-tchong, IX, 217.

Che Yi-k'ong, IX, 799-801.

Che-yu (poissons de pierre), XIII, vii, 44-46.

Che yuan tchong fang, v. Lieou Siuan, IX, 230.

Che Yun-pao, III, 671-672.

Chemin-Dupontès (P.). Le Laos, par Lucien de Reinach. Edition posthume, revue et mise à jour, XI, 431-432. — Description de son tambour de bronze, XVIII, 1, 1, n. 2, 25-26.

Chen Kia-pen. Ed.: Ta ming liu tsi kiai fou li, IX, 813-814.

Chen Kouo, III, 246-247.

Chen-lou, XIV, 1x, 71. Cf. Chen-tao. Chen sien yi louen, v. Kong K'ing-siuan, 1X, 434-435.

Chen-tao, XIV, IX, 71; v. BOUILLARD et VAUDESCAL, XX, III, 16. D'après les auteurs chinois, XX, III, 16-18. Etat actuel de l'ensemble de la route, XX, III, 19-20. Le portique de marbre blanc, XX, III, 20-22. La grande porte rouge, Ta hong men, XX, III, 22-24. Le pavillon de la stèle, Pei t'ing ou Pei-leou, XX, III, 24-27. Personnages et animaux de pierre, XX, III, 27-30. Le Ling- sing men, XX, III, 30-32. Les ponts, XX, III, 32-33. Les différents « Chemins de l'Esprit », XX, III, 33-34. Croquis d'ensemble, XX, III, pl. 43.

Chen Tche-yuan, III, 312-315, 317. Chen tcheou kouo kouang tsi, IX, 574-580, 814-815; cf. XI, 194.

Chen-tou, III, 232, n. 1.

Chen Tsin, III, 530; IV, 1145.

Chen Yo, III, 255, 273; XIV, VIII, 56, n. 6.

Cheng hiun, III, 687.

Cheng king, IV, 704; XIV, 1, 3; XVII, 111, 28.

Cheng-kouo sseu, XIV, vIII, 26.

Cheng song to yi, IX, 241.

Cheng-t'ien, IV, 754-755.

Cheng Tou, III, 246.

Cheng-yin sseu, XIV, viii, 8.

Cheng-yong, IV, 753-754.

Cheò-beò. Dicton du Nguôn-son sur le con --, 1, 197.

Cheo-reo. Inscriptions de —, XV, 11, 13, n. 4, 122. Tour de —, v. PARMENTIER, II, 282.

Chéon (Arthur). L'argot annamite. I, Argot điểm, V, 47-48. II, Argot lái, V, 48-50. III, Argot long, V, 50-60. IV, Argot long des chanteuses de Hanoi, V, 60-75. Note sur les dialectes nguồn, sác et mwòng, VII, 87. I, Vocabulaires comparés des trois dialectes, VII, 87-96. II, Mots particuliers au dialecte nguôn, VII, 96. III, Mots particuliers au dialecte sác, VII, 96-99; cl. XII, 1, 3, n. 1. Note sur les Mwòng de la province de Son-tây. Répartition géographique, V, 328-333. Notes linguistiques, V, 333-340. Notes ethnographiques, V, 340-346. Note additionnelle, V, 346-348; cf. XI, 202. Note sur les prétendus Muring de la province de Vinh-yên, VI, 341. Numération, VI, 341. Vocabulaire, VI, 341-342; cf. VII, 357-359; XII, 1, 3, n. 1. - Cours de langue annamite, II, 196-198; cf. IV, 1082, 1135; V, 367; VIII, 315, 567. Recueil de cent textes annamites, annotés et traduits, II, 196-198; cf. IV, 1084. Recueil de nouvelles curieuses, II, 401. Thuận-an trước chi từ, II, 401 (recension). Nommé correspondant de l'Ecole, III, 147, 544; VI, 488; X, 284; XVI, v, 119; XX, IV, 229.— Cf. I, 407; II, 106; IV, 1143; VIII, 229, 314; XIV, v, 2-3, 30, 32. Cheou-ling, XIV, IX, 18, 19, 20, 21, 27, 31; XVIII, III, 24, n. 5.

Cheou-lo pi-k'ieou king, XI, 183-184. Chèt, XV, 1, 60-62. Cf. Khoan, Khuat, Mat, Qua đời.

Chǐ Hơdròng. Le mont —, XVII, IV, 69-72.

Chǐ lǎ Nom. Le mont —, XVII, IV, 72-78.

Chi Jor. Le mont —, XVII, 1V, 72-78. Chiêm-son. Inscription de —, v. Finot, XVIII, x, 13-14. Vestiges archéologiques de —, XVIII, x, 58.

Chiết-bi thượng. La butte-obstacle de -, XIX, 11, 59-60.

Chiêu-thông, V, 119-120, 129.

Chiite. Origine -- du culte des Cams Bani, III, 54-62; VII, 321-339.

Chikugo. Anciens tombeaux du —, XVII, vi, 30-32; XIX, v, 86.

China Year Book, v. Bell (H. T. M.) et Woodhead, XIII, vii, 54.

Chine. Bibliographie, I, 37-38, 40-41, 47-48, 52, 53-54, 145-147, 150, 154-155, 263-266, 271-273, 276-278, 374-375, 381-383; 11, 88-91, 209-215, 298-299, 405-409, 413-414; III, 98-121, 135-137, 342-344, 357, 481-491, 516-521, 684-723, 747-749; IV, 479-483, 760-762, 1094-1131, 1137-1141; V, 211-228, 233-234, 423-459, 473-475; VI, 361-424, 448-450; VII, 123-125, 391-393; VIII, 252-267, 571-573, 583-585; IX, 164-173, 178, 375-387, 398-399, 588-600, 610-611, 808-811, 813-816; X, 233-253, 255-257, 441-444, 627-636, 696-710, 729-731; XI, 208-215, 233-235, 436-439, 460-462; XII, IX, 53-127; XIII, vii, 25-55; XIV, ix, 68-80; XV, 1V, 22-46; XVI, V, 61-74; XVII, VI, 16-19; XVIII, x, 34-38; XIX, v, 65-78; XX, 1v, 150-153. Chronique, I, 64, 416; II, 112, 231, 308, 420-421; III, 144-145, 369-372, 528-532, 758-764; IV,

783-786, 1145; V, 490-492; VI, 470-474; VII, 192-194, 436-454; VIII, 294-296, 596-598; IX, 184-202, 414-418, 623-626, 827-829; XII, IX, 198-216. Administration, III, 667-669; IX, 228; v. Beauvais, II, 298; Hirth, I, 277; Hoang, 11, 405-406. Agriculture, v. Laufer, XII, 1x, 116-117; Nakamura, XII, 1x, 117. Annuaire, III, 752; v. Bell(H. T. M.) et Woodhead, XIII, vii, 54. Anthropologie, v. Legendre, X, 730; X1, 458-459; Torii, XIV, 1x, 79-80. Archéologie, I, 383; V, 212-213; VIII, 605; IX, 244-246, 430-431, 439-440, 442; X, 651-654; XII, 1x, 172 et fig. 1-2; XVI, v, 95; v. Arnáiz et van Berchem, XII, IX, 121-122; BERTHELOT, V, 406-414; Boerschmann, XIV, IX, 68-72; Bouil LARD et VAUDESCAL, XX, 111, 1-128 et pl. 1-44; Bushell, II, 211; Chavannes, II, 409; VII, 436-439; VIII, 279; X, 255-256; XI, 231-232; XIII, VII, 117; XIV, IX, LO3; CORDIER (G.), XV, III, 25-38 et pl. 4-6; Hamada, XIII, vii, 71-72; Kou-hio houei-k'an, XII, 1x, 80-99; XIII, vii, 36-51; Laufer, XII, IX, 123; MASPERO (H.). XIV, viii, 1-75 et pl. 1-21; May Oung, XII, IX, 124; PARMENTIER, XVII, 1, 1-32 et pl. 1-9; XVIII, x, 1-7; PELLIOT, IX. 573-582; PERI, XI, 171-198; Read, II, 211; Sekino, IX, 809-810; Taw Sein Ko, XII, 1x, 123-124; Torii, X, 730; XIV, 1x, 79-80; Vissière, VIII, 580, 581; X, 442. Art, 1, 323; VIII, 311; IX, 246, , 461-462; X, 657-658; XI, 194-198; XIV, 1x, fig. 3, 6; XV, 1v, 61-64, 70 et pl. 1, 4; XVI, v, 95 et pl. 2; XVII, vi, 25, 44 et pl. 2; XVIII, x, 55 et pl. 4-6; XIX, v, 99-101, 142 et pl. 2, 6; XX, 14, 170-176, 199, 240, 242; v. Andrews, -XX, IV, 170-176; Blacker, IX, 610; Bushell, V, 211-217; X, 257, 442; Chavannes, 11, 80-90; IV, 1137; Fenollosa, XIII, v11, 56-58; Giles (H. A.), V, 475; XV, 1v, 61-64; Laufer, X, 696-703; Monval, V, 474; PELLIOT, IX, 573-582; Petrucci, XII, 1x, 109, 128131; Rondot, I. 155, Astronomie, IX, 219-220; v. Chavannes, VI, 448-449; Moidroy, IV, 760-761; Saussure, IX, 611; X, 729. Bibliographie, v. Cahen, II, 288-293; XII, IX, 157-159; CHAVANNES, III, 430-441; Che-che pi-pao, XII, IX, 103-106; Cordier (H.), III, 108-116; IV, 1137; X, 419; Courant, I, 145-146; II, 209; III, 720-721; Douglas, V, 219-224; Katsura, V, 476; Kou-kio houeik'an, XII, ix, 97-99; XIII, vii, 49-51; Lo Tchen-yu, 1X, 829; X, 270; X1, 171, 461; XII, IX, 53-62, 103-106; PELLIOT, II, 315-340; VIII, 501-529; IX, 123-152, 211-249, 425-469, 573-582, 813; Vacca, XII, 1x, 113. Bibliothèque chinoise de Moukden, VI, 414-416; de Pékin, IX, 828-829; X, 659-650; XI, 190; v. Migo Ts'iuan-souen, XII, Ix, 63-88; Ts'ing Hio-pou, XIII, vii, 49-51. Calendrier, II, 329; III 752; IX, 246; v, Kingsmill, I, 154-155. Biographies, IX, 217, 222, 223, 228, 241, 429, 431-432; v. Chavannes, III, 342; Vissière, V, 218. Canon bouddbique chinois, l, 288; 11, 221, 416, 421; XIII, VII, 78-81; XIV, 1, 3; 1x, 67; XX, 1v, 160-170; v. Chavannes, VI, 401-402; XII, IX, 122; Hertel, XIII, VII, 19; HUBER, IV, 698-726; VI; 1-43, 335-340; VIII, 297; XIII, VII, 82; cf. XIV, 1, 2-4; Ivanovski, IV, 752-755; LÉVI, II, 253-255; MAITRE (Cl. E.), II, 341-351; MASPERO (H.), X, 95-130, 222-232; Matsumoto, XIII, VII, 67-68; PERI, XVII, III, 1-102; XVIII, 11, 1-35; Ross, X, 704-707; Sakaki, XVI, v, 75-76; TAKAKUSU, IV, 1-65, 978-1064; Wieger, X, 730; XII, 1X, 121; XIII, VII, 20-33. Les Chinois aux expositions, III, 532; à Java, V, 505-507; aux Philippines, v. Mencarini, II, 219. Chronologie, v. Hoang, VII, 364, 377; X, 729-730. Documents chinois découverts en Asie centrale, v, Chavannes, XI, 460-461; XII, 1x, 53-63; XIII, vii, 25-27; Che-che pi-pao, XII, ix, 103-106; Lo Tchen-yu, IX, 829; X, 270, 643-644; XI, 171, 461; XII, 1x, 53-62, 103-196; PELLIOT, VIII, 501-529; IX, 829-830; X, 270, 279-280, 643-644, 658; XIII, vii, 81. Droit, VIII, 180 sqq.; v. Baudez, XIII, vii, 51-52; PELLIOT, IX, 123-152. Encyclopædia sinica, v. Couling, XVII, vi, 16-19. Encyclopédies chinoises, v. Eul va, II, 316-317; Giles (L.), X1, 439; Tch'ou hio ki, IX, 443-444; Tou chou tsi tch'eng, I, 284; III, 340; IV, 271, 760, 1130; VI, 418; VII, 360; IX, 142; Yong-lo ta-tien, XII, 1x, 75, 79-87. Epigraphie, VIII, 260-263; IX, 233, 428-431; XI, 191; XII, tx, 95; XIII, VII, 44-47; v. BERTHELOT, V, 406-414; CHAVANNES, I, 150; III, 117-120, 214-247 et 4 pl. hors-texte, 549-563 et 1 pl. à la fin du vol.; IV, 66-74, 81-82, 1137; VI, 449; VIII, 583-584; IX, 379-387; Franke (().), IX, 164-166; Havret, II, 407; LEPAGE, VIII, 233-235, 259-262, 617; Parker, I, 52; Tobar, 1, 263-264; Vissière, 1X, 379-387; X, 442; Waddell, X, 444. Ethnographie, fX, 224-225; X, 249-253; v. BEAUVAIS, VII, 265-295 ; Betts, II, 215; Chatley, XIX, v, 77; CHE FAN, VIII, 149-176, 333-379; Courant, I, 374-375; Granet, XIX, v, 65-75; Himly, 1, 276; Hutson, XIX, v, 76; Le Coq, XII, 1x, 153; Legendre, XIII, vii, 54; Madrolle, VIII, 584; Perlmann, XII, 1x, 120; T'ang Tsai-fou, VI, 402-404; Torii, VIII, 276-277. Etudes sinomahométanes, v. Cordier (G.), XII, IX, 120 : Vissière, X, 442 ; XI, 234, 436 ; XII, 1x, 120. Etudes sinologiques, VIII, 580-581; v. CHAVANNES, IV, 75-82; Giles (H. A.), VI, 416-421; IX, 593-600; Nishimura, X, 258; cf. infra Variétés sinologiques. Etudiants chinois, 11, 420-421; 111, 144, 145, 370, 372, 374, 530-531, 535-536, 760-761; IV, 502, n. 4; VI, 481; VII, 455; VIII, 609; IX, 197. Etymologie du mot -, III, 341, n. 2, 434, n. 4, 477; V, 295, 305; v. Laufer, XIII, vii, 33-34; Pelliot, IV,

143-149; XIII, VII, 34-36. Folklore, III. 372; IX, 247-248; XIV, v. 5, 7, 13-15. XVI, v, 13-17; XX, 1, 75-76, 87, n. 3; v. Chéon, II, 401; Doré, XVIII, vii, 60, n.; Granet, XIX, v, 65-75; Laufer, XV, IV, 41-46; MAYBON (Ch. B.), VII, 360-363; PELLIOT, VI, 260, n. 4, 268-269; Takakusu, II, 299; van Belle, XII, IX. 125; van Oost, XII, 1x, 117; Wieger, IX, 171-173.; Winternitz, II, 222. Géographie, II, 338-339; III, 716; XI, 223-224, 238-240, 461, 817; XII, 1x, 94, 4 114-115; XIII, vii, 41-44; XIV, viii, 2 sqq.; v. Beauvais, II, 298; Bonin, XII, 1x, 31; Bons d'Antv, II, 214; Bos, XII, ix, 115; Chavannes, III, 214-247; Clementi, XII, IX, 114; Davies, X, 233-253; Du Chazaud, XI, 458; Enselme, III, 723; Forke, IV, 1127-1131; Franke (O.), III, 7\$5-718; Gaillard, III, 481-486; Hémon, V, 224-225; Holdich, II. 01; Hourst, V, 226-228; LAPICQUE. XI, 425-428; XII, 1x, 114; Le Gall, III, 342; Leclère (A.), II, 214; Legendre, XIII, vii, 54; Madrolle, 1, 146-147; III, 86-88; Metzelthin, XII, ix, 114-115; Patris, XIII, vii, 55; Pellior, IV, 131-413; Raquez, I, 37-38; Richard, V, 458-459; Rockhill, XII, 1X, 113; Rose. XII, 1x, 114; Ryder, V, 472; Stein, II, 211-213; XVI, v, 82-88; Turley, XII, 1x, 115; Vale, II, 214. Histoire, 11, 333-335; III, 369-372, 528-531, 580, n. 1 et 2, 758-764; IV, 152-169, 1145; V, 490-491; VI, 470-474; VII, 192-194, 442-454; VIII, 259, 580, n. 1 et 2, 583, 596-598; IX, 184-202, 214-249 passim, 414-416, 425-469 passim, 594-596, 648-655, 659-662, 797-807 🚓 🧢 X, 179, n. 1; XII, 1x, 67-75, 203-214; XIII, v, 56-59; XV, IV, 22-46; XVI, I, 19-26; XVIII, 111, 12-28; XX, 111, 1 sqq. passim; 1V, 98-102, 114-115; v. Aucourt, VII, 297-312; XII, ix, 119; Beauvais, II, 298; Blanc, I, 36; Chavannes, II, 209-210; V, 473-474; VI, 449; Clement, III, 350-351; Cordier

(G.), XII, 1x, 119; Cordier (H.), I, 382-383; II, 213; III, 684-715; XII, 1x, 117-118; Courant, II, 213-214; X, 441; Das (T.), XVIII, x, 40-41; Driault, IX. 588-592; Faber, III, 101; Ferguson (D. W.), II, 210-211; Ferrand, XX, IV, 226; Fontanier, III, 472-473; Franke (O.). III, 718-720; XI, 436-430; Frey, III, 722; Gaillard, II, 88-89; III, 481-486; Haenisch, XII, 1x, 118-119; Hirth, VII, 391-392; Hoang, II, 88; Hori, XII, IX, 152; HUBER, IV, 429-432; Kubo, V, 476; Leroy-Beaulieu, I, 40-41; Lévi, I, 47, 48; XII, IX, 47; Marolles, II, 407; III, 343; Maspero (G.), XVIII, x, 34-35; Maybon (A), VIII, 252-259; XII, ix, 119; MAYBON (Ch. B.), VI, 301-325; XIX, v, 77; Meou K'i-wen, IX, 815; Montalto de Jesus, IX, 610; Morse, XX, 1V. 225-226: Nocentini, III. 342: Ollone (d'), VI, 422-424; VIII, 613-626; IX, 832-836; X, 457-458; Pélacot, III, 722; Parker, 1, 264-265; III, 99-101; PELLIOT, III, 671-672; Rockhill, X, 443; Rottach, XII, IX, 119; Roy, XII, IX, 110; Sseu-ma Ts'ien, II, 209-210; V, 473-474; Vissière, I, 54; Waddell, X, 444; Wieger, III, 491. Lentilles convergentes en -, v. Laufer, XV, IV, 41-43. Linguistique, II, 178-184, 221, 326-329, 428-429; III, 120-121, 523-524; V, 234; VIII, 524; IX, 221-222; XX, IV, 224; v. Aubazac, III, 101-102; Bourgois, IX, 387-394; Bullock, XV, 1v, 39-40; Courant, II, 90; XIV, 1x, 75-78; Couvreur, IV, 761-762; Dautremer, XIX, v, 79-82; Debesse, I, 265; Deloustal, VII, 123-125; Ferguson (J. W. H.), VI, 449-450; Forke, XI, 214-215; Guerin, XII, IX, 125-126; Guseo, XII, 1x, 126; Hartmann, X, 707-708; Hemeling, III, 486-491; Hillier, VIII, 263-264; Hirth, VII, 392; Hsüeh Shen et Kammerich, XII, IX, 124-125; Karlgren, XVI, v, 61-73; XX, II, I sqq.; King vin tseu houei. XII, 1x, 125; Lagarrue, I, 265-256; Liétard, IX, 556-

558; XII, IX, 126-127; MASPERO (H.), XII, 1, 13-75; XIV, 1v, 1-36; XVI, 111, 35-39; XX, II, 1-124; Mateer (A. H.), XVIII, x, 35; Pozdneyeev, VIII, 587; Recueil de nouvelles expressions chinoises, XII, IX, 125; Ross, IX, 1.70-171; Schlegel, I, 53-54; Strindberg, XII, 1x, 112; Vissière, II, 90; VII, 393; IX, 808-809; XV, IV, 39; Wieger, VIII, 584; Woitsch, IX, 593; Zach, III, 120-121; VII, 123; X, 708-709. Littérature, XII, 1x, 76-79, 97; XIII, vii, 38-40, 49; v. Brandes, II, 303; Cranmer-Byng, IX, 815-816; Iijima, XII, IX, 124; Kou-hio houei-k'an, XII, 1x, 89-99; XIII, vii, 36-51; PELLIOT, II, 315-340; VIII, 523; IX, 211-249, 425-469, 813; Soulié, XII, IX, 110-111; Steele, XVIII, x, 37-38; Waley, XVIII, x, 36-37; XIX, v, 149-150. Le livre chinois, VIII, 509-510; v, Chavannes, V, Mathématiques, v. Pelliot, II, 193-194; Petrucci, XII, 1x, 126; Vanhée, XII, 1x, 126. Médecine, IX, 216-217, 226, 235-236, 434-435, 438; v. Regnault, III, 469-470. Militaire, v. Frey, III, 722; Giles (L.), X, 709-710; Schlegel, II, 299, 407-409; Vissière, XV, IV, 40-41. Musique, II, 338; v. Courant, XIII, vii, 52-54. Numismatique, v. Rondot, I, 155. Opinions chinoises sur les Européens, v. Harfeld, IX, 592-593; X, 282-283. Paléographie, II, 335; IX, 227, 246-247; XX, II, n. 1; v. Chalfant, VIII, 264-267; Millot, IX, 811. Pèlerins chinois, v. Chavannes, III, 379-441; IV, 75-81; Foucher, I, 322-369; Fujita et Lo Tchen-yu, XII, IX, 101-103; Hoey, 1, 53; Huber, II, 256-259; cf. IV, 75-81; Lévi, I, 47, 48; XII, 1x, 47; Watters, V, 423-457. Philosophie, II, 320-323; IX, 233-234, 440, 445-450; v. CHAVANNES, III, 342, 549-563; Couchoud, XVI, v, 79; Farjene!, II, 409; Forke, IX, 377-379; Suzuki, XV, 1v, 22-38; Wieger, VII, 391; XII, IX, 121; XIII, VII, 27-29. Postes chinoises, V, 491-492; XII, IX, 115-116.

Presse chinoise, II, 413-414; III, 135-136, 529, 759; VII, 455-456; VIII, 302. Prix de vertu en -, v. Chavannes, V, 225. Religion, I, 48; III, 33-36, 106-107, 318; V, 220, 268; VI, 372 sqq., 413; VIII, 508-523; XI, 186, 187, 224-225 457-458; XVI, 111, 51-52; XVII, 111, 47-77; XVIII, vii, 60, n. i; XIX, v, 73-75; v. Boerschmann, XII, 1x, 121; XIV, 1x, 68-72; Chavannes, I, 151, 271-273; X, 627-629; XI, 460-461; XII, 1x, 53-63; Cordier (G.), XIII, vii, 55; Courant, I, 49; De Groot, II, 209-210; III, 102-108; IX, 375-377; XI, 208-213, 461; XX, 1v, 150-153; Franke (O.), X, 629-636; Haneda, XII, 1x, 63; Havret, II, 91; Hopkins, XIX, v, 77; Hutson, XIX, v, 76; Johnston, XIV, 1x, 72-75; MAS-PERO (H.), IX, 797-807; X, 95-130, 222-232; Morley, XIX, v, 76-77; Moule, II, 90-91; Müller (H.), XII, 1x, 120-121; Ollone (d'), VIII, 259-263, 616, 619; Parker, III, 98-99, 102-108; VI, 404-416; PELLIOT, III, 304-327; IV, 436-440; XI, 460-461; XII, 1x, 53-63, 107; PERI, IX, 797-807; Sasaki, XIII, VII, 68-69; Wieger, X, 730; XIII, vii, 29-33. Revues: Bulletin de l'Association amicale franco-chinoise, X, 442; Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, I, 52, 154-155; V, 475; IX, 611; X, 233-234; Kou-hio houei-k'an, XII, 1x, 89-99, 202; XIII, v11, 36-51; Kouo-hio ts'ong-k'an, XII, IX, 100-103, 202; Nam Phong, XIX, v, 29-35; New China Review, XIX, v, 75-78; Pelliot, IX, 573-582; Straits Chinese Magazine, II, 224; Tong fang tsa tche, XI, 233. Section chinoise du Congrès des Orientalistes de Copenhague, VIII, 610-611; de Hambourg, II, /28-429. Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise, v. Huber, VI, 39-43. Textes chinois sur l'Annam, v. Maspero (H.), X, 546-549; XVI, 1, 1 sqq.; XVIII, 111, 1 sqq.; cf. XX, 1v, 76-79, 88-89; le Campa, IV, 183-210; XIV, 1x, 9-43; le

Fou-nan, v. Pelliot, III, 248-303; l'Inde, v. Levi, II, 246-255; III, 38-53; IV, 543-579; V, 253-305; Pagan, v. HUBER, IX, 662-679; Panduranga, v. Pelliot, III, 649-654; la Perse ancienne, v. Parker, III, 99, 101; le Siam, IV, 234-264; XVII, 11, 33, 45-46. Théâtre, IX, 623-626. Variétés sinologiques, I, 263-264; II, 88-89, 91, 405-407; III, 481-486; X, 729-730; XVIII, v11, 60, n. Version chinoise des voyages de Francis Garnier, II, 127; VIII, 279-280; du Dr A -F. Legendre, VIII, 295-296. -V.: Sino-annamite; — Canton, Changhai, Hai-nan, Ho-nan, Kan-sou, Kouangsi, Kouei-tcheou, Macao, Mandchourie, Mongolie, Nankin, Pékin, Sseu-tch'ouan, Tche-li, Tchö-kiang, Turkestan chinois. Yunnan.

Chính-hoà, V, 116-117, 126, 137, 138. Chính-long-bao-trng, V, 91-92.

Chính-trị, V, 112, 124, 133.

Chó. Dictons du Nguồn-sơn sur le con —, I, 185-186, et le con — sói, I, 186.

Cho-câu. Pagode de «la Dame » à -, XVIII, vii, 18.

Chợ-dinh. Inscription de —, II, 185-186.

Chö je (fête agraire chinoise), XIX, v,

Chö-mi, III, 406, n. 3.

Chö-na-kiue-to, V, 254-255.

Chö-p'o, Chö-p'o-p'o-ta (= Java), IV, 174, 224-225, 265-320; V, 232.

Cho-tche, V, 440, n.; cf. IV, 267-269. Cho-thuận. Pierres des conjurations de —, XIX, 11, 101, 113-114.

Cho-ye-pa-mo (= Jayavarman), III, 297.

Chôbri. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou chien sauvage, XVII, 1v, 93-94.

CHOCHOD (Louis). Note sur les procédés de fonderie employés en Annam, IX, 153-158. Les philtres et les talismans d'amour à Huè, XII, VIII, 11-13. Chogroi. Alliance des Reungao avec l'esprit du —, XVII, 1v, 92.

Choi (rite des semailles chez les Reungao), v. Kemlin, IX, 508-515.

Chokuei. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou tragule, XVII, IV, 102. Chop, X, 190, n. 2.

Chor (ou Pi), VII, 61 sqq.

Chosen koseki zufu, XV, 1V, 54-56.

Chōsen kosho kankōkwai, X, 259-260. Chōsen kyōkwai, X, 260.

Chót-mat (ou Ba-bau), IX, 618-620; v. Parmentier, IX, 740-745 et 1 pl. hors-texte.

Chotal (Vat), v. Vat —, XIII, 1, 4. Chou king, VI, 419; VIII, 523; IX, 381, 457, n. 5, 598, 599; XV, 1V, 22; XIX, v, 77. Commentaire du —, v. Kin Li-siang, IX, 214. Localités mentionnées dans le chapitre Yu kong du —, III, 214 sqq.

Chou-lo, v. Cha-le.

Chouei king tchou, III, 275-289 pasism; IV, 136, 191, 386, 1140; VI, 364, n. 4, 370, n. 2; VII, 204, 205, 208; VIII, 509-510; IX, 580, n. 4, 810; X, 117, 123 sqq., 573-575, 632, 674, 678-679; XIV, 1x, 17-35; XV, 1v, 14; XVIII, 111, 25, n. 5.

Chouo wen kiai tseu, IX, 388, 444, 582, n. 1, 598.

Chouo yuan, XIII, vii, 38, n. 4.

Christianisme. — en Annam, III, 674; X, 186, n. 2; XII, vII, 3, 4, 19-20, 60, 61-62, 65. — en Chine, III, 102-108, 723; IV, 81-82. — en Inde, v. Dahlmann, XII, 1x, 43-44. — au Japon, II, 424; IV, 784-785; v. Clement, V, 475-476; Haas, III, 491-512; Steichen, III, 491-492. Congrès international des associations dela jeunesse chrétienne à Tōkyō, VII, 197-198.

Christophe (Saint). Origine indienne de la légende de —, v. Delehaye, XII, 1x, 160-161.

Chronique. Ecole française d'Extrême-Orient, I, 58-59, 159-161, 282-284, 406-409; II, 106-110, 223-225, 306, 417-420; III, 138-141, 361-367, 525-526, 751-752; IV, 490-491, 778-779, 1142-1143; V, 238-242, 478-482; VI, 451; VII, 150-175, 407-413; VIII, 284-286, 318-319, 588-591; IX, 180-184, 402-405, 613-616, 817-819; X, 262-267. 445-450, 648-651, 733-739; XI, 239-245, 467-470; XII, IX, 163-172; XIII, VII, 85-105; XIV, 1x, 85-93; XV, 1v, 65-71; XVI, v, 89-96; XVII, vi, 35-44; XVIII, x, 45-56; XIX, v, 87-100; XX, iv, 181-200. Mission d'exploration scientifique, II, 306. Premier Congrès international des études d'Extrême-Orient, II, 225-227, 306, 416-417; Ill, 752-756. - Aliemagne, II, 113, 231, 424-432; III, 768; IV, 527-528, 789. Angleterre, 1, 64-66; III, 145-146, 768; IV, 528; XVI, v, 103; XIX, v, 135-137. Annam, l, 59, 409-413; II, 227, 306; III, 141, 367-368, 526-527; IV, 491-492, 782-783; V, 483-488; VII, 183-184, 417-419; VIII, 286-287, 591; IX, 184, 405-413, 618, 819; XI, 245, 470-474; XIV, 1x, 93-94; XV, IV, 72; XVI, V, 96-98; XVII, VI, 44-47; XVIII, x, 56-62; XIX, V, 101-106; XX, IV, 202-205. Asie centrale, I. 167-169; IV, 1144; V, 492-501; VI, 482-487; VII, 204-209; IX, 626-627. Asie mineure, VII, 459-460. Birmanie, III, 527-528; IV, 494-499, 1144; VII, 184-185, 424-426. Cambodge, I, 59, 161-162; Il, 110, 307; Ill, 368; IV, 492-493; V, 483-488; VII, 184, 419-423; VIII, 287-294, 591-595; IX, 184, 413-414, 616-617, 820-827; X, 267-268, 450-453; XI, 245-253, 474-476; XII, 1X, 176-188; XIII, VII, 105-106; XIV, 1x, 94-96; XV, 1v, 72-77; XVI, v, 98-102; XVII, vi, 49-57; XVIII, x, 64-71; XIX, v, 108-127; XX, 1v, 205-222. Chine, I, 64, 416; II, 112, 231, 308, 420-421; III, 144-145, 369-372, 528-532, 758-764; IV, 783-786, 1145; V, 490-492; VII, 192-194, 436-454; VIII, 294-296, 596-598; IX, 184-202, 414418, 623-626, 827-829; XII, IX, 198-216. Cochinchine, I, 59; IX. 618-620. 819-820; XVII, vi, 47-49; XVIII, x, 62-64; XIX, v, 107-108; XX, 1V, 205 Danemark, VII, 210; VIII, 304, 609-612. France, I, 58; II, 106, 231, 312, 415-416; III, 138, 361, 525, 767; VII, 209-210; VIII, 303-304; IX, 621-622; X, 272-281, 455-456, 655-660; XIX, v. 135; XX, IV, 222-228. Inde, I, 60-64, 167, 285-288, 414-416; 11, 110-112, 229-230, 308; Ill, 143-144, 369; IV. 783; V, 246-248, 488-489; VII, 185-192, 426-436; VIII, 294; IX, 622-623; X, 455; XI, 476; XVI, v, 102-103. Insulinde, I, 288; IV, 786-789; V, 248, 505-507; XIX, v, 127-135. Japon, I, 288; II, 112-113, 309-311, 421-424; III, 372-377, 532-538, 764-767; IV, 499-527, 783-786; V, 501-504; VII, 194-203, 455-459; VIII, 296-302, 598-609; IX, 202, 419-422, 627-630, 829-830; X. 270-272, 651-654; XIII, VII, 106-112; XV, 1v, 78-85. Laos, I, 162, 413; II. 307-308; III, 141-143, 368-369; IV, 493-494; VIII, 294; X, 268-269; XII, 1x, 188-198; XIV, 1x, 96; XV, 1v, 77; XVI, v, 102; XIX, v, 127; XX, IV, 222. Pays-Bas, III, 768; IV, 528. Siam, II, 227-229; III, 756-758; IV, 494, 1144; V, 242-246; VIII, 595-596; XVII, vi, 57. Suisse, IV, 528, 1146. Tonkin, I, 59-60, 162-167, 414; III, 368; IV, 779-782; V, 482-483; VII, 175-183, 413-417; IX, 819; X, 269, 453-454; XII, IX, 172-175; XIV, 1x, 93; XV, 1v, 71; XVI, v, 96; XVII, vi, 44; XIX, v, 100-101; XX, IV, 200-202. -- s cambodgiennes, v. CŒDÈs, XIII, vi, 6-11; XVIII, IX, 15-28. — s čames, v. Durand, V, 369-372, 377-382; VII, 339-345. - de Ceylan, v. Mahāvamsa, II, 202; III, 334-335; XIII, VII, 17-18. - de Sày-fon, traduite par G. Maspero, III, 6-17. — V. aussi: Annales. Chronologie. - chinoise, v. HOANG, VII, 364-377; X, 729-730. — de la dynastie K'iu de Kao-tch'ang, XV, 1v,

58-60. — des dynasties annamites, III, 673-674; v. CADIÈRE, V, 77-145; Deloustal, IX, 161-162; ORBAND, XIV, VII, 1-74. - des dynasties cambodgiennes, v. Finot, XV, 11, 183-184. - des dynasties čames, VII, 354; v. FINOT, IV, 908-910; XV, II, 49-51, 125-127, 181-183; PELLIOT, IV, 382-385. — des rois d'Ayuthyā, XIV, 111, 31. — des souverains du Nan-tchao, IV, 152-166; v. Tchang, I, 312-321. — des souverains thai de Sajanālaya Sukhodaya, XVI, 111, 20-21; XVII, 11, 4-47. - des Ts'ing, v. Hoang, II, 88; Meou K'i-wen, IX, 815. — indienne, 744-745; v. BARTH, I. 386-390; Boyer, I, 48, 387-388; Date of Kanishka..., XIII, vii, 20-21; Fleet, III, 337; XI, 462; XIII, vii, 20-21; Hultzsch, XIII, VII, 20; Kennedy, XII, IX, 43; Lévi, III, 38-53; Liebich, III, 681-682; Lüders, XII, IX, 42-43; Oldenberg, XII, 1x, 38-42; PERI, XI, 339-390; Smith (V. A.), II, 202; III, 93-95, 334-336; TAKAKUSU, IV, 1-65; Thomas (F. W.), XIII, vii, 20-21; Vaidya, XII, ix, 43, n. 1. - japonaise, v. Bramsen, XI, 215-222. — thai, v. FINOT, XVII, V, 30-34. — Cf. Histoire.

Chu-diên, X, 580-584.

Chữ-nôm, IV, 621, n.; XII, 1, 7, n. 1.
Chuá. — Nguyễn, V, 131-142. —
Trịnh, V, 123-129. Guerres des —, v.
CADIÈRE, VI, 87-254. Monuments élevés
par les — Nguyễn, v. CADIÈRE, V, 387405. Tombeaux des princes fils des anciens —, v. Orband, XIV, VII, 16-38.

Chuà Bụt mọc, XI, 414-416; XIX, 11, 8-10.

Chuà Hang, I, 204-205; V, 252. Statue čame de —, v. CADIÈRE, I, 204-205, 207, 411-413; IV, 436.

Chuà Lòn, XVIII, vii, 24-25.

Chuk. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou rat de bambous, XVII, 1V, 95-96.

Čhuk (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIX, 1, 51. Chuk chek. Alliance des Reungao avec l'esprit du -, XVII, IV, 92-93.

Chuòi. Croyances populaires du Nguôn-son sur le con —, l, 200.

Chương-thánh-gia-khánh, V, 89.

Ci dos (Phnom), v. Phnom —, II, 286-288.

Çibi-jātaka identifié sur un bas-relief du Barabudur, IX, 22, 23.

Čikrèn. Inscription de -, XV, 11, 19-20. Vestiges archéologiques de —, XIII, 1, 34-38.

Çikşānanda, IV, 544 sqq.

Çilabhadra, XI, 358, n. 1, 367, n., 382, n. 1, 383.

Çilavigadabhī, IV, 460.

Çin-tu zab-paḥi man-nag-gi tshogsrnams, Atigambhīropadeçagaṇāh, III,629.

Cīna, III, 341, n. 2, 434, n. 4, 477; IV, 143, 146-149; V, 457; XIII, VII, 33-36.

Cīnasthāna, III, 252, n. 4, 434, n. 4; V, 304; IX, 169, n. 3.

Cisór (Phnom), v. Phnom —, XIII, 1, 6. Çişyalekha, III, 682.

Citrā. Nakṣatra -, V, 270.

Citralakṣaṇa, v. Laufer, XIII, vii, 18. Citrasena (ou Mahendravarman), II, 123-124; III, 212-213, 249, 272, 295, 296, 298-301, 444-446; IV, 231, n. 5, 388, 901-924; XI, 264; XV, ii, 123, 166, 183; XVIII, 1x, 2, 3.

Çiva Culte de — chez les Čams, v. Finot, I, 13-17, 22. Iconographie, I, 411-413; II, 244; IV, 831; V, 185-186; IX, 750; XI, 10, 11, 15, 262, 284, 287-289, 294-299 passim, 399-400, 430; XII, 11, 5; XIII, 11, pl 14; XVI, v, 49-57; XIX, I, pl-12; III, 35. Sanctuaire çivaïte de Pō Nagar, v. Parmentier, II, 17-54; VI, 291-300; IX, 347-351. Sculptures çivaïtes de Ceylan, XX, IV, 122, 127-128; — du Musée čam de Tourane, XIX, III, 13-19, 38-44; — du Musée khmèr de Phnom Péñ, XII, 111, 6-7, 11.

Classiques de l'Orient, XX, IV, 177. Clauson (Gerard L. M). Catalogue of the Stein Collection of Sanskrit Mss. from Kashmir, XII, IX, 44. Clement (Ernest W.). A Chinese refugee of the seventeenth century, III, 350-351. Christianity in modern Japan, V. 475-476. Japanese Calendars, III, 348-349. Japanese Chronology and Calendars and Japanese Chronological Tables, v. Bramsen, XI, 215-222.

Clementi (Cecil). Central Asia. Sketch Map showing the route from Kashgar to Kowlun folowed by —, XII, 1x, 114. Positions determined by — on his journey from Kashgar to Hongkong, XII, 1x, 114.

Cổ châu, XVI, 1, 39.

Čo-ko. Vocabulaire —, IX, 549-556. Cd-loa, IV, 799; V, 79, 82; X, 577-578; XIV, v, 5-6.

Cổ-thành. Fragments de statues čames à —, V, 185, 187. Génie-pierre de —, XIX, 11, 14-16, 49-51, 65-66. Géographie historique, XI, 300-301; XIX, 111, 29, 34.

Co Thánh. Les garcinia du tombeau —, XVIII, vii, 22-23, 49-50.

Co-thap, V, 194.

Cóc. Le con — dans les croyances populaires du Nguôn-son, I, 189-190.

Coc. Le con — ou con khái dans les croyances populaires du Nguồn-sơn, I, 133-139; cf. II, 366.

Cộc. Le con — dans les croyances populaires du Nguồn-son, I, 192.

Cochinchine. Bibliographie, I, 262-263; II, 196, 199; V, 469-470; XII, 1X, 10-11, 23; XIII, VII, 6-7,9; XVI, v, 20-21, 23; v. Quarles d'Ufford, X, 414. Chronique, I, 59; IX, 618-620, 819-820; XVII, VI, 47-49; XVIII, X, 62-64; XIX, v, 107-108; XX, IV, 205. Archéologie, I, 175; IX, 618-620, 819-820; XVII, vi, 47-49; XVIII, x, 62-64; XX, 1V, 205; V. CADIÈRE, V, 404-405; GROSSIN, II, 222-284; PARMENTIER, IX, 739-756. Comité agricole et industriel de la -, X, 410. Correspondance générale de la -, v. Tantet, V, 469-470; X, 412-413. Enseignement indigène, VII, 411-412; v. Mossard, II, 199. Géographie, I, 262-263; II, 196; XX, IV, 87 et pl. 3. Histoire, III, 343; VI, 448; XII, vII, 57, 58, 59; v. CADIÈRE, VI, 87-254; Cultru, X, 434-441; Gaubil, XII, IX, 23; Koffler, XII, IX, 23; La Bissachère, XX, IV, 178-179; Maybon (Ch. B.), XII, IX, 23; XIII, VII, 9; XVI, v, 20-21; cf. Annam. Impressions et souvenirs de—, v. Dürrwell, XII, IX, 10-11. Livre d'or de la—, v. Brébion, X, 618-619. Origine du nom de—, III, 299, n. 1. Phonétique, XII, 1, 1 sqq.; v. Grammont, X, 443; XI, 459. — V. Bària, Biên-hoà, Cân-thơ, Định-tường, Hàtiên, Long-xuyên, Rach-giá, Sôc-trăng, Tây-ninh, Vīnh-long.

Cochrane (W. W.). The origin of the Ahoms, XIV, IX, 66.

Code. — s cambodgiens, XII, 1x, 183; v. Leclère (Adh.), I, 45-46. — s chinois, v. Pelliot, IX, 123-152; cf. IX, 813-814. — des Lé, v. Deloustal. — V. aussi: Droit.

Contès (George). A propos des anciens noms de Luang Prabang, XVIII, x, 9-11. - A propos des meules de pierre appelėes rasun batau, XX, 1v, 8-11. - Documents sur la dynastie de Sukhodaya. I, L'inscription khmère, XVII, 11, 1-32. II, Textes palis, XVII, 11, 32-47. Cf. XVII, v, 10, n. 3; XX, 1V, 224. — Etudes cambodgiennes. I, La légende de la Năgī, XI, 391-393. II, Une inscription du sixième siècle çaka, XI, 393-396. III, Une nouvelle inscription du Phnom Bàkhen, XI, 396-398. IV, La grotte de Pon Práh Thvãr (Phnom Kulên), XI, 398-400. V, Une inscription d'Udayadityavarman I, XI, 400-404. VI, Des édicules appelés « bibliothèques », XI, 405-406. VII, Seconde étude sur les bas-reliefs d'Ankor-Vat, XIII, vi, 1-5 et pl. 1-10; cf. XV, 11, 163. VIII, La fondation de Phnom Péñ au XVe siècle, d'après la Chronique cambodgienne, XIII, vi, 6-11. IX, Le serment des fonctionnaires de Sūryavarman Ier, XIII, vi, 11-17. X, Inscription de Pràsat Pram, XIII, vi, 17-26. XI, La stèle de Pàlhal, XIII, vi, 27-36 et pl. s 11-12. XII, Le site primitif du Tchen-la, XVIII, 1x, 1-3. XIII, Notes sur Tcheou -Ta-kouan, XVIII, IX, 4-9 XIV, Une nouvelle inscription du Phimanakas, XVIII, 1x, 9-12 et pl. 1-2. XV, Inscription du Phnom Děi, XVIII, 1x, 13-14. XVI, Essai de classification des documents historiques cambodgiens conservés à la bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient, XVIII, 1x, 15-28. Cf. XV, 11, 163-165. — Inscription de Bhavavarman II, roi du Cambodge (561 çaka), IV, 691-697; cf. XV, 11, 162. - Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge, VIII, 37-39. Première partie, Inventaire des inscriptions du Champa, VIII, 40-48. Index alphabétique des inscriptions du Champa, VIII, 49. Deuxième partie, Inventaire des inscriptions du Cambodge, VIII, 50-81. Index alphabétique des inscriptions du Cambodge, VIII, 82-86. Tableau de concordance entre les numéros des estampages déposés à la Bibliothèque Nationale et les numéros de l'Inventaire, VIII, 87-89. Tableau de concordance entre les numéros des estampages de l'Ecole française d'Extrême-Orient et les numéros de l'Inventaire, VIII, 90-92. Supplément, v. Finot, XV, II, 173-180. Cf. X, 413. - L. F. Kielhorn, VIII, 305. - Note sur deux inscriptions du Champa. I, La stèle III de Mi-son, XII, viii, 15-16. II, L'inscription de Phú-qui, XII, viii, 16-17. Cf. XV, 11, 41, 164. --Note sur l'iconographie de Bĕn Mālā, XIII, 11, 23-26. - Note sur les ouvrages pālis composés en pays thai, XV, 111, 39-46. — Note sur une inscription récemment découverte au Cambodge, V. 419; cf. XV, 11, 162. - Note sur une statuette cambodgienne de la Prajñâ pâramitâ, XX, IV, 7-8 et pl. 4. — [Rapport sur une mission d'études philologiques et archéologiques au Cambodge], XII, 1x, 176-183, 223. — Une recension palie des Annales d'Ayuthya, XIV, 111, 1-31. — Le royaume de Çrivijaya, XVIII, vi, 1-28. Appendice. I, Inscription de Vieng sa, XVIII, vi, 29-32 et pl. 1-2. II. Inscription de Jaiva, XVIII. vi, 32-33 et pl. 2-3. III, Le pays de Grahi, XVIII, vi, 33-36. Cf. XIX, v, 35, 88, 128, 140. - La stèle de Tà-prohm, VI, 44-81. Note additionnelle, par le Dr P. CORDIER, VI, 82-85. Cf. XV, 11, 162, 185, 186-187. - Comptes rendus, VIII, 249-252; XI, 429-430, 432-436; XII, IX, 27, 29, 32-45, 155-157; XIII, VII, 5-8, 14-24; XIV, 1x, 44-54, 64-66; XV, 1V, 5-13, 21; XX, 1V, 57-66. - Discours prononcé à l'inauguration de l'Ecole de pāli de Phnom Péñ, XV, IV, 73-74. Inventaire des documents laotiens des Hua phan conservés à la Bibliothèque Vajirañana de Bangkok, XX, IV, 194-195. Lecture et traduction de l'inscription de Mi-hung, XX, IV, I. - Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge et du Champa, X, 413, 424, 444. Catalogue des pièces originales de sculpture khmère conservées au Musée indochinois du Trocadéro et au Musée Guimet, X, 644. [Notice archéologique sur le Bayon d'Angkor Thom], XIV, IX, 59; cf. XIX, I, 58, n. Les origines de la dynastie de Sukhodaya, XX, IV, 224. La stèle de Tép Pranam, VIII, 584; cf. XV, 11, 162. Textes d'auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême-Orient depuis le IVe siècle av. J.-C. jusqu'au XIVe siècle, X, 695 (recension). - Nommé membre de l'Ecole, XI, 467, 481; XIII, vii, 113; XIV, ix, 101; professeur de philologie indochinoise à l'Ecole, XIV, 1x, 85, 106; directeur de la Bibliothèque Vajirañana de Bangkok, XVII, vi, 35, 57, 61, 62; correspondant de l'Ecole, XX, IV, 229, 239 Mission au Siam, XIV, 1x, 85, 106; XV, 1v, 65, 90; XVI, v, 90, 125; XVII, vi, 61, 62. — Cf. XI, 459, 479; XII, 111, 25, n. 1; 1x, 27, 163, 183, 219-220; XIII, 1, 27, 31; VII, 86, 114, 115-

116; XIV, 1x, 85, 102; XV, 11, 19, 24, n. 3, 25, 26, 41, .5, 123, 126, 162-165; 1V, 77, 90; XVI, v, 90, 95, 123; XVII, v1, 57, 62; XX, 1V, 185, 241, 242.

Cognacq (M.). Son tambour de bronze, XVIII, 1, 24-25.

Coi. Sens du mot —, XV, 1, 37-38. Čok Yān. Stèle de —, III, 635; XV, 11, 138.

Čōļa, XI, 392; XV, 1v, 15-16; XVIII, vi, 4 sqq.; XIX, v, 128.

Collet (Octave J. A.). Etude politique et économique sur le Siam moderne, XI, 463.

Colombo Museum. Memoirs of the --, v. Coomaraswamy, XIX, v, 62-64; XX, IV, 124-128; Perera, XX, IV, 128-131.

Colonisation. — anglaise dans l'Inde, v. D gby, IV, 454-456; Strachey, IV, 448-453. — française en Indochine, v. Diguet, VII, 378-380; Mélin, XVI, v, 24-25; Salaun, IV, 441-442; Vignon, XIX, v, 21-26. — hollandaise à Java, v. Chailley, I, 38-39 — indienne en Indochine, v. FINOT, XII, VIII, 1-4.

Čom Si (Thåt), v. Thåt —, XIV, 1x, 96. Comar, II, 127-128, 130, n. 1.

Comité agricole et industriel de la Cochinchine, X, 410.

COMMAILLE (Jean). Les ruines de Bassac (Cambodge), II, 260-267. Notes sur la décoration cambodgienne, XIII, 111, 1-38 et pl. 1-49. - Guide aux ruines d'Angkor, X, 742; XII, 1x, 27. [Notice archéologique sur le Bayon d'Angkor Thom], XII, 1x, 180; XIV, 1x, 59 (recension). - Attaché à l'Ecole, II, 439; III, 544. Nommé conservateur d'Ankor, VIII, 588, 627, 629. Travaux à Ankor, VIII, 287-291, 591-595; IX, 352, 413-414, 616-617, 837; X, 267, 285, 451, 741; XII, 1x, 187-188, 221; XIII, vii, 105-106, 117; XVIII, x, 67; XIX, v, 110-111; XX, IV, 206. Découverte d'inscriptions, XII, 1x, 183, 186; XV, 1v, 77?— Nécrologie, XVI, v, 89, 105-107, 122: Inhumation à Ankor Thom, XX, IV, 2214 222 — Cf. III, 138; X, 284, 451, 735, 744; XI, 239, 244, 250, 253, 257, 477; XII, 1x, 163, 219, 220; XIII, 1, 10; XIV, 1x, 86, 103; XV, 1v, 90; XIX, 1, pl. 7 et 12.

Commission archéologique de l'Indochine, VIII, 304, 320, 326-327, 631; IX, 397-398, 615; X, 444, 644, 742; XI, 429, 459; XII, 1x, 27; XIV, 1x, 58; XV, 1v, 5; XVII, v, 1.

Commission des Antiquités du Cambodge, V, 483, 513-514, 515; XIX, v, 108, 143-145; XX, 1v, 205.

Commission des Antiquités du Tonkin, I, 414, 417-418; II, 440; V, 239, 251, 483, 513; XIV, 1x, 93, 106; XV, 1v, 71, 91.

Communautés et moines bouddhistes chinois aux II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles, v. MASPERO (H.), X, \$22-232.

Comptes rendus, v. Bibliographie.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l, 43-47, 148-150, 267-269, 378-391; ll, 231, 312, 415-416; lV, 488, 523-526; XIX, v, 89-92; XX, IV, 183-186.

Cổn dàng (= yan), V, 194; XI, 470-471. — de Bich-khê, V, 191. — de Đạihào, XI, 408; XVII, v1, 46. — de Thạchhàn, V, 186-187.

Čoń-kal. Vestiges à —, IX, 820-821. Čoń Prei. Monuments de —, XIII, 1, 4-15.

Con tinh. Arbres considérés comme étant en relation avec une —, v. CADIÈRE, XVIII, vii, 33-39. La — du ruisseau Ácloi, XVIII, vii, 6-7, 34-36. La — du temple bouddhique de Hà-mi, XVIII, vii, 8, 34-35.

Concours agricole et industriel de Phnom Péñ, 1, 161-162.

Conference (The) of Orientalists including Museums and Archæology. Conference held at Simla, July 1911, XI, 476.

Confucius, III, 555, n. 1, 558, 719; V, 474, 477; VI, 421, n. 2; VII, 201; VIII, 523; IX, 598, n. 1, 599-600; X, 256, 629, n. 1, 699, n. 2; XI, 438; XII, 1X, 120; XV, 111, 11; XX, 1V, 150-152; v. Chavannes, III, 342. Fête célébrée au Japon en l'honneur de—, IX, 420. Restauration du culte de — au Japon, VII, 200-202. Sacrifice à —, v. Moule, II, 90-91. Temple de — à K'iu-feou hien, XIV, 1X, 69-72. Confucéisme, III, 103-107; X, 260-261; XI, 234; XV, 1V, 24 sqq.; v. Iwatare, X, 258.

Công-Thượng vương (Nguyễn Phúc-Lan), V, 135; VI, 144-166.

Congrès. - bouddhistes, II, 308, 422; VII, 198-200, 459; X, 455. — international d'histoire des religions à Bâle, IV, 528, 1146; à Paris, I, 151-152. — international des Associations de la Jeunesse chrétienne à Tōkyō, VII, 197-198. - international des études d'Extrême-Orient à Hanoi, II, 225-227, 232-233, 306, 416-417; III, 133-134, 540-541, 752-756; V, 470; v Bataviaasch Genootschap, II, 418; III, 133-134; VIII, 323-324. — international des Orientalistes à Alger, IV, 527; à Copenhague, VII, 210; VIII, 304, 609-612; à Hambourg, II, 231; IV, 488; v. Foucher, II, 424-432; à Paris, I, 34-36; à Rome, II, 220-222. - shintoïste à Tokyo, VII, 200.

Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène en Indochine, VI, 452-463; VII, 410-413.

Conte. — s annamites, v. Lê-văn-Phát, XIX, v, 36-37. — s cambodgiens, III, 659-660; v. Leclère (Adh.), III, 91-92. Un — chinois du VIe siècle, v. Maybon (Ch. B.), VII, 360-363. — de Cendrillon, version annamite, v. Đỗ-THẬN, VII, 101-107; version čame, v. Durand, XII, 1v, 1-35. — s extraits du Tripitaka chinois, v. Chavannes, VI, 401-402; XII, IX, 122. Un — hindou au Japon, v. Peri, XV, III, 1-15 et pl. 1-3 — s laotiens, v. Froot, XVII, v, 84-115; Leclère (Adh.) III, 91-92. — s man, v. Bonifacy, II, 268-279. — V. aussi: Folklore.

Conway (de), I, 261; V, 470; X, 427, n.

Coomaraswamy (Ananda K.). Bronzes from Ceylon, chiefly in the Colombo Museum, XIX, v, 62-64; XX, 1v, 124-128. Rajput painting, XII, 1x, 51. — Cf. VIII, 610.

Copenhague. Congrès international des Orientalistes à —, VII, 210; VIII, 304, 609-612.

Coquet (L.). Etude d'une opération d'un détachement dans le delta du Tonkin. Combat de Cau-Giay ou du Pont de Papier (19 mai 1883), XII, 1x, 23-24.

Coran, v. Koran.

Condien (Georges). Le musée de Yunnan-fou, XV, 111, 25-38 et pl. 4-6. - Etudes sino-mahométanes, 2e série, par - et A. Vissière, La chambre funéraire et le temple commémoratif du Seyyid Edjell à Yunnan-fou, XI, 463; Le Pao-kong ts'eu, XI, 463; La mosquée de Ta-houa sseu, XII, 1x, 120. L'Islam au Yunnan, XIII, vii, 55. Littérature annamite. Extraits des poètes et des prosateurs, XIV, 1x, 1-6. Réforme scolaire et instruction publique au Yunnan : situation en 1911, XII, 1x, 120. La Révolution au Yunnan. Notes journalières, XII, 1x, 119. Le théâtre annamite, XII, 1x, 26. Un voyage à Yunnan-fou Guide, XI, 461 (recension). - Description de son tambour de bronze, XVIII, 1, 1, n. 2, 26 et pl. 6. — Cf. VIII, 583; XII, 1x, 25, 26, 117.

CORDIER (Henri). Rapport sur les travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient du mois de juillet 1917 au mois d'avril 1918, XIX, v, 89-92; — du mois d'avril 1918 au mois de juillet 1920, XX, IV, 183-186. — L'arrivée des Portugais en Chine, XII, IX, 117-118. Bibliographie des ouvrages relatifs à l'île de Formose, X, 419. Bibliotheca indosinica, IV, 1137; V, 233; VIII, 583; X, 409, 419; XII, IX, 220; XIII, VII, 117; XIV, IX, 103; XV, IV, 66, 91. Bibliotheca sinica, IV, 1137; X, 419. Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales, 1860-1902, I, 382-383;

II, 213; III, 684-715. L'imprimerie sinoeuropéenne en Chine. Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européens au XVIIe et au XVIIIe siècle, III, 108-116, 721. Itinéraire de Marco Polo en Perse, XI, 234. Ed.: The Book of Ser Marco Polo,... translated by Henry Yule, III, 357; IV, 768-772; cf. IV, 153, n. 2, 154, n. 1, 176, n. 2, 332, n. 3. H. Fontanier. Une mission chinoise en Annam, III, 472-473 (recension). - Cf. III, 304, 357, 516; IV, 354, n. 5, 1138; VI, 304-314 passim, 448; VIII, 304, 334, 583, 584, 620; IX, 178, 588, 589, 611; X, 412, 695, 729; XI, 479; XIX, v, 136; XX, 14, 73, 74.

CORDIER (Palmyr). Introduction à l'étude des traités médicaux sanscrits inclus dans le Tanjur tibétain, III, 604-629. Dr Alexandre Lietard, IV, 538-539. Note additionnelle sur l'inscription de Sày-tong, III, 466; cf. XV, 11, 100, 185-186. Note additionnelle sur l'inscription de Tà-prohm, VI, 82-85; cf. XV, 11, 186-187. — Compte rendu, IV, 477-478. — Vocabulaire kò-tibétain, VI, 327, n. 1. --Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale, 2º partie, Index du Bstan-Hgyur, IX, 609-610. Vagbhata, I, 270, 398 (recension). - Nommé correspondant de l'Ecole, VII, 151, 211; X, 284. Chargé d'un cours de sanskrit et de tibétain à l'Ecole, VII, 151, 211; VIII, 630. - Nécrologie, XIV, IX, 99. - Cf. V, 236; VI, 446; VIII, 318, 630; IX, 838.

Cordier (Paul). Notions d'administration indochinoise, XI, 231.

Corée. Bibliographie, I, 145-146; II, 209; III, 133, 342, 720-721, 737-738; VIII, 279; IX, 612; X, 259-260; XIII, VII, 52-54, 71-72; XV, 1V, 54-56; V Courant, I, 145-146; II, 209; III, 133, 720-721. Art et archéologie, XIII, VII, 57, 109-110; XIX, V, 100, 142 et pl. 3; V. Chavannes, VIII, 279; Chōsen koseki zufu, XV, 1V, 54-56. Enseignement, III, 374-375; VII, 455; X, 272.

Epigraphie, VII, 436; IX, 460. Folklore, X, 731; XX, 1, 3. Géographie, XII, 1x, 147; v. Kotō et Kanazawa, III, 737-738; Tsuda, XV, 1v, 56. Histoire, III, 582-586; IV, 507 sqq.; v. Fukuda, XIII, vII, 71; Nocentini, III, 342; Tsuda, XV, 1v, 56. Musique, v. Courant, XIII, vII, 52-54; Tsuda, XIII, vII, 72. Paléographie, II, 215; XX, 11, 9, n. 1; cf XX, 11, 5. Section coréenne de l'Exposition de Hanoi, III, 363-364. Société pour la publication des anciens ouvrages coréens, X, 259-260. — V. P'ieng-yang.

Correspondance. A propos de La Chine novatrice et guerrière. Lettres de M. d'Olione, VIII, 613-616; IX, 832-835; X, 457-458. Réponses de M. Cl.-E. Maitre, VIII, 616-626; IX, 835-836. — Lettre de M. A. Foucher sur Borobudur, IX, 831. — Note de M. O. Franke et réponse de M. P. Pelliot, IV, 540-541. — Lettre de M. Harfeld et réponse de M. H. Maspero, X, 282-283. — Lettre de M. A. Waley et réponse de la rédaction du Bulletin, XIX, v, 149-150.

Correspondants de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 3, 7; II, 234; III, 147-148, 751: IV, 490; V, 238, 251, 511-512; VI, 488, 491; VII, 151, 210, 464; VIII, 285, 308, 309, 331, 627, 630; IX, 838; X, 284, 445, 459, 741, 744; XI, 478; XII, 1x, 164, 218, 220; XIII, vII, 86, 116-117; XIV, 1x, 86, 97-99, 103; XV, IV, 66, 90-91; XVI, V, 119-120, 123; XVII, VI, 36, 62-63; XVIII, x, 79; XIX, V, 140-141; XX, IV, 229-230, 239.

Côt (ossements), XV, 1, 6.

Couasnon (le P.), XIII, 1, 56, 57; XIV, 11, 9, n. 3, 27, n. 1; XV, 11, 122.

Couchoud (Paul Louis). Sages et poètes d'Asie, XVI, v, 79-81.

Couling (Samuel). The Encyclopædia sinica, XVII, vi, 16-19. — Directeur de The New China Review, XIX, v, 75.

Couplet (Philippe), X, 177, n. 1.

Courant (Maurice). Bibliothèque Na-

tionale. Catalogue des livres chinois, coréens, japonais, etc., I, 145-146; II, 209; III, 720-721; ct. II, 338; X, 259-260. En Chine: les effets de la crise; intentions de réforme, II, 213-214. En Chine: mœurs et institutions, hommes et faits, I, 374-375. Essai historique sur la musique classique des Chinois, avec un appendice relatit à la musique coréenne, XIII, VII, 52-54. La langue chinoise parlée. Grammaire du kwan-hwa septentrional, XIV, 1x, 75-78. Note sur l'existence, pour certains caractères chinois, de deux lectures distinguées par les finales k-n, tn, p-m, II, 90. Okoubo, IV, 1131-1133. La succession au trône de Chine, X, 441. Supplément à la Bibliographie coréenne (jusqu'en 1899), III, 133; cf. II, 342 sqq. passim. Sur le prétendu monothéisme des anciens Chinois, I, 49. — Cf. I, 35, 54, 272; II, 127, 215; III, 109-116 passim, 345, 353, 355, 516, 767; IV, 1136-1137; V, 424, n. 1; VI, 436; VII, 124, 436; VIII, 323, 621; IX, 127, n., 133, 134, 139, n. 4, 215, n. 3, 452, n. 3 et 4, 460.

Courtellemont (Gervais-), v. Gervais-Courtellemont.

Courtillier (Gaston). Le Gîtagovinda, pastorale de Jayadeva, IV, 756-758.

Cousens (Henry). Progress Report of the Archæological Survey of Western India for the year ending 30th June 1901, II, 204. — Cf. V, 209-210, 472; XI, 434; XVIII, x, 31.

Couto (Diogo do), III, 497, 499, 500. Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-son, v. Cadière, II, 352-386.

Couvreur (Séraphin). Dictionnaire classique de la langue chinoise, IV, 761-762; V, 234. — Cf. II, 308; III, 559; VIII, 93, n.; IX, 610.

Cowell (E. B.). Nécrologie, III, 145-146. — Cf. IV, 36.

Cranmer-Byng (L.). A lute of jade, IX, 815-816.

Cravanā. Naksatra —, V, 279.

Gravastī. Le buddha de —, III, 79. Géographie ancienne, III, 632, 651; V, 371, 373, 383; XI, 433; XIII, vII, 14; v. Smith (V. A.), 1, 49-50. Le grand miracle du Buddha à —, v. Foucher, IX, 398; cf. XX, IV, 144.

Crayssac (René). La question de la sapèque tonkinoise, XII, 1x, 24. -- Cf. XII, 1x, 25.

Crémation chez les Cams brahmanistes, v. Durand, III, 447-459.

Cresthapura, III, 295, 297-298; XI, 401-404; XV, 11, 107; XVIII, 1x, 1-3. Cresthavarman, III, 298; VI, 45, 50, 71; XV, 11, 120, 183; XVIII, 1x, 1-2.

Çrī Banöy (Bal), v. Bal —, II, 138, n. 3; IV, 185, 186, 202, 209; V, 370-373, 377, 380, 381; VII, 343-345.

Çrī-Māra, IV, 908; XV, 11, 3, 4, 181. Çrībhoja, v. Çrīvijaya.

Çrīkṣetra ( - Prome), IV, 174, 494. Çrīmitra, III, 33-34, 35, n. 1; V, 304; XI, 189; XIII, VII, 77, 78, n. 1.

Çrindravarman, III, 298.

Çrīvijaya (= Palembang), II, 95-96; IV, 322, 335-348; VI, 374, п. 1; v. Сœdès, XVIII, vi, 1-28; Krom, XIX, v, 128 sqq.

Croizier (Mi de), X, 410, 411.

Crooke (William). Natives of Northern India, VII, 388-389. Things Indian, being Discursive Notes on various subjects connected with India, VII, 122. Ed.: Yule, Hobson-Jobson, III, 477-479. — Cf 1, 286; III, 369; VII, 120.

Črop (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 41-42.

Cros (L<sup>t</sup>). Sur les vestiges de Čon kal, IX, 820-821.

Croyances populaires annamites, v. CADIÈRE, I, 119-139, 183-207; XVIII, vII, 1-60; XIX, II, 1-115.

Črûoy Ampil. Stèle de —, IV, 739; XVIII, 1x, 2.

Çrutavarman, III, 297, 298, 301; VI, 45; XV, 11, 120, 183; XVIII, 1x, 1, 2. Csoma de Körös, III, 604, 606; XVIII, 11, 9.

Ctésias. Sur les Kalystrioi, II, 250-253. Cu-lac. Grottes de —, I, 204-205, 207. Légende du citoyen de —, I, 206-207. Cua. Dicton du Nguôn-son sur le con — ou crabe, I, 199.

Çubhaçīla-gaṇi. Pañcaçatī-prabodhasambandha, edite e tradotte per cura di Ambrogio Ballini, IV, 1092. — Ct. I, 57; II, 425.

Cūdāmaha, v. Huber, XIV, 1, 14-17. Cūdapakṣa (Cūdapantha ou Cūdapanthaka), VI, 31-37.

Çuddhāvāsa, XVIII, 11, 14.

Çuddhodana, XVIII, 11, 3 sqq. passim. Cf. Buddha.

Cudhāmanagarī (pour Cūḍamaṇi Çrī) XIV, 111, 24, n. 6; XV, 11, 166; XVII, v, 164; XVIII, x, 9-10.

**Quk**asaptati, v. Schmidt (R.), 1, 157, 278.

Cūļā-kantana-mangala, v. Leclère (Adh.) et Dufour, I, 208-243.

Cūļāmaņivarman (Çrī), XVIII, vi, 4, 7, 23.

Cùlao cham, IV, 199-201, 216.

Cùlao ruà. Une fouille à —, v. Grossin, II, 282-284.

Culbasūtra, v. Bürk, II, 87.

Culte. Association cultuelle mahométane de Chang-hai, v. Vissière, XII, IX, 120. Les — s associés au Campa, v. Finot, l, 22. - d'Avalokiteçvara et de Hārītī, v. Peri, XVII, 111, 44 sqq. — des ancêtres en Annam, XII, vii, 20-23; en Chine, v. De Groot, II, 209-210; IX, 375-377; XI, 208-213; cf. XII, IX, 86-87; au Japon, v. Hozumi, XIII, vii, 71; Kirby, XII, ix, i41. — des arbres en Annam, v. CADIÈRE, XVIII, VII, 1-60; au Tonkin, v. PRZYLUSKI, IX, 757-764. - du dieu du sol en Chine, v. Chavannes, I, 151, 271-273; X, 627-629; au Tonkin, v. Przyluski, X, 339-347. — des génies thériomorphes au Tonkin, v. Bonifacy, X, 393-401; XIV, v, 19-27; XVIII, v, 1-50. -- des nagas, v. Oldham, I, 399. - des pierres en Annam, v. Cadière, XIX, 11, 1-115. Images et accessoires cultuels conservés au Musée čam de Tourane, v. Parmentier, XIX, 111, 13-38, 56-63. — V. aussi: Religion.

Cultru (Prosper). Histoire de la Cochinchine française, des origines à 1883, X, 434-441; cf. X, 411, n. 3, 426, n. 2.

Cunningham (Alexander), I, 49, n. 1, 61, 275, 322 sqq. passim; III, 94, 151, 154, n. 1, 337, 406, n. 7, 407, n. 8, 411, n. 3, 418, n. 8, 420, n. 2, 656; IV, 181, n. 2; V, 209; VI, 373, n.; VIII, 492, 493; IX, 34, 35, n. 1, 523, 526; XI, 432; XIV, 1, 15.

Cuny (Albert). Les préverbes dans le Çatapathabrāhmaṇa, VII, 147-148. Trad.: Brugmann, Abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes, V, 465-467.

Cuông. Croyances et dictons populaires du Nguôn-son sur le con — ou paon, 1, 192-193.

Cương mục, v. Khâm định Việt sử thông giám —.

Cupet (P.-P.), Voyages au Laos et chez les sauvages du Sud-Est de l'Indo-Chine, I, 36; cf. IV, 530; XII, IX, IO; XVIII, III, 31, n. 1.

Çūra (Ārya-), v. Ārya-Çūra.

Curtin (Jeremiah). The Mongols, a history, VIII, 571-573.

Curzon (George N.), 1, 60-63, 167; 11, 111, 230; 111, 143, 528; V, 209, 489; VI, 465-466; VII, 429; XVII, vi, 33.

Çyāma-jātaka, I, 344-346.

Da (peau), XV, 1, 6.

Da (ventre), XV, 1, 45, 51, 58.

Dà (Phnom), v. Phnom —, XIII, 1, 4-5.

Da Costa (M<sup>me</sup>). Sa collection de numismatique siamoise, III, 363, 378.

Da-môn. Le ficus de --, XVIII, vii, 11, 39 sqq.

Đa-nê, v. Batau Tablah.

Đa-nghi. Vestiges čams à —, XVI, v, 97-98; XVII, vi, 45-46. Cf. Nhan-biểu.

Đá Nhấy. Croyances populaires du Nguồn-sơn sur le cap —, I, 207.

Đả-nỗi, XIX, 11, 4-5, 24, 25-26.

Đá vẻ (jeu annamite), II, 364-365.

Daā pō yan (cérémonie čame), VI, 283-289.

Daçakumāracarita, v. Daņdin, IV, 467-468.

Dadhikrāvan, III, 739-740; VI, 448. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India, anno 1674, II, 303-304; cf. VI, 146, n. 1, 152-158.

Dagoba čam, I, 25.

Dahlgren (E. W.). Les débuts de la cartographie du Japon, XII, IX, 136-137.

Dahlmann (J.). Die Thomas-Legende und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischer Altertumskunde, XII, IX, 43-44. — Cf. II, 88, 205.

Dai (Djam Sundi). The Hindi literature, 1, 34.

Đại-ác, X, 677, 678.

Đại-an, X, 677.

Dai-bao, V, 105.

Dai-chinh, V, 111, 120.

Đại-cô-việt, V, 84, 89.

Dai-dinh, V, 91, 98.

Đại-đức, V, 109, 113.

Đái-giang, X, 582-583.

Đại-haò. Cổn dàng de -, XI, 408.

Đại-hoàng, X, 676.

Đại-khánh (titre de période), V, 97.

Đại-khánh. Anciens tombeaux de —, XIX, v, 102.

Đại-la, I, 86, 88, 165; II, 119 IV, 134, 800; X, 266, 555-563; XVI, v, 94; XX, 1v, 102, 103

Đại-nại. Bataille de —, VI, 185-187, 190.

Đại Nam liệt truyện, tiền biên et chính biên, I, 282; IV, 622, 638-639, 645-646; V, 129-131, 387-405; VI, 87 sqq. passim.

Đại Nam nhất thông chí, IV, 648; X,

542, 544-545, 558, 561, n. 2; XX, IV, 83, n. 1.

Đại Nam thật lục, tiền biên et chlnh biên, IV, 637-638, 649; V, 387, 405; VI, 87 sqq.; XIX, 11, 99-100.

Đại Nam thống chi, XX, IV, 83, n. I. Dai-Nihon Bukkyō-to taikwai, VII, 198-200.

Dai-Nihon jimmei jisho, III, 749.

Dai-Nihon kobunsho, III, 358.

Dai-Nihon komonjo, III, 576.

Dai-Nihon shiryō, III, 357-358, 577. Dai-Nihon Zoku-Zōkyō, XII, 1x, 141-

Đại-thông, XVI, 1, 34-35.

Đại-trị, V, 98.

Đại-trường giang, X, 582-583.

Đại-Việt, V, 89.

Đại Việt cổ kim duyên cách địa chí, X, 545-546.

Đại Việt sử kí, IV, 622, 623, 627, 630, 634, 646, 666; V, 482.

Đại Việt sứ kí bản kí thật lục, IV, 631-632, 654.

Đại Việt sử kí bán kí tục biên, IV, 631, 647; XX, IV, 90.92.

Đại Việt sử kí toàn thư, IV, 622, 628, 630, 631, 634, 646, 661; V, 482-483; X, 540, 553 sqq., n. passim; XVI, 1, 3 ssq.; XVIII, 111, 4; XX, 1v, 90-91.

Đại Việt sử kí tục biên, IV, 647, 663; XX, 1v, 90-92.

Đại Việt thông giám, IV, 629-630, 647-648; XX, IV, 89.

Đại Việt thông sử, IV, 619, 635-636, 648; XX, IV, 93.

Daijō-sai, XV, IV, 78, 81-84.

Daimyō chrétiens, v. Steichen, III, 491-512.

Daizōkyō (= Tripiṭaka), II. 310, 341-351; XII, IX. 141-142.

Dak (Iāng), v. lāng —, XVII, IV, 43-49.

Dak Tonuêng. Le lac sacré —, XVII, 1v, 72-78.

Dalaï-lama, v. Lamaïsme.

Đảm, XIX, 11, 77, 84.

Dam Dua (esprit de malemort chez les Reungao), XVII, 1v, 69-72.

Đàm-xuyên. Ancien tombeau de —, I, 162-167; XVII, 1, 2-3, 29 et pl. 1.

Dames (Mansel Longworth). The date of Kanishka, XIII, vii, 20-21. [Les Portugais et les Turcs dans l'Océan Indien au XVIe siècle], XX, iv, 224-225. — Cf. XIII, vii, 20-21; XIX, v, 135-136.

Dāmodora, v. Simon, 11, 206.

Dampier (William), X, 169, n. 1, 179, n. 1, 187, n., 189, n. 2, 191, n. 1, 194, n. 2, 196, n. 1, 203, n.

Damrong Rajanubhab. On the sources of Siamese history, XIII, vii, 7-8. — Nommé correspondant de l'Ecole, VIII, 285, 331, 630; X, 284; XVI, v, 119; XX, 1v, 229. — Cf. V, 243; IX, 353, 354; XII, 1x, 29; XIV, 111, 1-2; XV, 111, 44; XVII, 11, 3, 8, 44; vi, 57; XX, 1v, 191.

Danāy Pināń, XI, 19-22; XV, 11, 168. Dandān Uiliq. Fouilles à —, 1, 169; II, 212.

Dandapāņi, XVIII, 11, 9, 10-11, 16-17. Dandapingalaka, I, 353, n. 2.

Dandin. Daçakumaracarita... übersetzt von M. Haberlandt, IV, 467-468; J.-J. Meyer, IV, 467-468.

Danemark. Chronique, VII, 210; VIII, 304, 609-612.

Dàng (Cổn), v. Cổn —.

Đặng-trần-Thường, VI, 248-251.

Dangrek. Station préhistorique de —, VIII, 591.

Danguy (Paul). Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections botaniques rapportées par le Dr L. Vaillant, XII, 1X, 152

Danjurō (Ichikawa), III, 372-373, 767. Dansai. Stèle de—, XIV, 1x, 92, 105; XV, 11, 28-36 et pl. 5-6.

Đạo (divisions administratives annamites), XVI, 1, 30, n. 2, 41; XX, 1v, 84-86 et pl. 1-3.

Đaò-duy-Từ, III, 180, 190; V, 390; VI, 130 sqq.

Đaò-quang-Nhiều, VI, 180, 184-186, 188, n., 198, 199, 211, 213.

Darlac. Plateau du —, v. Maitre (H.), IX, 369-370. Populations moï du —, v. Besnard, VII, 61-86. Tour čame du —, v. Maitre (H.), VI, 342-344. — V. Ban Methuot.

Daruma (= Bodhidharma), v. Matsumoto, XI, 439, 457-458.

Dās (Sarat Chandra). A Tibetan-English Dictionary, with sanskrit synonyms, revised and edited... by Graham Sandberg and A. William Heyne, IV, 477-478. — Cf. III, 101, n. 1; V, 471; IX, 584; XI, 365, n. 4; XX, IV, 14.

Das (Taraknath). Is Japan a menace to Asia? XVIII, x, 40-41.

Dasaratha, conte laotien, XVII, v, 101. Date. Histoire de la famille —, v. Ōt-suki, X, 260.

Date. — de Candragomin, v. Lévi, III, 38-53; Liebich, III, 681-682. — de Kaniska, XIII, vII, 20-21; v. Fleet, XIII, vII, 20-21; Kennedy, XII, IX, 39, 43; XIII, vII, 20-21; Lüders, XII, IX, 39-43; Oldenberg, XII, IX, 38-43; Thomas (F. W.), XIII, vII, 20-21. — de Vasubandhu, v. Peri, XI, 339-390; Takakusu, IV, 37 sqq. — V. aussi: Chronologie.

Datrang, v. Yān Tikuh.

Dâu. Le con — ou mûrier dans les croyances populaires du Nguôn-son, 1, 200.

Đầu (tête), XV, 1, 11.

Dau' al' Mişbāḥ, X, 707-708.

Đâu-kênh. Buttes-obstacles de —, XIX, 11, 56-57, 65-66. Croyances populaires de —, XV, 1, 69. Génie-borne de —, XIX, 11, 40, 46.

Dauffès (A.-E.). Notes ethnographiques sur les Kòs, VI, 327-328. Vêtement, VI. 328-329. Alimentation, Commerce, Agriculture, VI, 329. Mariage, VI, 329-330. Naissance, VI, 330. Décès, VI, 331. Héritage, VI, 331. Droit, VI, 331-332. Calendrier, VI, 332. Religion, VI, 332. Fêles, VI, 332-333. Danses, VI, 334. — Cf. V, 242.

Dautremer (Joseph). Le bouddhisme au Japon, XVI, v, 76-79. Dictionnaire japonais-français des caractères chinois, XIX, v, 79-82. L'empire japonais et sa vie économique, X, 636-639.

Davids (Caroline A. F. Rhys). Dhamma-sangani. A Buddhist Manual of Psychological Ethics of the fourth Century B. C...., II, 203. Notes on early economic conditions in Northern India, II, 86. Psalms of the early buddhists. II, Psalms of the brethren, XIII, VII, 17. The Yamaka, XIII, VII, 17. — Cf. VIII, 610; XII, 1x, 46.

Davids (T. W. Rhys). Açoka and the Buddha relics, I, 399. Buddhist India, IV, 1092-1093. Dialogues of the Buddha, I, 143-144. The Jātaka-Book, III, 743. The last to go forth, II, 203. Ed.: Watters, On Yuan Chwang's travels in India, V, 423-457. — Cf. I, 65; IV, 489; VII, 424; VIII, 610, 611; XI, 388; XII, IX, 32; XVIII, 11, 1, 27, 33.

Davidsen (Hermann). Trad.: Otto Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, V, 467-468.

Davidson (J.). Notes on the Bashgalī (Kāfir, Language, II, 404. — Cf. I, 53.

Davies (H. R.). Yun-nan, the link between India and the Yang-tse, X, 233-253. Carte de la Birmanie au XIII<sup>e</sup> siècle, d'après —, IX, après p. 680. — Cf. IX, 667 n. 1.

Đảy, X, 564, 674-680; XV, IV, I4. Triệu Quang-phục, dieu-patron des villages du —, XVI, I, 16-19.

Daya Ram Sahni. Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, XVIII, x, 31; XX, Iv, 121-122. Pre-Muhammadan Monuments of Kashmir, XVIII, x, 27-29. — Cf. XI, 434; XVI, v, 41; XVII, v1, 12.

Dayot (Félix), X, 426, n. 4; XII, vII, 39, 61, 67, 72.

De Groot (J. J. M.). Die antiken Bronzepauken im ostindischen Archipel und auf dem Festlande von Südostasien, II, 217-218. Is there Religious Liberty in China, III, 102-108. The Religion of the Chinese, XI, 461. The religious System of China. Vol. IV-VI, On the Soul and ancestral Worship, II, 209-210, 312; IX, 375-377; XI, 208-213; XII, 1x, 86-87. Universismus. Die Grundlage der Religion und Ethik, des Staatswesens und der Wissenschaften Chinas, XX, IV, 150-153. — Cf. II, 130, n. 4, 164, n., 211; III, 304-311, 320, 563, 675, 739; IV, 528; VIII, 259, 514; X, 343, n. 3, 703, n. 1, 708; XV, 11, 92; XVIII, 1, 4; XX, 111, 28.

De Rijk. Dons au musée de l'Ecole, I, 160, 284; II, 224. Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148; VI, 488.

Để Thám, X, 683.

De Visser (M. W.). The Dog and the Cat in japanese superstition, X, 261. The Fox and the Badger in japanese folk-lore, X, 261. The Snake in japanese superstition, XII, 1X, 141. The Tengu, X, 261.

Deane (H. A.), I, 155, 322 sqq., n., passim, 415; V, 248, 417.

Debesse (A.). Petit dictionnaire chinoisfrançais, I, 64, 265.—Cf. II, 178; III, 357.

Décoration. — cambodgienne, XIII, 1, 6-8; XIX, 1, 1 sqq.; v. Commaille, XIII, 111, 1-38 et pl. 1-49. — čame, V, 1-46; XIX, 111, 38 sqq.

Děi (Phnom), v. Phnom —, XVIII, 1x, 13-14.

Dekkhan. Archéologie préhistorique, XVII, vi, 13. Brahmani ation du —, XII, vIII, 2. — Vernacular Translation Society, VI, 469. — V. Berar.

Delaporte (Louis), IV, 672; V, 369, 484; VIII, 227-228, 327; XIII, II, I, n. 3, 3; XVII, vI, 49; XIX, I, 19, n. , 48, n. 1.

Delavaud (Louis), X, 411.

Delehaye (Hippolyte). Les légendes de S. Eustache et de S. Christophe, XII, 1x, 160-161.

Delhi. Catalogue du Musée de —, v. Vogel, IX, 610. Inscriptions de —, XX, 1v, 122.

DELOUSTAL (Raymond). Des déterminatifs en annamite, XIV, v, 29-40. La Justice dans l'ancien Annam, traduction et commentaire du Code des Lê. Préface. par Cl.-E. MAITRE, VIII, 177-181. Introduction, VIII, 182-184. Exposé chronologique de la législation sous les dynasties successives, VIII, 185-220. Livre I. Première partie, Noms et règles des peines, IX, 01-122. Deuxième partie, Lois sur la garde et les prohibitions, IX, 471-491. Livre II. Première partie, Règlements sur les tonctions publiques, IX, 765-796; X, 1-16. Appendices. I, Cérémonies et sacrifices, X, 16-20. II, Prestation du serment de fidélité, X, 21-23. III, Instructions pour la réforme des mœurs, X, 23-35. IV, Prescriptions somptuaires, X, 35-38. V, Règles du deuil pour la mort d'un empereur, X, 38-39. VI, Cérémonie de la présentation du calendrier, X, 39-41. Cérémonie de la délivrance du soleil et de la lune, X, 41-42. VII, Mesures, X, 42-43. VIII, Marchés, X, 43-45. IX, Relais de poste, X, 46-47. X, Cérémonie de la remise des décrets, X, 48-49. Deuxième partie, Institutions militaires, X, 49-60. Livre III. Lois civiles. Première section, Des familles et du mariage, X, 349-377. Deuxième section, Rizières et habitations, X. 377-302. Appendices. I. Etablissement des rôles. Recensement. Répartition des impôts, X, 461-477. II, De la répudiation et du divorce, X, 477-479. III, Du nantissement des personnes, X, 479-480. IV, Des rites du mariage, X, 480-49 i. V, Des mariages disparates, X, 491. VI, Des diverses catégories de terres, X, 492-493. Livre III (suite et fin). Lois additionnelles sur la propriété, X, 493-500. Décrets complémentaires sur le hurong-hoà, X, 500-505. De la fornication, XI, 25-30. Appendices. I, Des successions, XI, 30-43. II, De l'adoption, XI, 43-47. III, De la vente et du nantissement des terres, XI, 48-50. IV, Du hurong-hoà, XI, 50-64. V, De la fornication, XI, 65-66

Livre IV. Première partie, Lois sur le vol et le brigandage, XI, 313-337. Deuxième partie, Des rixes et coups, XII, vi, 1-33. Livre V. Première partie, Des faux, XIII, v, 1-17. Deuxième partie, Délits divers, XIII, v. 18-54. Appendice, Documents concernant les étrangers établis au Tonkin au XVIIe siècle, XIII, v. 55-59. Code de procédure. Chapitre I, Règles générales de procédure, XIX, IV, 1-16. Chapitre II, Règles concernant les réclamations des plaideurs contre les juges, XIX, IV, 16-20. Chapitre III, Des délais de transport dans l'exécution des mandats d'appréhender décernés par les autorités judiciaires, XIX, 1V, 20-24. Chapitre IV, Des délais de transmission des dossiers des affaires judiciaires, XIX, 1v, 24. Chapitre V, Règles concernant l'exécution des mandats d'appréhender aux fins de comparution, XIX, IV, 24-27. Chapitre VI, Règles concernant les demandes de renvoi formulées par les plaideurs, XIX, IV, 27-28. Chapitre VII, Règles concernant les défauts en justice, XIX, IV, 28-30. Chapitre VIII, Règles concernant les affaires portées simultanément devant plusieurs juridictions par les plaideurs, XIX, IV, 31. Chapitre IX, Règles sur les frais de justice, XIX, IV, 31-32. Chapitre X, Règles concernant les droits. « d'arec », XIX, IV, 32-34. Chapitre XI, Règles concernant les droits dits de remerciements et de charge, XIX, IV, 34-35. Chapitre XII, Règles concernant le recouvrement des indemnités de rachat de peine, des amendes, des restitutions et des indemnités de réparations, XIX, IV, 35-36. Chapitre XIII, Tarif des ordres de service, XIX, IV, 36-37. Chapitre XIV, Règles concernant le contrôle des affaires judiciaires, XIX, IV, 37-39. Chapitre XV, Règles de procédure en matière d'homicide, XIX, IV, 39-52. Chapitre XVI, Règles de procédure en matière de vol et de pillage, XIX, IV. 53-55. Chapitre XVII, Règles de procédure en matière de terres et rizières, XIX, 1v, 55-58. Chapitre XVIII, Règles

de procédure en matière d'actes d'oppression et de contrainte, XIX, IV, 58-61. Chapitre XIX, Règles de procédure en matière d'exactions commises par les surveillants généraux et les percepteurs, XIX, IV, 61-66. Chapitre XX, Règles de procédure concernant les exactions commises par les collecteurs des postes de surveillance des voies d'eau, XIX, IV, 66-67. Chapitre XXI, Prohibitions concernant les faux envoyés, XIX, IV, 67-68. Chapitre XXII, Règles de procédure en matière de rixes et de coups, XIX, IV, 68-70. Chapitre XXIII, Règles de procédure en matière d'injures, XIX, IV, 70-71. Chapitre XXIV, Règles de procédure en matière de fornication, XIX, IV, 71. Chapitre XXV, Règles de procédure en matière de mariage, XIX, IV, 72. Chapitre XXVI, Règles de procédure en matière de dettes, XIX, IV, 72-74. Chapitre XXVII, Règles de procédure en matière de jeu, XIX, IV, 74-77. Chapitre XXVIII, Règles de procédure en matière de tombeaux, XIX, IV, 77. Chapitre XXIX, Règles de procédure en matière d'affaires diverses, XIX, IV, 77-78. Chapitre XXX, Interdictions concernant les chevaliers d'industrie, XIX, IV, 79-80. Chapitre XXXI, Devoirs et obligations des employés, XIX, 1v, 80-81. Appendice, XIX, IV, 83-86. - Calendrier annamite-français de 1802 à 1916. avec une liste chronologique des rois d'Annam, IX, 161-162. Manuel de cantonnais, comprenant un Essai de grammaire avec exemples variés, VII, 123-125. Méthode d'annamite. Phrases et dialogues progressifs sur des sujets familiers, VIII, 567. Recueil des principales ordonnances royales édictées depuis la promulgation du Code annamite et en vigueur au Tonkin, III, 362; cf. XII, 1x, 3, n. 2; XIII, v, 35, n. (recension). - Nommé correspondant de l'Ecole, X, 284; XVI, v, 119; XX, IV, 229; professeur d'annamite à l'Ecole des Langues orientales, X, 660. - Cf. VIII, 630; X, 741; XI, 478;

XIII, vii, 86, 116; XX, iv, 79, 185, 239. Demange (V.). Sestambours de bronze, XVIII, 1, 1, n. 2, 24 et pl. 2.

Demasur (Georges) Nommé membre de l'Ecole, XIII, vii, 85, 114, 115. Rentré en France, XIV, ix, 86. Nécrologie, XV, iv, 65, 87-88, 89; XIX, v, 89. — Cf. XIV, ix, 102; XVI, v, 98-99; XIX, 1, 43, 66, n i et pl. 1-3, 5, 6

Demiéville (Paul). Comptes rendus, XX, 1V, 135-137, 150-153, 158-170. — Nomme membre de l'Ecole, XIX, V, 88, 147; XX, IV, 184, 237. — Cf. XX, IV, 182-183, 197, 198, 199, 239.

Deniker (J.). General Survey of Buddhism and its evolution, v. Getty, XV, 1V, 21. Les taches congénitales dans la région sacro-lombaire considérées comme caractère de race, II, 92. — Cf. X, 440, n. 2.

Denis (Henri). Lục súc tranh công, XI, 458.

Đèo ngang, v. Hoành sơn.

Đeò-văn-Tri, IV, 493, 1135; XII, 1x, 9; XVIII, 1v, 4-7.

Des Michels (Abel), VIII, 317; X, 568, n. 3, 569, n. 1.

Deshayes (E.). L'exposition rétrospective d'art japonais à Londres, XII, IX, 146.

Despatchadore (terme portugais), X,

Despiau (J.-M.), XII, vii, 64 sqq.

Destenay (L.-L.). Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, V, 239.

Déterminatifs en annamite, v. DeLous-TAL, XIV, v, 29-40.

Détieux (Marcel). La question monétaire en Indo-Chine, VII, 380-384.

Deva (Ārya), III, 47, 743; XI, 345, n. 5, 359, n. 3, 362, 364, 365-367, n., 374.

Devadatta et Yaçodhará, IV, 701; XVIII, 11, 4, 17.

Devalingeçvara, XI, 301-311; XV, 1, 169.

Devanāgarī, v. Zachariæ, II, 294.

Devanampiya, III, 336; v. Smith  $(V_{\cdot}, A_{\cdot})$ , II, 203.

Devaraja (Çrī), IV, 955; IX, 206-209. Devatā Les — dans la décoration cambodgienne, XIII, 111, 33-34 et pl. 37. Niches à — du Vat Nokor, XVI, 18, 24-26 et pl. 5.

Devéria (Gabriel), 1, 263; III, 307, 311, 315, 318, 339, n. 1, 666, 671; IV, 81, 167, n. 3, 438-439, 479, 771; V, 104-105, 106, 108, 111, 116, 119, 124, 196, 307, n. 1; VI, 123, n. 5, 405; VIII, 261, n. 3, 339, n. 1, 617, n. 3; IX, 170; XII, 1x, 53, 63; XX, 1V, 117, n. 1.

Dhammakitti, XV, 111, 43.

Dhammapada. Le — au Laos, XVII, v. 42, 182. — trouvé en Asie centrale, II, 249; III, 743; v. Pischel, VIII, 579; Senarl, I, 34, 168 Recensions des —, v. Lévi, XIII, v11, 82.

Dhammasangani. A Buddhist Manual of Psychological Ethics, being a translation by Caroline A. F. Rhys Davids, II, 203.

Dhanapati Grama (On), IV, 904-905, 936, 939; XV, 11, 6.

Dhanisthā. Naksatra —, V, 279-280. Dharamsāl-Dhērī, I, 335-336.

Dhāraṇī. → de la mère Abhirati, XVII, III, 84 sqq. — du Fo chouo ta tch'eng wou leang cheou tsong yao, XI, 182-183. — du Fo chouo Ts'eu-che p'ou-sa, XI, 441. Transcriptions de — de l'école d'Amoghavajra, XVI, v, 61-62; XX, II, 20-21, 27-32, 36, 42-44.

Dharanīndravarman 1, XII, 11, 5-28; XV, 11, 184.

Dharanındravarman 11, III, 23, 29; VI, 45; XV, 11, 184.

Dharma, III, 336; v. Masson-Oursel, XX, IV, 225.

Dharmaçāstra, I, 395; XII, IX, 51. — cambodgien, I, 45. — laotien, XVII, v, 136-137.

Dharmagupta, III, 34, 35, n. 1, 439-440; XI, 380, n. 1; XVII, 111, 75.

Dharmakāla, X, 229-230; XI, 180.

Dharmakirti, III, 44-46,742; IV, 752; XI, 363, n. 3.

Dharmalingeçvara (= Çiva), XI, 284; XV, 11, 168.

Dharmalipi, III, 336.

Dharmapāla, III, 49; XI, 342, n. 2, 354-355, 367, n., 378-390; XX, IV, I48.

Dharmapatha (Sukṛtī Po Kluñ), XI, 301-310; XV, 11, 16, 169.

Dharmarāja, IV, 87, 92, 96. Cf. Prāleyeçvara —, IV, 904, 934, 937; XV, 11, 6, 182.

Dharmarāja (Phravā Mahā), XVI, 111, 18, 21; XVII, 11, 9, n. 2, 44-47.

Dharmarājadhirāja (Çrī Sūrya Phraḥ Mahā), XVI, 111, 18, 12; XVII, 11, 8 sqq. Dharmarājika-stūpa, XVI, v, 38-39.

Dharmarakşa, III, 100-101, 119; IV, 704; X, 223, 224, 228, 653; XI, 178, 189, 340, 363, 442, 443, 444, 445, n. 4, 449; XVII, 111, 42-44; XVII, 111, 5, n. 1, 9, n. 3; XVIII, 11, 11, 36; XX, 1V, 159. Dharmaruci, XX, 1V, 164-165 Dharmasabhā, IV, 773.

Dharmatrāta, XI, 347, 350. Udānavarga de —, v. La Vallee Poussin, XII, 1x, 151-152,154.

Dharmāvāsa, XI, 399 400; XV, 11, 124, 164.

Dhārmika Subhūti, III, 743. Dharmikarāja, XV, 11, 33, 34.

Dhruv Ţīla. Bas-reliefs du stupa de —,

v. Vogel, VIII, 492-500. Dhūpayogacaturangakriyā, III, 617-

618. Dhūpayogaratnamālā, III, 617.

Dhūta, III, 315-316.

Dhyāna. Le — en Chine, XI, 179, 457-458; au Japon, X, 258. Le chinois parlé du I.Se siècle d'après les textes de l'école du —, v. Maspero (H.), XIV, IV, 1-36. Dictionnaire du —, v. Yamada, XV, IV, 50-51.

Dhyānibuddhas, III, 321, n. 4; XV, 1V, 21; XX, IV, 141, 145, 147, 148.

Dick (Stewart). Les Arts et métiers de l'ancien Japon. Revu et adapté de l'anglais par Raphaël Petrucci, XIV, IX, 81-83.

The Kano School of Painting, XII, 1x, 145.

Dickins (Frederick Victor). Primitive and mediæval Japanese Texts, translated into english, VII, 125-137. — Cf. XI, 226.

Điểm. Argot —, v. Chéon, V, 47-48. Diên-ninh, V, 105.

Diên-thành, V, 121.

4 4

Diëng. Sculptures déposées à —, XIII, vii, 22 Temples de —, III, 745; IV, 786; VII, 11 sqq.; XIX, v, 41, 56.

Dieu du sol. Culte du — au Tonkin, v. Przyluski, X, 339-347; dans la Chine antique, v. Chavannes, I, 151, 27.-273; X, 628-629.

Dieulafoy (Marcel). Sur l'Histoire de l'art du Japon, 1, 378-381.

Digambaras, III, 337; XVI, v, 58. Traités extracanoniques des Jainas —, II, 203-204; III, 746

Digby (William). 'Prosperous' British India, IV, 454-456.

Dīghanikaya, XI, 455; XX, 1V, 160; v. Davids (T. W. Rhys), I, 143-144; Franke (R. O.), XII, 1x, 45; XIII, VII, 19. Le — au Laos, XVII, V, 41-42, 183.

Dignāga, II, 207; III, 49, 742-743; IV, 56, n. 2; XI, 386; XX, IV, 148.

Diguet (Edouard). Annam et Indo-Chine française, VII, 378-380. Les Annamites. Société, coutumes, religions, VII, 113-115. Etude de la langue taï, VI, 350; XI, 157, n. 1; XVII, v, 16.— Cf. V, 199. Dikpālakas, XVI, v, 57, 58.

Dindikanāma, III, 207, n. 1, 210.

Dinh (division administrative annamite), VI, 142, n. 2.

Đinh. Dynastie des —, v. CADIÈRE, V, 83-85. — Tiên-hoàng, IV, 800; V, 83-84. — Đê-toàn, V, 84-85.

Định bắc trường thành (Mur de Đồng-hới), v. CADIÈRE, VI, 87-254.

Dình-bang XVI, v, 96.

Dinh-muroi, III, 186, 188-189, 205; VI, 140, 161, n., 162, 190.

Dinh-ngói, II, 58, n. 2,71; III, 174-177, 188; VI, 212, 251. Dinh-thị Stèle came de —, V, 193. Dinh-trạm, II, 72; III, 190-194; V, 131, n.1; VI, 162, 188, 190.

Định-tường. Temple mortuaire de Nguyễn-diên-Phái à —, V, 405.

Dinnāga, v. Dignaga.

Dioi (ou Pou Man). Dictionnaire — français, v. Esquirol et Williatte, IX, 394-397. Système phonétique du , XI, 153-169; XII, 1, 22 sqq.

Diösy (Arthur) Yoshitsune, the boy hero of Japan, XII, 1x, 138

Dipa, dīpadinna (terme talain), XIII, vii, 13-14.

Dipamkara, XVIII, 11, 12, 13; XX, 1v, 167-168

Dīrghāgama, XI, 448, 455; XIII, vii, 19; XVII, 111, 9, n.; XVIII, 11, 9, n. 2. Dīrghakāgama, XIV, 1x, 67.

Divakara, IV, 573; XI, 176-177, 350, 352, 367, n., 382, n; XVIII, 11, 11.

Divyāvadāna, I, 399; III, 655-656; IV, 356, n. 1, 379-381; V, 146, 151, 152, 154; VI, 337-340 passim; IX, 11-42, 166, 526; XIV, 1, 10-11, 16; XX, 1V, 136, 142, 147, 160; V HUBER, IV, 709-726; VI, 1-37; cf. XIV, 1, 2-3; Oldenberg, XII, 1x, 32-38; Speyer, II, 297; III, 135.

Djawa, I, 54, 129, n. 2; IV, 288, 296, 307, 318, 353-354. —, driemaandelijksch Tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut, XX, 1V, 177-178.

Đò Cầu dài. Inscription du — ou Bac du Long Pont, VI, 87.

Đô-quan-tái, X, 678-680.

Đỗ-THẬN. Une version annamite du conte de Cendrillon, VII, 101-107.— Vocabulaire grammatical franco-tonkinois, v. Hàn-thái-Dương, IV, 1087 (recension).— Cf. VII, 183, 416.

Đỗ-Thiện, XVI, 1, 12 sqq.

Doan-khánh, V, 108.

Doan-thái, V, 121.

Doblah (lang), v. lang —, XVII, IV, 64-67.

Documents administratifs, I, 67-79, 170-181, 289-290, 417-418; II, 114-

121, 232-234, 313, 433-442; III, 146-147, 339-347, 378, 547, 769; IV, 542, 804, 1148; V, 251-252, 508-515; VI, 488-495; VII, 211-212, 461-465; VIII, 306-331, 627-632; IX, 203, 423, 631, 837-841; X, 284-285, 459, 664, 740-744; XI, 256-257, 477-481; XII, 1x, 217-223; XIII, VII, 113-119; XIV, 1x, 101-106; XV, 1v, 89-92; XVI, V, 119-125; XVII, v1, 61-64; XVIII, x, 77-80; XIX, v, 139-147; XX, 1v, 229-258.

Documents. — chinois découverts en Asie centrale, v. Chavannes, XIII, VII, 25-27; PELLIOT, VIII, 501-529; PERI, XI, 171-198. - chinois des bibliothèques et musées de Saint-Pétersbourg et de Moscou, v. Cahen, II, 288-293. - concernant les étrangers établis au Tonkin au XVIIe siècle, v. Deloustal, XIII, v, 55-59. diplomatiques. Chine, juin-octobre 1901, II, 213. — en vieux javanais, v. Brandes, XIII, v11, 22. - historiques cambodgiens, v. Cœdès, XVIII, 1x, 15-28. - historiques et géographiques relatifs à l'Indochine, VIII, 317; X, 695; XI, 479; XIV. 1x, 44-47. — historiques relatifs à la Société des Missions Étrangères, v. Launay, X, 645. - manuscrits de l'India Office relatifs à une factorerie anglaise au Tonkin au XVIIe siècle, v. Maybon (Ch. B.), X, 159-204. — relatifs à l'époque de Gia-long, v. Cadière, XII, vii, 1-82. sur l'histoire de la Compagnie des Indes Néerlandaises en Indochine, v. Dagh-Register, II, 303-304; Muller (H. P. N.), XVIII, x, 17-18. — sur la dynastie de Sukhodaya, v. Cozdès, XVII, 11, 1-47; XX, IV, 224 - sur les relations du Japon avec les pays étrangers aux XVI® et XVII<sup>e</sup> siècles, XIII, vii, 106-108, 115; v. Nagayama, XVIII, x, 43. - sur Pigneau, évêque d'Adran, XII, vii, 20-23, 26-27, 31, 34, 36; v. Maitre (Cl. E.), XIII, vii, o. Exposition de - historiques à Kyōto, XIII, vii, 109; à Tōkyō, XIII, vii, 109-

Doi dat, XIX, 11, 71.

Đội-sơn. Pagode de —, III, 364; XX, 1V, 202.

Dok toli. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou nycticèbe, XVII, IV, 99-101.

Dolā. Fête de la — chez les Cams, VII, 320-321.

Dômbs, v. Fawcett, II, 208.

Domenach (M.). Nommé conservateuradjoint du Musée čam de Tourane, XIX, v, 143.

Dón An (Pràsat), v. Pràsat —, XIII, 1, 42.

Dón Péñ (Vat), v. Vat —, XIII, 1, 9. Don Ron. Stèle de —, XV, 11, 36-38 et pl. 4.

Đông-ba. Le génie-pierre du quai de — à Hué, XIX, 11, 17, 36-37.

Dông đen (bronze noir), XIV, v, 1-3. Dông-dương. Buddha de bronze de —, XI, 242, 470-471; XIX, v, 63; XX, IV, 125, n. 1. Dynastie de —, v. Indrapura. Inscriptions de —, v. Finot, IV, 84-99, 105-113; cf IV, 116-117, 201.; Huber, XI, 12, 13, 267, 268-311. Localisation à — de la capitale du Čampa du début du IX<sup>e</sup> siècle, IV, 202, 209. Temples de —, I, 31, 44-45; IV, 83, 805, 829; VII, 28, 30, fig., 318; XI, 245; XV, IV, 3; XVIII, x, 60; v. PARMENTIER, III, 80-85.

Đồng-hới, II, 63; IV, 185, 186, 189, 209; XII, VII, 18. L'écueil de —, XIX, II, 2, 25. Le Mur de —, v. Cadière, III, 178, 180-183; VI, 87-254; cf. VIII, 622.

Động hồi, VI, 213, n. 2.

Đồng-khánh, V, 145; XIV, vii, 15, ... 527. 67. — địa dư chí lược, XX, 1v, 83, n. 1. D

 $\Theta$ ông-lang. Le tu-ngu de -, v. Bo-NIFACY, XIV, v, 23-24.

Đồng-lợi (sociétés coopératives indigènes du Tonkin), VII, 158, 178.

Đồng-quang. Les La-quả de —, v. Bonifacy, VIII, 531-558.

Động-thỏ, v. Przyluski, X, 339-347. Đồng-văn. Dialecte des Làò blancs de —, V, 311 sqq. Doré (Henri). Le grand pèlerinage bouddhique de Lang-chan et les cinq montagnes de Tong-tcheou, XIX, v, 76. Recherches sur les superstitions en Chine, XVIII, vII, 60, n. 1.

Doudart de Lagrée (Ernest), v. Lagrée (Ernest Doudart de).

Douglas (Robert Kennaway). Supplementary Catalogue of Chinese books and manuscripts in the British Museum, V, 212, 219-224; VIII, 149, n. 2; IX, 144, n. 5; X, 256. — Cf. IV, 641, n. 1, 1095, n. 1; VIII, 263; IX, 460.

Douldour-āqour, VII, 209. Manuscrits trouvés à — par la mission Pelliot, v. Finot, XI, 459-460, 461; XIII, vii, 82

Doumer (Paul). L'Indo-Chine française, V, 469. -- Cf. 1, 385; II, 419; III, 361; IV, 524, 795; V, 199, 226, 485; VIII, 229, 327; X, 248.

Doussain (Jean-André), XII, vII, 16, n. 4. Lettres à P.-A. Blandin sur l'époque de Gia-long, XII, vII, 18-20.

Dram (= dramma), V, 169, 170. Drame lyrique japonais, v. Nō.

Dravidien. Archéologie dravidienne, III, 745; v. Jouveau-Dubreuil, XIV, 1x, 60-66. Langues et littérature dravidiennes, v. Gallenkamp, II, 404; Konow, VII, 115-118, 224 sqq.; Vinson, IV, 751.

Driault (Edouard). La question d'Extrême-Orient, IX, 588-592.

Droit; v. Annam, Cambodge, Chine, Inde, Japon.

Drona, IV, 901, 919, 923.

Drouin (Edmond). Nécrologie, IV, 527.

Dsang-lun, II, 299.

Du Bocage (Barbié), v. Barbié du Bocage.

Du Buysson (R.). Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections recueillies par M. le Dr Vaillant. Hyménoptères, XII, 1x, 152.

Du Chazaud (Bertaud). Mission de Lacoste dans la Mongolie septentrionale, XI, 458. Dù dì. Croyances populaires du Nguồnson sur le con —, rụ rị, tụ tị ou grandduc, I, 190-192.

Dur địa chí, de Nguyễn-Trai, IV, 664; X, 539-541, 543, 681, n. 1; XX, IV, 79, 82.

Đu đủ. Le cơn — ou papayer dans les croyances populaires du Nguồn-sơn, 1, 200.

Dubois (M.) Cuôc-ngữ et mécanisme des sons de la langue annamite, dialecte tonkinois, VIII, 559-567; cf. XI, 76, n. 1; XII, I, 12, n. 2.

Dubois (Robert). Le Tonkin en 1900, 11, 196.

Dục-đức, V, 144; XIV, vII, 13, 65-67. Đức-long, V, 114, 125.

Đức-nguyên, V, 116.

Duchesne (M.). Trad.: A. O. Ivanovski, Sur une traduction chinoise du recueil bouddhique « Jātakamāla », IV, 752-755.

Ducret (Lt). Carte du groupe d'Ankor, v. Buat, VII, 421, 462, 465; VIII, 285, 292, 308, 326, 328, 629-630; IX, 398, 838; XII, 1x, 220.

Dufossé (M.-M.), XVII, vi, 49; XIX, v, 109.

Dufour (Henri). Documents photographiques sur les fêles ayant accompagné la coupe solennelle des cheveux du prince Chandalekha, fils de Noroudâm, en mai 1901. à Phnom-Penh, recueillis et annotés, I, 231-243; cf. Leclère (Adh.), I, 208-230. — Le Bayon d'Angkor Thom, bas-reliefs publiés par les soins de la Commission archéologique de l'Indochine d'après les documents recueillis par la mission — avec la collaboration de Charles Carpeaux, XI, 429-430; XIV, 1X, 58-50 (recension). — Attaché à l'Ecole, I, 406, 417. Mission à Ankor, II, 110, 439; III, 138-139, 361, 543; IV, 490, 538, 1142-1143 ; VIII, 320-321. Médaille à l'Exposition de Hanoi, III, 138. - Cf. III, 360; V, 242, 487; VI, 489; VII. 385; IX, 398; XI, 479; XIII, 1, 11.

Dufresne (Maurice). Bînh-yên. Lectures françaises, XVIII, x, 22-23. — Nommé stagiaire près l'Ecole, V, 478, 514; professeur à l'Université de Canton, VI, 451, 492. — Cf. VI, 491; XIX, v, 98.

DUMOUTIER (Gustave). Etudes sur les Tonkinois. I, L'habitation, I, 81-89. II, La sculpture, I, 89-95. III, L'incrustation, I, 95-98. [Sur les objets découverts à Đàm-xuyên], I, 163-167; cf. XVII, 1, 1-2. - De la condition morale des Annamites du Tonkin et des moyens pédagogiques d'en relever le niveau, I, 41-42; IV, 793, n. 3, 795. Etude sur un Portulan annamite du XVe siècle, IV, 199, n. 4, 206, n 3, 801, n. 1; X, 542, n. Etudes d'ethnographie religieuse annamite. Sorcellerie et divination, I, 36; IV, 801. Le rituel funéraire des Annamites, IV, 750-751, 801 (recension). - Don de collections au musée de l'Ecole, III, 364-367. Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440; VIII, 323. - Nécrologie, IV, 790-803, 1138. — Cf. I, 36; II, 386, 418, 419; III, 168-203 passim, 469, 539-540, 675; VI, 133 sqq., n., 449; VII, 112, 114; VIII, 230, 314, 582; IX, 153; X, 267, 541, n. 3, 584, 674, 735, 738; XIII, VII, 5.

Dương-đức, V, 116.

Dưỡng-hạo-Hiên. Quốc-sử di biên, XX, 1V, 94, 97.

Durong-hòa, V, 114, 135.

Durong-lệ đông. Ruines čames à —, V, 187-188.

Durong-mong. Socle inscrit de —, v. Huber, XI, 262; cf. XV, 11, 18, 168.

Durong-mong thurong. La butte-obstacle de -, XIX, II, 61-62, 95, 98.

Dương Nhựt-Lễ, V, 98.

Durong-no. La pierre à incendie de —, XIX, 11, 18-19, 31, 37, 38.

Durong-tự-Minh. Légende de -, X, 685-690.

Durong-xuân. Le génie-pierre de —, XIX, 11, 13-14, 30, 36, 38. Dupleix (Joseph-François), v. Ânanda Ranga Pillai, VI, 358; VII, 387-388.

Dupuis (Jean). Le Tonkin de 1872 à 1886. Histoire et politique, X, 619-623. - Porte Jean Dupuis, VI. 493; X, 563. - Cf. III, 362, 471, 696-697; VIII, 227. Durand (Eugène-Marie). Les Chams Bani, III, 54. Leur religion, III, 54-55. Leur Koran, III, 55. Leurs prêtres, III, 56. Costume des prêtres, III, 56. Mosquées, III, 56-57. Leurs cérémonies, III, 57. Le Katan, III, 58. Le Karöh, III, 58. Enterrements, III, 58. Mariage, III, 58. Cérémonies profanes, III, 58. La bible bani, III, 59-62. Notes sur les Chams. I, Parik-pinăn et le clan de l'aréquier, V, 368-373. II, Légende historique de Pö Çah Inö, V, 373-377. III, La Chronique rovale, V, 377-382. IV, Bal Canar, V. 382-386. V. La déesse des étudiants, VI. 279-289. VI, Les Baséh, VII, 313-321. VII, Le livre d'Anouchirvân, VII, 321-339. VIII, La chronique de Po Nagar, VII, 339-345. IX, L'abiseka cham, VII, 345-351. X, Le rasun batuv, VII, 351-353; cf. XX, IV, 9. XI, Les archives des derniers rois chams, VII, 353-355. XII, La Cendrillon chame, XII, 1v, 1-35; cf. VIII, 316-317 Notes sur une crémation chez les Chams, III, 447-459. Le temple de Po Romé à Phanrang, 111, 597-603. Le Trésor des rois chams, v PARMENTIER, V, 1-46; cf. III, 527; VIII, 287. — Compte rendu, VI, 347-348.— Les Moïs du Son-phòng, I, 271 (recension). - Découverte d'inscriptions, XII, viii, 16. Nommé correspondant de l'Ecole, III, 147, 544; VI, 488; VIII, 588, 627, 630; XII, IX, 218; XVI, v, 119; XX, IV, 229. Mission au Bình-định, IX, 618, 838. — Cf III, 636; IV, 679; VI, 291, 345; VIII, 287; IX, 413, 618; X, 651, 741; XI, 242; XII, VIII, 16; 1X, 223; XV, 11, 41, 122.

Durgā čame, II, 109-110; cf. VI, 464; XVI, v, 51, 56; XIX, v, 61.

Durgasimha, XI, 459; XX, IV, 121.

Durkheim (Emilc). De la définition des phénomènes religieux; l, 143. — Cf. IX, 163; XIII, VII, 3.

DUROISELLE (Charles). Inventaire des inscriptions palies, sanskrites, mon et pyū de Birmanie, XII, viii, 19-34. Notes sur la géographie apocryphe de la Birmanie, à propos de la légende de Pûrna, V, 146-167. Upagutta et Māra, IV, 414-428; cf IV, 713-719. - Compte rendu, IV, 446-447. - The Arī of Burma and tantric Buddhism, XVIII, x, 29-30. Jinacarita, VI, 445 Précis de l'histoire de Pagan, VII, 406. Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, XIII, vij, 15; XVI, v, 40-41; XVII, vi, 5-9; XVIII, x, 29-30; XX, 1V, 123. The stone sculptures in the Ananda Temple at Pagan, XVII, vi. 12 (recension) — Nommé correspondant de l'Ecole, V, 238, 251 512; XVI, v, 179; XX, 1v, 229. Mission à Pagan, V, 238, 251, 512. - Cf. IV, 487; V. 470; VIII, 318; XV, 11, 130-132, 135; XVII, v, 26, n. 2; vi, 36.

Dürrwell (George). Ma chère Cochinchine. Trente années d'impressions et de souvenirs. Février 1881-1910, XII, 1x, 10-11.

Duryodhana, conte laotien, XVII, v, 102.

Dussault (L.). Sur les jarres du Tranninh, XII, IX, 197-198.

Dutreuil de Rhins (Jules-Léon), I, 34, 168; II, 211, 249; III, 743; V, 493; X, 414; XII, 1x, 48, 148.

Dutt (Girindranath N.) The Brahmans and Kayasthas of Bengal, VI, 446, 469.

Duval (Raoul). Nomme conservateuradjoint du Musée cam de Tourane, XVIII, x, 80.

Duy-tàn, VII, 417-419; VIII, 591; XIV, vII, 39, 68; XIX, v, 25 Géographie de —, v. Đại Nam nhất thông chi, XX, 1v, 83, n. 1.

Dvādasaparittam, XVII, v, 54-55 Dvārapāla. — annamite, XI, 243-244. - čam, I, 12, lettrine, 15; XVI, v, 58; XIX, 111, 26-27. - cambodgien, II, 244; XII, 111, 7; XIII, 111, pl. 39. - japonais, XVII, v1, 44 et pl. 3 - laotien, I, 113. Dvāravatī, I, 54; IV, 223, n. 5, 231,

235, n. 1, 360, n.

Dvorák (Rudolf), VI, 381, n. 1, 390, n. 2, 396, 398, n. 1 et 2.

Dya Dviveda, v. Keith, I, 51.

Dzoungarie. Campagnes de la Chine contre la —, v. Hænisch, XII, 1x, 118-119. Exploration de la —, v Carruthers, XII, 1x, 151.

Ebe (Alsuo) Bummei-ron, X, 647.
Eberhardt (Philippe). Guide de l'Annam, XV, IV, 1-4. — Vestiges čams découverts par M. —, v. PARMENTIER, XI, 16-17, 23-24, 245; cf. XI, 259, 480. — Nommé correspondant de l'Ecole, XII, IX, 164, 218, 220; XVI, V, 119; XX, IV, 230; membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 77. — Cf XIX, v, 100; XX, IV, 239, 241.

Ecole de păli. — d'Ańkor, IX, 823-827. — de Phnom Péñ, XIV, 1x, 95-96; XV, 1v, 72-76.

Ecole française d'Extrême-Orient. Chronique, 1, 58-59, 159-161, 282-284, 406-409; II, 106-110, 223-227, 306, 417-420; 111, 138-141, 361-367, 525-526, 751-756; IV, 490-491, 778-779, 1142-1143; V, 238-242, 478-482; VI, 451; VII, 151-154, 407-410; VIII, 284-286, 588-591; IX, 180-184, 402-405, 613-616, 817-819; X, 262-267, 445-450, 648-651, 733-739; XI, 239-245, 467-470; XII, 1x, 163-172; XIII, VII, 85-105; XIV, 1x, 85-93; XV, 1v, 65-71; XVI, v, 89-96; XVII, vi, 35-44; XVIII, x, 45-56; XIX, v, 87-100; XX, IV, 181-200. Appréciations sur l'-, I, 43-45, 390; II, 226-227, 305, 422-423, 427; III, 516, 532, 541; IV, 442, 523-526; V, 225; VII, 148; VIII, 581, 611; IX, 178, 621-622; XI, 476; XIX, v, 136. L'-. Lettres de MM. A. Barth, M. Bréal et E. SENART, I, 1-11. Grand prix à l'Exposition de Hanoi, III, 138. Instruction pour les collaborateurs de l'-, v. Finot, I, 149, 283. Origine, objet et organisation de l'—, I, 67-68, 69, 289-290, 383-386; VIII, 221, 229; XX, IV, 23Q-236, 243-258. Rapport sur la situation et les travaux de l'-, I, 69-76, 383-386; II, 114-120, 433-442; III, 539-547; V, 510; VI, 489-492; VII, 462-465; VIII, 306-326, 627-632; IX, 837-841; X, 740-744; XI, 477-481; XII, 1x, 219-223; XIII, vii, 114-118; XIV, 1x, 101-106; XV, 1v, 89-91; XVI, v, 121-125; XVII, vi, 61-64; XVIII, x, 78-80; XIX, v, 89-92, 139-143; XX, IV, 183-186, 237-242. - V. Bibliothèque, Bulletin, Correspondants, Documents administratifs, Enseignement, Musée, Publications.

Edakal Cave, v. Fawcett, II. 205. Edkins (Joseph). Nécrologie, V, 249. — Cf. VI, 406.

Edo jidai shiron, XV, IV, 53-54 Egaku (Houei-ngo), IX, 595-596, 797-807.

Eguchi. Le nō d'--, v. Peri, XX, i, 49-73.

Egypte. Conte égyptien du Trésor du roi Rhampsinite, version indienne, XVIII, II, 5; v. HUBER, IV, 701-707. Monnaies et porcelaines chinoises rapportées d'—, v. Rondot, I, 155. Papyrus d'Oxyrhynchus, IV, 487; v. Hultzsch, IV, 759.

Ei Kap (Vat), v. Vat —, XIII, 1, 19. Èk (Vat), v. Vat —, XII, 1x, 182 et

Ekaçringa, I, 360; XII, 1x, 50; XVIII, 11, 7-8, 25-27.

Ekākṣapiṅgala, IV, 928; XV, 11, 190. Cf. Kuvera.

Ekapādamūrti, XVI, v, 52, 54.

Ekottarāgama sūtra, XI, 444, 447, 449-450; XVII, III, 65; XVIII, II, 37; XX, IV, 161.

Elementary Pāli Grammar, IV, 446-447.

En, innen ( nidāna), XX, 1, 27, n. 4, 52.

Encyclopædia sinica, v. Couling, XVII, vi, 16-19.

Encyclopédies chinoises, v. Eul ya, II, 316-317; Giles (L.), XI, 439; Tch'ou hio ki, IX, 443-444; T'ou chou tsi tch'eng, I, 284; III, 340; IV, 271, 760, 1130; VI, 418; VII, 360; IX, 142; Yong-lo ta-tien, XII, 1x, 75, 79-87.

Enedkek (= Yin-t'ö-kia), III, 716; V, 441.

Engi shiki, IV, 609, 612-616.

Enseignement. — donné à l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 3-6, 10, .75, 375, n. 1, 385, n. 3; VIII, 321-323.— V. Chine, Corée, Inde, Indochine, Japon.

Enselme (H.). A travers la Mandchourie, III, 723.

Ephthalites, v. Hephthalites.

Epigraphia Indica, V, 211; XII, 1x, 49. Epigraphie, v. Annam, Asie centrale, Birmanie, Cambodge, Campa, Chine, Inde, Laos, Malaise (Péninsule), Siam.

Esquirol (Joseph). Essai de dictionnaire dioi:-français, reproduisant la langue parlée par les tribus thai de la haute Rivière de l'Ouest, suivi d'un vocabulaire français-dioi, par — et Gustave Williatte, VIII, 589; IX, 394-397; cf. X, 456; XI, 161, n. 2.

Estrangelo. Manuscrits en écriture —, v. Müller (F. W. K), IV, 760.

Ethnographie, v. Annam, Cambodge, Chine, Inde, Insulinde, Japon, Laos, Sibérie, Tibet, Tonkin.

Eul-che tchou t'ien (groupe des vingt dieux bouddhiques), XVII, 111, 57-65.

Eul ya. Ying fou Song chou ta tseu pen —, II, 316-317.

Europe. Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européens au XVIII<sup>e</sup> et au XVIII<sup>e</sup> siècle, v. Cordier (H.), III, 108-116. Chronologies néoméniques chinoise et européenne, v. Hoang, VII, 364-377; X, 729-730. Les Européens au Japon, II, 303-304; III, 491-512; en Cochinchine et au Tonkin, v. Dagh-Register, II, 303-304; Maybon (Ch. B.),

X, 159-204; XIII, VII, 9; XX, IV, 73-120. Influence de la peinture européenne sur l'art japonais, XII, IX, 145. Influence japonaise sur l'art décoratif de l'—, v. Vever, XII, IX, 146. Lettre d'Ânanda Metteya sur la fondation d'un monastère bouddhique en —, VII, 424-426. Opinions chinoises sur les Européens, v. Harfeld, IX, 592-593; X, 282-283. Relations de la Chine avec l'—, I, 40-41; XI, 437-438; v. Cordier (H.), I, 382-383; II, 213; III, 684-715.

Eustache (Saint). Origine indienne de la légende de —, v Delehaye, XII, 1x, 160-161.

Exposition — coloniale de Marseille en 1906, VI, 489. — de documents historiques à Kyōto, XIII, vII, 109; à Tōkyō, XIII, vII, 109; à Tōkyō, XIII, vII, 109-110. — de Hanoi, II, 417-418; III, 14'-141, 363, 539-540; X, 735-736; v. Jully, IV, 445-446; Raquez, IV, 445-446. — s du Japon, III, 145, 377, 532-533; VII, 459; VIII, 601-602. — rétrospective d'art japonais à Londres, v. Deshaves, XII, 1x, 146.

Extrême-Orient. Anciens tambours de bronze d' -, v. De Groot, II, 217-218; Heger, III, 356-357; PARMENTIER, XVIII, 1, 1-30 et pl. 1-9. Architecture hindoue en -, v. Beylie, VII, 403-406 Association internationale pour l'exploration de 1'-, II, 429-431; III, 525, 752; V, 450, 501. Congrès des études d'-, II; 225-227, 232-233, 306, 416-417, 418; III, 133-134, 540-541, 752-756; V, 470; VIII, 323-324. Etude philologique de l'—, I, 1-11, 1-11; VIII, 317-319. Expansion japonaise en —, v. Byram, IX, 174-175. Géographie ancienne de 1'- v. Cades, X, 695; Gerini, X, 422-423. Histoire de l' -, v. Dagh-Register, II, 303-304; Kubo, V, 476. Influence de l'art gréco-bouddhique en -, v. Foucher, V, 237; XI, 231; XIX, v, 141. Philosophie de la nature dans l'art de l'-, v. Petrucci, XII, 1x, 128-131. Question d'-, v. Das (T.), XVIII, x, 40-41;

Driault, IX, 588-592. Section - du Congrès international des Orientalistes, I, 35-36; II, 220-222, 428-431; VIII, 610-611. Voyage en -, v. Challaye, V, 473; Jully, IV, 445-446; Lanzy, II. 74; Ireland, V, 469; Pimodan, I, 371-372; Takekoshi, X, 732. - V. aussi: Asie. Fa-cheng, III, 411, n. 3, 437; XI, 363. Fa-hien, I, 49, 328, 329, 338, 339, n. 1, 348, n. 1; II, 86, 129, n. 2; III, 386, 420, n 6, 427, n. 12, 428, n. 4 et 7, 431, 432, n. 3, 433, n., 434, n. 4, 671; IV, 145, 265, 268, 275, 560, 1140; V, 236, 295, 300, 417-418, 437; IX, 23, n. 1; X, 114, n. 7; XI, 178, 233, 235, 370, n. 2, 441, 451, 452; XVII, vi, 17; XVIII, 11, 9, n. 2, 19, 36; XIX, v. 133; XX, 11, 40; IV, 125, n. 2. Fa-hou, IV, 547, n.; V, 288-295; X, 223, 231, 653. Fa houa king, XI, 174, 177, 179, 197, 466 ; XVIII, 11, 30. Fa houa king tchouan ki, XI, 350-351, 373 Fa houa louen, XI, 352. Fa king, IX, 124-125. Fa-lin, VI, 374-379. Fa louen, X, 106, 124, 126. Fa-pao, XI, 356, 375, n. 1.

Fa houa louen, XI, 352.

Fa king, IX, 124-125.

Fa-lin, VI, 374-379.

Fa louen, X, 106, 124, 126.

Fa-pao, XI, 356, 375, n. 1.

Fa-siang, XI, 342. n. 2.

Fa-tch'eng, v. Dharmakırti.

Fa-tsang, XI. 350, 352, 367, n., 372, 373, 382, n. 1, 451.

Fa-tsou (Po Yuan), VI, 380; X, 224.

Fa-wei, III, 437.

Fa-yu sseu, XIV, viii, 49-50 et pl. 21. Fa yuan tchou lin, II, 246; III, 341; IV, 573; X, 96, 98, n. 2, 113; XVII, III, 56, n. 4

Fa yuan tsa lou, X, 114.

Fa-yong, III, 435-436.

Faber (Ernst). Chronological Handbook of the History of China, III, 101.

Factorerie anglaise au Tonkin au XVII<sup>e</sup> siècle, v. Maybon (Ch. B.), X, 159-204.
Fan. Bibliothèque de la famille — à Ning-po, IX, 211 sqq.

Fan Che-man, III, 266-267, 291-292 303.

Fan Chen-tch'eng, IV, 383.

Fan Fan-tche, IV, 195, 384; XV, 11, 189.

Fan Fo, IV, 193, 382.

Fan Hiong, IV, 382.

Fan Hou-ta (ou Fan Siu-ta), IV, 192, 382; XIV, 1x, 22, 34.

Fan Siun, III, 291-292, 303, 430.

Fan Tang-ken-tch'ouen, IV, 383 et n. 4.

Fan Tchan, III, 291, 292, 293, 303, 430; IV, 386.

Fan Tch'ang, III, 292.

Fan Tchen-long, IV, 195, 385, 901, 902; XV, 11, 189.

Fan Tch'eng-ta, IV, 75-76.

Fan Tch'o, IV, 132, n. 5.

Fan Tchou-nong, IV, 384.

Fan T'eou-li, IV, 195, 384, 385, 901-902; XV, 11, 189.

Fan T'ien-k'ai, IV, 384.

Fan-t'ien sseu, XIV, viii, 27.

Fan Tou, IV, 383.

Fan-ts'ie, XII, 1, 14, n. 1; XVI, v, 71-72; XX, 11, 12 sqq.

Fan Wen, IV, 190, 193, 382; XIV, IX, 10, n., 16-17, 20, 21.

Fan Wen-k'ouan, IV, 382, n. 9, 384. Fan Yang-mai, IV, 192, 193, 382-383; XIV, 1x, 20.

Fan Ye, VI, 386, n. 2, 392, 394, 396. Fan Yi, IV, 382.

Fan-yu, V, 69.

Fang-cheng sseu, XIV, viii, 15-16.

Fang-kouang sseu, XIV, VIII, 66-67.

Fang kouang ta tchouang yen king. Liste des écritures du Lalitavistara comparée à celle du —, 1V, 573-579.

Fapsi (= fa-che), XII, 1x, 107.

Faraut (Félix G.) Astronomie cambodgienne, X, 643. Etude sur la vérification des dates des inscriptions des monuments khmers, X, 643; v. Barth, XVI, v. 111-118. — Nommé membre de la Commission des Antiquités du Cambodge,

V, 483, 515; VII, 423. — Nécrologie, XI, 254-255. — Cf. XI, 252; XV, 11, 41.

Farjenel (Fernand). La métaphysique chinoise, II, 409. Critique à propos d'un travail de M. Chavannes, IX, 379-380, 387, 815.

Fausböll (Viggo). Indian Mythology according to the Mahābhārata, IV, 1091.

— Cf. III, 333; VIII, 609.

Fawcett (F.). Notes on the Dômbs of Jeypur, Vizagapatam District, Madras Presidency, II, 208. Notes on the Rock Carvings in the Edakal Cave, Wynaad, II, 205.

Fédération des Sociétés orientales interalliées, XIX, v, 135-137; XX, 1v, 222-228.

Feer (Léon). Le Karma-çataka, 1, 269-270, 398. — Nécrologie, II, 231, 426. — Cf. II, 221; III, 328, n. 1, 334.

Fei-lai fong, XIV, viii, 18-19 et pl. 3-6.

Fen men kou kin lei che, IX, 248.

Fenollosa (E. F.). Epochs of Chinese and Japanese art; an outline of East Asiatic design, XIII, VII, 56-58

Feou-tcheou che-yu wen-tseu souo kien lou, v. Yao Kin-yuan et Ts'ien Pao-t'ang, XIII, vii, 44-47.

Ferguson (Donald W.). A chapter in Ceylon History in 1630, I, 400. Letters from Portuguese captives in Canton, written in 1534 and 1536, II, 210-211; cf. VI, 412, p. 1. — Cf. I, 154.

Ferguson (J. W. H.). A Glossary of the principal Chinese expressions occuring in postal Documents, VI, 449-450.

Fergusson (James), I, 61, 62; II, 84; VII, 405; XIX, v, 42, 49, 57, n. 1.

Ferrand (Gabriel). Passage du Tārīh de Ya'kūbī sur les rois de la Chine, XX, IV, 226. — Cf. XVIII, VI, 6, n. 3, 7, 8, 11, 18.

Ferreyra (P. Manoel), X, 428, n.

Fêtes. — civiles et religieuses du Cambodge, XII, 1x, 28, 184-186; v. LECLÈRE (Adh.), l, 48, 208-243; lV,

120-130; XVII, vi, 1-3. — et chansons anciennes de la Chine, v. *Granet*, XIX, v, 65-75. — kò, v. Dauffès, VI, 332-333. — tăi, v. Bonifacy, XV, III, 17-23; SILVESTRE, XVIII, IV, 42-52.

Feutrier (E.), XIX, v, 101; XX, 1v, 196, 202.

Finot (Louis). L'archéologie en Indochine, V, 483-488. - Auguste Barth, XVI, v, 108-111. - Le Général de Beylie, X, 661-663. - Charles Carpeaux, IV, 537. - Palmyr Cordier, XIV, 1x, 99. -Les dates de l'inscription de Nagara Jum, XVI, 111, 23-27. — Deux nouvelles inscriptions indochinoises. I, L'inscription de Chiêm-son, XVIII, x, 13-14. II, L'inscription de Kompong Rusei, XVIII, x, 15-16 et pl. 1. - Les études indochinoises, VIII, 221-233. - Ex-voto du That Luong de Vieng-chan (Laos), III, 660-663. — J. F. Fleet, XVII, vi, 59. - G E. Gerini, XIV, 1x, 97-98. -Edouard Huber, XIV, 1, 1-8. - Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam, I, 27-33; cf. 1, 73-74, 148. -H. Kern, XVII, v., 59-60. - E. Leroux, XVII, vi, 60. - Liste des manuscrits khmèrs de l'Eçole française d'Extrême-Orient, II, 387-400. - Notes d'épigraphie. I, Deux nouvelles inscriptions de Bhadravarman Ier, roi de Champa, II, 185-191 et pl. 1-3. II, L'inscription sanskrite de Sày-fông, III, 18-33, 369; XV, 11 108, 185-186. III, Stèle de Çambhuvarman à Mi-son, III, 206-211. IV, Inscription de Thma Krê (Cambodge), III, 212-213. V, Panduranga, III, 630-648; cf. V, 381; VIII, 287; PELLIOT, III, 649-654. VI, Inscriptions du Quangnam, IV, 83-115; cf. IV, 201, 205; XI, 12, 268, 295, 29", n. 2; BARTH, IV, 116-119. VII, L'inscription de Prah Khan, IV, 672-675 VIII, Inscription de Práh That Kvan Pir, IV, 675-676. IX, Les plateaux du Nui Cam, IV, 676-678. X, Le rasung batau de Ban Metruot, IV, 678-679. XI, Les inscriptions de Mi-son, IV,

897-977; cf. V, 169-176, 368, 377; XI, 265, 392; XII, VIII, 15; XV, 11, 50-51. XII, Nouvelles inscriptions de Po Klaun Garai, IX, 205-209; cf. XII, viii, 16. XIII, L'inscription de Ban That, XII, 11, 1-28; cf. XIV, 1x, 53. XIV, Les inscriptions du Musée de Hanoi, XV, 11, 1-38 et pl. 1-6. XV, Les inscriptions de Java Parameçvaravarman I, roi du Champa, XV, 11, 39-52 et pl. 7. XVI, L'inscription de Sdok kak thom, XV, 11, 53-106; cf. XVIII, vi, 26, n. 3. XVII, Piédroit de Vat Phu, XV, 11, 107 et pl. 8; cf XVIII, 1x, 1. XVIII, Note additionnelle sur l'édit des hôpitaux, XV, 11, 108-111. XIX, Une nouvelle inscription de Prakaçadharma, XV, 11, 112. XX, L'épigraphie indochinoise, XV, 11, 113-135 Bibliographie, XV, 11, 137-172. Supplément à l'Inventaire des inscriptions de M. George Cœdès, XV, 11, 173-180. Listes dynastiques I, Roi, du Champa, XV, 11, 181-183. II, Rois du Cambodge, XV, 11, 183-184. Errata et addenda, XV, 11, 185-192. Index, XV, 11, 193-210. Cf. XVIII, x, 13-16; XX, IV, 6-7. — Notre transcription du cambodgien, II, 1-15; cf. VIII, 249-252; XII, 1x, 156. - Prosper Odend'hal, IV, 529-537; cf. IX, 408. - Les origines de la colonisation indienne en Indochine, XII, viii, 1-4. - Les papiers de Landes, III, 657-660. - Phnom Bàsët, III, 63-70; cf. XIII, 1, 11. - Rapport sur les travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1, 69-76, 383-386; II, 114-120; III, 539-547; XIV, 1X, 101-106; XV, IV, 89-91; XVI, V, 121-125; XVII, vi, 61-64. - [Rapport sur les travaux du XV' Congrès des Orientalistes], VIII, 609-612. — Recherches sur la littérature laotienne. Avant propos, XVII, v, 1-4. Introduction. I, Luang Prabang et ses p godes, XVII, v, 5-9 et pl 10-12. II, L'écriture thai, XVII, v, 10-29, 35-39 et pl. 1-8. III, Notions de chronologie, XVII, v, 30-34. Littérature laotienne. I, Textes canoniques, XVII, v, 41-52. II,

Parittam, XVII, v, 53-60 III, Grammaire, métrique, lexicographie, XVII, v, 61-63. IV, Littérature religieuse extracanonique, XVII, v, 64-83. V, Contes, XVII, v, 84-115. VI, Romans en vers, XVII, v, 116-130. VII, Romans en prose, XVII, v, 131-135. VIII, Çästras, XVII, v. 136-148 et pl. q. IX, Textes historiques et légendaires, XVII, v, 149-154. X, Traditions laotiennes, XVII, v, 155-174. Liste générale des manuscrits laotiens, XVII, v, 175-218. Cf. XVIII, 11, 33 .-- La religion des Chams d'après les monuments, I, 12-13, 73-74. I, Culte de Brahmà, I, 13. II, Civaïsme, I, 13-17. III, Vișnuïsme, I, 18-22. IV, Cultes associés, I, 22. V, Buddhisme, I, 22-26, Cf. I, 390. -- F. J. Schmidt, IV, 1147. — Le tricula inscrit de Práh Vihàr Thom, XX, IV, 6-7 et pl. 1. - Vat Phou, II, 241-245; cf. XIII, 1, 53; XIV, 11, 1 sqq. - Comptes rendus, 1, 34-42, 47-57, 143, 259-260, 276, 370-371; 11, 85-88, 198, 200-202, 203-209, 218-222, 294-298, 404, 405; 111, 86-90, 91, 92-97, 133-134, 328-339, 473-477, 676-677, 680-684; IV, 441-446, 457-461, 462-467, 468, 469-473, 756-759, 1089-1091; V, 421-422; VII, 145-146, 384-386, 401-402; VIII, 579-580; IX, 587-588, 808; XIV, 1x, 7-8, 57-59; XVI, v, 1-24, 28-45, 82-88; XVII, vi, 1-3, 5-15, 33; XX, IV, 67-72, 121-123, 138-149. — Allocution prononcée à l'inhumation des restes de Jean Commaille, XX, IV. 221-222. Annotation des Mémoires de TCHEOU TA-KOUAN, II, 125, 135 sqq., n ; cf. XVIII, 1x, 4-6. Sur les inscriptions trouvées à Ankor par J. Commaille, XII, 1x, 186-187. --- Les bas-reliefs de Bapuon, X, 644. Buddhism in Indo-China, IX, 812. Deux bas-reliefs d'Angkor-Vat, XIII, II, 24-25. Fragment du Katantra provenant de Koutcha, XI, 459-460 Fragments du Vinaya sanskrit, XI, 461. Inscriptions du Siam et de la Péninsule malaise (Mission Lunet de Lajonquière, X, 644; cf. XVIII, vi, 2. Instruction pour les collaborateurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 140, 283 Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam, par - et E. Lunet de Lajonquière, I, 148; cf. I, 27-33. La Marche à la lumière, poème de Çāntideva, traduit par -, XX, IV, 177. [Notice archéologique sur le Bayon d'Angkor Thom, XIV, IX, 58-59. Un nouveau document sur le bouddhisme birman. XII. 1x, 30; cf. XI, 434-435; XII, viii, 20, n. 4. Le Prātimokṣasūtra des Sarvāstivādins, texte sanskrit par -, avec la version chinoise de Kumārajīva traduite en français par Edouard Huber, XIII, vii, 82. Rāstrapālapariprecha, sūtra du Mahāyāna, II, 87. Sur quelques traditions indochinoises, XI, 459; cf. XI, 391; XII, 1x, 182 (recension). - Nommé directeur de l'Ecole, I, 68; IV, 524, 778; XIII, vii, 85, 115, 119; XIV, 1x, 85; XVIII, x, 45, 77; XX, IV, 181, 184, 236, 237; chevalier de la Légion d'Honneur, III, 361. Chargé de représenter l'Ecole en France, V, 238, 251; VI, 489-490; XIX, v, 87; au Congrès des Orientalistes de Copenhague, VIII, 304, 588, 627. Chargé du cours d'histoire et de philologie indochinoises au Collège de France, VII, 462; VIII, 284, 328, 627; XIX, v, 87. Missions à Java, I, 44, 72-73; en Inde, IV, 804, 1142; en Indochine, I, 44, 73-74; II, 114-115; IV, 804, 1142; V, 242-243; XIV, 1x, 85, 92, 93, 96, 101, 105: en Europe, I, 159, 408; II, 106, 435, 437. - Cf. II, 46, n. 2, 433; IV, 385, n., 398, n. 1, 687, 690, n. 5, 722, n., 739, 742, n. 1, 748, n., 805, n. 1, 1134; V, 326, 510; VI, 48, n. 3, 291, n. 2, 344, 351; VII, 315, 318, 462; VIII, 308, 316-321 passim, 327, 610; IX, 621, 837; X, 695, 734, 736, 739, 741; XI, 269, 479; XIII, vii, 8; XIV, viii, 69; ix, 92; XV, 11, 165-166; 1v, 65, 89; XVI, v, 89, 121, 122; XVII, 111, 84, n. 2; v1, 35, 61; XVIII, 1x, 3; x, 45, 78, 79; XIX, v, 89, 90, 91, 136, 137, 139, 140; XX, IV, 181, 184, 237.

Fleet (John Faithfull). A hitherto unrecognised Kushan King, III, 337; cf. III, 744. Notes on Indian History and Geography, I, 402; II, 87. The present position of Indian historical Research, I, 274-275. The question of Kanishka, XIII, VII, 20-21. Spurious Indian Records, I, 402 Tagara, Têr, I, 400. The 256 Nights of Aśoka, XI, 462. — Nécrologie, XVII, VI, 59. — Cf. I, 53; III, 334-335, 337, 369; IV, 2, 459; V, 210; VI, 70, n. 4, 445; VIII, 610; XII, 1x, 39.

Fleuve Bleu, v. Yang-tseu kiang.

Fleuve Rouge. Le — ou fleuve Phúlurong, XVI, 1, 33-34. Les Thăi du bassin du —, V, 200-207; VI, 349

Florenz (Karl). Geschichte der japanischen Litteratur, IV, 775; VII, 129, 134, n. 1, 393-400; cf. VIII, 277; XI, 226, 230; XII, v, 46. Japanische Mythologie. Nihongi «Zeitalter der Götter». II, 410-413; cf. IV, 608. Neue Bewegungen zur japanischen Schriftreform, III, 352-355. — Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148; VI, 488.— Cf. II, 310; III, 588, n. 7, 592; IV, 588, n. 5, 616; VI, 434, 441; VII, 136; IX, 176; XI, 238.

Fo-cha-fou, III, 419. Cf. Po-lou-cha.

Fo-che (== Vijaya, Çrīvijaya), IV, 197, 202-203, 206-207, 209, 264-265, 293, 320-348; XIV, IX, 32, n. 1; XVIII, vi, 23, 24.

Fo chouo ta cheng fang teng yao houei king, XI, 440.

Fo chouo ta tch'eng wou leang cheou tsong yao [t'o-lo-ni] king, XI, 182-183.

Fo chouo t'ai tseu jouei ying pen k'i king, X, 105, 106.

Fo chouo tcheou mei king, XI, 184-185.

Fo chouo Ts'eu-che p'ou-sa. — che yuan t'o-lo-ni king, XI, 441. — t'o-lo-ni, XI, 441.

Fo kouo ki, v. Fa-hien, I, 328 sqq. passim; IV, 1140.

Fo ming king, XI, 175, 178, 181-182, 183, 188.

Fo pen hing king, XVIII, 11, 19, 28, 31.

Fo pen hing tsi king, IV, 573-579;

XVIII, 11, 7, n. 1, 15-19, 29, 34; XX, 1V, 167, n. 1, 168.

Fo-tsi. Mont — (Phật-tích), X, 571. Fo tsou li tai t'ong ts'ai, X, 125, 127. Fo tsou t'ong ki, III, 306-315, 319-328, 381-429 passim, 669, n. 5 et 7, 671; IV, 437; VI, 380, 386, n. 2, 412; VIII, 517, 518; IX, 595, 596, 796-805 passim; X, 125, 225, 229, 631; XVIII, 11, 35.

Fo-ts'ouen (= Pursat), II, 138, n. 9, 139; XVIII, 1x, 4-5.

Folklore. Le — et la science des religions, v. Marillier, I, 273. — V. Ainu, Annam, Birmanie, Cambodge, Čampa, Chine, Corée, Inde, Japon, Java, Laos, Lolo, Man, Mélusine, Siam, Tonkin.

Fong chan. Tombes anciennes du -, XIV, VIII, 38.

Fong che wen kien ki, v. Fong Yen, IX, 442; cf. XII, IX, 75, n. 2.

Fong chouei, XI, 210; XX, 111, 5-10. Fong-houang, IV, 1130; VI, 418-419; XX, 1V, 172.

Fong K'ouo. Lao tseu tche kouei, IX, 446-450.

Fong tcheou, IV, 364, n. 4; v. Maspero (H.), X, 568, n. 3, 665. Arrondissement de Kia-ning, X, 666-667. Arrondissement de Tch'eng-houa, X, 667. Arrondissement de Sin-tch'ang, X, 667-668. Arrondissement de Song-chan, X, 668. Arrondissement de Tchou-lou, X, 668. Recensement, X, 681.

Fong Yen. Fong che wen kien ki, IX, 442; cf. XII, 1x, 75, n. 2.

Fontainieu (G. de Barrigue de). Nommé membre de l'Ecole, II, 106, 120. Mission dans l'Inde, II, 121, 223, 417.— Cf. III, 543; VIII, 309.

Fontanier (Henri). Une mission chinoise en Annam (1840-1841). Publié par Henri Cordier, III, 472-473. Forbes (C. J. F. S.), VII, 217, 220. Forçanz (de), XII, VII, 39, 46, 47, 54, 61.

Forchhammer (Emmanuel), I, 35; III, 676; IV, 292, n. 5; V, 147, n. 1; IX, 634; XII, VIII, 19-20; XV, II, 130.

Forke (Alfred). Lun-heng. Philosophical Essays of Wang Ch'ung. Translated from the chinese and annotated, IX, 377-379; cf. 1, 52; VIII, 610; IX, 440-441, 595, n. 2. Mu Wang und die Königin von Saba, IV, 1127-1131; V, 474; VI, 417-421; IX, 243, n. 3. Yamen und Presse. Handbuch der neuchinesischen Schriftsprache, XI, 214-215.

Formose. Bibliographie, v. Cordier (H.), X, 419. Ethnographie, v. Lange, III, 351; Torii, X, 646. Histoire, VIII, 282; XII, 1x, 147. Plantes de —, v. Kawakami, X, 646.

Forsans (de), v. Forçanz (de).

Fort (J.). Notes sur les Nguồn et les Sác du Sông Gianh, V, 355, n. 1, 360, n. 1.

Fou ta tsang king, XI, 346-347, 365, 367, n.

Fou fa tsang yin yuan tchouan, XI, 344-348, 366, n., 370, n. 2, 384.

Fou-hio, XIV, VIII, 32-33.

Fou-kia-lo (ou Fou-kie-lo-wei = Puṣ-karavatī), III, 439, n. 4.

Fou-kien. Dialecte du —, XX, 11, 69-70. Wou ying tien tsiu tchen pan ts'ong chou du —, IX, 451, n. 4.

Fou-lin, III, 100; VIII, 611.

Fou-nan, II, 77, 79; III, 430; IV, 230. VIII, 222-223, 303; XII, vIII, 3; XVIII, IX, 2, 3; v. PELLIOT, II, 123, 124, 217; III, 248-303, 671-672; IV, 385-412; IX, 159-160.

Fou Pi, IX, 239, n. 1, 242. Cf. Sie Ying.

Fou-sang, III, 228, n. 4.

Fou Tcheng, IX, 239, n. 1. Cf. Sie Ying.

Fou Yi, III, 99; X, 98, 105, 115, 121, 123.

Fou Yun-long, II, 340.

FOUCHER (Alfred). Le buddha inachevé de Bôrô-Budur III, 78-80; cf. XX, IV, 145. Notes d'archéologie bouddhique. I, Le stupa de Boro-Budur, IX, 1-8, 831. II, Les bas-reliefs de Boro-Budur (mur principal de la première galerie), IX, 0-43,831. III, L'iconographie bouddhique à Java. Boro-Budur, IX, 43-45. Le Candi-Mendut, IX, 45-47, 831. Le Musée de Batavia, IX, 48-50. Cf XIII, vii, 23; XIV, 1, 16. Notes sur la géographie ancienne du Gandhâra (Commentaire à un chapitre de Hiuen-tsang), I, 322-327. I, Purusapura, I, 327-333. II, Puşkaràvatî, I, 334-340. III, De Puskaràvatí à Po-lou-cha, I, 341-347. IV, Po-lou-cha, I, 347-359. V, De Po-lou-cha à Udabhânda, I, 359-369. Carte archéologique du Gandhâra et de l'Udyana méridional, I, après p. 368. Cf. 1, 34; III, 379-429 passim; IV, 684; VII, 207; IX, 622; XVII, 111, 66. Rapport sur la situation et les travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient, II, 433-442; V, 489-492; VI, 489-492. Rapport sur les travaux du Congrès international des Orientalistes de Hambourg, II, 424-432. Sur un attribut de Kuvera, III, 655-657; cf. III, 161-162. [Sur les pagodes et musées de Bangkok], II, 227-229. - Comptes rendus, I, 143-145, 151-154, 155-157, 261-263, 269-271, 273-276, 280-281, 374-377, 398-403; II, 74-75, 86, 87,94; III, 677-680; V, 207-211; VI, 351-352, 355-356, 442-444. - Note iconographique sur une pierre sculptée provenant du défilé de Long-men, V, 410-411. — L'Art grécobouddhique du Gandhâra, V, 237; XIX, v, 141; cf. II, 106; V, 417-418, 422; IX, 525, 528; XI, 433 Conférence sur les ruines d'Ankor, VIII, 303-304. Les bas-reliefs du stūpa de Sikri (Gandhāra), IV, 461-462; cf. IX, 525-527. Les débuts de l'art bouddhique, XI, 231. Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde, V, 236; cf. I, 273; III, 161; XVIII, vi, 4; XX, iv, 126, 134. Le grand

miracle du Buddha à Çrâvastî, IX, 398; cf. XX, IV, 144. Trad.: H. Oldenberg, Le Bouddha, III, 95 (recension). -- Nommé directeur p. i. de l'Ecole, I, 58, 79; II, 118; IV, 524; directeur-adjoint, II, 223, 234; directeur titulaire, IV, 490, 1142, 1148; V, 238; VII, 407; président du Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène en Indochine, VI, 452,... 488; professeur de sanskrit à l'Université de Paris, VII, 407 Missions en Indochine, II, 121, 227-229, 437; à Java et en France, VII, 150, 211. Chargé de représenter l'Ecole en France, III, 361, 378. Couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, II, 106 - Cf. 1, 58, 151; II, 223; III, 539, 541; IV, 443, 549, n., 685; V, 456, 510; VI, 19, n. 2; VII, 207, 463; VIII, 322, 327, 489-500 passim; IX, 621, 838; X, 644, 735, 739; XIII, vII, 22; XV, II, I; XVII, III, 2; VI, 12; XX, IV, 145.

Fouquet (le P.). Catalogue des livres chinois apportés de la Chine par —, III, 356.

Fourestier. Sur la transcription du cambodgien, II, 13-15.

Fournereau (Lucien). Les ruines d'Angkor. Les ruines khmères, XIX, 1, 4, n. Le Siam ancien, IV, 223, n. 5, 245, n. 2, 261; VII, 320, 405; VIII, 589; XV, II, 128, 166-167; XVI, III, 2. — Cf II, 141, n. 3, 228; V, 244, 470, 484.

France (Anatole) tampen kessaku shu, v. Wakatsuki, X, 647.

France. Chronique, I, 58; II, 106, 241, 312, 415-416; III, 138, 361, 525, 767; IV, 523-527; VII, 209-210; VIII, 303-304; IX, 621-622; X, 272-281, 455-456, 655-660; XIX, v, 135; XX, 1V, 222-228. Accord franco-japonais, VII, 196-197. Anecdotes sur les gloires de la —, v. Lê-văn-Thom, IX, 812-813 Bình-29ên, lectures françaises, v. Dufresne, XVIII, x, 22-23. Biographie des Français d'Indochine, v. Brébion, X, 618-619. Bulletin de l'Association amicale franco-chi-

noise, X, 442. Bulletin du Comité de l'Asie · française, I, 383. Catalogue raisonné de la librairie française, X, 420-421. Les Français au Tonkin, X, 199, n. 1; v. Dupuis, X, 619-623; au Sseu-tch'ouan et et au Yun-nan, VIII, 295-296. Français et Alliés au Pe-tchi-li, v. Frey, III, 722. Français et Annamites, VII, 167-171. ' Information française, v. Nam Phong, XIX, v, 29-35. La littérature française dans l'Inde, VI, 469; au Japon, V, 501-502; - VIII, 296. Métis franco-tonkinois, v. Bonifacy, XI, 459. Missions archéologiques trançaises en Orient, v. Omont, III, 356. Missions scientifiques françaises en Extrême-Orient, v. Saint-Arroman, X, 418. Mission permanente indochinoise en -, VII, 154-166. Politique trançaise en Indochine, VII, 155-166; VIII, 232-233; v. Diguet, VII, 378-380; Harmand, VII, 148. Société française des fouilles archéologiques, IV, 526-527; V, 238.

Francke (A. H.). The Ladakhi prebuddhist marriage ritual, I, 275. — Cf. V, 471; VI, 446.

François-Xavier (Saint) au Japon, V, 497; XII, IX, 136-137; v. *Ilaas*, III, 491-512.

Franke (Otto). Beschreibung des Jehol-Gebietes in der Provinz Chihli, III, 1715-718. Eine chinesische Tempelinschrift aus Idikutşahri bei Turfan (Turki tan), IX, 164-166; cf. IX, 383, n. 1, 577. Kaschgar und die Kharosthi, von - und R. Pischel, III, 339-341, 479-480; cf. IV, 543. Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum Verständnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-Vorgänge im fernen Osten. Mit einem Anhange: Die sinologischen Studien in Deutschland, XI, 436-439. Die wichtigsten chinesischen Reformschriften vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts, III, 718-720. Zur Frage der Einführung des Buddhismus in China, X, 629-636. — Sur une note de ses « Rechtsverhältnisse am Grundeigentum in China », III, 481; IV, 540-541. - Cf. II, 429; VI, 366, n. 2, 375, n. 1, 392, n. 3, 410, 449; XII, 1x, 39-40

Franke (R. Otto). Die Suttanipātagāthās mit ihren Parallelen, XII, 1x, 45. Die Verknüpfung der Dīgha-nikāya-Suttas untereinander, XIII, vii, 19. — Cf. II, 425; III, 743.

Frankfurter (Otto). The Attitudes of the Buddha, XIII, vII, 8. — Nommé correspondant de l'Ecole, X, 445, 459, 741. — Cf. V, 420; IX, 585, n. I, 609; X, 191, n. I; XII, IX, 29; XIV, III, I; XVI, III, 6.

Frey (Henri). L'armée chinoise, III, 722. Au Pé-tchi-li: Français et Alliés (1900-1901), III, 722.

Friquegnon (L C<sup>ol</sup>). Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, V, 239. — Cf. VII, 409; IX, 178; X, 444.

Fromage (Léon). Compte rendu, V, 420-421. — Nommé membre de l'Ecole, V, 478, 514; VIII, 309. Rentré en France, VI, 451, 489, 490.

Fudoki, IV, 607-608, 609.

Fujii (Oloo). Gengo dai-jiten, X, 642-643. — Cf. X, 731.

Fujii (Sensho). Bukkyo jirin, XIII, vii, 62-65. Genson Nihon Daizōkyō kwanji-mokuroku, II, 350-351; III, 37, n. 4.

Fujioka (Sakutaro). Kokubungakushi kōwa, VIII, 277-278. — Nécrologie, X, 270-271. — Cf. VII, 309

Fujishima (Ryauon), I, 151, 152, 273, 288; IIi, 38-39, 41, n. 1, 755; IV, 753.

Fujita (Toyohachi). Houei-tch'ao wang wou Tien-tchou kouo tchouan ts'an-kiuan, par — et Lo Tchen-yu, XII, IX, 101-103.

Fujiwara, I, 379; III, 567, n. 1 et 2, 572, 586, n. 2, 588; X, 712-723, 731; XI, 114-116.

Fukakusa, XIII, 1v, 3 sqq.

Fukuda (Yoshinosuke). Shiragi shi, XIII, vii, 71.

Fukui (Kyūzō). Nihon bumpō shi, VIII, 281.

Fukuzawa (Yūkichi), v *Miyamori*, II, 299-301; cf. III, 376, 517.

Funabashi (Suisai), XI, 349, 371.

Gà-ri. Le con — ou poule sauvage dans les croyances populaires du Nguôn-son, 1, 196.

Gagaku (musique classique japonaise), v. Leroux (Ch.), X, 639-641.

Gaide (L.-J.). Compte rendu, VI, 348-350. — Cf. II, 117-118; X, 237, n. 5; XVII, v, 21, n 2; XIX, v, 8, n. 1.

Gaillard (Louis). Nankin d'alors et d'aujourd'hui, III, 481-486. Nankin port ouvert, II, 88-89.

Gajasimha čam, XIX, III, 33, 88; v, 11. Gajauń et Halok, v. Durand, XII, 11, 1-35.

Gaku, v. Gramatzky, III, 351.

Gallenkamp (M.). Dravidische Volkspoesie, II, 404.

Gallois (L.). Atlas général de l'Indochine française, v. Chabert (de), IX, 370-375.

Galvano (Antonio), III, 497, 498, 499, 500.

Gan (foie), XV, 1, 52-53.

Gân (nerfs et veines), XV, 1, 10.

Gandhära. Art du —, I, 155-157, 400, 415; II, 212; V, 210, 216, 417, 495; VI, 485; VII, 207; X, 277; XI, 1, 433-434; XII, 1X, 44, 52; XVII, vI, 25; XIX, v, 58, 61; v. Foucher, IV, 461-462; V, 237; XIX, v, 141; Oldenburg (d'), I, 280-281; Stratton, IV, 680 sqq.; Vogel, III, 149-163; V, 417-418; VIII, 487-490; IX, 523-527. Géographie ancienne du —, IV, 78, 157-158; V, 259, 265, 453-454; v. Chavannes, III, 379-429; Foucher, I, 34, 322-369; cf. IX, 622.

Ganeça. -- čam, I, 16-17, 22; IV, 874, 880-881; XI, 285-286; XV, 11, 17; XVI, v, 53-55; XIX, 111, 20-22; v, 62. -- cambodgien, XII, 111, 8-9. -- indien et javanais, XIX, v, 62

Gangárāja, IV, 900, 918, 922; XV, 11, 181. — vamça, XV, 11, 126.

Gangeçvara, IV, 900, 929.

Gangoly (Ordhendra Coomar). Rupam. A Journal of Oriental art, chiefly Indian. Edited by —, XX, IV, 131-135. South Indian Bronzes. A Historical Survey of South Indian Sculpture with iconographical notes based on original sources, XV, IV, 15-20; XX, IV, 127.

Gánh (porter à la palanche), XV, 1, 13. Ganthabharana, XV, 111, 41.

Garbe (Richard). Sâmkhya und Yoga, 1, 396. — Cf. IV, 1, 25, n. 1, 26, n. 3, 28, 35, 52, 57.

Garde(J.). L'écrit et l'oral aux examens d'annamite, par — et  $Nguy\tilde{e}n$ - $Ta\delta$ , XII, 1x, 26.

Gariod (Ch.). Une journée de fouilles à Trwong-xá, XI, 199-201. — Cf. II, 417; XI, 243, 245, 416, 478, 480.

Garnier (A.). Discours prononce à l'inauguration du monument d'Odend'hal, IX, 408-409.

Garnier (Francis), II, 127, 241, 242; III, 249, 470, 471, 472; IV, 186, 245, n. 1, 395, 769; V, 325, 327, 484; VI, 493; VIII, 227-228, 279-280; X, 240, n. 1, 241, n. 3, 410, n. 2, 621, 738; XIII, II, 2, 5, n. 3, 11, n. 1; XIV, 1x, 44, 53-54; XV, II, 114; XVIII, 1x, 16; x, 17; XX, 1v, 96, n. 1.

Garuda, II, 244; XIII, II, pl. 14; XVI, v, 49; XVII, III, 52, n. 3, 56, 57; v. Maitra, XX, IV, 132-133. — čam, I, 20-22; XIX, III, 48-49, 90-92. — cambodgien, XII, III, 9-10, 45; XIII, III, 29-30 et pl. 29, 30, 34; XIV, II, pl. 13. — et les tortues, conte laotien, XVII, v, 94.

Garyāk (= Pàlhàl), XIII, v1, 28; XV, 11, 164, 165.

Gâthā Archaïsme des —, v. Meillet, XX, Iv, 224. — du canon pāli, I, 397; XII, Ix, 35; v. Franke (R. O.), XII, Ix, 45.

Gaubil (Antoine). Mémoire historique sur le Tong-king, XII, 1x, 23. Notice historique sur la Cochinchine, XII, 1x, 23. — Cf. IV, 186-187, 761; XIV, 1x, 9; XX, 1v, 97.

Gaudapāda, v. Takakusu, IV, 2-3.

Gauthiot (Robert). A propos de la datation en sogdien, XII, 1x, 154. A propos des dix premiers noms de nombre en sogdien bouddhique, XI, 234. Fragment final de la Nīlakaṇṭhadhāraṇī en brāhmī et en transcription sogdienne, v. La Vallée Poussin, XII, 1x, 154. Une version sogdienne du Vessantarajātaka publiée en transcription et avec traduction, XII, 1x, 154. — Cf. XI, 460, 461; XII, 1x, 63, 150; XX, 11, 47.

Gautier (E.-F.). Les Hovas sont-ils des Malais ? 1, 47.

Gaya Çraddha, v. O'Malley, III, 339. Gayawals, v. O'Malley, III, 339.

Geibun, X, 731-732; XI, 236-237, 465.

Geiger (Wilhelm). Etymological Vocabulary of the māldivian language, II, 405. Litteratur und Sprache der Singhalasen, I, 374. The Mahāvaṃsa, translated by—and Mrs. M. H. Bode, XIII, vII, 17-18. Māldivische Studien. Beiträge zur Grammatik der māldivischen Sprache, II, 208-209. — Cf. III, 743; IV, 489.

Gembun-itchi-kwai, III, 352, 355. Gemmyō, III, 591-593, 515; IV, 596, 599, 607.

Gempei seisui ki, XII, v, 4-9, 46-63; XIII, vii, 61; XVI, 111, 54.

Gempin, XX, 1, 7 sqq.

Génibrel (J. F. M.), VIII, 93, n. 3, 314. Génies. — des Reungao, v. Kemlin, X, 519 sqq.; XVII, 1v, 27 sqq. — du temple de Thè-lôc, v. Bonifacy, X, 683-694. — thériomorphes au Tonkin, v. Bonifacy, X, 393-401; XIV, v, 19-27; XVIII, v, 1-50.

Genshō, III, 534, 595; IV, 599.

Géographie. Bibliographie géographique annuelle, v. Raveneau, X, 420. Bulletin de — historique, I, 49, 271; IV, 488. Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine, X, 413. Revue japonaise de —, v. Shigaku zasshi, III, 524, 532, 574;

IV, 775-776; IX, 178-179; X, 270; cf. IX, 829-830. Societé de — de Rochefort, X, 411, n. 1. Societé russe de —, v. Cahen, II, 290-291. — V. Asie centrale, Chine, Corée, Inde, Indochine, Insulinde, Japon, Perse.

Gerini (Girolamo-Emilio). Catalogue d'une collection de monnaies anciennes et modernes et de médailles du Siam... exposée par Mme Da Costa, III, 363. The first International Congress of Far Eastern Studies, III, 752-754. Historical Retrospect of Junkceylon Island, V, 421. On Siamese Proverbs and Idiomatic Expressions, V, 420-421. Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia (Further India and Indo-malay Peninsula), X, 422-423; cf. XVIII, x, 9, n. 2. Ti-ma-sa, XIV, 1x, 66. - Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148; VI, 488; X, 284. — Nécrologie, XIV, 1x, 97-98. - Cf. I, 35; III, 544; IV, 210, n. 1, 228, n. 3, 229, n. 4, 234, 235, n. 1, 256, n.; V, 235, 242, 471; VIII, 231, 610; X, 695; XVIII, vi, 7, 11, 13, 14, n. 6, 15, 16, 26, 33; \$, 10.

Germain (Robert), XIX, v, 88, 139, 140; XX, 1v, 184, 237.

Gervais-Courtellemont. L'Empire colonial de la France: l'Indo-Chine, II, 195. Voyage au Yunnan, traduit en chinois, VIII, 295. — Cf. IV, 1137; X, 241, n. 3 et 4, 242, n. 3.

Gesshō, VIII, 257, n. 2.

Getty (Alice). The Gods of northern buddhism, their history, iconography and progressive evolution through the northern buddhist countries, with a general introduction on buddhism translated from the french of J. Deniker, XV, 1V, 21.—Cf. XIX, v, 136.

Ghiliaks, III, 128; v. Weinstein, II,

Ghoșila, VI, 17-18.

Gia-long, I, 282; IV, 637; V, 141-142; VII, 354; VIII, 248; X, 440, n. 1; XIV, VII, 10-11, 40-43; XX, IV, 87, 95. Documents sur l'époque de —, v. CADIÈRE, XII, vII, 1-82; cf. VI, 448. Géographie de —, v. Nhât thông dư địa chí, IV, 618, 650; X, 543; XX, IV, 83, n. 1. Guerres de —, III, 164-205 passim; VI, 243-253.

Gia-ninh, X, 666-667.

Gia-thái, V, 113.

Giam-biêu. Ruines čames de —, v Odend'hal, II, 105. Sculptures čames de —, v. Parmentier, XIX, v, 7-10.

Giao châu, v. Maspero (H.), X, 551-584, 681; XVI, 1, 28.

Giao-chi, III, 234; IV, 134-136, 364, n. 2; V, 80, 92; X, 100, n. 3, 551-555, 563-565. Faïences dites de —, XVI, v, 96 et pl. 4.

Giao-long, v. Bonifacy, X, 393-401; XIV, V, 19-22, 26-27; XVIII, v, 10-13, 18-20, 22-25; cf. XVIII, vii, 32.

Giles (Herbert Allen). Adversaria sinica, VI, 416-421; IX, 593-600. An Introduction to the history of Chinese pictorial art, V, 475; IX, 462, n. — Cf. III, 100, n. 3, 120, 304, 315-316, 477, 478; V, 220; VI, 396, 397, 398, n. 1, 405, 411, n. 1; VIII, 577; IX, 462, n.

Giles (Lionel). An Alphabetical Index to the Chinese Encyclopædia Ch'in ting ku chin t'u shu chi ch'èng, XI, 439. Sun Tzŭ on the Art of War, the oldest military treatise in the world, translated by —, X, 709-710. — Cf. XIII, VII, 27-28.

Gillet. Son tambour de bronze, III, 357; XVIII, 1, 11, 13.

Giornale della Società Asiatica Italiana, 1, 57; III, 135; V, 471.

Giran (Paul). Magie et religion annamites, XIII, vII, 1-5. — Cf. VIII, 582.

Girard (Emmanuel). Compte rendu, V, 458-459. — Nommé stagiaire près l'Ecole, V, 478, 514; VIII, 309; professeur à Long-tcheou, VI, 451, 489, 491, 492.

Giraud (G.). Trad.: C. Bos. Notes sur le district de Long-tcheou et les provinces de Lang-son et de Cao-bang, XII, IX, I 15.

Gire (Pierre). Lettre du 12 janvier 1796 sur les Tây-son, XII, vII, 35-36.

Girnar. Chronique, I, 64. Le 13° édit de Piyadasi à —, v. Senart, I, 51.

Gîtagovinda, v. Jayadeva, IV, 756-758.

Glai Klaun Anock. Inscription de —, III, 633, 637; XV, 11, 8, 45, n. 2, 138.

Glai Lamau. Inscription de —, III, 633, 637; XV, 11, 8.

Glaser (K.). Der indische Student, XII, 1x, 51.

Go-on, XII, 1, 14, n. 1; XVI, v, 67-71; XX, 11, 9 sqq.

Go-Shirakawa no in. Visite de — à l'impératrice Kenrei-monin (Nyōin), XIII, IV, 46-83.

Goblet d'Alviella, v. Alviella (Goblet d').

Goçīrṣa (ou Goçṛṅga-caitya), IV, 556-557; V, 256-260.

Godard. Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440.

Gogul (lang), v. lang —, XVII, 1v, 109-110.

Gohei, III, 127-128; v. Aston, II, 216-217.

Gokhale (G. K.). Conférence sur le problème hindou-musulman, VII, 187-188, 432. — Cf. VI, 464.

Goldziher (I.). Islamisme et parsisme, I, 271.

Gollier (Théophile). Manuel de la langue japonaise. I, Eléments de la grammaire, VI, 424-432.

Goloubew (Victor). Comptes rendus, XX, IV, 124-135, 170-174. — Les Classiques de l'Orient, XX, IV, 177. Quatorze sculptures indiennes de la Collection Paul Mallon, XX, IV, 178 (recension). — Nommé membre de l'Ecole, XX, IV, 183, 184, 243. — Cf. XX, IV, 6-7, 181, 223.

Gondophares, IV, 459.

Gopa, XI, 385, n. 2.

Gopā, V, 259; IX, 21; XVIII, 11, 2 sqq.

. Gopikā, XVIII, 11, 2, 3, 4, 20.

Gosselin (Charles). L'Empire d'Annam, V, 198-199.

Gostani ou gostana (raisin), V, 259-260.

Gosui (cinq signes de décrépitude), XIII, IV, 75, n. 4; XX, I, 17, n. 1. Gosvāmin, III, 43.

Gourdon (Henri). Guide aux ruines d'Angkor, XII, 1x, 27. — Cf. XII, 1x, 28.

Gouvernement général de Corée. Chōsen koseki zufu, XV, 1v, 54-56.

Gouzien (Paul). Manuel françaisanglais-tamoul de conversation à l'usage du médecin, VI, 357.

Government of Madras Epigraphy, recording the Progress Report of the Assistant Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle, XII, 1x, 49; XIII, VII, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31.

Govinda IV. Inscription de —, v. Bhàndarkar (D R.), II, 415-416.

Grahi, v. CŒDÈS, XVIII, vi, 18, 25, 33-36.

Gramatzky (A.). Die Gaku in meinem Hause, III, 351.

Grammont (Maurice). Etudes sur la langue annamite, par — et Lê-quang-Trinh, XI, 459; XII, 1X, 15-17; cf. XIV, v, 33, 36, n. 1. Recherches expérimentales sur la prononciation du cochinchinois, X, 443; cf. XII, 1, 90, n. 1.

Grandidier (A.). Rapport sur les diverses publications relatives à l'Indo-Chine faites à Saigon, X, 411.

Granet (Marcel). Fêtes et chansons anciennes de la Chine, XIX, v, 65-75. — Cf. XV, III, 17.

Grec. Art gréco-bouddhique, v. Gandhāra. Civilisation gréco-bactrienne, v. Blanc, I, 36. Flore de l'Inde d'après les écrivains — s, v. Joret, I, 260; V, 421-422. Influence grecque sur l'ancienne civilisation indienne, v. Vogel, XII, IX, 51-52. Légende du déluge chez les — s, v. Winternitz, II, 222. Textes d'auteurs — s relatifs à l'Extrême-Orient, II, 250-253; v. Cædès, X, 695; Gerini, X, 422-423.

Greeger (C.). Annamitische Tiergeschichten, II, 294.

Greene (D. C.). Remmon Kyô Kwai, III, 129-130.

Grenard (F.), I, 34, 169, 361, n. 2; III, 393, n. 9; IV, 556; V, 493; VI, 371, 449, 484; VII, 207; IX, 386, n. 2; XII, IX, 153.

Grhapati, V, 256-258.

Grierson (George Abraham). An old Kumauni satire, I, 399. Etymologies tokhariennes, XII, 1x, 153. Linguistic Survey of India, vol. IV, Muṇḍā and Dravidian languages, VII, 115-118; cf. XX, 1v, 223-224. Note on the principal Rājasthānī dialects, II, 207. Paiśacī, Piśacas and « Modern Piśaca », XII, 1x, 47. The Piśaca languages of Northwestern India, VII, 119-120. Vracaḍa and Sindhī, II, 207. — Cf. I, 157, 403; II, 426; III, 369; IV, 471, 487; V, 320; VI, 468; VII, 389; VIII, 611; XVII, v, 25; XIX, v, 137.

Griffa (L.). Secrétariat du Gouvernement de la Cochinchine, Bibliothèque. Catalogue méthodique des ouvrages avec table alphabétique des auteurs, X, 413-414.

Griffis (William Elliot). The Japanese Nation in evolution, VIII, 283.

Groeneveldt (W. P.), II, 139, n. 1, 217; IV, 218, n. 6, 225, n. 2, 279 sqq. passim, 727; XX, IV, 145.

Groleau (E. J. H.). Discours prononcé à l'inauguration du monument d'Oden-d'hal, IX, 406-408.

Groneman (J.). De Hindoe-Bouwvallen in de Parambanan Vlakte, I, 147. De Tjandi Båråboedoer op Midden-Java, IV, 476. — Cf. I, 73; IV, 488; IX, 11, 48, 622, n. 1.

Groot (J. J. M. de), v. De Groot (J. J. M.).

Groslier (George). La batellerie cambodgienne du VIIIe au XIIIe siècle de notre ère, XVIII, x, 21. Danseuses cambodgiennes anciennes et modernes, XIV, 1x, 54-57. — Nommé correspondant de l'Ecole, XX, IV, 229. — Cf. XX, IV, 3-6, 222, 242.

GROSSIN (C<sup>1</sup>). Note sur une fouille faite dans l'île de Cùlao-ruà, près de Biên-hoà, II, 282-283. Historique, II, 283. Recherches, II, 283. Folklore, II, 283-284. [Sur les débris d'un mobilier funéraire découverts à Đàm-xuyên], I, 162-163. — Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, 1, 418; II, 440; V, 239.

Grū (= guru), III, 56; VII, 313. Grube (Wilhelm), IV, 66, 67, 262.

Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, v. Bühler, l, 372-374, 391-397.

Grünwedel (Albert). Alterthümer aus der Malakand- und Swat-Gegend. Die Bedeutung der Sculpturen, 1, 155-157. Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902-1903, VI, 442-444. Mythologie du buddhisme au Tibet et en Mongolie, basée sur la collection lamaïque du Prince H. Oukhtomsky, I, 144-145; cf. V, 217, n.2. — Cf. l, 280; III, 152-161; IV, 473, 760; V, 234, 498; VI, 257, 447; VII, 204; VIII, 507, 579, 611; TX, 164, 523, 525, 626; X 656; XI, 1; XII, 1x, 148, 152; XIV, 1, 10; XVI, v, 87.

Gser-hgyur-gyi bstan-bcos bsdus-pa, Rasäyanaçastroddhrtih, III, 617.

Guébriant (M<sup>#</sup> de), VIII, 618 et n. 3; IX, 833-836; XI. 243, 480.

Guelda (F. Eleuterio), X, 428, n. Guérin (A.). Kiao yi tch'ang-t'an. Dialogues chinois, XII, 1x, 125-126.

Guérinot (A.). Essai de bibliographie jaina, VI, 357, 446. Le Jīvaviyāra de Cāntisūri, II, 298. L'Ecole française d'Extrême-Orient, son rôle et son œuvre, VIII, 581. Répertoire d'épigraphie jaina, précédé d'une esquisse de l'histoire du jainisme d'après les inscriptions, VIII, 580; IX, 398.

Guerlach (J.-B.), II, 227; III, 361;

IV, 530, 537; XVII, 1V, 20, n., 34, 39 n., 53, n., 79, n., 82, n.

Guerre russo-japonaise. La — au point de vue continental, v. Ariga, VIII, 586. Origines de la —, III, 534-535; IV, 1140; v. MAITRE (Cl.-E.), IV, 499-522; cf. IV, 783-785; V, 235; XVI, v, 79, 80. Publications japonaises sur la —, IV, 776-777; VIII, 280; v. Peri, V, 476.

Guesdon (Joseph). Dictionnaire cambodgien-français, XV, 1v, 5-8; XX, 1v, 57-66. — Cf. III, 659; VII, 223, n. 3.

Guheçvara, IV, 99, 102, 104-105, 108, 111, 905, 961; XV, 11, 17.

Guichard-Montguers. La région de Kratt et de Chantaboun, XIII, vii, 10. — Sur l'activité archéologique du Siam, VIII, 595-696. Cf. VIII, 591; X, 444.

Guide. An official -- to Eastern Asia. Vol. V, East Indies. XVIII, x, 19-21; cf. Chamberlain et Mason, II, 301; Eberhardt, XV, IV, 1-4; Madrolle, III, 86-88; VII, 111-112; XIII, VII, 6-7, 54. — au Musée de l'Ecole, v. Parmentier, XV, IV, 71. — d'Ankor, v. Commaille, XII, IX, 27; Gourdon, XII, IX, 27; Madrolle, XIII, VII, 6-7. — du Barabudur, v. Groneman, IV, 476. — de Sañchi et de Taxila, v. Marshall, XVIII, x, 24-26.

GUIGNARD (Th.). Note sur une peuplade des montagnes du Quang-bình: les Tắc-cui, XI, 201-203. Langue, XI, 203-204. Costume, XI, 204. Ilabitations, XI, 204. Habitat, XI, 204. Nourriture et animaux domestiques, XI, 204. Aspect physique, XI, 204. Absence de funérailles, XI, 205. — Cf. XII, 1, 6, n. 2, 11, n. 2.

Guimet (Emile), 1, 383; 11, 226, 232; 111, 540; 1V, 1146; VIII, 323, 327. Annales du Musée —, I, 37; 111, 473-474; V, 207-208; VI, 357, 446; X, 627-629; XIV, 1x, 60-66. Sculptures khmères conservées au Musée —, v. Cædès, X, 644.

Gunabhadra, V, 292, 294; XVIII, 11, 12.

Guṇamati, XI, 353-354, 379, 386, 387.

Gunaratnasindhu, XII, 11, 6, 14, 24, 25.

Gunavarman, IV, 274-275, 392, 1137. Gunsho ruiju, III, 572, 575.

Guntupalle. Vestiges bouddhiques de —, XVIII, x, 32-33.

Gupta, I, 388-390; III, 52-53; XVIII, x, 25; XIX, v, 47; v. Smith (V. A.), III, 336; V, 236.

Gurdon (P.R.T.). Açvakrânta near Ganhati, I, 50. The Khasis, VII, 389-390. The origine of the Ahoms, XIV, 1x, 66. Gurjara, v. Bhândârkar (D. R.), III, 336, 337.

Guseo (Marco). Manuale pratico di corrispondenza cinese, XII, 1x, 126.

Gushojin, XX, 1, 98 sqq.

Gützlaff (Ch.), IX, 807, n. 2.

Gylford (William), X, 163, n. 4, 170, n. 3, 171, n. 1, 194, n. 2, 197, n. 1, 198, n. 1, 202, n.

Hà-giang. Dialecte des Thổ blancs et des Man Tà-pan de —, V, 311 sqq. Géographie historique, XX, 1V, 85 et pl. 1-2.

Hà-hái. Légende de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 45. Temple de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 48-50.

Ha-la, v. CHE FAN, VIII, 363.

Hà-mi. L'arbre môc de —, XVIII, vII, 5-6, 34 sqq Butte-obstacle de —, XIX, 11, 63, 71. La con tinh du temple de —, XVIII, vII, 8, 34 sqq. Génie-borne de —, XIX, II, 41-42, 60-61.

Hà-thượng. Le ficus de —, XVIII, vii, 10-11, 39 sqq.

Hà-tièn. Géographie, II, 196; XX, 1v, pl. 3, après p. 86. — tập vịnh, IV, 657.— thập vịnh, XX, 1v, 87, n. 3.

Hà-tinh. Dialecte du —, XII, 1, 2 sqq. Géographie historique, III, 165; XX, 1v, 85 et pl. 1-2.

Hà-trung. Géographie historique, III, 203; VI, 168 sqq. Inscription de —, XI, 298-299; XV, 11, 168. Monuments et souvenirs čams de —, V, 186.

Haan (F. de). Uit oude notarispapieren, I, 55.

Haas (Pfarrer Hans). Geschichte des Christentums in Japan. I, Erste Einführung des Christentums in Japan durch Franz Xavier, III, 491-512. II, Fortschrifte des Christentums unter dem Superiorat des P. Cosmo de Torres, IV, 1136. — Cf. VI, 435, 441; IX, 816.

Haberlandt (M.). Daçakumāracaritam. Die Abenteuer der zehn Prinzen, IV, 467.

Hænisch (E.). Bruchstücke aus der Geschichte Chinas unter der gegenwärtigen Dynastie, XII, 1x, 118-119.

Hagino (Yoriyuki). Kokushi dai-jiten, VIII, 574-575. -- Cf. IX, 595.

Hai-đông chí lược, IV, 658.

Håi-durong. Géographie historique, XX, IV, 85 et pl. 1-2. Légende du giaolong à —, XVIII, v, 28 sqq.

Hai-men (Tchő-kiang), v. MASPERO (H.), XIV, VIII, 51.

Hai-men (Yu-lin tcheou), X, 669, n.

Hai-nan, v. Madrolle, I, 146-147; VII, 439-440.

Hai nei che tcheou ki, IX, 237.

Hai-phòng. Argot des chanteuses de —, V, 74-75. Ligne de — à Yun-nan fou, IV, 770; X, 244; v. Madrolle, XIII, vII, 54; Patris, XIII, vII, 55.

Hải trình chí lược, IV, 658.

Haikai, III, 725-729, 767; VII, 394; XVI, v, 80-81.

Haig (Wolseley) Notes on the Rangārī caste in Barār, II, 208. Notes on the Velamā caste in Barār, II, 208.

Haji (Raja Ali), II, 305.

Hakluyt (Richard), X, 161, 430

Hakuseki (Arai) pour Arai [Hakuseki]. Oritaku shiba noki, translated by G. W. Knox, 111, 729-733.

Halang, X, 538, n. 1; v. LAVALLÉE, I, 299-301.

Halevy (J.). Le berceau de l'écriture kharoștrī, III, 339-341; cf. IV, 543.

Nouvelles considérations sur le cycle turc des douze animaux, VI, 449.

Hall (J. Carey): Japanese Feudal Laws III, The Tokugawa Legislation, XII, 1x, 140.

Hallier (E). Narain der Vergangenheit und Gegenwart, XII, 1x, 138.

Halok et Gajaun, v. Durand, XII, 1V, 1-35.

Hàm-nghi, V, 145, 199; XIV, v11, 15, 39, 64, n.

Hamada (Kōsaku). Higo ni okeru sōshoku aru kofun oyobi yokoana. Ornamented tombs in the province of Higo, by—and Umehara, XVII, vi, 29-32. Nam-Manshū ni okeru kōkogaku-teki kenkyū, XIII, vii, 71-72. Ornamented Tombs in the Island Kiushū, by—, Umehara and Shimada, XIX, v, 84-86. Report on the excavation of a Neolithic Site at Kō in the province of Kawachi, XIX, v, 84-86 Types of the Yayoishiki Pottery, XIX, v, 84-86.—Cf. X, 731; XI, 171 sqq., 237, 465, 470.

Hambourg. Congrès des Orientalistes de —, II, 231, 424-432; III, 752-754; IV, 488.

Hamy (Ed.) Sur Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales par H. Cordier, I, 382-383.

Han. L'Art chinois à l'époque des —, V, 212-213; VIII, 605; IX, 430-431, 468; X, 255; XVII, v1, 25; v. Andrews, XX, 1v, 170-176; Laufer, X, 696-703; XII, 1x, 123; Torii, X, 730; cf. X, 696, n. 1. Le bouddhisme chinois sous les —, v. Maspero (H.), X, 95-130. La cartographie chinoise à l'époque des —, III, 240-241. Histoire des -, v. - chou..., Heou - chou, Heou - ki, - kouan yi, Ts'ien - chou. Miroirs funéraires de l'époque des —, I, 383; II, 211; XIX, v, 101 et pl. 6. Tombeaux et temples funéraires des —, XIV, vIII, 38; v. Sekino, IX, 809-810. Trois généraux chinois de la dynastie des — orientaux, v. Chavannes, VI, 449.

Han Ĉei. Inscription de —, III, 443; IV, 694, 901, n. 2; XV, 11, 116. Sanctuaire de —, XIII, 1, 13.

Han chou che houo tche. Ying T'ang sie pen —, II, 335.

Han fa pen nei tchouan, v. MASPERO (H.), X, 96, 118-120, 123-128, 227-228.

Han kouan kieou yi, v. Wei Hong, II, 335, n. 1; IX, 228, n. 2.

Han kouan yi, v Lieou Pin, IX, 228. Han-lin yuan, IX, 232-233.

Han-mo, III, 392, n 4.

Han-p'an-t'o, III, 398, n. 3, 433, n.; VI, 372, n.

Han tch'eng siang tchou ko tchong wou heou tchouan, v. Tchang Che, IX, 222-223.

Hàn-thái-Dương. Vocabulaire francotonkinois, par — et Đỗ-Thận, IV, 1087.

Hàn Thuyên, IV, 621, n.

Han wou kou che, IX, 243-244.

Han wou ti nei tchouan, IX, 243-244. Han Yu, III, 105.

Han-yue (P'an-k'i ou P'an-yue), VI, 371, n. 2.

Hañav (Bal), v. Bal — II, 138, n. 3; IV, 185, 202; V, 174, n. 4, 377, 380-381; XIV,1x, 52.

Haneda (Tōru). Shinshutsu « P'o sseu kiao ts'an king » ni tsuite, XII, 1x, 53, 63.— Cf. X, 731; XI, 237, 465.

Hång-nga, XI, 421, n. 1.

Hang-tcheou, III, 312, n. 3; v. MASPERO (H.), XIV, vIII, 2-3. Le Si-hou, XIV, vIII, 3-9. La ville, XIV, vIII, 9-12. Côté Nord du Si-hou, XIV, vIII, 12-16. Côté Ouest du Si-hou, XIV, vIII, 16-21. Côté Sud du lac, XIV, vIII, 21-28 et pl. 1-11.

Haniwa (statuettes funéraires japonaises), XI, 192, 237.

Hanoi. Argot annamite de —, v. Chéon, V, 51-52, 59-75. Congrès des études d'Extrême-Orient à —, v. Congrès. Dialecte de —, XII, 1, 13 sqq.; XX, 11, 118-119. Exposition de — en 1902, v. Exposition. Fragments de céramique trouvés aux environs de —, XV, 1v, 69, 91; XVI,

v, 94, 124; XVII, vI, 63; XVIII, x, 80; XIX, v, 97-98, 100; XX, IV, 198, 241. Géographie historique, IV, 132-136; X, 555-536, 674-680; XX, IV, 80, 84 sqq. Guide de —, v. Madrolle, VII, 111-112. — en 1626, v. Baldinotti, III, 71-78. Monuments historiques de —, I, 84 sqq. passim; VI, 451, 492-495; XV, IV, 71; XIX, v, 100, 141; XX, IV, 200-202, 240; v. Aurousseau, XIII, VII, 9; CADIÈRE, V, 387-388. Musée de l'Ecole à —, v. Musée.

Hanön (Bal), v. Bal —, V, 372-373. Hanumān, XVI, v, 47, 48, 49.

Hara. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou sycomore, XVII, IV, 109.

Hara (Katsuro). An Introduction to the history of Japan, XX, 1v, 154-157.

Haraprasād Shāstrī. Report on the search of sanskrit Manuscripts (1895 to 1900), I, 259-260. — Cf. I, 64, 341; III, 338, 607; VI, 356; XII, 1x, 47.

Haravarman (pour Bhadravarman III), IV, 909; XI, 268; XV, 11, 127, 168.

Hardy (E.). A cambodian Mahavamsa, II, 202, 426. — Cf III, 742; IV, 489.

Harfeld (C'). Opinions chinoises sur les Barbares d'Occident, IX, 592-593; X, 282-283.

Hargreaves (H.). Annual Report of the Archælogical Survey of India. Frontier Circle, XI, 434 Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, XVI, v, 41; XVIII, x, 31. The Monolithic Temples of Masrur, XVIII, x, 27.

Harihara, XVI, v, 53 — čam, I, 22.— cambodgien, XII, 111, 10; XVI, v, 99, 125

. Hariharālaya, I, 35.

Harijit (Cei), v. Sinhavarman (Jaya) III. Harijitātmaja, III, 636, 640-641; XV, 11, 183, 188.

Hārītī, I, 341-344; IV, 684; v. Peri, XVII, III, 1-102; XVIII, II, 37. Kubera et —, v. Vogel, IV, 727-730; VIII, 487-490; cf. IX, 46. Pierres de —, XIV, vIII, 48 et pl. 15; XVII, III, 56.

Harivarman, auteur du Satyasiddhi cāstra, XI, 459-360, 368.

Harivarman 1, II, 48; III, 633, 637; IV, 904, 908; VI, 293, 298; XV, 11, 181. Harivarman 1<sup>11</sup>, IV, 113, 115, 904, 933; XV, 11, 49, 182.

Harivarman 11, IV, 894, 898, 904, 909, 911, 937-940, 942-943, 949; V, 170, 173, 368, 370, 373; XV, 11, 6, 7, 182.

Harivarman III, IV, 905, 909, 910, 911, 951-952; XV, II, 182.

Harivarman (Jaya) 1, III, 634, 639; IV, 894, 898, 905-906, 909, 910, 911, 959-969; XV, 11, 6, 50, 182.

Harivarman (Jaya) 11, IV, 906, 909, 954; XV, 11, 182.

Harivarman (Jaya) ? IV, 977.

Harivarmeçvara (Jaya), IV, 911.

Harlez (Charles de), I, 35, 54; III, 471, 472; VI, 379.

Harmand (Jules). La politique française au Cambodge, VII, 148. — Sur « le parti des Lê », X, 622-623. — et l'épigraphie indochinoise, XV, 11, 114-116. — Cf. III, 68-70, 707, 739; IV, 448, 454, 672; VIII, 228, 327; IX, 601; X, 410; XII, 11, 1-2; 1x, 196; XIII, 1, 16; XVII, v1, 49.

Harsacarita, II, 207; IV, 913.

Harşavarman 1, I, 35; XV, 11, 64, 100, 163, 165, 183.

Harşavarman 11, 1, 35; XIII, v1, 17-26; XV, 11, 64, 183.

Harşavarman 111, XIII, v1, 28; XV, 11, 184.

Harşavarman 1V, I, 35; VI, 45; XV, 11, 124, 184.

Hart (Sir Robert), III, 370; V, 228, n. 2.

Hartmann (Martin). Chinesisch-Arabische Glossen, X, 707-708.

Harvard Oriental Series, IV, 469; V, 470.

Hashi-hime, XX, 1, 67, n. 2.

Hasta. Nakṣatra —, V, 274-275.

Hatsadiling. Légende de l'oiseau —, IV, 734-736.

Hatthalavaka, VI, 18-21.

Hậu-sanh. Trésor des rois čams à —, II, 280; V, 5.

Havell (E. B.). The Ancient and Medieval Architecture of India: a study of Indo-aryan Civilisation, XIX, v, 39-49. Eleven plates representing works of Indian Sculpture, XIX, v, 39-41, 58-62. The Ideals of Indian Art, XIX, v, 38-41, 58-62. Indian Architecture, its psychology, structure, and history from the first Muhammadan invasion to the present day, XIX, v, 39-41, 49-58. Indian Sculpture and Painting, XIX, v, 38-41, 58-62. The zenith of Indian Art, XII, 1x, 51.

Havret (Henri). La stèle chrétienne de Si-ngan-fou, II, 407; cf. I, 263, n 2; III, 109-113 passim, 320, 665-666; IV, 82; V, 408; VI, 405; IX, 386, n. 2, 432. Tien-tchou, « Seigneur du Ciel », à propos d'une stèle bouddhique de Tch'eng-tou, II, 91 — Nécrologie, I, 416. — Cf. IX, 178.

Hayagrīva, XVI, v, 47, 48 Unestatuette javanaise d' —, v. Krom, XII, IX, 160. Hayashi (Doshun, Razan), III, 569-570; VII, 201

Hayashi (Rintaro). Yūshoku kojitsu, VI, 434.

Hazāribāgh, v. Stein, 1, 275.

Hazeu (G. A. J.). Contes javanais, III, 134. Het oud-javaansche Ädiparwa en zijn Sanskrit-Origineel, II, 305. — Cf. III, 745; IV, 488; V, 475; VI, 448.

Hệ, XIV, vii, 16 sqq.

Hearn (Lascadio). A Japanese Miscellany, II, 302-303. Kottô, being Japanese Curios, with sundry cobwebs, III, 514-515. Shadowings, II, 302-303. — Cf. III, 535; V, 473.

Hedin (Sven), II, 211, 230; V, 260, 492-493, 500; VI, 256, n. 2, 262, n. 3, 370-371, 484, 485, 487; X, 276, 277; XI, 234.

Heger (Franz). Alte Metalltrommeln aus Südost-Asien, III, 356-357; XI, 194; XVIII, 1, 1 sqq.

Hei-chouei, III, 225, n. 4. Harangue de l'empereur Jen-tsong aux génies du fleuve —, XIII, VII, 42-44.

Hei-miao, II, 215.

Hei-tch'e, III, 280, 281, n. 3.

Heian. La grammaire japonaise à l'époque de —, v. Yamada (T.), XIII, vii, 70-71.

Heike monogatari, VII, 399; VIII, 281; XII, v, 9-12; XIII, 1v, 45-47; VII, 61; XX, 1, 77.

Heine-Geldern (Robert). Gibt es eine austroasiatische Rasse? XX, 1v, 67-69.

Hemacandra, 1, 372, 373; III, 474, 746; IV, 381, 471, 548-549, n.; V, 259-260; VII, 119, 120.

Hemeling (K). The Nanking kuanhua, III, 486-491.

Hémon (Félix). Sur le Yang-tse, V, 224-225.

Henry (Victor). Eléments de sanscrit classique, II, 415, 417, 435; III, 546. Les littératures de l'Inde, IV, 1089-1090. La magie dans l'Inde antique, IV, 758-759. Précis de grammaire pâlie, IV, 487. Trad.: H. Oldenberg, La Religion du Veda, III, 95; V, 470.— Cf. I, 151, 221, 398; III, 525, 739-740.

Heo. Le con — dans les croyances populaires du Nguôn-son, I, 187. Bán con —, ou jeu de la vente du cochon, II, 352-364.

Heou Han chou, VI, 373-408 passim; IX, 165, 594, 595, 597; X, 103, 112, 122 sqq., 628, 697, 700; XI, 212-213; XII, 1x, 39-40; XIV, 1x, 25; XVIII, 111, 26.

Heou Han ki, VI, 368, 388, n. 2; X, III-II2, 122, 124 sqq.; XVIII, III, 26.

Hephthalites, III, 402-405; IV, 272, n. 1, 480, 483, n.; v. Parker, III, 99-101.

Hertel (Johannes). Die Erzählung von Kaufman Campaka, XI, 461. Eine vierte Jaina-Recension des Paficatantra, IV, 755-756. Ist das Nītiçataka von Bhartrhari verfasst? II, 295. Kritische Bemerkungen

zu Kosegarten's Pañcatantra, II, 294; IV, 707. Zwei Erzählungen aus der Bonner Hitopadeça-Handschrift, II, 88. Zwei Sanskritwörter in Chavannes's « Cinq cents contes et apologues », XIII, vII, 19. — Cf. XII, 1x, 35.

Hervey de Saint-Denys (Léon d'), II, 144, n. 4, 146, n. 2, 150, n.; III, 276, n. 2; IV, 174, n. 6, 233, 311, 403; VI, 436; VIII, 150, n. 2; IX, 594; X, 668, n. 4; XVIII, vi, 8.

Hét. Dicton du Nguồn-sơn sur l'oiseau -, I, 197.

Heyne (A. William). A Tibetan-English Dictionary, v. Dās (S. C.), IV, 477-478.

Hi-lin, 11, 249, 315.

Hi ts'eu tsing yi, Il, 318-319.

Hi-tsong. Tombeau de l'empereur —, XX, III, 88-90 et pl. 35.

Hia. Royaume de —, III, 226.

Hia cheng king, XX, 1v, 160-161.

Hia-heou Kai, XX, 11, 113.

Hia La. Kou wen sseu cheng yun, IX, 434.

Hia Tien-tchou sseu (ou Ling-yin sseu), XIV, viii, 16-18.

Hia Yue-chan. Hei tsi yuan houen, IX, 624-625.

Hiai-tche, XX, 111, pl. 5, 22.

Hiao king. Fou kiuan tseu pen T'ang k'ai yuan yu tchou —, II, 319; cf. XIV, VIII, 33.

Hiao ling, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 117-121 et pl. 22, 23, 41, 42.

Hiao-tsong. Tombeau de l'empereur —, XX, III, 67-69 et pl. 29.

Hideyoshi, III, 505-507, 586, n. 2, 736; IX, 606; X, 637, 638; XII, 1x, 138; XIV, 1x, 84; XX, 1v, 156, 157.

Hien ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL. Personnages ensevelis, XX, III, 48. Descriptions anciennes, XX, III, 49-50. Etat actuel, XX, III, 50-53 et pl. 25. Annexes, XX, III, 53-54.

Hien-ti (service provincial de contrôle administratif et judiciaire à l'époque des Lê), VIII, 194, n. 1, 199, 200, 202. Hien-tsong. Tombeau de l'empereur --, XX, III, 64-67 et pl. 28.

Hiển-vương (Nguyễn Phúc-Tần), V, 136-137; VI, 163, 166-232; XIV, VII, 4-5, 16, n., 20, 21.

Hien-yu king, II, 299; XI, 466.

Hiệp. Le prince -- dans la campagne de 1672 contre les Trịnh, VI, 214-231.

Hiệp-hoà, V, 144; XIV, vII, 14, 15, 39.

Hiểu Đông, XIV, v11, 12, 62, n. Le ficus bengalensis du tombeau —, XVIII, v11, 22, 47, 48, 56.

Higashi-Hongwan-ji. Vente des objets d'art du -, IX, 627-628.

Higo. Tombeaux du —, v. Hamada et Umehara, XVII, vi, 29-32; Suzuki (B.), XIX, v, 84-86.

Hildreth (Richard). Japan as it was and is. Edited by K. Murakawa, III, 491-512; V, 475.

Hillebrandt (Alfred). Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber, I, 395-396. — Cf. 1, 56; III, 740.

Hillier (Walter). The Chinese Language and how to learn it, VIII, 263-

Himalaya. Etats himalayens, v. Bonin, XII, 1x, 31. Langues himalayennes, VI, 327, n. 1; VII, 224; XIV, 1x, 6.

Himly (Karl). Die Abteilung der Spiele im « Spiegel des Mandschu-Sprache », I, 276. — Nécrologie, IV, 789. — Cf. VI, 347.

Hin bot (= peṣaṇi), XX, IV, 8-10. Hīnayāna, XI, 180, 387, 448-457; V. Vidyabhushana, I, 50; Wieger, X, 730. Textes du —, V. Açvaghoṣa, Avadāna, Āryaçūra, Mahāvastu, Vasubandhu, Vinaya.

Hindi. Littérature — e, v. Dai (Dj. S.), I, 34.

Hindou. Architecture — e en Extrême-Orient, I, 382; II, 84-85; VIII, 222; v. Beylië, VII, 403-406; Groneman, I, 147; Hargreaves, XVI, v, 41; XVIII, x, 31; Vogel, XIII, vii, 14-15. Un conte — au Japon, v. Peri, XV, III, 1-15. Un manuel de sorcellerie — e, v. Barth, I, 270. Mouvement nationaliste —, VI, 465-466; VII, 186-192. — Cf. Inde.

Hindouisme, v. Gangoly, XV, 1v, 15-20; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; Jouveau-Dubreuil, XIV, 1x, 60-66. — au Čampa, v. Finot, I, 13-22.

Hing-ngan. Canal de —, v. LAPICQUE, XI, 425-428.

Hing-ting et le groupe des divinités des salles d'exercices, XVII, 111, 60-62.

Hing wen t'iao li, IX, 399.

Hiong (vœu de progéniture mâle), X, 699, n. 4

Hiong-nou, III, 93, 219, n. 3, 220, n. 4; V, 236, 260, n. 2, 290, 493; VI, 408 et n. 2; XX, 1, 75.

Hirade (Tatejiro). Muromachi jidai shosetsu shu, VIII, 278.

Hirado. Bouteille en terre cuite de —, XVIII, x, 55-56 et pl. 10.

Hirata (Atsutane), II, 215; III, 591-592; IV, 587, 609, 615; XII, 1X, 141; v. Tanaka, X, 258-259.

Hirth (Friedrich). The ancient history of China to the end of the Chou dynasty, VII, 391-392. Die chinesische Regierung und ihre Organe, I, 277. Syllabary of Chinese Sounds, VII, 392. — Cf. II, 140, n. 1, 211, 218; III, 100-101, 219, n. 5 et 6, 650; IV, 352, n. 5, 358, 479; V, 475; VI, 362, 366; VIII, 577, 585, 611; IX, 170, 462, n., 573, n.; XVIII, vi, 10.

Histoire, v. Annam, Birmanie, Cambodge, Čampa, Chine, Corée, Inde, Insulinde, Japon, Laos, Mongolie, Siam, Tibet.

Histoire de l'art du Japon, I, 378-381; II, 93. Cf. Nihon teikoku bijutsu ryakushi, XIII, vii, 72.

Hitopadeça, IV, 468, 489; v. Hertel, 11, 88.

Hiu Chou-wei. Tchou kiai chang han fa wei louen, IX, 226. Tchou kiai chang han po tcheng ko, IX, 226.

Hiu King-tsong, XX, 11, 51, 59, 65, 71, 93.

Hiu kouo kong tseou yi, v. Wou Ts'ien, IX, 222.

Hiuan-miao kouan, XIV, viii, 10.

Hiuan-tsang. Si-yu ki, XII, 1x, 132-136; v. Foucher, I, 34, 322-369; Watters, V, 423-457. — Cf. I, 12, n. 1, 35, 49, 54, 280; II, 95, 212, 250, 254; III, 34, 35, n. 1, 45-53 passim, 79, 97, 218, n., 284, n., 295, 328, 334, 340-341, 391-429, n., passim, 588, 679, 743, 744; IV, 2, 40, 57, 77-80, 179, n. 6, 181-182, 223, 278, 293, 357, 480, 481, 494, 549, n., 555, 556, 557, 560; V, 210, 216, 236, 248, 255-305 passim, 418, 497, 499; VI, 335, 336, 338, 369, n. 1, 371, 373, n., 391, 449, 487; VII, 204. 208, 209; VIII, 495, 508, 511, 517; IX. 23, n. 1, 168, 224, 227, 381, n. 2, 527, 622; XI, 174, 188, 233, 342, 350, n. 1. 353, 358, 359, n. 3. 362, 370, 371, 373. n. 1, 377, 379, n. 6, 387, 388, 434, 447. 452; XII, 1x, 50; XIII, vii, 74; XIV, 1, 2, 11, n. 1; viii, 19 et pl. 4; XVI, v, 83; XVII, 111, 32, 66; v1, 17, 18; XX, 11, 19; IV, 161, n. 2, 165, n. 2.

Hiuan-wou chang-ti, XIV, viii, 28 et pl. 11.

Hiuan-yuan, v. Houei-yuan.

Hiun tch'en, XX, 111, pl. 11.

Hman-nan Yazawin. La fin de la dynastie de Pagan, d'après le —, v. Huber, IX, 634-662; Nai Thien, IX, 585-587. Relations de la Birmanie avec le Siam, d'aprèsle —, v. Nai Thien, XII, IX, 29.

Hmawza. Inscriptions de —, XI, 434-435; XII, VIII, 434-435; IX, 30; XIII, VII, 15; XV, II, 131, n. 3; XX, IV, 123.

Hô. Citadelle des —, XVII, vi, 44-45. Dynastie des —, v. Cadière, V, 100-101. — Hán-Thương, V, 101. — Qui-Li, V, 100-101. Géographie politique de l'Annam sous les —, v. Maspero (H.), XVI, 1, 27-48.

Hô-bổ, v. Bonifacy, XV, 111, 17-23.

Ho-k'eou, XVI, v, 65-66; XX, II, 73-75.

Ho-lao-lo-kia (= Roruka), VI, 336-340; XIV, 1, 2.

Ho-ling ( = Java), IV, 265-320.

Ho-lo-tan (= Java), IV, 271-273.

Ho-lou, III, 318.

Ho-nan. Archéologie, V, 408-412; XII, 1x, 172 et fig. 1-2; v. Chavannes, II, 409.

Ho-ni, v Wo-ni.

Hộ-quốc. Temple ---, V, 405.

Ho-si-Durong, IV, 631, 633, 661, 666; XX, IV, 90, 93.

Ho-sī-Tuần, IV, 649.

Ho Tch'eng-t'ien, III, 273, n. 1.

 $H\hat{o}$ - $l\hat{o}n$ - $T\hat{o}c$ . Việt sử cang mục, IV, 629, 663.

Hoà-lac. Le giao-long de —, v. Boni-FACY, XVIII, v, 22-25.

Hoa-lang, XIII, v, 55-56.

Hoa-lur, I, 84-85, 92; IV, 800; V, 84, 85; X, 671, 673.

Hoá-quê. Stèle de —, v. Huber, XI, 285-299. Cf. XV, 11, 16-17, 123, 175. Hoà-vinh. Temple —, V, 401.

Hoài-đức, X, 552, n. 2.

Hoan châu, III, 233, n. 3; IV, 183-184, 372, 400, 666; XVI, 1, 28 sqq.; XVIII, 111, 30.

Hoang (Pierre). Extrait d'une concordance des chronologies néoméniques chinoise et européenne, VII, 364-377; X, 729-730; cf. XI, 216, 217, n. 3, 218.— Mélanges sur l'administration, II, 405-407. Tableaux des titres et des appellations de l'empereur, des membres de sa famille et des mandarins, II, 405-407; cf. V, 474; VI, 200, n. 1. Tableau chronologique de la dynastie mandchouechinoise Ta-Ts'ing, II, 88; cf. III, 708 (recension). — Cf. III, 98, 101; IV, 760, 770; VI, 200, n., 211, n. 2; IX, 161; XX, 1v, 95.

Hoàng-ân. Temple —, V, 387-388. Hoàng-cao-Khải. Gương sử Nam, X, 612-617. En Annam, traduit de l'annamite par Jules Roux, X, 612-617. Việt sử kính, traduction chinoise par Trần-tán-Bình, revisée par Phạm-văn-Thụ, X, 612-617.

— Cf. VI, 463.

Hoằng-định, V, 114, 134.

Hoàng-nghĩa-Giao, VI, 205-208, 211. Hoàng-ngũ-Phúc, VI, 237-241:

Hoằng-phúc. Temple -, V, 389.

Hoàng-trong-Chinh. Hưng hoá phong thỏ ki, IV, 661.

Hoàng-trọng-Phu. Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440; VIII, 323; XVIII, x, 77. Cf. XX, IV, 240.

Hoàng Việt địa dư chí, IV, 659-660; X, 544; XX, 1v, 83, n. 1.

Hoàng Việt nhứt thống dư địa chí, v Nhứt thống dư địa chí.

Hoàng Việt xuân thu, IV, 660.

Hoành sơn (ou Đèo ngang), III, 168, 201, 205; IV, 190; VI, 94; XI, 267; XIV, 1x, 24.

Hobart-Hampden \*(E. M.). An English-Japanese Dictionary of the spoken Language, v. Satow, V, 229-230.

Hobson-Jobson, v. Yule, III, 477-479. Hodrông. Alliances chez les Jarai —, XVII, IV, 113-119.

Hodson (T. C.). Note on the word for a Water win tibeto-burman dialects, XIV, 1x, 6-7. Numeral systems of tibeto-burman dialects, XIV, 1x, 6-7.

Hoernle (A F. Rudolf). An Epigraphical Note on Palm-leaf, Paper and Birchbark, 1, 401. — Cf. I, 51, 168, 169; II, 205, 222; III, 369; IV, 471; VI, 445.

Hoey (W.). The date of Kanishka, XIII, VII, 20-21. On the identification of Kusinara, Vaisali and other places mentioned in the Chinese pilgrims, I, 53.

Hoi (souffle vital), v. CADIÈRE, VIII, 141-142, 145; XV, 1, 66-78, 94, 97, 98.

Hội điển, v. Khâm định Đại Nam — sự lệ.

Hội-phong, V, 90.

Hội-tường-đại-khánh, V, 90.

Hokku, III, 724-725.

Hokusai, XIV, 1x, 82.

Holbé. Dons à l'Ecole, XVI, v, 95, 124; XVII, vI, 44; XVIII, x, 79; XIX, v, 99; XX, IV, 193, 194, 242. Ses tambours de bronze, XVIII, I, 21-22, 27. Holdich (T. H.). Lhasa, II, 91.

Hollande. Chronique, III, 768; IV, 528. Les Hollandais au Cambodge et au Laos, v. Muller (H. P. N.), XVIII, x, 17-18; au Japon, II, 304; III, 492, 507-508; XX, 1v, 156; au Tonkin, II, 303-304; VI, 151-158; X, 159-160, 165; XVI, v, 21. Navigateurs hollandais, v. Tiele, X, 415-416.

Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi, de la part du Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, II, 418; III, 133-134.

Hon (principaux vitaux supérieurs), v. Cadière, XV, 1, 78-19,81,87,95,100. Hon chén, XVIII, vii, 26-27, 47 sqq. Hon-cuc. Inscription de —, II, 186-187 et pl. 3; IV, 809.

Hòn Mệ, XIX, 11, 2-4, 24-25.

Hông-bàng. Dynastie des —, v. CA-DIÈRE, V, 78. Cf. VII, 378, n. 2; IX, 162; XVIII, 111, 1-9

Hồng-đức, V, 106.

Hồng-đức thiện chính thư, VIII, 180, 182, n. 2; X, 43; XI, 30-31, 34-39, 43-44, 48-49, 50-52, 54-60; XIII, v, 27, n. 1, 55-59; XX, 1v, 79-80.

Hồng-đức thiên nam dư hạ tập, v. Thiên nam dư hạ tập.

Hong-hi. Tombeau de l'empereur —, XX, III, 48-54 et pl. 25.

Hong-kong. De Kachgar à --, v. Clementi, XII, IX, 114.

Hong Koua, IX, 430.

Hông-lộ. Les giao-long de —, v. Bonifacy, XVIII, v. 43-45.

Hong-lou sseu, X, 107, n. 3.

Hong Mai, III, 320-324, 467-468; IX, 220-221, 230, 428, n. 2, 430, n. 1; XII, 1x, 68-69.

Hồng-ninh, V, 121. Hồng-phúc, V, 112. Hồng-thuận, V, 108.

Hong-wou. Les saintes instructions de —, v. Chavannes, III, 549-563. Le tombeau de — ou Hiao ling, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 117 et pl. 22, 23, 41 et 42.

Hong-yen. Inscription de — ou du Rocher rouge, V, 197; VI, 449; VII, 440-441; IX, 581; X, 729; v. LEPAGE, VIII, 233-235.

Hong Yi-siuan, III, 117.

Hornhur, v. Kemlin, X, 146-152.

Hopkins (E. W.), III, 741; XI, 462. Hopkins (L. C.). Working the Oracle,

XIX, v, 77. — Cf. XIX, v, 136.

Hopu (songes chez les Reungao), v. Kemlin, X, 507-538.

Horasat, XVII, v, 137-139 et pl. 9 Hori (Kanenori). Kanişka ō no kenkyū, XII, IX, 152. Khotan kō, XII, IX, 152.

Hōryū-ji, VI, 441; VIII, 578; XII, 1x, 144; XIV, 1x, 82.

Hou. L'impératrice —, III, 384-385, 387, 421.

Hou. Peuples —, Ill, 325, n. 7, 666, 670; IV, 559-560. Houa — king, v. Pelliot. Voyage de Lao-tseu chez les —, VI, 381-391.

Hou-p'ao sseu, XIV, viii, 24.

Hou Tchen-heng, IX, 447, 448, 458, n. 2.

Hou-tcheou, v. Wou-hing.

Hou Wei et le Nan-tchao ye che, IV, 1094 sqq.

Houa hou king, X, 732; XII, IX, 108; v. MASPERO (H.), X, 111, 122 sqq.; PELLIOT, III, 318-327; VI, 368, 377-391, 407; VIII, 515-517; cf. VIII, 628. Deux chapitres du — retrouvés au Kan-sou, VIII, 515-517, 628; v. Chavannes et Pelliot, XI, 460-461; XII, IX, 53-63.

Houa-ting sseu, XIV, viii, 65-66.

Houa T'o, III, 409, n. 5; VI, 401-402. Houa yen king, XI, 173, 179, 352; XIV, VIII, 22.

Houa yi t'ou, III, 214 sqq.

Houa-yi yi-yu, Xl, 171; XII, I, 7, n. 2; XX, 11, 106; v. Aurousseau, XII, 1x, 198-201.

Houai-nan-tseu, v. Lieou Ngan.

Houan tcheou, III, 233, n. 3; IV, 183-184, 372, 400, 666; XVI, 1, 28 sqq.; XVIII, 111, 30.

Houan-ti, VI, 385-389, 394.

Houan-wang (= Čampa), III, 274; IV, 185, 196, 197, 200, 209, 372; XIV, IX, 43. Houang-fou Mei. San chouei siao tou, IX, 243.

Houang-fou Mi, VI, 367-368.

Houang-ho, III, 230-231.

Houang P'ei-lie, II, 323, n. 2; IX, 236, 246, 434, 437, 465, 466, n. 3; XII, 1x, 92-93, 97-99; XIII, vii, 49.

Houang-pie, XIV, 1v, 2-7, 11.

Houang Po-sseu. Tong kouan yu louen, IX, 439-440.

Houang Tchong, III, 557.

Houang-ti, VI, 386, 389, 390; XIX, v, 67.

Houang-ti chou, XV, IV, 29 et n. Houang Tong, XVIII, III, 11.

Houang Yi, V, 212; IX, 575, n. 1, 577, 578.

Houang yu k'ao, XX, IV, 77.

Houang Yuan (ou Yuan tch'ao) tcheng mien lou, IX, 663-679.

Houei-cheng, III, 380-429, 437.

Houei-houei, v. Vissière, XV, 1v, 38. Houei-jen, XIV, 1v, 7-8.

Ilouei-k'ai, XI, 357, 372, n. 1.

Houei-kiao, VI, 379, 392.

Houei-li, V, 431; XI, 176, 179, 189, 358, 377, n. 4; XIV, VIII, 16; XVI, III, 49-50.

Houei-lin, II, 248, 315, 326; IV, 149, n. 5, 150, n. 1, 171, n. 3, 220, 545; V, 253; XVIII, 11, 36

Houei-neng, XIII, vii, 68.

Houei-ngo, v. Egaku.

Houei-siang, XI, 352, 356, 373, 375. Houei-ta, XIV, VIII, 45-49.

Houei-tch'ao, IV, 171, n. 3; VIII, 511-512; XI, 351, n. 1, 357; XIV, 1V,

7-8; v. Fujita et Lo Tchen-yu, XII, 1x, 101-103.

Houei-tsong. Song houei tsong cheng tsi king, IX, 234-235.

Houei-yuan, II, 247-248; III, 304-306, 340, 480; IV, 543 sqq.; XI, 177, 179, 188, 341, 360, 363, 457; XII, 1x, 128; XIII, vii, 69.

Houël (L.). Plantes et fleurs comestibles d'Indochine, XI, 458

Hoven-houei, III, 254, 291; IV, 385. Cf. Houen-t'ien.

Houen P'an-houang, III, 201.

Houen-t'ien (= Kaundinya), III, 254, n. 4, 256, 265, 289, 290-291, 293; IV, 385-386; VIII, 222-223; XII, VIII, 3; XIV, 1x, 52.

Houo-chan, III, 276, n. 2.

Houo K'in-p'ing, VI, 392, n. 3.

Houo-tcheou, III, 276, n. 2.

Houo Yuan-kie et la compilation du Houa-yi yi-yu, IX, 171; XII, 1, 9, n.; 1X, 198-200.

Hourst. Dans les rapides du Fleuve Bleu. Voyage de la première canonnière française sur le haut Yang-tse-kiang, V, 226-228.

Hozumi (Nobushige). Ancestor-worship and Japanese law, XIII, vii, 71. — Cf. VI, 475; XVIII, x, 39.

Ḥphags-pa ıtsa-baḥi mdsod sman chen-poḥi rim-pa, Āryamūlakoṣaḥ ma-hauṣadhavalī, III, 627.

Ḥphags-yul Pha-ta-haḥi sman-pa Dana-da-saḥi sman-bcos-rnams, Ārya Phata-hadeçabhiṣag Dānadāsavaidyakācārāḥ, III, 628.

Hrdaya Jaya Jettha ( = Phraya Sura Thai), IV, 258; XVI, 111, 15-16, 21; XVII, 11, 3-5.

Hṛdayarāja (= Çrī Sūryavamça), IV, 258; XVI, 111, 18, 21; XVII, 11, 5-6.

Hsüeh Shen. Einführung in die neuchinesische Schriftsprache. Übungsstücke gesammelt und bearbeitet von — und A. Kammerich, XII, 1x, 124-125. Hua phan, XVIII, 111, 32. Documents laotiens des — conservés à la Bibliothèque nationale de Bangkok, XX, 1v, 194-195.

HUBER (Edouard). Une ambassade chinoise en Birmanie en 1406, IV, 429-432; cf. IX, 652, n. - A. Bastian, V, 249. — D' J. L. A. Brandes, V, 249-250. -J. Edkins, V, 249. - Etudes bouddhiques. I, Les fresques inscrites de Turfan, XIV, 1, 9-14. II, Cūḍāmaha, XIV, 1, 14-17. III, Le roi Kaniska dans le Vinaya des Mula-Sarvastivadins, XIV, 1, 18-19. - Etudes de littérature bouddhique. I. Le Ramāyaņa et les Jatakas, IV, 698-701. II, Le trésor du roi Rhampsinite, IV, 701-707. III, Pañcatantra (V, 1), IV, 707-709. IV, Trois contes du Sütralamkára d'Açvaghoşa conservés dans le Divyāvadana, IV, 709-713. Upagupta et Māra, IV, 713-719. Açoka et Yaças, IV, 719-722. Le don de la moitié d'une mangue, IV, 723-726. V, Les sources du Divyāvadāna, VI, 1-37; cf. VII, 119. VI, Kaniska et Satavahana, VI, 37-39. VII, Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise, VI, 39-43. VIII, La destruction de Roruka, VI, 335-340. Cf. XIV, 1, 2-4. — Etudes indochinoises. I, La légende du Rāmāyaņa en Annam, V, 168. II, «Thil» ou « Thei », V, 169-170. III, Le clan de l'Aréquier, V, 170-175; cf. V, 368; X, 188, n. 1. IV, Padāti, « char » ou « fantassin » ? V, 175-176. V, Le jardinier régicide qui devint roi, V, 176-184; cf. IX, 634, n. 4; XIV, 1, 4. VI, ≰a fin de la dynastie de Pagan, IX, 633-686,; cf. XIV, 1. 5. VIbi, Les bas-reliefs du temple d'Ananda à Pagan, XI, 1-5; cf. XII, IX, 30; XIV, 1, 5. VII, Nouvelles découvertes archéologiques en Annam: La stèle de Bằng-an, XI, 5-10. La stèle de Phú-thuận, XI, 10-13. Vestiges et stèle chams à Hương-quê, XI, 13-15. La citadelle chame et la stèle sanscrite de Lai-trung, XI, 15-22. VIII, La stèle de Hué, XI, 259-260. IX, Trois nouvelles inscriptions du roi Prakāçadharma du Campā, XI, 260-261. L'inscription du rocher de Thach-bich, XI. 261. L'inscription de Durong-mong, Xl, 262. L'inscription de Trà-kiệu, XI, 262-264; cf. XV, II, 112. X, L'épigraphie du grand temple de Mison, XI, 264-267. XI, L'inscription bouddhique de Ron (Quang-binh), XI, 267. XII, L'épigraphie de la dynastie de Đồng-dương, XI, 268-269. La stèle de Bo-murng, XI, 269-277. L'inscription bouddhique de An-thái, XI, 277-282. La stèle de Châu-sa (Quảng-ngãi), XI, 282-283. La stèle de Phú-lương, XI, 283-284. L'inscription de Lac-thành, XI, 285. La stèle de Hoá-quê, XI, 285-298. L'inscription de Hà-trung (Quang-tri), XI, 298-299. La stèle de Nhan-biễu, XI, 299-311. - L'itinéraire du pèlerin Ki Ye dans l'Inde, II, 256-259; cf. Chavannes, IV, 75-81. - Note additionnelle [sur les langues lolo et birmane], V, 323-327. -[Rapport sur une mission en Birmanie], IV, 494-498. - Traduction du pamphlet de Phan-tru-Trinh, VII, 166-175. - Comptes rendus, I, 147, 265-266, 278-279, 282-283, 372-374, 403-405; II, 211-213, 299, 303-305, 404; III, 91-92, 101-102, 134-135; IV, 446, 461-462, 467-468, 473-476, 541, 751, 755-756, 1091-1093, 1127-1131; V, 233; IX, 375-379, 394-397, 584-587; X, 623-627; XIII, vii, 11-14. - Le Prātimoksasūtra des Sarvāstivādins, traduit sur la version chinoise de Kumārajīva, XIII, vi:, 82. Sütrālamkāra d'Açvaghoşa, traduit en français sur la version chinoise de Kumārajīva, VIII, 279; IX, 166-169, 639, n. 1; XIV, 1, 2; cf V, 238 (recension). - Nommé membre de l'Ecole, I, 79, 159; II, 106, 118, 120; IV, 542; professeur de chinois p. i., V, 478, 508; professeur de philologie indochinoise, VIII, 284, 328, 629; XII, 1x, 163, 218. Mission en Indochine, I, 79, 159; III, 361; IV, 494-498; IX, 185, 817, 841; X, 262, 285, 445, 648, 650-651; XI, 239, 477; en Chine, I, 406, 417; II, 106; VII, 150, 211; en Europe, VIII, 328. Couronné par l'Académie des Inscriptions, V, 238; IX, 180. - Nécrologie, XIV, IX, 85, 101; V. FINOT, XIV, 1, 1-8; Schnyder, XX, 1V, 71-72. -Cf. I, 280; II, 438-439; III, 55, n. 1, 543; IV, 149, n. 3, 155, 158, n. 2, 162, n., 163, 251, n. 3, 379, 1138; V, 511; VI, 146, n. 1, 151, n. 3, 401, 417, 490; VII, 297, n. 1, 402, 463; IX, 18, n. 1, 23, 42, 211, n. 4, 243; X, 206, n. 1,740; XI, 477, 479-480; XII, 1X, 32, 45, 163, 218, 219; XIII, vii, 84; XIV, 1, 45; XV, 11, 2, 15, 123, 125, 167-169; XVII, vi, 8; XVIII, ii, 4, n. 3; 1X, 19; XIX, v, 23; XX, IV, 135-137. Hubert (Henri). Compte rendu, III, 90-91. - Cf. 1, 143; X, 343, n. 1, 345, n.I.

Hückel (Al/red-Emile). Etude de législation indochinoise L'exode des métis sino-annamites du Tonkin, XII, 1x, 24. — Cf. VIII, 582

Huê. Association des Amis du Vieux -, XIV, IX, 93-94; XV, IV, 72; XVI, V, 23-24; XVIII, x, 60; XX, 1V, 128. Bleus de -, V, 46, 482; VIII, 312. Chronologie des Seigneurs de -, V, 131 sqq; XIV, vii, i sqq. Concours de doctorat de —, XIII, vii, 10; XIX, v, 30-31. Culte des arbres et des pierres dans les environs de -, v Cadière, XVIII, vii, 1-60; XIX, 11, 1-115. Dialecte de -, v. Cadière, I, 59, 75; Il, 417, 435; VIII, 315. Palais impérial de -, v. La Susse, XIII, vii, 10. Philtres et talismans d'amour à -, v. Chochod, XII, viii, 11-13. Procédés de sonderie employés à -, v. Chochod, IX, 153-158. Stèle de -, v. Huber, XI, 259-260; cf. XV, 11, 18. Vestiges čams de -, XI, 15-17; XVIII, x, 60; v PAR-MENTIER, XI, 23-24; XIX, v, 7-12. Ville de K'iu-sou localisée aux environs de -, XIV, 1x, 23-32.

Huệ-nam điện, Hòn chén, XVIII, vii, 26-27, 47 sqq.

Huệ Vương (Nguyễn Phúc-Thuần),

V, 140-141; VI, 236-243; XIV, v11, 8-9, 16, n., 22, 35.

Huei Sai. Stèle de Ban —, XV, 11, 36. Huei Sida (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 55.

Huei Thàmô. Stèle de Ban —, I, 59; II, 119. Temple de Ban —, XIII, 1, 49. Huen Hin, v. Huon Hin.

Huet (G.). Trad.: H. Kern, Histoire du bouddhisme dans l'Inde, III, 473-474.

Huizinga (J.), III, 740-741.

Hultzsch (E.). Contributions to singhalese chronology, XIII, vII, 20. Note on a tamil inscription in Siam, XIII, vII, 8; cf. XV, 11, 165. Remarks on a papyrus from Oxyrhynchus, IV, 759; cf. IV, 487. — Cf. V, 211, 471; VI, 356; IX, 35, n. 1; XII, IX, 44, 48; XVIII, vI, 5-6, 10, 11, 14.

Humā Padāń, IV, 904, 936, 940. Hun, v. Hiong nou.

Hūṇa, III, 51-52, 681.

Hung Chuen Fook, III, 762-763.

Hung-hoá. Alphabet tai de —, XVII, v, 16, 18, 35 et pl. 1. — phong thổ ki, v. Hoàng-trọng-Chinh, IV, 661.

Hurng-khánh, V, 101-102.

Hung-long, V, 96.

Hung-thanh. Tour came de -, IV, 208, 412.

Hung-thong, V, 85.

Hung-tri, V, 121.

Ilung-vũ. Le giao-long de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 18-20.

Hùng Vương, V, 78; XVIII, 111, 1-9. Hưng-yên. Commerce des Chinois à — au XVII<sup>e</sup> siècle, X, 179, n. 1; XVI, v, 21. Rite du động thổ à —, X, 340-346. Timbre des voyelles dans le dialecte annamite de —, XX, 11, 118.

Hunter (William Wilson), II, 111-112; IV, 568.

Hươn Hin, XIII, 1, 57.

Hurong-hoà, VIII, 181; v. Briffaut, VIII, 236-249; DELOUSTAL, X, 500-505; XI, 50-64.

Hurong-quê. Vestiges et stèle čams de

-, v. Huber, XI, 13-15; cf. XV, 11, 123, 167; XVIII, x, 58.

Huong-thượng. Génies thériomorphes de —, v. Bonifacy, X, 393-401; XIV, v, 21-22.

Hup Mon (Pràsàt), v. Pràsàt —, XIII, 1, 56.

Huth (Georg). Alterthümer aus der Malakand- und Swat-Gegend. Die Entzifferung der Mahaban-Inschriften, I, 157. — Cf. III, 604, 618.

Hutson (J.). Chinese Life in the Tibetan Foothills, XIX, v, 76.

Hữu (droite), XV, 1, 14-15.

Hữu-đức. Prière à la déesse Po Nagar de —, XIX, v, 1-6. Trésor des rois čams à —, 11, 280; V, 5-6.

Huyêt (sang), XV, 1, 9-10. Cf. Máu. Hyderabad. — Archæological Series, XVI, v, 43-44. Journal of the — Archæological Society, XVI, v, 43-45. Institution par la — Archæological Society d'une médaille d'or en mémoire de Sir Alexander Pinhey, XVI, v, 102-103.

Hyōchu Oritaku shiba no ki, v. Knox, III, 729-733.

Iă Nom (Chǐ), v. Chǐ —, XVII, 1v, 72-78.

Iă Pôm (divinité reungao), XVII, 1v, 53-64.

Iabadiou (= Yayadvīpa), IV, 266 sqq.; v. Kern, V, 232.

Iang, roiang, toriang (génies des Reungao), X, 519 sqq.

läng Dak (esprit des eaux chez les Reungao), XVII, IV, 43-49.

lang Doblah (génies de la guerre chez les Reungao), XVII, 1v, 64-67.

lang gogul. Alliance des Reungao avec le —, XVII, IV, 109-110.

lang kohlâu. Alliance des Reungao avec le --, XVII, IV, 109-110.

läng Kon Ngai (esprits lutins chez les Reungao), XVII, 1v, 83-86.

lang Ngôk (génies des montagnes chez les Reungao), XVII, IV, 67.

lang Xori (esprits du riz chez les

Reungao), IX, 494-522; X, 136-158, 523-526; XVII, IV, 49-52, 53, n., 56-58.

Īçānabhadreçvara, IV, 113, 904, 911, 933, 934, 938-955, 961-976 passim; XV, 11, 6, 7, 19.

Īçānapura, I, 54; II, 123, 124; III, 295; IV, 388.

Îçānasena, II, 123-124; III, 212, 272, 275, 295, 296, 300, 444; IV, 388.

Īçānavarman 1, III, 300, 301, 444; IV, 388, 398, 901-902, 920, 924; XV, 11, 165, 183.

Īçānavarman 11, 1, 35; III, 295, 296; IV, 693; XV, 11, 64, 165, 183.

Îçāneçvara, IV, 902, 921, 925, 928-929.

Ichi-no-tani. La bataille d' —, XII, v, 2 sqq.

Iconographie, v. Bouddhisme, Cambodge, Čampa, Inde.

Îçvara, IV, 267. Le perroquet d', conte laotien, XVII, v, 108.

Içvaradeva, XI, 271, 275; XV, 11, 12, 168.

İçvarakrışın. La Sāmkhyakārikā, étudiée à la lumière de sa version chinoise par J. Takakusu, IV, 1-65, 978-1094. — Cf. I, 153.

Idikutṣari. Fragments du canon bouddhique sanskrit retrouvés à —, v. Pischel, IV, 473-474, 541. Inscription chinoise d' —, v. Franke (O.), IX, 164-166. Mission archéologique à —, v. Grünwedel, V, 234; VI, 442-444.

Idrīçī. La ville de Bakhouân dans la géographie d' —, v. Pelliot, VI, 449.

Igarashi (Chikara). Shin kokubungaku shi, XIII, vii, 59-61.

Ii Kamon-no-kami Naosuke, IX, 629-630; XVII, vi, 27-28.

Iida (Takesalo). Ed.: Nihonshoki tsushaku, X, 258.

Iijima (Tadao). Kandai no rekihō yori mitara « Tso-tchouan » no gisaku, XII, 1x, 124.

Ijzerman (J. W.), III, 745; IV, 476

VII, 11 sqq. passim; IX, 3, n. 1, 9, 34, n. 2; XX, IV, 139, 140, 145.

Ikeda (Kobuchi). Dai Nihon jidai shi, v. Kume, VIII, 274-275.

Ikkyū, XX, 1, 53-55.

Ikutamayori-hime, XX, 1, 2-3.

Ilamurideçam, XVIII, vi, 5, 18-19.

Ilangāçogam, XVIII, vi, 5, 11-13, 19.

Imari. Porcelaines d' -, XVIII, x.

55-56 et pl. 9.

Imperial Government Railways of Japan. An official Guide to Eastern Asia, East Indies, XVIII, x, 13-21.

In Han (That), v. That -, XIII, 1, 58. Inao (idoles ainu), III, 124, 126-128; v. Aston. II. 216-217.

Inde. Bibliographie, 1, 34, 47-53, 56-57, 143-144, 152-157, 259-260, 266, 267, 269-270, 273-276, 280-281, 370-376, 386-404; II, 86-88, 20!-209, 294-298, 404-405, 413; [11, 92-98, 135, 334-341, 473-480, 516, 677-684, 746-747; IV, 448-474, 489, 751-759, 1089-1093; V, 207-211, 235-236, 421-457, 471-473; VI, 355-361, 445-448; VII, 115-122, 147-148, 387-390, 435-436; IX, 163-164, 398, 587-588, 610, 808-811; XI, 232-233, 432-436, 459-460; XII, 1x, 31-52; XIII, vii, 11-21; XIV, 1x, 60-67; XV, IV, 15-21; XVI, V, 28-60; XVII, vi, 11-15; XVIII, x, 24-33; XIX, v, 38-64; XX, IV, 121-137, 177, 178. Chronique, I, 60-64, 167, 285-288, 414-416; II, 110-112, 229-230, 308; III, 143-144, 369; IV, 783; V, 246-248, 488-489; VI, 464-469; VII, 185-192, 426-436; VIII, 294; IX, 622-623; X, 455; XI, 476; XVI, v, 102-103. Administration, v. Digby, IV, 453-456; Métin, III, 476; Strachey, IV, 448-456. Anthropologie, v. Cochrane, XIV, ix, 66; Gurdon, XIV, 1x, 66; Taw Sein Ko, XIV, 1x, 66; Waddell, I, 401-402. Art et archéologie, I, 60-63, 285, 322-369, 416; II, 110, 220, 229-230; V, 246-248; VIII, 222, 279, 303-304; IX, 622-623; X, 455; v. Archæological Survey of India; Bell (H. C. P.), I, 154, 400-401; X, 731; Beylie, VII, 403-406; Bhândârkar (D. R.), XI, 434; XII, IX, 50; XVI, v. 40-42; XVIII, x. 31; Bloch (Th.), XII, 1x, 50; Brown, XVII, vi, 13; Burgess, II, 204; Cave, II, 208; Codoès, XX, IV, 9-11; Coomaraswamy, XII, IX, 51; XIX, v, 62-64; XX, IV, 124-128; Daya Ram Sahni, XVIII, x, 27-29, 31; XX, 1v, 121-122; Fawcett, II, 205; FOUCHER, I, 322-369; IV, 461-462; V, 237; XI, 231; XIX, v, 141; Gangoly, XV, IV, 15-20; Goloubew, XX, IV, 178; Grünwedel, I, 155-157; Havell, XII, 1x, 51; XIX, v, 38-62; Hyderabad Archæological Series, XVI, v, 43-44; Indian Antiquary, 1, 53, 155, 274-275, 402-403; V, 471; Indian Archæological Policy, XVI, v, 28 sqq.; Journal of the Hyderabad Archæological Society, XVI, v, 43-45; Jouveau-Dubreuil, XIV, 1x, 60-66; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; LAJONQUIÈRE, IX, 367-368; Laufer, XIII, vii, 18; Longhurst, XIII, vii, 14; XVIII, x, 31-33; Lüders, 111, 96; Marshall, V, 208, 246; VI, 356; XI, 232; XVII, vi, 12; XVIII, x, 24-26; Mitton, XIX, v, 64; Mukherji, II, 86; III, 97-98; Narasimhachar, XVII, vi, 13-15; XVIII, x, 31- 33; Natesa Aiyar, XVIII, x, 30-31; Oldenburg (d'), I, 280-281; Page, XVIII, x, 31; Perera, XX, 1v, 128-131; Rupam, XX, IV, 131-135; Smith (V. A.), I, 49-51, 375-376; XI, 233; Spooner, XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, vii, 14-15; XVI, v, 34-38, 42-43; Stein, I, 169, 275, 400; III, 679-680; V, 471-472; XII, 1x, 49-50; Tagore, XX, IV, 177; VOGEL, III, 144, 149-163, 683-684; IX, 610; XI, 232-233; XII, 1x, 49; XIII, vii, 14-15; Wasi-ud-din, XIII, vii, 14; Workman, IV, 759; Yazdani, XVI, v. 43-44. Astrologie et astronomie, v. Thibaut, I, 396-397. Bibliographie, II, 220-221; v. Cabaton. XII, 1x, 155-157; Campbell, X, 418. 421; CHAVANNES, III, 430-441; Clauson, XII. 1x, 44; Guérinot, VI, 357, 446; VIII, 580; Haraprasād Shāstrī, I, 259-260: Kathavate, I, 259; Saint-Arroman, X, 418. Chronologie, III, 744-745; v. BARTH, I. 386-390; Boyer, I. 48, 387-388: Date of Kanishka..., XIII, vii, 20-21; Fleet, III, 337; XI, 462; XIII, VII, 20-21; Hultzsch, XIII, VII, 20; Kennedy, XII, IX, 43; Lévi, III, 38-53; Liebich, III, 681-682; Lüders, XII, IX, 42-43; Oldenberg, XII, IX, 38-42; PERI, XI, 339-390; Smith (V. A.), II, 202; III, 93-95, 334-336; TAKAKUSU, IV, 1-65; Thomas (F. W.), XIII, VII, 20-21; Vaidya, XII, 1x, 43, n 1. Droit, v. Jolly, I. 305. Enseignement indigène, I, 287-288; III, 536; VI, 467-468, 482; VII, 189-191, 197, 429-431. Epigraphie, V, 211; XII, IX, 49; v. Archæological Survey of India, XII, 1x, 49; XIII, v11, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31; Barth, VI, 445; Bhândârkar (D. R.), II, 415-416; III, 336-337; XII, IX, 48; BOYER, IV, 680-686; Epigraphia Indica, V, 211; XII, 1x, 49; Fleet, 1, 402; VI, 356, 445, 446; Government of Madras, XII, 1x, 49; XIII, vII, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31; Guerinot, VIII, 580; IX, 398; Hoernle, 1, 401; Hultzsch, XIII, vii, 8; Huth, I, 157; Kielhorn, III, 474-475; Kosambi, XII, 1x, 46; Levi, II, 295-296; Longhurst, XIII, vii, 14; Lüders, XII, 1x, 39, 42-43, 48-49; XIII, vii, 19; Pischel, II, 204; IV, 460-461; Senart, I, 51; Smith (V.A.), I, 399-400; III, 334-335; Vasu, I, 53; Venkayya, XIII, vii, 14; Vogel, XI, 432-433. Ethnographie, I, 285-287; III, 369; VI, 446, 447, 469; v. Bhândârkar (D. R.), III, 336-337; Bouglé, IX 163-164; Crooke, VII, 388-389; Dutt, VI, 446; Fawcett, II, 208; Gurdon, VII, 389-390; Haig, II, 208; Jevers, I, 154; Madras Government Museum Bulletin, VI, 447; Métin, III, 476; Nathubhoy, IV 472-473; Thurston, VII, 120-122; Vidyābhūsaņa, III, 338; Waddell, I 401-402; Zachariæ, IV, 462-463 Etudes

indiennes, I, 391-393; VIII, 317-318; v. Blonay, XVI, v, 60; Crooke, VII, 122; Jackson, III, 477; Leumann, IX, 808; Oldenberg, I, 266. Flore de l' dans l'antiquité et au moyen âge, v. Joret, I, 260; V, 421-422 Folklore, v. Ballini, IV, 1091; Chavannes, VI, 401-402; XII, IX, 122; DUROISELLE, IV, 414-428; Hertel, II, 294-295; Huber, IV, 698-726; VI, 1-43, 335-340; VIII, 279; Mitra, II, 208; PERI, XV, III, 1-15; Pischel, IV, 1091. Géographie, II, 221, 427; VIII, 611; v. Bonin, XII, 1x, 31; CHAVANNES, III, 379-441; Fleet, I, 400, 402; II, 87; FOUCHER, 1, 322-369; Hoey, 1, 53; Huber, II, 256-259; Lévi, I, 47, 48; II, 250-253; Madrolle, III, 86-88; Rose, XII, 1x, 114; Smith (V. A.), 1, 49-50; 11, 201-202, 297. Histoire, III, 143, 580-581; VI, 467, 469 ; VII, 186-189, 426-428, 431-435 ; VIII, 303; X, 159-161; XVIII, VI, 25-28; v. Ananda Ranga Pillai, V1,358; VII, 387-388; Bendall, III, 338; Dames, XX, 1v, 224-225; Davids (C. A. F. Rhys), II, 86; Davids (T. W. Rhys), IV, 1092-1093; Ferguson (D. W.), I, 400; FINOT, XII, viii, 1-4; Fleet, I, 274-275, 402; II, 87; Gerini, V, 421; La Mazelière, III, 683; Lévi, V, 207-208; VI, 355-356; VIII, 583; Mahavamsa, XIII, vii, 17-18; Philipps, IV, 457-460; Piriou, V, 473; Pischel, II, 207; Poole, IV, 1093; Smith (V. A.), II, 86-87; III, 93-95, 336; Stein, III, 677-679; Vogel, XII, IX, 51-52; Weber, I, 402. Iconographie, V, 213-214, 410-411; VI, 443-444; XIV, VIII, 1-70 et pl. 1-21; XX, 1V, 122, 124-127, 133, 134, 141-148; v. Alviella (d'), I, 273-274; Brandes, IV, 476; V, 235; Delehaye, XII, IX, 160-161; FOUCHER, I, 273; III, 78-80, 655-657; IV, 461-462; V, 236, 237; IX, 9-50, 398, 831; XI, 231; XIX, v, 141; Gangoly, XV, 1v, 15-20; Getty, XV, IV, 21; Grünwedel, I, 144-145; Huber, XI, 1-5; XIV, 1, 9-19; Jochim, V, 233; XIII, vii, 22-23;

Jouveau-Dubreuil, XIV, ix, 64-66; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; Krom, XII, 1x, 160; XX, 1v, 138-149; Lüders, XIII, vii, 82; XIV, i, 10-14; Oldenburg (d'), I, 280-281; PELLIOT, III, 33-37; PERI, XVI, 111, 41-56; XVII, 111, 1-102; Pleyte, V, 233; Van Erp, XII, 1x, 160; Vogel, III, 149-163; IV, 727-730; V, 417-418; VIII, 487-500; IX, 523-532. Linguistique, VII, 220 sqq.; v. Bailey, II, 207-208; Bloch (J.), VI, 445; XII, 1x, 48; Brugmann, V, 465-467; Davidson, II, 404; Gauthiot, XII, 1x, 150, 154; Geiger, I, 374; II, 208-209, 405; Gouzien, VI, 357; Grierson, II, 207; VII, 115-120; XII, IX, 47, 153; Henry, Il, 415-416; IV, 487; Konow, IV, 471-472; XIII, VII, 84; Lévi, XIII, VII, 20, 73-78, 83; Liebich, II, 404; Linguistic Survey of India, VII, 115-118, 224, n. 3 et 4; XX, IV, 223-224; Lüders, XIII, vii, 83; Masson-Oursel, XX, IV, 225; Meillet, IX, 610; XII, IX, 148-151, 153-154; XIII, vii, 83; Pischel, 1, 372-373; Sarup, XX, 1V, 121; Sieg, VII, 145-146, 401-402; VIII, 579-580; Smith (V. A.), II, 203; Vinson, IV, 751; Yule et Burnell, III, 477-479; Zachariæ, I, 394 Littérature, III, 739-743; VI, 447; v. Andersen et Smith (H.), XIII, vii, 17; Aufrecht, III, 475; Bloomfield, I, 276, 395; Bode, XIII, v11, 17-18; Courtillier, IV, 756- 758; Dai, I, 34; Davids (C. A. F. Rhys), II, 203; XIII, v11, 17; Feer, I, 269-270, 398; Finot, II, 87; XX, IV, 177; Franke (R. O.), XIII, vII, 19; Gallenkamp, II, 404; Geiger, I, 374; XIII, VII, 17-18; Grierson, I, 399; Haberlandt, IV, 467; Henry, IV, 1089-1090; Hertel, II, 88, 294-295; IV, 755-756; Indian Thought, VII, 447; XII, IX, 45; Jacobi, IV, 1090-1091; XII, 1x, 46; Kirste, II, 205-206; Krishnacharya et Vyasacharya, VI, 358-361; Lang, XII, IX, 45; Lanman, IV, 469; Lévi, II, 253-255, 295-296; IX, 166-169; XX, IV, 177; Mankowski, II,

294; Mazumdar, IV, 759; Meyer, IV, 467-468; Nariman, XII, IX, 44-45; XX, 1v, 135-137; Oldenberg, II, 206; XII, 1x, 32-38; Pavolini, II, 203-204; Regnaud, I, 267; Roussel, III, 92-93; Sarup, XX, 1v, 121; Schmidt (R.), I, 157, 278; IV, 465-467; Spever, II, 206, 297; III, 135; Stefani, 1, 57; Stönner, I, 260; Thomas (F. W.), XII, 1x, 44; Waddell, XIV, 1x, 66-67; Warren, IV, 168; Winternitz, XIII, vii, 15-16. Magie, v. Barth, I, 270; Caland, I, 56; Henry, IV, 758-759. Mathématiques, v. Thibaut, 1, 396-397. Médecine, I, 56; v. CORDIER (P.), I, 270, 308; III, 604-629. Musique, XII, IX, 51; v. Simon, II, 206. Mythologie, V, 264-270; v. Fausböll, IV, 1091; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; Macdonell, I, 395-396. Notes chinoises sur l' -, v. Lévi, II, 246-255; III, 38-53; IV, 543-579; V. 253-305. Numismatique, v. Rapson, I, 51, 154, 395. Origine indienne des légendes de S. Eustache et de S. Christophe, v. Delehaye, XII, IX, 160-161. Paléographie, III, 743; VI, 446; v. Bühler, I, 394; Franke (O.) et Pischel, III, 339-341, 479-480; Halévy, III, 339-341; Kirste, 1, 34; Lévi, II, 246-253: IV, 543-579; Wickremasinghe, I, 274; Zacharia, II, 294. Pèlerins chinois dans l'..., VIII, 318, 511-512; v. Chavannes, III, 379-441; IV, 75-81; Fa-hien; FOUCHER, 1, 322-369; Fujita et Lo Tchen-yu, XII, 1x, 101-103; Hiuan-tsang, XII, 1x, 132-136; Hoey, I, 53; Huber, II, 256-259; cf. IV. 75-81; Lévi, I, 47, 48; XII, 1x, 47; Watters, V, 423-457; Yi-tsing Philosophie, III, 135; XI, 234; v. Boyer, II, 202; Davids (C. A. F. Rhys), II, 203; Garbe, I, 396; Guérinot, II, 298; Indian Thought, VII, 147; XII, 1x, 45; Jacobi, II, 206-207; Kennedy, II, 297-298; Masson-Oursel, XX, IV, 225; TAKAKUSU, IV, 1-65, 978-1064. Projet d'un musée historique, I, 167, et d'un Institut orientel

dans l'-, XI, 476. Religion, I, 152; II, 308, 422; XVII, III, 65-66; v. Caland, 1, 56, 270, 403; IV, 463-464; Getty, XV, IV, 21; Guérinot, VIII, 580; IX, 398; Hillebrandt, I, 395-396; Kern, I, 396; III, 473-474; Krishna Sastri, XVI, v, 45-60; La Vallee Poussin, II, 201, 296-297; III, 96-97; IX, 587-588; XIX, v, 38; Oldenberg, III, 95; Oldham, I, 399; Oltramare, XI, 233; O'Malley, III, 339; Oppert, I, 148-149, 152; Weber, I, 403. Section indienne du Congrès des Orientalistes de Copenhague, VIII, 610; de Hambourg, II, 425-428; de la Conférence des Sociétés orientales interalliées, XIX, v, 136; XX, 1v, 223 sqq. Théâtre, v. Pischel, VI, 446. S. Thomas dans I'-, v. Dahlmann, XII, IX, 43-44; Philipps, IV, 457-460. Vie de l'étudiant indien, v. Glaser, XII, 1x, 51. Voyage dans I'-, v. Bois, III, 476; Imperial Government Railways of Japan, XVIII, x, 19-21; Loti, III, 476. — V. Assam, Beluchistan, Bénarès, Bengale, Bérar, Bihar, Bombay, Calcutta, Ceylan, Delhi, Hyderabad, Jeypur, Kaçmir, Kāfiristān, Lahore, Mathurā, Lucknow, Madras, Malakand, Maldives, Mysore, Népal, Nizam, Punjab, Svat, Wainad.

India Office. Documents de l'— relatifs à une factorerie anglaise au Tonkin au XVII<sup>o</sup> siècle, v. MAYBON (Ch. B.), X, 159-204.

Indian Antiquary, I, 53, 155, 274-275, 402-403; V, 471.

Indian Archæological Policy, XVI, v, 28 sqq.

Indian Thought, VII, 147; XII, 1x, 45. Indica, v. Leumann, IX, 808.

Indo-aryennes (Philologie et antiquités), XVIII, x, 27; v. Bühler et Kielhorn, 1, 372-374, 391-397.

Indo-européenne (Linguistique), v. Brugmann, V, 465-467; Konow, XIII, vII, 84; Lévi, XIII, vII, 20, 73-78, 83; Lüders, XIII, vII, 83; Meillet, IX, 610; XII, 1x, 148-151, 153-154; XIII, vII, 83;

Müller (F. W. K.), VII, 402; Sieg et Siegling, VIII, 579-580. — V. Hindi, Iranien, Māhārāṣṭrī, Marāṭhī, Pāli, Prākrit, Sanskrit, Sogdien, Tokharien.

Indo-scythe. Archéologie, III, 151-154; XVIII, x, 29. Histoire, II, 386 sqq.; III, 219, n. 2, 220, n. 1, 252, n. 4, 276; V, 495; v. Smith (V. A.), III, 93-95. Linguistique, v. Müller (F. W. K.), VII, 402; Sieg et Siegling, VIII, 579-580.

402; Sieg et Siegling, VIII, 579-580. Indochine. Bibliographie, I, 35-39, 41-42, 45-47, 140-142, 148-150, 261-263, 267-269, 271, 371-372, 376-377, 383-386, 390, 391; II, 74-85, 195-200, 294, 401-403; III, 86-92, 328-334, 469-473, 673-677; IV, 441-447, 487, 750-751, 772-774, 1082-1089, 1133-1135; V, 198-207, 235, 420-421, 469-470, 473; VI, 346-355, 444-445; VII, 111-115, 378-386; VIII, 236-252, 279-280, 559-571, 580-583; IX, 161-162, 178, 369-375, 397-398, 583-587, 608-609, 812-813; X, 422-441, 443, 444, 612-627, 643-645, 695; XI, 206-207, 231, 429-432, 458-459; XII, 1x, 1-30; XIII, VII, 1-10; XIV, IX, 1-59; XV, IV, 1-14; XVI, v, 1-27; XVII, vi, 1-10; XVIII, x, 17-23; XIX, v, 21-37; XX, IV, 57-120, 178-179. Chronique, I, 58-60, 159-167, 282-284, 406-414; II, 106-110, 223-227, 306-308, 416-420; III, 138-143, 361-369, 525-528, 751-758; IV, 490-499, 778-783, 1142-1144; V, 238-246, 478-488; VII, 150-184, 407-423; VIII, 284-294, 588-596; IX, 180-184, 402-414, 613-620, 817-827; X, 262-269, 445-454, 648-651, 733-739; XI, 239-253, 467-476; XII, 1x, 163-198; XIII, vii, 85-106; XIV, ix, 85-96; XV, iv, 65-77; XVI, v, 89-102; XVII, vi, 35-56; XVIII, x, 45-71; XIX, v, 87-127; XX, IV, 181-222. Administration, IV, 779-781; v. Cordier (Paul), XI, 231; Diguet, VII, 378-380; Hückel, XII, 1x, 24; Ireland, V, 469; Salaun, IV, 441-442. Annuaire, I, 376-377. Archéelogie, I, 2, 76-78, 148, 170-181; II, 118;

V, 239, 251-252, 387; VII, 464-465; VIII, 319-321, 328-331, 611, 630-631; IX, 620, 838-840; X, 742-743; XI, 479-480; XII, IX, 220-222; XIII, VII, 117; XVI, v, 123-124; XVII, vi, 63; XVIII, x, 79; XIX, v, 141; XX, 1v, 239-240; v. Bulletin de la Commission archéologique de l'--; FINOT, V, 483-488; Mansuv, II, 85; Mission archéologique d' -; Moure, X, 733-739; Société d'Angkor pour la conservation des monuments anciens de l' -. Bibliographie, v. Brebion, X, 414, 424-434, 618-619; Cabaton, XII, Jx, 155-157; Cordier (H), IV, 1137; V, 233; VIII, 583; X, 409, 419; XII, 1x, 220; XIII, vii, 117; XIV, IX, 103; XV, IV, 66, 91; MAYBON (Ch. B.), X, 409-421. Biographie, v. Brébion, X, 414, 424-434, 618-619; Louvet, I, 261-262; Nel, III, 470-472. Bouddhisme en -, v. Finot, IX, 812. Colonisation indienne en -, v. Finot, XII, viii, 1-4. Enseignement indigène, IV, 780; VI, 453; VII, 413-414; XIX, v, 25-26, 29-31; V. MAITRE (Cl.-E), VI, 454-463; Prêtre, XII, IX, 6-7. Epigraphie, v. FINOT, XV, 11, 113-180. Etudes indochinoises, VIII, 315-317; v. Bulletin de la Société des Etudes indochinoises; FINOT, VIII, 221-233; HUBER, V, 168-184; IX, 633-680; XI, 1-22, 259-311; cf. XIV, 1, 4-6 Examens de langues orientales en ..., VII, 151, 212; XII, IX, 164, 217, 219. Flore, v. Beccari, XI, 458; Houël, XI, 458. Géographie, I, 54; II, 416; III, 541; VII, 355; VIII, 324, 611; IX, 356-358; X, 413, 449, 549; XIV, 1x, 10-45; XX, 1V, 75-87; v. Atlas de l' —, XX, 1v, 69-71; Bonhoure, I, 42; Braemer, XV, IV, 13-14; Brenier, IX, 583-584; XI, 206-207; XIV, 1x, 7-8; Chabert et Gallois, IX, 370-375; Cadès, X, 695; Cupet, I, 36; Gerini, X, 422-423; Lagrillière-Beauclerc, I, 38; Le Cadet, XVI, v, 26-27; Magnabal, X, 617-6:8; Maitre (H.), IX, 369-370; XIII, VII, 5; Neton, IV, 1087-1089; Pavie, I,

372; XII, IX, 7-10; PELLIOT, IV, 131 sqq.: Russier, IX, 583-584; XI, 206-207: Sénèque, XII, 1x, 22-23. Linguistique, V, 235, 327; VII, 116, 217, 250 sqq ; VIII, 1 sqq.; XII,1, 22 sqq. Mission d'exploration scientifique en -, II, 306; V, 241; VIII, 229. Mission permanente indochinoise en France, VII, 154-166. Orthographe officielle du mot \_\_, IX, 184. Politique, v. Métin, XVI, v, 24-25; Vignon, XIX, v. 21-26. Question monétaire, v. Délieux, VII, 380-384. Relations de l' - avec le Japon au XVIIe siècle. XIII, vii, 106, 115. Revue indochinoise, IV, 487, 1134-1135; VIII, 581-583. Section indochinoise du Congrès des Orientalistes de Hambourg, Il, 431-432. Souvenirs d' -, v. Doumer, V, 469. Voyage en -, v. Challaye, V, 473; Gervais-Courtellemont, II, 195; Imperial Government Railways of Japan, XVIII, x, 19-21; Lanzy, II, 74; Madrolle, III, 86-88; Massieu, II, 74-75; Nanjo et Takakusu, III, 749; Takekoshi, X, 732. - V.: Annam, Birmanie, Cambodge, Cochinchine, Laos, Malacca, Siam, Tonkin. Indonésie. Linguistique, VII, 215 sqq.; VIII, 1 sqq. - V.: Insulinde, Malaise (Péninsule), Philippines.

Indra. Une épithète d' —, v. Bloom-field, l, 276 Histoire d' —, V, 150-151, 155, 165. Iconographie, II, 244-245; III, 159-160; VI, 444; XI, 10; XII, 111, 12; XVII, v, 64. — et le Samaveda, v. Bloomfield, III, 680-681.

Indra-vyākaraṇa, VII, 145-146, 402. Indraçaila. Bas-relief représentant Buddha adoré par Çakra dans la grotte d'—, III, 159-160.

Indraditya (= Phră Ruân), IV, 245, 246, 249; XV, II, 170; XVI, III, 11, 19, 20; XVII, II, 32, 44; XX, IV, 224. Indrakānteçvara, XI, 298-299; XV, II, 169.

Indraparameçvara, III, 633, 637, 642; IV, 110; XV, 11, 8, 158.

Indrapura, 1, 35; IV, 107, 110, 112,

915; V, 487; XI, 22, 260; XIII, vi, 32; XV, 11, 63, 97, 142. Dynastie d'—, XV, 11, 126, 168, 181-182.

Indravarman 1, roi du Cambodge, I, 35; XV, 11, 153, 154, 160, 161, 163, 183. Art d' —, v. Parmentier, XIX, 1, 1-98 et pl. 1-27.

Indravarman 1, roi du Čampa, 1, 35; III, 633, 637, 642; XI, 11, 282; XV, 11, 8, 63 sqq, 168, 181.

Indravarman 11, II, 46; III, 638, n. 1; IV, 87, 92-97, 100, 102, 104, 110-111, 112; XI, 15, 20-21, 268 sqq.; XII, viii, 17; XV, 11, 11-12, 15-16, 168, 182.

Indravarman III, III, 640-641; IV, 112; IX, 349; XV, II, 8, 16, 159, 168, 182.

Indravarman IV, III, 635, 641, 642, 648; IV, 907; XV, II, 9, 10, 51, 138, 139, 183.

Indravarman v, XV, 11, 12-14, 139, 183.

Indravarman (Jaya) 1, II, 47; III, 638, n. 1; XV, 11, 8, 138, 159, 182.

Indravarman (Jaya) 11, IV, 904, 905, 939, 946, 949-950, 951-952; XI, 282; XV, 11, 182.

Indravarman (Jaya) 111, IV, 905, 953, 954; XI, 301; XV, 11, 138, 182.

Indravarman (Jaya) 1v, III, 635, 642; IV, 906, 969, 970, 971, 973; XV, 11, 50, 138, 159, 182

Indravarman (Jaya) v, IV, 906-907, 953, 954, 968-969; XV, 11, 51, 183.

Indravarman (Jaya), cei Rașupati, IV, 907, 975; XV, 11, 182.

Indravarman (Jaya), on Vatuv, IV, 907, 975; XV, 11, 182.

Influence (The) of European Painting on Native Japanese Art, XII, 1x, 145.

Information (L') française. Nam Phong văn-học khoa-học tạp-chí, XIX, v, 29-35. Innen (= nidāna), XX, 1, 27, n. 4, 52. Inögarai (dragon čam), V, 16 sqq. passim.

Inoue (Enryō), III, 376-377; IV, 786. Inoue (Tetsujirō). Nihon kogaku-ha

no tetsugaku, III, 359-360. — Cf. VII, 200, 202; XVII, vi, 20.

Inoue (Yorikuni). [Fu ken gō sha] Meiji jinja shiryō, v. Motoori, XIII, vii, 70. Dai-Nihon shimmei jisho, v. Motoori, XIII, vii, 70.

Inscriptions. Ancienne écriture chinoise d'après les —, VIII, 264-267. Cartes de l'empire khmèr d'après la situation des — datées, v. Parmentier, XVI, III, 69-73. Dates des — du Cambodge et du Campa, v. Barth, IV, 116-119; XVI, v, 112-118; Faraut, X, 643. — Cf. Epigraphie.

Insulinde. Bibliographie, I, 38-39, 55-56, 147, 149-150, 153, 157-158, 277, 279, 370-371, 404-405; II, 94-96, 217-219, 303-305; III, 133-135, 515, 745-746; IV. 474-476, 487-488, 1135-1136; V, 232-233; IX, 811-812; XIII, vii, 22-24; XX, IV, 138-149, 177-178. Chronique, I, 288; IV, 786-789; V, 248, 505-507; XIX, v, 127-135. Administration, v. Chailley, I, 38-39. Archéologie, I, 72-73, 160, 288; III, 745; V, 248; XIX, v, 134-135; v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-1136; IX, 811-812; XX, 1v, 138-149; Brandes, III, 134, 135; IV, 476; V, 235; De Groot, II, 217-218; FOUCHER, III, 78-80; IX, 1-50, 831; Groneman, 1, 147; IV, 476; Jochim, V, 233; Krom, XII, 1x, 160; XX, 1v, 138-139; La Porte et Knebel, I, 55; PARMENTIER, IV, 786-789; VII, 1-60 et pl. 1-5; Pleyte, V, 233; Rapporten .., XIII, vii, 22; Van Erp, X, 441; XI, 462; XII, IX, 160; Vogel, III, 161-162; IV, 727-730. Ethnographie, v. Brandes, I, 55; Joustra, III, 134; Skeat et Blagden, VI, 354-355; Van Eerde, II, 304. Folklore, III, 746; v Brandes, I, 158; Hazeu, III, 134. Géographie, v. Cœdès, XVIII, vi, 1-36; Gerini, X, 422-423; PELLIOT, IV, 264-348; Saint-John, I, 35; Schlegel, I, 54, 277; II, 94-96, 217; Swettenham, VI, 352-354. Histoire, III, 745; v Coedès, XVIII, vi, 1-28; Dagh-Register, II, 303-304; Kern,

IV, 474-475; Krom, XIX, v, 127-135; Muller (H. P. N.), XVIII, x, 17-18; Van Ronkel, II, 305. Littérature, III, 745; XX, 1v, 147-148; v. Kern, I, 149-150, 370-371; Van Hinloopen Labberton. XIII, vii, 23. Revues: Bijdragen..., I, 405; XVIII, vi, 27-28; Djawa, XX, IV, 177-178; Journal..., I, 52; V, 475; Notulen ..., I, 279; Straits ..., II, 224; Tijdschrift..., I, 55-56, 157-158, 279, 404; IV, 1136; XIII, vii, 22; Verhandelingen .., IV, 1136; VI, 448. Section - du Congrès des Orientalistes de Hambourg, II, 431-432. - V.: Bali, Jambi, Java, Lombok, Majapahit, Malaise (Péninsule), Palembang, Philippines, Sarawak, Sumatra.

Interdits en relation avec les noms de famille chez les Tăi-noirs, v. MASPERO (H.), XVI, 111, 29-34.

Iran. Dialectes iraniens, XII, 1x, 149-150; v. Lüders, XIII, vII, 83. Documents iraniens de l'Asie centrale, v. Gauthiot, XII, 1x, 154; Leumann, XIII, vII, 84; XX, 1v, 158-170; Müller (F. W. K.), IV, 760; VII, 402-403; Pelliot, XIII, vII, 81. Etudes iraniennes, II, 220-222; v. Oldenberg, I, 266. Histoire des plantes de l'—, v. Joret, V, 421-422. Termes iraniens dans l'astrologie bouddhique chinoise, v. Huber, VI, 39-43. — V.: Perse.

Iraouaddy, IV, 169-172, 179-180; VIII, 224.

Ireland (Alleyne). The Far Eastern Tropics. Studies in the administration of Tropical Dependencies, V, 469.

Ishibashi (Masakata). An English-Japanese Dictionary of the spoken Language, v. Satow, V, 229-230.

Ishikawa (Takeshi). Une poétesse japonaise et son œuvre: Sei Shonagon et le Makoura-no-Soshi, X, 646-647.

Ishō Nihon-den, v. Matsushita, III, 577; IX, 595.

Islam. — au Čampa, III, 54-62; V, 379. — en Chine, III, 106-107, 318; VI, 413; X, 276; v. Cordier (G.), XIII, vII,

155; Ollone (d'), VIII, 259-263. L' — et le parsisme, v. Goldziher, I, 271. L' — et le phonographe, v. Snouck Hurgronje, I, 56. — V. aussi: Musulman.

Issei, IX, 711-713.

Istämi. Turcs d' -, IV, 480.

Itagaki (Taisuke), III, 533, 734-736, 765; IV, 516; VIII, 573; IX, 601.

Italie. Catalogue des ouvrages chinois et japonais de l'Académie royale d'—, v. Vacca, XII, IX, 113. Voyageurs italiens en Indochine, v. Amat di S. Filippo, X, 417-418.

Iti pi so (Sut), v. Sut —, XVII, v, 58, 209.

ltinéraire. — de Hiuan-tsang dans l'Inde, XII, IX, 132-136; V. FOUCHER, 1, 34, 322-369; Watters, V, 423-457.de Ki Ye dans l'Inde, v. CHAVANNES, IV, 75-81; Huber, II, 256-259. — s de Kia Tan, v. Pelliot. De Hanoi en Inde à travers le Yun-nan, la Birmanie et l'Assam, IV. 131-183, 364-372. Du Tonkin à la capitale du Campa, IV, 183-210, 364-372. Du Tonkin au Cambodge par la chaîne annamitique et le bassin du Mékong, IV, 210-215, 364-372. De Canton en Inde par la mer, IV, 215-363, 372-373. Du Protectorat d'Annam à Yangtsiu-mei (Ta-li), IV, 374-376. De Tchetong à Yang-tsiu-mei, IV, 376-377. De Ngan-ning vers le Tonkin et le Laos, IV. 377-378. — de Song Yun dans l'Udyāna et le Gandhära, v. Chavannes, III, 379-441.

Itō (Hirobumi), III, 533-534, 733-736, 765; IV, 502, 506, 509; VII, 196, 197; VIII, 573, 604; XI, 236.

Ito (Kosaburo). Some remarks on Japanese Painting, XII, 1x, 145.

Ivanov (A. I.), XI, 235; XII, 1x, 107. Ivanovski (A. O.). Sur une traduction chinoise du recueil bouddhique « Jātakamālā». Traduit du russe par M. Duchesne, IV, 752-755.

Iwatare (Kentoku). Jugaku taikwan, X, 258.

lyomande (sacrifice rituel chez les Ainu), III, 125-126.

, \*

Izvyestiya Vostochnago Instituta, XI, 235-236, 463-465.

Jabung (Čandi), v. Čandi —, IV, 787; VII, q.

Jackson (A Williams). Notes from India, III, 476, 477. — Cf. II, 426.

Jacobi (Hermann). Die indische Logik, II, 206-207. Mahābhārata, Inhaltsangabe, Index und Concordanz der Calcuttaer und Bombayer Ausgaben, IV, 1090-1091. Ueber die Echtheit des Kautilīya, XII, IX, 46; cf. XIII, VII, 33. — A propos de sa thèse sur les origines de la colonisation indienne en Indochine, v. FINOT, XII, VIII, 1-4. — Cf. I, 373; III, 741; IV, 1092, 1138; VIII, 610; XI, 234; XVI, v, 114.

Jagaddharma, IV, 900-902, 923-924; XI, 264; XV, 11, 126, 189.

Jago (Čandi), v. Čandi —, VII, 3, 7, 37, n. 1, 38, 42-45; XVIII, x, 30, n.; v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-1136.

Jai Singh. Observatoires de —, v. Kaye, XVIII, x, 33.

Jaina. Bibliographie, v. Guérinot, VI, 357. Contes, v. Ba!lini, IV, 1092; Stefani, I, 57. Epigraphie, v. Guérinot, VIII, 580; IX, 398. Histoire, v. Weber, I, 402. Jainisme, v. Guérinot, VIII, 580; IX, 398. Māhārāṣṭrī des —, I, 373; IV, 471; Recension — du Pañcatantra, v. Hertel, IV, 755-756. Stūpa — de Mathurā, v. Smith (V. A.), I, 375-376. Traités extracanoniques des — Digambaras, II, 203-204, 298; III, 746.

Jaiya. Inscription de —, v. Codoès, XVIII, vi, 16-17, 32-33 et pl. 2-3.

Jambi, XVIII, vi, 10; XIX, v, 129 sqq.

Jambudvīpa, III, 289, 432, n. 2; IV, 402, n. 2; V, 282, 294, 296, 297, 298, 304, 431; XI, 449, 456; XII, 1x, 42, n. 2; XX, 1V, 18, 164.

Jambupati-sutta, XVII, v. 66-69.

Jammes (H.-L.). Au pays annamite. Notes ethnographiques, I, 39-40. Souvenirs du pays d'Annam, I, 39-40. — Cf. II, 283; III, 367.

Jānakīharaņa, v. Thomas (F. W.), I, 274.

Jandial. Temple de —, XVI, v, 38, 39. Jang li kouan kouo yen lou, IX, 461-462.

Jangama, VI, 70, n. 4.

Jannin (le P.). Découverte de sanctuaires cams à Kontum, VI, 344-345; XVIII, x, 62.

Japon. Bibliographie, 1, 40-41, 277, 378-381; II, 92-94, 215-217, 299-303, 410-413; III, 121-132, 345-355, 357-360, 491-515, 521-524, 723-737, 747, 749-750; IV, 484-487, 762-768, 775-777, 1131-1133, 1136-1137; V, 229-232, 462-46;, 473, 475-477; VI, 424-441; VII, 125-144, 148-149, 393-401; VIII, 267-278, 280-283, 573-579, 585-587; IX, 173-179, 387-394, 399-401, 600-608, 611-612; X, 253-255, 257-261, 636-643, 646-647, 710-728, 730-732; XI, 215-231, 235-238, 439-458, 465-466; XII, 1x, 128-147; XIII, vii, 56-72; XIV, ix, 81-84; XV, iv, 47-56; XVI, v, 75-81; XVII, v!, 20-32; XVIII, x, 39-43; XIX, v, 79-86; XX, IV, 154-157. Chronique, I, 288; II, 112-113, 309-311, 421-424; III, 372-377, 532-538, 764-767; IV, 499-523, 783-786; V, 501-504; VI, 474-482; VII, 194-203, 455-459; VIII, 296-302, 598-609; IX, 202, 419-422, 627-630, 829-830; X, 270-272, 651-654; XIII, vii, 106-112; XV, Iv, 78-85. Académie japonaise. VI, 474-475; IX, 202. Anciens textes chinois conservés au -, II, 315-340; IX, 211-249, 425-469, 813. Anthropologie, III, 578-580; VI, 438-439; v. Baelz, II, 92; Deniker, II, 92; Torii, X, 646; XIX, v, 82-84. Archéologie, III, 367; VIII, 601; XI, 244-245; XIII, vii, 108-109; v. Hamada et Umehara, XVII, vi, 29-32; Motoori, XIII, vii, 70; Munro,

XII, 1x, 140-141; Report upon Archæological Research..., XIX, v, 84-86; Torii, XIX, v, 82-84. Att, II, 93; VIII, 281-282; IX, 627-628; X, 271-272; XIII, vii, 110-112; XVI, v, 95-96 et pl. 3-4; XVII, vi, 44 et pl. 3; XVIII, x, 55-56 et pl. 7-10; v. Ancient Wall Paintings ... XII, 1x, 144; Aubert, XII, 1x, 146; XIV, 1x, 83-84; Deshayes, XII, 1x, 146; Dick, XII, 1x, 145; XIV, 1x, 81-83; Fenollosa, XIII, vii, 56-58 : Histoire de l'art du Japon, I, 378-381; Influence of European Painting..., XII, IX, 145; Ito (K.), XII, IX, 145; Katori, XIII, VII, 72; Maitre (Cl.-E.), II, 94; Mallon, XII, 1x, 145-146; Migeon, VIII, 575-579; Nihon teikoku bijutsu ryakushi, XIII, vii, 72; Petrucci, XII, IX, 128-131; Shūko jisshu, III, 359; Thomas (N. W.), II, 94; Todai-ji..., XII, 1x, 144; Toei shuko, VIII, 282; Tressan, IX, 612; XII, 1x, 144-145; Vever, XII, 1x, 146. Bibliographie, v. Cordier (H.), X, 419; Courant, I, 145-146; II, 200; III, 720-721; MAITRE (Cl.-E), II, 341-351; III, 564-596; IV, 580-616; Vacca, XII, IX, 113; Wenckstern, VIII, 280. Bibliothèques du -, III, 567-569; VIII, 598-601. Biographie, Ill, 749; v. Aubert, XII, 1x, 146; Courant, IV, 1131-1133; Diósy, XII, 1x, 138; Joly, XII, 1x, 139; Knox, III, 729-733; Kondō, X, 641; Kyōkai ijin sōsho, V, 477; La Mazelière, XII, IX, 139; Lloyd, XI, 222-226; Miyamori, II, 299-301; Shibusawa, XVIII, x, 39-40; Washio, II, 311; IV, 765-766; Yamabe, XIII, VII, 65; Yamato (R.), XII, IX, 139. Calendrier, VIII, 6.8; v. Bramsen, XI, 215-222; Clement, III, 348-349. Droit, v. Ariga, VIII, 586; Hall, XII, 1x, 140; Hozumi, XIII, VII, 71; Konakamura, III, 522-523. Enseignement, II, 420-421, 423-424; III, 374-376, 535-536, 764; IV, 502, n. 4; VI, 475-476, 481-482; VII, 455, 458-459; VIII, 608-609; IX, 419-420, 830. Ethnographie, VIII, 602; v. Batchelor, III, 121-128; Bellessort,

· 111, 346-348; La Vieuville, VIII, 585; Lange, III, 131-132; Ohrt, XI, 236; Ten Kate, II, 413; Tokugawa (I.), XII, IX, 140; Torii, XIX, v, 82-84. Expositions, III, 377, 532-533; VII, 459; VIII, 601-602. Folklore, VII, 324; XX, 1, 1 sqq. passim; v. Batchelor, III, 121-128; De Visser, X, 261; XII, 1x, 141; Fujii, X. 642-643; Hearn, II, 302-303; III, 514-515; Miura, III, 512-513; PERI, XV, III, 1-15. Géographie, v. Dahlgren, XII, 1x, 136-137; Dautremer, X, 636-639; Hallier, XII, 1x, 138; Lehmann, III, 513-514; Omori, VIII, 280; Papinot, VI, 432-434; Yoshida, VIII, 271-273; X, 257-258. Histoire, I, 378-381; III, 533-538, 765; IV, 499-522, 784-785, 1140; VI, 476-480; VII, 194-197, 202-203; VIII, 280, 297, 299-302; IX, 175, 594-596, 628-630, 797-807; XII, 1x, 139; XIII, VII, 106-107, 115; XV, IV, 78-84; XX, IV, 96; V. Ariga, IX, 605-606; Becker, VIII, 280; Byram, IX, 174-175; Clement, III, 350-351; Courant, IV, 1131-1133; Dai-Nihon kobunsho, III, 358; Dai-Nihon shiryō, III, 357-358; Das (T.), XVIII, x, 40-41; Driault, IX, 588-592; Griffis, VIII, 283; Haas, III, 497-500; Hagino, VIII, 574-575; Hara, XX, 1v, 154-157; Hayashi, VI, 434; Hildreth, III. 491-493; Joly, XII, 1x, 139; Knox, III, 729-733; Koji ruien, III, 358; Kubo, V, 476; Kume, VIII. 274-275; Kuroita, VIII, 275; La Maze'ière, VII, 137-142; XII, 1X, 139; Latourette, XVIII, x, 41-42; Lay, III, 733-737; Leroy-Beaulieu, I, 40-41; MAITRE (Cl.-E.), III, 564-596; IV, 499-522, 580-616; Mendrin, XI, 235-236; Miyamori, II, 299-301; Motoori zenshū, III, 359; Murdoch, X, 710-724; Nachod, VI, 434-441; Nagavama, XVIII, x, 43; Nakamura, X, 254-255; Naudeau, IX, 600-605; Nihon rekishi chiri gakkwai, XV, IV, 53-54; Okakura, XVII, vi, 26-29; Ōkuma, VIII, 573-574; Omori, VIII, 280; Otsuki, X

260; Papinot, VI, 432-434; Pozdnyeev, . X, 724-728; Rai, XI, 235-236; Riess, III, 351; Shibusawa, XVIII, x, 39-40; Shigaku zasshi, III, 524, 574; IV, 775-776; Shiseki shuran, III, 521-522; Wada, XII, 1x, 143; Yamato, XII, 1x, 139; Yoshida, X, 732; XV, IV, 52-53; Zoku kokushi taikei, III, 359. Linguistique, III, 523-524; VII, 457-458; XX, 11, 5, 18-20; v. Balet (C.), IX, 173-174; Berjot, VII, 400-401; Berlitz, IX, 608; Bourgois, IX, 387-394; Dautremer, XIX, v, 79-82; Fukui, VIII, 281; Gollier, VI, 424-432; Kan-Wa daijiten, III, 523-524; Kanno, VIII, 281; Lemarechal, II, 311; V, 462-465; Niimura, XI, 236; Plaut, VIII, 267-271; Pozdnyeev, VIII, 587; Raguet et Ono, III, 375; VII, 142-144; Renondeau, XIII, vii, 58-59; Rivetta, IX, 611; Rosny, III, 345-346; IV, 484-487; Sansom, XII, 1x, 143-144; Satow, V, 229-230; Shida et Saeki, X, 253-254; Strindberg, XII, IX, 112; Ueda et Matsui, XV, IV, 47-49; Weintz, V, 230-232; Yamada, XIII, vii, 70-71. Littérature, II, 410-413; III, 373-374, 522, 523, 767; V, 501-502; VIII, 281, 296-297, 606-607; v. Aston, III, 355; Benazet, II, 92-94; Chamberlain, III, 723-729; Couchoud, XVI, v, 79-81; Dickins, VII, 125-137; Florenz, VII, 393-400; Fujioka, VIII, 277-278; Gramatzky, III, 351; Hearn, II, 302-303; III, 514-515; Hirade, VIII, 278; Igorashi, XIII, vii, 59-61; Ishikawa, X, 646-647; Kokka taikwan, III, 522; Kunze, III, 349-350; Masada et Amaya, IX, 607; Miyamoto, XII, IX, 143; Müller (W.), 586; Noguchi, IX, 175-177; Owada, IV, 766-768; Parlett, III, 130-131; PERI, IX, 251-284, 707-738; XI, 111-151; XII, v, 1-63; XIII, IV, 1-113; VII, 72; XX, I, I-110; Revon, XI, 226-231; Sansom, XII, 1x, 143; Suzuki (N.), X, 259. Mélanges japonais, XI, 238; cf. Chamberlain, II, 301-302. Militaire, v. Balet (J. C.), X, 646. Mis-

sion japonaise en Asie centrale, IX, 626-627; v. Seiiki koko zufu, XV, IV, 57-64; Tachibana, XIII, vii, 60; en Chine, v. PERI, XI, 171-198. Musique, v. Leroux. X, 639-641; Westarp, XII, 1x, 146-147. Mythologie, IV, 591 sqq.; v. Florenz, II, 410-413; Motoori, Inoue (Y.) et Mozume, XIII, vii, 70. Paléographie, VII, 456-457; v. Florenz, III, 352-355; Kitasato, II, 215-216; MAITRE (Cl.-E.), III, 577 sqq. Philosophie, X, 260-261; v. Inoue (T.), III, 359-360; Tanaka, X, 258-259; Tetsugaku daijisho, XIII, VII, 65-67. Presse, II, 309; VII, 455-456; VIII, 302, 604-605. Religion, 1, 151; II, 308, 422, 424; III, 36; VII, 197-202; VIII, 602; IX, 420; XV, 1V, 84-85; XVII, III, 45, 57, 77-81; XX, 1v, 155-156; v. Allier, VIII, 282-283; Aston, II, 216-217; Clement, V, 475-476; Dautremer, XVI, v, 76-79; Florenz, II, 410-413; Fujii (S.), XIII, vii, 62-65; Greene, III, 129-130; Haas, III, 491-512; Hozumi, XIII, VII, 71; Kirby. XII, 1x, 141; Lloyd, III, 129-130; XI, 222-226; MAITRE (Cl.-E), IV, 598 sqq.; Motoori, Inoue (Y.) et Mozume, XIII, vii, 70; Reischauer, XII, 1x, 143; Steichen, . III, 491-512; Tomita, XIII, VII, 61-62; Washio, IV, 765-766; Yamabe, XIII, VII, 65. Section japonaise du Congrès des Orientalistes de Copenhague, VIII, 610-611; de Hambourg, II, 428-429. Sociétés orientales du -, II, 421, 422-423; IV, 1136; X, 260-261, 732; XI, 237, 465-466. Voyage au -, v. Challaye, V, 473; Chamberlain et Mason, II, 301. - V. Chikugo, Higo, Kamakura, Kawachi, Kiushū, Kouriles, Kyōto, Nagasaki, Nara, Osaka, Tokyo, Yokohama.

Jarai. Ethnographie et linguistique, I, 301-304; IV, 535; VII, 61 sqq., 223; XVII, 1v, 3, 12, 16, 113-119. Folklore, I, 303; VII, 80-84.

Jarta (= Jatta), III, 474.

Jātaka, II, 203; III, 411, n. 3, 412, n. 5; VI, 445, 446; XV, 111, 40 et n. 3;

XVI, v, 40; XVII, vi, 9; XVIII, 11, 5-8, 16-19, 21-27, 28, 31, 33; XX, IV, 142, 165-168; v. Davids (T. W. Rhys), III, 743; Nariman, XII, 1x, 44-45; Oldenberg, XII, IX, 32-38. Les Abhisambuddhagāthās dans le - pāli, v. Senart, I, 397-398 Cyāma -, I, 344-346. Un - au Japon, v. Peri, XV, 111, 1-15. du Barabudur, IV, 476; IX, 9-43; XX, IV, 142-143; de Mathurā, v. Vogel, IX, 528-530; du temple d'Ananda à Pagan, XI, 1-5.— laotien, XVII, v, 43-50, 185-186. Mahā-ummagga—, XV, III, 4 sqq. et pl. 3. Le Rāmāyana et les -, v. Huber, IV, 698-701. Viçvantara -, I, 350-351; III, 413, 416, n.; VI, 444; Xl, 3; XIV, 1, 12, n. 1; v. Gauthiot, XII, 1x, 154; Leclère (Adh.), III, 328-334.

Jātakamālā, III, 413, n. 7, 416, n. 2, 427, n. 5; V, 302; XX, IV, 142, 143. La — et les fresques d'Ajantā, v. Lüders, III, 96. Sur une traduction chinoise de la —, v. Ivanovski, IV, 752-755.

Javá, III, 633, 636, n. 3, 641, n. 1; IV, 320; XI, 301, 303, 300; XV, 11, 16, 57, 87, 88, 127, 158, 169; XVIII, vi, 26, n. 3. Java. Art et archéologie, I, 72-73, 160, 288; III, 745; V, 248; XIX, v, 134-135; v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-1136; IX, 811-812; XX, 1V, 138-149; Bataviaasch Genootschap...; Brandes, III, 134, 135; IV, 476; De Groot, II, 217-218; FOUCHER, III, 78-80; IX, 1-50, 831; Groneman, I, 147; IV, 476; Jochim, V, 233; XIII, vii, 22-23; Krom, XII, 1x, 160; XX, 1v, 138-149; La Porte et Knebel, I, 55; Maitra, XX, IV, 132-133; PARMENTIER, IV, 786-789; VII, 1-60 et pl. 1-5; Pleyte, V, 233; Rapporten..., XIII, vii, 22; Van Erp, XI, 462; XII, IX, 160; VOGEL, III, 161-162; IV, 727-730. Les Chinois à .--, V, 505-507. Colonisation hollandaise à -, v. Chailley, I, 38-39. Contes javanais, v. Hazeu, III, 134. Géographie ancienne, v. Kern, V, 232; PELLIOT, IV, 264 sqq.; Schlegel, I, 54. Histoire, II, 128-129; III,

745; IV, 265-320; v. Krom, XIX, v, 127-135. — Instituut, XX, IV, 177-178. Linguistique, V, 169-176; v. Juynboll, II, 219; Kern, II, 304. Littérature, III, 745; XX, IV, 147-148; v. Brandes, II, 218-219, 303; XIII, VII, 22; Hazeu, II, 305; Kern, I, 149-150, 370-371; IV, 474-475; V, 232; XIII, VII, 23; Speyer, XIII, VII, 23; Van Hinloopen Labberton, XIII, VII, 23. Masques de théâtre javanais, v. Juynboll, II, 219. Piagems javanais, v. Brandes, I, 55, 56. Varia javanica, v. Knebel, I, 404.

Javi (Čandi), v. Čandi —.

Jayadeva. Le Gītagovinda, traduit par G. Courtillier, IV, 756-758.

Jayāditya, III, 681.

Jayadityapura, III, 23, 29; VI, 50, 71. Jayakşetra (Çrī), XV, 11, 150, 151.

Jayamangalārthadeva (Çrī), VI, 54, 74; XV, 11, 162.

Jayarājacūdāmaņi (Çrī), VI, 45 sqq.; XV, 11, 162.

Jayavarman, roi de Çambhupura, V, 419; XV, 11, 162.

Jayavarman 1, roi du Cambodge, II, 235-240; III, 257-261, 269-270, 294, 295, 297, 298, 301; IV, 693, 695; V, 419; XV, 11, 140, 143, 155, 156, 183; XVIII, x, 15-16.

Jayavarman 1 bis, XV, 11, 123, 183.

Jayavarman 11, I, 35; II, 128-129; IV, 214; XIII, v1, 27 sqq.; XIV, 1x, 52-53; XV, 11, 57, 62, 143, 153, 160, 161, 165, 183; XVI, 111, 70; XVIII. 111, 32; v1, 26, n. 3; 1x, 3; x, 15; XIX, 1, 90.

Jayavarman 111, I, 35; II, 82-83; XIII, v1, 29, 34; XV, 11, 63 sqq., 146, 153, 165, 183.

Jayavarman IV, I, 35; XIII, VI, 17-26, 30, 34; XV, 11, 64 sqq., 140, 145, 161, 182.

Jayavarman v, XI, 396-398, 400-404, 406; XIII, vi, 30, 35; XV, 11, 64 sqq., 142, 143, 149, 152, 153, 164, 165, 184; XVI, 111, 70.

Jayavarman.vi, VI, 45, 46; XII, 11, 5-28; XV, 11, 145, 153, 184.

Jayavarman vii, III, 18-33, 369, 462, n. 1, 639; IV, 678; VI, 44-85; XV, 11, 108, 124, 147, 162, 184; XVIII, 1x, 1. Jayendra, XV, 11, 165; XVIII, vi, 2. Jayendrapati, XI, 286-297; XV, 11, 16, 169.

Je-li, III, 164-205; IV, 185; V, 130, 136; VI, 129 sqq.; XIV, 1x, 39-40.

' Je-lo-t'ing, IV, 307; XVIII, vi, 10-

Je-nan, III, 233, n. 3, 234, 272, n. 3, 281; IV, 143-145, 189-191; XIV, 1x, 18, 20, 24-26, 43; XVI, 1, 49; XVIII, III, 6.

Je pen kien tsai chou mou. Ying kieou tch'ao kiuan tseu pen —, Il, 333.

Jeannerat. Membre de la Commission des Antiquités du Cambodge, V, 483, 515; VII, 422-423; VIII, 593, n. 1.

Jehol, IX, 828; XII, 1x, 65; v. Franke (O.), III, 715-718.

Jen-kouang, XIV, 1x, 74.

Jen louen ta t'ong fou, v. Tchang Hing-kien, IX, 219.

Jen Ngao (ou Jen Hiao), XVI, 1, 49, 52-53.

Jen-nou t'ang pi-ki, v. Li Che-hong, XIII, vii, 41-44.

Jen-tsong. Harangue de l'empereur — (des Si-hia) aux génies du fleuve Heichouei, XIII, vII, 42-44. — (des Song), III, 216. Tombeau de l'empereur — (des Ming), XX, III, 48-54 et pl. 25.

Jen Yen, XVIII, 111, 23.

Jeou-jan (Jouan-jouan ou Jouei-jouei), III, 99-100, 223, n. 2, 402, n. 3; IV, 479 et n. 1; V, 442.

Jeou yuan ki. Les Anglais à Macao d'après le Kouo tch'ao —, VI, 301-325.

Jespersen (Otto) Lehrbuch der Phonetik. Übersetzung von H. Davidsen, V, 467-468.

Jésuites. Les — en Chine, II, 91; III, 723; VIII, 226; XI, 190; XII, 1x, 96, 117; en Indochine, VIII, 225-226; X, 186, n. 2, 199, n. 1, 427-431. Biblio-

thèque de la Compagnie de Jésus, X, 416. Jetavana, XI, 433; XII, 1x, 49.

Jevers (R. W.). The Custom of polyandry in Ceylon, I, 154.

Jeyasinga, V, 235.

Jeypur. Dômbs de —, v. Fawcett, II, 208. Observatoires de —, v. Kaye, XVIII, x, 33.

Ji, IX, 279.

Jil. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou muntjac, XVII, IV, 101-102.

Jimmu Tennō, IV, 580, 583, n. 1, 589, 592, 600; X, 255, 637.

Jina, v. Dhyanibuddha.

Jinacarita, v. Duroiselle, VI, 445.

Jinakálamālinī, XII, 1x, 178; XIV, 111, 3-4; XV, 111, 44-46; XVI, 111, 3; XVII, 11, 7, 34-41, 43-46; XVIII, x, 11.

Jinatthapakasanī, XVIII, 11, 33. Jindaiki, 11, 410-413; IV, 602-604, 605, 609.

Jingō Kwogō, IV, 580-581.

Jinushi, XX, :, 29.

Jitō Tennō, IV, 594, 606; XX, 11, 18. Jīvasūtram, III, 607.

Jīvaviyāra, v. Guerinot, II, 298.

Jiyū-tō, III, 734-735.

Jñanagupta, III, 389, n. 5; IV, 553, 557, 573; V, 254, n. 1, 261; XVII, 111, 75; XVIII, 11, 15-16.

Jo-chouei, VI, 418, 419.

Jochim (E. F.). Aanteekeningen naar aanleiding van een bezoek aan den Boroboedoer, V, 233 Determineeren van Bodhisattwa's, XIII, VII, 22-23.

Jodo-kyō (= Sukhāvati), v. Sasaki, XIII, vii, 68-69.

Jodo shinshu, v. Shinshu.

Johnston (Reginald Fleming). Bud-dhist China, XIV, 1x, 72-75.

Joly (Henri L.). Meiji Tenno, XII, IX. 139.

Jolly (Julius). Recht und Sitte [in Indien], I, 395. — Cf. I, 56; II, 426; III, 743.

Jong-lou, VIII, 253-258.

Joret (Charles). La flore de l'Inde

d'après les écrivains grecs, I, 260. Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge. 1<sup>ère</sup> partie. I, Les plantes dans l'Orient classique. II, L'Iran et l'Inde, V, 421-422.

Jori. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou ficus religiosa, XVII, 1v, 108-109.

Jou-lin tchouan, XIII, vii, 39-40.

Jou ta cheng louen, XI, 348-355, 369.

Jou-tchen, I, 35; III, 215, 216, 483; VI, 411; IX, 170; v. Chavannes, IX, 239-240.

Jouan-jouan, v. Jeou-jan.

Jouan Yuan, II, 317, 331; III, 517; IV, 254, n. 2; V, 215, 223; VI, 384, n. 1; VIII, 265-266; IX, 129, 211, n. 3, 221, 228, 230, 231, n. 2, 429, n. 2, 432, 663, 679, 828, n. 3; X, 103, n. 6, 653; XI, 191; XIII, VII, 39-40; XIV, VIII, 2; v. Vissière, V, 218.

Jouei-jouei, v. Jeou-jan.

Journal asiatique, I, 47-48, 150, 269-270, 397-398; VI, 445; IX, 398; XI, 231-232, 460-461.

Journal des Savants, 1, 391-397.

Journal d'un bourgeois de Yangtcheou, v. Aucourt, VII, 297-312.

Journal of the American Oriental Society, 1, 276.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, I, 53, 401-402.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, V, 236.

Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1,52, 154, 400-401; X, 731.

Journal (The) of the Hyderabad Archæological Society, XVI, v, 43-45.

Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, I, 52, 154-155; V, 475; IX, 611; XI, 233-234.

Journal of the Pāli Text Society, XII, 1x, 46.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, I, 49-51, 64-

65, 153-154, 274, 399-400; V, 471; VI, 445; X, 444; XI, 233, 462.

Journal (The) of the Siam Society, V, 420-421; VI, 444-445; XIII, VII, 8. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, I, 52; V, 475.

Joustra (M.). La fête funèbre des Merga Simbiring, dite Pek Oualouh, III, 134. — Cf. IV, 1136.

Jouveau-Dubreuil (G). Archéologie du Sud de l'Inde. I, Architecture, XIV, 1x, 60-64. II, Iconographie, XIV, 1x, 64-66. — Cf. XX, 1v, 130.

Jučen, v. Jou-tchen.

JUGLAR (le P.). Note sur l'existence de ruines khmères dans la province siamoise de Mwang Phanom Sarakam, V, 415-416.

Juifs. Les — en Chine, I, 263-264; V, 412-414; VI, 413-414; XII, 1x, 120.

Julien ( $C^{nc}$ ). Cours de langue annamite, VI, 346-347.

Julien (Stanislas), I, 54, 278, 327 sqq. passim; II, 249, 257; III, 118-119, 133, 334, 340, 395, n. 5, 406, n. 7, 413, n. 1, 430, 436, n. 8, 479-480; IV, 79, 180, n., 287, 336, 479, 549, 553; V, 219, 258, 300, 418, 425, 435, n. 2, 445, 450, 452; VI, 335, 337, 338, 339, 370, n. 1, 401; IX, 154; XI, 348, n. 4, 354, 372, n. 2, 381, n. 1, 382, n. 1, 385, n. 2, 388, n. 1; XII, 1x, 122; XVII, 111, 1; v1, 23.

Jully (Antony). Mission à l'Exposition de Hanoi et en Extrême-Orient, IV, 445-446. — Cf. III, 747.

Jum. Inscription de Nagara —, IV, 257; XV, 11, 167, 170; XVI, 111, 16-18, 23-27; XVII, 11, 6-7, 9, n. 2, 14, n. 1; v, 31, n. 1.

Jumeau (L.). Sa collection cambod-gienne, XIII, 1, 12.

Junkceylon, v. Gerini, V, 421.

Justice dans l'ancien Annam, v. DE-LOUSTAL.

Juynboll (Hendrik Herman). Das javanische Maskenspiel (topeng), II, 219 Kawi-Balineesch-Nederlandsch Glossarium op het Oudjavaansche Râmâyaṇa, II, 219. — Cf. III, 745; IV, 489; V, 175-176.

Jyeşthā. Nakşatra —, V, 269, 271. Ka-ling (= Java), IV, 279.

Kaccayāna, I, 115; II, 413. — rūpadīpanī, XV, 111, 41. Les traités de — au Laos, XVII, v, 57, 61-63, 82-83, 186.

Kacchapajātaka interprété sur un basrelief du Musée de Mathurā, IX, 528-529.

Kachgar. Archéologie, VI, 255-268, 483. Histoire et géographie, II, 249 sqq.; IV, 543 sqq.; V, 260 sqq.; IX, 599; X, 275-277; XII, 1x, 114; XVI, v, 83-84; v. Clementi, XII, 1x, 114. Paléographie, II, 248; III, 401, n. 7, 432, n. 3, 679; IV, 543-579; VI, 446; v. Franke (O) et Pischel, III, 339-341. Kachin, V, 469; X, 252. Vocabulaire —, V, 323-327.

Kaçmīr. Chronique, I, 287. Archéologie, v. Daya Ram Sahni, XVIII, x, 27-29. Culte des Nāgas au —, I, 399. Géographie, I, 324; II, 254-255; III, 340-341, 416, n., 656; VII, 119; v. Michel, V, 236. Histoire, II, 248 sqq.; III, 744-745; IV, 546; V, 208; v. Stein, I, 34, 287; III, 677-679. Manuscrits kaçmīriens, I, 395; II, 305; v. Clauson, XII, 1x, 44; Stein, I, 51.

Kāçyapa, V, 257-258; XIV, viii, 47, 53, 61.

Kāçyapamātanga, IV, 142; VI, 392, 395, 405; X, 97, 113, 115-116, 123, 226, 230; XIV, VIII, 19.

Kādambarī, v. Mankowski, II, 294. Kadāram (= Kědah), XVIII, vi, 4-8, 19-23.

Kadphises, 1, 389; III, 93; XII, 1x, 39-41, 43.

Kæmpfer (E.), III, 492, 493, 508, n. 2, 509, 510; VIII, 575.

Kāfirī, v. Davidson, II, 404; cf. XII, IX, 47.

Kaḥ Kòḥ (Vat), v. Vat —, XIII, 1, 20. K'ai-che (titre bouddhique), XI, 362-363. K'ai-fong fou. La colonie juive de — et les stèles de la synagogue, v. Berthelot, V, 408, 412-414; *Tobar*, I, 263-264; cf. II, 146, n. 1, 299; III, 217; VI, 413-414; XII, 1x, 120.

K'ai-fou. Sens de l'expression —, III, 667, n. 7.

K'ai-k'eou, XVI, v, 65 sqq.; XX, 11, 56 sqq.

K'ai-kouang. Cérémonie du —, IV, 750-751.

K'ai-yang tch'eng, X, 108, n. 3.

K'ai yuan che kiao lou, III, 285; IV, 544; V, 253 sqq. passim.

K'ai-yuan lou, XI, 178, 181, 182, 184, 340, 368-371.

Kailāsa, I, 212-213, 241.

Kaishin-tō (Rikken), III, 734.

Kajangala, Kajingala, IV, 181, n. 2, 881.

Kajon. Trésor des rois čams à —, V, 8-10.

Kalaçapura, IV, 360, n. 1.

Kalagam, XVIII, vi, 19-20.

Kalaket, XVII, v, 121-127, 129-130. Kalapa, v. Kātantra.

Kālapavvaka (Çrī), IV, 677; XV, 11, 188.

Kalasan (Čandi), v. Čandi -.

Kalhaṇa. Rājataraṅginī. A Chronicle of the Kings of Kaśmīr. Translated by M. A. Stein, III, 677-679; cf. I, 34, 287; III, 50, 744-745; VI, 37; XI, 432.

Kālidāsa, IV, 759; IX, 808; XII, 1x, 46; v Liebich, III, 681-682.

Kalinga, I, 400; IV, 292-293, 363, 548, n.

Kalpasūtra de Baudhāyana, III, 740; IX, 808; v. Caland, IV, 463-464.

Kalyāṇī. Inscriptions de —, I, 153; IV, 409, n. 7; V, 147, n. 1; X, 625; XV, 11, 131, n. 3, 132.

Kalystrioi, II, 250-253; IV, 572.

Kāma, v. Oldenberg, II, 206; Schmidt (R.), IV, 465-467.

Kāmadeva, XVI, v, 48.

Kamakura, III, 524; v. Becker, VIII,

280; Ōmori, VIII, 280; Wada, XII, 1x, 143. — bummei shiron, XV, 1v, 53-54. Kāmalanka, III, 284, n. 2, 288; IV, 405, 407-409.

Kāmarūpa, IV, 178-179, 181-183, 371, 547, n. 1; XX, IV, 22.

Kambu, v. Kamvu.

Kammerich (Adolf). Einführung in die neuchinesische Schriftsprache, v. Hsüeh Shen, XII, 1x, 124-125.

Kampučá, II, 125-126. Brochures publiées par l'imprimerie Kampučáh vorôkàs, XII, 1x, 28. Cf. Kamvuja.

Kamvu, IV, 961; V, 254, n. 2; XV, II, 123,148. — deça, III, 643; XII, II, 6, 20. — merā, XV, II, 123, 163. — rāṣṭra, IX, 208.

Kamvuja, III, 639; IV, 963; V, 254, n. 2; XV, II, 138.— deça, IV, 963, 972. Kan Lolo, v. Che Fan, VIII, 341-342. Kan-man, III, 268, n. 5, 288.

Kan-on, XII, 1, 14, n. 1; XVI, v, 67-71; XX, 11, 18 sqq.

Kan-p'ang (= Kômpon), II, 139, n. 2; IV, 410, n. 1; XVIII, 1x, 5. Kan-pi, IV, 360, 361, 363.

Kan-pou-si, Kan-pou-tch'a (= Cambodge), IV, 240, n. 5, 547, n. 1.

Kan-sou. Géographie, XII, 1x, 113; v. Li Che-hong, XIII, v11, 41-44. Une bibliothèque médiévale retrouvée au —, v. Pelliot, VIII, 501-529; XII, 1x, 53-63; cf. XII, 1x, 88, 103. Proverbes et dictons populaires du —, v. Van Belle, XII, 1x, 125. — V. Touen-houang.

Kan-t'o-li (ou Kin-t'o-li), IV, 392, 401-402.

Kan-t'o-lo (= Gandhāra), III, 416,

K'an Ts'ö, X, 109-110, 121, n. 3.

Kan-Wa daijiten, III, 523-524.

Kan-yai, v. Che Fan, VIII, 163-164.

Kana, III, 352-355; VII, 130; VIII, 281; XX, 11, 19; 19, 155.

Kana-Nihongi, III, 591-593. Kanaka, V, 282, n. 1. — caitya, I, 352. Kanazawa. Bibliothèque de —, III, 567, n. 3; X, 641.

Kanazawa (Shōsaburō). A Catalogue of the romanized geographical names of Korea, v Kotō, III, 737-738. — Cf. IX, 612.

Kāñcīpura, IV, 362-363.

Kandal. Monuments de . , II, 307.

Kandarpadharma, IV, 900, 902, 908, 918, 922; XI, 260, 263, 264; XII, VIII, 15; XV, II, 17, 168, 181, 188, 189.

Kandarpapura, XI, 260; XV, 11, 18. Kandy. Etendards de —, XX, 1v, 129-130.

Kang (Vat), v. Vat —, I, 110.

K'ang-hi, VII, 454; XII, 1x, 118, 158. Le Saint Edit de —, III, 549-555, 563, 707. — tseu tien, II, 88; IV, 313, 551; V, 425 sqq., passim; IX, 159, 221; X, 703; XIII, vII, 48; XVI, v, 63-67, 72, 73. Un vase —, XVIII, x, 55 et pl. 4. K'ang-kiu, III, 252, n. 4.

K'ang ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL.
Personnages ensevelis, XX, III, 69. Descriptions anciennes, XX, III, 70. Etat actuel, XX, III, 70-71 et pl. 30 Annexes, XX, III, 71-72.

K'ang T'ai, III, 268, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 280, 292-293, 303, 430; IV, 269-270, 357, 385; XIV, 1x, 20; XV, 1v, 45.

K'ang Yeou-wei, II, 224; III, 371, 711. 718-720; IV, 497, 1139, 1145; VI, 423; VII, 447, 454; VIII, 254-258, 624. IX, 427, n. 1; XVII, v1, 18.

Kanika, v. Thomas (F. W.), IV, 469-470

Kanişka, II, 255; III, 254, n., 337, 387, 420, n. 6; IV, 392; V, 438; XII, IX, 52; XIII, vII, 14-15; XX, IV, 136; v. Hori, XII, IX, 152. Date de —, I, 386 sqq.; II, 296; III, 50, n. 1; XIII, VII, 20-21; v. Boyer, I, 48, 387; III, 93-94; Fleet, XIII, VII, 20-21; HUBER, XIV, 1, 18-19; Kennedy, XII, IX, 43; Lüders, XII, IX, 42-43; Oldenberg, XII, IX, 38-42; Thomas (F. W.), XIII, VII, 20-21.—

et Sātavāhana, v. Huber, VI, 37-39.—vihāra, I, 329-333; IX, 622-623; X, 455; XI, 434; XIII, vii, 14. Wang Hiuan-ts'ö et —, v. Lévi, XII, ix, 47.

Kanji et kana, III, 352-353

Kanjur, I, 283; II, 93, 422; III, 605; V, 258, 290; VIII, 294, 313, 507-508.

Kanno (Michiaki). Koji seigo daijiten, VIII, 281.

Kano, v. *Dick*, XII, 1x, 145. Kanseki kaidai, v. *Katsura*.

Kantaka, XVIII, 11, 11, n. 2, 13, 17. Kao-che Cheng-k'ai, IV, 384.

Kao Che-k'i. P'eng chan mi-ki, XII, 1x, 96-97.

Kao-che Lu-t'o-lo-pa-mo, IV, 384. Kao che tchouan, VI, 367-368.

Kao Hiong-tcheng. Ngan-nan tche yuan, IV, 648-649; XX, IV, 77 et n. 3.

Kao-keou-li. Vestiges archéologiques de l'ancien royaume de -, v. Chavannes, VII, 150, 436; VIII, 279

Kao-ming sseu, XIV, viii, 63-64 et pl. 19.

Kao P'ien, I, 84; IV, 134, 135, 141. 152, 153; X, 553, n. 3, 556-563, 568.

Kao seng tchoua 1, III, 100, 285, 431, 435, 437; IV, 274, 544, 1137; V, 253, 296, n. 3; VI, 379; X, 96-97, 115-117, 121, 123 sqq., 223-224, n., 225, 229, 635; XI, 188, 189; XIII, VII, 75, 77, 81; XIV, VIII, 45.

Kao Sseu-souen. Yen tsien, IX, 441-442; cf. II, 334.

Kao-tch'ang, III, 113, 220, 226; IV, 481; V, 437; IX, 164-165; XV, 1V, 57-61; XVI, v, 87.

Kapālī, XX, 1v, 165, n. 2.

Kapiça, II, 250, 322; III, 340, n. 1, 415, n. 8, 439; IV, 44, n. 3, 482-483, 547, 562, 770; V, 260, 267, 283, 290, 297, 450-451, 454; IX, 168.

Kapilavastu, I, 49; III, 326, 432, n. 3; V, 262, 264, 282, 284, 285; XVIII, 11, 2, 10, 14; v. Mukherji, II, 86.

Kapoteçvara. Temple de —, XVIII, x, 32-33.

Karabalgassoun. Les Ouïgours à —, IV, 481. Inscription de —, v. Pelltot, II, 193; III, 467-468; IV, 760; VIII, 518.

Karachar, III, 226, 440; V, 290, 437. Karajang, IV, 158-159.

Karākhoja, V. 437; IX, 164-165, 626-627; X, 652; XII, IX, 153; XV, IV, 60; XVI, v, 87.

Karamār, I, 361-36 ..

Karatōya (= Brahmapoutre), IV, 182 et n. 1.

Karghalik, III, 397, n. 4, 433, n.

Karlgren (Bernhard). Etudes sur la phonologie chinoise, XVI, v, 61-73; XX, 11, 2 sqq

Karma-çataka, v. Feer, I, 269-270. 398.

Karņakubja, III, 439, n. 2.

Karöh, v. Durand, III, 58.

Karpelès (Andrée), XX, IV, 177.

Karpūramanjarī, v Rājaçekhara, IV, 469.

Karṣāpaṇa, III, 656

Kasawara, IV, 2-3.

Kasèng, v. Lavallée, I, 299.

Kashiko-dokoro, XV, 1V, 79-80.

Kaṭāha (= Kĕdah), XVIII, vi, 4, 7-8, 19-23, 25.

Katan, v. Durand, III, 58.

Kātantra, VII, 145-146, 402; v. Finol, XI, 459-460.

Katari-be, v. MAITRE (Cl.-E.), IV, 583-586.

Kate (H. Ten). Zur Psychologie der Japaner, II, 413; III, 747.

Kathākoça, I, 57; IV, 1092.

Kathavate (Abaji Vishnu). Report on the search for sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1891-1895, I, 259.

Katori (Hidezane). Kindō Butsu shashin shū, XIII, vii, 72.

Katsura (Isorō). Kanseki kaidai, V 476; cf. IX, 242, n. 1; XII, 1x, 79.

Kātyāyana, IV, 379, n. 3; VI, 13-17

Kauçikasūtra, IV, 758; v. Barth, I, 270; Caland, I, 56.

Kaundinya, II, 217; III, 257, 262, n. 3, 269, 287, 291, 293, 297, 301; IV, 229, 283, 386, n. 1, 387, 398, 399, 901, 923; VIII, 222; XI, 392-393; XIV, 1x, 52; XV, 11, 123, 157, 163, 188; XVIII, 1x, 3.

Kauthāra (= Nhatrang), II, 40, 43 sqq; IV, 217, 915, n. 3; XV, 11, 159.

Kauţilīya Arthaçāstra. Authenticité du —, v. Jacobi, XII, ix, 46; cf. XIII, vii, 33. Origines de la colonisation indienne en Indochine d'après le —, v. Finot, XII, viii, 1-4.

Kaviçvara, XII, 11, 6, 14, 24; XV, 11, 158.

Kavindrarimathana, XV, 11, 144, 150, 154, 155, 163.

Kavīndravacanasamuccayaḥ, a Sanskrit Anthology, edited by F. W. Thomas, XII, IX, 44.

Kawachi. Sites néolithiques de —, v. Hamada, Suzuki (B.), Umehara, XIX, v, 84-86.

Kawaguchi (Ekai), II, 423-424; III, 143.

Kawakami (Otojirō), III, 373-374; VIII, 606-607.

Kawakami (Takiya). A list of plants of Formosa, X, 646.

Kawi. Čam et —, V, 169-176. Glossaire—, v. Juynboll, II, 219; cf. XVIII, vI, 34. Textes —, I, 149-150; II, 304, 305; IV, 474-475, 489; XIII, vII, 22, 23; XX, IV, 148.

Kayasthas, v. Dutt, VI, 446, 469. Kaye (G.R.). The astronomical Obser-

Kaye (G. R.). The astronomical Observatories of Jai Singh, XVIII, x, 33.

Ké Đời. Vestiges čams à —, IV, 432-433.

Re-lao, V, 205, 307, n. 1.

Kė Nai. Vestiges čams à —, IV, 434-435; XVIII, x, 62.

Kè-so-p'o. Dialecte —, IX, 564-565.

Keane (A. H.), VII, 215, 217.

Keçava, v. Narasimhachar, XVII, vı,

Kědah, IV, 307, 316, 322, 323, 351-353; XVIII, vi, 12-13, 22.

Keith (A. B.). The Nîtimanjarî of Dyâ Dviveda, I, 51. — Cf. XII, 1x, 35.

KEMLIN (J. E.). Alliances chez les Reungao. 1er partie, Alliances entre hommes, XVII, IV, 1-2. Contrat de simple amitié ou Krao pô, XVII, IV, 2-9. Alliance de père à fils ou Krao kôn bă, XVII, IV, 9-16. Alliance du sang ou Xêp, XVII, IV, 16-23. Alliance, de lait ou Krao kon ŭ tuh, XVII, IV, 23-24. Alliance de sympathie d'âmes ou Krao ban, XVII, IV, 24-26. 2º partie, Alliances avec les esprits. Caractères généraux de ces alliances, XVII, 1V, 27-34. Alliances avec les esprits des éléments, XVII, IV, 34-88. Alliances avec les esprits des animaux, XVII, IV, 88-107. Alliances avec les esprits des plantes, XVII, 1v, 107-110. Conclusion, XVII, 1v, 110-119. — Rites agraires des Reungao. Introduction, IX, 493-496. Rites du défrichement (muih), IX, 496-507. Rites des semailles (choi), IX, 508-515. Rite de la suspension du gravier, IX, 515-516. Rite de l'aspersion du riz, IX, 516-522. Protection du champ, X. 131-135. Rites de la moisson, X, 136-146. Fête de la clôture de la moisson (honhur), X, 146-152 Sacrifice du buffle en actions de grâces, X, 152-158. — Les songes et leur interprétation chez les Reungao, X, 507-528. Rêves ayant trait à la culture du riz, X, 529-530. Rêves ayant trait au commerce, X, 530-532. Rêves ayant trait à la pêche ou à la chasse, X, 532-534. Rêves ayant rapport à la construction d'un nouveau village ou d'une nouvelle maison, X, 534-535. Rêves ayant rapport aux expéditions guerrières, X, 535. Rêves ayant trait aux maladies ou à la mort, X, 535-537. Rêves ayant trait au mariage, X, 537-538. — Nommé correspondant de l'Ecole, XX, IV, 230. — Cf. X, 741; XV, 1, 91, n. 2.

Keng-ma, v. CHE FAN, VIII, 166-167. Keng-tche t'ou, v. Laufer, XII, ix,

Keng-tene tou, v. Laujer, XII, IX, 116-117; Nakamura, XII, IX, 116-117.

Kennedy (J.). Buddhist Gnosticism, the System of Basilides, II, 297-298. The secret of Kanishka, XII, 1x, 39, 43; XIII, vII, 20-21. — Cf. III, 369.

Kenrei-monin (Nyōin). Entrevue de l'impératrice — et de Go-Shirakawa no in, XIII, IV, 45-83.

Kensei-tō; III, 735.

Kêo (Vat), v. Vat —.

Keou-keou yai, v. Bouillard et Vau-DESCAL, XX, 111, 111-114 et pl. 21.

Keou-leou. Stèle de —, XV, III, 28, n. 1.

K'eou Tsong-che. Pen ts'ao yen yi, IX,
217.

Kern (Hendrik). Bijdragen tot de Spraakkunst van het Oudjavaansch, II, 301. Eenige plaatsen uit de Nâgarakrětâgama betreffende Hayam Wuruk, V, 232. Ea Oudjavaansch geschiedkundig gedicht uit het bloeitijdperk van Madjapahit, IV, 474-475. Histoire du bouddhisme dans l'Inde, traduit par G. Huet, III, 473-474. Inbadioe, V, 232 Inscriptie van Kota Kapoer, XII, 1x, 159; XVIII, vi, 1. Manual of Indian Buddhism, 1, 396. Over den oorsprong van't maleische kutika, IV, Râmâyana, oudjavaansch heldendicht, I, 149-150, 370-371. Verspreide Geschriften onder zijn toezicht verzameld, XIII, VII, 23-24. Zang XXIII tot LXXXIII van den Năgarakṛtăgama, XII, 1x, 159; XIII, vii, 23. — Album —, III, 738-746. — Sur l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 1, 43-44. — Nécrologie, XVII, vi, 59-60. -- Cf. III, 78, 333, 336, 443, 444; IV, 231, n. 2, 268, 287, 294, 340, 361, n., 672, 752; V, 172, n. 3, 475; VI, 347, 418; VII, 215, 216, 217, 239, 242; VIII, 17-27, n., 228; X, 626; XI, 339, 433, 463; XII, 11, 1-7; 1x, 49, 160; XIV, 1, 8; 1x, 53; XV, 11, 115-116, 117, 129, 169; XVIII, VI, 13; XX, IV, 139, 140.

Kha. Dialectes —, V, 325-327; XII, 1, 22 sqq. passim. Ethnographie, VII, 61;

XII, 1x, 28; XVIII, x, 57; v. Baudenne, XIII, vii, 10; DAUFFÈS, VI, 327-334; GUIGNARD, XI, 202; KEMLIN, IX, 493-522; X, 131-158, 507-538; XVII, IV, 1-119; LAVALLÉE, I, 291-311. Objets — du Musée de Phnom Péñ, XII, 111, 55. — Cf Moï.

Khaça, Khasa, IV, 556-557; V, 261. Khaçya, Khasya, IV, 557; V, 261. Khagan, Khakan, V, 449.

Khái, v. Cọc.

Khai-đại, V, 101, 102.

Khåi-định, XIV, vII, 67. Visite de l'empereur — à l'Ecole française d'Extrême-Orient, XVIII, x, 46-47.

Khai-hựu, V, 97.

Khai-thái, V, 97.

Khakan, v. Khagan.

Khalam, I, 292 sqq. passim.

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, I, 159-160; IV, 618, 655-656.

Khâm định tiểu binh lưỡng kì phí khầu phương lược, IV, 655.

Khâm định Việt sử thông giám cương mục, I, 283; II, 55-73; III, 164-205; IV, 203, n. 4, 618, 619, n. 3, 622, 639, 656; V, 77-145; VI, 87-254; VIII, 179, 182; X, 540; XI, 40-41; XV, 1, 16; XVI, 1, 10, 27; XX, 1V, 82, 91-92, 107, 108, 112-119.

Khan (Vat), v. Vat.

Khân-uï. Ruines de —, VI, 255 sqq., 483-484.

Khang-hựu, V, 122.

Khánh-đức, V, 115, 125.

Khánh-hoà. Dialecte du —, XI, 67-110. Géographie historique, XX, IV, pl. 3, après p. 86. Monuments historiques, I, 171-172; VIII, 42-43, 48; XIX, V, 106.

Khao đinh (peine de la servitude), IX, 93, n. 2.

Kharachin. III, 703; XIV, 1x, 79. Collège des —, II, 420; III, 144.

Kharoşthī, v. Kharoştrī.

Kharostra, II, 246 sqq.; III, 339-341, 479-480; IV, 543-579; V, 452. Kharostrī. L'écriture — et son berceau, I, 34, 169, 339; V, 452; v. Franke (O.) et Pischel, III, 339-341, 479-480; Halévy, III, 339-341; Lévi, II, 246-253; IV, 543-579. Inscriptions et manuscrits —, I, 34, 168; VI; 486-487; IX, 622-623; XII, 1x, 42; XVI, v, 39, 88; v. BOYER, IV, 680-686.

Khasa, v. Khaça.

Khasi. Ethnographie, v. Gurdon, VII, 389-390. Linguistique, v. Schmidt (W.), VII, 217 sqq.; VIII, 1 sqq.; cf. VII, 116. Khāṣya, v. Khaçya.

Khe-lá. Le *kiển-kiển* de —, XVIII, vii, 1, 32-33

Khéc. Dicton du Nguồn-sơn sur l'oiseau —, I, 196.

Khi, v. Hoi. — thương (talisman d'amour), XII, viii, 12.

Khlan (Prasat), v. Prasat -.

Khmèr, II, 125; IV, 943, 945; v. Cambodge.

Khnà (Pràsàt), v. Pràsàt —. Khoái châu, XVI, 1, 29, 38.

Khoái lộ, XVI, 1, 27, 43.

Khoai mài. Dicton du Nguồn-sơn sur le — ou patate sauvage, I, 201.

Khong-lo, IX, 153; XIV, v, 2.

Khotan. Archéologie, V, 492 sqq.; v. Stein, III, 679-680. Histoire et géographie, II, 212, 249, 250; III, 226, 262, 393, n. 9; IV, 548, 555 sqq.; V, 257 sqq.; VI, 335 sqq; IX, 225; XVI, v, 73, 82, 84. Khoubilaï Khan, v Koubilaï Khan. Khtöp (Pràsàt), v. Pràsàt—.

Khuan, v. Leclère (Adh.), I, 228-230. Khuat (mourir), XV, 1, 62-63.

Khúc-phụ. Légende du giao-long de --, v. Bonifacy, XIV, v, 19-22.

Khun Borom, XVII, v, 149, 155-162. Khurong-mī. Stèle de -, XV, 11, 11. Tours de -, IV, 805. Tympan de -, XI, 262.

Khvao, XV, 11, 145-146. Spān-, XIII, 1, 38.

Khyon (Phnom), v. Phnom —, XIII,

K'i-cha, III, 432, n. 3; V, 290, 296.

Ki chen lou, v. Siu Hiuan, IX, 444-445.

Ki-kia-ye, XI, 345, 347.

Ki K'ing et les Anglais à Macao, VI, 302-307.

Ki-lan-tan (= Kelantan), IV, 345, n. 1; XVIII, vi, 11.

K'i-lao kouo yuan et la légende d'Aridoshi, XV, III, 7-9.

K'i-lin, XX, 111, 27 et pl. 7-8.

Ki-mo, v. Kou-mo.

Ki-pin, II, 250; III, 325, 326, 340, n. 1, 415, n. 8, 416, n. 1, 432, n. 1, 433, n. 1, 435, n. 3, 438, n. 1; IV, 44. n. 3, 274, n. 5, 482-483, 547, 770; V, 283, 296, 297, 298, 451, 454; VI, 418, n. 1; IX, 168-169.

K'i-tan, III, 214, 224; IX, 225, 238; v. Chavannes, IX, 238-240.

Ki-t'o (= Kĕdah), IV, 352; XVIII, v1, 21-22

Ki-tsang, XI, 342, 343, 344, n. 1, 346, 351, n. 1, 359, 363, 364, 365, 367, n., 369, 373, n. 1, 374, 440; XVI, 111, 44; XVIII, 11, 30, 32; XX, 1v, 160, n. 2.

Ki tsieou p'ien. Fang T'ang che king t'i sie pen —, II, 335-337.

Ki Ye. Son itinéraire dans l'Inde, v. Chavannes, IV, 75-81; Huber, II, 256-259; cf. IV, 161, n. 8.

Ki-yen, IV, 225 n. 2.

K'ia-cha, III, 339-341; V, 260-261, 280, 287, 449; IX, 599.

Kia-chang, XI, 176.

Kia-k'eou. Stūpa de —, XIV, VIII, 27. Kia-la-na, V, 304.

Kia-lan, IV, 354-355.

Kia-lo-cha-mo (= Khotan), II, 250. Kia-lo-hi (= Grahi), XVIII, vi, 10,

Kia-10-ni (= Grani), XVIII, vi,

K'ia-lou-chou-tan-le (= Kharosira), II, 248-249; III, 339, 340, 479, 480; IV, 544 sqq.

Kia-mo-lang-kia (= Kāmalanka), III, 284, n. 2.

Kia-mo-po (= Kāmarūpa), IV, 177, 181-182.

Kia-nan-mao, IV, 217 et n. 3. Kia-ning, X, 666-667; XVIII, 111, 5, 17, n. 5.

Kia-p'i (= Bhāvaviveka), XI, 382, n. 1. Kia-siang fa che, v. Ki-tsang. Kia-siang-li, III, 291-292.

Kia Sseu-hie. Ts'i min yao chou, IX,

Kia Tan. Ses itinéraires de Chine en Inde, v Pelliot, IV, 131 sqq.; cf. III, 218, 235, n. 11, 243-245; XVIII, 111, 30; vl, 15, n. 5, 21.

Kia Tch'ang-tch'ao. K'iun king yin pien, IX, 433.

Kia ying, v. Ko-ying.

Kiai chen mi kiao king, XI, 174, 175-176.

Kiai-tchou sseu, XIV, viii, 33-34. Kiai tch'ouan louen, XI, 386-387.

Kiai-tseu yuan houa tchouan, traduit et commenté par *Petrucci* (R.), XII, 1x, 109.

Kiai yuan, XI, 173, 185.

Kiang. Sous-préfecture de -, IV, 367, n.

K'iang (= Tibétains), III, 226, 227. Kiang Fan. Sseu yi kouan k'ao, IX, 70.

Kiang Han, XII, 1x, 65, n. 4. Kiao-jan. Che che, IX, 248-249.

Kiao-tche, III, 234, 299, n. 1; IV, 133-136, 144, 364, n. 2; V, 80, 92; X, 100, n. 3, 552-555, 563-565; XVI, 1, 23, 31; XVIII, 111, 4, 5, 7, 8, 14, n. 7.

Kiao tcheng ts'ien che pou yi nien lou, IX, 431-432.

Kiao-tcheou, III, 255, 262, 263; IV, 205, 278; IX, 242; X, 99, 101, n.; XVI, 1, 2, 23, 40; v. Maspero (H.), X, 551. Arrondissement de Song-p'ing, X, 551-563. Arrondissement de Kiao-tche, X, 563-565. Arrondissement de Nan-ting, X, 566-569. Arrondissement de Longpien, X, 569-575. Arrondissement de P'ing-tao, X, 575-578. Hien de Woup'ing, X, 578-579. Hien de T'ai-p'ing,

X, 579-580. Hien de Tchou-yuan, X, 580-584. Recensement, X, 681.

Kiao-tcheou ki, XVIII, 111, 6.

Kiao-tcheou tche, XX, IV, 76.

Kiao-tcheou wai yu ki, XVIII, 111, 7, 8.

Kidal (Čandi), v. Čandi —.

Kidāram (= Kĕdah), XVIII, vi, 4, 7, 19-23.

Kie che tiao yeou lan, II, 338.

K'ie-kou-lo, XVIII, vi, 15, n. 5.

Kie-ling-kia (= Kalinga), IV, 293.

Kie-p'an-t'o, III, 340, 398, n. 3; V, 456.

Kie-so, v. CHE FAN, VIII, 364.

Kie-so-tseu, v. CHE FAN, VIII, 362.

Kie-tch'a, III, 432, n. 3; IV, 322, 323, 333, 351-352; XVIII, VI, 20, 21, 22.

Kie-t'o (= Kĕdah), IV, 352; XVIII, VI, 21-22.

Kielhorn (Franz). Epigraphic Notes, III, 474-475. Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, v. Bühler, I, 391-397, 372-374. — Nécrologie, VIII, 305. — Cf. II, 416; III, 682, 741; VI, 447; XVIII, vi, 6.

Kien-cheou ta che, v. Fa-tsang.

Kien-chouei, IV, 138 et n 3.

Kiến-duyên, XV, III, 19, n. 1.

Kiến-gia, V, 93

Kiền giang, X, 676.

Kien-houei (= Sthiramati), III, 46-48; XI, 348-355.

Kiên-kiên de Khe-la, XVIII, vii, 4, 32-33.

K'ien-long, II, 135; III, 485, 716; V, 430, n. 2, 474; VI, 325, 414, 415; VIII, 583; IX, 123, 211, 212, 434, 828; X, 659; XII, 1x, 71; XIV, VIII, 8, 18. — fou t'ing tcheou hien t'ou tche, XX, 1V, 79.

Kien-na-kieou-po-chö, III, 439.

Kiền-phù-hữu-đạo, V, 87.

Kien-phúc, V, 144; XIV, vII, 14-15, 39, 64, n.

Kiến-tân, V, 100.

K'ien-tchong, III, 232, n. 3, 234. Kien tchou chou kao, XX, 111, 105-106. Kiên-thông, V, 122. Kien-t'o (= Skandha), XVI, 111, 42 sqq.; XVIII, 11, 36.

K'ien-t'o-lo (= Gandhāra), V, 453-454. Cf. Kan-t'o-lo.

Kien-to-ta-mo (= Vikrāntavarman), IV, 385, 903.

Kiến-trung, V, 94, 102.

Kiến văn tiểu lục, v. Lê-qul-Đôn, IV, 636, 662; XX, IV, 81.

Kien-wei, XVIII, 111, 2.

Kien yen yi lai tch'ao ye tsa ki, v. Li Sin-tch'ouan, IX, 434.

Kien-yi, v. Kien-houei.

Kieou-houa, XIV, 1x, 72-73.

Kieou-kiang (= Palembang), IV, 346, 347.

K'ieou Kong-ming, II, 338.

Kieou-long. Légende de —, IV, 166-68.

Kieou-long tch'e, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 109-110.

Kieou lou, X, 114, n. 7, 631, n. 1.

Kieou T'ang chou, III, 220 sqq. passim, 318-319, 320; IV, 133, 135 sqq. passim; VI, 362 sqq.; X, 547-548, 628.

Kieou-tchen, III, 229, n. 3; IV, 392; XIV, 1x, 14 sqq.; XVI, 1, 51, 54; XVII, 1, 54; XVIII, 111, 5, 11 sqq.

Kieou-tch'eou-lo, III, 258-259, 261; IV, 383, n. 4.

K'ieou Tch'ou-ki (K'ieou Tch'ang-tch'ouen), VI, 374, 383, n. 1.

Kleou-tö, XVIII, 111, 5

K'ieou-yi (= Gopī), XVIII, 11, 9, n. 2, 12, 13.

Kim-long. Pierre-obstacle de —, XIX, II, 55-56, 65-66.

Kim-son, XVIII, 111, 22.

Kim Vân Kiểu, XIV, 1x, 2, 4-5.

Kin. Dynastie —, XX, 111, 3, n. 2. Kin beun pet sip si, v. SILVESTRE,

XVIII, IV, 51.

Kin chan, XIV, VIII, 52.

Kin che hio lou pou, IX, 429.

Kin Cheng-t'an, XIV, 1x, 5.

Kin-ho, v. Legendre, XIII, vII, 54.

Kin-houa, XIII, vII, 74.

Kin-kang, III, 274, n. 3. — king (= Vajracchedikā), III, 321, n. 4; XI, 174; XIII, vii, 67.

Kin-kang-sien louen, v. Peri, XI, 186, 341-344

Kin-k'i, XVIII, 111, 17, n. 5.

Kin kou k'i kouan, II, 401.

Kin-kou tong, XIV, viii, 15.

Kin kouang ming king, XI, 178, 186; XVI, 111, 41 sqq.; XVII, 111, 57-58; XVHI, 11, 37

Kin kouang ming tsoui cheng tch'an yi, XVII, 111, 60.

Kin koui, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 50. Kin lao co, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 51.

Kin-li-p'i-che (= Çrīvijaya), IV, 324,

n. 5, 354, n. 3, 362; XVIII, v1, 24-25. Kin Li-siang. Chang chou tchou, IX, 214.

Kin-lin, Kin-tch'en, III, 266, n. 5, 280, 281.

Kin pang, v. SILVESTRE, XVIII, 17, 48-49.

Kin-tcheou (= Suvarnadvīpa), III, 267, n.

Kin tiet sip si, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 5 %.

K'in-ting kou-kin T'ou chou tsi tch'eng, v. T'ou chou tsi tch'eng.

Kin-t'o-li, v. Kan-t'o-li.

Kin ton hou, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 49-50.

Kin ts'i che louen (= Suvarnasaptati), IV, 58, 978 sqq.; XI, 357, 381, n. 1.

K'in tsong che lou, IX, 230.

King che tcheng yin ts'ie yun tche nan, XII, 1, 121.

King-che T'ou-chou kouan, IX, 828; v. Miao Ts'iuan-souen, XII, 1x, 63-88; XIII, v11, 49-51.

King Hien, VI, 375; IX, 169, n. 1; X, 98, n. 2.

King-kiao king, v. P'o-sseu kiao ts'an king.

King ling, v. Bouilland et Vaudescal. Personnages ensevelis, XX, III, 54. Descriptions anciennes, XX, III, 54-55. Etat actuel, XX, 111, 55-58 et pl. 19, 34. Annexes, XX, 111, 58.

K'ing ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL. Personnages ensevelis, XX, III, 84-85. Détails historiques, XX, III, 85. Descriptions anciennes, XX, III, 86. Etat actuel, XX, III, 86-88 et pl. 26. Annexes, XX, III, 88.

King liu yi siang, XVII, 111, 16, n. 7, 22.

King Lou, III, 98-99; VI, 373.

King tchai kou kin t'ou, v. Li Ye, IX, 438-439.

K'ing t'ien. Colonne —, XX, 111, 27 et pl. 2.

King-tö tch'ouan teng lou, XIV, 1V, 3 et n. 4, 6.

King tsi fang kou tche, II, 316, n. 2; III, 133.

King yeou t'ien tchou tseu yuan, IX, 242, n. 1; XII, IX, 107, n 1.

King yin tseu houei, XII, 1x, 125.

Kingsmill (T. W.). The Chinese Callendar, 1, 154-155.

Kinnarajātaka interprété sur les basreliefs du Barabudur (coin Ouest-Nord), IX, 33-35.

Kinuta. Le no du —, v. Peri, XX, i, 75-95.

Kio-ngan. Hou chan pien lan, IV, 438. Kirātas, IV, 906, 964, 965; XV, 11, 6. Kirby (J.). Ancestral Worship in Japan, XII, IX, 141.

Kiri, IX, 722.

Kirste (J.). The double direction of indian writing, I, 34. The Mahâbhârata Question, II, 205-206. — Cf. II, 221; III, 742.

Kīrtimukha, XX, IV, 134.

Kiryā (terme talain), XIII, vii, 11-12. Kishi. Site néolithique de —, v. *Ume-hara*, XIX, v, 84-86.

Kit drok. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou crapaud, XVII, 1v, 96-99.

Kitasato (Takeshi). Zur Erklärung der altjapanischen Schrift, II, 215-216.

K'iu. Bibliothèque de la famille - au

Kiang-sou, IX, 212 sqq; XII IX, 64, 66. 71, 93, n. 1.

K'iu. La dynastie — de Kao-tch'ang, XV, 1v, 57-61.

Kiu-chö louen ki, XI, 347, 360, 380, n. 1.

Kiu-chouang-ni-kia (= Kochānyah), V, 435, n. 2, 447-449.

K'iu-feou hien. Le temple de Confucius à —, VII, 437; XIV, 1x, 69-72.

K'iu feou tsi, v. Tseng Tch'ao, 1X, 454. Kiu-fong, XVIII, 111, 19-20, 21, n 4, 23.

K'iu-kouan, IV, 375, n. 2.

Kiu-leou-mi, IV, 213, n. 2, 325, 412. Kiu-li, v. Kiu-tche.

K'iu Lien, IV, 382, 396, 399; XII, vIII, 3; XIV, IX, 26, 28, 43.

K'iu-sou, IV, 191-192, 197; XIV, 1x, 12-13, 18-35; XVIII, 111, 24.

Kiu-tche, III, 266, n. 2 et 3; IV, 386. K'iu-t'o-ni, V, 431-432.

K'iu-tou-k'ouen (tou-k'ien ou tou-kiun), III, 266, n. 2; X, 423.

Kiu-yi (= Gopi), XVIII, 11, 9, 12, 14. Kiu-yong kouan, XX, 111, 2, n. 5, 105. Kiuan-tou, V, 452.

K'iuan-yu-mo, III, 398, n. 3, 433, n. K'iue-li, XIV, 1x, 70, n. 1, 71.

Kiue-louen, IV, 221-222, 227.

K'iun chou kiao pou, IX, 432. Li che yi tchouan, IX, 432. Che chouo, IX, 432. Tcheou li tsi chouo, IX, 432-433. Tch'ouen ts'ieou tsi tchouan tsouan li, IX, 433. Tch'ouen ts'ieou pien yi, IX, 433. Tch'ouen ts'ieou yen yi, IX, 433. K'iun king yin pien, IX, 433. Tsi yun, IX, 433-434. Kou wen sseu cheng yun, IX, 434. Tch'ao ye tsa ki, IX, 434. Kouo tch'ao ming tch'en che lio, IX, 434. Ts'i min yao chou, IX, 434. Chen sien yi louen, IX, 434-435. Tch'ao che tchou ping yuan heou louen, IX, 435. Ts'ien kin fang, IX, 435-438. Wai t'ai pi yao, IX, 438. King tchai kou kin t'eou, IX, 438-439. Tong kouan yu louen, IX, 439-440. Louen heng, IX, 440-441. Tchö yu kouei kien, IX, 441. Si k'i ts'ong yu, IX, 441. Yen tsien, IX, 441-442. Fong che kien wen ki, IX, 442. T'ang yu lin, IX, 442-443. Tch'ou hio-ki, IX, 443-444 Ki chen lou, IX, 444-445. Tsi yi ki, IX, 445. Tao tö tche kouei, IX, 445-450. Lou che heng tsi et Lou che long tsi, IX, 450-451. Siao tch'ou tsi, IX, 451. Ts'ien t'ang tsi, IX, 451-452. Lin tch'ouan tsi, IX, 452-453. Yuan fong lei kao, IX, 453-454. K'iu feou tsi, IX, 454. K'o chan tsi, IX, 454-455. Siu tchao tsi, IX, 455-456. Siu ki tsi, IX, 456. Kouei ki to ying tsong tsi, IX, 456-457. Siu kouei ki to ying tsi, IX, 457 Wan siuan k'ao yi, IX, 457.

K'iun chou tche yao, II, 315, n. 3. K'iun king yin pien, v. Kia Tch'angtch'ao, IX, 433.

Kiun-ning, XVIII, 111, 5.

Kiun-t'ou-nong, IV, 217-219.

Kiushū, III, 128, 577, 578, 580, n. 2; XII, 1x, 137, 143; XVIII, x, 42 Tombeaux de - , v. Hamada, Shimada et Umehara, XVII, vi, 29-32; XIX, v, 84-86.

Kizan, v. Sakamoto.

Klang. Alliance des Reungao avec l'esprit du - ou milan, XVII, IV, 104.

Klaproth (J.), III, 492, 509; VI,

Klein (Henry). Monographie du khet de Moulapoumok, XII, 1x, 28. - Cf. XII,

Klementz (D.), I, 169; II, 221; IV, 1144; V, 498, 500; VI, 442, 443; IX, 165, n. 1, 626; XIV, 1, 9.

Klon (cassette funéraire čame), IV, 914, n. 3; V, 25-27, 169.

Knebel (J.). Les ruines de Panataran, v. La Porte, I, 55. Varia javanica, I, 404. — Cf. I, 279; IV, 1136.

Knosp (Gaston). Annamitische Volkstypen, II, 198. Rapport sur une mission officielle d'étude musicale en Indochine, XI, 459; XII, 1x, 18-21.— Cf. XI, 459.

Knox (G. W.). A Translation of the

Hyô-chù-ori-taku-shiba-no-ki, III, 729-

Kô, v. Dauffès, VI, 327-334.

Kō. Découverte archéologique à -.

v. Hamada, XIX, v, 84-86 Kō (Práh), v. Práh - .

K'o chan tsi, v. Tchang Lei, IX, 454-

K'o chou, v. Tchang Tche-fou, IX. 218.

Ko Hong, III, 281; VI, 397; X, 630; XII, 1x, 108; XV, 1v, 46.

Ko-ko-seng-tche, IV, 291, n. 2, 348-349, 354, 373.

Ko-kou-lo, IV, 232, 349, 353-354, 373; XVIII, vi, 15, n. 5.

K'o-kouan-t'an, VI, 372, n.

Ko-lo, III, 285-286; IV, 349-354. 373, 397, 404, 410; XVIII, vi. 21.

Ko-lo-chö-fen, IV, 360, n., 361, 363, 392, 401.

Ko-lo-fong, I, 150, 313; IV, 153, 135, 160, n., 165, 369, n. 3, 370, n. 1, 375, n. 6, 1097, n. 4, 1107.

Ko-lo-fou-cha-lo, IV, 350, 397, 404. K'o-lo-pan-t'o, K'o-lo-t'o, VI, 372, n. Cf. K'o-p'an-t'o.

Ko-mao, IV, 220.

Ko ming — fang lio, VII, 442, 449-453; VIII, 259; XII, 1x, 119 .- sien fong, VII, 453-454.

Ko-mo-lou (= Kāmarūpa), IV, 178-183, 371, 548, n.

K'o-p'an-t'o, III, 340, 398, n. 3; V, 456; VI, 372, n

Ko-p'u. Dialecte -, IX, 561-562.

Ko-so-p'o. Dialecte -, IX, 563-564. Ko-ying, IV, 277, n. 2.

Kobang, III, 478.

Kobayashi (Shōjirō). Dai Nihon jidai shi, v. Kume, VIII, 274-275.

Kōbō-daishi, V, 477; XII, 1, 119; XX, 11, 21, 43.

Koça (enveloppes de linga), II, 45; IV, 912-914, 934, 937, 948, 950-951, 976-977; XV, 11, 158, n. 1; XVI, v, 115; XIX, v, 48.

Koça (lexiques sanskrits), v. Zochariæ, 1, 394.

Koça cāstra, XI, 347, 351, n. 1, 356, 372, n. 1, 374, 375, 379; XVI, v, 77; XVII, III, 9, n. 4.

Koçambi, IV, 159, n. 6.

Kōchi yaki. Vases de faïence connus au Japon sous le nom de — (fabrication de Giao-chi), XVI, v, 96 et pl. 4.

Kodrê (Bô), v. Bô Brôk.

Koffler (Jean). Description historique de la Cochinchine. Traduction de Barbier (V.), XII, IX, 23. — Cf. III, 194; XVII, III, 77; Maybon (Ch. B.), XII, IX, 23.

Kogaku, v. Inoue (T.), III, 359-360. Koganei (Y.), III, 578, n. 4; VI, 437, 438; XIX, v. 85.

Kogoshūi, IV, 580, 581, 591, 595, 604-606.

Koḥ Kér, IV, 443; XV, 11, 145, 161, 163; 1v, 87; XVI, v, 49.

Kohlâu (lang), v. lang -.

Koji ruien, III, 358, 576, 750; IV, 616; XI, 219.

Kojidan. Légende du shōnin Shōku d'après le —, XX, 1, 50-52.

Kojiki, II, 410-412; III, 522, 577-595, 723; IV, 580-586, 599-602; VI, 434, 440; X, 254, 638; XV, 111, 1; XIX, v, 83; XX, 1, 2-6, 15, n., 29; 11, 18

Kojitsu sosho, III, 576.

Kok Po (Prasat), v. Prasat ---.

Kokinshū, III, 523, 723-725; VII, 394-399 passim; XX, 1, 5, 67, n. 2, 83, n. 1, 91, n. 1, 105, n. 1.

Kokka taikwan, III, 522.

Kokki, IV, 588-589, 596, 597.

Kokubun chūshaku zensho, VIII, 281.

Kokushi taikei, III, 576; IV, 588, 609, 611.

Kokusho kaidai, v. Samura, III, 565. Kokusho kankokwai, X, 259.

Komachi au stupa, v. Peri, XIII, iv, -43.

Kömbót (Prását), v. Prását —. Komparu (Ujinobu Zenjiku). Eguchi, traduit par Peri (N.), XX, 1, 49-93. Kömpon Čàm. Monuments de —, I, 175-176; XIII, 1, 13-15; XIX, v, 108; XX, 1v, 2-7 et pl. 1-3.

Kồmpon Càm Kau, XIII, 1, 48-49.

Kömpon Čhnžin. Géographie historique, II, 138, n. 9; XVIII, 1x, 4-5. Monuments de —, I, 180; XIII, 1, 15-19, 38-43; XIV, VI, 14.

Kömpon Len. Monuments de —, VIII, 59; XIII, 1, 17-18; XV, 11, 144.

Kömpon Rusei. Inscription de —, v. Finot, XVIII, x, 15-16 et pl. 1; cf XVIII, x, 64. Une « tour du silence » à —, v. Lajonquière, II, 286-288.

Kömpoń Siem. Inscriptions de —, VIII, 55-56; XV, 11, 144. Monuments de —, XIII, 1, 13.

Kömpon Spur. Monuments de —, I, 178; IX, 820; XIII, I, II-12.

Kömpon Svay. Monuments de —, VIII, 60-61; XIII, 1, 21-34; XV, 11, 144-145.

Kömpon Thom. Monuments de —, I, 179-180; VII, 386; XIII, 1, 19-38; XV, 11, 25-26; XIX, v, 109.

Kompon Tràc (Phnom), v. Phnom —. Kompot, II, 78, 79, 130, n. 1. Monuments de —, I, 178; XIII, 1, 8-10.

Kon Hongo. Vestiges d'une tour čame à -, XIX, v, 104.

Kon Klor. Vestiges čams à —, XIX, v, 103.

Kon Ngai (lāng), v. lāng —.

Kon Tum, v. Kontum.

Konakamura (Kiyonori). Ryö no gige kögi, III, 522-523. -- Cf. III, 566, 574; XII, 1x, 140.

Kondō (Iwao). Kaga Shōun kō, X, 641. Kondō (Morishige), XX, 1v, 96.

Kong (le prince), III, 703, 704, 708; VIII, 253-254.

Kong K'ing-siuan. Chen sien yi louen, IX, 434-435.

Kong-tchang, IX, 652, n.

Kong Ting-tch'en. Tong yuan lou, IX, 218.

K'ong Ts'ing-kio, III, 310, n. 1, 312-313, 317; IV, 437-438.

Kong Yen-tche. Kouei ki to ying tsong tsi, IX, 456-457. Siu kouei ki to ying tsi, IX, 457.

Kongō kyō, v. Matsumoto, XIII, vii, 67-68.

Konkan, V, 148 sqq.

Konow (Sten). Fragments of a Buddhist work in the ancient aryan language of Chinese Turkistan, XVI, v, 73-74. Māhārāṣṭrī and Marāṭhī, IV, 471-472. Muṇḍā and Dravidian languages, VII, 115-118, 220 sqq. Rājacekhara's Karpūramañjarī, edited by —, IV, 469. Zwei Handschriftenblätter in der alten arischen Literatursprache aus Chinesisch-Turkistan, XIII, vII, 84. — Cf. IV, 489; XI, 433; XII, IX, 48; XX, IV, 161, n. I.

Kontum. Vestiges čams à —, VI, 344-345; XVIII, x, 62; XIX, v, 103-106; XX, IV, 198-199, 202-204.

Kor. Inscription de -, XIII, 1, 15.

Korān, I, 56. — des Čams Banī, v. Durand, III, 55. — des Musulmans chinois, VIII, 581; X, 707.

Korat, IV, 352; IX, 670, n. 4; XV, 11, 108-109, 147.

Koropokkuru, III, 578; VIII, 275 Korye, XX, I, 9, n. 1; v. Corée.

Kosala, IV, 547, n.; V, 282, 285.

Kosambi (Dharmananda). Aśoka's Bhabra edict and its references to Tipitaka passages, XII, IX, 46; cf. XII, IX, 37, n 1.

Kosegarten, v. Hertel, II, 294.

Kota Kapur. Inscription de —, v. Kern, XII, IX, 159; XVIII, vi, 1.

Kotīkarņa, IV, 379-380.

Kotmai Lao (ou Ratthăsat), XVII, v, 136-137.

Kotō (B.). A Catalogue of the romanized geographical names of Korea, by — and Kanazawa (S.), III, 737-738.

Kotol chuih, v. Kemlin, IX, 515-516. Kou-chan, XIV, viii, 7.

Kou-che-fo sseu, XIV, viii, 52-53.

Kou (Eul) che tch'ao, XII, IX, 97. Kou-chen-tseu, IX, 447-450.

Kou-fo tong, XIV, 1x, 74.

Kou-hio houei-k'an, XII, 1x, 89-99, 202; XIII, vii, 36-51.

Kou K'ai-tche, IV, 1137; IX, 573, 581; XI, 197; XII, 1x, 97; XIV, vIII, 59, 66, n. 3.

Kou kin chouo hai, II, 133; III, 652; IV, 1098.

Kou kin tchou, III, 250

Kou Kouang-k'i, III, 441; VI, 364, n. 4; IX, 215, n. 1.

Kou-la, IV, 292, n. 5; IX, 670, n. 4. Kou-lai, III, 651-652.

Kou-lean's tchouan. Ying song chao hi pen —, II, 317-318; cf. VIII, 523; XII, IX, IOI.

Kou Li-tch'eng (alias Ku Hung-ming). Papers from a Viceroy's yamen, III, 343-344.

Kou-lin, IV, 319.

Kou-lo, IV, 185, 296, 305, 306, 352, 372, 548, n.

Kou-long, III, 274, 283, 302, n. 1; IV, 228, 230.

Kou-mo (ou Ki-mo), V, 438; VI, 371; XII, IX, 134-135.

Kou Sieou. Houei k'o chou mou, IX, 170-171.

Kou-tan, IV, 216-217, 372

Kou-tsong, v. CHE FAN, VIII, 357, 372-375.

Kou tsouen siu yu lou, XIV, 1v, 2 sqq. passim.

Kou wen sseu cheng yun, v. Hia La, IX, 434.

You Ye-wang. Yu p'ien, II, 323-326; XX, II, 114.

Kou Yen-wou, XII, 1, 123; 1x, 97; XX; 111, 17, 36 sqq.; 1v, 77.

Kou yi ts'ong chou, v. PELLIOT, II, 315-316. Eul ya, II, 316-317. Kou-leang tchouan, II, 317-318. Yi king, II, 318-319. Hi as'eu tsing yi, II, 318-319. Hiao king, II, 319. Lao-tseu tchou, II, 320. Siun-tseu, II, 320-321. Tchouang tseu tchou chou, II, 321-322. Tch'ou ts'eu tsi tchou, II, 322-323. Chang chou che yin, II, 323. Yu p'ien, II, 323-326. Kouang

yun, II, 326-329. Yu tchou pao tien, II, 329. Wen kouan ts'eu lin, II, 330-332. Tiao yu tsi, II, 332-333. Sing kiai, II, 333. Yun king, II, 333. Je pen kien tsai chou mou, II, 333. Che lio, II, 333-335. Han chou che houo tche, II, 335. Ki tsieou p'ien, II, 335-337. Ts'ao t'ang che tsien, II, 337-338. Kie che tiao yeou lan, II, 338. T'ien t'ai chan ki, II, 338. T'ai p'ing houan yu ki, II, 338-339. Cf. VIII, 524; XII, 1, 119.

Kou-yong-pou (= Man-hao), IV, 139, 365, n. 3, 378.

Koua du Yi king, III, 471.

Koua-wa ( = Java), IV, 265, 273, 320. Kouan Fo san mei hai king, XVII, III, 28-29.

Kouan-houa. — ancien, v Maspero (H.), XIV, IV, I-36; XX, II, I sqq. — septentrional, XVI, v, 68; v. Courant, XIV, IX, 75-78; Hemeling, III, 486-491.

Kouan-ti tien, XIV, vIII, 41; IX, 68. Kouan-ting, XI, 363, n. 1, 365, n. 3; XVII, 111, 58.

Kouan ting king, XVI, 111, 43; XVII, 111, 24-28, 42.

Kouan-tsong kiang sseu, XIV, vIII, 41. Kouan wou leang cheou fo king, III, 308, n. 3.

Kouan-yin, II, 419-420; VI, 273; XI, 177, 197, 465; XIV, 1x, 73-74; XVI, 111, 52; dessin par Li Long-mien, XIV, vIII, 28 et pl. 10; statues, XIV, vIII, 8, 17, 23, 19, 21, 23, 26, 50 et pl. 10; XVIII, x, 55-56 et pl. 6; XIX, v, 142. — donneuse d'enfants, XIV, vIII, 51; XVI, III, 52; XVII, III, 72-77. — tong, XIV, vIII, 24-25. Monastère de la — qui ne veut pas s'en aller, v. Peri et Maspero (H.), IX, 797-807. — Cf. Kwannon.

Kouan-yin tseu, XV, IV, 31.

Kouang-si. Le canal de Hing-ngan au —, v. LAPICQUE, XI, 425-428. Documents chinois sur le —, v. Beauvais, II, 298; V, 233. Géographie ancienne, XII, 1x, 85; XVI, 1, 21, 50 sqq.; XVIII, 111, 2. — V. Long-tcheou,

Kouang-siu, VI, 472; VIII, 253-258; IX, 184-191; XII, 1x, 110, n. 1; v. Cordier (H.), II, 213; III, 702-715, 762. Kouang tche, IV, 172-173.

Kouang-tcheou, IV, 134, 215, n. 3; v. Canton. — ki, X, 679; XVIII, III, 7, 8, 26.

Kouang tch'ouan houa pa, v. Tong Yeou, IX, 226-227.

Kouang-1song. Tombeau de l'empereur -, XX, 111, 84-88 et pl. 26.

Kouang yun, II, 326-329; XII, 1, 119-120; XVI, v, 63-67; XX, 11, 11, 52 sqq.

Koubilaï Khan, III, 231, 327, 745; IV, 158, 265; V, 461; VI, 383, n., 391; IX, 651, n. 1, 662

Kouchan, v. Kusana.

Kouei et chen, XI, 208-209.

Kouei-chan, XIV, viii, 29-34.

Kouei-chouang (= Kuṣāṇa), XII, ix,

Kouei-chouang-ni, v. Kiu-chouang-ni-kia.

Kouei-ki. Mont ---, XIV, viii, 29-35,

K'ouei-ki, IV, 37-40, 50, 58; IX, 381, n. 2; XI, 342-343, 349, 351, n. 1, 356, 357, 358, 369, 370, 371, n. 1, 373, n. 1, 377-390 passim, 466; XIV, viii, 66, n. 3; XVII, vi, 17.

Kouei ki to ying tsong tsi, v. Kong Yen-tche, IX, 456-457.

Kouei-lin, III, 234; XVI, 1, 49, 51, n. 3, 52, 54; XVIII, 111, 6.

Kouei-ngan hien tche, IX, 461.

Kouei sin tsa tche, X, 702.

Kouei-tcheou. Géographie, IV, 140 sqq. passim; XVI, 1, 52-55; XVIII, 111, 2. Inscriptions du —, VI, 449; VII, 441; VIII, 233; IX, 581. Langue des Dioi du —, v. Esquirol et Williatte, IX, 394-397. Populations aborigènes du —, IV, 136; VII, 441-442; VIII, 276; X, 250-252; XVI, 1, 22, n. 9.

Kouei-tseu-mou, mère de démons, XVII, 111, 15-16; XVIII, 11, 37. Harītī honoree sous le titre de — dans les monastères chinois, XVII, III, 47-49. Légende de Hārītī d'après le — king, XVII, III, 16-22. Pierres de — à Ning-po, XIV, VIII, 48 et pl. 15; XVII, III, 56. Kouei-yang, III, 229, n. 3; X, 102, n. 2. Kouen-long, X, 234, 236 sqq.

K'ouen-louen, II, 125, 138, n. 6; III, 239-240, 283, 651; IV, 218, n. 6, 219-231, 378, 1128; IX, 243, n. 3.

K'ouen-ming, X, 631-632, 634, 635. Kouen-sie, Houen-sie, VI, 392, n. 3. Kouo-che (= purohita), XIII, VII, 75.; v. Pelliot, XII, 1x, 107.

Kouo che Jou-lin tchouan siu-lou, XIII, vii, 39-40.

Kouo hio pao ts'ouen houei, IX, 580-582.

Kouo hio ts'ong k'an, XI, 461; XII, IX, 100-103, 202.

Kouo k'iu hien tsai yin kouo king, XVIII, 11, 12, 14-15, 28, 31, 33, 34. Kouo P'o, II, 316-317.

Kouo Sseu. Ts'ien kin pao yao, IX, 436-437.

Kouo tch'ao jeou yuan ki. Documents du—sur les Anglais à Macao, VI, 301-325. Kouo tch'ao ming tch'en che lio, v. Sou T'ien-tsio, IX, 434.

Kouo tch'ao Ts'ö-fou houa-yi yuan kouei, XII, 1x, 75-76; XIII, vii, 49-50. Kouo ti che, IV, 131.

Kouo-ts'ing po lou, XVII, III, 58-61. Kouo-ts'ing sseu, XIV, VIII, 61-63.

Kouo ts'ouei hio pao, IX, 580-581; XII, 1x, 89.

Kouo Yi-kong, IV, 172, 412.

Kouriles, X, 257. Ainu des îles —, v. Torii, XIX, v, 82-84.

Koutcha, III, 226, 262; V. 268 sqq. passim; VI, 449; IX, 225; XI, 465. Fragment du Kātantra provenant de —, v. Finot, XI, 459-460. Mission Pelliot à —, V, 499; VI, 449; VII, 204-209; IX, 225; X, 277-278, 442, 656-657. Le tokharien B, langue de —, v. Lévi, XIII, vII, 73-78. — V. Douldour-āqour.

Kōyō Sanjin, v. Ozaki.

Kra, I. 35; III, 290, 291; IV, 226, 229, n. 4; X, 423; XVIII, v1, 14, 15, 19 Kračeh. Vestiges archéologiques à —, I, 177; IV, 737 sqq.; VIII, 58; XIII, 1, 16-17; XVIII, x, 64.

Kram. Alliance des Reungao avec l'esprit du bambou —, XVII, 1v, 107-108.

Kramp, III, 745; IV, 333, n. 1.

Kramukavamça, IV, 904, 937-938; V, 170-175, 368-373; XV, 11, 167.

Krāņa, krāņā, III, 740.

Krao băn, v. Kemlin, XVII, iv, 24-26. Krao kôn bă, v. Kemlin, XVII, iv, 9-16.

Krao kon ŭ tuh, v. Kemlin, XVII, iv, 23-24.

Krao pô, v. Kemlin, XVII, iv, 2-9.

Krot, v. Guichard-Montguers, XIII.

Kratié, v. Kračèh.

Kraun Trapauk ( - rivière de Quangtri), XI, 299; XV, 11, 169.

Kravan (Prasat), v. Prasat -.

Krishna Sastri (H.). The new Asokan Edict of Maski, XVI, v, 43-44. South-Indian Images of Gods and Goddesses, XVI, v, 45-60. — Cf. XVI, v, 42.

Krishnacharya (T. R.). Ed.: Mahābhārata, VI, 358-361; VII, 431.

Krishnamachariar (R. V.), VI, 447.

Krom (N. J.). Beschrijving van Barabudur, samengesteld door — en Van Erp (T.) 1<sup>te</sup> deel Archæologische Beschrijving, door —, XX, 1v, 138-149. Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe, XII, 1x, 160. De beelden van Tjandi Rimbi, XII, 1x, 160. De Sumatraansche periode der Javaansche Geschiedenis, XIX, v, 127-135. Een javaansch brons van Hayagrīva, XII, 1x, 160. Oud-javaansche Oorkonden, nagelaten transcripties van wijlen D<sup>r</sup> J. L. A. Brandes, XIII, v1, 22. — Cf. XVIII, v1, 28.

Krom (Pràsàt Phnom), v. Pràsàt Phnom —.

Krom (Vat), v. Vat -.

Kṛṣṇa, I, 50, 403; III, 741; XI, 262, 430; XIII, III, pl. 17; vI, 5 et pl. 4; XVI, v, 47, 49; XIX, III, 48.

Krtīndrapaņdita, XV, 11, 165.

Krttikā. Naksatra -, V, 269, 276.

Kruijt (A. C.). Regenlokken en regenverdrijven bij de Toradja's van Midden Celebes, I, 404. — Cf. III, 745.

Kṣatrapas, V, 247; XI, 15; XIII, vii, 83; XVII, vi, 12. Inscriptions des —, v. Lévi, II, 295-296. — Cf. Çakas.

Kşemendra. Samayamātṛkā in's Deutsche übertragen von Meyer (J. J.), IV, 468. — Cf. II, 305; VII, 119; IX, 19. Kṣitigarbha, XIV, viii, 24, 43 et pl. 9; 1x, 73, XV, 1v, 63; XIX, v, 37.

Kşudrapanthaka, XIII, 1v, 25.

Ku Hung-Ming, v. Kou Li-Ich'eng. Kuan-ši-im Pusar, v. Radloff, XI, 463. Kubera, v. Kuvera.

Kubo (Tenzui). Töyö tsüshi, V, 476. Kubo (Tokuji). Töyö rekishi daijiten, par —, Nishiyama (E.) et Shibata (J.), V, 476.

Kucakaparvata, II, 189; III, 209.

Kuçasthalī, XII, 11, 5, 6, 21, 23.

Kuçinagara, v. Kusinara.

Kudara, III, 582, 584, n. 2, 585, 586, 588, 590.

Kuhn (Ernst), II, 220, 221, 426, 427; IV, 527; VII, 218, 219; VIII, 611.

Kujiki, IV, 586-598; XX, 1, 2-3. Kŭk Bareń, XIII, 1, 19

Kŭk Práh Kot. Sanctuaires et inscriptions de --, XIII, 1, 14.

Kŭk Prin Črŭm, XIII, 1, 15.

Kŭk Roka. Inscription de —, XV, 11, 108-111; XVII, v1, 64. Sanctuaire de —, XVI, v, 98, 99.

Kŭk Trapan Kŭk, XIII, 1. 14.

Kuk Trapan Prasat Top, XIII, 1, 15.

Kŭk Trapan Srok. Inscription de —, XIII, 1, 14.

Kŭk Vån. Sanctuaire de —, XIII 1, 20. Kūkai, v. Kōbō-daishi.

Kül-tegin. Inscription funéraire de —, IV, 479; V, 300. La fille de Mo-tch'o

qaghan et ses rapports avec —, v. Pelliot, XII, 1x, 153.

Kulanātha, v. Paramārtha.

Kulên (Phnom), v. Phnom -.

Kulūta, v. Rapson, I, 51.

Kumagai no Jirō Naozane, XII, v, 1 sqq.

Kumaon. Une satire en dialecte du —, v. Grierson, I, 399.

Kumāra, XI, 292, 297; XV, II, 17, 169; XVI, v, 54.

Kumaradāsa, IX, 808; v. Thomas (F. W.), 1, 274.

Kumārajīva, III, 98, 432, n. 3; V, 296, 499; VI, 390; VIII, 279, 508; IX, 166-169; XI, 173, 347, 348, 359, 360, 361, 362, 364, 366, n., 368, 372-376, 386, 444; XII, 1x, 122; XIII, vII, 82; XVII, 111, 75; XX, 1v, 160-161.

Kumāralabdha, V, 456; XI, 359, n. 3, 375, n. 1.

Kumarāta, XI, 349, 359, n. 3.

Kumārila, II, 296-297.

Kumaso, III, 578.

Kumaunī. Une satire —, v. Grierson, I, 399.

Kume (Kunitake). Dai Nihon jidai shi, par —, Ikeda (K.), Watanabe (S.), Miura (S.) et Kobayashi (S), VIII, 274-275. — Cf. III, 524; V, 477; VIII, 272; IX, 710, n. 4, 716, n. 2, 720; XI, 115, n. 3, 219; XIII, IV, 2.

Kumrahar. Site de —, XIII, VII, 15; XVI, v, 34-38, 42.

Kun-tou-pou-han (= Kundopadhā-niyaka), v. Tokiwai, I, 403.

Kuni no miyatsuko hongi, IV, 595-597.

Kuñjarakarna, XX, IV, 147.

Kunze (R.). Zur volksthümlichen japanischen Lyrik, III, 349-350.

Kuri, IX, 719.

Kurilsky, III, 578.

Kurita (Hiroshi), III, 574, 576.

Kuroita (Katsuyoshi). Kokushi no kenkyū, VIII, 275. — Cf. VIII, 611; X, 711, n. 1.

Kuromaro, III, 588, n. 7.

Kuṣāṇa, I, 387-389; V, 495; XII, 1x, 52; XVI, v, 38; v. Fleet, III, 337; Kennedy, XII, 1x, 39, 43; Lüders, XII, 1x, 42-43; Oldenberg, XII, 1x, 38-42; Smith (V. A.), II, 202; III, 93-95.

Kuse, IX, 719-720.

Kusinārā, I, 49, n. 1; XIII, vII, 15; v. Hoey, I, 53; Smith (V. A.), 11, 201-202. Kustana, V, 258-259.

Kutani. Porcelaines de —, XVIII, x, 55-56 et pl. 8.

Kutchi (= Kiao-tche), III, 299, n. 1. Kutika, v. Kern, IV, 475.

Kuvera, IV, 902, 928; XI, 462; XVI, v, 58. — du Candi Měndut, v. Vogel, IV, 727-730; cf. IX, 46; XI, 462. -- du Musée de Lahore, v. de Vogel, III, 149-163. — et Hārītī, v. Vogel, VIII, 487-492. Sur un attribut de , v. Foucher, III, 655-657.

Kuzu, XV, IV, 83.

Kvan Pir (Práḥ Thãt), v. Práḥ Thãt —. Kwammu, l, 379; X, 712-716, 723; XX, 1, 25.

Kwang. Interdits en relation avec le nom de famille —, XVI, III, 32-34.

Kwannon, X, 267, 737, 743; XI, 225, n. 1; XVII, III, 77-78; XVIII, x, 55-56 et pl. 7; XX, 1, 25 sqq. passim. — kyō, X, 271. — Cf. Kouan-yin.

KWANZE (Kwanami Kiyotsugu). Soto-ba-Komachi, traduit par Peri (N.), XIII, 1V, 1-43.

Kwanze (Motoakira), IX, 264; XI, 120. Kwanze (Seami Motokiyo). Atsumori, XII, v, 1-45. Aya no tsuzumi, XIII, 1v, 85-113. Egüchi, XX, 1, 49-73. Kinuta, XX, 1, 75-95. Miwa, XX, 1, 1-30. Ohara go kô, XIII, 1v, 45-83. Oimatsu, XI, 111-151. Tamura, XX, 1, 31-47. Traduit par PERI (N.). — Cf. IX, 271, 607, 707-738; XVI, 111, 54.

Kwodaijingū, IX, 830.

Kyōgen, I, 403; III, 725; IV, 767-768; VII, 396; IX, 278, 280-281; v. Noguchi, IX, 175-177.

Kyōkai ijin sōsho, V, 477.

Kyōto. Histoire de —, X, 715-716; XX, IV, 155. Revues de l'Université de —, v. Geibun; Report upon Archæological Research...; cf. VIII, 609; XII, IX, 132. Vente d'objets d'art à —, IX, 627-628; X, 271-272. Tripiţaka de —, XI; 341 sqq; XIV, IV, I sqq.; XVII, III, 2 sqq.; v. Ross, X, 704-707.

Kyozwa. Chronique du règne de —, IX, 646, 655, n. 1, 656-661, 674-680. Kyūshū, v. Kiushū.

La Bartette (Jean). Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vii, 4-5, 12-15, 47, 57-58, 63, 65-66, 70, 73-74.

La Bissachère (Pierre-Jacques Lemonnier de). La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de —, publiée par Maybon (Ch. B), XX, IV, 178-179. — Cf. X, 566, n. 2; XII, VII, 56, n. 1, 59, 68, 71, 73, 74.

La Bourdonnais (Mahé de), VII, 387-388.

La Croix (Jean de), VI, 125, n. 2.

La Haye. Archives de —, XVIII, x, 18.

La-ki, v. Che Fan, VIII, 365.

La Liraye (Le Grand de), III, 251; IV, 636, 799; V, 132, 133; X, 410, n. 2. La Loubère (de), XVIII, 1x, 6-7.

La-ma, v. Siu K'ing-yuan, VIII, 371.

La Mazelière (M' de). L'empereur Mutsuhito, XII, IX, 139. Essai sur l'évolution de la civilisation indienne, III, 683. Le Japon. Histoire et civilisation, VII, 137-142.

La Nave (Henri). L'art khmer. Documents recueillis et classés d'après les sculptures originales, restitutions, moulages, réunis au Trocadéro, V, 469.

La Paz (Juan de), X, 429.

La Porte (J. A. de). De Ruïnen van Panataran, door — en Knebel (J.), I, 55.

La-quå (ou Pu-peo), IV, 137; V, 307, n. 1; V. Bonifacy, VIII, 531-558.

La Santissima Trinitad (Geronimo de), X, 430.

La Susse (R. de). Les concours litté-

raires en Annam, XIII, vII, 10. Sites et monuments de Huè. Le palais impérial, XIII, vII, 10. — Sur les vestiges čams de Nhan-bieu, XI, 243, 299-300; XVII, vI, 46.

La-tho. Trésor cam de —, XI, 242°

La-ti. Ethnographie et linguistique, VI, 349; v. Bonifacy, V, 306; VI, 271-278; VIII, 531-558

La Vallée Poussin (Louis de). Le bouddhisme d'après les sources brahmaniques, II, 201. Bouddhisme. Opinions sur l'histoire de la dogmatique, IX, 587-588. Documents sanscrits de la seconde collection M. A. Stein, XII, IX, 154; XIII, VII, 78-81, 82. La dogmatique bouddhique. La négation de l'âme et la doctrine de l'acte, III, 96-97 Essai d'identification des gathas et des udanas en prose de l'Udanavarga de Dharmatrata, XII, ix, 151-152. Fragment final de la Nīlakanthadharani en brahmi et en transcription sogdienne, par - et Gauthiot (R.), XII, IX, 154. Nouveaux fragments de la collection Stein, XIII, vii, 82. On the authority (prāmāṇya) of the buddhist āgamas, II, 296-297. Vasubandhu. Vimçakakarikaprakarana, traité des vingt çlokas avec le commentaire de l'auteur, XII, 1x, 47. The Way to Nirvāņa, XIX, v, 38. — Nommé correspondant de l'Ecole, XX, IV, 230. — Cf. I, 35; II, 413; III, 135, 742, 746; V, 471; VI, 445; X, 444; XI, 368, n., 460; XV, 11, 169.

La-vân. Pierre-obstacle de —, XIX, 11, 53-54, 67 sqq.

La Vieuville. Essai sur la psychologie japonaise. La race des dieux, VIII, 585.

Labbé (Charles-Marin). Sur les pierres des conjurations, XIX, 11, 114-115.

Lac-duc. Les giao-long de —, v. Bo-NIFACY, XVIII, v. 28-33, 45-47

Lac-thanh. Inscription de -, v. Huber, XI, 285; cf. XV, 11, 168

Lac virong, XVI, 1, 53, 54, n. 1; XVIII, 111, 7-9.

Lacollonge (C.). Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 77.

Lacoste (de) Mission — dans la Mongolie septentrionale, v. Du Chazaud, XI, 458.

Lacouperie (A. Terrien de), I, 263; II, 246; III, 299, n. 1, 471, 472, 477, 478; IV, 143-144, 146, 204, n.; V, 424, n. 1; VI, 409; IX, 170.

Lacroix (Désiré). Numismatique annamite, I, 1-2, 270; II, 312; V, 111, n. 1; VIII, 324. — Nommé correspondant de l'Ecole, III, 751, 769; VIII, 309. — Nécrologie, III, 751. — Cf. I, 262.

Ladakhi, v. Francke, I, 275.

Lagarrue (C!). Eléments de langue chinoise, dialecte cantonais, I, 265-266; cf. VII, 124.

Lagree (Ernest Doudart de), I, 99; II, 224; IV, 397, 769; V, 484; VIII, 226-227; X, 411, n. 1; XI, 246; XV, 11, 113-114, 148; XVIII, 1x, 17, n. 4, 18-19.

Lagrillière-Beauclerc (E.). Etudes coloniales. A travers l'Indo-Chine, I, 38.

Lahore. Musée de —: inscriptions, XX, 1V, 122; V. BOYER, IV, 680-686; sculptures, I, 323; IV, 680, 685; XVII, VI, 11; XX, 1V, 122; V. VOGEL, III, 149-J63; VIII, 489; IX, 524.

Lái. Argot —, v. Chéon, V, 48-50. Lai-cam. Inscription de —, XV, 11, 42-43, 112 et pl. 7.

Lai-trung. La citadelle came et la stèle sanskrite de —, v. Huber, XI, 15-22; cf. XV, 11, 123, 168.

LAIONQUIÈRE (E. Lunet de). Rapport sommaire sur une mission archéologique au Cambodge, au Siam, dans la Presqu'île Malaise et dans l'Inde (1907-1908), IX, 351-368; cf. X, 644. Rapport sur une mission archéologique au Siam, V, 242-246; cf. V, 238; XII, 1x, 29. Unc « tour du silence » au Cambodge? II 286-288. Vieng-chan, I, 99-100. La ville, I, 100-102. Divers éléments des pagodes, I, 102-105. Description des principales,

pagodes, I, 105-113. La décoration des pagodes, I, 113-118; cf. III, 663. -Compte rendu, I, 43. -- Atlas archéologique de l'Indochine. Monuments du Champa et du Cambodge, II, 435; VIII. 321, 325. Carte archéologique de l'ancien Cambodge, X, 644; XI, 253; XVI, III, 70. Dictionnaire français-siamois, IV, 1135. Essai d'inventaire archéologique du Siam, XII, 1x, 29; XVI, 11, 3; 111, 2. Ethnographie des territoires militaires, V, 199-207, 307, n. 1. Ethnographie du Tonkin septentrional, VI, 348-350; cf. I, 71; V, 271; VI, 271; VII, 359; VIII, 353, n. 1, 355, n. 1; IX, 549; X, 252, n. 3. Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, III, 546; IV, 772-774; VI, 450; VII, 149; XII, 1x, 220; cf. I, 391; VII, 386; VIII, 595-596; IX, 755; XI, 253, 398, 400, 405; XII, 1x, 179, 183; XIV, 11, 6; XVIII, viii, i sqq.; XIX, i, 7 sqq.; PARMENTIER, XIII, 1, 1-64. Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam, v. Finot, I, 148. [Rapport sur la conservation des monuments d'Ankor]. VII, 419-422. De Saigon à Singapour par Angkor, autour du golfe du Siam, X, 644. Le Siam et les Siamois, VI, 351-352 (recension). - Attaché à l'Ecole, I, 3, 61; IV, 804. Nommé correspondant de l'Ecole, III 751, 769; VII, 151, 211; X, 284; XVI, v, 119; XX, 1v, 230. Missions au Cambodge et au Siam, I, 391; II, 117; IV, 778, 804, 1142; V, 238, 242-246, 252, 511-512; VII, 407, 462; VIII, 284, 292-294, 327, 588, 627, 629. - Cf. I, 70-71, 148; IV, 249, 259, n. 2, 262, 443, 490, 805, n. 1, 898, 1134; V, 486; VIII, 319-321; IX, 838; X, 444, 742; XI, 5, n. 1, 245-250 passim; XV, 11, 25, 122, 129, 163; XVIII, VI, 14, 16, n. 8, 18, n. 1; XIX, v. 107, 114; XX, iv, 185.

Lak Nan (Pràsàt), v. Pràsàt —.

Lakṣmī, I, 18-20, 21; IV, 933; IX, 752; XI, 265-266; XIII, 11, pl 14; XIV,

IX, 94-95; XV, II, 6, 168; XVI, v, 47; XIX, III, 49-51.

Lalitavistara, III, 742; IV, 149, 476, 685; VIII, 495; IX, 10, 39, 43, 525; XIV, 1, 9, n. 2, 15, 17; XVII, 111, 9, n. 4, 28; XVIII, 11, 10-11, 29, 31-33.—, Leben und Lehre des Çâkya-Buddha. Textausgabe von Lefmann (S.), III, 95-96. Liste des écritures du —, II, 246; III, 341; IV, 146, 573-579.

Lam. Sens du mot —, XV, 1, 18-19. Lam-rim chen-po, v. Isybikov, XI, 463-465.

Lamaïsme, V, 460; v. Grünwedel, I, 144-145. Les Dalai Lamas, V, 217-218; IX, 416-418; et leurs relations avec les empereurs mandchous, v. Rockhill, X, 443. Décret de 1808 de l'empereur de Chine sur la réincarnation des Dalai Lamas, v. Waddell, X, 444.

Lan-kha. Mont —, X, 576, n. 6.

Lan-t'ai, X, 107, n. 2.

Lan Xan, I, 99; XIV, 1x, 51; XVII, v, 149, 150, 154, 158-159, 163-164; XVIII, x, 10-11.

Landes (Antony), V, 175; VIII, 230, 314; X, 410, n. 2, 412; XII, 1v, 1. Les papiers de —, v. Finot, III, 657-660.

Lang (E.). I.a Mahajjatakamalā, XII, 1x, 45.

Lang. Lac -, XIV, 1x, 19, 20.

Lang-houang (ou Siu lang), III, 280-281, 282.

Lang-kia, Lang-kia-chou (Kāma-lanka), III, 284, n. 2; IV, 227.

Lang-po (= Tiên-du sơn), XVIII, 111, 16, 17, n. 1.

Lang-p'o-lou-sseu, P'o-lou, P'o-louche, IV, 298, n. 3, 322, 340-342, 354, 355.

Lang-son Géographie, XVI, 1, 20, 36, 43, 47; XX, 1V, 84 et pl. 1-2; v. Bos, XII, IX, 115. Les giao-long de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 43-45, 47-48. Langue des Miao-tseu de —, XVI, II, 3 sqq.

Lang-ya-sieou, III, 284, n. 2, 285,

287-288, 297-298; IV, 158, n. 1, 229, 246, 280, 287, 298, 320, 405-408, 475; XII, viii, 3; XVIII, vi, 12-13.

Lange (Rudolf). Alphabetisches Verzeichniss japanischer Frauennamen, III, 131-132. Eine Wissenschaftliche Gesellschaft in Taiwan (Formosa), III, 351. Über japanische Frauennamen, III, 131-132. — Cf. V, 231; IX, 173; XII, 1x, 138.

Langlois (Charles-François) Lettre du 3 septembre 1802 sur la défaite des Tâyson, XII, vii, 55-57.

Lankasuka, XVIII, vi, 11-13, 18, 22.

Lanman (Charles Rockwell). Trad.:

Rājaçekhara, Karpūramanjarī, IV, 469.

— Cf. III, 740; IV, 489; V, 470.

Lanzy (G.). Aux pays jaunes. Impressions d'Extrême-Orient, II, 74-75.

Lao, IV, 136-137, 771; XVI, 1, 5, 20, 22, n. 9. Langue —, V, 306-317.

Lao-kay. Ethnographie et linguistique, V, 311 sqq.; XVI, 11, 3 sqq.; XVIII, 1v, 1 sqq. Géographie historique, XX, 1v, 85 et pl. 2.

Lao-lan, Leou-lan, VI, 370, n. 2, 371. Lao-tchoua, v. Che Fan, VIII, 155-156. Lao-tseu, II, 320; III, 315, 322, n., 325-327, 394, n.; IV, 82; VI, 376, 381-391, 407, 408, n. 1; VIII, 515-517; IX, 220, 446-450, 599-600; X, 629; XII, 1x, 105, 108; v. Wieger, XIII, VII, 27-29.

Laos. Bibliographie, I, 36-37; III, 89-90, 91; VII, 385-386; VIII, 582-583; XI, 431-432; XII, 1x, 7-10; XIII, vii, 10; XVI, v, 23; XVIII, x, 17-18. Chronique, I, 162, 413; II, 307-308; III, 141-143, 368-369; IV, 493-494; VIII, 294; X, 268-269; XII, IX, 188-198; XIV, IX, 96; XV, IV, 77; XVI, V, 102; XIX, V, 127; XX, IV, 222. Art et archéologie, I, 181, 413; III, 89-90, 141-143, 367; VIII, 294, 330-331;XII, IX, 222; XIV, 1x, 96 et fig. 4; XVIII, x, 55 et pl. 3; XIX, 111, 2; v, 143; XX, 1v, 199; v. Dussault, XII, IX, 197-198; FINOT, III, 660-663; XV, 11, 27-38; XVII, v, 171 et pl. 10-12; Lajonquière, I, 102-118; MASPERO (G.), III, 1-4; Morand, ♥II, 385-386; PARMENTIER, XII, IX, 188-197, 222; XIII, 1, 49-59. Enseignement indigène, VII, 412-413; VIII, 582. Epigraphie, XV, 11, 27-38. Ethnographie, II, 115; v. Baudenne, XIII, VII, 10; BREN-GUES, IV, 730-736; CHE FAN, VIII, 155-156; Cupet, I, 36; DAUFFES, VI, 327-334 ; LAVALLÉE, I, 291-311. Folklore, VIII, 583; v. FINOT, XVII, v, 84-115; Leclère (Adh.), III, 91-92; Lefèvre-Pontalis, I, 37. Géographie, IV, 377 sqq.; VIII, 582; XII, 1x, 28; v. Barthėlemy, XVI, v, 23; Cupet, I, 36; Pavie, XII, 1x, 7-10; Raquez, III, 89-90; Reinach, XI, 431-432; Tournier, I, 36-37 Histoire, XII, IX, 7-10; XVIII, 111, 35-36; XX, IV, 194-195; V. FINOT, XVII, v, 149 sqq.; Maspero (G.), III, 4-17; Muller (H. P. N.), XVIII, x, 17-18. Littérature, X, 268-269; XIX, v, 127; v. FINOT, XVII, v, 1-221. Phonétique, XI, 153-169; XII, 1, 11 sqq. -V. Luan Praban, Sày-fon, Tran-ninh, Vien Čan.

Lạp Bạo, VI, 98 sqq.

LAPICQUE (P. A.). Note sur le canal de Hing-ngan (Kouang-si),XI, 425-428.

Sur le Haut Yang-tseu. Guide du voyageur, XII, IX, 114 (recension).

Lassen (Christian), 1, 35, 372, 393.

Latourette (Kenneth Scott). The Development of Japan, XVIII, x, 41-42.

Làu (= Sông Cà-lô), X, 579-580, 665; XVIII, 111, 22.

Laufer (Berthold). Asbestos and Salamander, XV, 1v, 41-46. Chinese grave-sculptures of the Han period, XII, 1x, 123. Chinese pottery of the Han Dynasty, X, 696-703, 730. Das Citralakshana nach dem tibetischen Tanjur herausgegeben und übersetzt, XIII, vII, 18. The discovery of a lost book, XII, 1x, 116-117. Five newly discovered bas-reliefs of the Han period, XII, 1x, 123. The name China, XIII, vII, 33-34. Optical Lenses, XV, Iv, 41-46. Über ein tibetisches Geschichts-

werk der Bonpo, I, 277. — Cf. I, 279; IV, 1146; VI, 414; VIII, 583, 584; IX, 462, n. 6, 599; XII, 1x, 45; XX, 11, 21.

Launay (Adrien). Documents historiques relatifs à la Société des Missions-Etrangères, X, 645. Lettres de Monseigneur Pallu, annotées par -, X, 432-433, 645. — Cf. VI, 88 sqq., passim; X, 172-204, n., passim; XII, vII, 4, n. 1.

Laurent (G.-L.). Secrétaire-comptable de l'Ecole, III, 138.

Laval (Lottin de), XV, 11, 118, n. 2.

LAVALLÉE (Alfred). Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud-Est de l'Indochine. Boloven, I, 291-294. Niaheun, I, 294-295. Alak, I, 295-298. Lavé, I, 298-299. Kasèng, I, 299. Halang, I, 299-301. Thé, I, 301. Djiarai, I, 301-304. Bahnar, I, 304-307. Sédang, I, 307-308. Radeh, I, 308-311. Itinéraire de Ban-Mouang à Qui-Nhon, I, après p. 310. Cf. IV, 535. — Attaché à l'Ecole, I, 3, 69. Mission au Laos, I, 58, 72, 79; II, 116-117, 120.

Lavan. Archives des rois čams à —, V, 14; VII, 353. Trésor des rois čams à —, II, 280; V, 2, 7-8, 14. — Cf. III, 639, n. 3.

Lavé, v LAVALLÉE, 1, 298-299. Lavo (= Lopburī), IV, 238 sqq.

Lavoué (Pierre). Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vII, 23-24, 25, 29-30, 32-34.

Lawék, v Lovêk.

Lay (A. H.). A brief sketch of the History of Political Parties in Japan, III, 733-737

Lê Chronologie de la dynastie des — antérieurs, v. Cadière, V, 85-86. — Đại-hành, I, 92; V. 85, 341, n. 4; X, 668, 670, 673; XVI, 1, 28, n., 29, 30, n. 2. — Long-đĩnh (ou — Ngọa-triều), V, 86; XVI, 1, 29, 30. — Trung-tôn, V, 86. Chronologie de la dynastie des — postérieurs, v. Cadière, V, 102-120; cf. VII, 354. — Anh-tôn, V, 112; VI, 91-108. — Chân-tôn, V, 114-115; VI, 150 sqq. —

Chiêu-tôn, IV, 630; V, 109-110; XX, IV, 97. - Du-tôn, V, 117; VII, 354; XX, IV, 116-117, 118. - Duy-phường, V, 117-118; VII, 354; XX, IV, 117-118. --Gia-tôn, IV, 633; V, 116; VI, 219, 229, 230; VII, 354. — Hi-tôn, IV, 633; V, 116-117; VII, 354; XX, IV, 90, 114, 116. — Hiến-tôn, V, 107. — Hiến-tôn, V, 119, 341, n. 4; VI, 237 sqq.; VII, 354; X, 563, n. 1, 584, n. 1. — Hoàngđệ-xuân, IV, 631; V, 110.— Huyền-tôn, IV, 633; V, 615-116; VII, 354; XX, IV, 114. — İ-tôn, V, 118-119; VI, 232, n. 3; VII, 354; XX, IV, 119. - Kinhtôn, V, 113-114; VI, 113, n. 2. - Lợi (ou - Thái-tổ), II, 65, 66; IV, 628, 629, 631, 635, 636, 661; V, 103, 104; VI, 93, n. 1, 160, n. 4; X, 562; XIV, 1X, 41; XX, IV, 84, 90, 93, 98. — Mân, V, 119-120. — Nhơn-tôn, IV, 626; V, 105. — Thái-tôn, V, 104-105. — Thần-tôn, III, 196, 197; IV, 632; V, 115; VI, 121 sqq; VII, 354. -- Thánh-tôn, II, 65, 66, 68; IV, 209, 627; V, 106; VI, 91, n. 2, 94, 100, n. 1, 103, n. 1, 120, n. 2, 127, n. 3, 161, n., 195, n. 1; VIII, 180-181; XIII, VII, 9; XX, IX, 80, 86. -- Thê-tôn, V, 113: VI, 105, 108 sqq.; XX, 1v, 109. — Thuần-tôn, V, 118; VII, 354. - Trầntôn, V, 114; VI, 152 sqq. - Trang-tôn, V, 111. — Trung-tôn, V, 111-112. — Túc-tôn, V, 107. -- Tương-dực, IV, 629; V, 108; XX, IV, 97. — Uy-muc, V. 108; X, 684-685. Code des -, v. DELOUSTAL. Géographie politique de l'Annam sous les -, XVI, 1, 47-48; XX, 1x, 84-87 et pl. 1-3; v. Cadière, II, 65-68. Histoire des —, IV, 629-636, 666-667; V, 373-377; VI, 89-214; X, 622-623; XII, 11, 56; v11, 56; XX, 1v, 89, 94, 97-102, 113-119.

Lê-Báng, V, 109.

Le Cadet (Georges). Régime pluviométrique de l'Indochine, XVI, v, 26-27.

Lê-Chat, VI, 244-245.

Le Coq (Albert von). Die Abdal, XII, 1x, 153. Sprichwörter und Lieder aus der

Gegend von Turfan, mit einer dort aufgenomennen Wörterliste, XII, 1x, 153. — Cf. V, 475; VII, 206, 402; VIII, 507, 579, 581, 611; IX, 816; XIII, v11, 82, 83; XX, 1v, 159.

Lê-đai-Nhâm, VI, 123 sqq.

Lệ-đệ. Mont —, III, 200, 202, 230. Lê-Du, V, 109.

Le Gall (Stanislas). La Chine. Géographie générale à l'usage des écoles françaises, III, 342; V, 458.

Le Grand de la Liraye, v. La Liraye (Le Grand de).

Le-Hi, IV, 633, 661; XX, IV, 90.

Lê-Hiên, VI, 205, 211, 226.

Lê hoàng ngọc phố, IV, 667; XX, IV, 94.

Lê hoàng triều ki, X, 563, n. 1; XX, 1v, 91, 103, 104, n. 2.

Lê-hữu-Đức, VI, 165, 173, 175, 181.

Lê-Khuê, VI, 129.

Lệ-kì. Fleuve de —, III, 181-182, 184; VI, 139, 213, 217, 227. Statue čame de —, XVIII, x, 61, 62.

Le Labousse (Pierre-Marie). Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vII, 25-28, 28-29, 30, n. 1, 35, 37, 38-39, 45-47.

Le Myre de Vilers, X, 437-439.

Lê-Ngã, V, 103.

Lê-nghi-Dân, V, 106.

Lê-nghĩa-Trạch, VI, 112 sqq.

Lê-Ninh, XX, 1v, 98, 100.

Lê-quang-Trinh. Etudes sur la langue annamite, v. Grammont, XI, 459; XII, 1x, 15-17; XIV, v, 33, 36, n. 1.

Lê-qul-Đôn. Bắc sử thông lục, XX, 1V, 95. Đại Việt thông sử, IV, 619, 635-636, 648; XX, 1V, 93. Kiển văn tiểu lục, IV, 636, 662; XVI, 1, 39; XX, 1V, 81. Phủ biên tạp lục, IV, 636, 652; VI, 222. n. 3; XX, 1V, 81. Quần thơ khảo biện, IV, 636, n. 2. Thơ kinh diễn nghĩa, IV, 636, n. 2. Toàn việt thi lục, IV, 636, n. 2. Vân đài loại ngữ, IV, 636, 661; VIII, 201, n. 7; IX, 788, n. 1; XX, 1V, 81.—Cf. IV, 634, n. 4, 650; VI, 240; XIV,

IX, 4, 6; XVI, 1, 18, n. 2; XIX, v, 34; XX, 1v, 92.

Le qui ki sự, v. Nguyễn-Bảo, IV, 666; XX, 1v, 94.

Lê-Quí-Li, v. Hô Quí-Li.

Le Roy (Jean-François). Lettre à P.-A. Blandin sur les Tây-son, XII, vii, 6-9.

Lê-sĩ-Hậu, VI, 178, 183, 185, 188, n., 233

Lê-sơn. Légende du pic de —, I, 204. Lê sử toàn yêu, XX, 1v, 95, 103.

Lê sử tục biên, IV, 666; XX, 1v. 91-92.

Lê-Tắc. An-nam chỉ lược, IV, 624-625, 649; X, 256-257, 540-541; XVI, 1, 42 sqq.

Lê-thì-Hiền, VI, 192, 198, 199, 206, 207, 208, 210, 215, 226, 229-231.

Lê-Thòng. Bang giao lục, XX, 1v, 95. Lê-Thực, v. Lê-Tắc.

Lệ-thủy. Géographie historique, II, 55 sqq.; VI, 94, n 2. Statue čame de ---. XVIII, x, 61.

Lê triều chiều lệnh thiện chính thư, IX, 486, n.

Lê triều còng pháp, XX, IV, 81-82. Lê triều cựu điển, IX, 486, n.; XX, IV, 82, n. 1.

Lê triều dã sử, IV, 667; XX, 1V, 94. Lê triều hình luật, VIII, 177-220; IX, 91-122, 471-491, 765-796; X, 1-60, 349-392, 461-505; XI, 25-66, 313-337; XII, v1, 1-33; XIII, v, 1-59.

Lê triều hội điển, IV, 666; XX, 1v, 82, 118.

Lê triều trung hưng thực lục (ou Đại Việt Lê triều đề vương trung hưng công nghiệp thật lục), IV, 633, n. 1, 666; XX, 1v, 93.

Lê-Tung. Việt giám thông khảo tổng luận (ou Đại Việt thông giám tổng luận), IV, 629-630, 648-649, 660, 665; XVI, 1, 10; XX, 1v, 89

Lê-văn-Duyệt, VI, 244; XII, VII, 41, n. 6; XIX, 11, 21, 37.

Lê-văn-Hiểu, VI, 159, n. 2, 160, 165, 168, 171, 175.

Lê-văn-Hwu. Đại Việt sứ kí, IV, 620, n., 623-624, 627-628, 646; XVI, 1,

Lê-văn-Phát. Contes et légendes du pays d'Annam, XIX, v, 36-37. — Cf. XIX, v, 107; XX, 1v, 1, n. 1.

Lê-văn-Thơm. Đại Pháp công thần. Quelques anecdotes sur les gloires de la France, IX, 812-813.

Leang. — chou, III, 262-272, 280, 287, 430, 671-672; IV, 228, n. 3, 272, n. 1, 283, n. 2, 284, 382-384, n., 386-387; VI, 371, n. 2; XII, vIII, 3. La dernière ambassade du Fou-nan en Chine sous les —, v. Pelliot, III, 271, 671-672; IV, 388.

Leang Che-yi, III, 531.

Leang K'i-tch'ao, II, 420; III, 371, 516, 520, 529, 631, 689, 711, 718-720; IV, 1145; VII, 447; VIII, 252-258; XII, 1x, 208.

Leang sseu kong t'ong t'an, XV, 1v,

43, 44.

Leao. Empire —, III, 216-217.

Leao che che yi, v. Li Ngo, IX, 239, n.

Leao pen cheng sseu king, XI, 441.

Leao tchai tche yi, IX, 172, n. 1, 375.

Leclère (A.) Ressources minières du

Yun-nan, II, 214. — Cf. X, 238, n. 3,

241, n. 3, 246, n. 1.

Leclère (Adhémard). Une campagne archéologique au Cambodge, IV, 737-749. Le cûla-kantana-mangala ou la fête de la coupe de la houppe d'un prince royal à Phnôm-Penh, le 16 mai 1901, I, 208-211. Le mont Kailâsa, I, 212-213. Les trois jours préparatoires, 1, 213-217. La procession, I, 218-222. Le rasage de la houppe, 1, 222-226 L'aspersion d'eau consacrée, I, 226-227. La présentation au peuple, I, 227-228. La consécration ou khuan, I, 228-230 Les banquets, I, 230; cf. Dufour, I, 231-243. La fête des eaux à Phnom-penh, IV, 120-130. — Cambodge. La crémation et les rites funéraires, VII, 384-385. Cambodge. Fêtes civiles et religieuses, XVII, vi, 1-3. Les

codes cambodgiens, I, 45-46. Contes laotiens et Contes cambodgiens, III, 01-02. Histoire du Cambodge depuis le 1er siècle de notre ère, XIV, IX, 47-54; cf. XVIII, 1x, 22, 23. Le livre de Vésandar, le roi charitable (Sâtra Mâha Chéadak, ou Livre du Grand Jâtaka), III, 328-334. Mémoire sur les fêtes funéraires et les incinérations qui ont eu lieu à Phnom-Renh du 27 avril au 15 mai 1899, I, 48. Recherches sur les origines brâhmaniques des lois cambodgiennes, I, 45-46. Le théâtre cambodgien, X1, 459 (recension). — Cf. 1, 408; IV, 488, 678, 679, 1134; V, 242, 419; VI, 446; XI, 433; XIII, 1, 10; XV, 11, 122. Ledaiya, v. Lidaiya.

Leemans (C.), III, 79; VII, 2 sqq., passim; IX, 5 sqq., passim; XX, 1v, 140, 145.

Lefèvre-Pontalis (Pierre). Recueil de talismans laotiens, I, 37. -- Cf. I, 54; V, 326, 327; VIII, 334, n. 2, 338, n. 2; X, 443; XVI, v, 95; XVII, v, 16; vI, 43; XVIII, III, 31.

Lefmann (S.). Lalitavistara. Leben und Lehre des Çâkya-Buddha. I, Text, III, 95-96; cf. IV, 573.

Legendre (A. F.). Au Sseu-tch'ouan, traduit en chinois, VIII, 295-296. Au Yunnan et dans le massif du Kin-ho, XIII, VII, 54. Etudes anthropologiques sur les Chinois du Setchouen, XI, 458-459. Far-West chinois. Aborigènes: Lolos, XI, 459. Les Lolos, X, 730. — Cf. VIII, 619, n.; XI, 463; XII, IX, 114.

Legge (F.). Western Manichæism and the Turfan discoveries, XIII, vII, 83.

Legge (James\, I, 272; II, 318, 320; III, 250, 470-471; IV, 356, n. 1, 1140; VI, 398, n. 1, 417, 421, n. 2; VII, 123.

Lehmann (Max). Der Tabak, sein Bau und seine weitere Behandlung in Japan, III, 513-514.

Lei-fong t'a, XIV, vIII, 22.

Leide. Musée ethnographique de —, v. Schmeltz, 1, 370.

Lem luon, XVII, v, 76, 189.

Lemaréchal (J. M). Dictionnaire japonais-français, II, 311; V, 462-465; VII, 142. Petit dictionnaire japonais-français, V, 462, 465.

Lemarié (Charles). Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440; XVIII, x, 77.

Lemire (Charles) et les sculptures čames de Tourane, XVIII, x, 58, 62; XIX, 111, 4-7. Cf. V, 481; XII, 1x, 171.

Lemosoff (P.). Liste bibliographique des travaux relatifs au Tong-king publiés de 1867 à 1883 (juillet), X, 411.

Leng-kia king, IX, 185.

Lenkasuka, IV, 345, 407, 475; XVIII, vi, 11, 18, 22.

Leou-kouan, VI, 381, n. 1, 382, n. 1. Leou-lan, III, 390, n. 9; V, 500; VI, 370-371; XVI, v, 85, 88; cf. Lao-lan. Leou Yo, IX, 240.

LEPAGE. Note sur l'inscription du Rocher Rouge, VIII, 233-235. — Cf. VI, 449; VIII, 260-262, 616, 617; IX, 581, n. 2; X, 729

Leroux (Charles). La musique classique japonaise, X, 639-641.

Leroux (Ernest). Nécrologie, XVII, vi, 60.

Leroy-Beaulieu (Pierre). La rénovation de l'Asie. Sibéries Chine, Japon, I, 40-41.

Létondal (Claude-François), XII, vII, 35, n. 1. Lettre du 20 décembre 1793 sur le prince Canh, XII, vII, 30.

Leuba (Jeanne). Les Chams d'autrefois et d'aujourd'hui, XVI, v, 22-23. Le pèlerinage de Sept-Pagodes, XII, 1x, 23.

Leumann (Ernst). Bibliographische Notizen über zwei nordarischen und zwei sanskritischen Fragmente, XIII, VII, 84. Indica. Texte, übersetzungen und studien aus den Gebieten der indischen Religions-, Kultur-und Sprachgeschichte, IX, 838. Maitreya-samiti, das Zukunftsideal der Buddhisten, XX, IV, 158-170. — Cf. 1, 274; II, 426; III, 743; VII, 402; XII, IX, 148, 150.

Lévi (Sylvain). Notes chinoises sur l'Inde. I. L'écriture kharostrī et son berceau, II, 246-253; cf. III, 339-341, 479-480. II, Une version chinoise du Bodhicarvavatara, II, 253-255. III, La date de Candragomin, III, 38-53; cf. III, 681-682, 742; IV, 53. IV, Le pays de Kharostra et l'écriture kharostrī, IV, 543-573. Appendice. La liste des écritures dans le Lalitavistara comparée aux textes parallèles en chinois, IV, 573-579; cf. V, 257, n. 2. V, Quelques documents sur te bouddhisme indien dans l'Asie centrale (première partie), V, 253-305. Rapport de M. - au nom de la Commission du dictionnaire bouddhique, XX, ıv, 226-228. — Açvaghoşa, le Sûtrâlamkâra et ses sources, IX, 166-169; cf. IX, 623; XIV, 1, 2 L'Apramāda varga. Etude sur les recensions des Dharmapadas, XIII, VII. 82 Documents de l'Asie centrale (Mission Pelliot). Textes sanscrits de Touen-houang, X, 729. Etude des documents tokhariens de la Mission Pelliot. I, Les bilingues, XI, 460. Un fragment tokharien du Vinaya des Sarvāstivādins. Observations linguistiques par Meillet (A.), XII, 1x, 153-154. La légende de Nala et Damayantī, traduite par -, XX, IV, 177. La Mission Pelliot en Asie centrale, X, 442. Les missions de Wang Hiuen-Ts'e dans l'Inde, I, 47, 48; III, 98, 334-335. Le Népal, étude historique d'un royaume hindou, V, 207-208; VI, 355-356; VIII, 583; cf. I, 152; III, 338; XI, 395. Nīlakaņţhadhāraņī, XII, 1x, 154. Observations sur une langue précanonique du bouddhisme, XIII, vii, 20. Remarques sur les formes grammaticales de quelques textes en tokharien B, par -et Meillet (A.), XIII, vii, 83; cf. XI, 460. Sur quelques termes employés dans les inscriptions des Kşatrapas, II, 295-296. Tokharian Pratimoksa fragment, XIII, vii, 83. Le « tokharien B », langue de Koutcha, XIII, vii, 73-78. Wang Hiuan-ts'ö et Kaniska, XII, 1x,

(recension). — Cf. I, 151-152, 157; II, 205; III, 118, 252, n. 4, 276, n. 2, 292, 336, 369, 413, n. 1 et 7, 416, n., 430, 439, n. 2 et 4, 474, 679, 741; IV, 54, n. 1, 356, 458, 459, 470, 698, 752, 756; V, 450; VI, 339, 374, 401, 405, 409, 446, 491; VII, 147; VIII, 318, 327; IX, 18, n. 1, 19, 42; XI, 235, 339 sqq., 462, 479; XII, ix, 32-38, 148; XV, iv, 57; XVI, 111, 44; XVIII, v1, 23; XX, iv, 135, 223.

Lhassa, IV. 170, n 9; V, 472, 488-489; v. Holdich, II, 91. Les Dalai Lamas de —, v. Rockhill, X, 443.

Li (terme donné par les Chinois aux tribus barbares), XVI, 1, 22, n. 9.

Lí. Dynastie des — antérieurs, v. Ca-DIÈRE, V. 80-82; MASPERO (H.), XVI, 1, 1-26. — Bí (ou — Bôn), V, 80-81; X, 555, 571, 581, 584, 667; XVI, 1, 1-26; XVIII, 111, 12, 19. - Phật-tử, V, 81, 82; X, 564; XVI, 1, 1-26; XVIII, 111, 19.— Thiên-bad, V, 82; XVI, 1, 7, 11. Dynastie des — postérieurs, 1, 85; IV, 626; v. CADIÈRE, V, 87-94. — Anh-tôn, V, 91-92; VI, 153, n. 4; X, 686-690. — Caotôn, V, 92. - Chiêu-hoàng, V, 93-94. -Huệ-tôn, V, 93. - Nhơn-tôn, II, 59, 60, 65; V, 90-91; VI, 103, n. 1. - Tháito, II, 58; V, 87; X, 559, 573. - Tháiton, I, 84; II, 59; III, 185, 200, 204; V, 87-89; X, 559-560. — Thần-tôn, V, 91. - Thánh-tôn, V, 89-90. Géographie politique de l'Annam sous les —, v. Cadière, II, 55-63; MASPERO (H.), X, 559 sqq.; XVI, 1, 27-48. Législation pénale sous les —, VIII, 185-189.

Li Che-cheng, IX, 235-236.

Li Che-hong. Jen-nou t'ang pi-ki, XIII, vii, 41-44.

Li Che-min, VI, 424; VIII, 615, 623; X, 457.

Li Che-ts'ö. Ts'ie yun che piao, XII, 1, 121-122.

Li che yi tchouan, v. Li Ting-tsou, IX, 432.

Li Chou-tch'ang, II, 315 sqq.

Li-chouei (= Iraouaddy), IV, 170, 172 177, 178.

Li-công-Bình, XVIII, III, 33, 34.

Li-hoà, II, 61; III, 173; VI, 142, n. 1; VI, 209, 218, 249, n. 1, 254.

Li Hong-tchang, III, 516, 519, 520, 695, 703, 764; IV, 1140; V, 223, 225, n. 1; XI, 438.

Li Kai, XX, 11, 112 sqq.

Li Ki-fou. Che tao tche (ou Che tao tou). Yuan ho kiun hien t'ou tche, III, 245, 716-717; IV, 131; X, 556, n. 3, 565, n. 3; XVIII, 111, 2.

Li-k'i-to, XVIII, 11, 8-9.

Li Kiai, v. Li Tch'eng.

Li K'o lou, XI, 368, 372.

Li K'ouei. Fa-king, IX, 124.

Li Lin-fou, v. Li Ki-fou.

Li Long-mien, XI, 196; XIV, vIII, 28 et pl. 10; XVII, 111, 1, 15, n 2.

Li-ma, v. CHE FAN, VIII, 175-176. Li Ming-tchen. Inscription de —, VIII, 503, 522.

Li-Minh, VI, 144.

Li Ngo. Leao che che yi, IX, 239, n. 1. Song che ki che, IX, 463. — Cf. II, 316-317.

Li-nhân, Li-nhân (=Phu-ly), X, 677,

Li-p'a, v. Li-so.

Li Pai, X, 652.

Li-p'an-yuan-tö, V, 294.

Li Phục-man, XVI, 1, 12-13.

Li Pi, IX, 453, n. 2.

Li-p'o. Dialecte -, IX, 565.

Li Sin-tch'ouan. Tch'ao ye tsa ki (ou Kien yen yi lai tch'ao ye tsa ki), IX, 434.

Li-so, Li-sou, IX, 566; X, 251-252; v. Che Fan, VIII, 356-357; SIU K'ING-YUAN, VIII, 377-378.

Li-su, v. Li-so.

Li-su-p'a. Dialecte — du Tibet yunnanais, IX, 566-567.

Li tai fa pao ki, v. Li tai san pao ki. Li T'ai-pin. Inscription de —, VIII,

Li tai san pao ki, III, 430, n. 1; VIII,

510, 516; X, 113-114, 125, 631; XI, 174, 368, 372.

Li Tao. Siu tseu tche t'ong kien tch'ang pien, VI, 384, n. 1; IX, 230 et n. 1, 454. — Cf. IX, 232, n. 2, 239, n. 1, 453, n. 2.

Li Tao-yuan, III, 422, n., 430, 437, 440, 441; IV, 136, 191, n. 2, 412, 437; VI, 364; XVI, 1, 51; v. Chouei king tchou.

Li Tch'ang-ming, X, 667.

Li Tch'eng. Ying tsao fa che, IX, 244-245.

Li Tch'ouen-fong. Yi sseu tchan, IX, 219-220.

Ll-tê-Xuyên. Việt điện u linh tập, IV, 620, n., 663, X, 554, n., 561, n. 1; XVI, 1, 13-15, 16, 17-19; XVIII, 111, 6, n. 2, 7, 8, n. 1.

Li Teng, XX, 11, 111 sqq.

Li-thường-Kiệt, II, 59; XVI, 1, 33-34. Li Ting-tsou. Li che yi tchouan (ou Tcheou yi tsi kiai), IX, 432.

Li Tö-lin, VII, 403.

Li Tö-yu. Wen wou leang tch'ao hien t'i ki, IX, 241. — Cf. III, 245, 309, n. 7 et 8.

Li-trần-Tần. Việt dư thặng chí toàn biên, XVI, 1, 14; XX, 1v, 82.

Li Tsi. Sin sieou pen ts'ao, II, 340; IX, 217.

Li-ts'iu (= gati), IX, 381-382.

Li Tsouen-hiu, III, 306.

Li Wei-tcheou, X, 568, n. 4.

Li Wen-fong. Yue k'iao chou, XIV, 1x, 10, 43; XVI, 1, 32; XX, 1v, 76, 98. Li-Xuân, XVI, 1, 2-26.

Li Ye. King tchai kou kin t'ou, IX, 438-439.

Li Yen-cheou, III, 273.

Li Yen-yeou, X, 555.

Li Yi-chao. Touen-houang che-che king-kiuan tchong wei-jou tsang king-louen tchou-chou mou-lou, XII, 1x, 55, n. 1, 88-89.

Li Yuan-hi, IV, 134-135; X, 553 et n. 3, 556

Li Yuan-hong, XII, 1x, 203, 205,

Li Yuan-kia, v. Li Yuan-hi.

Li Yuan-tou, V, 218.

Licchavi, v. Vidyābhūṣaṇa, III, 338. Lịch đại Nam Việt sử kí, IV, 656.

Lịch triều hiến chương loại chí, v. Phan-huy-Chú, IV, 619, 656-657; V, 124; VII, 153; VIII, 177-220, 237, n. 2; IX, 91, n. 2; XX, 1V, 82.

Lịch triều tạp kỉ, v. Ngô-cao-Lãng, IV, 633, n., 657; XX, IV, 94.

Lichtenfelder (Ch.). Dons et cessions au musée de l'Ecole, XII, 1x, 171; XIII, VII, 104-105; XIV, 1x, 92 et fig. 2.— Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin. V, 483, 513

Lidaiya, Līdeyya (= Lữ Thǎi), IV, 258; XVI, III, 8, 18, 21; XVII, II, 4-33, 44-46.

Lie sien tchouan, X, 114, n. 7, 630-631.

Lie-tseu, IV, 71, n. 2, 1129; XV, IV, 29-30; V. Wieger, XIII, VII, 27-29.

Liebich (Bruno). Cāndra-vyākaraņa, Grammatik des Candragomin, II, 404, 426. Das Datum Candragomin's und Kālidāsa's, III, 681-682; cf. III, 38-53, 474, 744; IV, 56.

Liêm-công Đông. Le bosquet Lin de —, XVIII, vII, 1-2, 31 sqq. Le ficus de —, XVIII, vII, 2-3, 31 sqq. Les talismans-obstacles de —, XIX, II, 103, 110. Le «temple du but qui pousse» de —, XI, 414-416; XIX, II, 8-10, 26 sqq.

Lien-cheou, XVIII, III, 11, 13.

Lien-houa-mien king, XVII, 111, 5, n. 1, 6, n. 2, 15.

Lien-tcheou, X, 669, n.

Liêng, linh, I, 119; XV, 1, 101. Lieou, v. Lậu.

Lieou Che-ts'ing, VII, 403.

Lieou Fang, IV, 187, 194, 198, 220; XVI, 1, 9, 24, 25.

Lieou Hiang, IX, 595, n. 1; X, 114, n. 7, 630-631.

Lieou Hin-k'i, XVIII, 111, 22, n. 2.

Lieou-ho t'a, XIV, vIII, 27-28 et pl. 10-11.

Lieou Kan, Lieou King, IX, 578. Lieou Ken. Inscription de -, IX, 382-

Lieou Ki-tsong, IV, 194, n. 2.

Lieou Kien. Ts'ie yun tche nan, XII, 1, 121, 122; XVI, v, 72.

Lieou-k'ieou, III, 228, n. 4; IX, 170, 171; XII, 1X, 70, n. 1.

Lieou King, v. Lieou Kan.

Lieou K'o. Che chouo, IX, 432.

Lieou Miao, III, 273.

Lieou Ngan, II, 332; VI, 408.

Lieou Piao, X, 101, 105.

Lieou Pin (ou L eou Pan). Han kouan yi, IX, 228. – Cf. IV, 266, n. 5; IX, 230, n. 1.

Lieou P'ing-kouo. Inscription de —, III, 118; VII, 205; IX, 164, 577 et n. 2; XIII, vII, 35.

Lieou Sa-ho, v. Houei-ta.

Lieou Siuan. Che yuan tchong fang, IX, 230.

Lieou Siun, IV, 197, n. 3; VI, 363, n., 375, n. 1, 378, 392, n. 3, 394; X, 631.

Lieou Tchao, XIV, IX. 24, 27, n. 1. Lieou tchen p'ou, v. Yang Cheou-king, XII, IX, 107, n. 1.

Lieou Tch'en-wong, IX, 453, n. 2. Lieou Tch'eng-tche, v. Lieou Yi-min. Lieou Tö-lou, IX, 676, 677.

Lieou-t'o-pa-mo (Rudravarman), III, 270; VI, 374, n.

Lieou tou tsi king, XVIII, 11, 21, 28, 31.
Lieou tsou ta-che fa pao t'an king,
XIV, 1v, 9-10.

Lieou-ye, III, 265, 290-291; IV, 228, n. 2; XII, VIII, 3.

Lieou Yen, X, 101, 104; XI, 212. Lieou Yeou, X, 104-105.

Lieou Yi-k'ing, VI, 363, n. 1, 368, 392, n. 3; X, 631.

Lieou Yi-min, III, 304, 306.

Lieou Yu, III, 215.

Lieou Yuan, XVI, v, 65-67; XX, 11, 73.

Lieou Yuan-ting, III, 230, n. 3.

Lieou Yun, III, 306, n. 2.

Liệt thánh thật lục tiền biên, IV, 637-638, 642.

Liệt truyện, v. Đại Nam -.

Liétard (D<sup>r</sup> Alexandre). Nécrologie, IV, 538-539; cf. XIV, 1x, 99.

LIÉTARD (Alfred). Notes sur les dialectes lo-lo. Quelques vocabulaires, IX. 549-556. Liste de mots a-hi empruntés au chinois, IX, 556-558. Les divers dialectes lo-lo du Yun-nan, IX, 559-567. Quelques textes, IX, 567-572. Notions de grammaire lo-lo (dialecte a-hi). Introduction, IX, 285. Les sons et les mots, IX, 285-290. De l'article, IX, 290-291. Substantifs, IX, 291-294. Adjectifs, IX, 294-297. Noms de nombre, IX, 297-302. Pronoms personnels, IX, 302-303. Adjectifs et pronoms possessifs, IX, 303. Adjectifs et pronoms démonstratifs, IX, 303-304. Adjectifs indéfinis, IX, 304-305. Adjectifs et pronoms interrogatifs, IX, 306. Verbes, IX, 306-310. Adverbes, IX, 310-311. Postpositions, IX, 311. Conjonctions, IX, 312. Particules banales, IX, 312-313. Construction de la phrase, IX, 314; XII, 1x, 126. — Essai de dictionnaire lo-lo français, dialecte a-hi, XII, 1x, 127. Vocabulaire français lo-lo, dialecte a-hi, XII, 1x, 127 (recension).

Liêu (= Cửa Đáy), X, 672.

Ligor, IV, 234, 237, 264, 360, n.; IX, 366; XV, 11, 129; XVIII, v1, 36. Inscription de -, XV, 11, 147

Lik Rajādhirāj, V, 421; IX, 585, n. 1, 648, n. 1; X, 625.

Lin. Le bosquet — de Liêm-công Đông, XVIII, vii, 1-2, 31 sqq.

Lin-eul, Lin-p'i, Lin-yi (= Lumbinī), III, 98; VI, 409.

Lin Ling-sou, III, 309, n. 8; VI, 382, n. 1.

Lin-ngan. Localisation de Pou-t'eou à -, IV, 138-139.

Lin-ngan tche, III, 312, n. 3. Lin-p'i, v. Lin-eul. Lin t'ai kou che, v. Tch'en Kiu, IX, 232-233.

Lin-tch'en, XVI, 1, 50

Lin-tcheou, IV, 188.

Lin tch'ouan tsi, v. Wang Ngan-che, IX, 452-453.

Lin Ton, XVII, v, 29, 116, 117-121. Lin tseu, III, 407, n. 3.

Lin-ts'i lou, XIV, 1v, 7-8.

Lin Yi et le Ts'ien kin fang, IX, 436-438.

Lin-yi (= Lumbinī), v. Lin-eul.

Lin-yi (= Čampa), II, 56, 57, 124; III, 233, n. 5, 248, 251-299, passim; IV, 187-209, 324, n. 5; X, 423; XIV, 1x, 10-35; XVIII, 111, 25. — ki, X, 679; XIV, 1x, 10-17; XVIII, 111, 2-3, 24, 25.

Līnatthapakāsana, XVII, v, 62. n. 4, 189.

Ling-jan-yuan (Reizeñin), II, 331. Ling kong ki che, XX, 111, 86

Ling-kou Hi, XVI, 1, 24.

Ling kouei tche, XVII, 111, 66-68.

Ling-nan (= les deux Kouang), IV, 133, 134, 141, n. 5.

Ling-nan (= Yun-nan), IV, 368, n. 3. Ling-ngen. — men, XX, III, 39 sqq. et pl. 13-14. — tien, XX, III, 40 sqq. et pl. 14, 16, 20.

Ling sing men, XX, 111, 16, 30-32 et pl.

Ling ts'in men, XX, 111, 43-44 et pl. 17.

Ling-ts'iuan-yuan (Reizei-in), II, 331; IX, 401.

Ling wai tai t'a, v. Tcheou K'iu-fei, II, 125, 132, 147, n 1; III, 650; IV, 183, n. 1, 215, 231, n. 4. 233, 301-303, 319, 320, 346, 772; X, 580, n. 4, 671, n. 2; XIV, 1x, 38; XVI, 1, 31-41.

Ling-ya-sseu-kia (= Lankasuka = Gunong Jerai), IV, 328, n. 6, 345, 407-408; XVIII, vi, 11-13, 16.

Ling-yin sseu, IV, 437; XIV, VIII, 16-18 et pl. 2.

Linga, I, 13-15, 149, 161; II, 43; IV, 880, 913; V, 188-195; XII, II, 5 sqq.;

111, 29-30; XVI, v, 50-51, 52; XIX, 111, 13-15; V, 41, 44, 48.

Lingaparvata (= Nui Cam), IV, 677-678.

Lingapura, XIII, vi, 28-36; XV, ii, 107, 141, 143, 152, 153, 163, 165, 166.

Lingapureçvara, XIII, vi, 17-18; XV, ii, 164.

Linguis'ic Survey. — of Burma, v. Taylor, XVII, vi, 9-10. — of India, v. Grierson, VII, 115-118, 224, n. 3 et 4; XX, IV, 223-224.

Linguistique. Mémoires de la Société de — de Paris, VII, 147-148. — V. Annam, Asie centrale, Birmanie, Cambodge, Čampa, Chine, Inde, Japon, Malaise (Péninsule), Mongolie, Siam, Tibet, Tonkin.

Linh, v. Liêng.

Linh giang, v. Sông-gianh

Lînh Nam trích quái liệt truyện lục, v. Trần-thề-Pháp, IV, 643, 801; V, 168; X, 554, n., 560, n. 8, 561, n. 1, 584, n. 1; XIV, 1, 4; XVI, 1, 4, 26; XVIII, 111, 4, 6, n. 1, 7, 8, n. 1.

Linschoten (Jan Huygen van), v. Van —.

Liot (Jacques). Lettres sur la révolte des Tây-son, XII, VII, 24-25, 28, 38.

Littérature, v. Annam, Camdobge, Čampa, Chine, Inde, Japon, Java, Laos, Malaise (Péninsule), Mandchourie, Tibet.

Liu siang kan t'ong tchouan, XVI, 111, 45-47.

Liu yin yi, IX, 127, 128, 129.

Liu yuan che kouei, XVII, III, 51.

Lloyd (Arthur). The Remmon Kyô, III, 129-130. Shinran and his work. Studies in Shinshu theology, XI, 222-226.

- Cf. VIII, 611; XII, 1x, 142.

Lộ (titre des circonscriptions de l'ancien Annam), II, 65; XVI, 1, 27-46; XX, 1V, 86.

Lo (Vat), v. Vat -.

Lō-Con, XVI, 1, 13; XVIII, 111, 6, n. 2.

Lô giang, XVI, 1, 32-33. Lo-hou (= Lvo = Lopburi), IV, 233·244, 253, 254, 256, 261, 264; IX, 586; XIV, I, 4; XVII, II, 33, 45.

Lo-kouo, Lo-kok, IV, 234 sqq.

Lo-man, IV, 156, n. 5, 239, n. 2.

Lo-pi tien, Lo-pi sseu-tchouang (= Möng-hum), IX, 668, n 2.

Lo-t'ai-sseu-mi, Lo-t'ai-sseu-p'o-mi, Lo-p'o-sseu-p'o-mi, IV, 149, n. 5 Cf. Lo-yue.

Lo-tch'a, IV, 246, 281, 283, n. 3, 354, n. 5.

Lo Tchen-yu. La divination par l'écaille de tortue dans la haute antiquité chinoise, v. Chavannes, XI, 231-232. Houei-tch'ao wang wou T'ien-tchou kouo tchouan ts'an-kiuan, v. Fujita, XII, 1x, 101-103. Ming-cha chan che-che pi-lou, XII, 1x, 103-106 Touen-houang che che yi chou, IX, 829; X, 270, 643-644; XI, 171, 461; XII, 1x, 53-62 — Cf. IX, 578, 581, 582; XI, 191, 194; XII, 1x, 64, 100-101.

Lo Thăi, v. Lodaiya.

Lo-Tong, v. Brandes, II, 303.

Lo-yang k'ie lan ki, III, 382, n. 3, 383, 441; IV, 277, n. 2; VIII, 509; X, 96, 118, 123, 124.

Lo-yue, IV, 149, 211, 217, 231-239, 264, 353, 372.

Lob Nor, V, 285, 499-500; VI, 370-371; X, 275; XVI, v, 84-86; XX, IV, 170-176.

Lobot Sraut. Pràsat —, XIII, 1, 17. Inscription de —, V, 242, 419; VIII, 59; XV, 11, 123, 162.

Lộc-hưng Vestiges de deux édifices à —, v. Parmentier, IX, 752.

Locac, IV, 234 sqq.

Lodaiya ( = Lo Thăi = Phrayā Sura Thăi), IV, 258; XVI, 111, 15-16, 21; XVII, 11, 3 sqq.

Logan (J. R.), IV, 221, n. 2; VI, 353; VII, 217-219, 220.

Lòi (parole), XV, 1, 22.

Lôi (= Čam), IV, 198; V, 195. Lok Dèk. Statues de —, XIII, 1, 8.

Lokānanda, III, 41-42.

Lokapaññatti, IV, 414 sqq.

Lokeça, Lokeçvara, IV, 85, 91, 97-98, 973; XV, 11, 20, 146, 152, 162; XVIII, vi, 4.

Lokhon (Phu), v. Phu Lokhon.

Lokī sā, XV, II, 134

Lolei. Description générale, XIX, 1, 33-38 et pl. 4, 17, 18. Décoration : linteaux, XIX, 1, 38-41; vantaux, XIX, 1, 41 e: pl. 26, 27. Fragments isolés, XIX, 1, 41-42. Inscriptions de —, XV, 11, 113, 117, 137, 154, 160-161; XVIII, 1x, 6.

Lolo. Ethnographie et linguistique, IV, 137, 154, 159, n. 5, 772; V, 201, 205; VI, 349; X, 251; XVIII, x, 55; V, BONIFACY, V, 306-323; VIII, 531-558; CHE FAN, VIII, 338-344, 355, n. 1, 360. n, 1; Legendre, X, 730; XI, 459; Liétard (Alf.), IX, 285-314, 549-572; XII, 1x, 126-127; Madrolle, VIII, 584; Vial, VIII, 584; Vissière, XV, 1V, 38. Inscriptions —, IV, 155; V, 197; VI, 449; VII, 441; V. CHARRIA, V, 105-197. Mission d'Ollone chez les — indépendants, VIII, 618-619; IX, 833-836.

Lombok, I, 157; v. Van Eerde, III,

Lomno. Piédroit de — , III, 634; XV, II, 9, 138.

Lộn chuồn chuồn (jeu annamite), 11, 365.

Lóng. Argot —, v Chéon, V, 50-75. Lòng (cœur), IX, 87, 89; XV, 1, 46-47, 50-51.

Lông (poils), XV, 1, 7.

Long-wien, X, 551, 554, n., 564, 565, n. 3, 569-575, 581; XVI, 1, 4, 7, 20, 23, 24, 39.

Long-châu (= Long-biên), X, 570. Long cheou, IV, 369, n. 3.

Long-chương-thiên-tự, V, 89.

Long cloth X, 185, n. 2.

Long-đức, V, 118, 127.

Long-hing sseu (de Hang-tcheou), XIV, vIII, 10-12. — (de Pei-t'ing), VIII, 512-513.

Long-hong, XIV, viii, 19 et pl. 3.

Long-hung. Temple —, V, 403. Long-hung lộ, XVI, 1, 27.

Long-khánh, V, 99.

Long-k'eou, IV, 369, n. 2 et 3.

Long-men. Une inscription de —, IX, 379 sqq. Sculptures bouddhiques de —, III, 387; V, 213-214; XI, 1, 447; v. BERTHELOT, V, 408-412; Chavannes, II, 409; VII, 438, 439.

Long-phù, V, 90.

Long-phúc. Temple —, V, 392-393. Long-pien, v. Long-biên.

Long-prao. Station préhictorique de —, v. Mansuy, III, 90-91.

Long-tch'e, Long-trì, XVIII, 111, 21. Long-tcheou. Ethnographie, v. Beauvais, VII, 265-295. Géographie, v. Bos, XII, 1x, 115. — ki lio, VII, 265, n. 1, 277, n. 1, 279, n. 1, 294-295; VIII, 582. Long-tch'ouan, v. Che Fan, VIII, 164-166.

Long-thái, V, 123.

Long-thanh. Jarres de —, IX, 413; XVIII, x, 57. Stèle de —, IX, 413, 618; XV, 11, 122, 174.

Long-tho Ruines de remparts cams à —, XIV, 1x, 31-32.

Long-thuy-thái-bình, V, 89.

Long-ts'iuan chan, XIV, VIII, 37-38. Long-ts'iuan-chouei, IV, 178.

Long-uyên (= Long-biên), X, 569. Long-wei, IV, 369, n. 3, 370, n. 3. Long-wou, IV, 138, 140, 366, n. 4 et 5.

Long-wou, IV, 138, 140, 366, n. 4 et 5. Long-xuyên, V, 235; XX, IV, pl. 3, ap. p. 86. Inscription de —, XIX, v, 107.

Longer (Jacques-Benjamin). Lettres sur l'époque de Gia-long, XII, VII, 6, 15-17, 32.

Longhurst (A. H.). Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, XIII, VII, 14; XVIII, x, 31-33. — Cf. XIX, v, 44, n. 1, 45, n. 2. Lopburi, IV, 223, n. 5, 233-244, 253, 256, n. 1, 264; V, 244; IX, 586; XIV, 1, 4; XVII, 11, 33, 45.

Lorgeou (Edouard), V, 420; VII, 386; XV, 11, 117, 128, 166; XVI, 111, 6.

Loli (Pierre). L'Inde (sans les Anglais), III, 476; VI, 447. Un pèlerin d'Angkor, XII, 1x, 27.

Lottin de Laval, v. Laval (Lottin de). Lotus blanc, XI, 179; v. Pelliot, III, 304-311, 692-693; IV, 436-437.

Lou chan, XI, 179.

Lou che heng tsi, v. Lou Ki, IX, 450-451.

Lou che long tsi, v. Lou Yun, IX, 450-451.

Lou-chouei, IV, 169, n. 4.

Lou Fa-yen, II, 327, 328; VIII, 524; XVI, v, 72; XX, 11, 8 sqq.

Lou-hai, Luc-hai, XVIII, 111, 5, 6. Lou-jong, IV, 189, n. 3; XIV, 1x, 19, 20, 26-30.

Lou Ki. Lou che heng tsi, IX, 450-451. Lou-kiang, v. Che Fan, VIII, 172-173. Lou-k'iuan. Inscriptions lolo de —, IV, 155; VI, 449; v. Charria, V, 195-197. Lou-lo, IV, 254, n. 1.

Lou-lou, v. Che Fan, VIII, 335-338. Lou pan. Porte de —, XVIII, 111, 27. Tour de — (= Phnom Bàkhen), II, 143. n. 2.

Lou-p'i, Lou-pei, IV, 170, n. 5 et 6. Lou Sin-yuan, II, 323, n. 2; III, 321, n. 1; VIII, 585, 600; IX, 159; XII, 1, 119, 120; v. Pelliot, IX, 211-249, 425-469, 813.

Lou siuan kong tseou yi tchou, v. Lou Tche, IX, 215.

Lou Siun, X, 574-575.

Lou Tche. Lou siuan kong tseou yi tchou (ou Tchou lou siuan kong tseou yi), IX, 215. Cf. IV, 134.

Lou Tchen. Tch'eng yao lou, IX, 238-239.

Lou Tch'eng, X, 106, 124, 126.

Lou Tch'ouen. Tch'ouen ts'ieou tsi tchouan tsouan li, IX, 433.

Lou-teou kiang, IV, 170.

Lou Tö-ming. Chang chou che yin, II, 323.

Lou-wou (= Lovêk), II, 132, n. 3, 141, n. 3.

Lou-wou Lolo, v. Che Fan, VIII, 341. Lou Ying-yang. Kouang yu ki, XX, IV, 77.

Lou Yun. Lou che long tsi, IX, 450-

Louen-heng, v. Wang Tch'ong, III, 273, n. 2; IX, 377-379, 440-441, 595, n. 2.

Louen yu, II, 318; VI, 386, n. 2, 391, 406, n. 2, 421, n. 2; VIII, 523; IX, 576, 598; XX, IV, 152.

Louvet (L. C.). M<sup>3'</sup> d'Adran, 1, 261-262. — Cf. VI. 88 sqq., passim.

Louvo, v Lvo.

Louvre. La peinture chinoise au Musée du - , v. Chavannes, IV, 1137; cf. VIII, 311.

Lovêk, II, 132, n 3; IV, 130, 237 sqq., Stèles de , VIII, 59; XV, 11, 139, 141, 156, 157-158.

Löwenthal (le P.). Sur une statue de Kuvera, III, 151-152.

Lur. Ecriture --, XVII, v, 23, 26-28, 39 et pl. 6, 8.

Lũ-đăng, III, 196, 197, 199; VI, 171, n 3.

Lu Kouang, III, 391.

Lu Pen-tchong. Che yeou tsa tche, IX, 217.

Lu Tai, III, 251, 292, 303; IV, 133 Lu Tchou tchouan, v. Yo Che, IX, 245. Lữ Thải, v. Lidaiva.

Lu Tsing, XX, 11, 12, 16 sqq, passim. Lua Thai, Luadaiya, v. Lodaiya

Luan Praban. Anciens noms de —, XVII, v, 163-164; v. Cœdès, XVIII, x, 9-11. Archives du Cao Maha Uparat de —, XVII, v, 154 Bibliothèque royale de —, XIV, 1x, 96; XVIII, x, 77, 79; XIX, v, 127. Histoire, IV, 643; VIII, 583; XII, 1x, 7-10; XVI, 111, 3, 4; XVIII, 111, 35-36. Inscriptions de —, XV, 11, 27-28, 166, 171. — et ses pagodes, v. FINOT, XVII, v, 5-9, 165-174 et pl. 10-12.

Lubanski (L.). Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440.

Lục châu, X, 673.

Luc-giri. Les génies protecteurs du xã de -, X, 692-694.

Luc-hai, XVIII, III, 5, 6.

Luc-hiên, XVII, vi, 48, 49; XX, iv, 2. Luc súc tranh công, publié et traduit par Denis (H.), XI, 458.

Luchuan, VI, 438, n. 4; v. Ross, IX, 170-171.

Lucknow. Musée de—, VIII, 492; X, 455 Inscriptions brāhmī du musée de —, v. Lüders, XII, 1x, 48.

Lüders (Heinrich). Āryaçūra's Jātakamālā und die Fresken von Ajanṭā, III, 96; cf. IV, 752. Epigraphische Beiträge. Die Inschriften von Bhaṭṭiprōlu, XII, 1x, 49. Das vierte Säulenedikt des Aśoka, XIII, vii, 19. Die Inschrift von Ara, XII, 1x, 39-43; cf. XIII, vii, 20-21. On some brāhmī Inscriptions in the Lucknow provincial Museum, XII, 1x, 48. Die Pranidhibilder im neunten Tempel von Bäzäklik, XIII, vii, 82; XIV, 1, 10-14. Die Śakas und die «nordarische» Sprache, XIII, vii, 83. Zur Sage von Rṣyaçrnga, II, 87-88. — Cf. II, 426; III, 743; VI, 356; VIII, 611.

Luering (H. L E.). Notes on the formation of words in malay and cognate languages, III, 515.

Lūhasudatta, VI, 9-12, 27.

Lùm-dàng, V, 188-190. — de Văn-vận, V, 191.

Lumbinī, III, 98, VI, 374, 409 Lunet de Lajonquière (E), v Lajonquière E. Lunet de).

Lười (langue), XV, 1, 21.

Luon (That), v. That -...

Luron (Vat), v. Vat —.

Lurong giang, XVI, 1, 32; XVIII, 111, 21, 22.

Luro (J.-B.-E.), IV, 794, n. 2; VII, 112, 114; VIII, 229, 236, 239, 242, 314; X, 410, n. 2; XI, 231; XV, 1, 15, n. 1. Luru đồn, III, 186, 189; VI, 161, n. 1, 166, 213, 217, n. 2, 232, n. 3, 240, n. 2.

Lũy đàt, III, 177, 179.

Lũy Đồng-hới, Lũy sài, ou Lũy thầy, III, 180-183; V, 195; VI, 87-254.

Lũy-hợi, v. Tam-toà.

Lũy ngang, III, 177, 181, 182, 185; VI, 217.

Lüy Òng Ninh, III, 169-170, 196-197, 199, 202; VI, 212, n. 2, 220.

Lvo (= Lopburī), II, 132, n. 3; IV, 236 sqq.; XV, 11, 147.

Lý, v. Lí.

Lyle (T. H.). The place of manufacture of celadon ware, II, 200.

Ma (esprits chez les Annamites), I, 119-126, 135; II, 355-357; XV, 1, 93; XVIII, vII, 3-5, 32-33, 35. Cf. Tinh.

Ma-cha, II, 337, n. 2.

Ma cô, Mả cô, III, 200-201, 204.

Må-damālingam, XVIII, vi, 5-6, 15-18, 19.

Ma Houan. Ying yai cheng lan, III, 652, 653.

Ma Jong, VI, 397, n. 1.

Ma-li, IV, 270, 285.

Ma-li-yu-eul, IV, 242, 329; XVIII, vi, 36 Cf Malayu.

Ma-lieou, XVIII, 111, 24-26.

Ma-linh, Minh-linh, Nam-linh, II, 59 sqq.; III, 185; VI, 94, n. 2, 99, n. 4. Mā-nakkavāram, XVIII, v1, 5,6, 10, 19. Mā-ppappāļam, XVIII, v1, 5-6, 10, 14-15, 19.

Ma Touan-lin, II, 140, n. 1, 144, n. 4, 146, n. 2, 150, n.; III, 119, n. 5, 249, 276, n. 2, 433, n., 650, n. 5, 651; IV, 141, 151, n. 6, 172, n. 2, 174, n. 6, 190, n. 4, 233, 282, n. 5, 310, 311, 403, 760; V, 173, n. 4, 221; VI, 370, n. 1, 436; VIII, 150, n. 2; IX, 219, 239, n. 1, 245, 594; X, 668, n. 4; XVIII, vI, 8, 33, n. 1; XX, 1V, 78.

Ma-wou, IV, 270.

Mā-yirudingam, XVIII, vi, 5, 10-11, 19. Ma Yuan, III, 272, n. 1; VIII, 160; IX, 244; XI, 427. Canal de —, X, 679-680. Colonnes de bronze de —, IV, 368, n. 2, 376, n. 2; XVIII, 111, 25 sqq. Expédition de — au Tonkin, III, 233, n 6,° 281, n. 3; v. MASPERO (H.), XVIII, III, 11-28. Tambours de —, II, 218; XVIII, I, 3.

Mạc, IV, 800; VIII, 622; IX, 162; XX, IV, 97, 98-106, 112-113; V. CADIÈRE, V, 120-123; VI, 89, 95-102. — Đăngdoanh, V, 111, 120; XX, IV, 100, 101, 102. — Đăng-dung, V, 109, 110-111, 120; VI, 89; XX, IV, 98-102. — Kính-chí, V, 122. — Kính-cung, V, 122; XX, IV, 113. — Kính-hoàn (ou Kính-vũ), V, 123; XX, IV, 113. — Kính-khoan, V, 123. — Mậu-hợp, V, 121; XX, IV, 102. 104, 105, 112. — Phúc-hải, V, 120; XX, IV, 102. — Phúc-nguyên, V, 120-121; XX, IV, 102. — Toàn, V, 122; XX, IV, 102. — Toàn, V, 122; XX, IV, 102.

Mac Kau (Mạc Cửu), II, 196; XX, 1v, 87.

Macao, IX, 586, 591. Les Anglais à en 1802 et en 1808, v. MAYBON (Ch. B.), VI, 301-325; IX, 178. Les Portugais à —, IX, 590.

Macdonell (Arthur Anthony). Vedic Mythology, I, 395-396. — Cf. II, 426; III, 369, 740; V, 470; VII, 431, n.; XIX, v, 136.

Macey (Paul), 1, 407, 408-409; II, 307-308, 435; III, 364, 526.

Machault (Jacques de), X, 428-429.

Maçoudi, II, 127-128.

Madanapāladeva, v. Vasu, 1, 53.

Mādhavācārya, v. Takakusu, IV, 36-37. Madhu, IV, 757; V, 422.

Madhusugandha, XVIII, 111, 32-33.

Madhyamāgamasūtra, XI, 187, 448; XX, 1v, 161 sqq.

Madhyamagrāmapura, IV, 906, 964, 965.

Mādhyamikaçāstra, III, 48; v. Walleser, XII, 1x, 123.

Madhyāntika, III, 340, n. 1; XI, 367, 370, n. 2; XVII, 111, 23-24.

Madiravatī, v. Stefani, I, 57.

Madras. Chronique, I, 416; VII, 191-192, 429-431. Archéologie et épigraphie, I, 416; v. Government of —, XII, IX, 49; XIII, VII, 14; XVI, v, 42; XVIII, x, 31. Collège national de —, VII, 429. Collège sanskrit de —, VII, 430-431. Ethnographie, v. Fawcett, II, 208; — Government Museum Bulletin, VI, 447; VII, 120. Histoire, I, 53; VII, 387-388. Linguistique, VII, 116. Publications de la Société théosophique de —, VII, 147. Réforme sociale à —, VII, 147, 191-192. — V. Madura.

Madrī, I 351, n 1, 354.

Madrolle (Claude). De Marseille à Canton. Guide du voyageur. Indo-Chine, Indes, Siam, Chine méridionale, III, 86-88. Haï-nan et la côte continentale voisine, I, 146-147; cf. VII, 439-440. Ligne du Yunnan. Tonkin, Yunnan, XIII, VII, 54. Quelques peuplades lo-lo, VIII,584. Le Thanh-hoa, VI, 449 Tonkin du Sud. Hanoi, VII, 111-112. Vers Angkor. Saigon. Phnompenh, XIII, VII, 6-7. — Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, V, 239. — Cf. IX, 549, 833.

Madura (Inde anglaise). Académie tamoule de —, VII, 191. Géographie historique, XVIII, v1, 6.

Madura (Indes néerlandaises). Archéologie. v. Archæologisch Onderzoek..., IV, 1135-1136; IX, 811-812; XX, 1V, 138-149; Rapporten..., XIII, VII, 22 Histoire, XIX, v, 131.

Maeda (Eiun), XI, 353, n. 2, 387, n. 5; XII, IX, 141.

Maffei (G.), III, 494, n. 7, 497, 499. Magadha, I, 275; III, 161-162, 388; IV, 160, n., 161, 181; V, 264, 284, 285; XVI, v, 37; XVII, 111, 3.

Magha. Naksatra -, V, 274.

Magie, v. Annam, Inde, Laos, Malaise (Péninsule).

Magnabal (C"). L'Indo-Chine française. Géographie physique, politique, économique. Organisation militaire et maritime, X, 617-618.

Mahà Rosĕi, XIII, 1, 4-5.

Mahà (Vat), v. Vat --.

Mahāban. Epigraphie, v. Huth, I, 157. Géographie, III, 411, n. 3; IV, 78; V. 247-248, 471-472.

Mahabharata, I, 287, 328; II, 222, 426, 427; III, 52, 516, 741; IV, 143, 145, 570, 571-572, 745, 768; V, 259; XI, 10, 284, 295, n. 1, 393, 460; XII, 11, 7; 1x, 46; XIII, 11, 15-16; 111, pl. 9 et 11; XIV, 1x, 65; XV, 11, 156, 163; XVI, v, 37, 49; v. Jacobi, IV, 1090-1091; Kirste, II, 205-206; Krishnacharya et Vyasacharya, VI, 358-361; VII, 431. Contrat de vente d'un manuscrit kaçmirien du -, v. Stein, I, 51. Légende de Rsyaçriga d'après le -, v. Lüders, II, 87-88. - vieux-javanais, I, 370, 371; v. Hazeu, II, 305; Van Hinloopen Labberton, XIII, vii, 23. Mythologie indienne d'après le -, v. Fausböll, IV, 1091.

Mahābhāṣya, v. Patañjali, III, 50, n., 51; VI, 447; VII, 146; X, 626.

Mahābodhi. Le buddha de la —, III, 79-80, 396, n. 5; IX, 45; XX, IV, 145. Inscriptions de la —, III, 334

Mahācampa, I, 12, n 1, 54, 267; IV, 278. Cf. Campā.

Mahajjātakamālā, v. Lang, XII, 1x, 45. Mahākātyayana, IX, 25-33.

Mahamayasütra. Stances du — sur Hāritī, XVII, 111, 30-31.

Mahamāyūrī, VI, 340; XVII, 111, 3, 15, 16, 25, n. 2, 27, 29, 42, 61, 82, 83, n 3; XVIII, v1, 23; 1x, 9.

Mahānāman. Inscriptions de —, v. Smith (V. A.), III, 334-335.

Mahapadana, v Waddell, XIV, 1x, 66-67.

Mahapanthaka, VI, 31-32.

Mahāparinirvāņasūtra, XX, 1v, 159.

Mahapodisat (Raja), XVIII, v1, 12-13.

Mahāprajñāpāramitāsutra, VIII, 508;

XI, 187, 453, 454; XIII, v11, 68; XIV, 1x,
67; XVII, 111, 32, 34, 49; XVIII, 11, 22.

Mahārājakanikalekha, v Thomas (F.

W.), IV, 469-471.

Maharajavan, v. Mahayazawin.

Mahārāṣṭra, IV, 169, 471; V, 262, 265, 282, 285.

Māhārāṣṭrī, I, 372-373, 374; v. Konow, IV, 471-472.

Mahāsamnipātasūtra, IV, 546-547, 564; V, 253 sqq; VI, 339.

Māhatmya, I, 364, 402; V, 258.

Maha-ummagga-jātaka, XV, 111, 4-6 et pl. 3.

Mahāvadāna, XIV, ix, 67.

Mahavagga, IV, 381; XII, 1x, 34. laotien, XVII, v, 41, 42, 51, 215

Mahavalipuram, IX, 367; XIV, 1x, 61; XVI, v, 47, 59; XVII, v1 11; XIX, v, 42 sqq.; XX, 1v, 131, n. 2

Mahävamsa, I, 48, 154; II, 126-130, 427; III, 334-335, 338, 743; IV, 157, 158, n. 2; V, 154; XI, 451; XV, 111, 44, 45; IX, 634; XIII, v11, 20; XV, 11, 45; XVII, 111, 23, 42; XVIII, v1, 6, 14; XX, 1V, 125, n. 2; v. Geiger et Bode, XIII, v11, 17-18; Hardy, II, 202.

Mahavan (Vat), v. Vat -..

Mahāvastu, I, 345, n. 1; III, 479; VI, 3; IX, 18, 42; XIII, vii, 82; XIV, 1, 9, n. 2, 10-11, 15, 17; XVII, 111, 9, n. 4; XVIII, 11, 9, 16; v. Oldenberg, XII, 1x, 32-38.

Mahāvibhāṣáçāstra, III, 47; XVII, 111, 32-34, 38.

Mahāvyutpatti, III, 42, 118; XI, 459; XV, 1v, 51-52; XVII, 111, 4, n. 3; v. Sakaki, XVI, v, 75-76.

Mahāyāna, I, 26; II, 297; III, 47, 78, 386; VI, 407; IX, 587-588; XI, 357, 373, 374, 377, 379, 380, 387, 435, 450-455; XII, 1x, 44; XV, 1v, 21; XVI, v, 76, 78; v. Asanga, Candragomin, Çāntideva, Nāgārjuna, Vidyābhūṣaṇa. Sūtras du —, XI, 180, 183, 440-456, 463; XII, 1x, 89; XIII, vii, 23; XIX, v. 133-134; v. Lalitavistara, Mahāprajnāpāramitā, Rāṣtrapālapariprochā, Saddharmapuṇḍarīka, Vajracchedikā. Le — en Asie centrale, V, 254-305; en Birmanie, IV, 183; VIII, 224; XIII, vii, 18; XVII, vi, 6; au Japon, XVI, v, 76; à Java, XIX, v, 129,

133, 134; XX, 17, 146-148; v. Speyer, XIII, VII, 23.

Mahāyānavatāraçāstra, III, 47; v. Peri, XI, 348-355.

Mahāyazawin, IV, 166, n. 4, 495; V, 147, n. 1, 148, 149, n. 1, 178; VII, 152.

Mahé (G.). Circulaire sur les manuscrits laotiens, X, 268-269; sur les objets d'art laotien, VIII, 294. — Cf. XII, IX, 197.

Maheçvara, I, 362, 365; II, 188, 189; III, 43, 260-261, 294; VIII, 223; IX, 49; XII, 11, 9; XV, 11, 152; XVI, 111, 42, 43; XVII, 111, 60, 62, 75, 101. Cf. Çiva. Mahendra, IV, 214, 911; XIII, v1, 29, 33; XV, 11, 123, 160, 163.

Mahendravarman, v. Citrasena.

Maheth ( = Cravastī), I, 49; XI, 433; XIII, vII, 14; XVI, v, 31.

Mahīça, IV, 906, 911, n. 3, 963, 965. Mahiṣāsuramardinī, XVI, v, 56, 57. Mahosadha, XI, 3; XV, 111, 4-7, 10. Mai (Vat), v. Vat —.

Mailla (le P. de), II, 407-408; III, 251, n. 1, 484, 486; VI, 413, n. 1; XII, 1X, 23.

Maitra (Akshay Kumar). Garuda, the carrier of Vishnu: in Bengal and Java, XX, 1V, 132-133.

Maitrakanyakāvadana identifié sur les bas-reliefs du Barabudur (coin Nord-Est), IX, 35-39, 42; XX, IV, 142.

MAITRE (Claude-Eugène). Gustave Dumoutier, IV, 790-803. [L'Enseignement indigène dans l'Indochine annamite], VI, 454-463. F. G. Faraut, XI, 254-255. La Justice dans l'ancien Annam. Préface, VIII, 177-181; cf. IX, 91, n. 2, 93, n. 2. La littérature historique du Japon, des origines aux Ashikaga. I, La transmission des textes, III, 564-577. II, Les origines de l'écriture et de l'histoire. III, 577-596. III, La transmission orale des légendes et les Kataribe, IV, 580-586. IV, Le Kujiki, IV, 586-598. V, L'âge des dieux et le culte shintoïque, IV, 598-616. Cf. VI, 406; IX,

595. Notes de bibliographie japonaise. I, Une nouvelle édition du Tripitaka chinois. II, 341-351. [Les origines du conflit russo-japonais], IV, 499-522; cf. V, 235. Rapport sur les travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient, VII, 462-465; VIII, 306-326, 627-632; IX, 837-841; XI, 477-481; XII, IX, 219-223; XIII, vii, 114-118.— Comptes rendus, II, 92-94, 96-97, 211, 216-217, 299-303, 410-413; III, 121-132, 345-355, 357-360, 491-515, 723-737; IV, 484-487, 762-768, 1087-1089, 1131-1133; V, 198-207, 229-232, 462-465; VI, 350-351, 434-441; VII, 111-115, 142-144, 378-384; VIII, 236-249, 575-579; IX, 161-162, 173-174, 369-370; X, 695, 724-728; XI, 206-207, 215-222, 431-432; XII, IX, 1-15, 22, 31, 136-137, 139. - Identification des noms annamites cités dans les Documents relatifs à l'époque de Gia-long, XII, vii, 2 sqq., n. Réponse à M. d'Ollone sur La Chine novatrice et guerrière, VIII, 616-626; IX, 835-836. - L'art du Yamato, II, 94. Contérence sur les monuments d'Ankor, XII, 1x, 163. Documents sur Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran, XIII, vii, 9, 85, 115. Note sur l'histoire de la cartographie indochinoise, IX, 370, 375; cf. XII, 1x, 23 (recension). - Nommé membre de l'Ecole, II, 106, 120; IV, 1142, 1148; professeur de japonais, V, 238, 252; directeur p. i , IV, 778, 804, 1142; VII, 150, 211; directeur titulaire, VIII, 284, 326; XIII, vi!, 85, 114, 119; membre du Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène en Indochine, VI, 488; correspondant du Ministère de l'Instruction publique, VII, 407. Chargé de représenter l'Indochine au Congrès de l'enseignement laïque de Marseille, VI, 451 ; de missions au Japon, II, 121, 223, 309, 417; III, 138, 542-543; IV, 490; V, 478, 510; IX, 613, 631, 817, 837. Mobilisé en France pendant la Grande Guerre, XV, IV, 65, 89. — Cf. III, 542-543; IV,

769, n. 3; V, 169, 511; VI, 451, 488, 489, 490; VII, 419, 422, 463; VIII, 590; X, 255, 262, 267, 284, 444, 733. 737, 739, 740, 743; XII, 1x, 163, 219; XIV, 1x, 101; XX, 1v, 184, 237.

MAITRE (Henri). Note sur la tour chame du Nam-liêu (Darlac septentrional), VI, 342-344 et carte. — Les jungles moï (Mission H. Maitre, 1909-1911, Indochine Sud-centrale), XIII, VII, 5. Les régions moï du Sud indo-chinois. Le plateau du Darlac, IX, 369-370 (recension).

Maitreya, IV, 437; V, 213, 292, 411; IX, 46, 47, 164, 526, 578; XI, 179, 186, 225, n. 1, 343, 353, 368-371; XIII, vii, 22; XIV, viii, 19 et pl. 5; XVI, iii, 51, n. 5; XVIII, x, 61; XX, IV, 142-144, 162-167, 178; v. Matsumoto, XI, 439-457; Van Erp, XII, IX, 160. — samiti, VIII, 580; v. Leumann, XX, IV, 158-170.

Majapahit. Géographie, IV, 224, n. 4, 345; XVIII, vi, 9, 11, 22; XIX, v, 128 sqq. Histoire, XIX, v, 128 sqq.; v. Kern, IV, 474-475; V, 232.

Majjhagiri, Macchagiri (= Arrakan), IX, 640 sqq.

Makandika, VI, 4-27.

Makara, VII, 404; XIX, 111, 74-75, 88-90; v. Brandes, V, 235.

Makura no sōshi, v. Sei Shonagon, VII, 127-128; XI, 230; XV, 111, 2-4; XVII, 111, 57; v. Ishikawa, X, 646-647.

Malacca. Géographie ancienne de —, IV, 217, 229, 231, 252-253, 294-295, 307, 309, 316-317, 329, 330; XVIII, v1, 21; v. Saint-John, I, 35. Histoire, I, 35; IV, 252-253, 263, n. 7, 351; VI, 352-353; XII, 1x, 118. Linguistique, VII, 218, 223-225, 233-242; IX, 171; XII, 1, 9, n.

Malai mun, Malai sên, Malai Pôthisăt, XVII, v, 65-66, 191.

Malaise (Péninsule). Anthropologie, VII, 228 sqq.; XX, IV, 68; V. Gautier, I, 47. Archéologie, V. Lajonquière, IX, 364-367 Cosmogonie, VII, 323-324. Epigraphie, V. Cœdès, XVIII, VI, 1-28;

FINOT, X, 644; XV, II, 129; Kern, XII, 1x, 159. Ethnographie, v. Blagden, VI, 354-355; Skeat, I, 153; VI, 354-355; Van Eerde, II, 304. Géographie, IV, 264, 292 sqq.; XVIII, vi, i sqq.; XIX, v, 128 sqq.; v Gerini, X, 422-423; Swettenham, VI, 352-354. Histoire, XVIII, vi, 1-28; XX, 1v, 123; v. Van Ronkel, II, 305. Linguistique, V, 170; XVII, vi, 9; XIX, v, 14-15; v. Kern, IV, 475; Luering, III, 515; Saint-Sauveur, XII, 1x, 159; Schlegel, II, 219; Van Ronkel, II, 304. Littérature, v. Cabaton, XI, 232; XII, 1x, 155-157; Haan (de), I, 55. Missions françaises dans la —, v. Saint-Arroman, X, 418.

Malaiyūr, IV, 242, n. 9, 322-323, 329, 347; XVIII, v1, 5, 9, 19, 36. Cf. Malāyu. Malakand, I, 360. Antiquités du —, v. Grünwedel, I, 155-157; Huth, I, 157.

Mālavikāgnimītra, IX, 531-532.

Malayo-polynésien. Langues — nes, VI, 347, 448; VII, 215 sqq. Manuscrits — s de la Bibliothèque Nationale de Paris, v. Cabaton, XII, 1x, 155-157.

Malayu (= Jambi), IV, 270, n. 6, 285, 302, 329-333, 339, 347-348, 760, n. 2; XVIII, v1, 9, 26; XIX, v, 129, 130, 133. Maldives. Langues des îles —, v. Geiger, II, 208-209, 405.

Malein (A. I.). Trad.: Plano Karpin (Ioann de). Istoriya Mongalov, XII, 1x, 115. Rubruk (Viligelim de). Putechestvie v vostochnyya strany, XII, 1x, 115.

Mallikā, VI, 6-12.

Mallon (Paul). La gravure sur bois au Japon, à la fin du XVIIe siècle et pendant la première moitié du XVIIIe siècle, XII, IX, 145-146. Quatorze sculptures indiennes de la collection —, v. Goloubew, XX, IV, 178.

Malyān, IV, 904-905, 936, 939, 972, 974; XIII, vi, 28, 29, 34; XV, ii, 165. Māmallapuram, v. Mahāvalipuram.

Mamul (sacre chez les Čams), VII, 346-351.

Man. Ethnographie et linguistique, IV,

137, 488; V, 202-204; VI, 349; VIII, 334-335, 339-340; v. Bonifacy, V, 306-323; VII, 108-110, 357-359; VIII, 531-558, 582. Folklore, II, 218; v. Bonifacy, II, 268-279.

Man (E H.), VII, 238, 255-256. Mần, v. Làm.

Man chou, IV, 132, 139, 155, n. 6, 156, n., 176, 180, 227, 229, 374-378, 1098, n., 1130

Man-khyon, V, 148, 167.

Man-mo, v. CHE FAN, VIII, 168-169. Manahali, v. Vasu, I, 53.

Manbhavs (Mahānubhāva), VII, 435. Mandalay, IV, 496; XVI, v, 30. Stèles de —, XV, 11, 130; XVII, v1, 7.

Mandapakon, v. Mandapakarana. Mandapam, XIX, v. 42.

Mandchourie. Archéologie, IX, 612; XI, 171-172, 193; v. Chavannes, VIII, 279; Hamada, XI, 193; XIII, vII, 71-72; Torii, X, 696, n. 1, 730. Dynastie mandchoue, v. Ts'ing. Histoire et géographie, III, 370-371, 758; IV, 501 sqq.; X, 725, n.; XI, 236, 437; XV, 1v, 56; v. Enselme, III, 723; Turley, XII, 1x, 115. Littérature, IX, 139, n. 3, 152, n. 3.

Māndhātravadāna identifié sur les basreliets du Barabudur (coin Sud-Ouest), 1X, 18-22, 41, 42; XX, 1v, 142.

Maņdūkapakaraņa, d'après une recension laotienne, XVII, v, 84-85, 87, 192. Cadre général, XVII, v, 97 Les singes indisciplinés, XVII, v, 97. La vengeance du singe, XVII, v, 97-98. Le Vidyādhara complaisant, XVII, v, 98. Le serpent et la souris, XVII, v, 98. Le renard cupide, XVII, v, 98-99. Les deux marchands rusés, XVII, v, 99 Les roches flottantes, XVII, v, 99-100. Le singe et le palmier, XVII, v, 100. L'uparat régicide, XVII, v, 100-101. Histoire de Dasaratha, XVII, v, 101. Histoire de Rāma, XVII, v, 101. L'ermite qui nourrit un chasseur de sa chair, XVII, v, 102. Le roi qui nourrit un oiseau de sa chair, XVII, v, 102. Histoire de Duryodhana, XVII, v, 102. Les aventures du brahmane Yaññapurisa, XVII, v, 102-104.

Mang-che, v. Che Fan, VIII, 173-174. Mangala-cetiya de Pagan, IX, 639, n. 2; XI, 1-2.

Mangaladīpanī, IX, 826; XII, 1x, 177; XV, 111, 40; XVII, v, 72, n. 1.

Mangalapura (= Manglaor), I, 348, n. 1, 369; V, 456.

Māni, IV, 760, n. 2; VI, 412; VIII, 517; XII, 1x, 53, n. 1, 63. — V. aussi Manichéisme.

Manibhadra, XVI, 111, 43; XVII, 111, 20-22, 32, 33, 39-48, 101.

Manichéisme. Le — avant les découvertes en Asie centrale, v. Legge (F.), XIII, vII, 83; cf. IV, 1146. Le — en Chine, III, 318, 468; V, 475; VI, 43, 404, 412; VIII, 517-518; XI, 460. Textes manichéens, IV, 760; XII, 1x, 149; v. Chavannes et Pelliot, VIII, 517-518; XI, 460-461; XII, 1x, 53-63; Haneda, XII, 1x, 63.

Maņicūḍa, III, 41-42.

Manijambi, V, 262, 265.

Manipur, IV, 159, n. 6, 179-180.

Mañjuçrī, III, 35; V, 301, 302, 305; VI, 41; VII, 439; VIII, 522, 526; IX, 44, 46, 47; XIII, v11, 81; XIV, v111, 20 et pl. 7; XVII, 111, 72; XX, 1, 64, n. 2, 146.

Mankowski (L. von). Bāṇas Kadambarī und die Geschichte vom König Sumanas in der Brhatkathā, II, 294.

Manodharā, XVIII, 11, 17, 34.

Manohara interprété sur les bas-reliefs du Barabudur (coin Sud-Est), IX, 11-18, 41.

Manoratha, IV, 42, 52; V, 455, 457. Manorathavarman, IV, 900, 918, 922, XII, VIII, 15; XV, II, 164, 181.

Manorom (Vat), v. Vat —.

Manrique (Sebastiano), X, 428.

Mansuy (Henri). La nature des roches employées dans la construction des monuments anciens de l'Indo-Chine, II, 85. Stations préhistoriques de Samron-seng et de Long-prao (Cambodge), III, 90-91; cf. II, 418. — Cf. X, 267; XI, 480; XX, 1V, 241.

Mantrabrāhmaņa, v. Stönner, I, 260. Manu, I, 208; III, 338; V, 471; XI, 395; IV, 143, 145; XVII, III, 45; XX, IV, 10.

Manyōshū, VII, 126-131, 135; IX, 797, n. 3; XX, 1, 94, n. 5.

Mao ling, v. Bouilland et Vaudescal. Personnages ensevelis, XX, III, 64-65. Descriptions anciennes, XX, III, 65. Etat actuel, XX, III, 65-66 et pl. 20, 28. Annexes, XX, III, 66-67.

Mao Po-fou. Houa-yi yi-yu, XII, 1x, 198-102.

Mao Tseu-yuan, III, 307-311, 317. Māra, 1, 224; II, 266; III, 79, 434;

Māra, 1, 224; 11, 266; 111, 79, 434; VI, 37; VIII, 490, 495; XI, 4-5, 450; XII, 11x, 30; XVI, 111, 52; v, 40; XVII, 111, 28; v1, 6; XVIII, v1, 31; XX, 1v, 162, 178. Upagupta et —, v. Duroiselle, IV, 414-428; Huber, IV, 713-719; cf. XII, 1x, 177.

Marāthī, v. Konow, IV, 471-472.

Marc-Aurèle. Envoyés de —, III, 249, 288, n. 1; IV, 133, 144.

MARCHAL (Henri). Dégagement du Phimānakas, XVI, 111, 57-68 et pl. 1-2; cf. XVIII, 1x, 9. Monuments secondaires et Terrasses bouddhiques d'Ankor Thom, XVIII, viii, i. Monument 486, XVIII, viii, 2-5 et pl. 1-4. Monument 487, XVIII, viii, 5-8 et pl. 5-8. Terrasses bouddhiques, XVIII, viii, 8-11. Terrasses bouddhiques anciennement connues: nº 1, XVIII, viii, 12-13 et pl. 9; no 2, XVIII, viii, 13-15 et pl. 10; no 3, XVIII, viii, 15-16; no 4, XVIII, viii, 16-17 et pl. 10; groupe no 5, XVIII, VIII, 17-18; terrasse de Tep Pranam, XVIII, viii, 19-21; terrasse bouddhigne du Prah Pithu, XVIII, viii, 21. Terrasses bouddhiques encore honorées, XVIII, viii, 22-23. Terrasses bouddhiques nouvellement découvertes, XVIII, viii, 23-32 et pl. 11-12. Edicules divers, XVIII, VIII, 32-37. -Nommé conservateur-adjoint du Musée khmèr, XI, 253; conservateur du groupe d'Ankor, XVI, v, 120. — Cf. XVI, v, 90, 100, 122; XVII, VI, 36, 49-57, 62; XVIII, x, 35, 68, 79; XIX, 1, 43 et pl. 8; v, 88, 90, 140, 147; XX, 1V, 182, 184, 206, 217, 236, 237, 238.

Marco Polo, 1, 147, 267; 11, 99, 129, n. 2, 138, n. 3, 140, n. 5 et 7, 165, n., 267; 111, 120, 299, n. 1, 357, 483, 492, 493, 500; IV, 159, 229, 234, 236-237, 321, 332, 341, 430, n. 1, 459, 460, 496, 1098, n.; V, 214, 497-498, 500; VI, 336, 371, 414, 449, 487; VIII, 150, n. 1, 262, n. 1, 517, 584, 585; IX, 633, 651, n. 1, 658, n. 1, 666, n. 1, 679; XI, 437; XII, 1x, 121-122, 136, 212; XVIII, vi, 10, 18, 19; v. Cordier (H), XI, 234; Moule (A. C), XII, 1x, 115; Yule, IV, 768-772.

Mardan, I, 326, 368. Statues grécobouddhiques de —, III, 154-157; VIII, 487-489; IX, 523.

Mārīcī, XVII, 111, 60; XVIII, v1, 4, 20. Marillier (Léon). Le folk-lore et la science des religions, I, 273.

Marini (Giovanni Filippo de), 11, 174, n.; X, 425, n. 2.

Marolles (C<sup>t</sup> Louis de). Souvenirs de la révolte des T'ai-P'ing (1862-1863), II, 407; III, 343.

Maron Mahawansa, XVIII, vi, 12-13.

MAROUZEAU (M<sup>me</sup> J.). Trad.: SCHMIDT (W.). Les peuples mon-khmèr, VII, 213-263; VIII, 1-35.

Marquart (J.), I, 54; III, 100-101, 318, 379, 404, n. 5, 405, n. 7, 416, n. 4, 744-745; IV, 267, 269, n. 2, 272, n. 1, 458, 459, 479; V, 236; VI, 401, n., 410.

Marre (Aristide), IV, 202, n. 3; V, 174; VII, 242.

Marseille. Congrès de l'enseignement colonial de —, VI, 454. De — à Canton, v. Madrolle, III, 86-88. L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Exposition de — en 1906, VI, 489.

Marshall (John). Archæological Ex-

ploration in India, XI, 232; cf. XVI, v. 28 sqq. Archæological Survey of India. Annual Report, V, 208-211, 246-247; VI, 356; XVII, vI, 11-12. A Guide to Sāñchi, XVIII, x, 24-26. A Guide to Taxila, XVIII, x, 24, 26. — Cf. II, 110, 229; III, 158, n. 3, 163, 747; VIII, 487; IX, 622; X, 455; XI, 433; XII, 1x, 41; XVI, v, 28; XVII, vI, 11.

Martaban. Annales de—, IV, 247, 248, 250-252; IX, 640 sqq; X, 625; XIV, Ix, 53. Géographie historique, III, 267, n.; IV, 224, 225, 292, n 5; IX, 637, n. 1; XVIII, v1, 6.

Martin (R.), VII, 228-229, 233.

Martini (Martin), IV, 143-148; XIII, vii, 33.

Marty (Louis). Compte rendu, XIX, v, 29-35. — Attaché à l'Ecole, XII, 1x, 164, 218; XIII, v11, 85, 115. Nommé membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 78.

Masada (Shōjirō). Nōgaku dai-jiten, par — et Amaya (K.), IX, 607.

Masāra, musāra, V, 258.

Maski. Inscription de —, v. Krishna Sastri, XVI, v, 43-44.

Mason (W.-B.). A Handbook for travellers in Japan, v. Chamberlain, II, 301. — Cf. III, 521.

Maspero (Georges). Sày-fông, une ville morte. Les ruines, III, 1-4. L'histoire, III, 5-6. La chronique de Sày-fông (traduction), III, 6-17. Cf. III, 18; XIII, 1, 59; XV. 11, 122. — La Chine, XVIII, x, 34-35. L'Empire khmèr. Histoire et documents, IV, 1135; cf. XIV, 1x, 48-49; XVIII, x, 9, n. 2. Grammaire de la langue khmère, XVI, v, 1-19, 135; cf. I, 59; XV, IV, 66. Le Royaume de Champa, X, 443; XIII, v11, 9; XIV, 1x, 8-43; ct. XI, 268; XV, 11, 46-52, 125-127. Les ruines d'Angkor, IX, 609 (recension). — Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148; VI, 488; VIII, 588, 627, 630; XII, 1x, 218; XVI, v, 119; XX, 1v, 229; membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII,

x, 78. — Cf. III, 544; IV, 445, 1134; XI, 400; XIV, 1x, 86; XV, v, 122.

Maspero (Henri). Communautés et moines bouddhistes chinois aux IIe et III' siècles, X, 222-232. — Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai, XI, 153-169. - Le dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang. Avantpropos, XX, 11, 1-7. Première partie. Les documents, XX, 11, 8-11. Le Ts'ie vun, XX, 11, 11-17. Le kan-on, XX, 11, 18-20. Les transcriptions de dharani de l'école d'Amoghavaira, XX, II, 20-21. Le sinoannamite, XX, 11, 21. Le manuscrit tibétain-chinois de Touen-houang, XX, 11, 21-22. Deuxième partie. Le système consonantique. Chapitre I, Les initiales, XX, II, 23-41. Chapitre II, Les finales, XX, II, 41-50. Troisième partie. Le système vocalique. Chapitre I, Examen général des rimes, XX, 11, 51-72. Chapitre II, Les phonèmes médiaux, XX, 11, 72-75. Chapitre III, Les voyelles postérieures, XX, 11, 75-86. Chapitre IV, Les voyelles centrales. XX, 11, 86-95. Chapitre V, Les voyelles antérieures, XX, 11, 95-107 Chapitre VI, Tableaux d'ensemble, XX, 11, 108-109. Appendice I, Les sources du Ts'ie yun, XX, 11, 110-114. Appendice II, La liste des caractères-index de rimes du Ts'ie yun, XX, 11, 115-117. Appendice III, Notes additionnelles, XX, 11, 118-119. Erratum, XX, 11, 121-122. Cf. XX, IV, 182.-Etudes d'histoire d'Annam. I, La dynastie des Li antérieurs (543-601), XVI, 1, 1-26. II, La géographie politique de l'empire d'Annam sous les Li, les Tran et les Hô (X'-XV' siècles), XVI, 1, 27-48. III, La commanderie de Siang, XVI, 1, 49-55. IV, Le royaume de Văn-lang, XVIII, III, 1-10 V, L'expédition de Ma Yuan, XVIII, 111, 11-28. VI, La frontière de l'Annam et du Cambodge du VIII<sup>a</sup> au XIV<sup>a</sup> siècle, XVIII, 111, 29-36. — Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales. Introduction, XII, 1, 1-12. Modifications des consonnes initiales

chinoises en sino-annamite, XII, 1, 13-75. Les préfixes, XII, 1, 76-88. Les tons chinois en sino-annamite et le système des tons annamites, XII, 1, 88-103. Les composés par redoublement, XII, 1, 103-110. Conclusion, XII, 1, 111-118. Appendice I, [Bibliographie], XII, 1, 119-123. Appendice II, [Palatogrammes], XII, 1, 124. Erratum, XII, 1, 125-126 Cf XII, 1x, 200-201. - Le Monastère de la Kouanyin qui ne veut pas s'en aller, par Peri (N.) et -, IX, 797-807; cf. XI, 465, n. 1. -La Prière du bain des statues divines chez les Cams, XIX, v, 1-6. - Le Protectorat général d'Annam sous les T'ang. Essai de géographie historique, X, 539-551. Delta tonkinois. Département de Kiao (Giao), X, 551-584. Département de Fong (Phong), X, 665-668. Département de Tch'ang (Trường), X, 668-682 et carte. - De quelques interdits en relation avec les noms de famille chez les Tăi-noirs, XVI, 111, 29-34. — Quelques mots annamites d'origine chinoise, XVI, 111, 35-39. - Rapport sommaire sur une mission archéologique au Tchö-kiang, XIV, VIII, 1-2. Hang-tcheou, XIV, VIII, 2-28 et pl. 1-11. Chao-hing, XIV, viii, 28-36 et pl. 11-12. Yu-yao, XIV, viii, 37-38. Ning-po, XIV, VIII, 39-49 et pl. 12-16. P'ou-t'o, XIV, viii, 49-50 et pl. 21. Hai-men, XIV, viii, 51. T'ai-tcheou, XIV, viii, 51-54. T'ien-t'ai, XIV, viii, 54-67 et pl. 16-20. Sin-tch'ang et Tch'eng-hien, XIV, viii, 67-70 et pl. 20. Cf. XVII, iii, 56. - Le Songe et l'Ambassade de l'empereur Ming. Etude critique des sources, X, 95-97. Préface du Sūtra en 42 articles, X, 97-99. Meou-tseu li ho, X, 99-108. Wou chou, X, 108-110. Houa Hou king, X, 111, Heou Han ki, X, 111-112. Heou Han chou, X, 112. Ming siang ki, X, 112-113. Tch'ou san tsang kitsi, X, 113-115. Kao seng tchouan, X, 115-117. Chouei king tchou, X, 117. Lo-yang k'ie-lan ki, X, 118. Han fa nei tchouan, X, 118-120. Wei chou, X, 120-121. [Conclusion], X, 121-130. - Sur quelques textes anciens de chinois parlé, XIV, IV, 1-36. - [Vestiges cams de Kontum], XIX, v, 103-106; cf. XX, IV, 198-199. — Comptes rendus, VIII, 252-259, 264-267, 571-573; IX, 588-600, 808-811; X, 283, 422-423, 612-617, 627-636; XII, IX, 15-17, 21-22, 132-136; XIII, VII, 25-33, 73-81; XIV, 1x, 1-7, 66-67, 72-80; XV, 13-14, 41-46, 57-64; XVI, v, 61-74; XIX, v, 26-29, 65-78. — Nommé membre de l'Ecole, VIII, 284, 326; IX, 180, 203, 817; X, 262, 284; XI, 481; professeur de chinois à l'Ecole, XI, 467, 481; professeur au Collège de France, XIX, v, 88, 135; XX, IV, 182, 184, 198, 237. Missions en Chine, VIII, 588, 632; IX, 402, 817; XIV, VIII, 1 sqq; 1X, 101, 102. ---Cf. VIII, 624, n. 1, 629; IX, 586, 837, 840; X, 741; XI, 345, 453; XII, 1x, 94, 163, 171, 218, 219; XIII, VII, 85; XIV, 1x, 85, 102; XV, 11, 37, n. 1; 1v, 65, 90; XVI, v, 90, 123; XVII, III, 62, 84, n. 2; v, 20; vi, 35, 62; XVIII, x, 45, 77, 78; XIX, v, 37, 87-88, 102; XX, 1V, 184, 185-186, 198, 199, 204, 238, 241.

Masrur. Temples de —, v. Hargreaves, XVIII, x, 27.

Massieu (Isabelle). Comment j'ai parcouru l'Indo-Chine, II, 74-75.

Masson-Oursel (Paul). Note sur l'acception, à travers la civilisation indienne, du mot dharma, XX, 1v, 225.

Mắt « yeux », XV, 1, 36-38.

Mặt « visage », XV, 1, 12.

Mat « mourir », XV, 1, 62-63.

Mật-cật. Mont -, VI, 224.

Mātanga (Kāçyapa), v. Kāçyapamātanga.

Mataram. Piagems javanais de —, v. Brandes, I, 55.

Mateer (A. H). New terms for new ideas. A Study of the Chinese Newspaper, XVIII, x, 35

Mateer (C. W.), III, 490; VII, 124; VIII, 263.

Mathématiques, v. Chine, Inde.

Mathurā, V, 264, 281, 284. Archéologie, X, 455; XII, 1x, 48, 52; XX, 1v, 122; v. Smith (V. A.), 1, 375-376; III, 94; VOGEL, V, 472; VIII, 490-492; IX, 528-532; X1, 232-233.

Matrceta, V, 471; v. Thomas (F. W.), IV, 469-471.

Matsokin (Nikolaï) Materinskaya filiatsiya v vostotchnoï i tsentralinoï Azii, XI, 236.

Matsui (Kanji). Dai Nihon kokugo jiten, v. Ueda, XV, 1V, 47-49.

Matsumae, X, 727, 728.

Matsumoto (Bunzaburō). Daruma, XI, 439, 457-458. Kongō kyō to Rokuso dan kyō no kenkyū, XIII, vII, 67-68; XIV, IV, Io, n. 1. Miroku jōdo ron, XI, 439-457. Tonkō sekishitsu koshakyō no kenkyū, XI, 172-190, 237. — Cf. X, 731; XI, 237; XIV, IV, 32, n. 2; XX, IV, 160.

Matsushita (Kenrin). Ishō Nihon-den, III, 577; IX, 595.

Matsuyama-kagami, v. Peri, XX, 1, 97-110.

Màu « saveur, odeur, couleur », XV, 1, 30-32, 39-40.

Máu, v. Huyết.

Maudgalyāyana, III, 650-654; V, 304; VI, 8-9, 27, 32; IX, 382; XIV, 1x, 39, 73; XVI, v, 39; XVII, 111, 47, n. 3, 53, n.; vI, 12; XVIII, 11, 21.

Maurel (E.), VII, 229, 230, 233, n. 2. Mauryas, II, 86-67; III, 97; XVI, v, 34-38; XVII, v1, 12; XVIII, x, 25; XIX, v, 40.

Mauss (Marcel), I, 143; V, 235.

Mavalipuram, v. Mahāvalipuram.

May Qung. Critical Note on M.

May Oung. Critical Note on M. Taw Sein Ko's Paper on «The Chinese antiquities at Pagan», XII, 1x, 124.

Mayan (= vamça), V, 171-172.

Maybon (Albert). L'art bouddhique du Turkestan oriental. La Mission Pelliot (1906-1909), X, 645. L'art cham, XI, 232. La politique chinoise. Etude sur les doctrines des partis en Chine, 18981908, VIII, 252-259. Le règne des Mandchous, XII, 1x, 119.

MAYBON (Charles B.). Les Anglais à Macao en 1802 et en 1808, VI, 301-325; cf. IX, 178. Un conte chinois du VI' siècle, VII, 360-363. Une factorerie anglaise au Tonkin au XVII siècle (1672-1697) Inventaire et description des documents manuscrits de l'India Office. X. 159-204. Note sur les travaux bibliographiques concernant l'Indochine française, X, 409-421. - Comptes rendus, VI, 422-424; VII, 123-125, 391-393, 402-403; VIII, 259-264; X, 424-441, 618-623. — La domination chinoise en Annam, XIX, v. 77. Les Européens en Cochinchine et au Tonkin (1600-1775), XIII, vii, 9. Histoire moderne du pays d'Annam (1592-1820). Etude sur les premiers rapports des Européens et des Annamites et sur l'établissement de la dynastie annamite des Nguyễn, XX, IV, 73-120. Jean Koffler, auteur de Historica Cochinchinæ Descriptio, XII, 1x, 23. Les marchands européens en Cochinchine et au Tonkin (1660-1775), XVI, v, 20-21. Notions d'histoire d'Annam, par - et Russier (H.), IX, 583-584. La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de la Bissachère, XX, IV, 178-179 (recension). --Chargé des fonctions de secrétaire-bibliothécaire de l'Ecole, VII, 407, 462, 463; du cours de chinois à l'Ecole, VIII, 284, 331. Nommé directeur de l'Ecole municipale française de Chang-hai, XI, 239, 256, 477. - Cf. VIII, 322, 582, 613-626, 629; IX, 159, 180, 203, 402, 837; X, 262, 456, 740-741; XI, 267, 425. ·

Mayrena (Ch.-M. de), XIV, 1x, 86. Mayurîchatt, I, 220, 223, 243.

Mazdéisme. Le — en Chine, III, 665-671; VI, 404; VIII, 518. — et islamisme, v. Goldziher, I, 271.

Mazumdar (B. C.). On the Bhattikāvya, IV, 759.

Me Bao, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 55-56.

Mébon, II, 144, n. 1; VIII, 54; v. PAR-MENTIER, XIX, 1, 61-62.

MECQUENEM (Jean de). Les bâtiments annexes de Bĕn Mālā. Généralités sur Bĕn Mālā, XIII, 11, 1-7. Annexe Sud-Est, XIII, 11, 7-12. Annexe Sud-Ouest, XIII, 11, 12-16 et pl. 1-14. Conclusions, XIII, 11, 17-22. Cf. XIV, 11, 6, n. 1; Cœdès, XIII, 11, 23-26. — Nommé membre de l'Ecole, X, 648, 664; XII, 1x, 218. Chargé des fonctions de conservateur du groupe d'Ankor, XI, 239, 250, 257, 478. Découverte d'inscriptions, XI, 396; XIII, v1, 12; XV, 11, 122. Rentré en France, XII, 1x, 163, 223. — Cf. X, 733; XI, 250-252, 475-476; XII, 1x, 187-188, 219-222; XIII, v1, 115.

Medhankara. Jinacarita, publié et traduit par Duroiselle (Ch.), VI, 445.

Medhasāti, III, 740.

Meghavarna, III, 335-336.

Meghavijaya. Pañcākhyānoddhāra, IV, 755-756.

Meiji. — Tennō, v. Mutsuhito. Temples shintoïstes de —, v. Motoori, Inoue (Y.) et Mozume, XIII, vii, 70.

Meillet (Antoine). [Archaïsme des gâthâs], XX, 1V, 224. Les dialectes indoeuropéens, IX, 610. Étude des documents tokhariens de la Mission Pelliot. Remarques linguistiques, XI, 460. Un fragment tokharien du Vinaya des Sarvāstivādins. Observations linguistiques, XII, 1x, 153-154. Nominatifs sanskrits en -t, V, 470. Les nouvelles langues indo-européennes trouvées en Asie centrale, XII, 1x, 148-151. Remarques sur les formes grammaticales de quelques textes en tokharien B, V. Lévi, XIII, VII, 83. — Cf. III, 741; V, 465-467; VII, 118; XI, 460.

Meillier (Maurice). Don à l'Ecole, XIV, 1x, 92. Nommé correspondant de l'Ecole, XVI, v, 120; XX, 1v, 230.— Cf. XIV, 1x, 96; XV, 1v, 77; XVI, v, 93; XVII, v, 2, 84, n. 1,85, n. 5; vi, 36, 43; XVIII, x, 54, 55.

Meittila, Mithila (-- Vun pap cap), IV

Meittila, Mithila (= Yun-nan sen), IV, 159, n. 6.

Mêkha-sanda, I, 353, 354, 361; III, 413, n. 1.

Mékong, III, 290; IV, 167, n. 2, 210-215, 364-372, 779; V, 327; X, 236 sqq.; XI, 159, n., 431; v. *Pavie*, XII, 1X, 7-10. Mélanésie. Linguistique, VII, 215 sqq. Mélanges japonais, VIII, 282, 586; XI, 238.

Mélusine, I, 153, 270; XII, 1x, 161. Mély (F. de), III, 274, n. 3, 281, n. 8. Mémoires de la section orientale de la Société impériale russe d'Archéologie, I, 280-281.

Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, VII, 147-148.

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, VI, 446.

Memoirs of the Colombo Museum, XIX, v, 62-64; XX, 1v, 124-131.

Men chan, XIV, viii, 38

Ménam Géographie ancienne, IV, 231, 272-273, 276, 360, n. 1, 406; VI, 407, 410; XI, 5, 159, n.; XVI, 111, 2; XVIII, vI, 35 Inscriptions du —, XV, 11, 147. Monuments du —, V, 243-245; VII, 149; IX, 362-364; XVII, 111, 63.

Mencarini (Juan). The Philippine Chinese labour question, II, 219.

Mencius, III, 103, 559, n. 6; V, 474; VI, 408, 409; VII, 437; XI, 438; XX, 1V, 151, n. 1.

Mendhaka, III, 655, 656.

Mendoça (Fr. Ioan Gonçalez de), XVII, III, 76.

Mendrin (V. M.). Trad.: Rai (S). Nihon gwaishi, XI, 235-236.

Měndut (Čandi), v. Čandi -.

Meo, v. Miao-tseu.

Meou Jong, VI, 390, n. 2

Meou K'i-wen. Tsong che wang kong che tche tchang king tsio tche si ts'eu ts'iuan piao, IX, 815.

Meou-ling chou, XVI, 1, 50-52.

Meou tseu, VI, 385, n. 4, 386, n. 2, 387, n. 2, 390, 391, 394, 395, n 1 et 6, 398-399, 421, n. 2; X, 99-108, 122 sqq. Merā, XV, 11, 123.

Merga Simbiring, v. Joustra, III, 134. Mergui, IV, 133, n. 1; IX, 365; XV, II, 165.

Merjam, Mărijam, v. Schlegel, II, 219. Meru, I, 214, 217, 222, 223, 225; III, 329; VI, 8; VII, 385; VIII, 572, 578; XII, 11, 27; 1x, 182; XVI, v, 37.

Mesao, VII. 72, 83, n. 1.

Métin (Albert), L'Inde d'aujourd'hui. Etude sociale, III, 476. L'Indochine devant l'opinion, XVI, v, 24-25.

Metzelthin (Th.). Pakhoi, XII, 1x, 114-

Mevilimbangam, XVIII, v1, 5, 15.

Meyer (Johann Jacob). Dandins Daçakumāracaritam. Die Abenteuer der zehn Prinzen, IV. 467-468. Kşemendra's Samayamātrkā, in's Deutsche übertragen von —, IV, 468. — Cf. II, 217.

Meyer (Roland). Conservateur-adjoint du Musée khmèr, XI, 253, 257.

Mī-dức. Dialecte annamite de — (Hàđông). XII, 1, 5 sqq; XVI, 111, 37. Vestiges čams de — (Quảng-bình), XVIII, x, 61.

Mī-hung. Borne inscrite de -, XIX, v, 107; v. PARMENTIER, XX, IV, 1-2 et pl. 1.

Mi-lo (= Maitreya). — hia cheng king, XX, 1V, 160-161. — king, XI, 179. — p'ou-sa so wen houei, XI, 442-443 — p'ou-sa so wen king louen, XI, 440-449. — p'ou-sa so wen pen yuan king, XI, 442-443. — p'ou-sa wen pa fa houei, XI, 440-441. — tch'eng fo king, XI, 440, 444-446, 449, 452. — yuan, XIV, VIII, 12-13.

Mi Lurong, II, 69; VI, 96 sqq.

Mī-sơn Inscriptions de --, IV, 117-119; V, 169-176, 368; XIX, 111, 11; v. Cœdès, XII, viii, 15-16; Finot, II, 187-191; III, 206-211; IV, 113-115, 897-977; XV, 11, 5-7, 46, 49, 52, 164, 168; XVIII, x, 13-14; Huber, V, 170; XI, 264-267. Monuments de --, I, 22, 31, 44-45; III, 367, 526, 665; IV, 491; V, 485, 487; VII, 40, 52; VI, 294-298; XI, 245; XVI, v, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 58; XVIII, x, 59-60; v. Parmentier, III,

665; IV, 805-896; XIX, 111, 14 sqq. Mi-tch'en, IV, 172, n. 1.

Mī-tho, XX, IV, 87 et pl. 3. Vestiges khmèrs de —, XVII, VI, 47-48.

Mî-xuyên. Vestiges cams de—, V, 192-193.

Miá. Dicton du Nguồn-sơn sur le cơn ou canne à sucre, I, 201.

Miao fa lien houa king, XI, 174, 176.
Miao Lolo, v. Che Fan, VIII, 342-344.
Miao-tseu. Ethnographie et linguistique, IV, 488; V, 204-205, 306-319; VI, 349, 404; VII, 441-442; VIII, 532-558, passim, 617, n. 3; X, 252; XVI, v, 23; v.

Betts, II, 215; Che Fan, VIII, 342-344;
SAVINA, XVI, 11, 1-246; Torii, V, 476;

Miao Ts'iuan-souen. Ts'ing Hio-pou T'ou-chou kouan chan-pen chou-mou, XII, 1x, 63-88 — Cf III, 717; VI, 403, n. 1; VIII, 585; IX, 815, 828, n., 829; XI, 191; XII, 1x, 94, 99; XIII, v11, 40, 40, 44-46, 50.

VIII, 276-277.

Michel ( $M^{me}$  F.). L'été au Kachmir, V, 236.

Michizane, v. Sugawara no —.

Micrakavana, XVII, 111, 9, n. 4.

Mien-jen, v. Che Fan, VIII, 363.

Mien-tien, v. Che Fan, VIII, 157-159.

Miệng (bouche), XV, 1, 20-21, 23-24.

Mig hbyed mthon-ba don-ldan, Cakşuspratyarpaṇadṛṣṭikriyā, III, 629.

Migeon (Gaston). Au Japon. Promenade aux sanctuaires de l'art, VIII, 575-579.

Mihirakula, III, 417, n. 6, 744; V, 297, 300, 456; VI, 37.

Milindapañha, I, 35; III, 257, n. 2; IV, 231, n 5, 381; XI, 455; XVII, 111, 50; XVIII, v1, 7, n. 4, 15, 24, n 2.

Millot (Stanislas). Dictionnaire des formes cursives des caractères chinois, IX, 811; X, 456.

Milloué (L. de). Trad.: Carus (P.). L'Évangile du Bouddha, III, 474. — Cf. VI, 446.

Min kiang, V, 226.

Min-nan-thu. Fresques de —, XVII, vi, 6-7; XVIII, x, 29-30.

Min-to-lang, XIV, 1x, 37-38.

Minamoto. Lutte des — et des Taira, I, 379-380; XII, v. 2-11, 50-54; XIII, IV, 45-46; XIV, IX, 84; XVII, VI, 24.

Minangkabau, XIX, v, 132; v. Van Eerde, II, 304.

Minayev (I. P.), III, 38-52, 682; V, 471; VI, 18, n. 1; XI, 455, 456, 459; XV, 1v, 52; XX, 1v, 160.

Ming. — che, IV, 254, 429-430; VI, 449; IX, 586; XX, IV, 89, 101 — et Mandchous, VII, 297-312, 443; IX, 430. — yi t'ong tche, IV, 475; XIV, IX, 42-43. Ouvrages juridiques des —, IX, 132-139, 398-399, 813-814; X, 352, sqq., n. Peintures des —, IX, 574 sqq.; XIV, IX, 93. Sépultures impériales des —, v. BOUILLARD et VAUDESCAL, XX, III, I-128 et pl. 1-44. Le songe et l'ambassade de l'empereur —, III, 99; V, 216, n 2; VI, 375, n. 1, 387, n. 2, 392, 393-394, 408, 409, 420, n; X, 629, 635; v. MASPERO (H.), X, 95-130. Vases et statuette —, XVIII, x, 55 et pl. 4, 6.

Ming-oï, v. Ming-uï

Ming pen p'ai tseu kieou king tche yin, IX, 221.

Ming siang ki, XVII, 111, 68; v. Mas-PERO (H), X, 96, 97, 112-113, 122-124. Ming siang kouo siu wen ting kong mo tsi, III, 723.

Ming-uï, VII, 204-208; VIII, 502; X, 277-278, 656-657.

Ming yi t'ong tche, IV, 475; XIV, IX, 42-43.

Ming. Ying-tsong che lou, XX, 111, 60, 63.

Mình Sens du mot —, XV, 1, 3-5. Minh-đạo, V, 88.

Minh-đức, V, 110, 120, 132.

Minh-linh, II, 59 sqq.; III, 185; VI, 94, n. 2, 99, n. 4, 130, n. 4, 222, 248, n. 1, 249.

Minh-mang, II, 72, n. 5; III, 194; IV, 651, 654; V, 142-143, 470; VI, 253,

n. 4; VII, 380, n. 1; X, 440, n. 1; XII, vII, 63 sqq., passim; XIV, vII, 11-12, 43-59. Géographie de —, III, 167; VI, 222, n. 3; XX, IV, 83, n. 1. — chánh yếu, I, 282-283; IV, 653.

Ministère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques. Chine. Juinoctobre 1901, II, 213.

Mironov (N. D.), XI, 235, 459.

Mission Archéologique d'Indochine, I, 67-76; II, 114, 220; VIII, 229; X, 733-734; v. Ecole française d'Extrême-Orient.

Mission permanente indochinoise en France, VII, 154-166.

Mission scientifique permanente d'Indochine, II, 306; IV, 780; V, 241; VIII. 228.

Missions Etrangères, VIII, 226; X, 186, n. 2; v. Launay, X, 645.

Mito Komon, v. Sakamoto, X, 646.

Mitra (Sarat Chandra). Riddles current in Bihar, 11, 208.

Mitrasena, XI, 387, n. 1.

Mitsuko (Shimamura), III, 129.

Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, III, 512-513; VIII, 586; IX, 816; XI, 236.

Mitton (E. G.). The lost Cities of Ceylon, XIX, v, 64.

Miura (K.). Aus der japanischen Physiognomik, III, 512-513.

Miura (Shūkō). Dai Nihon jidaishi, v. Kume (K.), VIII, 274-275.

Miwa, v. PERI, XX, I, 1-23.

Miyamori (Asatarô). A Life of Mr. Yukichi Fukuzawa. Revised by Vickers (E. H.), II, 299-301.

Miyamoto (Heikouro). Le no, drame lyrique du Japon, XII, IX, 143.

Mlu Prei. Inscriptions de —, VIII, 75-76; XV, 11, 115, 149-150. Monuments de —, V, 242; VII, 149.

Mo-ho-sin, Mahasin, IV, 325, n. 2. Mo-ho-yen king, XI, 174, 175, 186. Mô hôi « sueur », XV, 1, 10. Mo-kao-k'ou, VIII, 520-521. Mo-la, Mo-lai (= Malaya), IV, 359-362.

Mo-la-yeou, IV, 243 et n. 4.

Mo-lo-yeou, Mo-lo-yu (= Malāyu = Palembang), II, 95; IV, 321-332, 342, 347-348, 760, n. 2; XVIII, vi, 20-21.

Mo-mo-ni (= Mār Māni = Manès), III, 321, n. 5, 670, n. 4; IV, 760; VI, 42, 43; VIII, 517.

Mo-ni (= Māni, Manichéens), III, 307, 670, n. 4; VI, 43, 412; VIII, 517-518. Les — et le Houa-hou king, v. Pelliot, III, 318-327. Les — et l'inscription de Karabalgassoun, v. Pelliot, III, 467-468.

Mo-nou-lo, V, 455, 457.

Mo-seou, v. Wei Siu, IX, 246-247.

Mo-.o, v. Bonin, I, 35; III, 516; XII, 1X, 31; CHE FAN, VIII, 344, n. 2, 355-356; SIU K'ING YUAN, VIII, 368-371, 379.

Mo-tch'a, Mou-tch'a, v. Che Fan, VIII, 344-345

Mo-tch'o qaghan, IV, 481. La fille de —, v. Pelliot, XII, 1x, 153.

Mo Yeou-tche, VI, 400, n. 1.

Mộc. L'arbre — de Hà-mi, XVIII, vii, 5-6, 34 sqq.

Modern Review, VII, 147.

Mödvön, VII, 318-319. Chants du —, à Pō Darā, VI, 284-287.

Mohinī, XVI, v, 47, 52, 57.

Mohol (âme), X, 508 sqq

Moï. Ethnographie, V, 473; VII, 50, 229-230; XI, 410; v. Besnard, VII, 61-86; Durand, I, 271; Kemlin, IX, 493-522; X, 131-158, 507-538; XVII, 1v, 1-119; Lavallée, I, 291-311; Maitre (H.), IX, 369-370; XIII, vII, 5. Trésor des rois čams gardé par les —, III, 527; V, 1-11; VII, 353. Vocabulaire français — karê, v. Trinquet, XII, 1x, 27. Cf. Kha. Mõi-nai, v. Müi-nai.

Moidrey (J. de). Observations anciennes de taches solaires en Chine, IV, 760. Variation diurne de la déclinaison en Chine. Note sur quelques anciennes déclinaisons, IV, 760-761.

Möllendorff (P. G. von), IX, 139, n. 3, 152, n. 3.

Momoyama jidai shiron, XV, 1v, 53-54.

Mon, IV, 221, n. 2; V, 148, n. 3; VIII,
231; XIV, 1, 5. Chronique des rois —, V,
421; v. Schmidt (W.), X, 625-627. Inscriptions —, IV, 495; X, 648, 650-651;
XV, 11, 132; v. Blagden, XII, 1X, 30;
XIII, vII, 11-14; DUROISELLE, XII, vIII,
30-32; HUBER, XI, 1-5; cf. XIV, 1, 5.
Linguistique et anthropologie — khmères,
IV, 231, 475; VI, 347; VII, 116, 389;
VIII, 222; X, 250-252; XII, 1, 22 sqq.;
XVII, vI, 13; XX, IV, 67-68; v. SCHMIDT
(W.), VII, 213-263; VIII, 1-35, 249-252.

Món. Langue des — de Phô-bang, V, 307-318.

Mön Balai. Chronique čame de —, V, 369-373; VII, 342-343.

Mondō, IX, 722.

Mong-chö, IV, 369, n. 2.

Mông-đức. Stèle de ---, III, 633; IV, 885; VI, 279-280.

Mong-ken, v. Che Fan, VIII, 161.

Mong-kia-tou, IV, 167, 168, n. 1.

Mong-kie-li (= Mangalapura, Manglaor), III, 409, n. 7; V, 456.

Mong K'o, III, 559.

Mong-lien, v. Che Fan, VIII, 174.

Mong-mi, v. Che Fan, VIII, 167-168.

Mong-ting, v. Che Fan, VIII, 159-160.

Mong-yang, IV, 429; v. Che Fan,
VIII, 156-157.

Mongang. Alliance des Reungao avec l'esprit des —, XVII, IV, 106-107.

Mongkut, IV, 238, 245, n. 1, 250, n. 1, 257, n. 1; XIII, VII, 7-8; XIV, III, I; XVI, III, 8, 13; XVII, II, 1, 2; VI, 57.

Mongolie. Bibliographie, I, 144-145; V, 459-462; VIII, 571-573; XI, 458, 463-464; XII, 1x, 115, 151; XIV, 1x, 79-80. Art mongol, XII, 1x, 51. Bouddhisme mongol, VIII, 512, n. 1, 515-516; XI, 463-464; v. Grünwedel, I, 144-145. Documents sur les Mongols Bouriates, V, 459-460. Dynastie mongole, v. Yuan. Enseignement en —, II, 420; III, 144.

Epigraphie, I, 52. Géographie, X, 725, n.; XI, 236, 437; v. Carruthers, XII, 1x, 151; Du Chazaud, XI, 458. Histoire, IV, 479; VII, 138; IX, 401; v. Curtin, VIII, 571-573; Plan de Carpin, XII, 1x, 115. Linguistique, VI, 449; VII, 148; XII, 1x, 150; v. Németh, XII, 1x, 151; Pelliot, XX, 1v, 224; Ramstedt, XII, 1x, 151; Roudnev, V, 460-462. Populations primitives de la — orientale, v. Torii, XIV, 1x, 79-80.

Monod (H.), XI, 246-247, 253, 479; XIII, 1, 32, 35, n. 1, 38, 41; VI, 27; XV, 11, 122.

Mononobe no muraji, IV, 592-594.

Montalto de Jesus (C. A.). Historic Shanghai, IX, 610. — Cf. VI, 302-316 passim.

Montguers (Guichard-), v. Guichard-Montguers.

Monuments historiques, v. Archéologie. Monval (Jean). Les Conquêtes de la Chine. Une commande de l'empereur de Chine en France au XVIII<sup>a</sup> siècle, V, 474.

Mora Morādu, XVIII, x, 26-27.

Morand (Georges). Notes et images pour mieux faire connaître les monuments et les arts des anciennes civilisations du Cambodge et du Laos, VII, 385-386. — Cf. XI, 247; XIII, 1, 20, 27, 33; XV, 11, 122; XVII, vI, 49.

Morley (Arthur). A Study in Early Chinese Religion, XIX, v, 76-77.

Morrison (John). New ideas in India during the nineteenth century, VII, 435-436.

Morse (Hosea Ballou). Les subrécargues dans le commerce de la Chine vers 1700, XX, IV, 225-226.

Moscou. Collections chinoises des bibliothèques et musées de —, v. Cahen, II, 292-293.

Mossard (M<sup>gr</sup>). L'annamite appris en quatre leçons et vingt fables, I, 41. Mémoire sur les écoles de la Mission de Cochinchine, II, 199.

Mosso, v. Mo-so.

Mota (Antonio da), III, 497, 498, 499. Motoori (Norinaga), III, 359, 573; IV, 587, 602, 616; VI, 439; VII, 395, n. 2;

IX, 274; XX, 11, 19, 35.

Motoori (Toyokai). [Fu ken gō sha] Meiji jinja shiryō, par —, Inoue (Y.) et Mozume (T.), XIII, vII, 70. Dai-Nihon shimmei jisho, par —, Inoue (Y.) et Mozume (T.), XIII, vII, 70. Motoori zenshū, III, 359.

Mototsune, X, 716-721.

Mou. Le roi —, IV, 219; VI, 417; v. Forke, IV, 1127-1131; V, 474; — t'ien tseu tchouan, IV, 1129; VI, 417, 420.

Mou-ki, III, 225; v. CHE FAN, VIII, 354-355.

Mou-pang, v. Che Fan, VIII, 152-154. Mou-tch'a, v. Mo-tch'a.

Mou t'ien tseu tchouan, IV, 1129; VI, 417, 420.

Mou-tsong, XX, 111, 77-80 et pl. 32. Mou-yong, III, 224, n. 1.

Mouhot (Henri), VIII, 226.

Moukden. Bibliothèque chinoise de —, V, 224; VI, 414-416.

Moul Djaoua, IV, 353-354.

Moulapoumok, XIII vii, 5; v. Klein, XII, ix, 28.

Moule (A. C.). Marco Polo's Sinjumatu, XII, IX, II5.

Moule (G. E.). Notes on the ting-chi or half-yearly sacrifice to Confucius, II, 90-91.

Moulié. Son tambour de bronze, III, 357; XVIII, 1, 5 sqq.

Moun. Archéologie, III, 442; V, 245. Moura (J), IV, 395, n. 1, 773; V, 176-177; VIII, 228, 320; XII, IX, 182; XIII, VI, 17; XIV, IX, 44-45; XVIII, IX, 15, 21.

Moure (L.). Le Musée de l'Indochine, X, 733-739.

Mozume (Takami). [Fu ken gō sha] Meiji jinja. shiryō. Dai-Nihon shimmei jisho, v. Motoori (T.), XIII, vii, 70.

Mṛgaçiras. Nakṣatra —, V, 277-378.

Mṛgajā, XVIII, 11, 3 sqq. Mụ Rú, XVIII, 11, 18, 33 sqq.

Murang, v. Murong.

Mudgaragomin, III, 43.

Mul, VIII, 111; XV, 1, 30-33, 39-40. Mul đàng, XIX, 11, 69-70, 80-81.

Muī-nai, III, 184; VI, 217-218, 226. Muih, v. Kemlin, IX, 496-507.

Mukhalinga, I, 13-14, 27; XIX, 111, 38. Cf. Linga.

Mukherji (Purna Chandra). A Report on a tour of exploration of the Antiquities in the Tarai, Nepal, the region of Kapilavastu, II, 86. Reports made during the progress of excavations at Patna, III, 97-98. — Cf. I, 376.

Mūla. Naksatra —, V, 272.

Mūla Sarvāstivādin, v. Sarvāstivādin. Mūlavarman, v. Vogel, XVIII, vi, 27. Mulla Tantai, XVII, v, 85-86, 113-14.

Müller (F. W. K.). Beitrag zur genaueren Bestimmung der unbekannten Sprachen Mittelasiens, VII, 402-403. Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch Turkestan, IV, 760. — Cf. II, 94; IV, 1138, 1146; V, 234, 475; VI, 401; XII, 1X, 148, 149; XIV, 1, 3; XVI, v, 73; XX, 1v, 159, n. 2.

Müller (Friedrich). Das Lautsystem der siamesischen Sprache, XI, 154-157; XVII, v, 36, 37.

Muller (Hendrik P. N). De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos, XVIII, x, 17-18.

Müller (Herbert). Über das taoistische Pantheon der Chinesen, seine Grundlagen und seine historische Entwickelung, XII, IX, 120-121. — Cf. XI, 465.

Müller (Max Friedrich). Nécrologie, I, 65-66, 149, 288, 415. — Cf. I, 151, 390, 403; II, 422; III, 134, 768; IV, 1, 2; V, 424, 466; VII, 116.

Müller (W.). Ueber den japanischen Briefstil, VIII, 586.

Muṇḍā, VII, 220 sqq.; XVII, vi, 13; XX, iv, 67; v. Konow, VII, 115-118.

. Murng, VIII, 531-558. Cf. Lolo.

Munro (N. Gordon). Some Origins and Survivals, XII, 1x, 140-141. — Cf. X, 261.

Mương. Ethnographie et linguistique, I, 81; VI, 349; VIII, 117-118; X, 339-346; XI, 469-470; XII, 1, 3 sqq.; XV, 1, 91; v. Bonifacy, VII, 357-359; Cadière, V, 349-367; XVIII, vii, 47; Chéon, V, 328-348; VI, 341-342; VII, 87-99. Mương Chhwa (= Java = Luan Praban), XVIII, III, 35-36.

Murong Phanom Sarakam. Ruines khmères de —, v. Juglar, V, 415-416. Murong Sing Kò de —, v. Dauffès, VI, 327-334.

Murakawa (K.). Japan as it was and is, v. Hildreth, III, 491-493; V. 475. Mürdhaçiva, XII, 11, 6-7, 25.

Murdoch (James). A History of Japan, X, 710-724. — Cf.IV,1136, 1138; VI, 435.

Muromachi. Diplomatie du shōgunat de -, XII, 1x, 138; XV, 1v, 52. Nouvelles de l'époque de ---, v. Hirade, VIII, 278. Musée. — čam de Tourane, IX, 615, 618, 840; XIV, 1x, 105; XV, 1v, 72; XVII, vi, 64; XVIII, x, 56, 79, 80; XIX, v, 103, 142-143; XX, IV, 204-205, 242; v. PARMENTIER, XIX, III, 1-114. - de Bangkok, v. Foucher, II, 228. — de Batavia, III, 161-162; XII, IX, 160; v. FOUCHER, IX, 48-50. — de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 2, 58-59, 74-75, 160-161, 284, 408-409; II, 108-110, 119-120, 224-225, 306, 419-420, 433-434, 441; III, 140-141, 363-367, 545; \ IV, 491, 779, 1143; V, 242, 482, 512-

513; VI, 491-492; VII, 154, 409-410,

465; VIII, 286, 310-312, 590-591, 632;

IX, 183-184, 203, 405, 615-616, 819-

820, 839-840; X, 266-267, 450, 651,

743; XI, 242-245, 470, 480; XII, IX,

171-172, 222; XIII, VII, 104-105, 118;

XIV, 1x, 91-93, 104-105; XV, 11, 1-38;

ıv, 69-71, 91; XVI, 111, 56; v, 94-96,

124; XVII, vi, 43-44, 63-64; XVIII, i,

1 sqq; x, 55-56, 80; XIX, 111, 1; v, 97-

100, 142 et pl. 1-5; XX, IV, 195-200, 240-242; v. FINOT, XV, 11, 1-38 et pl. 1-6; MOURE, X, 733-739; Parmentier, XV, IV, 71. - de Leide, v. Schmeltz, I, 370. - s de l'Inde, X, 455; XX, IV, 122; v. Bloch (Th.), XII, IX, 50; BOYER, IV, 680-686; Brown (J. C.), XVII, vi, 13; Lüders, XII, 1x, 48; Memoirs of the Colombo Museum, XIX, v, 62-64; XX. IV, 124-131; VOGEL, III, 149-163; IX, 610; XI, 232-233. - de Pékin, IX, 469, 827-828; XII, 1x, 203. — s de St.-Pétersbourg, V. 459; v. CAHEN, II, 288-293. — de Yun-nan fou, XVIII, 1, 26; v. Cordier (G.), XV, 111, 25-38 et pl. 4-6. — du Louvre, V, 213, n. 1, 411; v. Chavannes, IV, 1137. - Guimet, v. Cædès, X, 644. — du Japon, VIII, 601. - khmèr de Phnom Péñ, V, 483, 508-509; VII, 422; VIII, 292, 311, 632; IX, 184, 615, 617, 820, 840; XI, 250; XII, 1x, 222; XIII, vii, 106, 118; XIV, 1x, 94-95, 105; XV, 1v, 77; XVI, v, 99; XVII, v1, 49, 64; XVIII, x, 64; XIX, 111, 2; v, 108, 143, 145-146; XX, IV, 205, 242; v. PARMENTIER, XII, 111, 1-60; XIII, 1, 12. - laotien, XII, 1x, 194; XIX, 111, 2; v, 143; --- du Trocadéro, XVI, v, 47; v. Cadès, X, 644; La Nave, V, 469.

Musei Asiatici Petropolitani Notitia, V, 159-460.

Muséon, III, 135; V, 471; XI, 234, 459-460.

Mūşikāhairaņyika, VI, 31, 34.

Musique, v. Annam, Cambodge, Chine, Corée, Inde, Japon.

Musulman. Art et archéologie — s, VI, 255 sqq; XVIII, x, 27-29; v. Havell, XIX, v, 39-41, 49-58. Cams — s, v. Durand, III, 54-62; VI, 287. Chine — e, V, 475; VI, 413; VIII, 259-263, 580-581; v. Arnáiz et Van Berchem, XII, 1x, 121-122; Berthelot, V, 406-408; Cordier (G.), XII, 1x, 120; Hartmann, X, 707-708; Vissière, X, 442; XI, 234, 463. Congrès nationaliste —, VI, 467. L'Inde

ŧ

sous la domination — e, v. Poole, IV, 1093; cf. XI, 432; XVIII, x, 27. Problème hindou —, VI, 446, 465-466; VII, 187-188; cf. I, 326. Revue du monde —, VIII, 580-581; X, 442-443. — Cf. Islam.

Mutsuhito, XV, IV, 84-85; V. Joly, La Mazelière, Yamato, XII, IX, 139.

Mỹ-..., v. Mĩ-...

Myazedi. Stèles du —, XV, 11, 131-134; XVII, v1, 8; v. Blagden, XI, 435-436; XIII, v11, 11-14.

Mysore. Archéologie, v, Narasimhachar, XVII, vi, 13-15; XVIII, x, 33.

Mythologie, v. Bouddhisme, Inde, Japon.

Nà-bó. Le serpent de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 20-21.

Na-kie-lo-ho, Na-k'ien-ho-lo (= Nagarahāra), V. 453 et n. 2.

Na-ma, v. Siu K'ing-yuan, VIII, 375-376.

Na-mei-pei, XVII, 111, 39, 40.

Na-so-p'u. Dialecte —, IX, 560-561. Na-tche, VI, 369.

Na-thước, XV, 111, 19, n. 2.

Nachod (Oskar). Geschichte von Japan, VI, 434-441; cf. VIII, 611.

Naçir ed-Dîn, IX, 651, n. 1, 668-679.

Naga, II, 244; IV, 52; V, 148, n. 3;

VII, 119; VIII, 493-495; XI, 392; XVI,

v, 57, 58; XVII, 111, 53, n.; XVIII, vI,

31; XX, 1, 17, n. 1. — čam, I, 258;

XIX, 111, 86, 90-91. — cambodgien, XI,

253; XII, 111, 15; XIII, 11, pl. 2; 111,

2 sqq. — rāja, I, 309; IV, 40-43; V,

303; XVII, v, 156. Les — rāja et les

caityas, V, 256-258. Culte des —, V, 151,

n. 1; XVI, v, 42; v. Oldham, I, 399. —

V. Apalāla, Nanda, Upananda.

Naga-uta, III, 723.

Nāgānanda, I, 399; III, 41-42.

Nāgapuspa, XI, 279-282; XV, 11, 15, 168.

Nagarahāra, 1, 323, n. 2; III, 428, n. 9; V, 453 et n. 2.

Nagarakrtagama, v. Prapañca, IV,

327, n. 3, 331, n., 332, 345, n., 407, 474-475; V, 232, 235, 471; XI, 463; XII, 1x, 159; XIII, vII, 23; XVIII, vI, 11, 22; XX, IV, 147-148

Nagarī (= Madhymikā), XVI, v, 42. Nāgarī, v. Devanāgarī.

Nāgārjuna. Die Mittlere Lehre des —. Nach der chinesischen Version übertragen von Walleser (M), XII, 1x, 123. — Cf. II, 205-206, 253; III, 50, 308, n. 3, 606, 613, 616, 617, 627, 743; IV, 50, 554; VI, 407; XI, 350, 352, 367, n., 387, 441, 453, 454; XIV, 1x, 67; XV, 1v, 21; XVII, III, 37, 38; XVIII, II, 32.

Nagasaki. Dialecte de —, v. Sansom, XII, 1x, 143-144. Relations de — avec les pays étrangers aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, X, 637; XVIII, x, 43.

Nāgasena, III, 257-260, 289, 294; XI, 386, n. 4; XX, IV, 159.

Nagayama (Tokihide). Taigwai shiryō bijutsu taikwan. An album of historical materials connected with foreign intercourse, XVIII, x, 43.

Năgī. Légende de la --, v. Cœdès, XI, 391-393; cf. II, 145; IV, 901, n. 1; XV, 11, 163.

Nai Thien Burmese invasions of Siam, translated from the Hmannan Yazawin Dawgyi, IX, 585-587. Intercourse between Burma and Siam as recorded in Hmannan Yazawindawgyi, XII, 1x, 29.

Naikaku bunko tosho mokuroku, II, 342; IX, 125 sqq., n.; cf. XI, 190.

Naitō (Torajirō), X, 651, 712, n. 1, 731; XI, 171 sqq., 237.

Nak Pan, II, 144, n. 2; XII, 1x, 181-182.

Naka (Michiyo). Chingisu kan jitsuroku, VIII, 282. — Nécrologie, VIII, 607-608.

Naka no Ōe, III, 588-590; IV, 590. Nakamitsu, VII, 140-141.

Nakamura (Kyūshirō). «Keng-tche t'ou» ni mietaru Sō-dai no fūzoku to seiyōkwa no eikyō, XII, 1x, 116-117. — Cf. XI, 465. Nakamura (Tokugoro). Nihon kaibyaku shi, X, 254-255.

Nakşatra. Distribution des —, V, 268-280.

Nakula, III, 1162, 655, 657; XIII, VII, 19.

Nālanda. Temple de —, II, 259; III, 422, n.; IV, 78, 80, 179, n. 6; VIII, 504; XI, 354, 377; XVI, v. 43.

Nam-định. Concours littéraires de —, VI, 455.; XII, 1x, 172-175. Géographie historique, I, 83; X, 566-569; XX, 1v, pl. 2, après p. 86.

Nam-giao, III, 368; XV, IV, 72.
Nam Ki Ou Li, v. SILVESTRE, XVIII,
IV, 52-53.

Nam-liêu. Tour čame de —, v. MAITRE (H), VI, 342-344.

Nam-linh, v. Ma-linh.

Nam-phổ. Chiens-genies de — Đông, XIX, 11, 63-64, 75-76, 91-92, 93, 98. Pierre sacrée de —, XIX, 11, 33, 34.

Nam phong văn-học khoa-học tạp-chí, XIX, v, 29-35.

Nam Việt, V, 79, 80. Cf. Annam. Nammadā, V, 148, n. 3, 152 sqq. Nan che, III, 273, 671; IX, 595. Nan fan ts'ao mou tchouang, III, 282. Nan fang yi wou tche, IV, 277, n. 2; XVIII, 111, 9, n. 3.

Nan hai ki kouei nei fa tchouan, XVII, 111, 6, n. 2, 15, 46, 48, n. 2.

Nan hai Kouan-yin ts'iuan tchouan, XVII, 111, 74.

Nan-kao fong, XIV, VIII, 23-24. Nãn Khmau (Pràsàt), v. Pràsàt— Nan p'ong, II, 151, n. 3.

Nan-song, Nang-song (= Nga-çaung-khyam), IX, 652, n.

Nan-tchao. Epigraphie, v. Chavannes, I, 150. Ethnographie, X, 240, n. 1. Histoire, IV, 152-169; V, 196, 499; IX, 225; X, 240, n. 1; v. TCHANG, I, 312-321; Yang Chen, II, 107; IV, 1094-1127. — V. Yun-nan.

Nan tcheou yi wou tche, v. Wan Tchen, III, 266, n. 3, 281-282; IV, 277, n. 2.

Nan-tien, v. CHE FAN, VIII, 161-163.

Nan Ts'i chou, III, 256-262; VI, 364.

Nan-yue tche, X, 577, n. 1; XVI, 1, 10; XVIII, 111, 7, 8, 9, n. 2.

Nanakitti, XII, 1x, 177; XV, 111, 40-41, 43, n. 1.

Nanda (Kan-ki), XI, 380.

Nanda (Nāgarāja), VI, 8-9; VIII, 493-495; XVII, 111, 53, n.

Namdamañña. Temple de —, XVII, vi, 6; XVIII, x, 29-30.

Nandanavarta, XVII, III, 7, 9, n. 4.

Nandapakaraņa, d'après une recension laotienne, XVII, v. 84-87. Mandacakkavatti-rāja et Nan Tan-tai, XVII, v, 88. Le lion et le bœuf, XVII, v, 88-89. Le chien et le tambour, XVII, v, 89. Le roi et le perroquet, XVII, v, 89-90. La tortue et les deux oies, XVII, v, 90. Le pou et la punaise, XVII, v, 90. Le crabier, les poissons et le crabe, XVII, v, 90-91. Le lion et le chameau, XVII, v, 91. Les vanneaux et la mer, XVII, v, 91. Le chasseur, le tigre et la guenon, XVII, v. 91. L'homme ingrat et les animaux reconnaissants, XVII, v, 91-92. L'ingratitude du tigre, XVII, v, 92. Le singe, le tisserin et la luciole, XVII, v, 93. Le singe et l'amateur de jardins, XVII, v, 93. L'éléphant, les oiseaux, le corbeau, la mouche et la grenouille, XVII, v, 93-94. Le perroquet d'Indra, XVII, v, 94. Garuda et les tortues, XVII, v, 94. La vache du brahmane, XVII, v, 94. Le tigre et l'oiseau, XVII, v, 94-95. La nymphe du figuier, XVII, v, 95. Les trois poissons, XVII, v, 95-96. Le roi qui comprend le langage des bètes, XVII, v, 96-97.

Nandin, I, 17, 22; III, 600; IV, 880-881; XIX, III, 23-24.

Nandivarman III. Charte de —, XI, 391-392.

Nang Han, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 52.

Nang Mrai. Mont —, XVII, 1v, 65, 67-69.

Nang-song, v. Nan-song.

Nangkasei, Nangkasī (= Tenasserim), IV, 407, 475, 1162.

Nanjō (Bunyū). Futsuryō Indo-Shina, par — et Takakusu (J.), III, 749; IV, 3, n. 2. — Cf. I, 152, 278, 288; II, 192, 221, 253, 341-351 passim, 416, 421; III, 33-37, n., 45, 49, n. 1, 98, 101, 755; IV, 275, n. I, 752; V, 254, n. 1, 261, 424; VI, 40, 380, n. 2, 382, n. 1, 387, n. 2, 395, n. 6, 406, 475; VIII, 584; IX, 381; X, 96, n. 2, 113, 704-707; XI, 340, 343, n. 3, 345, 349, 365, n. 4, 369, 448, n. 1; XII, 1x, 142; XIII, VII, 63, 81; XVII, 111, 1; VI, 20; XX, 1V, 227.

Nankin. Histoire et géographie, III, 694; v. Gaillard, II, 88-89; III, 481-486; Rottach, XII, 1x, 119. Kouan-houa de —, v. Hemeling, III, 486-491. Tombeau impérial de —, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 117-121 et pl. 22-23, 41-42.

Nanori, IX, 722.

Nantapakon, v. Nandapakarana.

Nara, v. Hallier, XII, 1x, 138. — jidai shiron, XV, 1v, 53-54; cf. VII, 148; X, 638; XX, 1v, 155. Grammaire japonaise à l'époque de —, v. Yamada, XIII, v11, 70-71.

Narai (Phra:), v. Phra: -.

Narapativīravarman, XI, 401-404; XV, 11, 149, 153, 164.

Narasīhapati. Chronique du règne de —, IX, 638-648, 651, n. 1, 679-680.

Narasimhachar (R.). Annual Report of the Mysore Archæological Department, XVII, v1, 13-14; XVIII, x, 31-33 The Kesava Temple at Somanāthapur, XVII, v1, 13-15.

Naravāhanavarman, XI, 266; XV, 11, 6, 168.

Narendranrpavitra, XI, 286 sqq.; XV, 11, 16, 169.

Narendrayaças, V, 261-262, 281, 292, 294, 295, 303, 438, n. 4.

Nārikelavamça, IV, 904, 934, 937; V, 175, 368-369.

Nariman (G. K.). Literary History of

Sanskrit Buddhism. (From Winternitz, Sylvain Lévi, Huber), XX, IV, 135-137. Notes sur le jātaka pāli, XII, IX, 44-45.

Narissarāja, XIV, 111, 21-22.

Nat. Culte des 37 —, I, 155; IX, 636, n. 2; XX, 1v, 225

Națarāja, XXI, v, 51, 52, 54; XIX, v, 63.

Natesa Aiyar (V.). Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle, XVIII, x, 30, 31.

Nathubhoy (Tribhovandas Munguldas). The Bombay Census (1901) and Hindu Castes, IV, 472-473.

Nau luy, III, 178.

Naudeau (Ludovic). Le Japon moderne; son évolution, IX, 600-605.

Nauk Glaun Vijaya, v. Indravarman v. Navapa, VI, 671.

Nāy Trasak Paèm. Légende de —, V, 176-184.

Nécrologie. A. Barth, XVI, v, 108-111. A. Bastian, V, 249. Gal de Beylié, X, 460, 661-663. J. L. A. Brandes, V, 249-250. J. Burgess, XVI, v, 103. C. Carpeaux, IV, 537-538. Ed. Chavannes, XVIII, x, 73-75. J. Commaille, XVI, v, 105-107. P. Cordier, XIV, 1x, 99. G. Demasur, XV, 1v, 87-88. G. Dumoutier, IV, 790-803. J. Edkins, V, 249. F. G. Faraut, XI, 254-255. J. F. Fleet, XVII. vi, 59. G. E. Gerini, XIV, ix, 97-98. Ed. Huber, XIV, 1, 1-8. H. Kern, XVII, vi, 59-60. L. F. Kielhorn, VIII, 305. E. Leroux, XVII, vi. 60. Al. Liétard, IV, 538-539. P Odend'hal, IV, 529-537. F. J. Schmitt, IV, 1147.

Nel. Philastre, sa vie et son œuvre, III, 470-472.

Németh (Julius). Die türkisch-mongolische Hypothese, XII, 1x, 151.

Neng-jen (= Çākyamuni), X, 729, n. 1.

Nengo. Liste des — avec la date de leur adoption, XI, 219-222; cf. III, 348; VI, 433.

Népal. Archéologie, I, 50, n. 1; III,

161; v. Mukherji, II, 86. Histoire, v. Bendall, III, 338; Lévi, V, 207-208; VI, 355-356; VIII, 583.

Nestorianisme. Le — en Chine, II, 91, 407; V, 475, 497; XI, 224-225; XVI, v, 77-78. Textes nestoriens retrouvés en Asie centrale, V, 475; VIII, 518-519; XI, 173, 461; XII, 1x, 105. Titres bouddhiques portés par des religieux nestoriens, v. Pelliot, XII, 1x, 106-107.

\*\* Neton (Albéric). L'Indo-Chine et son avenir économique, IV, 1087-1089.

Nêu, II, 377-379.

New China Review (The), XIX, v, 75-78.

Nga-çaung-khyam, IX, 649-652.

Nga-Singu, IX, 674, n. 2.

Ngã Việt Hoàng Lê triều lịch khoa tần sĩ đề danh bi văn, IV, 651-652.

Ngai-lan (=kklai), II, 160; XVIII, 1x, 8-9

Ngai-mê (talisman d'amour), XII, viii,

Ngan Che-kao, X, 228 sqq.; XI, 441; XX, IV, 136.

Ngan-houei, III, 48; XI, 349, 353, 385.

Ngan Kouo, IX, 443-444.

Ngan-nan k'i-cheou pen-mo, XIV, 1x, 40-42.

Ngan-nan lai wei tsi lio, v. Yen Ts'ongkien, IV, 641 et n 1; XX, IV, 88-89.

Ngan-nan tche yuan, v. Kao Hiong-tcheng, IV, 648-649; X, 542-543; XX, IV, 77 et n. 3, 88.

Ngan-ning, IV, 139, n. 4, 150-152, 368, n. 2, 377-378.

Ngan-tchen (= Yên-hoạch sơn), XVIII, III, 20.

Ngan-ting pa-cha, II, 147; XVIII, 1x, 5-6.

Ngan Ts'ing, v Ngan Che-kao.

Ngan-yuan, IV, 184.

Nghe. Sens du mot —, XV, 1, 30, 33-34, 39, 42-43, 58.

Nghệ-an. Dialecte du —, XII, 1, 5 sqq.

Ecriture tăi du —, XVII, v, 18-20. Expéditions cambodgiennes au —, XVIII, III, 29-35. Géographie historique, III, 166, 167; XVI, 1, 30 sqq.; XX, 1v, 85 et pl. 1-2. Guerres des Nguyễn et des Trịnh au —, v. CADIÈRE, VI, 166-210. Ouvrages historiques sur le —, IV, 640-641:

Nghi-vệ. Tombeau de —, XVII, vi, 43, 44; v. Parmentier, XVIII, x, 1-7.

Nghĩa-lộ. Alphabet tải de —, XVII, v, 16, 17. Fêtes et chansons tải de —, XIX, v, 68-71. Interdictions rituelles chez les Tải noirs de •, XVI, 111, 29-34.

Ngó. Sens du mot —, XV, 1, 37, 38. Ngó. Dynastie des —, v. CADIÈRE, V, 82-83; VI, 177, n. 2.— Quyễn, V, 82-83; X, 669, n. 4.— Xương-ngập, V, 83.— Xương-văn, V, 83.

Ngô-cao-Lãng. Bắc kì tạp lục, IV, 643, 645. Lịch triều tạp ki, IV, 633, n., 657; XX, IV, 94.

Ngô-đình-Nga, VI, 112-113.

Ngô-s7-Liên. Đại Việt sử ki toàn thư, IV, 627-628, 647; cf IV, 632, 654; V, 95; XVI, 1, 10-12.

Ngo-tch'ang, v. Che Fan, VIII, 362. Ngô-thi-Sĩ. Việt sử tiêu án, IV, 634, 663; XX, 1V, 94. — Cf. IV, 636; VIII, 186-187, 191-192; XVI, 1, 2; XX, 1V, 81, 92.

Ngô-thị-Lâm, VI, 100-101, 102, n. 2. Ngô-tòng-Chu, XIV, v, 41-55.

Ngô-xá, VI, 97, n. 1. Culte de Bà Hoà à —, XVIII, vII, 18-19, 43 sqq. Vestiges d'un monument cam à —, V, 190-191.

Ngoại quốc lai văn tập, XX, IV, 95.

Ngọc Bà Chúa —, XVIII, vii, 19, 22, 24, 47 sqq.; v. Bonifacy, XVIII, v, 25-26

Ngoc. Le con — dans les croyances populaires du Nguôn-son, I, 131, 135.

Ngọc-Bầu, VI, 89, 91; XIV, vII, 16, n. 2.

Ngọc-điệp, XIV, vii, 1; XX, iv, 106. Ngọc Tù, VI, 114, 144, n. 2. Ngôk (lāng), v. lāng —. Ngọn nước, XIX, 11, 67-68, 70, 78, 83-84.

Ngự-bình (Nuí), v. Nuí -.

Ngự chế Bắc tuần thi tập, v. Thiệu-trị, IV, 650.

Ngự chế minh văn cổ khí đồ, IV, 651. Ngự chế tiểu bình Nam kì tặc khẩu thi tập, IV, 650.

Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, v.  $T\psi$ - đức, IV, 651.

Ngự chế võ công thi tập, v. Thiệu-trị, IV, 650-651.

Ngự để danh thẳng đổ hội thi tập, IV,

Ngũ hành, XVIII, vii, 9, 11, 15, 39 sqq.; XIX, 11, 50, 66.

Ngũ-phủ phủ-liêu, X, 38-39, 46-47. Ngữ sử đài, VIII, 196, n. 4.

Nguồn. Ethnographie et linguistique, v. Capière, V, 350-360; XVIII, vII, 45; Chéon, VII, 87-99; cf. XI, 202.

Nguón-son. Croyances, coutumes et dictons populaires du —, v. CADIÈRE, I, 119-139, 183-207; Il, 352-386.

Nguyễn. Famille et dynastie des -, IV, 665; v. Cadière, III, 164-205 passim; V, 131-145; VI, 87-254; Maybon (Ch. B.), XX, 1V, 73-120; ORBAND, XIV, VII, 1-74. --- Dục-đức, V, 144; XIV, VII, 13, 65-67. — Dirc-trung, V, 131; XX, IV, 106. — Hiệp-hòa, V, 144; XIV, VII, 14.— Hoàng, III, 166, 194; V, 112, 133-134; VI, 88 sqq.; XIV, vII, 2, 17-18; XX, 1v, 106-110. — Hoàng-dũ, V, 132. — Kim, V, 111, 124, 132-133; VI, 89, 90, 91, 110; XIV, vii, 2, n. 1, 16; XX, iv, 106-107. - Phúc-ánh, III, 164, 181, 183; V, 130, 141-142; VI, 243-253; X, 440, n. 1; XIV, v11, 10-11, 40-43; cf. Gialong. - Phúc-chu, V, 138-139; XIV, vII, 6, 23-31. — Phúc-chú, V, 139; XIV, VII, 7, 31. — Phúc-khoát, V, 139-140; VI, 233, n., 236; XIV, vii, 7, 32-36. -Phúc-lan, V, 135; VI, 144 sqq.; XIV, vii, 3-4, 20-21. - Phúc-nguyên, III, 180; V, 134-135; VI, 104, n. 6, 116, 117 sqq.; XIV, v11, 3, 19-20. - Phúctần, V, 136-137; VI, 166 sqq.; XIV, VII, 4,21-22. — Phúc-thuần, V, 140-141; VI, 236 sqq.; XIV, VII, 8-9. — Phúc-trăn, V, 137-138; XIV, VII, 5, 22-23. — Văn-lang, V, 131 V. aussi: Đồng-khánh, Duy-tân, Gia-long, Hàm-nghi, Khải-định, Kiên-phúc, Minh-mạng, Thành-thái, Thiệu-trị, Tự-đức. — Géographie politique de l'Annam sous les —, XX, IV, 86-87 et pl. 2-3; V. CADIÈRE, II, 68-73; III, 164-205. Monuments élevés par les premiers —, V. CADIÈRE, V, 387-405.

Nguyễn-bằng-Trung. Việt-Nam khai quốc chi truyện, IV, 662; XX, IV, 94.

Nguyễn-Bảo. Lê qui ki sự, IV, 666; XX, IV, 94.

Nguyễn-cư-Trinh, IV, 657.

Nguyễn-cửu-Kiều, V, 391; VI, 144," 145, 150, 172.

Nguyễn-cứu-Ứng. Temple mortuaire de —, V, 390-391.

Nguyễn-danh-Thế, VI, 120, 124, 136, n. 1.

Nguyễn-dật-Sảng, IV, 640, 642, 648, 659.

Nguyễn-diên-Phái. Temple mortuaire de —, V, 405.

Nguyễn-đình-Hùng, VI, 141 sqq. \*
Nguyễn-Dữ. Truyền kì man lục, IV,
653; XVIII, v, 33-43.

Nguyễn-đương-Minh, V, 113. Nguyễn-duy-Thì, VI, 119 sqq. Nguyễn-hoà, V, 111, 123-124.

Nguyễn-Hồn. Đăng khoa lục, IV, 650.

— Cf. IV, 634, n. 4.

Nguyễn-hữu-Bồn, VI, 120 sqq. Nguyễn-hữu-Chinh, XII, VII, 9-16. Nguyễn-hữu-Dật, III, 173, 178-179,

185; V, 389-390; VI, 129 sqq.
Nguyễn-hữu-Liêu, XX, 1v, 103-105.
Nguyễn-hữu-Tân, III, 196, 199; V,
391; VI, 159 sqq.

Nguyễn-khác-Liệt, VI, 145, 147, 148, Nguyễn-khác-VI. Membre de la Com-

Nguyên-khắc-VI. Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, V, 239. Nguyễn-Khải, II, 69; IV, 641; VI, 118, 120, 124, 130.

Nguyễn-khoa-Chiêm, v. Nguyễnbằng-Trung.

Nguyễn-Kim (patron des incrusteurs), 1, 95-96.

Nguyên-Kinh. Temple mortuaire de la princesse —, V, 395, 398; XIV, vii, 6.

Nguyễn-mĩ-Đức, VI, 217.

Nguyễn-minh-Trí, V, 113.

Nguyễn-Nghiễm. Việt sử bị lãm, IV, 634, 663.— Cf. VI, 237, 240; XX, 1v, 81. Nguyên-phong, V, 94-95.

Nguyễn-phúc-Kiểu, VI, 148, 161, 164, 168, 174, n. 3, 185-186, 187, n. 2.

Nguyễn-phúc-Luân (ou Gọ), XIV, vii, 9, 16, n. 1, 37-38.

Nguyễn-quang-Toàn, V, 130-131; VI, 243-253.

Nguyễn-quí-Đức, IV, 633, 661. Nguyễn-Quyện, XX, 1V, 104-105. Nguyễn-sì-Cô, IV, 621, n.

\* Nguyễn-Tạo. L'écrit et l'oral aux examens d'annamite, v. Garde, XII, 1x, 26.

Nguyễn-Thuyên, IV, 621, n.

Nguyễn-Trãi. An-nam vũ công, XVI, 1, 32-33. Dư địa chí, IV, 664; X, 539-541; 543, 681, n. 1; XX, IV, 79, 81-82. Gia thuần ca, XII, 1, 7, n. 1. Thi văn di tập, IV, 662. Úc trai tập, IV, 652. — Cí. X, 678, n. 2; XVIII, 111, 6, n 1; XX, IV, 1074

Nguyễn-triều-Văn, VI, 162-164, 167. Nguyễn-trọng-Hiệp, III, 139, 526; IV, 639, 665.

<sup>1</sup> Nguyễn-trung-Ngạn, X, 678, n. 2.

Nguyễn-tư-Giản, Nguyễn-thạch-Nông, IV; 648; XIX, v, 34.

Nguyễn-tuy-Chân. Đại Việt cổ kim duyên cách địa chí, X, 545-546.

Nguyễn-ư-Ki, VI, 91, 95, 111, 141; XX, 1v, 107.

Ngưyễn-văn-Huệ, II, 72, n. 4; V, 129, 130; VI, 243, 245, n. 1; XII, vii, 10, 19, 30, n. 1, 51, n. 1; XIV, vii, 9, n. 3.

Nguyễn-văn-Khôi, ou Lê-văn-Khôi, 1V, 650, 655; V, 10.

Nguyễn-Man-Nhạc, V, 129-130; X, 440, n. 1; XII, vii, 5 sqq., passim.

Nguyễn-văn-Thận, VI, 246-248.

Nguyễn-văn-Thành. Discours prononcé en l'honneur des soldats morts pendant les guerres de Gia-long, XIV, v, 43-52. Cf. XIX, II, 21, 37.

Nguyễn-văn-Trương, VI, 244-253 Nguyệt-đức, v. Sông Cà-lồ.

Nhan-bieu. Souvenirs čams de —, V, 185, 189; XVI, v, 97-98. Stèle de —, v. HUBER, XI, 299-311; cf. XV, 11, 16, 168.

Nhân nguyệt vẫn đáp, traduit par Phạm-Quỳnh, XI, 417-423.

Nhật dạ trạch, X, 584.

Nhất thống dư địa chí, X, 543; XX, 1v, 83, n. 1.

Nhật-..., v. Nhựt-...

Nhatrang, XII, VII, 34. Temple de Pō Nagar à —, I, 15, 28; VII, 42; v. PAR-MENTIER, II, 17-54; VI, 291-300; IX, 347-351.

Nho-lâm. Dialecte annamite de —, XII, 1, 2 sqq.; XVI, 111, 37-38.

Nhữ-bá-Sĩ. Bắc kì tạp biên, IV, 643. Việt sử tam bá vịnh, IV, 662.

Nhữ-đinh-Tán. Tần thân thật lục, IV, 660.

Như-lệ. Pierre magique de —, XIX, II, 51, 67 sqq.

Nhu-xuân. Murong de --, XI, 469-470; XII, 1, 4 sqq.

Nhut-le. Bataille du —, II, 63 sqq.; III, 164-205; IV, 185, 206; V, 130, 136; VI, 118, 129-131, 139-140, 251-253; X, 440, n. 1; XIV, IX, 39-40.

Nhut-nam, II, 56 sqq.; III, 233, n. 3, 234, 272, n. 3, 281; IV, 132, 143-145. 189-191; XIV, 1x, 18, 20, 24-26, 43; XVI, 1, 49; XVIII, 111, 6.

Ni Che-yi. Tso yi yao kiue, IX, 230. Ni-p'a. Dialecte —, IX, 559-560.

Niaheun, v. LAVALLÉB, I, 294-295.

Nichiren, III, 129, 503; XII, 1x, 142; XVII, 111, 64-65, 79.

Nicobar, III, 284, n. 1; IV, 227, n. 2, 280-281, 309, 354, n. 5, 355, n.; VII,

219 sqq.; XVIII, v1, 19. Langue des fles —, VII, 116; v. Schmidt (W.), VII, 219 sqq.; VIII, 1 sqq.

Nidana, III, 742; XX, 1, 27, n. 4, 52. Nie-p'an king, XI, 178.

Nieou-wou, v. CHE FAN, VIII, 175.

Nieou yang je li, IX, 241.

Nighantu, v. Sarup, XX, IV, 121.

Nigrodhamiga-jātaka, IV, 1093.

Nihon gwaishi, v. Rai, XI, 235-236.

Nihon Kenzai-shomoku, II, 333.

Nihon rekishi chiri gakkwai. Azuchi Momoyama jidai shiron. Edo jidai shiron. Kamakura bummei shiron. Nara jidai shiron. Senkoku jidai shiron, XV, IV, 53-54.

Nihon teikoku bijutsu ryakushi, XIII, VII, 72.

Nihongi, III, 349, 358, 500, 566-596, 723; IV, 580 sqq.; X, 254, 258, 698; XIX, v, 83; XX, 1, 2-6, 15, n. 1, 29; v. Florenz, II, 410-413; VI, 434, 439-441.

Nihonshoki tsūshaku, publié par *Iida* (T.), III, 358; X, 258.

Niimura (Ide). Kokugo keitö no mondai, XI, 236.

Nikāya laotien, XVII, v, 41-42.

Nīlakaņţhadhāraņī, v. La Vallée Poussin et Gauthiot, XII, 1x, 154; Lévi, XII, 1x, 154.

Ning-po, l, 263; ll, 141, n. 1 et 2; XVII, 111, 63; v. MASPERO (H.), XIV, vIII, 39-49 et pl. 12-16..

Ninh, v. Luy ông -

Ninh-thuận. Inscriptions de —, VIII, 40-42.

Nippānbat, V, 178; XVIII, 1x, 16. Niraku, v. Tachibana, XIII, v11, 69; XV, 1v, 57.

Nirukta, v. Sarup, XX, IV, 121. Nirutti, XVII, v, 77, 194.

Nirvāṇa, I, 266; III, 741-742; IV, 56, n.; V, 297, 294, 422; VI, 376, n., 386, n. 1, 444, 445; XI, 360-361, 462; v. Brandes, IV, 476; La Vallee Poussin, XIX, v, 38. — V. aussi Parinirvāṇa.

Nirvāṇasūtra, II, 256; III, 434, 437; V, 253; VII, 403; XVI, 111, 53; XVII, 111, 48-49, 56, n. 4; XVIII, 11, 36.

Nishi-Hongwanji. Seiiki kõko zufu, XV, 1V, 57-64; cf. IX, 626-627; X, 651, 654; XI, 237, 238; Tachibana, XIII, VII, 69. Un anniversaire au —, IX, 628. Vente d'objets d'art du —, XIII, VII, 110-112.

Nishimura (Tokihiko). Nihon Sōgaku shi, X, 258.

Nishiyama (Eikyū). Tōyō rekishi daijiten, v. Kubo (Tokuji), V, 476.

Nitan Khun Borom, v. Khun Borom. Nitan Praya Cươn Lun, v. Praya Cươn Lun.

Nītiçataka, v. Hertel, II, 295.

Nitimañjarī, v. Keith, I, 51.

Niya. Site de —, V, 495; v. Stein, I, 400; VI, 486-487; XVI, v, 84.

Nizam. Archéologie, XVI, v, 44-45.

No, I, 403; III, 725, 728; VII, 128-129, 133-134, 140-141, 396-398; VIII, 576-577; v. Masada et Amaya, IX, 607; Miyamoto, XII, 1X, 143; Owada, IV, 766-768; Peri, IX, 251-284, 707-738; XI, 111-151; XII, v, 1-63; XIII, 1v, 1-113; v11, 72; XX, 1, 1-110; Sansom, XII, 1X, 143.

Nobunaga, III, 502-506, 586, n. 2; IX, 606; X, 641; XV, IV, 52.

Nocentini (L.). Brano di storia cinese e coreana, III, 342. P'ieng-yang, II, 91.

— Cf. 1, 57; III, 71, 755.

Noguchi (Yone). Ten kiogen in english, IX, 175-177.

Nói « parler », XV, 1, 21-23.

Nội vi tứ, XIX, 1v, 62, n. 1.

Nôk (Phnom), v. Phnom —.

Nokor (Vat), v. Vat -.

Non (Okāà Vonsà Sarpéč). Chronique cambodgienne de —, XIV, 1x, 44; XVIII, 1x, 16-19.

Non Buor (Pràsàt), v. Pràsàt —. Non Phốk (Thắt), v. Thắt —.

Nông, v. Nùng. Nong jen, v. Che Fan, VIII, 361. Cí. Nùng. · Nông-văn-Vân, IV, 650, 655.

Nordemann (Edmond). Chrestomathie annamite, contenant 180 textes en dialecte tonkinois, IV, 1082-1087; IX, 153; XII, 1x, 26; XVII, v1, 5, n. Chrestomathie sino-annamite, XVII, v1, 3-5. — Publications, I, 283; III, 469; V, 235.

Norito, III, 573; IV, 581, 612-616. Norodom, I, 241; IV, 492-493; VIII, 141; XIV, 18, 49; XVIII, 18, 21-23.

Notice sur le Laos français, publiée par le personnel administratif du Laos sous la direction de M. le L<sup>1</sup>-C<sup>ol</sup> Tournier, I, 36-37.

Notre Revue, X, 443.

Notulen van de Algemeene en Directie vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, I, 279.

Nou-che-pi, IV, 479, 481.

Nou jen, v. CHE FAN, VIII, 358.

Mou-tseu, v. Siu K'ing-yuan, VIII, 378-379.

Nouette (Charles), VI, 257, 482, 486; VIII, 504; X, 272, 274, 278, 280, 281, 655.

Nouvelle-Guinée, VI, 448; VII, 215, 248. Procession religieuse en ---, XVIII, 1, pl. 8.

Nṛpatīndrāyudha, XIII, vi, 17-26. Nu. Pays de —, VI, 440.

Nuage blanc. Secte du —, v. Pelliot, III, 311-317; IV, 437-440.

Núi Cam. Plateaux inscrits du —, v. Finot, IV, 676-678.

Núi Ngu-bình. Vestiges čams du —, XI, 15-17, 23-24.

Numismatique, v. Annam, Chine, Inde. Nùng, V, 202; VIII, 361; XV, III, 20, n. 1; XVIII, v. 21.

Nupparot. Chronique cambodgienne du prince --, XIV, 1x, 49; XVIII, 1x, 20-21.

Nyāyānusāraçāstra, XI, 375, 379.

O châu, V, 189; VI, 91, n. 2. — cân lục, IV, 659; V, 187-188; VI, 130, n. 4, 132, n. 3, 148, n. 4, 222, n. 3; XX, IV,

96, n. 1. — nhơn vật ki, IV, 658-659. Ó Damban, XII, IX, 182-183.

Ô-duyên, X, 563, 564, 565, n. 3, 571-573; XVI, 1, 8, 15, 18.

Ò ho. Conte annamite du con --, đò ho, ou grand coucou noir, I, 195-196.

Ô-hứa, XVI, 1, 5, 20.

Obasute-yama, XV, III, 11-13.

Océanie. Races et langues de l', v. Schmidt (W.), VII, 213-263. — V. Nouvelle-Guinée, Polynésie.

Ochiai (Naobumi), III, 355; IV, 523 Ōda (Tokunō). Bukkyō dai-jiten, XVII, vi, 20-22; cf. XVIII, 11, 36.

Oddiyana, XX, IV, 14 sqq.

ODEND'HAL (Prosper). Note sur l'existence de ruines à Giam-biêu (Thừathiên), II, 105. — Comptes rendus, I, 371-372; IV, 448-456. — Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148. Mission au Laos, IV, 542. — Nécrologie, IV, 529-537; V, 10; VII, 175-178; IX, 369-370. Monument d' —, V, 238; VIII, 284, 286; IX, 184, 405-409. — Cf. I, 268, 408; II, 110, 115; III, 630, n. 2; IV, 488, 678; V, 10-11, 42, 235, 473, 488; VI, 342-343; VII, 346, 488; VIII, 582.

Odin (Ulrich). Sur les ventes d'objets d'art à Kyōto, X, 271-272.

Odoric de Pordenone, v. Pordenone (Odoric de).

Oertel (F.-O.). Fouilles à Sarnath, V, 247, 472.

Ogawa (Takuji), X, 651; XI, 171 sqq. Oger (Henri). Matériaux pour une bibliographie générale de la presqu'île indochinoise, X, 414, n. 1.

Ōgi shō, XIII, 1v, 85; XX, 1, 1.

Ögishi, v. Wang Hi-tche.

Ogiwara (Unrai). Bon-Kan taiyaku Bukkyō jiten, XV, IV, 51-52; cf. XVI, v, 75.

Ogyū (Kwan, ou Söshichirō), IX, 125, n. 3, 134, n. 2.

Ogyū (Sorai Mokei, ou Sōshō), IX, 135, n. 1.

Ohara go ko, v. Peri, XIII, iv, 45-83.

Ohrt (E.). Totengebräuche in Japan, XI, 236.

Ohsson (C. d'), III, 651, n. 1; IV, 296, n. 5; VIII, 571-573.

Oimatsu, v. Peri, XI, 111-151.

Okakura (Kakuzō). Les Idéaux de l'Orient. Le Réveil du Japon. Traduction de Serruys (Jenny), XVII, vi, 22-29. — Cf. II, 423.

Ökubo, XVII, vi, 29; v. Courant, IV, 1131-1133.

Ōkuma (Shigenobu). Kaikoku gojūnen shi, VIII, 573-574; X, 640. — Cf. III, 533, 735-736, 765; IV, 502, 516; VI, 482; VII, 102, 196, 197; VIII, 272; IX, 629

Olcott (Cel). Nécrologie, VII, 190-191. Oldenberg (Hermann). Aus Indien und Iran. Gesammelte Aufsätze, I, 266. Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté. Traduit en français par Foucher (A.), III, 95, 746; en japonais par Minami, XI, 237. Der Typus der prosaischpoetischen Erzählung und die Jatakas, XII, 1x, 32-38. La religion du Véda. Traduit par Henry (V.), I, 396; III, 95; V, 470. Studien zum Mahävastu, XII, 1x, 32-38. Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon. I, Zum Divyāvadāna, Avadanaçataka und den neugefundenen kanonischen Sanskritfragmenten. II, Zur Literaturgeschichte der Jātakas. III, Zur Geschichte des Kanon, XII, 1x, 32-38; cf. XIII, vii, 16. Vedaforschung, V, 470. Vedische Untersuchungen, I, 56, 157. Zur englischen Übersetzung des Kamasutra, II, 206; cf IV, 465. Zur Frage nach der Aera des Kaņiska, XII, 1x, 38-42; cf. XIII, vii, 20-21. — Cf. I, 403, 404; III, 730, 740; IV, 379, n. 3; V, 470, 471; XII, 1x, 46; XIV, 1, 14.

Oldenburg (Serge d'). Trois bas-reliefs du Gandhāra représentant le Buddha et le Nāga Apalāla, I, 280-281. —Cf I, 168; II, 87; 220, 431; IV, 476; V, 459; VI, 340; VIII, 610; IX, 9 sqq., passim; XII, 1X, 148. Oldham (C. F.). The Nagas. A contribution to the history of serpent-worship, I, 399.

Olivier de Puymanel (V. J. C. A.), X, 426, n. 4, 430; XII, VII, 29, 33, 35.

Ollone (H. d). La Chine novatrice et guerrière, VI, 422-424; VIII, 613-626; IX, 832-836; X, 457-458. L'Islam au Yunnan, VIII, 259-263, 616, 619.—Mission en Chine, VII, 440-442; VIII, 581, 616-620.—Cf. VII, 154; X, 442.

Oltramare (Paul). La religion des Sikhs, XI, 233. — Cf. II, 426; VIII, 610. O'Malley (L. S. S.). Gayā Çrāddha and

Gayāwāls, III, 339.

Ōmononushi, Miwa no --, XX, 1, 2-3.

Omont (Henri). Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles, III, 356.

Ömori (Kingoró). Kamakura, VIII, 280. — Cf. XI, 219.

Omura (Sumitada), III, 502-503.

Ông già, X, 178, n. 3.

Ông Thần. — Đá, XIX, 11, 30-31. — Mốc, XIX, 11, 40-47.

Ong to-vē. Dicton du Nguồn-sơn sur le — ou guêpe, I, 199-200.

Ono (Tota). Dictionnaire françaisjaponais, v. Raguet, VII, 142-144.

Ono no Komachi, XIII, IV, 1-43.

Onoe (Kikugorō). Nécrologie, III, 372-373, 767.

Oppert (G.). Sur les Sâlagrâmas, pierres sacrées de l'Inde, I, 148-149, 152, 398.

Or (L') dans le folklore annamite, v. Przyluski, XIV, v, 1-17.

Oraisons (Deux) funèbres en annamite, v. Pham-Quynh, XIV, v, 41-55.

ORBAND (Richard). Les Tombeaux des Nguyen. Avertissement, XIV, vII, 1. Première partie. Princes ancêtres de la dynastie et empereurs proprement dits, XIV, vII, 2-15. Deuxième partie. Tombeaux des princes fils des anciens chuá, classés d'après les hê, XIV, vII, 16-38. Troisième partie. Fils des empereurs

Nguyễn, XIV, vii, 39-68. Index, XIV, vii, 69-74. Cf. XIV, ix, 87, 94; XVI, v, 24; XX. iv, 106. — Nommé correspondant de l'Ecole, XVI, v, 120; XX, iv, 230.

Orient. Bibliographie, v. Orientalische Bibliographie; Pinelo, X, 415; Zenker, X, 418. Classiques de l' —, XX, IV, 177. Congrès des Orientalistes, v. Congrès. East and West, II, 112. Fédération des Sociétés orientales, XIX, v, 135-137; XX, IV, 222-228. Harvard Oriental Series, IV, 469; V, 470. Idéaux de l' -, v. Okakura, XVII, vi, 22-29. Institut oriental de Vladivostok, VI, 415, n 1; XI, 235-236, 463-466. Journal of the American Oriental Society, I, 276. Mémoires de la section orientale de la Société russe d'archéologie, I, 280-281. Missions archéologiques françaises en -, v. Omont, III, 356. The -, 1, 276, 288, 403. Plantes de l' - classique, v. Joret, V, 421-422. Projet d'un Institut oriental à Calcutta, XI, 476. School of Oriental Studies, London Institution, XVI, v, 103; XVII, vi, 33; cf 1, 64-65. Société orientale japonaise, II, 421-423; IX, 179, 612; XI, 237. — V. aussi: Asie.

Orientalische Bibliographie, II, 74; IV, 488-489; X, 419-420.

Orkhon. Histoire, IV, 481. Inscriptions, v. Thomsen, I, 52.

Ortholan (Dr), I, 283; II, 435.

Ōsaka. Exposition d' —, III, 145, 377, 532-533; VII, 459.

Ot. Le trái — ou piment dans les croyances populaires du Nguôn-son, I, 201.

Ōtani (Koson), II, 423; III, 375; XIII, vii, 69, 110.

Ōtani (Kōzui), 11, 423; IX, 628; X, 651.

Otarunai. Inscription de la grotte d', III, 122, n. 1.

Ōtomo Yoshishige, III, 501-503.

Ōtsuki (Fumihiko). Date sōdō jitsuroku, X, 260. Ouïgour, II, 193; III, 118, 246, 319, 467-468; IV, 481; VII, 40, n. 1; X, 725, n. Linguistique, XX, 11, 42, 47. Manuscrits — retrouvés au Kan-sou, VIII, 505, 507, 579; XIII, v11, 69.

Oukhtomskii (Esper). Iz oblasti lamaizma. K pokhodou anglitchan na Tibet, V, 217-218. — Cf. I, 144-145; IV, 477; VI, 447.

Oung (May), v. May -.

Ouralo-altaïques. Langues —, XII, 1x, 151.

Outchmah-ravân, v. Utch-meravân.

Ōwada (Tateki). No no shiori, IV, 766-768; cf. VII, 129, 397; IX, 262, 271, 715, 730; XI, 123.

Owari no muraji, IV, 591-595, 598, 601.

Oxford. Chronique, 1, 6566.

Oxyrhynchus. Papyrus d'—, IV, 487; v. Hullzsch, IV, 759.

Ozaki Masayoshi, III, 355, 365.

Ozaki Tokutarō (alias Kōyō Sanjin). Nécrologie, III, 766-767.

Pa-cha (= bhaṣā), II, 147, n. 5; XVIII, 1x, 5-6.

Pa-fan, IV, 244.

Pa kou wen tchang, II, 405, n. 1.

Pa-pai, v. CHE FAN, VIII, 154-155.

Pa-sseu-wei (= basaiḥ), II, 148-151; VI, 413; VII, 313-315.

Pà-ten. Dialecte des — de Bao-lac, V, 306-319.

Pa-ting (= mraten), Il, 148, n. 2; XVIII, 1x, 6.

Pa-tsiu, v. Siu K'ing-yuan, VIII, 376.

Pa-yi, IV, 154, 155, n. 5, 262.

Padārthacandrikāprabhāsanāma Aşţāngahrdayavrttih, III, 614-615.

Padati, IV, 941, 942; v. Huber, V, 175-176.

Paderiyā. Inscription de --, v. Pischel. IV, 460-461; V, 236.

Padma than yig, chapitres I et XII-XXII, traduit par Toussaint (G.-C.), XX, 1V, 13-56.

Padmasambhava, III, 395, n. 3; VIII. 583; XX, IV, I3 sqq.

Padmāvatī (= Pawāyā), XVI, v, 42; XVIII, x, 30.

Pagan. Archéologie, 1, 153; III, 676-677; IX, 584; XIII, VII, 15; XVI, v, 30, 40-41; XVII, v, 26, n. 2; XVIII, x, 29, n. 2; XIX, v, 35-36; v. Duroiselle, XVII, VI, 12; HUBER, XI, 1-5; cf. XIV, 1, 5; XV, 111, 4-6 et pl. 3; XVII, VI, 7; May Oung, XII, 1x, 124; Taw Sein Ko, XII, 1x, 123-124. Epigraphie, IV, 155; XIII, VII, 15; XV, 11, 132; sqq.; v. Blagden, XIII, VII, 11-14. Histoire et géographie, IV, 177, 408; V, 147, n. 1, 152, n. 3, 235; XVIII, VI, 14; v. Duroiselle, VII, 406; HUBER, IX, 633-680; cf. XIV, 1, 5; Paganrājavan.

Paganrājavan (ou Paganyāzāwin), IV, 495; V, 148, 150, n., 152, n. 3, 154, n. 2, 156, n. 3, 178, 182; IX, 584, 635, 651, n. 1, 658, n., 660, n. 1, 662, n. 1, 680; XIV, 1, 4; 1x, 53.

Page (J. A.). Annual Progress Report (abridged) of the Superintendent, Muhammadan and British Monuments, Archæological Survey of India, Northern Circle, XVIII, x, 31.

Pagès (Léon), III, 492, 493, 494; VIII, 280.

Pahang, IV, 344-345, n.

Pai louen chou, XI, 345, 364, 366, n. Pai-ya, XV, 1V, 57-58.

Paiçācī, I, 373; VII, 119; v. Grierson, XII, 1x, 47.

Pajău, VI, 282 sqq.; VII, 319. Pak Hin Bun, XVIII, 111, 31-36.

Pakhoi, v. Metzelthin, XII, 1x, 114. Pal (Bepin Candra). Conférence sur le mouvement svarāj, VII, 185-187. Cf VII, 432.

Păla, 1, 53.

Pālarāja, v. Bān Muran.

Palaung, VII, 219, 224, n. 2, 233, 242, 398; VIII, 10, n. 5; X, 252.

Palei Čanar, V, 3, 370. Cf. Tinh-mi.

Palei Čvah. Trésor des rois čams à —, III, 527; V, 6-7, 8.

Palei Praik. Trésor des rois čams à — III, 527; V, 5, n. 1, 8.

Palembang. Histoire et géographie, I, 277; II, 94-96, 125; III, 267, n., 649; IV, 292, n. 2, 295, n. 1, 320-348, 475; XVIII, vi, 3 sqq.; XIX, v, 128 sqq. Piagems javanais de —, v. Brandes, I, 55, 56.

Paléographie, v. Chine, Inde, Japon, Thaï, Tibet.

Pàlhàl. Stèle de —, XIII, 1, 43; XV, 11, 122, 164; v. Cœdès, XIII, vi, 27-36 et pl. 11-12.

Pāli. Canon —, XIII, vii, 16, 78-81; v. Andersen et Smith (H.), XIII, vii, 17; Davids (C. A. F. Rhys), XIII, VII, 17; Franke (R. O.), XII, ix, 45; XIII, v11, 19; Geiger et Bode, XIII, v11, 17-18; Nariman, XII, IX, 44-45; Oldenberg, XII, 1x, 32-38; Senart, I, 397-398; Waddell, XIV, 1x, 66-67. Dictionnaire — , IV, 489. Documents — s sur la dynastie de Sukhodaya, v. Coedès, XVII, II, 29-47. Grammaire - e, IV, 446-447; v. Henry, IV, 487. Journal of the — Text Society, XII, 1x, 46. Le - en Birmanie, v. Duroiselle, V, 147, n. 1; XII, viii, 22-29; au Cambodge, IX, 820, 823-827; X, 268; XIV, 1x, 95-96; XV, Iv, 72-76. Une recension - e des Annales d'Ayuthya, v. Cos-Dès, XIV, III, 1-31. Textes — s au Cambodge, XII, ix, 176-178; au Laos, XVII, v, 53-63; composés en pays that, v. Coe-Dès, XV, 111, 39-46.

Palimbão, IV, 330.

Pallava. Art —, XI, 5, n. 3; XVI, v, 42, 49, 52, 59. Inscriptions des —, XII, 1x, 49; XVI, v, 42. Légende de la Nāgī chez les —, XI, 391-392; XV, 11, 123, 125, 163.

Pallegoix (J.-B.), IV, 128, n. 1, 234; V, 420; VIII, 231; XVII, 11, 6; XVIII, 1x, 6.

Pallu (M<sup>1</sup> François). Lettres, annotées par Launay (A.), X, 432-433, 645; cf. X, 186, n. 2, 202, n.

Palong, v. Palaung.

Pām. Vestiges de —, XIII, 1, 8-10. Pamir. Civilisation gréco-bactifenne au-delà du —, v. Blanc, I, 36. Dialectes du —, XII, 1x, 150.

Pần (Práḥ Sởkon). Chronique cambodgienne de —, XIV, 1x, 44, 48-49; XVIII, 1x, 19-21, 22.

P'an, II, 163, n. 1; III, 260, n. 3 Pän (Cei), v. Paramabodhisatva.

P'an-jo ti fentchong lio tsi yi, XI, 184.
Pan-jo tung louen, XI, 382, n. 1.

Pan-k'i ( = pandit), II, 148, n. 4.

P'an-k'i, VI, 371, n. 2.

Pan Kou. Ts'ien Han chou, II, 335; III, 238, 250; VI, 366, n. 3, 369-370; VIIII, 584; X, 114, n. 7, 633, 634; XII, 1x, 67-69; XIV, 1x, 10, n., 25; XV, 1v, 14, XVI, 1, 49; XX, 1v, 150, 151, n. 3, 226.

Pan-lou-ts'ouen, II, 138-139; XVIII, 1X, 4-5.

P'an-p'an, III, 291; lV, 228-230, 400. Pan Tch'ao, V, 493, 499; VI, 449.

Pan-tche-fou, IV, 292-293

P'an Tsou-yin, V, 215, n. 1; IX, 460, n. 1, 463.

P'an Yong-kouei, XV, 111, 36.

P'an-yue, v. Han-yue.

Panataran (Čandi), v. Čandi —.

Pañcaçatī-prabodhasambandha, v. Çu-bhaçīla-gaṇi, IV, 1092.

Pañcakhyanoddhara, v. Meghavijaya, 1V, 755-756.

Pancala, XVII, 111, 3-4.

Pañcatantra, II, 426; IV, 489; v. Hertel, II, 294-295; IV, 755-756; HUBER, IV, 707-709; cf. XIV, 1, 3.—laotien, XVII, v, 84-113.

Pañcatthiyasamgaha-sutta, ou Pavayaṇa-sāra, II, 203-204.

Panch Pahari. Fouille de --- , XVI, v,

Pancika, III, 149; XVII, 111, 42, 43. Pandaran (Bal), v. Bal — .

Pāņdavas, II, 205; IV, 145.

Panduranga. Nom du pays, témoi-

gnages chinois, inscriptions, faits historiques, faits religieux, inscriptions inédites de Panrang, v. Finot, III, 630-648; IV, 906, 915; cf. II, 129; III, 300; IV, 214, n. 7, 216, 222, 244; V, 371, 381-383, 385; VII, 341-342; IX, 205-208; XIV, IX, 38-39; XV, II, 50, 138. Dynastie de—, XV, II, 125, 181. Textes chinois sur—, v. Pelliot, III, 649-654; cf. XIV, IX, 38-39.

P'ang kiu-che yu lou, XIV, IV, 2-4.

P'ang Wen, XIV, IV, 2-3, 11.

Pāṇini, I, 325, 367, n. 1; II, 126; VII, 145-146; XI, 377, n. 4.

Panjab. Archéologie, VIII, 294; XVIII. x, 27; v. Vogel, III, 144, 683-684; V. 472. Dialecte säsī du —, v. Bailey, II, 207-208. Situation politique du —, VII, 189.

Pannai, XVIII; vi, 5, 9.

Paņņāsajātakam, XVII, v, 44-49.

Paññasāmi. Sasanavamsa, II, 200; IV, 158; XV, 111, 39.

PANNETIER (Dr). Sentences et proverbes cambodgiens, XV, 111, 47-71.

Panrān. Royaume de — ou Rājapura, III, 631 sqq.; XV, 11, 182. — Cf. Phanrang.

Panihaka, VI, 34-36.

Panthay, II, 149, n. 2; VI, 413.

Pantoja (le P. de), III, 109, 110, 111, 112, 113.

Pantsur, Fantsur, IV, 341, n. 2.

Pao-cheou sseu, ou Po-t'a sseu, XIV, vIII, 53-54.

Pao-chou t'a, XIV, vIII, 13-14.

Pao k'o ts'ong pien, v. Tch'en Sseu, IX, 233.

Pao-kong ts'eu, v. Cordier (G.), XI, 463.

Pao-leng-kio, II, 170; XVIII, 1x, 9. Pao-siang sseu, ou Ta-fo sseu, XIV, viii, 68.

Pao T'ing-po, III, 133.

Pao Tsing, VI, 382, n. 1.

Pao-yi (= Ratnamati), XI, 352 sqq. Pao yue lou, v. Siu Mien-tche, IX, 223. Pao yun, III, 431, 671; XVII, 111, 29; XVIII, 11, 19.

Papinot (E.). Dictionnaire de l'histoire et de la géographie du Japon, VI, 432-434. — Cf. XI, 219, 238.

Paramabodhisatva, cei Pān, III, 638; IV, 904, 909, 940, 943, 947, 949, 964; XV, 11, 7, 138.

Paramanujit (Somdet Phra). The History of Siam from A. D. 1350-1809, according to the version of —, XIII, vII, 7-8. — Cf. XIV, III, 1; XV, III, 42; XVI, III, 5.

Paramarājā, XV, 111, 43.

Paramārtha, III, 672; IV, 1137; XI, 340, 351, n. 1, 356-361, 364, 369, 370, 372, 373, 377, n. 4, 386, 387; v. Taka-kusu, IV, 3-4, 60-65, 978-1061.

Parambanan, v. Čandi Prambanan.

Parameçvaravarman (Jaya) 1, II, 47; III, 638, 643-648; IV, 86, 92, 96, 203, n. 4; VIII, 287; XV, 11, 39, 49, 182.

Parameçvaravarman (Jaya) II, III, 634, 635, 639, 642, 646-648; IV, 906-907, 909, 953, 954, 968-969, 976; IX, 205-209; XII, vIII, 16-17; XV, II, 9-10, 51, 100, 183.

Paramiçura, IV, 330.

Pārāvata, V, 302-303.

Pardo (F. F. de), X, 171, n. 1.

Parik-pinān, v. Durand, V, 368-373; cf. XI, 21.

Parinirvāṇa, III, 742; v. VOGEL, V, 417-418; VIII, 496-497. Cf. Nirvāṇa. Paris. Congrès des Orientalistes à —, I, 34-36. Congrès d'histoire des religions à —, I, 151-152.

Paris (Camille), I, 45, n., 85, n.; II, 186, n. 4; IV, 805, n. 1, 886, 898; V, 484; VII, 152; XI, 268, 269, 298, n. 2, 299; XV, 11, 121; XVIII, x, 58

Paris (Gaston). Nécrologie, III, 361. Parittam laotien, v. Finot, XVII, v, 53-60.

Parker (Edward Harper). China. Her history, diplomacy and commerce from the earliest times to the present day, I, 264-265. China, the Avars, and the Franks, III, 99-100; cf. IV, 479. China and Religion, VI, 404-416. Chinese Buddhism, III, 98-99; cf. X, 95, n. 1. Chinese knowledge of early Persia, III, 101. The Ephthalite Turks, III, 100-101. Inscriptions de l'Orkhon, déchiffrées par Wilh. Thomsen, I, 52. — Cf. I, 312; III, 288, n. 1, 481, 490, n. 3; IV, 139, n. 3, 152, 160, n., 163, 165, 177, n. 1, 368, n. 2, 436, 769; VI, 379, 392, n. 3, 396, n. 1 et 2, 436; IX, 594, 595, 596, 599, 611; XIX, v, 78.

Parlett (Harold G.). An English-Japanese Dictionary of the spoken Language, v. Satow, V, 229-230. The Sumiyoshi monogatari, 111, 130-131, 523.

PARMENTIER (Henri). Anciens Tambours de bronze, XVIII, 1, 1. Généralités, XVIII, 1, 1-4. Tambours du type 1, XVIII, 1, 4-18. Tambours du type 11, XVIII, 1, 18-21. Tambours du type III, X VIII, 1, 21-22. Tambours du type IV, XVIII, 1, 23-28 et pl. 1-9. Table des planches, XVIII, 1, 29-30. Cf. XX, IV, 199. - Anciens Tombeaux au Tonkin, XVII, 1, 1. Découvertes antérieures à 1913, XVII, 1, 1-3 et pl. 1. Tombeau principal de Quang-yên, XVII, 1, 3-12. Autres tombeaux de Quang-yên et environs, XVII, 1, 12-14 et pl. 2-6. Tombeau de Uông-bi, XVII, 1, 15. Tombeaux de Sept-Pagodes, XVII, 1, 15-25 et pl. 7-8. Tombeaux d'Annam, XVII, 1, 25-28 et pl. 9. Observations, XVII, 1, 28-29. Répertoire des pièces trouvées dans les tombeaux, XVII, 1, 31-32. Le Tombeau de Nghi-vê, XVIII, x, 1-7. — L'Architecture interprétée dans les basreliefs anciens de Java, VII, 1-60 et pl. 1-5; cf. XIX, v, 53, n. 1. — L'Architecture interprétée dans les bas-reliefs du Cambodge, XIV, vi, 1-28 et pl. 1-5. — L'Art d'Indravarman, XIX, 1, 1-3. Groupe de Roluoh, XIX, 1, 4-6. Práh Kô, XIX, 1, 7-17 et pl. 1-2, 4, 12-14. Bàkon, XIX, 1, 17-33 et pl. 3, 16, 23. Groupe de Lolei, XIX, 1, 33-42 et pl. 4, 17. Monu-

ments isolés. Pràsat Kôk Pô, XIX, 1, 42-45 et pl. 5-6. Pràsat Trapan Phon, XIX, 1, 45-48 et pl. 7-9, 19, 23. Pràsàt Phnom Bok, XIX, 1, 48-51 et pl. 20. Pràsat Cauk, XIX, 1, 51. Prasat Phnom Krom, XIX, 1, 52-57 et pl. 8, 21. Pràsàt Kråvan, XIX, 1, 57-59 Prè Rup, XIX, 1, 50-60. Mébon oriental, XIX, 1, 61-62. Baksěi Čžm Krčň, XIX, 1, 62-64. Pràsat Lak Nan, XIX, 1, 64-65. Prasat Bàt Cum, XIX, 1, 65. Bantay Srei, XIX, 1, 66-79 et pl. 9-12, 22-24. Construction, XIX. 1. 80-82. Place de l'art d'Indravarman dans l'art khmèr, XIX, 1, 83-91 -- Les bas-relies de Banteai-Chmar, X, 205-222. — Borne inscrite de Mỹhung, XX, iv, 1-2 et pl. 1. - Caractères généraux de l'architecture chame, I, 245-258. - Charles Carpeaux, IV, 538. — Cartes de l'empire khmèr d'après la situation des inscriptions datées, XVI, 111, 69-73 et cartes 1-6; cf. XVIII, ix, 3. - Catalogue du Musée čam de Tourane. Introduction, XIX, 111, 1-10. Inscriptions, XIX, 111, 11-12. Images cultuelles, XIX, 111, 13-38. Représentations divines servant au décor d'édifices, XIX, 111, 38-56. Accessoires cultuels, XIX, 111, 56-63. Parties de construction, XIX, 111, 63-79. Décoration ornementale, XIX, 111, 79-84. Décoration animale, XIX, 111, 84-96. Décoration humaine, XIX, 111, 96-105. Table des lieux d'origine et de passages et index, XIX, 111, 107-112. — Catalogue du Musée de Phnom Péñ, XII, III, 1-2. Inscriptions, XII, 111, 3-6. Sculptures anciennes sur pierre, XII, 111, 6-45. Pièces modernes, XII, 111, 45-51. Objets précieux anciens et objets mobiliers trouvés au cours des fouilles, XII, 111, 51-56. Index, XII, III, 57. Table des illustrations, XII, 111, 58. Table des matières, XII, 111, 59-60. — Jean Commaille, XVI, v, 105-107. — Complément à l'Inventaire descriptit des monuments du Cambodge, XIII, 1, 1-2. Province de Tran, XIII, 1, 3-

4. Province de Prei Krabàs, XIII, 1, 4-5. Province de Bàti, XIII, 1, 6-8. Province de Lork Dèk, XIII, 1, 8. Province de Pam, XIII, 1, 8-10. Province de Kompot, XIII, 1, 10. Province de Romduol, XIII, 1, 10-11. Province de Samròn Ton, XIII, 1, 11-12. Phnom Péñ, XIII, 1, 12. Province de Kompon Siem, XIII, 1, 13. Province de Čon Prei, XIII. 1, 14-15. Province de Thbón Khmum, XIII, 1, 15-16. Province de Sturn Trèn, XIII, 1, 16, 46-49. Province de Kračeh, XIII, 1, 16-17. Province de Rola Piier, XIII, 1, 17. Province de Kömpon Len, XIII, 1, 17-18. Province de Babór, XIII, 1, 18-19. Province de Bàrày, XIII, 1, 19-20. Province de Tan Krasan, XIII. 1, 20-21. Province de Kompon Svay, XIII, 1, 21-34. Province de Čikrèn, XIII, 1, 34-38. Centre administratif de Pôrsàt, XIII, 1, 38-43. Province de Mlu Prei, XIII, 1, 43. Province de Thala Bârivăt, XIII, 1, 43-46. Laos français, XIII, 1, 49-59. Laos siamois, XIII, 1, 59. Appendice, XIII, 1, 60-61. Index, XIII, 1, 62-64. Cf. XIII, vi, 27; XV, 11, 109, n. 1. — Découverte de bijoux anciens à Mi-son, III, 665. – Les Monuments du cirque de Mi-son, IV, 805-896; cf. III, 526; IV, 897. -- Note sur les fouilles du sanctuaire de Bong-dwong, III, 80-85. — Notes sur l'exécution des fouilles, II, 99-104. — Nouvelles découvertes archéologiques en Annam, II, 280-282; VI, 344-345. - [Rapport sur la conservation des monuments du Lacs], XII, IX, 188-197. 222. — Rapport sur la situation et les travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient, X, 740-744; XVIII, 1x, 78-80; XIX, v, 139-143; XX, IV, 237-242. — [Rapport sur une mission archéologique à Java], IV, 786-789. - Relevé archéologique de la province de Tâyninh (Cochinchine), IX, 739-740. Tour de Chot-mat ou de Ba-bau, IX, 740-745 et 1 pl. Tour de Teai-ho, IX, 745-746. Montagne de Tây-ninh, IX, 746. Restes d'un édifice au lieu dit Prey Prosat ou Basat, IX, 747. Inspection de Tây-ninh, IX, 748. Sépultures de rois čams aux environs de Tây-ninh, IX, 748. Vestiges et sculptures au village de Thanh-điển, IX. 748-749. Restes d'un édifice à Bungbinh, IX, 749-750. Vestiges de deux monuments au village de Tiên-thuân. IX, 750-752. Vestiges d'un monument au village de Phước-thạnh, IX, 752. Vestiges de deux édifices au village de Lôc-hung, IX, 752. Vestiges d'un monument au village de An-hoà, IX, 753. Vestiges d'un monument au hameau de Phước-hưng, IX, 753. Vestiges de deux monuments au hameau de Rirng-dâu, IX, 753-754. Vestiges d'un monument au hameau de Phước-mỹ, IX, 754-756. — Le Sanctuaire de Po Nagar à Nhatrang, II, 17-54. Nouvelles notes sur le sanctuaire de Po Nagar à Nhatrang, VI, 291-300. Découverte d'un nouveau dépôt dans le temple de Pō Nagar de Nhatrang, IX, 347-351; cf. IX, 184. — Sculptures čames conservées à Huê, XIX, 7. Sculptures de Giam-biêu, XIX, v, 7-10. Sculptures de Thành-trung et Thê-lai, XIX, v, 10-11. Sculptures de Xuân-hoà, XIX, v, 11-12. - Le Temple de Vat Phu, XIV, 11, 1-31 et pl. 1-13; cf. XV, 11, 107, n. 1. — Le Trésor des rois čams, par — et Durand (E.-M.). Introduction, V, 1-3. Description sommaire des dissérents dépôts, V, 3-11. Inventaire, V, 11; amulettes et objets de culte, V, 11-14; manuscrits, V, 14; vases, V, 14-28; ustensiles divers, V, 29-31; armes, V, 32-37; bijoux, V, 37-39; vetements, coiffures, etc., V, 39-46; objets d'origine nettement étrangère, V, 46. Cf. II, 280-281; III, 527; VIII, 287. — Vat Nokor, XVI, 1v, 1. Description générale, XVI, IV, 1-10. Décoration, XVI, IV, 11-29. Construction, XVI, IV, 29-31. Destination des bâtiments; XVI, IV, 31-33. Histoire, XVI, IV, 33-36 et pl. 1-5. - Vestiges chams découverts par M. Eberhardt, XI, 23-24. -Vestiges de Vihar Thom, XX, IV, 2-6 et

pl. 2-3. — Comptes rendus, II, 195-196; III, 97-98; VII, 403-406; IX, 811-812; XIV, 1x, 54-57, 60-64; XV, 1v, 1-4, 15-20; XVI, v, 45-60; XVIII, x, 21, 24-33; XIX, v. 35-37, 38-64. — Discours prononcé à l'inauguration du monument d'Odend'hal, IX, 406. Sur les objets et inscriptions retrouvés dans le voisinage du temple de Pō Klaun Garai, I, 409-411; VIII, 286-287. Conférences sur l'art cam, IV, 1142; IX, 817. Guide du Musée de l'Ecole française d'Extrême-Orient, XV, iv, 71. Inventaire descriptif des monuments čams de l'Annam, VIII, 580; IX, 608-609, 838; X, 441; cf. XI, 298, n. 2, ·472; XIV, IX, 32, 33; XIX, v, 48, n. 3; XX, IV, 9 (recension). - Nommé membre de l'Ecole, I, 45, 79; II, 121; chef du Service archéologique, IV, 778, 804; directeur p. i. de l'Ecole, IX, 613, 631; X, 262, 284; XVIII, x, 96. Médaille à l'Exposition de Hanoi, III, 138; au Salon, II, 306. Prix d'archéologie coloniale, XX, IV, 181. Missions en Annam, au Cambodge et au Laos, II, 118, 223, 227, 417, 438; III, 138, 367, 526; VIII, 287, 588, IX, 817; X, 733; XI, 239, 245-250, 467, 479; à Java et en France, IV, 490, 542, 778, 786-789. — Cf. I, 58, 282, 322; II, 434. 436, 438, 440; III, 542; IV, 412, 490, 679, 914; V, 169, 486-487; VI, 489, 490; VII, 150, 212, 422, 463; VII, 230, 284, 287, 588, 628-629; VIII, 284, 628-629; IX, 205, 352, 397-398, 402, 409-413, 817, 837-841; X, 644, 739, 740; XI, 268, 477; XII, 1x, 163, 171, 218, 219; XIII, VII, 85, 115; XIV, IX, 85, 102; XV, 11, 39, 122, 170; IV, 65, 90; XVI, v, 89, 122; XVII, vi, 35, 45-49, 62; XVIII, viii, 10, n.; ix, 14, n., 16; x, 45, 56, 79; XIX, v, 87, 90, 139, 140, 143; XX, IV, 181, 184, 185, 237-238. Parsisme, v. Goldziher, I, 271.

Parsisme, v. Goldziher, 1, 271.
Părvatī, XVI, v, 53, 54, 56, 57; XIX, v, 48.

Pārvatīpariņaya, VI, 447. Pasenadi, VI, 5-7. Pasquier (Pierre). Les idées d'association, d'assistance et de mutualité dans la société annamite, XII, 1x, 24. — Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 78. — Cf. IV, 1135.

Pāṭaliputra, II, 87, 247; IV, 57, 394, 546, 547, n.; V, 265; VI, 12, 340; XVI, v, 34-38, 42.

Patañjali. Mahābhāṣya, III, 50, n, 51, 135; VI, 447; VII, 146; X, 626.

Patau (titre des rois čams), VII, 345-346.

Pathak (K. B.), XI, 376, 389.

Pathamasambodhi, XII, 1x, 177-178; XV, 111, 41.

Pathan, v. Afghan.

Patna. Fouilles à —, XIII, vii, 15; XVI, v, 43; v. Mukherji, III, 97-98.

Pātra du Buddha, v. Buddha. — caitya, I, 328-329; III, 395, n. 5.

Patri ou Pratri (Prasat), v. Prasat —. Patris (Charles). La ligne française du Yunnan et ses environs immédiats, XIII, vII, 55.

Pavayana-sara, v. Pancatthiyasamgahasutta.

Pavie (Auguste). Mission —. Indo-Chine, 1879-1895. Géographie et voyages. I, Exposé des travaux de la Mission, I, 372. VI, Passage du Mé-khong au Tonkin, XII, 1x, 7-10. V. Cupet, I, 36. — Cf. I, 149; III, 361; V, 327, 484; VII, 229; VIII, 228; XV, 11, 128-129, 170-172; XVI, 111, 2, 8, 19, 70; XVII, 11, 1; v, 145-150; XVIII, 111, 31, n. 1; XX, 1v, 69.

Pavillons-Noirs, Pavillons-Jaunes, III, 692, 696-697; IV, 142.

Pavolini (P.-E.). Il Compendio dei cinque elementi, II, 203-204. — Cf. I, 57; II, 221; III, 741.

Pavon (Čandi), v. Čandi – .

Paya-thôn-zu, XVIII, x, 29-30.

Pé-tchi-li. Français et alliés au —, v. Frey, III, 722.

Pégou. Art et archéologie, XI, 1-5; XVI, v, 40. Ethnographie, II, 148, n. 6; XIII, vII, 13; XIV, 1, 5. Epigraphie, IV, 495-496; X, 648, 650-651; XV, II, 132; v. Blagden, XIII, vII, 11-14. Géographie, IV, 292, 408-409; IX, 670, n. 4; XVIII, vI, 6, 14-15. Histoire, IV, 157, 158, n. 2, V, 421; XIV, III, 5-7, 17-18; XVIII, vI, 14-15; v. Schmidt (W.), X, 625-627. Paléographie, XVII, v, 25. — Cf. Mön. Pehlvi, XII, 1x, 149; XX, II, 38 sqq.

Pei,che, III, 380-429; IV, 482; VI,

441; IX, 595; XV, 1V, 59.

Pei hai ki yeou, XIX, v, 14.

Pei Hieou, XIV, 1x, 4-6, 11.

Pei hou lou, v. Touan Kong-lou, IX, 159, 223-224.

P'ei Kiu, III, 438, 439.

Pei leou, ou Pei t'ing, XX, 111, 24-30 et pl. 3.

Pei-lin. Inscriptions conservées à — (musée épigraphique de Si-ngan fou), III, 214, 549; IV, 66; VII, 439.

Pei-mi-hou (= Jingō), III, 580-581.
Pei mong so yen, XIV, 1V, 5, n. 4.
P'ei Sieou, III, 241-243.

P'ei Song-tche, VI, 361-379, 409; XI, 212,

Pei tao k'an woutche, v. Wang Kouan, IX, 237-238.

Pei t'ing, VIII, 512, 525.

P'ei Ts'en, III, 117; IX, 164.

P'ei Tseu-ye, VI, 379, n. 2, 380.

Pei Ts'i chou, VII, 403.

P'ei wen yun fou, III, 340; IV, 618, n. 2; VI, 436; IX, 159, 381, 573, n. 1, 594, 595.

P'ei Yuan, XVIII, 111, 26, n. 2.

Pei yuan lou, IV, 1137; IX, 240.

Pek Oualouh, III, 134.

Pékin. A —, la veille de la révolution, v. Rottach, XII, 1x, 119. Bibliothèque de —, IX, 828-829; X, 659-660; XI, 190-192; v. Miao Ts'iuan-souen, XII, 1x, 63-88. Le Dalaï Lama à —, IX, 416-418. Ecole de médecine de —, III, 761. Langue mandarine de —, III, 486-491; VI, 413; v. King yin tseu houei, XII, 1x, 125; Schlegel, I, 54; Vissière, IX, 808-809;

XV, 1V, 39. Langue populaire de —, III, 120-121; V. Woitsch, IX, 593. Musée de —, IX, 469, 827-828; XII, 1x, 203. Route de — aux tombeaux des Ming, XX, III, 104-106. Université de —, III, 761. Pélacol (Cal de). Expédition de Chine de 1900, jusqu'à l'arrivée du Gal Voyron, III, 722.

PELLIOT (Paul). Avalambana ou vilambin. Les ouvrages de mathématiques sous les T'ang. Le pays des hommes longs, II, 192-194. - Le Bhaisajyaguru, III, 33-37. — Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-sou, VIII, 501-529; cf. IX, 383, n. 1. - La dernière ambas-· sade du Fou-nan en Chine sous les Leang (539), III, 671-672. - Deux itinéraires de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle. [Introduction], IV, 131-363. I, Itinéraire par voie de terre, IV, 364-372. II, Itinéraire par voie de mer, IV, 372-373. Appendice. I, Itinéraire du Protectorat d'Annam à Yang-tsiu-mei (Ta-li), IV, 374-376. II, Itinéraire de Tche-tong (Yunnansen) à Yang-tsiu-mei, IV, 376-377. III, Itinéraires de Ngan-ning (à l'Ouest de Yunnansen) vers le Tonkin et le Laos, IV, 377-378. IV, Le Pundravardhana comme limite orientale de l'Āryāvarta du bouddhisme indien, IV, 379-381. V, Liste provisoire des rois chams nommés par les Chinois jusqu'au milieu du VIIIe siècle, IV, 382-385. VI, Le Fou-nan et les théories de M. Aymonier, IV. 385-412. Addenda et errata, IV, 412-413; cf. IV, 676; V, 173, n. 4, 195, 307, n. 1; VII, 344-345; XIV, 1x, 9,17-35; XVII, 11, 44, 46; XVIII, 111, 30, 31; v1, 9, 12, 16, 21, 23-25. - Le Fou-nan, III, 248-303; cf. VI, 385 sqq., 470; VII, 123; XVIII, 1x, 2, n. 10. - Les Mo-ni et le Houa-hou-king, III, 318-327. - Les Mo-ni et l'inscription de Karabalgassoun, III, 467-468. -Notes de bibliographie chinoise. I, Le Kou yi ts'ong chou, II, 315-340; VIII, 524; cf. VI, 406, n. 3; IX, 309-401; XII, 1x, 102, n. 2. II, Le droit chinois, IX, 123-

152, 859; cf. IX, 398-399, 813-814. IH, L'œuvre de Lou Sin-yuan, IX, 211-214. Che wan kiuan leou ts'ong chou, IX, 214-249. Ts'ien yuan tsong tsi, IX, 425-469, 813; cf. VIII, 585; XII, 1x, 75, n. 2. -Notes sur l'Asie centrale. I. Les « Trois Grottes» et les ruines de Tegurman au Nord de Kachgar, VI, 255-268. Appendice, La Légende de la princesse chinoise, VI, 268-269. — Les nouvelles revues d'art et d'archéologie en Chine, IX, 573-582; cf. XII, IX, 202. - Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, v. CADIÈRE, IV, 617-671; cf. VIII, 177, 317; X, 256, 412, 447-449. - Le p'o-lo peut-il être un poids? IX, 158-160. — [Rapport sur sa mission au Turkestan chinois (1906-1909)], 655-66c. - Le sa-pao, III, 665-671. -La secte du Lotus blanc et la secte du Nuage blanc, III, 304-317. Notes additionnelles, IV, 436-440. - [Tchen la fong t'ou ki, Mémoires sur les coutumes du Cambodge, par TCHEOU TA-KOUAN, traduits et annotés par -, II, 123-177; cf. III, 121; VII, 314-315; X, 624; XVIII, IX, 4.— Textes chinois sur Pāṇduranga, III, 649-654; cf. IV, 216, n. 3; V, 371, 383; VII 343-344; XIV, IX, 38. - [Trois ans dans la Haute Asie. Conférence faite à la Sorbonne le 10 décembre 1909], X, 272-281. - Comptes rendus, I, 145-147, 154-155, 264-265, 271-273, 276-278; II, 88-92, 94-96, 97, 196, 199, 209-211, 213-216, 217-218, 298-299, 401-403, 405-409; III, 98-101, 102-121, 133, 339-344, 356-357, 469-473. 477-491, 673-676, 684-723; IV, 479-483, 541, 750-751, 752-755, 760-762, 768-772, 1094-1127, V, 211-228, 232, 423-457; VI, 361-421; IX, 164-171, 379-387. — Deux titres bouddhiques portés par des religieux nestoriens, XII, 1x, 106-107. La fille de Mo-tch'o qaghan et ses rapports avec Kültegin, XII, ix, 153. Un fragment du Suvarnaprabhāsasūtra en iranien oriental, XIII, vii, 81;

cf. XX, IV, 158. Les kouo che ou « maîtres đu royaume » dans le bouddhisme chinois, XII. 1x, 106-107. L'origine du nom de « Chine », XIII, vii, 33-36. Un traité manichéen retrouvé en Chine, traduit et annoté par Chavannes (Ed.) et -, XI, 460-461; XII, ix, 53-63; cf XII, i, 15, n. 2, 18, n. 4. La ville de Bakhouân dans la Géographie d'Idrîçî, VI, 449. Un vocabulaire mongol du XIVe siècle, XX, 1v, 224 (recension). - Nommé membre de l'Ecole, I, 60; professeur de chinois à l'Ecole, I, 159, 170, 385; II, 118; professeur au Collège de France, XI, 239, 477 : correspondant du Ministère de l'Instruction publique, VII, 407; chevalier de la Légion d'Honneur, I, 58; officier de la Légion d'Honneur, XI, 239; chevalier de l'ordre de Sainte-Anne, II, 223. Médaillé à l'Exposition de Hanoi, III, 138. Chargé de représenter l'Ecole au Congrès des Orientalistes d'Alger, IV, 778. Missions en Chine, I, 76, 159, 170, 282, 283-284; 11, 116, 121, 437-438; à Huế, II, 116; III, 525; en France, IV, 490, 804; en Asie centrale, V, 478, 492-500, 508; VI, 451, 482-486; VII, 150, 204-209, 212, 463; VIII, 284, 294-295, 588, 627, 628; IX, 180, 203, 402, 621, 829-830; X, 262, 270, 274-281, 455-456, 643-644, 655-660, 731, 829-830; XI, 171 sqq., 237, 459, 479; XII, 1x, 154; v. Che-che pi-pao, XII, 1x, 103-106; Danguy, XII, 1x, 152; Du Buysson, XII, 1x, 152; Lévi, X, 442, 729; Lo Tchon-yu, XII, 1x, 106; Maybon (A.), X, 645. Salle – au Musée du Louvre, X, 281. - Cf. I, 1, 406, 417; II, 417; III, 334, 383, n. 3, 441, 541-542, 605; IV, 429, n. 3, 543, 780; V, 511; VI, 301, 437, 490; VIII, 318, 627; IX, 349, n. 1, 817, 828, n. 3, 829, 837, 840, 841; X, 97, n. 1, 99, 102, 224, n. 5, 735, 737, 738, 740; XI, 212, 242, 459; XII, 1, 9, n., 119; 1x, 65, 76, 79, n. 2, 94, 100, 101, 103-106, 152, 200; XIII, vii, 50, XV, 11, 123; XVIII, 1, 23; vi, 15, n. 5;

1x, 9, n. 1; XIX, v, 136; XX, 11, 41, 47, 74; 1v, 88, 158, 159.

Pelongs, X, 168, n. 1, 186, n. 1. Péñ et la fondation de Phnom Péñ, XIII, VI. 6-11.

Pen-ti Lolo, V, 207, 307, n. 1.
Pen-t'o-lang (= Pāṇḍuraṅga), III, 631, 649; IV, 216; V, 371, 381, 383; VII, 344.
Pen ts'ao yen yi, v. K'eou Tsong-che, IX, 217.

P'eng (oiseau fabuleux), VI, 419.
P'eng chan mi-ki, XII, 1x, 96-97.
Peppé (W. C.), I, 50, n. 1, 399; II, 204.

Perera (Edward W.). Sinhalese banners and standards, XX, 1v, 128-131.

Pereyra (André), III, 111, 112.

Peri (Noël). A propos de la date de Vasubandhu, XI, 339-341. Bodhiruci et le Kin-kang-sien louen, XI, 341-344. Les listes de patriarches, XI, 344-348. Le Mahāyānāvatāra çāstra et Sthiramati, XI, 348-355. Chronologie, XI, 355-361. Le Çata çāstra, XI, 361-368. Le Bodhicittotpādana çāstra, XI, 368-372. Kumārajīva, XI, 372-376. Disciples et commentateurs de Vasubandhu, XI, 377-390. Cf. XII, 1x, 47. - A propos du mot sampan, XIX, v, 13-19. - Edouard Chavannes, XVIII, x, 73-75. - Un conte hindou au Japon, XV, 111, 1-15 et pl. 1-3. - Le dieu Wei-l'o, XVI, 111, 41-56; XVIII, 11, 36-37. - Etudes sur le drame lyrique japonais (no). Introduction, IX, 251-254. Bibliographie, IX, 254-273. Définition et sens au mot no, IX, 273-276. Acteurs et rôles, IX, 276-281. La scène, IX, 281-284. Formes, IX, 707-724. Mimigue et danses, IX, 724-727. Costumes et masques, IX, 727-730. Forme générale et structure du no, IX, 730-734. Classification des no et composition des programmes, IX, 734-738. Le no d'Oimatsu, XI, 111-151. Le no d'Atsumori, XII, v, 1-63. Le no de Sotoba-Komachi, XIII, IV, 1-43. Le no d'Ohara go ko, XIII, iv, 45-83. Le no d'Aya no tsuzumi, XIII, IV, 85-113. Le no de Miwa, XX, 1, 1-23. Le no de Tamura, XX, 1, 25-47. Le no d'Eguchi, XX, 1, 49-73. Le no du kinuta, XX, 1, 75-95. Le nō de Matsuyama-kagami, XX, 1, 97-110. Cf. XII, 1x, 143; XIII, vii, 72. - Les femmes de Çākya-muni, XVIII, 11, 1-35. - Hārītī, la mère-de-démons, XVII, III, 1-2. Textes et légende, XVII, 111. 2-43. Culte, XVII, 111, 44. Culte monastique, XVII, 111, 45-65. Culte populaire: Hārītī et Avalokiteçvara, XVII, III, 65-81. Culte tantrique, XVII, 111, 81-82. Sādhana de la grande yakşiņī la mère Abhirati et de Priyankara, XVII, 111, 83-96. Sūtra du mantra de la mère Hārîtī, XVII, 111, 96-102. Note additionnelle, XVIII, 11, 37. - Une mission archéologique japonaise en Chine, XI, 171-198; cf. XII, Ix, 103. - Le monastère de la Kouan-yin qui ne veut pass'en aller, par — et Maspero (H.), IX, 797-807. — Comptes rendus, VI, 424-434; VII, 125-142, 303-401; VIII, 267-278, 573-575; IX, 174-177, 387-392, 600-608; X, 253-255, 636-643, 710-724; XI, 222-231, 439-458; XII, 1x, 18-21, 128-131; XIII, vii, 51-54, 56-72; XIV, ix, 81-84; XV, IV, 47-56; XVI, v, 75-81; XVII, VI, 16-32; XVIII, x, 39-43; XIX, v, 21-26, 38, 70-86: XX, IV, 154-157. - Rapport sur le concours du doctorat annamite de 1911, XIX, v, 30-31. Rapport sur une mission au Japon, XIII, vii, 106-109. La guerre russo-japonaise. Poètes et soldats, V, 476 (recension). — Nommé membre de l'Ecole, VII, 151, 211, 463; VIII, 328; IX, 180, 203, 817; X, 262, 284; XI, 481; XII, 1x, 218; XIII, VII, 113; secrétaire-bibliothécaire de l'Ecole, IX, 402, 423; XI, 239, 256, 477; XIII, vii, 85, 114, 115. Missions au Japon, VII, 407, 465; XIII, vii, 106-109; XV, IV, 66, 89, 90; XX, 1V, 236, 237. — Cf. VIII, 629; X, 737, 741; XI, 238; XII, 1x, 219; XIV, 1x, 86, 102; XVI, v, 90, 123; XVII, v1, 35, 62; XVIII, x, 45, 77, 79; XIX, v, 87, 90, 102, 140, 147; XX, IV,

160, 161, 168, 181, 185, 238, 241.
Périâno-dhêri (= Çyāma-stūpa), I,
346.

Peripanon, V, 371-373.

Perlmann (S. M.). Hassinim, XII, 1x, 120.

Perreaux (Emile). Abrégé de l'histoire contemporaine d'Annam (1802-1912), XII, 1x, 23.

Perrot (Georges). Sur l'Ecole française d'Extrême-Orient, IV, 523-524. — Président de la Commission archéologique de l'Indochine, VIII, 304, 327, 631. — Cf. 1, 45; IX, 817.

Perry (Commodore), III, 491; V. 477; VIII, 603; X, 442; XVIII, x, 41.

Perse, V, 267. Art indo-persan, XII, IX, 51. Les fragments manichéens de Turfan et la langue commune de la -, XII ix, 149. Influence des musulmans de - sur le culte des Cams Banī, III, 54 sqq.; VII, 321-339. Inscriptions persanes des vieilles mosquées de Si-ngan fou et de K'aifong fou, v. Berthelot, V, 406-408. Itinéraire de Marco Polo en -, v. Cordier (H.), XI, 234. Légende du déluge chez les Perses, v. Winternitz, II, 222. La — dans les histoires dynastiques chinoises, v. Parker, III, 99, 101. P'o sseu kiao ts'an king, v. Chavannes et Pelliot, XI, 461; XII, 1x, 53-63. Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise, v. HUBER, VI, 39-43.

Peşaṇī, XX, IV, 10-11. Cf. Rasuń batau. Peshawar. Concile de —, II, 87. Géographie ancienne, I, 322 sqq., 414-415; IX, 622. Musée de —, VIII, 487-488. Pātra du Buddha à —, III, 433, n. 1. Stūpa du loriot de —, III, 422, n.

Pet leik paya, VII, 185; IX, 584; XI, 1-2; XIII, VII, 15; XVI, v, 40-41; XVII, vI, 9.

Pêt mưn, XVII, v, 76.

Petcha, III, 715-716.

PETITHUGUENIN (Paul). Notes critiques pour servir à l'histoire du Siam. I, Les sources, XVI, 111, 1-8. II, Le royaume

thai de Sajanālaya Sukhōdaya. Les inscriptions, XVI, 111, 8-21. Cf. XVI, 111, 25, n. 3; XVII, 11, 2-3, 4, n. 3, 8. — Method for romanizing Siamese, XIII, vII, 8 (recension). — Nommé correspondant de l'Ecole, XII, 1x, 164, 218, 220; XVI, v, 120; XX, 1v, 230. — Cf. V, 242; VI, 444; VII, 151; XII, 1x, 29; XVIII, vI, 3; n. 2.

Petrovski, I, 34, 168; II, 249, 427; VI, 256-261, 262, n., 263, 266, 483; VII, 204-206; XX, 1V, 158.

Petrucci (Raphaël) Sur l'algèbre chinoise, XII, IX, 126. Les Arts et métiers de l'ancien Japon, v. Dick, XIV, IX, 81-83. Le Kie tseu yuan houa tchouan, traduit et commenté par —, XII, IX, 109. La philosophie de la nature dans l'art de l'Extrême-Orient, XII, IX, 128-131.

Pfister (A.). Catalogus patrum ac f atrum S. J. qui... in Sinis adlaboraverunt. 3º éd. par Baumert, IX, 178. — Cf. III, 108 sqq.

Phá-lai, v. Sept-Pagodes.

Phách, III, 675; VIII, 142; XV, 1, 79-81, 87, 90-92, 94.

Phạm-công-Trứ. Đại Việt sử kí toàn thư, IV, 631-633, 646-647, 654, 658, 661; XVI, 1, 10-11; XX, 1v, 89.

Phạm-phi-Hiển. Thiên nam trung nghĩa lục, IV, 648.

PHAM-QUYNH. Deux oraisons funèbres en annamile, XIV, v, 41-55. Nhân nguyệt vàn đáp Dialogue entre l'homme et la lune, poème annamile, traduit par —, XI, 417-423. — Compte rendu, XVII, vi, 3-5. — Cf. XIX, v, 33.

Pham-tat-Toan, VI, 165, 169-171, 174, 202.

Phạm-văn-Thụ. Trad.: Hoàng-cao-Khải. Việt sử kinh, X, 612-617.

Phan-đức-Hoá, IV, 147, 199, n. 2, 202, n. 3; VIII, 93, n.

Phan-huy-Chú. Hải trình chỉ lược, IV, 658. Lịch triều hiền chương loại chí, IV, 619, 656-657; VIII, 177-220; IX, -91, n. 2; X, 16-23, 39-42, 48-49, 461-

477; XI, 25, n. 2, 31; XII, vI, 1, n. 2 XIII, v, 17, n. 4; XIX, IV, 81, n. 1; XX, IV, 82, 89.

Phan-phu-Tiên. Đại Việt sử ki, IV, 626-627, 646; XVI, 1, 12. Việt âm tập, IV, 664.

Phan-thanh-Gian, IV, 639.

Phan-tru-Trinh. Pamphlet traduit par HUBER (Ed.), VII, 166-175.

Phanom Sarakam (Murang). Ruines khmères de —, v. Juglar, V, 415-416.

Phånrang. Dialecte annamite de —, XI, 67-110. Géographie historique, IV, 216, 533; V, 382-383; VII, 343, 344; v. Finot, III, 630-648; Pelliot, III, 649-654. Inscriptions de —, III, 633-636, 642-648; IX, 205; XII, VIII, 16-17; XV, II, 9-10, 138. Monument élevé à — à la mémoire d'Odendh'al, IX, 184, 405-409. Temples čams de —, v. Pō Klaun Garai, Pō Romé.

Phanri, V, 370-373, 383; VII, 343, 344. Cérémonies funéraires des Čams de —, III, 447-459; VII, 313-321.

Phayre (Arthur P.), II, 149, n. 2; IV, 158, n. 2, 161, n. 1, 166, 174, 183, n. 4, 292, n. 5, 495; V, 147, n. 1, 150, n.; VII, 314-315; VIII, 153, n. 3, 231; IX, 584, 587, 640, n. 1, 658, n. 1.

Phiên-ngung, V, 79.

Philastre (P. L. F.), VIII, 242-249, 314; IX, 92-122, n., 471-491, n., 765-796, n.; X, 4-60, n., 349-392, n., 461-505, n., 410, n. 2, 437, n.; XI, 25-30, n., 313-336, n.; XII, vI, I-33, n., passim; v. Nel, I!I, 470-472.

Philippines. Bibliographie, v. Retana, X, 416-417. Histoire, VIII, 582; IX, 591; X, 417. Langues des , VII, 237. Main-d'œuvre chinoise aux —, v. Mencarini, II, 219.

Philipps (W. R.). The connection of St. Thomas the Apostle with India, IV, 457-460.

Phillipps (George). The seaports of India and Ceylon, IV, 205, n. 5, 208, n., 234, 236, 344, n. 6, 345, n. 4, 356.

Philosophie. Dictionnaire philosophique, v. Tetsugaku dai-jisho, XIII, vii, 65-67. — V. Bouddhisme, Chine, Inde, Japon.

Philtres et talismans d'amour à Huê, v. Сноснор, XII, vIII, 11-13; cf. II, 384. Phimānākās, II, 143, n. 1. Décoration, XIII, 111, 20 sqq. Dégagement, VIII, 288; XII, 1x, 187; XVI, v, 101-102; XVII, vI, 54-56; XVIII, x, 68-70; v. MARCHAL, XVI, III, 57-68 et pl. 1-2. Inscription, v. Cadrès, XVIII, 1x, 9-12, 9-12 et pl. 1-2. Phnom Bà Čei, v. Vat Nokor.

Phnom Bakhen, II, 143, n. 2. Dégagement, XX, 1v, 208-210. Inscription, v. Cordès, XI, 396-398, 476; cf. XII, 1x, 184; XV, 11, 122, 124, 154, 164, 179. Phnom Baset, v. Finot, III, 63-70; cf. XIII, 1, 11.

Phnom Bok, v. Parmentier, XIX, 1, 48-51 et pl. 20.

Phnom Či dos, II, 286-288.

Phnom Čisór, XIII, 1, 6.

Phnom Dà, XIII, 1, 4-5.

Phnom Dei. Inscription, v. Cordes, XVIII, 1x, 13-14.

Phnom Khyon, XIII, 1, 9.

Phnom Kompon Tràc. Linga, XIII, 1,

Phnom Krom, v. Parmentier, XIX, 1, 52-57 et pl. 8, 21.

Phnom Kulên, IV, 214; XI, 246, 398-400; XIII, 1, 36-37; XV, 11, 124, 146, 164, 172; v. Codes, XI, 398-400.

Phnom Nôk, XIII, 1, 10.

Phnom Péñ. Antiquités de —, I, 177. Concours agricole et industriel de —, I, 161-162. Ecole de pāli de —, IX, 820; XIV, IX, 95-96; XV, IV, 72-76. Fêtes de —, XII, IX, 184-186; v. DUFOUR, I, 231-243; LECLÈRE (Adh.), I, 48, 208-230; III, 368; IV, 120-130. Guide de —, v. Madrolle, XIII, v11, 6-7. Histoire de —, v. Cœdès, XIII, v1, 6-11; XVIII, IX, 4. Manuscrits pālis de —, XII, IX, 176-178. Musée khmèr de —, v. Musée. Théâtre cambodgien de —, XI, 459. Tribune des

fêtes du palais de —, XIV, vi, 9, 13. Phnom Pràsat, XIII, 1, 8-9 Phnom Pros, XIII, 1, 13.

Phnom Sambok, XIII, 1, 16; XV, 11, 115, 165.

Phnom Santuk, XIII, 1, 21.

Phnom Tan Yu, XIII, 1, 17.

Phnom Thbon, III, 68.

Phnom Trotun, XIII, 1, 9-18.

Phô-bang. Dialecte des Mon de —, V, 311 sqq.

Phô-hai. Tours de —, I, 27.

Phonétique. Principes de —, v. Jespersen, V, 467-468. Cf. Linguistique.

Phong châu, IV, 364, n. 4; v. Mas-PERO (H.), X, 568, n. 3, 665-668, 681; XVI, 1, 28.

Phong long, II, 353-354.

Phong-nha. Grotte de —, I, 23-26, 33; VII, 318; XV, 11, 121.

Phong-tho. Thai blancs de —, V, 201; v. SILVESTRE, XVIII, IV, 1-56.

Phonsávadan, XVI, 111, 4-7. — Krun Kão, VII, 151; XVI, 111, 5; XVII, 11, 32; v. Cœdès, XIV, 111, 1-31; Paramanujit, XIII, v11, 7-8. — Núrâ, XVI, 111, 5; XVII, 11, 32; v, 39 et pl. 6; XVIII, 1x, 20, n. 5. — Cf. Ponsavadan, Ponsavodàr.

Phrah Bat, v. Práh Bat.

Phra Keo (Vat), v. Vat - .

Phra Men (Vat), v. Vat - .

Phra Narai, XIV, 111, 22, n. 3, 23, n. 1, 24, 25; XV, 11, 27.

Phra Pathom. Inscriptions de —, XII, 1x, 29; XV, 11, 121. Sanctuaire de —, V, 244.

Phra Rùân (= Indrādityā), IV, '246-252; XV, III, 44; XVI, III, 11, 20; XVII, II, 4-8, 43-44. Suphasit —, V, 420-421.

Phraya Sura Thai (= Hṛdaya Jaya Jeṭṭha), IV, 258; XVI, III, 15-16, 21; XVII, II, 3-5.

Phsar (Vat), v. Vat - .

Phu (divisions administratives annamites), XVI, 1, 30-35, 41, 45-47.

Phu (Vat), v. Vat -.

Phủ biên tạp lục, v. Lê-qui-Đôn, IV,

636, 652; VI, 222, n. 3; XX, IV, 81. Phú-giầy. La đức bà de —, IX, 762-763.

Phú-hưng. Tour čame de -, 1, 30; IV, 805.

Phu Khieu (Muron), XVII, v, 153. Phù-lièu. Le ficus religiosa de —, XVIII, vII, 14, 39 sqq.

Phu Lokhon. Inscription de -, v. BARTH, III, 442-446; cf. III, 213; XV, II, 123, 155; XVIII, IX, 2.

Phù-lurong. Pierre-obstacle de —, XIX, II, 53-54, 67, 70. Stèle de —, I, 32; VIII, 48; v. Huber, XI, 283-284, 286; cf. XV, II, 168.

Phú-lương giang, XVI, 1, 32-34. Phù-lý, XX, 1v, 85. Canal de —, X, 674-680; XV, 1v, 14.

Phú-ninh, II, 71. Ruines čames de —, I, 30

Phù nông. Cổn dàng de —, V, 194. Phú-quí (Ninh-thuận). Inscription de -, v. Cœdès, XII, vIII, 16-17; cf. XV, II, 41-42, 173.

Phú-son. Inscription de --, IV, 782; XI, 473-474; XV, 11, 123, 174.

Phu That (That), v. That -.

Phú-thuận. Stèle de —, v. Huber, XI, 10-13, 298, n. 3; cf. XV, 11, 15, 168.

Phù-trạch. Vestiges čams de —, V, 193.

Phu Xan Khi, XIII, 1, 57.

Phú-xuân. Pierre-obstacle de —, XIX, II, 54, 66 sqq. Plaqueminier de —, XVIII, VII, 22, 47 sqq.

Phú-yên. Dialecte annamite de --, XI, 67-110 Géographie historique de --, XX, IV, 87 et pl. 3. Inscriptions de --, II, 227; VIII, 43. Monuments de --, I, 73, 172; V, 252, 404; XVIII, x, 56-57.

Phúc «force magique», XIV, v, 10-17; cf. II, 90.

Phúc-đức (titre de période), V, 113. Phúc-thái, V, 114-115, 135. Phúc-..., v. Phước-... Phung «familles», XVII, IV, 113-119.

Phùng-khắc-Khoan, VI, 137-138.

Phước-đồng. Trésor des rois čams à ..., II, 280; V, 5.

Phước-hưng. Vestiges de —, v. PAR-MENTIER, IX, 753.

Phước-lệ. Pierre-démon de --, XIX, 11, 48, 65-66.

Phước-lộc. Tour čame de —, I, 29. Phước-mĩ. Vestiges de —, v. PARMEN-TIER, IX, 754.

Phước-thanh. Vestiges de --, v. PAR-MENTIER, IX, 752.

Phước-thị. Pagode de Bà Hỏa à -, XVIII, vii, 14, 39 sqq.

Phước-thịnh. Monument de —, v. PARMENTIER, II, 281-282; cf. II, 227. Stèle de —, VIII, 43; XV, 11, 13, n. 4. Phương-hoà Vestiges čams de —, XIX, v, 103-104.

Phương-lang. Génie-borne de —, XIX, 11, 40-41, 44-47.

Phương-qui, v. Kon Hơngo.

Phường-sói. Tour de —, XI, 413-414. Phường-sơn. Génie-pierre de —, XI, 408-413.

Pi ou Chor, VII, 61 sqq.

Pi (génies tăi), v. SILVESTRE, XVIII, IV, 36-37, 54-55.

P'i-k'ien, III, 264, n. 1; IV, 280, 408-409.

Pi-king, v. Pi-ying.

P'i-lo-ko, I, 313; IV, 139, n. 3, 152-153, 165, 370, n. 1; X, 240, n. 1.

P'i-mo( = Bhimā), III, 392, n 4; VI, 335-338, 449; VIII, 517; X, 129.

P'i-ni (= Qui-nhon), IV, 207.

P'i-ni je yong lou, XVII, III, 52

P'i ni je yong tsi yao, XVII, 111, 54-55. P'i-p'a. Ilot du —, IV, 215-216.

P'i p'a lou, v. Touan Ngan-tsie, IX,

Pi song leou ts'ang chou tche, IX, 427-428.

P'i-to-k'ia, V, 452.

Pi-ying, IV, 188, n. 1, 189, n 3, 190, 191, 198; XIV, 1x, 26-29.

Pi Yuan, I, 263, n. 2; III, 217, n. 1, 665, n. 2, 666, n. 7.

P'iao (= Pyū), IV, 156, 165, 171, n. 4, 172-175, 229, 409; V, 196, n. 1; IX, 667; XV, 11, 133; XVIII, 111, 33. P'iao-jen, v Che Fan, VIII, 363.

P'iao-tsiu-ti, IV, 167-169.

Piçāca, v. Grierson, VII, 119-120; XII, 1x, 47.

Pie yi tsa a-han king, XVII, 111, 36-37.

Pien tcheng louen, VI, 374, 377; XVII, 111, 68.

Pien tchong pien louen, XI, 369-371. Pien tseu lei pien, X, 633-636.

Pien wei lou, VI, 376, n., 379, n. 1, 383, n., 414.

P'ieng-yang, v. Nocentini, II, 91.
Pierres. Culte des — en Annam, v.
CADIÈRE, XIX, 11, 1-115. — de foudre,
XX, 1v, 196; v. CADIÈRE, II, 284-285.

Pigneau, évêque d'Adran, V, 470; VI, 448; X, 426, n. 3 et 4, 440, n. 1; XII, VII, 20 sqq.; v. Louvel, I, 261-262. Documents sur -, XII, VII, 31, 36; v. Maitre (Cl.-E.), XIII, VII, 9, 85, 115.

Pillai (Ânanda Ranga), v. Ânanda Ranga —.

Pilon (A.). Petit lexique annamitetrançais, VIII, 568-571.

Pimodan (C' de). Promenades en Extrême-Orient (1895-1898), I, 371-372.

Pin-kia-lo t'ien t'ong tseu king, XVII, III, 99-100.

Pin-t'eou-lang, Pin-t'o-ling, Pin-t'o-lo, Pin-t'ong-long, Pang-t'ou-lang, Pen-t'o-lang, Pen-t'o-ling (= Pāṇḍuraṅga), III, 631-654; IV, 216; V, 371, 380, 381, 383; VII, 344; XIV, 1x, 37-39.

Pin-t'eou-lou ( Pindola), V, 298; XIII, vii, 81.

Piņḍola, III, 631, 650; XI, 385, 449; XIII, vii, 81.

Pinelo (Don Antonio de Leon). Epitome de la Bibliotheca oriental, y occidental, nautica, y geografica, X, 415, 428, 429, 430.

P'ing-tao, X, 571, 575-578. P'ing tchö ki lio, III, 688; V, 222. P'ing ting yue k'eou ki lio, III, 688 sqq., passim.

P'ing-yu ( = bing-ghyul), V, 441.

Pingala, XI, 366, n.

Pinhey Memorial Medal, XVI, v, 102-103; cf. XVI, v, 45.

Pinto (Fernão Mendez), III, 495-500; VIII, 575; XIV, 111, 20, n. 8; XIX, v. 16.

Piprāvā. Inscription de —, v. Barth, VI, 445; Pischel, II, 204. Stūpa de —, I, 50, n., 399; II, 50, n. 1, 228, 399; XII, 1x, 50.

Pires (Thomé), II, 210; VI, 412.

Pirey (Henri de). Ses fouilles en Annam, XV, IV, 72; XVI, V, 96-98, 123; XVII, VI, 45-46, 63; XVIII, X, 61-62, 79; XIX, V, 88, 89-90. Sa collection de haches préhistoriques, XX, IV, 195-196, 202-204. — Nommé correspondant de l'Ecole, XX, IV, 230. — Cf. XVI, V, 94-95; XVIII, X, 57.

Piriou (Ernest). L'Inde contemporaine et le mouvement national, V, 473. — Cf. VI, 465, n. 2; VII, 147.

Pisācapakaraņa, d'après une recension laotienne, XVII, v, 84-88. Cadre général, XVII, v, 104. Le poltron victorieux, XVII, v, 104-105. Le mari rusé, XVII, v, 105. Le roi meurtrier et le garde vigilant, XVII, v, 106. Le mari faible, XVII, v, 106. Le jeune homme ruiné, XVII, v, 107.

Pisapakon, v. Pisacapakarana.

Pischel (Richard). Āḍhyarāja, !1, 207. Bruchstücke des Sanskritkanons der Buddhisten aus Idykutṣari, Chinesisch-Turkestān, IV, 473-474, 541. Grammatik der Prâkritsprachen, I, 372-373. Gutmann und Gutweib in Indien, IV, 1091. Kaschgar und die Kharoṣṭhī, v. Franke (O.), III, 339-341, 479-480; cf. IV, 543. Die Inschrift von Paḍeriyā, IV, 460-461. Die Inschrift von Piprāvā, II, 204. Die Turfan-Recensionen des Dhammapada, VIII, 579. Über das altindische Schattenspiel, VI, 446. — Cf. II, 204; III, 739, 740,

768; IV, 469, 489, 1138; V, 236, 471; VI, 356; VII, 119.

Piyadasi (= Açoka), v. Smith (V. A.), II, 86-87. Inscriptions de —, III, 336-337; v. Senart, I, 51; Smith (V. A.), I, 399-400.

Plan de Carpin (Jean du). Istoriya Mongalov, traduit par Malein (A. I.), XII, 1x, 115. — Cf. VIII, 611.

Plancy (Collin de), III, 133, 363. Plaosan (Čandi), v. Čandi —.

Plaut (H.). Grammaire japonaise de la langue parlée (Méthode Gaspey-Otto-Sauer). Corrigé des exercices et traduction des morceaux de lecture de la grammaire, VIII, 267-271.

Plê Wao. Ruines čames de — , XIX, v, 104-105.

Pléneau (M. C.). Le Livre d'or des candidats au diplôme de langue annamite, XII, 1x, 26.

Pleyte (C. M). Die Buddha-Legende in den Skulpturen des Tempels von Böröbudur, V, 233. -- Cf. I, 405; III, 78-80, 746; IV, 476; IX, 10, 48.

Pnong, VII, 61 sqq. Cf. Kha, Moï. P'o, III, 675; VIII, 142. Cf. Phách, Viá.

P'o (= Thaï), v. Che Fan, VIII, 367-368.

Pō Bia Dakan, VI, 281.

Pô Biá Sančan, III, 600, 601.

Po Bia Sančih, ou Sučih, III, 601.

Põ Çaḥ Inö, v. Durand, V, 373-377; VII, 341-342.

Po Dam, III, 368; IV, 789.

Põ Dara, ou Dahra, VI, 280-289.

Po Fa-tsou, v. Fa-tsou.

Pō Ganvör. — Bač, VII, 317. — Hvör, VII, 316, 317.

Pō Grū, III, 56; VII, 317-318.

Po-hio-hong-ts'eu, III, 145.

Po-ho, III, 401, n. 9.

P'o-houei-kia-lou, v. Po-lou-kia-sseu.

Po-jen, v. CHE FAN, VIII, 352-353.

Po Kai-la, VII, 316-317.

Po Kathit, V, 372, 378.

Po-kia-chö-pa-mo (=Prakāçadharma), IV, 195, 385.

Po-kia-ta-to, III, 298.

Po-kiang, X, 565, n. 3.

Po'Kiu-yi, III, 323, n. 4, 324; VI, 397, n. 1; IX, 801, n. 3; X, 709; XIV, vIII, 6, 21; XVIII, x, 36; XIX, v, 149.

Pō Klaun Garai, IV, 202; V, 377. Inscriptions de —, III, 634-636, 640, 642, 643; VIII, 40-41, 286-287; IX, 205-209; XÎI, VIII, 16-17; XV, 11, 39-41, 125, 139, 173. Temple de —, I, 13, 14, 27, 248, n. 1, 408, 409-411; III, 642; IV, 827, 890; V, 174; IX, 409-410, 838; XVI, v, 50, 54.

Po kou tch'eng kiuan, XII, 1x, 120.

Po kou t'ong, Po kou ki, IV, 161, n. 8, 1099, n. 2.

Po kou t'ou lou, IX, 349, n. 1; XX, IV, 171, n. 2.

P'o-leou, P'o-lou, IV, 211, 326, 354, 1. 3.

P'o-li (Bali), II, 217; III, 262, n. 3, 285-287, 297-299; IV, 213, 246, 270, 279-285, 291, 326, n. 5, 392, 396-400, 410.

Po-li-che-fou (= Parçva), V, 455. Po-lien kiao, III, 304-311, 692; IV, 436-437; XI, 179.

P'o-lo (= bhara), III, 259, n. 2, 270, 303; IV, 483, n; VII, 123; VIII, 343; IX, 158-160.

Po-lo-fo-to, V, 301, 302-303.

Po-lo-po-to, V, 300-301.

Po-lo-yue, V, 303, 304.

Po-long-touei, VI, 370.

P'o-lou, IV, 354-355. Cf. P'o-lou-che. Po-lou-cha (= Shâhbaz-Garhì), III, 328, n. 1, 334, 419, n. 5; IV, 77, n.;

v. Foucher, I, 34, 322, 341-368.

P'o-lou-che, IV, 298, n. 3, 322-323, 340-342, 354, 355.

P'o-lou-kia-sseu, IV, 224-225, 295, n. 3, 413.

Po-lou-lei, Po-lou-lo, Po-louen, Pou-lou, Pou-lu (= Bolor ou vallée de Gilgit), III, 406, n. 7, 431, n. 5; IV, 77.

P'o-lu, IV, 341.

Po-ma sseu, X, 107, n. 3, 110, 116, 117-119, 128, 129, 225, 230.

Po Man Bon (Vat), v. Vat --.

Po Nagar. Chronique de -- , v. Du-RAND, VII, 339-345. Prière du bain des statues de -, v. Maspero (H.), XIX, v, 1-6. Sanctuaire de --, I, 15, 28; IV, 205, 885, 890; V, 487, 491; VII, 406; VIII, 320; IX, 184, 410-413, 838; XVI, v, 54, 56-57; XIX, v, 106, 141; v. PARMEN-TIER, II, 17-54; VI, 291-300; VII, 42; IX, 347-351. Stèles de --, I, 28, 252-253, 282; II, 119; III, 633; VI, 279-280; VIII, 41, 42-43, 630; XI, 268; XV, 11, 7-8, 39, 42, 47, 138-139, 158, 159,

P'o-ni ( = Borneo), IV, 296, 303, 304, 305, 306.

Pō Nösvör, V, 370, 377; VII, 342-

Põ Nrop, III, 368; V, 378.

Pō Romé, I, 14, 28; II, 20, n. 1, 35, n. 3; III, 636, 642; IV, 827; V, 378; VIII, 41; v. Durand, III, 597-603; V, 383.

Pō Saḥ. Inscription de —, I, 27; II, 282; III, 636, 640, 641; VIII, 41; XI, 459; XV, 11, 139, 155, 188.

P'o seng che. Le mariage du prince Siddharta d'après le —, XVIII, 11, 2-10.

Po sieou-mei-t'o, Po-sieou-pan-t'o, XI, 345.

Po-sö-ki, XX, IV, 164-165.

P'o-sseu, IV, 287, n. 2, 298, n. 3, 322. kiao ts'an king, traduit et annoté par Chavannes (Ed.) et Pelliot (P.), XI, 460-461; XII, 1x, 53-63; cf. XII, 1, 15, n. 2, 18, n. 4.

Po-t'a sseu, v. Pao-cheou sseu.

Po-tche, III, 405, n. 7.

Pô-thê, v. Ai-thès.

Po-tsing-wang (= Çuddhodana), III. 287.

Po wou tche, XV, 1V, 42-43.

Po-yai, IV, 369, n. 1, 377.

P'o-yi, v. Che Fan, VIII, 345-352.

Po Yuan, v. Fa tsou.

Po-yun tsong, III, 311-317; IV, 437-440.

Poivre (Pierre), V 481; XVI, v, 21 Pojorao, v. Kemlin, IX, 516-522.

Polo (Marco), v. Marco Polo.

Polynésie. Langues polynésiennes, VII, 215 sqq. Manuscrits malayo-polynésiens de la Bibliothèque Nationale de Paris, v. Cabaton, XII, 1x, 155-157.

Pôm (lă), v. lă —.

Pon Práh Put Lo, v. Práh Put Lo.

Pơn Prán Thvar, v. Prán Thvar.

Pong. Royaunie de -, IV, 160, n. Ponhar Hor. Inscription de -, IV,

694-695.

Ponsavadan. Histoire du Laos d'après les -, XVII, v, 155-174, 198. - Kăsat Vien Čan, XVII, v, 150. — Muron Phu Khieu, XVII, v, 153. - Muron Lao, XVII, v, 149-150.

Pońsavodar, II, 115; XVIII, 1x, 16.

Poole (Stanley Lane). Mediæval India under Mohammedan Rule, IV, 1093. Popov (P. S.), V, 474; IX, 131, 663,

Pordenone (Odoric de), III, 602, n.; IV, 285, 327, n 3; XI, 437

Pôrsat. Inscriptions de —, XV, 11, 141. Monuments de —, I, 180; XI, 248; XIII, 1, 38-43.

Portugais. Les — en Chine, VI, 302 sqq., 412; XVI, v, 20; v. Cordier (H.), XII, 1x, 117-118; Ferguson (D. W.), II, 210-211; au Japon, III, 497-500; dans l'Océan Indien, I, 154; v. Dames, XX, IV, 224-225; au Tonkin et en Annam, II, 98, 99; III, 71-78; VI, 125 sqq.; XVI, V, 20-21.

Potala, II, 91.

Pôthisăt (Sut), v. Sut -.

P'ou-jen, v. CHE FAN, VIII, 359-360, 367.

P'ou-kan (= Pagan), IV, 177, n. 1. P'ou-k'ia-lo, III, 439, n. 4.

P'ou-kia-long (= Pekalongan), IV, 318, 320. Cf. Chö-p'o.

P'ou-kouang, XI, 347, 351, n., 354, 356, 360, 375, n., 379, n. 4, 387, n. 2.

P'ou-la, v. Che Fan, VIII, 355; cf. IX, 549.

Pou-lao, IV, 198-199, 200, 201. P'ou-lou, Pou-lu, v. Po-lou-lei. Pou-man, v. Dioi

P'ou men p'in, XVII, 111, 69, 73, 75. P'ou-ngan sseu. Un manuscrit indien sur olles du —, XIV, vIII, 69.

P'ou sa pen cheng man louen (== Jāta-kamālā), IV, 753-755.

P'ou sa ying lo king, IV, 756. Pou tche yi louen, XI, 387.

Pou-t'eou, IV, 137-139, 366, n 5, 377, n. 4, 378.

P'ou t'i hing king ( - Bodhicaryāvatāra), II, 253-255.

P'ou-t'o, V, 224; IX, 596; X, 129; XIV, 1x, 73-74; v. Maspero (H.), IX, 797-907; XIV, vIII, 49-50 et pl. 21.

P'ou-t'ö, v. CHE FAN, VIII, 353. P'ou-ts'i sseu, IX, 807.

P'ou yao king. Liste des écritures du Lalitavistara comparée à celle du —, IV, 573-579.

P'ou-yuan, XIV, IV, 8-9.

Pouo-wou kouan (Musée de Yun-nan tou), v. Cordier (G.), XV, III, 25-38 et pl. 4-6.

POUCHAT (Jacques). Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux. Ananas, X, 401. Arbre à lait, Alstonia scolaris, cây xữa, X, 402. Arbre à suif, Stillingia sebifera, cây sòi, X, 402 Aréquier, X, 403. Eupatorium ayapana, cây mần tưới, X, 403. Bambou, X, 403. Banian, X, 403. Bétel, cây giầu không, X, 403-404. Camphrée, Blumea Balsamitera, cây đài bi, X, 404. Calosanthès, cây núc nác, X, 404. Carambolier, cây khê, X, 404. Variété d'ipomée, cây giây vôi, X, 405. Cây nêu, X, 405. Citronne!le, cây xå, X, 405. Citrouilles, bầu bí, X, 405. Courge-bouteille, cây bầu, X, 405-406. Cycas, cây vạn tuế, X, 406. Ficus benjamina, cây si, X, 406. Jaquier, cây

mit, X, 406. Lilas des Indes, cây soan, X, 406-407. Lotus, cây hoa sen, X, 407. Main de bouddha, cây phật thủ, X, 407. Manguier, cây muổm, X, 407. Manioc, cây sắn, X, 408. Molinie, cây cổ gừng, X, 408 Mûrier, cây giâu, X, 408. Oranger, cây cam, X, 408. Troncs d'arbres, X, 408. Jujubier, cây táo, X, 585. Plaqueminier, Diospyros decandra, cây thị, X, 586. Frangipanier, cây đại, X, 586. Sterculia écailleux, cây trò vày, X, 586-587. Graminée aquatique, co môi, X, 587. Pergule odorante, Pergularia odoratissima, cây hoa lý, X, 587 Maïs, Haricot noir, Millet, Patate, ngô, đậu đen, kê, khoai giây, X, 588. Ketmie à fleurs changeantes (Passe-rose), Hibiscus mutabilis, cây phù dung, X, 588. Bambou jaspė, tre đằng ngà, X., 589. Cuscute, cây tơ hồng, X, 589. Bétel et Caladium sauvages, cây lá lột và cây dáy dại, X, 590. Jasmin sambac, cây hoa nhài, X, 590. Chaumes de riz, cây da, X, 590. Lutanier, cây là nón, X, 591. Bananier, cây chuối, X, 591-592. Narcisse, cây hoa thủy tiên, X, 592. Prunier de Chine, cây bổ quân, X, 592. Lys, lan báo hỉ, X, 592. Riz de primeur, X, 593. Sesame, cây vừng, X, 593. Arbres sacrés. Ficus divers, faux cotonn'er, các cây đa, cây đề và cây gạo, X, 593-594. Fleurs, plantes et fruits destinés aux cérémonies religieuses, X, 594-597. Arbres creux. Arbres foudroyés, X, 597. Arbre trop âge, X, 597. Bois sacres, X, 598. Buffle et bæuf, X, 598-599. Cheval, X, 599. Porc, X, 599-600. Chien, X, 600-601. Chèvre et bouc, X, 601. Chat, X, 601. Poule, X, 602. Oie, X, 603. Pigeon, X, 603. Canard, X, 603. Tigre, X, 603-604. Sauts du chat et du rat, X, 604-605. Rat, X, 605. Loutre, X, 605. Hibou, X, 605. Corbeau, X, 606. Pie, X, 606. Aigle, X, 606. Coucou, con tu hú, X, 606. Aigrette, cò trắng, X, 606-607. Merle à bec jaune ou Merle-buffle, sao mo vang, X, 607. Con chim lon, X, 607. Con chim

trâu húc, X, 607 Héron, con vac, X, 607. Moineau, chim se, X, 608. Carô, X, 608. Carpe, cá chép, X, 608. Grenouille, X, 608. Crapaud, X, 609. Serpent, X, 609, Lézard, X, 610. Sangsue, X, 610. Tortue, con ba ba, X, 610. Crevette, con tôm, X, 610. Fourmi, X, 610-611. Abeille, X, 611. Araignée, X, 611. Ver de terre, X, 611.

Poulo Condore, IV, 218-222, 227, 299, 307, 310, 401, n. 2; XVI, v, 21.

Pozdnyeev (Dimitrii). Materialy po Istorii Syevernoï Yaponir i eya otnochenii k materiku Azii i Rossii, X, 724-728. Yapano-russkii ieroglificheskii slovari, VIII, 587. — Cf. V, 461; VI, 415, 416, n. 1, 449; VIII, 586; X, 255, 724, n. Prabhasadharma, XII, viii, 15-16; XV, 11, 126, 164, 181.

Práh Bat «empreinte du pied du Buddha», III, 751; IV, 260-261; cl. V, 147, 153, 166-167.

Práh (Vat), v Vat —.

Práh Keo (Vat), v. Vat Phra Keo.

Práh Khan «épées sacrées», II, 147, n. 3; III, 751; XIX, v, 109.

Práh Khan ou Bàkhan (Kömpon Chnan). Monuments et inscriptions, XI, 248; XIII, 1, 38-40.

Praḥ Khan (Kömpon Svay). Inscription, VIII, 61; v. Finot, IV, 672-675; XV, 11, 113, 115-116.

Práh Khan (Siemrāp). Iconographie, I, 35; XII, 1x, 181. Inscriptions, v. Aymonier, I, 47; cf. XV, 11, 115, 122.

Práh Khpoh (Vat), v. Vat -.

Práh Kô, v. Parmentier. Les six tours, description générale, XIX, 1, 7-10 et pl. 1-2, 12-14. Décoration: profils, XIX, 1, 10-11; pilastres, XIX, 1, 11-12 et pl. 4; panneau d'entrepilastre, XIX, 1, 12-13; frontons, XIX, 1, 14; linteaux, XIX, 1, 14-15; vantaux, XIX, 1, 15-16. Annexe Sud, XIX, 1, 16-17. Pièces isolées, XIX, 1, 17.

Práh Kot (Kŭk), v. Kŭk -... Práh Nàn (Bos), v. Bos -.. Prah Nok. Inscription de —, VIII, 71; XIII, VI, 27; XV, 11, 20.

Práh Palilay. Dégagement du—, XVIII, x, 70-71; XIX, v, 118-119. Terrasse du —, revers d'un des nagas, XIII, III, pl. 31.

Pråh Pithu. Décoration, XIII, 111, 21 et pl. 17. Dégagement, VIII, 288-289; XVIII, x, 71; XIX, v, 123-125; XX, 1v, 213. Iconographie, XII, 1x, 180. Terrasse bouddhique, v. MARCHAL, XVIII, VIII, 21.

Práh Ptoh (Span), v. Span -.

Práh Put Lo., VIII, 62; XV, 11, 124, 146, 172.

Práh Rãm Čơn Prei, XIV, IX, 44-46. Práh Srei (Pràsàt), v. Pràsàt —. Práh Stung (Pràsàt), v. Pràsàt —.

Prah That (Prasat), v Prasat -.

Práh That Kvan Pir. Inscription du —, v. Finot, IV, 675-676; XV, 11, 143. Vestiges de —, IV, 742; XIII, 1, 16.

Práh That Thom, XIII, 1, 15-16.

Práḥ Thvār. Inscription de —, v. Сœрès, XI, 398-400; cf. XV, 11, 124, 164. Práḥ Vǐhār Thom. Inscriptions de —, VIII, 53-54; v. Finot, XV, 11, 148; XX, Iv, 6-7 et pl. 1. Vestiges de —, v. Parmentier, XX, 1v, 2-6 et pl. 2-3.

Prahā Tan Tin (Vat), v. Vat —. Prajnāgupta, XI, 354, 384, 387.

Prajñaparamita, II, 253-254; III, 47; XIX, v, 60, 61; XX, IV, 128. Statuette cambodgienne de la —, v. Cœdès, XX, IV, 7-8 et pl. 4. — V. Mahāprajñāparamitāsūtra.

Prakāçadharma, IV, 195, n. 5 et 6, 385, 893, 898, 899, 900-903, 917, 918, 921, 924-929; XI, 260-267; XII, VIII, 16; XV, н, 5, 6, 17, 18, 112, 126, 168, 181, 189.

Präkrit, IV, 471; VII, 119; v. Grierson, II, 207; Pischel, I, 372-373. Un traité jaina en —, II, 298.

Pràm (Pràsàt), v. Pràsàt --.

Pràm Loven (Pràsat), v. Pràsat -.

Prāmāņya des textes bouddhiques, v. La Vallée Poussin, II, 296-297.

Prambanan (Čandi), v. Čandi -.

Prambuon Loven (Sala), XIII, 1, 46. Prang, I, 34, 335 sqq.; III, 420, n. 2. Pranidhicarya reproduits sur les fresques de Bäzäklik, v. Lüders, XIII, vii, 82; XIV, 1, 9-14.

Prapañca, v. Nagarakṛtāgama.
Prāsāda (= pràsàt), III, 473-474.
Pràsàt (Phnom), v. Phnom —.
Pràsàt Ampĭl Rolom, XIII, 1, 34; XV, 11, 165.

Pràsàt Andèt, XI, 247; XIII, 1, 33-34.
Pràsàt Bàt Čǔm, v. Parmentier, XIX,

Pràsat Bei, XIX, v, 114. . Pràsat Bohan, VIII, 330; XIII, 1, 43-

Pràsat Čak, XIX, v, 125.
Pràsat Čan Hà, XI, 246; XIII, 1, 37.
Pràsat Čhuk, v. Parmentier, XIX, 1, 51.

Pràsàt Črop, XIII, 1, 41-42.
Pràsàt Dón An, XIII, 1, 42.
Pràsàt Huei Sida, XIII, 1, 55.
Pràsàt Hup Mon, XIII, 1, 56.
Pràsàt Khlän, XIX, v, 119-122; XX, 1v, 210-212, 220.

Pràsat Khna, VII, 386; VIII, 61, 330; XI, 400-406; XV, 11, 124, 149, 164.

Pràsàt Khtop, VIII, 320; XIII, 1, 45-46.

Pràsat Kôk Pô, v. Parmentier, XIX, 1, 42-45 et pl. 5-6. Inscription du —, VIII, 67; XV, 11, 153; XVIII, 1x, 1.

Pràsàt Kömböt, VIII, 60; XIII, 1, 20. Pràsàt Krävan, VIII, 69; v. PARMEN-TIER, XIX, 1, 57-59

Präsàt Lak Nan, XV, 11, 54; XIX, 1, 64-65.

Pràsàt Lobot Sraut, XIII, 1, 17. V. aussi Lobot Sraut.

Pràsàt Nāk Buos, VIII, 75, 329.
Pràsàt Nän Khmau, VIII, 52; XI, 250;
XIII, 1, 6-8. Inscription de —, XV, 11, 140.

Pràsat Non Buor, XIII, 1, 48. Pràsat Patri, ou Pratri, XIX, v, 125-126. Pràsàt Phnom Bok, v. Parmentier, XIX, 1, 48-51 et pl. 20.

Pràsat Phnom Dei. Inscription du —, v. Coedès, XVIII, 1x, 13-14.

Pràsat Phnom Krom, v. Parmentier, XIX, 1, 52-57 et pl. 8, 21.

Pràsàt Phum Pràsàt, XI, 247-248; XIII, 1, 8.

Pràsàt Práh Srei, XIII, 1, 17.
Pràsàt Práh Stung, XVII, v1, 49.
Pràsàt Práh That, XI, 393; XIII, 1, 40;
XV, 11; 163.

Pràsat Prani, IV, 742; VIII, 62; v. Cœdès, XIII, vi, 17-26; XV, 11, 164.

Pràsat Pram Lovên, VIII, 50, 331; XIII, 1, 46, 49; XV, 11, 139.

Pràsàt Roban Roman, VII, 386; XIII, 1, 29-32; XV, 11, 166.

Pràsat Roka, XIII, 1, 34.

Pràsat Rou, XIII, 1, 35-36.

Pràsàt Sakhlà, XI, 248; XIII, 1, 18. Pràsàt Suor Prat, XIX, v, 122-123; XX, 1v, 210-212.

Pràsàt Tà Đón, Pràsàt Tà On, XI, 246; XIII, 1, 37-38; XVI, v, 49.

Pràsàt Tà Kèo, XX, 1v, 214-215.

Pràsàt Tà Ñān, XIII, 1, 4.

Pràsàt Thommanon. Dégagement, XIX, v, 125; XX, 1v, 213. Iconographie, XII, 1x, 181.

Pràsàt Tnôt Cum, VIII, 60; XIII, 1, 20. Pràsàt Tóč, VIII, 59; XI, 248; XIII, 1, 18.

Pràsàt Trapẵn Kón, VIII, 329; XIII, 1, 43.

Pràsài Trapăn Phòn, v. Parmentier, XIX, 1, 45-48 et pl. 7, 19.

Prasenajit, VI, 8-12.

Prātimokṣasūtra, X, 225 sqq.; v. Finot, XIII, vii, 82; Huber, XIII, vii, 82; Lėvi, XIII, vii, 83.

Pratri (Pràsàt), v. Pràsàt Patri.

Pravarī. Conte de —, XX, Iv, 163-165. Pravon. Défilé de — à la fête de la tonsure d'un prince cambodgien, I, 235. Praya Curon Lun (Nitan), XVII, v,

151-153, 181.

Prè Rup, v. PARMENTIER, XIX, 1, 59-60.

Préhistoire. Décors d'armes de bronze préhistoriques, XVIII, 1, pl. 9; XX, 1v, 196. — annamite, v. Cadière, II, 284-285; Grossin, II, 282-284. — indienne, v. Brown (J. C.), XVII, vi, 13. — japonaise, III, 367; XIII, vii, 108-109; v. Munro, XII, 1x, 140-141. — mongole, v. Torii, XIV, 1x, 79-80. Section préhistorique du Musée de l'Ecole, III, 367; X, 267; XIII, vii, 104 et fig. 1; XX, 1v, 195-197, 202-204, 240. Stations préhistoriques de l'Indochine, II; 117; XX, 1v, 196-197; v. Mansuy, III, 90-91.

Prei Krabàs. Inscriptions de —, VIII, 51; XV, 11, 140-141. Vestiges de —, XIII, 1, 4-5.

Prei Kŭk, v. Sambór -.

Prei Län, XIII, 1, 35.

Prei Prosat, ou Basat. Vestiges de —, v. Parmentier, IX, 747.

Prei Vên. Vestiges de ---, I, 177; II, 307; V, 252; VIII, 54; XIII, 1, 10-11. • Prêtre (Charles). L'enseignement indigène en Indochine, XII, 1x, 6-7; cf. VII, 410-411; XIX, v, 23, 25.

Price (J. Frederick). Trad.: Ananda Ranga Pillai. The Private Diary, VI, 358; VII. 387-388.

Prin Črŭm (Kŭk), v. Kŭk — . Priyankara, XVII, 111, 6 sqq.

Prjevalski (N. M.), V, 498-500.

Prok. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou rat palmiste, XVII, IV, 106.

Prome, IV, 174, 175, 176; V, 148, n. 3; XII, 1x, 30; XIII, v11, 15; XV, 11, 133; XVI, v, 30, 31; XVIII, v1, 6.

Promtép. Inscriptions de —, VIII, 61-63; XV, 11, 145. Monuments de —, I, 179-188.

Pros (Phnom), v. Phnom -.

Protectorat général d'Annam sous les T'ang, v. Maspero (H.), X, 539-584, 665-682.

Protestantisme. Le — au Japon, v. Allier, VIII, 282-283.

Proverbes cambodgiens, v. Pannetier, XV, 111, 47-71.

Prthivinarendra, XIII, vi, 27-28.

Prthivindravarman, II, 83; III, 206, \*209; IV, 88, 93, 900; XV, 11, 181.

Przyluski (Jean). Les formes pronominales de l'annamite, XII, viii, 5. Première série avec n initial, XII, vIII, 5-6. Deuxième série avec & initial, XII, vIII, 6-7. Troisième série avec b initial, XII, vIII, 7-8. Quatrième série sans consonne initiale, XII, viii, 8. Conclusion, XII, viii, 8-9. - Notes sur le culte des arbres au Tonkin, IX, 757. Culte des arbres masculins, IX, 758-761. Les arbres féminins, IX, 761-764. Conclusion, IX, 764. -L'or, son origine et ses pouvoirs magiques. Etude de folklore annamite, XIV, v, 1-17. -- Les rites du động thổ. Contribution à l'étude du culte du dieu du sol au Tonkin, X, 339-347. — Comptes rendus, IX, 163-164, 171-173; XIII, VII, 1-5. - Nommé correspondant de l'Ecole, XII, 1x, 164, 218, 220; XVI, v, 120. — Cf. IX, 838; X, 741; XIII, vii, 86, 116; XVII, 111, 23; XX, 1V, 170.

Ptolémée, I, 35, 361, n. 2, 400; II, 78, 98, 129, n. 2, 130, n. 1, 212; III, 267, n., 271, n. 3, 439, n. 1; IV, 143, 210, n. 1, 237, 266, 268; V, 156, 232, 248, 496; X, 695; XIV, 147, 52; XVIII, vi, 6, 15; v. Gerini, X, 422-423.

P'u-p'a. Vocabulaire —, IX, 549-556. Pu-peo, v. La-qua.

Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, I, 1, 2, 6, 75; II, 106, 118, 415, 417, 435, 440-441; III, 545-547; IV, 525; V, 237, 485, 512; VI, 450, 491; VII, 149, 464; VIII, 324-326, 580, 630; IX, 398, 608-609, 838; X, 255-256, 441, 742; XI, 478-479; XII, 1x, 117; XIV, 1x, 103; XV, 1V, 66, 91; XVI, v, 124; XVII, v1, 63; XVIII, x, 46, 79-80; XIX, v, 91, 141; XX, 1v, 185, 240.

Puginier (Mgr), III, 525; 1V, 792.

· Pujarniscle (Eugene). Compte rendu, XVIII, x, 22-23.

Pullé (F.-L.), II, 221, 416, 426, 427; III, 541; V, 470; VIII, 324, 610, 611; IX, 620.

Purn Pră Ban, XVII, v, 150-151.
Purn Pră Kêo, XVII, v, 151.
Punarvasu, V, 272; XVII, III, 34-38.
Pundravardhana, v. Pelliot, IV, 181-

183, 371, 379-381. Puṇṇa, v. Pūrṇa.

Punnovada-sutta, V, 146, 151, 155, 157-167.

Puņyatara, XI, 347.

Puranārtha, IV, 905, 916, 957, 961. Purchas (Samuel), X, 161, 430.

Pūrņa. Légende de —, V, 285; v. Duroiselle, V, 146-167.

Pūrņabhadra, v. Pañcatantra.

Pursat, v. Pôrsàt.

Purusada çanta, XX, IV, 147.

Puruṣapura (= Peshawar), I, 34, 322 sqq.; IV, 47, n. 6, 51; V, 266; IX, 622. Pūrva. Nakṣatra , V, 274.

Pūrva-Aṣāḍha. Nakṣatra —, V, 272. Pūrva-Bhadrapadā. Nakṣatra —, V, 280.

Puşkara, Puşkarākşa, Puşkareçā, IV, 214, 362, n. 2, 675-676.

Puskarāvatī (Prāng et Chārsada), III, 420, n. 2; V, 210, 455; XVI, v, 31; v. FOUCHER, I, 34, 322, 334-347.

Puşya. Nakşatra —, V, 273. Putchuk, putchock, X, 185, n 1.

Puymanel (Olivier de), v. Olivier de—.
Pya Vat, XII, 1x, 189.

Pyū, IV, 165, 168, 169, 173; XI, 436; XII, 1x, 30; XIII, vII, 15; XV, II, 133; XVI, v, 31; XVII, vI, 7, 8; v. DUROISELLE, XII, vIII, 33.

Pyū-so-t'i, IV, 168-169.

Qaqola, IV, 353; XVIII, vi, 15, n. 5.

Qarā-khodja, v. Karākhoja.

Qarâchahr, v. Karachar. Qoum-toură, VII, 206-207.

Qourghân Tim, VI, 255, n. 1.

Qoutloug Ourda. Manuscrits hindous

trouvės dans le stūpa de —, VII, 205-206. Qua « corbeau », I, 198 ; VIII, 419-420 : X. 606.

Qua dòi « trépasser », XV, 1, 63-64. Quá-giàng. Tour čame de —, I, 32; XVII, v1, 46; XVIII, x, 59.

Quan-âm (= Avalokiteçvara), XVII, III, 77. Cf. Kouan-yin.

Quán-but. Pierre magique de -, XIX, 11, 6-8, 26 sqq.

Quần cộc (Mán), v. Mán.

Quân-ninh, XVIII, 111, 5.

Quang-bao., V, 121.

Quảng-bình. Archéologie, I, 73, 174; V, 252; XVII, 1, 25-26; XVIII, x, 61-62; v. Cadière, IV, 432-436; V, 389-391. Dialecte annamite du —, XII, 1, 5 sqq; XVI, 111, 37-38. Ethnographie, XV, 1, 87, 88, 95, n. 1, 99; XVIII, VII, 3 sqq.; XIX, II, 2, 5-8, 36; v. Cadière, V, 349-367; Chéon, VII, 87; Guignard, XI, 201-205. Géographie historique, IV, 187-188, 649-650; XX, 1V, 85, 86 et pl. 2; v. Cadière, II, 55-73; III, 164-205; VI, 94 sqq. Inscriptions du —, VIII, 48; XV, II, 175; v. Huber, XI, 267.— V. Bò-chính, Đồng-hới, Nguồn-sơn, Phong-nha, Sông-gianh.

Quảng-đức, v. Thừa-thiên.

Quảng-hoà, V, 120.

Quang-hung, V, 113, 125, 134.

Quáng-hựu, V, 90.

Quảng-nam. Archéologie, 1, 73, 173; IV, 782-783; V, 252, 402-403; XI, 242, 245, 470-472, 480; XVIII, x, 57-60; XIX, v, 103; v. Đồng-dương, Khương-mĩ, Mĩ-sơn, Phú-hưng. Géographie historique, IV, 197, 201, 205, 209; VI, 108, n. 3; XX, IV, 86 et pl. 1-3. Inscriptions du —, IV, 782-783; VIII, 44-47; XI, 277-282, 285; XV, 11, 172, 174-175; v. FINOT, IV, 83-115.

Quang-ngãi. Archéologie, I, 173; III, 141; V, 252; XI, 474; XVIII, x, 57. Géographie historique, VI, 108, n. 3; XIV, 1x, 29-30; XX, 1v, 86 et pl. 3. Inscriptions du —, XI, 282-283, 474; XV, II, 174.

Quang-thái, V, 100.

Quang-thiệu, V, 109-110.

Quang-thuận, V, 106.

Quang-Thùy, I, 206; VI, 249-253.

Quang-tri, Archéologie, I, 174; XI, 199-201, 459; XVI, v, 96-98; XVII, 1, 28; XVIII, x, 60; v. CADIÈRE, V, 185-191, 392-393; XI, 407-416. Culte des arbres et des pierres au —, XVIII, v11, 1 sqq.; XIX, 11, 2 sqq. Dialecte annamite du —, XIII, 1, 2 sqq. Géographie historique, IV, 188; XI, 299; XIV, 1x, 29-30; XV, 11, 169; XX, 1v, 85 et pl. 2. Inscriptions du —, VIII, 48; XI, 298-299; XV, 11, 175.

Quang-trung, V, 130.

Quang-yên. Anciens tombeaux chinois de —, XVI, v, 96; v. Parmentier, XVII, 1, 3-14 et pl. 2-5. Géographie historique, XX, 1v, 85 et pl. 2.

Quarles d'Ufford (J.-K.-W.). La Cochinchine. Littérature concernant ce pays, X, 414.

Qui. Conte du chim — ou coucou, I,

Qui, XV, 1, 93. Cf. Kouei.

Quì-châu. Ecriture tăi de —, XI, 470; XVII, v, 19-20.

Qui-chính. Ancien tombeau chinois de —, XVII, 1, 25-27.

Quí minh đại vương, X, 684-685, 690.

Qui-nhơn. Carte de l'itinéraire de M. A. Lavallée de Ban Muang à —, I, après p. 310. Géographie historique, IV, 207-209, 218; XII, VII, 30, 31; XX, IV, 87. Quillet. Sur les ruines cames du Quang-ngãi, III, 141.

Quình-luu. Dialecte annamite de —, XII, 1, 1 sqq.; XVI, 111, 37-39.

Quiroga de San Antonio (Gabriel). Brève et véridique relation des événements du Cambodge. Nouvelle édition du texte espagnol avec une traduction et des notes par Cabaton (A.), XIV, IX, 44-47.

Quốc-Chân (Huệ-võ vương), VIII, 192, n. 1.

Quốc-ngữ, IV, 781, 793, 794, 796; V, 328, n. 1; VI, 457, 463; VII, 114, 124-125, 156-157, 179, 410, 413; IX, 609, 691-692; X, 453-454; XI, 69, n. 1; XII, 1, 12, n. 2, 21, n. 1; v. Dubois (M), VIII, 559-567.

Quốc sử di biên, v. Dưỡng-hạo-Hiên, XX, 1v, 94, 97

Quốc sử quán tiền biên thảo bốn, IV, 644.

Quốc sử tập biên toàn yếu, v. Trầnvăn-Vi, XX, 1v, 94-95.

Quốc sử thật lục, IV, 644.

Quốc sử tục biên, XX, IV, 90-92.

Quốc-triều hội điển, IV, 644-645.

Quốc triều xử sự vạn tượng sự nghi, IV, 645.

Qyzyl, VII, 205, 207; VIII, 278; X, 442, 656; XV, 1V, 64. — Debe, VI, 255, n. 1. — Sou, VII, 205.

Rachid-ed-din, IV, 158-159, 182, n. 4, 183, 328, n. 1, 1100; VIII, 581.

Radè. Ethnographie et linguistique, VII, 61 sqq., 223; v. Lavallée, I, 308-311. Légende — sur l'origine de la laideur des femmes moï, v. Besnard, VII, 85-86.

Radloff (W.). Kuan-si-im Pusar. Eine türkische Übersetzung des XXV. Kapitels der chinesischen Ausgabe des Saddharmapundarīka, XI, 463. — Ct. I, 52, 169; II, 429-431; III, 752; IV, 267, 479; V, 239-241; VI, 447; XI, 234.

Raguet (E.). Dictionnaire françaisjaponais, par — et Ono Tota, III, 375; VII, 142-144.

Rahu. Tête de — en bronze, XI, 200. Rāhula, III, 396; XVIII, 11, 3 sqq. mātā jātaka, XVIII, 11, 21-27, 32.

Rai (Sanyō). Nihon gwaishi, traduit par Mendrin (V. M), XI, 235-236.

Raivata, Raivatasvāmin, IV, 149, n. 5, 412.

Rajā « prêtresse čame », VII, 319-321.

Rājaçekhara. Karpūramañjarī, critically edited by Konow (Sten) and translated by Lanman (C. R.), IV, 469.

Rājādhirājā. Histoire des guerres de —, IV, 495; V, 421; IX, 585, n. 1; XVI, 111, 7-8.

Rājadvāra (Pō Kluň Piliļi), XI, 301; XV, 11, 16, 169.

Răjadvāra (Pu Lyan Çrī), IV, 904, 936, 939.

Rajagrha, II, 258-259; III, 632, 650, 654; IV, 80, 473, 474; V, 371, 383; XV, 11, 36; XVII, 111, 3 sqq.

Rajakula (Pu Lyań), IV, 107-111. Rajapativarman, XI, 401.

Rajapura ( = Panrān), III, 640; IV, 905, 963, 965, 972, 975.

Rajaraja 1. Stèle de —, XVIII, vi, 4, 7, 20, 21.

Rajasamkrama, IX, 638-644.

Rājasavaņī, XVII, v, 140-146.

Rajasthānī. Dialectes de la —, v. Grierson, II, 207.

Rajataranginī, v. Kalhaṇa, I, 34, 51, 287; II, 404; III, 49-50, 135, 677-679, 744-745; IV, 548, n; VI, 37; XI, 432. Rajavārtika, IV, 12, 25.

Rājendracoļa i. Liste des pays conquis par — sur le roi de Kaḍāram, XVIII, vi, 4-25.

Rajendravarman, I, 35; II, 82; IV, 214; XIII, v1, 17-26; XV, 11, 20, 22, 24, n. 3, 64, 100, 162-164, 183; XVI, 111, 70.

Rajputana. Langue du —, II, 207.

Rajpute. Peinture —, v. Coomaraswamy, XII, 1x, 51.

Rāma, conte laotien, XVII, v, 101.

Rāma Khamhen, IV, 245-253; XVII, 11, 5-7, 32-34, 43-45. Inscription de —, IV, 240, 245'; IX, 395-396, 584; XI, 154, n. 1; XV, 11, 128, 166, 170; v, 31, n. 1; XVI, 111, 2, 8-13; XVII, v, 10-15; XVIII, v1, 2, n. 1, 36.

Rāmādhipati, IV, 257; XIV, 111, 8, 18; XVII, 11, 46; XVIII, 1x, 24-25.

Rāmāyaṇa, I, 147; III, 92-93, 171, 477, 741; IV, 266, 317, 759; V, 422; XI, 234, 460; XII, 1x, 46; XIV, 1x, 65; XVI, v, 49; XVII, v, 148 et pl. 3; version

annamite, v. Huber, V, 168; cf. XIV, 1, 4; version balinaise, V, 172, 175-176; version cambodgienne, XII, 111, 47-50; XIII, 11, 25-26; v1, 2-4 et pl. 3, 5-9; version kawie, v. Juynboll, II, 219; Kern, I, 149-150, 370-371; V, 171, n. 2. Le—et les Jātakas, v, Huber, IV, 698-701; cf. XIV, 1, 3.

Ramstedt (G. J.). Zur Verbstammbildungslehre des mongolisch-türkischen Sprachen, XII, 1x, 151.

Ramusio (Giambattista), II, 145, n. 2, 146, n. 1.

Rangachari (K.). Trad.: Ananda Ranga Pillai. The Private Diary, VI, 358; VII, 387-388.

Rangarī, v. Haig, II, 208.

Rangoon, III, 676; IV, 496, 497.

Rapport sur les travaux de l'Ecole trançaise d'Extrême-Orient, v. Ecole française d'Extrême-Orient.

Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera, XIII, vII, 22.

Rapson (E. J.). The date of Kanishka, XIII, v11, 20-21. Indian Coins, 1, 395. Notes on Indian Coins and Seals, 1, 51, 154. — Cf. 1, 274; III, 51, 516; VIII, 610; XIX, v, 136.

Raquez (Alfred). Au pays des pagodes, I, 37-38. Entrée gratuite, IV, 445. Pages laotiennes, III, 89-90. — Correspondant de l'Ecole, VI, 488. — Cf. III, 756-758; IV, 487, 1135; VI, 489.

Rasāyanaçāstroddhṛtiḥ, III, 617.

Raşırapālapariprechā, publié par Finot (L.), II, 87. Cf. III, 328, 413, n. 7; V, 455.

Rasuń batău (= peṣaṇī), XIII, 1, 41; XIX, 111, 62-63; v. Cœdès, XX, 1v, 8-11; DURAND, VII, 351-353; FINOT, IV, 678-679.

Ratanabimbavamsa, v. Brahmārājapañña, XV, 111, 46.

Ratanapañña. Jinakalamalinī, XIV, III, 4; XV, III, 44-45.

Ratnacinta, XX, 11, 42.

Ratnamati, XI, 348, 352, 367.

Ratnapura, v. Ferguson (D. W.), I, 154.

Ratnāvalī, XV, 11, 51, 190.

Ratthăsat, ou Kotmai Lao, XVII, v, 136-137.

Râu « barbe », XV, 1, 7.

Rāvaņa (médecin indien), V, 236.

Raveneau (Louis). Bibliographie géographique annuelle, X, 420.

Razan, v. Hayashi (Dôshun).

Ŗcīṣama, Ŗciṣāma, v. Bloomfield, I, 276; III, 680.

Rea (Alexander). Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, XII, 1x, 50. Epigraphy, recording the Progress Report of the Assistant Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle, XII, 1x, 49. — Cf. I, 416; IV, 913; XI, 5, n. 3, 434; XVIII, x, 32, 33.

Read (C. H). Relics from Chinese Tombs, II, 211.

Recueil de nouvelles expressions chinoises, XII, 1x, 125.

Regnaud (Paul). Le Rig-Véda, texte et traduction, 9<sup>e</sup> mandala. Le culte védique du Soma, I, 152, 267, 398.

Regnault (Jules). Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites, III, 469-470.

Reinach (Lucien de). Le Laos. Edition posthume, revue et mise à jour par Chemin-Dupontès (P.), XI, 431-432. — Cf. X, 265.

Reischauer (A. K.). A Catechism of the Shin Sect (Buddhism), XII, 1x, 143. Reizei-in, II, 331; IX, 401.

Remmon kyō, v. *Greene*, III, 129-130; Lloyd, III, 129-130.

Rémusat (Abel), II, 124, 133, 139, n. 2, 142, n. 3; III, 356, 379, 394, n.; V, 296, n. 1; VII, 314.

Renondeau (G.). Dictionnaire militaire japonais-français, XIII, vII, 58-59. Renouard de Sainte-Croix (Félix), v.

Sainte-Croix (Félix Renouard de).

Report of the Superintendent, Archæo-

logical Survey,..., v. Archæological Survey of India.

Report on the working of the Chinese Post Office, V, 491-492; XII, IX, 115.

Report upon Archæological Research in the College of Literature, Kyoto Imperial University, XVII, v1, 29-32; XIX, v, 84-86.

Retana (W. E.). Aparato bibliographico de la Historia general de Filipinas, X, 416-417. Catálogo abbreviado de la Biblioteca Filipina, X, 417.— Cf. X, 429.

Reungao. Ethnographie et folklore, v. KEMLIN, IX, 493-522; X, 131-158, 507-538; XVII, 1v, 1-119. Phonétique, XII, 1, 22 sqq.

Revata, v. Raivata.

Revatī. Naksatra -, V, 275.

Réville (Jean), I, 151-152.

Revon (Michel). Anthologie de la littérature japonaise, des origines au XX<sup>e</sup> siècle, XI, 226-231. — Cf. IV, 489; VI, 406; VIII, 583; XII, v, 46.

Revue d'Asie, II, 106.

Revue de l'histoire des religions, I, 49, 151-153, 271-273, 398.

Revue de l'Université de Bruxelles, I, 273-274.

Revue du Monde musulman, VIII, 580-581; X, 442-443; XI, 463.

Revue indochinoise, IV, 487, 1134-1135; VIII, 581-583; XII, 1x, 22 sqq.

Rey (P.), XIX, v, 101-102; XX, 1v, 202.

Reynolds-Ball (Eustace). The Tourist's India, VII, 435.

Rg veda. 9<sup>e</sup> mandala, v. Regnaud, I, 152, 267, 398. Une devinette du —, II, 221.

Rhampsinite. Version indienne du conte de —, v. Huber, IV, 701-707; cf. XIV, 1, 3; XVIII, 11, 5.

Rhins (Jules-Léon Dutreuil de), v. Dutreuil de Rhins (Jules-Léon).

Rhodes (Alexandre de), II, 71; VI, 106, n. 6, 107, 115, 116, n. 2, 123-131, 147, 158, n. 1, 196, n., 233, 235, n. 1;

VIII, 155, n. 2, 215, n. 1, 226, 582; X, 178, n. 3, 186, n. 2, 429, n. 1; XII, 1, 9, 25; XV, 1, 83; XX, 11, 106.

Rhys Davids (Caroline A. F. et T. W.), v. Davids (Caroline A. F. Rhys et T. W. Rhys).

Riang. Langue —, VII, 219, 224, 242.

Ricci (Mathieu), I, 263; II, 88, 91, 336, n. 2; III, 112, 113, 116; V, 497-498; XI, 465.

Richard (L.). Géographie de l'empire de Chine, V, 458-459; cf. VIII, 615.

Richard (Timothy), III, 720; VII, 409; XIX, v, 30, 31.

Richthofen (Ferdinand von). Geomorphologische Studien aus Ostasien. II, Gestalt und Gliederung der ostasiatischen Küstenbogen, II, 96. — Ct. III, 236, 716; IV, 143-145, 148; V, 409, 499, 500.

Ricquebourg (Jean). La Terre du dragon, VII, 113.

Riess (Ludwig). William Adams und sein «Grab» in Hemimura, III, 351. — Cf. III, 495.

Rijk (de), v. De Rijk.

Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Verslag van den Directeur [J. D. E. Schmeltz] over het tijdvak van 1 Oct. 1899 tot 30 Sept. 1900, I, 370.

Rimbi (Čandi), v. Čandi —.

Risley (H. H.), I, 63, 285-287; III, 369; VII, 120, 229-233, 389.

Ristelhueber (René), VIII, 581.

Rites. — agraires des Annamites, v. PRZYLUSKI, X. 339-347; des Malais, v. Van Eerde, III, 134; des Reungao, v. Kemlin, IX, 493-522; X, 131-158. — funéraires des Annamites, v. Dumoutier, IV, 750-751; des Cambodgiens, v. Leclère (Adh.), I, 48; VII, 384-385; des Laotiens, v. Brengues, IV, 730-736; des Lolo et des La-quå, v. Bonifacy, VIII, 546 sqq.

Rivetta (P. S.). Hat die japanische Sprache keinen Infinitiv? IX, 611.

Rivière Claire. Langues par lées par les populations de la haute —, v. Bonifacy, V, 306-323.

Robań Romań (Prasat), v. Prasat -- . Rocher Rouge, v. Hong-yen.

Rockbo. Rivière dite de —, X, 196,

Rockhill (William Woodville). The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu Emperors of China, 1644-1908, X, 443. The 1910 census of the population of China, XII, 1x, 113. — Cf. VIII, 585; X, 698, n. 2; XIV, 1x, 35, n. 1; XVIII, 11, 9; V1, 10.

Ræské (J.). L'Enfer cambodgien d'après le Trai Phum (Trī Bhūmī) «Les trois mondes », XV, IV, 8-13. Les inscriptions bouddhiques du mont Koulen, XV, II, 124, 146, 172.

Rohinī. Nakṣatra —, V, 277.

Rôih. Alliance des Reungao avec l'esprit du — ou éléphant, XVII, IV, 94-95.

Rokà (Kŭk), v. Kŭk —.

Rokà (Pràsàt), v. Pràsàt - .

Rokok. Alliance des Reungao avec l'esprit du serpent -- , XVII, IV, 99.

Rokuso daishi hōhō dan kyō, v. Mat-sumoto, XIII, vii, 67-68.

Rola Piier, XIII, 1, 17.

Roluoh, v. Parmentier, XIX, 1, 4 sqq. Romaji. — hirome kwai, VII, 457-458. — kwai, II, 112; III, 345, 352, 354; VII, 458; XII, 1x, 146.

Romduol. Inscriptions de —, VIII, 54-55; XV, 11, 20, 22-25. Vestiges de —, XIII, 1, 10-11.

Rome, Congrès des Orientalistes de —, II, 220-222.

Ron. Inscription de —, v. Huber, XI, 267; cf. XV, 11, 123, 168.

Rondot (Natalis). On the chinese coins and small porcelain bottles found in Egypt, I, 155.

Rongao, v. Reungao.

Rongi, IX, 720-721.

Ropong. Alliance des Reungao avec l'esprit du poisson —, XVII, IV, 104.

Roruka, v. Huber, VI, 12, 335-340; cf. IX, 30-31; XIV, 1, 2.

Rose (Archibald). Chinese frontiers of India, XII, 1x, 114.

Rosĕi Rolîek, XIII, 1, 28.

Rosny (Léon de). Cours pratique de langue japonaise, III, 345-346; IV, 484-487. — Cf. III, 492; IV, 244, 263, 282, n. 3, 287, 399; VI, 424.

Ross (E. Denison) Alphabetical List of the titles of works in the Chinese Buddhist Tripitaka, being an Index to Bunyiu Nanjio's Catalogue and to the 1905 Kioto reprint of the Buddhist Canon, X, 704-707. New light on the history of the Chinese Oriental College and a 16 th Century vocabulary of the Luchuan language, IX, 170-171; XII, 1, 7, n. 2; IX, 200. — Cf. X, 729, n. 1; XI, 476; XVI, v, 103; XVII, vi, 33.

Rottach (Edmond). A Nanking, XII, 1x, 119. A Péking la veille de la révolution, XII, 1x, 119

Rou (Pràsàt), v. Pràsàt -.

Roudnev (A. D.). Lektsii po grammatikié Mongol'skago pis'mennago iazyka tchitannyia v 1903-1904 akademitcheskom godou, V, 460-462.

Rouffaer (G. P.), III, 745; IV, 282, 328, n. 1, 340, n. 6, 342; IX, 811; XVIII, vi, 28; XIX, v, 90

Rougier (Virgile). Découverte d'antiquités čames, XI, 13-18, 22, 245, 260-262, 277, 285, 480; XV, II, 15, 17, 122-123, 172; XVIII, x, 61. Dons à l'Ecole, XI, 242, 470-474, 480. Correspondant de l'Ecole, XII, IX, 164, 218, 220, Cf. X, 450; XII, IX, 223; XIV, IX, 105.

Roussel (Alfred). Trad.: Vālmīki, Rāmāyaņa, III, 92-93. — Cf. III, 525; XI, 234, 460; XII, 1x, 46.

Roux (Jules). Leçon d'ouverture du cours d'intonations et de lectures annamites professé à Hà-nội en 1909, IX, 178. Trad.: Hoàng-cao-Khải, En Annam, X, 612-617.

Roy (Fernand). Siuan-t'ong. Les der-

niers décrets impériaux, traduits du chinois par —, XII, 1x, 110.

Rsi du Musée čam de Tourane, XIX, 111, 99-100.

Rşyaçrnga, v. Lüders, II, 87-88.

Rtaḥi tsheḥi rig-byed Çā-li-ho-tras bsdus-pa, Çālihotronnayaḥ Açvāyurve-dasiddhāntaḥ, III, 620-625.

Ru ri, v. Dū dī.

Ruà. Le con —, rò, ou tortue, dans les croyances du Nguồn-sơn, I, 188.

Rựa rạ. Dicton du Nguồn-sơn sur le con –, ou serpe, I, 202-203.

Rùân (Phra), v. Phra Rùân.

Rubrouck (Guillaume de). Putechestvie v vostochnyya strany, traduit par Malein (A. I), XII, 1x, 115.— Cf. VIII, 516.

Rudakov (A.). Bogdokhanskie dvortsy i knigokhranilisča v Mukdeni, VI, 415-416.

Rudnev (A. D.), v. Roudnev (A. D.). Rudradāman, II, 295-296.

Rudraloka (čam), IV, 905, 963, 964; XV, 11, 189. — (cambodgien), v. Harşavarman 1.

Rudravarman 1, 11, 217; 111, 207, 209-210, 270, 294, 295, 298, 301, 302, 443; IV, 111, 384, 900, 917, 918, 922; VI, 374, n. 1; XI, 286; XV, 11, 181, 189. Rudravarman 11, 11, 83, 217; III, 296;

IV, 92, 95-97; XV, 11, 181. Rudravarman 111, XV, 11, 182.

Rudravarman IV, III, 638; IV, 905, 954, 959, 965; XV, II, 182.

Rudrāyaṇa, VI, 4-27; IX, 23-33; XX,

Ruiz (Blas). L'expédition de – et Diego Belloso au Cambodge, d'après les chroniques indigènes, XIV, 1x, 44-47.

Rùng-dâu. Vestiges de —, v. Parmen-TIER, LX, 753-754.

Ruột « entrailles », XV, í, 52.

Rūpam. A Journal of Oriental art, chiefly Indian. Edited by Gangoly (O. C.), XX, IV, 131-135.

Ruru-jātaka, IV, 1093.

Russie. Documents russes sur la Chi-

ne, v. Cahen, II, 288-293. Etudiants russes au Japon, IX, 630. Expédition scientifique russe en Asie centrale, IV, 1144. Guerre russo-japonaise, III, 534-535; IV, 776-777, 783-785, 1140; V, 235; VIII, 280; XVI, v, 79; v. Ariga, VIII, 586; Maitre (Cl.-E.), IV, 499-522; Peri, V, 476. Mémoires de la Société russe d'archéologie, I, 280-281. Relations de la — avec le Japon, v. Pozdnyeev, X, 724-728. La — en Chine, III, 686; IV, 499 sqq.; VI, 414-416.

Russier (Henri). Comptes' rendus, VI, 352-355. — Géographie élémentaire de l'Indochine, v. Brenier, IX, 583-584. Histoire sommaire du royaume du Cambodge, des origines jusqu'à nos jours, XIV, IX. 57-58. L'Indochine française, par — et Brenier (H.), XI, 206-207. Notions d'histoire d'Annam, v. Maybon (Ch. B.), IX, 583-584 (recension). — Cf. XV, IV, I4; XVII, VI, 42; XVIII, x, 52.

Ryder (C.-H-D.). Exploration and Survey with the Tibet frontier commission and from Gyang-tse to Simla, vià Gartok, V, 472. — Cf. V, 488-489.

Ryō no gige, v. Konakamura, III, 522-523.

Ryukyū, III, 579, n. 3.

Sa-chuy. Fortin de -, III, 184-185.

Sa-hoi, v. Long-thanh.

Sa-man, XVIII, 1V, 1-2, 51-52.

Sa-mi Lolo, v. CHE FAN, VIII, 340. Sa-mo-kien, V, 445-446.

Sa-pao (= sâbâ), v. Pelliot, I, 263,

n. 2; III, 665-671; VI, 412.

Sa-phu. Mur de -, III. 185.

Sa-po (= sārthavāha), IV, 356, n. 1, 1162.

Sa-wan Lolo, v Che Fan, VIII, 341. Saba. Reine de --, VI, 417, 420; v. Forke, IV, 1127-1131; V, 474.

Saba « nourriture des êtres vivants », XVII, III, 45, 57.

Sáč. Ethnographie et linguistique, v. CADIÈRE, V, 360-367; XVIII, vII, 45; CHEON, VII, 87-99; cf. XI, 202-204.

Sắc, XV, 1, 39-40. Cf. Màu, muì. Sachau (Edward C.), IV, 25-36; V. 475.

Sada Yakko, II, 301; III, 373-374; VIII, 606-607.

Sadāçiva, XV, 11, 64 sqq.

Sadda, XVII, v, 57, 61-62.

Saddanta, III, 475.

Saddavimala, XVII, v, 76-80.

Saddhammasangaha, v. Dhammakitti, XV, 111, 43.

Saddharmapundarīkasutra, VI, 441; XI, 187, 436; XII, 1x, 142; XVII, 111, 68-69, 73, 79; XVIII, 11, 29, 30; XX, 1, 64, n. 5.

Sadec, XX, IV, pl. 3, après p. 86. Inscriptions de —, VIII, 50.

Sadèt, I, 303; IV, 488, n. 1, 535-536; VII, 176-177; IX, 370; XVII, 1v, 78-83; v. Besnard, VII, 80-85.

Saeki (Tsunemaro). Nihon ruigo daijiten, v. Shida, X, 253-254.

Sahasodgata, VI, 27-29.

Sāheṭh-Máheṭh ( = Jetavana et Çrāvastī), I, 49; XI, 433; XII, 1x, 49; XIII, vii, 14; XVI, v, 31.

Sahni (Daya Ram), v. Daya Ram --. Sahri-Bahlol, v. Shahr-i-Bahlol.

Sai Phai (Vat), v. Vat -.

Sai-tien-tch'e ( - Seyyid Edjell), VIII, 260, n. 1, 261-262; v Vissière, VIII, 580-581; X, 442.

Sãi vương (= Nguyễn Phúc-Nguyên), V, 134-135; VI, 96, n. 1, 117-145.

Saigo Takamori, VIII, 257, n. 2.

Saigon, XX, IV, pl. 3, après p. 86; v. Lajonquière, X, 644; Madrolle, XIII, VII, 6-7. Inscriptions conservées à —, XV, II, 192.

Saigyō, XX, 1, 49 sqq.

Sainson (Camille). Nan tchao ye che. Histoire particulière du Nan-tchao. Traduction d'une histoire de l'ancien Yunnan, IV, 1094-1127. — Cf I, 149; IV, 624, 625; VIII, 354, n 1; X, 256.

Saint-Andrew Saint-John (R. F.), v. Saint-John (R. F. Saint-Andrew).

Saint-Arroman (R. de). Listé des missions scientifiques et économiques françaises, explorations, excursions et reconnaissances en Indo-Chine, dans l'Inde française et en Malaisie, et des missions relatives à l'étude de ces contrées, X, 418. — Cf. VIII, 327.

Saint-Denys (Léon d'Hervey de), v. Hervey de Saint-Denys (Léon d').

Saint-John (R-F. Saint-Andrew). Takkola, I, 35. — Cf. III, 271, n. 3; V, 182.

Saint-Martin (Vivien de), I, 322 sqq., passim; IV, 174; V, 439; VI, 371, n. 2, 439.

Saint-Pétersbourg, Bibliothèques et musées, v. Cahen, II, 288-293; V, 459-460.

Saint-Sauveur (J. de). Lexique français-bas-malais, XII, 1x, 159.

Sainte-Croix (Félix Renouard de), I, 277; XX, IV, 179.

Saionji (Kimimochi), III, 534, 736; VIII, 573.

Sajarah Malayu, I, 35; IV, 263, n. 7; V, 174; v. Van Ronkel, II, 305.

Sajjanālaya Sukhōdaya, IV, 245; v. Cœdès, XVII, 11, 3 sqq.; Ретітнисиемім, XVI, 111, 8-21.

Sakaki (Ryosaburō). Bon-Zō-Kan-Wa shiyaku taikō honyaku meigi taishū (Mahāvyutpatti), XVI, v, 75-76. — Cf X, 731.

Sakalāyurvedasārasamgrahaḥ, III, 627-628.

Sakamoto (Tatsunosuke). Mito Kō-mon, X, 646.

Sakanoe no Tamuramaro, XX, 1, 25 sqq.

Sakharine (Phra Cao), IV, 493. Sakhlà (Pràsàt), v Pràsàt —.

Sakuma (N.). Japanese Calendars, III, 349; XI, 216, n. 3, 217, n. 1.

Sakuṇapakaraṇa, d'après une recension laotienne, XVII, v, 84, 88. Cadre général, XVII, v, 107. Le vautour, le tigre et le chacal, XVII, v, 107. Le tigre

ermite, XVII, v, 107. Le roi lépreux, XVII, v, 108. Le perroquet d'Îçvara, XVII, v, 108. Le perroquet et le serpent, XVII, v, 108-109. La grue obstinée, XVII, v, 109. Le chat ermite, XVII, v, 109. Le barbier ignorant, XVII, v, 109. Les corbeaux amateurs d'ordures, XVII, v, 109. Le tigre, le chacal et l'âne, XVII, v, 110. Le singe et le crocodile, XVII, v, 110-111. Révolution causée par une mouche, XVII, v, 111. Les métamorphoses du chien, XVII, v, 111 La mangouste tuée par erreur, XVII, v, 111-112. Le serpent et les grenouilles, XVII, v, 112-113. L'éléphant et la souris, XVII, v, 113.

Sakunapakon, v. Sakunapakarana. Sàlà Prambuon Lovên, XIII, 1, 46.

Sälagrāma, v. Oppert, I, 148-149, 152.

Salaun (Louis). L'Indochine, IV, 441-442. — Cf III, 140

Salles (André). Sur une médaille commémorative de la participation militaire des colonies à la Grande Guerre, XX, IV, 200. — Cf. V, 481; VIII, 590; XVIII, x, 13, 57.

SALLET (Albert). [Histoire de Thach-Câm-Đương], XIX, 11, 88-90. — Nom-mé correspondant de l'Ecole, XVIII, x, 46, 79, 80; XX, 1v, 229. — Cf. XVII, vI, 46; XVIII, x, 13, 57; XIX, v, 88, 89-90, 103, 140-141; XX, 1v, 185, 239.

Salouen, IV, 226. Langues du bassin moyen de la –, VII, 219.

Sàm-khà, III, 15-16.

Samāja, III, 336, 742.

Samantabhadra, I, 358; VIII, 522; XIII, vii, 22; XIV, viii, 13; XVI, v, 95, 124; XVII, 111, 72, n. 1.

Samarkand, V, 445-446.

Sāmaveda, VI, 448; v. Bloomfield, III, 680-681.

Samayamātrkā, v. Meyer, IV, 468.

Sambok (Phnom), v. Phnom —.

Sambor-Prei Kük. Inscriptions de —, V, 419; VIII, 58-59; XIII, 1, 60; XV, 11, 122, 143, 165, 177. Ruines de —, IV, ·739 sqq.; VII, 386; XI, 247; XIII, 1, 21-28; XVI, v, 48, 58.

Samghabhadra, XI, 361, n. 1, 375, 381, n. 4, 385, 389; v. TAKAKUSU, IV, 53-56.

Samkara, v. Vidyābhūsana, III, 338. Sāmkhya, I, 152, 153; II, 298; v. Garbe, I, 396; Takakusu, IV, 1-65, 978-1064.

Samon, V, 147, n. 2.

Sampan, III, 478; v. Peri, XIX, v, 13-19.

Samrit, IV, 744; XV, IV, 17, n. 1. Samron Sen. Station préhistorique de —, II, 117; XX, IV, 197; v. Mansuy, III, 90-91.

Samron Ton. Vestiges de -- , XIII, 1,

Samsāra, v. Boyer, II 202. Samudragupta, III, 335, 336.

Samura (Hachiro). Kokusho kaidai, 111, 565.

Samyuktakāgama. Comparaison des fragments sanskrits d'Idikutşari avec le — chinois, IV, 473-474. Fragments de la collection M. A. Stein, v La Vallée Poussin, XIII, vII, 78-81, 82. Passage sur Härītī, XVII, III, 34-36, 38, 41, 43.

Samyuktavastu. Histoire de Viçākhā d'après le —, XV, III, 6-7. Légende de Harītī d'après le —, XVII, III, 2-15, 41, 45, 79.

Samyuttanikāya, V, 146; XVII, III, 37, 42, 43.

San Antonio (Gabrie! Quiroga de), v. Quiroga de —.

San-chan-tong ( = Utch-meravân), VI, 256-261.

San chouei siao tou, v. Houang-fou Mei, IX, 243.

San Dira (Vat), v. Vat -.

San-lo-ts'i (= Çrīvijaya = Palembang), I, 277; II, 95-96, 125; III, 649; IV, 296, 305, 306, 308, 316, 319, 321, 332-333, 342-347, 352, n. 5, 358, 475; XVIII, vi, 7-11, 24, 25, 26, 33; XIX, v, 128.

-"San fou houang t'ou, X, 117, n. ... San fou kou che, X, 634-635. San-kong, III, 667, n." 6.

San-kong, III, 007, n. o. San kouo. La langue chir

San kouo. La langue chinoise à l'époque des —, XX, 11, 1 sqq. — tche, IL, 303; III, 251, 303, 314, n. 4; IV, 173, n. 3; VI, 361, 365, 367, 376, 377, 378, 402, 410, 440; IX, 609; X, 101, n. 5, 103, 109.

San li ts'o yao, IX, 246.

San siu yi nien lou, IX, 431-432.

San ts'ai t'ou houei, v. Wang K'i, II, 154, n.; III, 632, 653-654.

San-tsi. Sens du terme —, III, 467-468.

Sančan (Pö Bia), v. Pō Bia -.

Sañchi, I, 345, n. 1, 354; III, 743; V, 209; VII, 405; XIV, 1x, 62-63; XVI, v, 31, 39; XIX, v, 47, n. 2; v. Burgess, II, 204; Marshall, XVIII, x, 24-26.

Sančih (Po Bia), v. Po Bia -.

Sandberg (Graham). A Tibetan-English Dictionary, v. Dās (S. C.), IV, 477-478.

Sanderson (Gordon), XVI, v, 41.

Sang hyang Kamahayānikan, XX, Iv, 148.

Sanghapāla, ou Sanghavarman, III, 284-285.

Sanghārama, VII, 38, n. 1, 42.

Sängim Agīz, v. Sieg, VII, 145-146, 401-402; cf. XI, 460.

Sangītivamsa, ou Sangītiyavamsa, v. Vimaladhamma, XII, 1x, 178; XIV, 111, 2-31; XV, 111, 46.

Sangrāma, XV, 11, 20.

Sangrāmavijayottungavarman, XVIII, vi, 8.

Sankhyāpakāsaka, v. Sirimangala, XV, 111, 39-40.

Sannyuttatthakatha, V, 146 sqq.

Sanô (Mưan Non), XVII, v, 154.

Sanskrit. Canon —, v. Nariman, XX, Iv, 135-137; Oldenberg, XII, 1x, 32-38; cf. XIII, vII, 16. Collège de — à Madras, VII, 430-431. Deux termes —s des «Contes et apologues» de Chavannes, v. Her-

tel, XIII, vii, 19. Dictionnaire ..., I 288; II, 221, 416, 421; X, 729; XX, 11, 20-21, 27-32; IV. 226; V. Dās (S. C.), IV, 477-478; Zachariæ, I, 394. Documents - s de l'Asie centrale, v. Clauson, XII, IX, 44; La Vallée Poussin, XII, IX, 154; XIII, vii, 78-81, 82; Leumann, XIII, vii, 84; Lévi, X, 729; Pischel, IV, 473-474; Sieg, VII, 145-146, 401-402. Grammaire - e, v. Henry, II, 106, 415; Sieg, VII, 145-146, 401-402; Speyer, I, 394. Littérature - e, III, 741-743; VI, 447; VII, 147, 430; v. Aufrecht, 1, 157; III, 475; Bloomfield, I, 276, 395; Courtillier, IV, 756-758; Feer, I, 269-270, 398; Finot, II, 87; XX, 1v, 177; Haberlandt, IV, 467; Haraprasād, I, 259-260; Hazeu, II, 305; Henry, IV, 1089-1090; Hertel, II, 88, 294, 295; Indian Thought, VII, 147; XII, 1x, 45; Jacobi, IV, 1090-1091; XII, 1x, 46; Kathavate, 1, 259; Kirste, II, 205-206; Krishnacharya et Vyasacharya, VI, 358-361; Lanman, IV, 469; Lévi, II, 253-255, 295-296; IX, 166-169; XX, IV, 177; Mankowski, II, 294; Mazumdar, IV, 759; Meyer, IV, 467-468; Oldenberg, II, 206; XII, 1x, 32-38; Regnaud, I, 267; Roussel, III, 92-93; Sarup, XX, 1V, 121; Schmidt (R.), I, 157, 278; IV, 465-467; Speyer, II, 206, 297; III, 135; Stönner, I, 260; Tawney et Thomas (F. W.), III, 746; Thomas (F. W.), XII, IX, 44; Warren, IV, 468; Winternitz, XIII, v11, 15-16. Nominatifs — s en -t, v. Meillet, V, 470. Phrase nominale en -, v. Bloch (J.), VI, 445 Le — à Java et au Campa, V, 173, n. 4; en Birmanie, V, 147, n. 1; XII, vIII, 29. — Epic Society, II, 221. Sri Vani Vilas - series, VI, 447. Traités médicaux -s du Tanjur, v. Cordier (P.), III, 604-629. Transcription du - en chinois, I, 47-48, 54, 277-278, 322 sqq.; II, 95-96, 192-194, 246 sqq.; III, 118-119, 339-341, 379 sqq.; IV, 543 sqq.; VII, 123; V, 423-457; IX, 158-160; XVI, v, 61-63; XX, 11, 20 sqq.

Sansom (G. B.). Notes on dialectical usages in the Nagasaki district, XII, IX, 143-144. Translations from the «No», XII, IX, 143.

Santalī, v. Schmidy (W.), VII, 225 sqq.; VIII, 1-16.

Santuk (Phnom), v. Phnom —.
Saramati, XI, 350-355, 386.
Sarasvatī, XVI, v. 46; XIX, III, 52.
Sarat Chandra Dās, v. Dās (Sarat Chandra).

Saravia (Manuelde Leon y), X, 173, n. 1.
Sarawak. Archéologie, V, 248, 475.
Sarè-Makhè-Dhêrî (= Hārītī-stupa),
I, 343.

Sari (Čandi), v. Čandi — .
Sarnāth, Il, 228; V, 209, 247, 472;
XVI, v, 31, 33; XIX, v, 43.
Sarthavāha, XI, 286; XV, II, 16.

Sarup (Lakshman). The Nighantu and the Nirukta, the oldest Indian treatise on Etymology, Philology and Semantics, XX, IV, 121.

Sarvasiddhāntasamgraha, III, 135, Sarvastivadin Vasubandhu sur les listes de patriarches des —, v. Peri, XI, 347-348. V. Prātimokṣasūtra, Vinaya.

Sarveçvararasāyanasarvarogaharaçarīrapuşţakaḥ, III, 616-617.

Sasak. Manuscrits –, v. Brandes, II, 218-219.

Sasaki (Gesso). Shina jodo-kyo shi, XIII, vii, 68-69. — Cf X, 731

Sasanavamsa, v. Paňňasāmi, II, 200; III, 257, n. 2; IV, 158; XV, III, 39.

Sashi, IX, 715-719.

Sasi, v. Bailey, II, 207-208. Sastitantra, IV, 4, 10, 12, 25.

Sāta (Yaksa), XVII, III, 3-5.

Satanaganahuta (= Luan Praban), XVII, v, 164; XVIII, x, 10-11.

Sātavāhana, v. Huber, VI, 37-39. Satiyaputa, Satputê, III, 336.

Satow (Ernest Mason). An English-Japanese Dictionary of the spoken Language, compiled originally by — and Ishibashi (M). 3rd ed., revis, and enlarg.

by Hobart-Hampden (E. M.) and Parlett (H: G.), V, 229-230. — Cf. II, 346; III, 495, 573, n. 2, 574, n. 1, 737; IV, 412, 616; V, 223; XI, 215, n. 3, 238; XII, 1x, 79-80.

Sàtrà, XI, 394. — Mâha Chéadak, v. Leclère (Adh.), III, 328-334.

Sàtrà Pran Manus. Sculptures de —, XIII, 1, 46.

Satsuma. Vases en porcelaine de --, VIII, 576; XVIII, x, 55-56 et pl. 10.

Satta (Sut), v. Sut —.

Sattaparittam, XVII, v, 54-55.

Satya Kauçika Svamin, IV, 902, 919,

Satyasiddhi çāstra, XI, 359.

Satyavarman, II, 44, 45, 48; III, 637; IV, 904; VI, 298; IX, 347, 351; XV, II, 8.

Saussure (Léopold de). Origines de l'astronomie chinoise, IX, 611; X, 729. — Cf. VIII, 584.

Savannakhet, IV, 1134.

SAVINA (F.-M.). Dictionnaire miaotseu-français, précédé d'un précis de grammaire miao-tseu et suivi d'un vocabulaire français-miao-tseu, XVI, 11, 1-246. — Dictionnaire tày-annamite-français, précédé d'un précis de grammaire tày et suivi d'un vocabulaire françaistày, X, 644; cf. XX, 11, 57, n. 2. Séch son đạo thènh chúa pha, X, 645 (recension).

Savitrī, v. Allen, I, 276.

Sày-fôn. Histoire, v. Maspero (G.), III, 1-97; cf. XIII, 1, 59 Stèle de —, v. Barth, III, 460-466; Cordier (P.), III, 466; Finot, III, 18-33, 369; XV, 11, 108, 155, 185-186.

Sbyor-ba brgya-pa, Yogaçatakam, III, 606-607.

Schaank (S. H.), V, 426-428, 438, 457; XII, I, 15, n. 2; XVI, v, 61; XX, 11, 84.

Schermann (Lucien), II, 74, 226-227; IV, 488-489; VIII, 611; XI, 462.

Schlegel (Gustave). Dangers of the

Peking pronunciation of the Chinese characters, I, 54. Etymology of the word mèrjam, II, 219. Geographical notes, I, 54, 277; Il, 94-96, 217. On the invention and use of fire-arms and gun-powder in China, prior to the arrival of Europeans, II, 299, 407-409. The secret of Chinese method of transcribing foreign sounds, I, 53-54. Siamese studies, II, 401-403. On some unidentified Chinese transcriptions of Indian words, I, 54. Les termes bouddhiques Yu-lan-pen et Yu-lan-p'o, I, 277-278; II, 192-194. - Nécrologie, III, 768. — Cf. II, 94, 124-126, 147, n. 1, 256; III, 122, n. 1, 228, n. 4, 252, n. 4, 263, n., 268, n. 5, 284, n. 2, 288, 340, n. 1, 467-468; IV, 75, 200, n. 3, 210, 218, 234, 235, n. 1, 236, 265, n. 1, 269, n. 2, 271 sqq., passim, 479, 553, 772, 1127; V, 232, 436, n. 1, 445, n. 3, 447, 455, n. 1, 457; VI, 401, n., 445; XVIII, vi, 7, 10, 23, 26, 33; v. Zach, II, 409.

Schmeltz (J. D. E.). Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Verslag van den Directeur over het tijdvak van 1 Oct. 1899 tot 30 Sept. 1900, I, 370. — Cf. II, 218.

Schmidt (Isaac Jacob), XI, 464, n. 3. Schmidt (Richard). Beiträge zur indischen Erotik, IV, 465-467. Der Textus Simplicior der Çukasaptati in der Recension der Handschrift A, I, 157, 278. — Cf. II, 206.

SCHMIDT (Wilhelm). Les peuples monkhmêr, trait d'union entre les peuples de l'Asie centrale et de l'Austronésie. Traduit par M''' J. MAROUZEAU. Préface, VII, 213-214. Introduction, VII, 215-217. Rapports linguistiques des peuples austroasiatiques entre eux, VII, 217-228. Rapports anthropologiques des peuples austroasiatiques, VII, 228-233. Rapports des langues austroasiatiques avec les langues austronésiennes, VII, 233-242. Traces d'un état de développement antérieur des langues austroasiatiques et austronésiennes, VII, 242-245. Rapports anthropologiques entre les peuples austronésiens, VII, 245-246. Conclusion, VII, 246-250. Appendice. Correspondances lexicologiques. Remarques générales, VII, 251-255. Correspondances lexicologiques entre le nikobarais d'une part, les langues monkhmêr et le khasi d'autre part, VII, 255-263. Correspondances lexicologiques entre le santali d'une part et le monkhmêr, le khasi et le nikobarais d'autre part, VIII, 1-16 Correspondances lexicologiques entre les langues austronésiennes et austroasiatiques, VIII, 16-35. - Grundzüge einer Lautlehre der Monkhmer Sprachen, VIII, 249-252; cf. IX, 587. n. 1: XII. 1, 6, n. 1. Slapat Rājāwan datow smim ron. Buch des Rājāwan, der Königsgeschichte, X, 625-627 (recension) .-- Cf. III, 515; VI, 347; VII, 116, 389; IX, 585, n. 1; X, 250; XI, 76, n. 1, 107, n. 1; XII, 1, 65, n 1; XX, IV. 67.

Schmitt (François-Joseph). Nécrologie, IV, 1147. — Cf. IV, 223. n. 5, 245, n., 246, n. 2, 249, 257, n. 1; V, 484; XV, 11, 128, 166, 169; XVI, 111, 2, 8-20, 23-26; XVII, 11, 1-9; v, 10, 12; XVIII, x, 0-10.

Schnyder (Casimir). Eduard Huber, ein schweizerischer Sprachengelehrter, Sinolog und Indochinaforscher, sein Leben und seine Briefe, seine wissenschaftliche Bedeutung, nebst einer Auswahl seiner Arbeiten, XX, 1v, 71-72.

Schrader (Otto), VII, 147.

Schreiner (Alfred), IV, 1134.

Scott (James George), IV, 159, n. 6, 161, n. 1, 163, n. 5, 171, n., 180, n. 4, 412; V, 149, n. 1.

Sdàc Päl, V, 177, 183.

Sdau (Vat), v. Vat -.

Sdök kak thom. Stèle de —, I, 283; IV, 911; XI, 430; XVIII, v1, 26, n. 3; Ix, 10; v. Aymonier, I, 269; II, 84, 128; FINOT, XV, 11, 53-106.

Sédang. Ethnographie et linguistique, I, 307-308; VII, 223 sqq.; XVII, 1v, 6 sqq., passim. « Le royaume — », XIV. 1x, 86.

Ségalen (Victor), XX, IV, 223.

Sei Shōnagon. Makura no sōshi, III, 130; VII, 127-128; XI, 230; XV, 111, 2-4; XVII, 111, 57; XX, 1, 77; v. Ishi-kawa, X, 646-647. — Cf. VII, 399-400; XI, 114, n. 2; XIII, 114, 3; XVII, 111, 57. Sejiki-ki (= Si-vu ki) y. Hiuan-tsang

Seiiki-ki (= Si-yu ki), v. Hiuan-tsang, XII, 1x, 132-136.

Seiiki kõko zufu, XV, 1v, 57-64. Seishiroku, III, 579, 583, n. 6 et 7. Seiyūkwai, III, 533-534, 735-736, 765; IV, 516.

Sejarah Malayu, v. Sajarah Malayu.

Sekino (Tei). Stone Mortuary Shrines with engraved Tablets of ancient China under the latter Han Dynasty, IX, 809-810. — Cf. VIII, 605; IX, 612; XIII, vII, 109-110; XV, IV, 54

Semà du Musée khmèr de Phnom Péñ, XII, III, 26-29, 44.

Semang. Anthropologie et linguistique, VI, 354; VII, 217 sqq.; VIII, 249.

Semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite, v. CADIÈRE, VIII, 93 sqq.

SENART (Emile). L'Ecole française d'Extrême-Orient. Lettre de M. -, I, 9-11; cf. I, 385, n. 1; IV, 524-526, Un nouveau champ d'exploration archéologique: le Turkeston chinois, V, 492-497. - Discours de réception de la Mission Pelliot, X, 272-274. — Comptes rendus, I, 45-47, 155, 157, 383, 390; II, 199-200; III, 754-755. — Les Abhisambuddhagâthâs dans le Jâtaka pâli, I, 397-308. Bouddhisme et Yoga, I, 152-153. Le manuscrit Dutreuil de Rhins, I, 34, 168. A new fragment of the thirteenth Edict of Piyadasi at Girnar, I, 51. Note sur quelques fragments d'inscription du Turfan, I, 47-48, 169. - Cf. II, 13, 106, 220, 221, 306; III, 157, n. 1, 336, 479, 516, 742, 743; IV, 729; VI, 9, n. 2, 445; VII, 204, 208; VIII, 327; IX, 163, 621; X, 655; XV 11, 121, 142; XVII, VI, 12.

Sénèque (J.). La carte de l'Indochine, XII, 1X, 22-23.

Seng-chao, X, 96, 113-114; Xl, 364, 374, 375.

Seng-houei, IX, 611; X, 106, n. 2; XII, 1x, 122; XVIII, 11, 21.

Seng-jouei, XI, 366, n., 375, 384; XII, 1X, 128.

Seng-kao, IV, 403.

Seng-k'i, IV, 289-291, 403.

Seng k'ia louen (= Sāmkhyaçāstra), IV, 41-58, 978 sqq.

Seng-ko-lin-ts'in, III, 690.

Seng-tchao, XI, 364, 375.

Seng-tche, v. Seng-k'i.

Seng-yeou. Tch'ou san tsang ki tsi, IV, 559-560, 569; X, 113-115, 122; XI, 347 sqq., passim. — Cf. X, 106.

Senjō-koku ori « tissus du Čampa », XIII, vii, 107-108.

Senjūshō. La légende du — et le nō d'Eguchi, XX, 1, 49-51, 53.

Senkoku jidai shiron, XV, IV, 53-54. Senoi. Idiomes ---, VII, 224 sqq.

Sentences et proverbes cambodgiens,

v. Pannetier, XV, III, 47-71.

Seou chen ki, 1X, 597-598.

Sept-Pagodes, v. Mahāvalipuram. Ancienstombeaux chinoisde — (Hái-dương), v. Parmentier, XVII, 1, 15-25 et pl. 7-8; cf. XVII, vi, 43; XVIII, x, 7. Pèlerinage de —, v. Leuba, XII, 1x, 23.

Sépultures impériales des Ming, v. BOUILLARD et VAUDESCAL, XX, III, 1-128 et pl. 1-44; des T'ang et des Song, X, 255-256.

Sérard (Philippe). Lettres sur les Tâyson, XII, vII, 9-11. — Cf. XII, vII, 4, n. 3.

Serboza (= Çrïvijaya), II, 95-96; IV, 321, 322, 337-339, 342.

Sérinde, v. Turkestan chinois.

Serruys (Jenny). Trad.: Okakura (K.). Les Idéaux de l'Orient, XVII, v1, 22-29. Service geographique de l'Indochine. Atlas de l'Indochine, XX, 1v, 69-71. Compte rendu annuel des travaux exécutés par le —, X, 413.

Sevu (Čandi), v. Čandi — .

Seyyid Edjell, v. Vissière, VIII, 260-262, 580-581; X, 442; XI, 234, 463.

Shâh-jì-kî-Dhèri, I, 330-331, 338; III, 418, n. 8; IX, 622; XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, 111, 14; XIV, 1, 19.

Shàhbàz-Garhî, I, 34, 346 sqq.; III, 328, n. 1, 419, n. 5; VII, 119.

Shâhkot, V, 247-248.

Shahr-i-Bahlol, I, 339, n. 1; VIII, 487-490; X, 455; XII, 1x, 50; XVI, v, 31; XVIII, x, 31.

Shahr-i-nao, IV, 256, n. 1.

Shake peare (W.). Traductions japonaises de —, III, 373-374 — Cf. IX, 624. Shaku-ki, III, 592, 593.

Shaku Nihongi, III, 591 sqq.

Shakwaigaku ronsō, X, 647.

Shamasastry (R). The Vedic Calendar, XII, 1x, 46.

Shan. Ecriture thai en pays - s, XVII, v, 20-25 Histoire, IV, 150, n 6, 163, n. 5; IX, 657-659. Linguistique, XI, 153-169; XII, 1, 22 sqq.; XVII, v, 21, n. 2.

Shibata (Jokei). Töyö rekishi daijiten, v. Kubo (Tokuji), V, 476.

Shibuzawa (Eiichi). Tokugawa Keiki kō den, XVIII, x, 39-40. — Cf. VIII, 573.

Shida (Yoshihide). Nihon ruigo daijiten, v. Saeki (T.), X, 253-254.

Shidai, IX, 708-711.

Shigaku kenkyū kwai, IX, 829-830. Shigaku zasshi, III, 524, 532, 574; IV, 775-776; IX, 178-179; X, 270; XVIII, x, 40.

Shimada (Gentei), IX, 464-469; XII, IX, 98, n. 1.

Shimada (Sadahike). Ornamented Tombs in the Island of Kiushu, v. Ilamada (K.), XIX, v, 84-86.

Shin, VII, 198; XII, 1x, 142; v. Reischauer, XII, 1x, 143.

Shingon, XI, 116, n. 1; XII, 1x, 142;

XIII, 1v, 6, 8; XVI, v, 77; XVII, 111, 79; v Tomita, XIII, v11, 61-62.

Shinnyo (= bhūtatathātā), XX, 1, 51, n. 2, 52-53.

Shinran, IX, 628; XIII, vII, 69; XVI, v, 76; v. Lloyd, XI, 222-226.

Shinshū, VII, 198; VIII, 585; IX, 628; XII, 1x, 142; XVI, v, 76; XVII, 111, 64; v. Lloyd, XI, 222-226.

Shintō. — gobusho, IV, 609-611. sōsho, III, 576; IV, 611. — taii, IV, 608. — V. aussi Shintoïsme.

Shintoïsme, II, 410-412; III, 573, 579; IV, 489; VI, 406-407; VII, 200; VIII, 602; XII, IX, 142; XVI, v, 77; XX, I, 2, 19, n. 3; v. Aston, II, 216-217; Greene, III, 129-130; Lloyd, III, 129-130; Maitre (Cl.-E.), IV, 598-616; Motoori, XIII, vII, 70; Tanaka, X, 258-259; Yoshimura, VII, 148-149.

Shiryo taikwan, III, 576.

Shiryō tsūshin sōshi, III, 576.

Shiseki nempyō, III, 565-566.

Shiseki shūran, III, 521-522, 575.

Shite, IV, 767-768; IX, 276-278.

Shōin (Yoshida Torajirō), VIII, 603-604.

Shōku (Shōnin), XX, 1, 50-52.

Shoku Nihongi, III, 591 sqq.

Shōsō-in, VIII, 282, 576; X, 652; XII, 1X, 144.

Shōtoku (Taishi), III, 586-590, 595; IV, 580, 586 sqq.; VI, 441.

Shoun-ko, v. Kondo, X, 641.

Shūko jisshu (Shukusha), III, 359.

Shura-mono, IX, 736, 737; XII, v, 1 sqq.

Si-eul-ho, IV, 151, 226.

Si-fan, II, 137, n. 3; v. CHE FAN, VIII, 357; SIU K'ING-YUAN, VIII, 376. Si-hia, VIII, 502, 512; XIII, VII, 42; XVI, v, 87.

Si-hou (Hang-tcheou), XIV, viii, 3-9, 12-28.

Si jong tchouan, v. Si-yu tchouan.

Si k'i ts'ong yu, v. Yao K'ouan, IX,

Si kiang, VIII, 582; X, 101, n.; XI, 428 Thaï du —, VI, 349; v. Esquirol et Williatte, IX, 394-397.

Si-k'iuan (= K'iu-sou), IV, 189, n. 3, 191; XIV, 1x, 19, 27-30.

Si Kouang, XVIII, III, 12.

Si-lan (= Ceylan), IV, 356, 358.

Si-li, Si-li-yi, IV, 175-176.

Si-li, Si-yu, XVIII, 111, 15, n, 3, 18. Si-louen-tie (Serendib), IV, 358-

Si-ngan fou. Dialecte chinois de —, v. MASPERO (H.), XX, II, 9 sqq. Inscriptions de —, v. BERTHELOT, V, 406-408; Havret, II, 407; III, 109; cf. IV, 66, 82; VIII, 580-581; X, 731; XI, 224, n. I; XII, IX, 106. Noms de —, IV, 771.

Si-pi-to-fa-la-sseu, V, 451.

Si-tan, VIII, 170-171.

Si-tou, X, 423.

Si-t'ou, III, 280-281.

Si-wang-mou, III, 649; IV, 1127-1131; V, 474; VI, 416-421; X, 632.

Si yang tch'ao kong tien lou, IV, 207-208, 217, n 3.

Si-yu, v. Si-li.

Si-yu ki, v. Hiuan-tsang, XII, IX, 132-136.

Si-yu tchouan, ou Si jong tchouan, VI, 377-379.

Si yuan lou, Si yuan tsi lou, v. Song t'i hing si yuan tsi lou.

Siam. Bibliographie, II, 199-200, 401-403; III, 86, 1135; V, 420-422; VI, 351, 444-445; IX, 585-587; X, 644; XI, 463; XII, 1x, 21-22, 29; XIII, vII, 7-8. Chronique, II, 227-229; III, 756-758; IV, 494, 1144; V, 242-246; VIII, 595-596; XVII, vI, 57. Art et archéologie, II, 140-141, 363; III, 140-141, 363; XVI, III, 2-3; v, 95; XX, Iv, 199; v. Cœdès, XX, Iv, 8-10; Foucher, II, 227-229; Fournereau, XV, II, 166-167; Guichard-Montguers VIII, 595-596; Juglar, V, 415-416; Lajonquière, V, 242-246; IX, 360-364; XII, 1x, 29; XV, 11, 169; Lyle, II, 200. Culte de

Maitreya au —, XI, 457. Epigraphie, v. Finot, X, 644; XV, 11, 128-129, 165; XVI, 111, 23-27; XVII, v, 36 et pl. 2; Hultzsch, XIII, vii, 8; Petithuguenin, XVI, 111, 1 sqq. Etudiants siamois au Japon, VI, 481-482. Folklore, XI, 457; v. Gerini, V, 420-421. Géographie, v. Aymonier, II, 199-200; Collet, XI, 463; Guichard-Montguers, XIII, vii. 10; Lajonquière, VI, 351-352; X, 644; Madrolle, III, 86-88. Histoire, IV, 235-264; V. 235; VIII, 224-225; XII, 1X, 7-10; v. Coedès, XIV, 111, 1-31; XVII, 11, 1-47; Nai Th en, IX, 585-587; XII, IX, 29; PETITHUGUENIN, XVI, III, 1-20; Vararāj Vamsāvatara, XIII, vii, 7-8. Linguistique, IX, 394-397; XI, 153-169; XII, 1, 11 sqq., passim; XVII, v, 10-15, 36-37 et pl. 2, 3, 8; v. Bradley, XII, 1x, 21-22; XIII, vii, 8; Lajonquière, IV, 1135; Petithuguenin, XIII, vii, 8; Schlegel, II, 401-403; Vajiravudh, XIII, vii, 8. Littérature, XV, iii, 39-46 ; XVII, v, 54-56 ; XIX, v, 96-97 ; XX, 1v, 191-193. - Society, IV, 494. 1144; V, 242, 420-421; VI, 444-445; VIII, 231; XIII, vii, 8. Théâtre, III, 756-758. - V, Ayuthya, Bangkok, Chantaboun, Krat.

Siang. Commanderie de —, III, 234, 279, n 2, 280-281; IV, 184, n. 5; XIV, 1x, 19, 24; v. Maspero (H.), XVI, 1, 49-55.

Siang hao king, XI, 184.

Siang Kiai, VI, 385-389, 396; X, 97, 231, 631.

Siang-lin, III, 281, 282; IV, 184, n. 5, 189; XIV, 1x, 20, 25-27, 43.

Šiangtsua ( = chang-tso, sthavīra), XII, ix, 107.

Siao Tch'ou. Tch'ouen ts'ieou pien yi, IX, 433.

Siao tch'ou tsi, v. Wang Yu-tch'eng, IX. 451.

Sibérie. Cartographie, v. Cahen, XII, 1x, 157-159. Ethnographie, v. Sieroshevski, II, 96-97; Weinstein, II, 97. Histoire, v. Leroy-Beautieu, I, 40. Siddhasāraḥ, III, 625-627. Sie Ling-yun, IV, 563, n. 1. Sie Tchouang, III, 243-244. Sie Tsong, X, 100, n. 3, 103, n. 6. Sie Ying, IX, 239, n. 1; X, 108, 109. Sie Yong-jo. Tsi yi ki, IX, 445. Sie yu (= Zaboulistan), VIII, 511. Siebold (P. F. von), III, 492, 493,

497, 499.

Sieg (E.). Bruchstück einer Sanskrit-Grammatik aus Sängim Agiz, Chinesisch-Turkistan, "VII, 145-146. Neue Bruchstücke der Sanskrit-Grammatik aus Chinesisch-Turkistan, VII, 401-402. Tocharisch, die Sprache der Indoskythen, von - und Siegling (W.), VIII, 579-580. -·Cf. I, 157; XII, 1x, 148.

Siegling (W.). Tocharisch, die Sprache der Indoskythen, v. Sieg (E.), VIII, 579-580.

Siemrap. Inscriptions de -, VIII, 66-75; XV, 11, 152-154, 178-179. Rivière de —, IX, 357.

Sien, Sien-lo, Sien-lo-hou (= Sukhothai), IV, 235-244, 254-256, 264; XVII, 11, 33, 45.

Sien chan, X, 576-577.

Sieou. Origine des -, IX, 611.

Sieou hing pen ki king, X, 105; XVIII, 11, 11-13, 19, 31.

Sieroshevski (Venceslas). The Yakuts, abridged from the Russian of -, and revised and completed by Sumner (W. G.), II, 96-97. Yang-Hun-Tsy (Le diable étranger). Roman de mœurs chinoises. Traduit par Kozakiewicz (B.), IV, 1138.

Sieu Savat, XVII, v, 114-115.

Sīhadīpa ( : Ceylan), IV, 268, n. i,

Sīhapati, v. Simhapati.

Sīhasūra. Chronique du règne de -, IX, 655-656.

Sihinganidāna, v. Bodhiramsi, XV, 111, 43-44; XVII, 11, 7 sqq.

Sikh, I, 325, n. 1, 338. Religion des -, v. Oltramare, XI, 233.

Sikhara, XIX, v, 43, 45-46.

Sikri. Sculptures de —, IV, 680; V, 417-418; VIII, 487; IX, 524-527; v. Foucher, IV, 461-462.

Silla, XIV, 1x, 73; XV, 1v, 56; XX, 11, 9, n. 1; v. Fukuda, XIII, v11, 71. Cf. Corée.

Silve (P.). Etude de la langue tai. Grammaire thô, VI, 350-351.

SILVESTRE (C e). Les Thai blancs de Phong-tho. Histoire de Phong-tho. Avant l'arrivée des Français, XVIII, IV, 1-7. Conquête, XVIII, IV, 7-8. Occupation du pays, XVIII, 1v, 8-9. Les Thai. Ecriture, XVIII, IV, 10. Habitation, XVIII, IV, 10-13. Vêtements, XVIII, IV, 13-15. Chevelure, XVIII, 1v, 15-16. Dents, XVIII, 1v, 16. Betel, XVIII, IV, 16. Salut, XVIII, IV, 16. Déplacement d'un mandarin, XVIII, 1v, 16-17. Etat social, XVIII, 1v, 17-18. Cultures, XVIII, IV, 18-19. Magasins à paddy, XVIII, IV, 19. Elevage, XVIII, IV, 19-21. Industrie, XVIII, 1v, 21-23. La vie au village thai. Homme, XVIII, IV, 23-24. Femme, XVIII, IV, 24-25. Enfants. XVIII, IV, 25. Repas, XVIII, IV, 25-26. Pêche, XVIII, IV, 26-27 Pirogues, XVIII, 1v, 27-28 Hospitalité, XVIII, 1v, 28. Invitation à une sête, XVIII, IV, 28. Servitude volontaire, XVIII, IV, 28-29. Justice, XVIII, IV, 29. Prêts, XVIII, IV, 29. Etat civil, XVIII, IV, 29 Mariage, XVIII, 1V, 29-32. Cérémonie du mariage dans le cas d'une femme d'un rang autre que le premier, ou dans le cas d'achat, XVIII, 1v, 32-33. Divorce, XVIII, 1v, 33. Adultère, XVIII, 1v, 33. Naissance, XVIII, 1v, 33-34. Superstitions relatives à la naissance, XVIII, IV. 34. Enfants, XVIII, IV. 34-35. Adoption. Achats d'enfants, XVIII, 1V, 35-36. Maladies, XVIII, 1V, 36-37. Mort, XVIII, iv. 37-38. Enterrement, XVIII, 1V, 38-39. Deuil, XVIII, 1V, 39. Héritage, XVIII, IV, 39. Autel des ancêtres, XVIII, 1v, 40. Etat intellectuel, XVIII, IV, 40-41. Religion, XVIII, IV, 41-42. Fêtes. 1er jour du 1er mois annamite, XVIII, IV, 42-45. 5e jour du 1er mois, XVIII, IV, 45-46. 13° jour du 1'r mois, XVIII, IV, 46-47. 15e jour du 1er mois, XVIII, IV, 47-48. 3" mois. Kin pang ou fête des fleurs, XVIII, 14, 48-49. 2e ou 3" mois. Cérémonie en l'honneur des esprits errants, XVIII, IV, 49. 3e mois. Sacrifice, XVIII, 1v, 49. 4e mois, 1er jour, XVIII, 1v, 40. 5e mois, 5e jour. Kin ton hou, XVIII, IV, 49-50. 5e mois, 13e jour. Kin koui, XVIII, IV, 50. 5e ou 6e mois. Fête du commencement du travail de la terre. Sin Tiao Dinh, XVIII, IV, 50. 6" mois, XVIII, 1v, 50-51. 7e mois, 14e jour. Kin tiet sip si, XVIII, IV, 51. 8e mois, 15° jour. Kin beun pet sip si, XVIII, IV, 51. 9" mois. Kin lao co, fête de la moisson, XVIII, 1v, 51. 9º mois. Cérémonie à la première femme Sa-man du premier chef de Phong-tho, XVIII, IV, 51-52. 9e ou 10e mois, XVIII, 1v, 52. Culte de Nang Han, XVIII, IV, 52 Sacrifice au génie du foyer, XVIII, 1v. 52. Cérémonie aux Nam Ki Ou Li, XVIII, 1V, 52-53. Sacrifices en temps d'épidémie, XVIII, iv, 53. Sorciers et cérémonies de sorcellerie, XVIII, IV, 53-54. Recherche d'un objet perdu, XVIII, 1v, 54. Vue d'un objet nouveau, XVIII, 1v, 54 Maladie, XVIII, IV, 54. Maladie causée par Pi Seu, XVIII, IV, 54-55. Cérémonie à Me Bao, génie de la fécondité, XVIII, IV, 55-56. Sorts, XVIII, IV, 56. — Couronné par l'Académie des Inscriptions, XIX, v, 89, 141.

Simbiring. Fête sunèbre des —, v. Joustra, III, 134.

Simhacandra, XI, 343, n. 3, 388.

Simhala. Conte de —, VI, 22-24; XIV, 1, 13.

Simhapati, ou Sīhapati, IX, 658, n. 1, 670 sqq.

. Simhāpura, IV, 915, 934, 938, 944, 946, 962, 973, 975.

Simhavarman (Jaya) 1, IV, 102-104, 109-111, 201, 953, 954; XI, 268, 269, 271, 282, 286, 301-310; XV, 11, 11-12, 16-17, 168, 182.

Simhavarman (Jaya) 11 (puis Indravarman 1v), III, 640-641; IV, 906, 969, 970, 971, 973; VI, 291, n. 2; XV, 11, 51, 183.

Simhavarman (Jaya) 111, I, 410; III, 636, 641-642; IV, 534; VI, 344; XV, 11, 183.

Simhavarman (Jaya) IV, XV, II, 13-14, 183.

Simhavarman (Jaya) v, IV, 688; XIV, IX, 41-42.

Simla. Conférence des orientalistes à ---, XI, 476.

Simon (R.). Quellen zur indischen Musik: Damodora, II, 206.

Simonin (J.). Contribution à une nouvelle organisation de l'enseignement indigène au Tonkin, XII, 1x, 24.

Sin sieou pen ts'ao, v. *Li Tsi*, II, 34 ; IX, 217.

Sin-t'an, IV, 357, 358.

Sin T'ang chou, III, 273-275, 286; IV, 130 sqq., passim; VI, 372, n.; IX, 159, 165; X, 549.

Sin-tch'ang (Tchö-kiang), v. Maspero (H.), XIV, viii, 67-69.

Sin-tch'ang (Tân-xương), X, 667-668.

Sin-tcheou ( = Qui-nhon), IV, 205, 208, 209.

Sin Tiao Dinh, v. SILVESTRE, XVIII, IV, 50.

Sin yi ta fang kouang fo houa yen king yin yi, II, 247-248; IV, 543-544.

Singe, IV, 143 sqq.

Sindhī, v. Grierson, II, 207.

Sing kiai. Ying pei song pen—, II, 333.

Singapour. Histoire et géographie, IV, 234, 279, 290, 292; VI, 352-354; XVIII, vi, 26; v. Lajonquière, X, 644.

Singasari (Candi), v. Candi —.

Singhalais, v. Ceylan.

Singu, ou Nga-Singu, IX, 674, n. 2. Sinjumatu (= Sin-tcheou ma-t'eou, Tsi-tcheou, Tsi-ning tcheou), v. Moule (A. C.), XII, ix, 115.

Sino-annamite, IV, 203, n. 4; V, 443,

n. 3. Droit --, v. Briffaut, VIII, 236-249; Deloustal, VIII, 177 sqq. Ethnographie de la frontière --, v. Beauvais, VII, 265-295. Littérature --, v. Chéon, II, 401; Nordemann, XVII, v1, 3-5. Médecine --, v. Regnault, III, 469-470. Métis --, v. Hückel, XII, 1X, 24. Phonétique --, v. Cadière, IV, 1065-1081; VIII, 93-148, 381-485; IX, 51-89, 315-345, 533-547, 681-706; X, 61-93, 287-337; XI, 79-97; Maspero (H.), XII, 1, 13 sqq.; XVI, 111, 35-39; XX, 11, 21.

Sipsong-panna, I, 58; IV, 133, n. 1, 167, n. 2; X, 23;; XVII, v, 21, 25.

Sirimangala, XII, 1x, 177; XV, 111, 39-41.

Sirkap. Fouille de —, XVI, v, 39. Sisaket (Vat), v. Vat —.

Sisophon. Inscriptions de —, VIII, 66; XV, 11, 150. Rivière de —, IX, 357.

Sisowath, IV, 492-493; VII, 210, 422; IX, 615, 822; X, 267; XII, 111, 2; 1x, 184-186; XIII, 1, 8, 12; XV, 1V, 72, 75; XIX, 111, 2.

Sisuman. Ruines et inscription de —, XIII, 1. 57.

Sitzungsberichte der Königlich-preussischen Akademie der Wissenschaften, I, 155-157; III, 339, 479; VIII, 579-580.

Siu Cheou-ming, IX, 443-444.

Siu Hio-mo, XX, 111, 7.

Siu Hiuan. Ki chen lou, IX, 444-445. Siu k'ao kou t'ou, IX, 245-246.

Siu ki tsi, IX, 456.

Siu Kien. Tch'ou hio ki, IX, 443-444. Siu King. Siuan ho fong che kao li t'ou king, III, 133.

[SIU K'ING-YUAN]. Wei si wen kien ki, traduit par SOULIÉ (G.) Mo-so, VIII, 368-371. La-ma, VIII, 371. Kou-tsong, VIII, 372-375. Na-ma, VIII, 375-376. Pa-tsiu, appelés aussi Si-fan, VIII, 376. Li-sou, VIII, 377-378. Nou-tseu, VIII, 378-379.

Siu Kouang-k'i, III, 114, 723. Siu Kouang-p'ou. Tseu hao lou, IX, 228.

Siu kouei ki to ging ta, v. Kong Yen- 🧦 Sman htsho-bahi mdo, Jīvasūtram, III, tche, IX, 457.

, Siu Ling-fou. T'ien t'ai chan ki, II, 338.

Siu Mien-tche. Pao yue lou, IX, 223,

Siu Song, VIII, 501, 503.

Siu-ta-na, v. Sou-ta-na.

Siu t'an tchou, v. Tch'ao Tsai-tche, IX, 236-245.

Siu tchao tsi, IX, 455-456.

Siu tcheou, X, 103, n. 2 et 3.

Siu tseu tche t'ong kien tch'ang pien,

v Li Tao, IX, 230, n. 1, 242.

Siu ts'i hiai ki, VII, 360-363, n.

Siuan ho fong che kao li t'ou king, v. Siu King, III, 133.

\$iuan-t'ong, VIII, 596-597; IX, 190, 415; XII, 1x, 110, 203-216.

Siuan-tsong. Tombeau de l'empereur

-, XX, III, 54-58 et pl. 26.

Siun-ko-k'iuan, IV, 165.

Siun-tch'ouan, IV, 155-156.

Siun-tseu. Ying song T'ai tcheou pen -, II, 320-321.

Siwaji, VII, 197.

Skandaçişya, XI, 391-392.

Skandha, I, 17, 22; IV, 845; XIII, 111, pl. 22; XVI, 111, 41 sqq.; v, 54, 55; XVIII, x, 60; XIX, 111, 22-23.

Skārah Pherī. Inscription de -, v. BOYER, IV, 680-685

Skeat (Walter William). Malay Magic, I, 153. Pagan Races of the Malay Peninsula, by - and Blagden (O.), VI, 354-355. - Cf. III, 477, 515; VII, 224, n. 1, 228.

Slapat Rājāwan datow smim ron, v. Schmidt (W.), X, 625-627.

Sman a-baḥi cho-ga, Ababheşajakalpah, III, 607.

Sman-dpyad gces-pa grub-pa, Siddhasāraḥ, III, 625-627.

Sman-dpyad yan-lay brgyad-pahi sñinpohi hgrel-palas sman-gyi min-gi rnam grans, Vaidyakāstāngahrdayavrtter bhesajanāmasūcī, III, 615-616.

Smith (Edmund W.). Annual Progress Report of the Archæological Survey, Circles North-Western Provinces and Oudh, II, 111 — Nécrologie, II, 111.

Smith (H.). Sutta-nipāta, XIII, vii, 17. Smith (Vincent A.). The authorship of the Piyadasi inscriptions, I, 399-400. The Buddhist Monastery at Sohnag in the Gorakhpur district, I, 51. Chronology of the Kuşân Dynasty of Northern India, II, 202. Çrâvastî, I, 49-50. The date of Kanishka, XIII, vii, 20-21. The identity of Piyadasi with Açoka Maurya and some connected problems, II, 86-87. The inscriptions of Mahanaman at Bodh Gaya, III, 334-335. The Jain stupa and other antiquities of Mathura, I, 375-376. The Kushān or Indo-Scythian period of Indian history, III, 93-95. Kusinara or Kuçinagara and other buddhist holy places, II, 201-202. The monolithic pillars or columns of Asoka, XI, 233. Revised Chronology of the early or imperial Gupta Dynasty, III, 334, 336. The translation of « devanampiya », II, 203 Vaisali, II, 297. - Cf. I, 156, 376; II, 86; III, 151, 163, 337, 369, 746 ; IV, 56, n. ; V, 236 ; VIII, 492-497, passim; XVII, v1, 14; XVIII, vi, 6; XIX, v, 136.

Snay Pol. Stèle de —, XV, 11, 21-22 et pl. 3.

Snouck Hurgronje (C.). Islam und Phonograph, I, 56. — Cf. III, 746.

Sö-kien-t'o (= Skandha), XVI, 111, 43 sqq.

So Tö-tch'ao (= Jos. Bern. de Almeida), VI, 304, n. 1; IX, 178.

Sóc-trăng, IV, 1134; XX, IV, pl. 3, après p. 86.

Société d'Angkor pour la conservation des monuments anciens de l'Indochine, VII, 209-210, 422-423; VIII, 584, 593; X, 267-268; XI, 252-253.

Société de Géographie de Rochefort, X, 411, n. 1.

Société des Amis du Vieux Huè, XIV, 1x, 93-94; XV, 1v, 72; XVI, v, 23-24; XVIII, x, 60; XX, 1v, 128.

Société des Études indochinoises, I, 262-263; IV, 1133-1134; V, 470; VIII, 230; X, 410-411, 412.

Société des Missions Étrangères, X, 186, n. 2; v. Launay, X, 645.

Société française de fouilles archéologiques, IV, 526-527; V, 238.

Société impériale russe de Géographie, v. Cahen, II, 290-291.

Society for Oriental Research, I, 288.
Sociologie. L'Année sociologique, II,
143; IX, 163. Études sociologiques,
v. Shakwaigaku ronsō, X, 647. --- V.
Croyances populaires, Droit, Ethnographie, Fètes, Folklore, Magie, Musique,
Mythologie, Religion, Rites, Superstitions.

Sogdien, XII, 1x, 149-150; XX, 11, 46-47. Datation du —, v. Gauthiot, XII, 1x, 154. Nīlakaṇṭhadhāraṇī en transcription — ne, v. La Vallée Poussin et Gauthiot, XII, 1x, 154. Noms de nombre en --, v. Gauthiot, XI, 234. Version — ne du Vessantarajātaka, v. Gauthiot, XII, 1x, 154.

Sohnàg. Monastère bouddhique de --, v. Smith (V. A.), 1, 51.

Soma. Culte védique du —, v. Regnaud, 1, 267.

Somanathapur. Temple de —, v. Na-rasimhachar, XVII, vi, 14-15.

Somasūtra du Musée khmèr de Phnom Páň, XII, III, 31.

Somavamça, IV, 901, n. 2, 919, 920, 923, 924; XV, 11, 123, 188; XVIII, 1x, 3. Someçvara, IV, 904, 935, 938

Sommervogel (Carlos), III, 71, n. 1, 108-115, passim; X, 416, 428, 432, n. 2.

Sompon Čei (Vat), v. Vat —.

Somrong-seng, v. Samron Sen.

Son dok mai, XVII, v, 72-74.

Son-phòng. Moï de -, v. Durand, I, 271.

Son-tây. Argot annamite de —, V, 50-56. Dialecte annamite de —, XII, 1,

5 sqq. Géographie historique, X, 551-584, 667, n. 1; XX, 1v, 86 fet pl. 1-2. Murong de —, v. Chéon, V, 328-348.

Song. Art chinois de l'époque des —, XIV, vIII, 1-75 et pl. 1-21; XVI, v, pl. 2. Cartographie chinoise sous les —, III, 246-247. Histoire des —, v. — che, — chou. Les Juiss en Chine sous les —, VI, 413-414. Langue chinoise de l'époque des —, XIV, IV, I sqq.; XX, II, I sqq., passim. Législation des —, IX, 129-130. Mœurs chinoises de l'époque des —, v. Nakamura, XII, IX, II7. Philosophie chinoise à l'époque des —, v. Nishimura, X, 258. La secte du Lotus blanc et la secte du Nuage blanc à l'époque des —, III, 304 sqq. Sépultures impériales des —, X, 255-256.

Sông Cà-lô, X, 574, 580; XV, 1v, 14. Sông Cầu, X, 574-575; XII, 1x, 14; XVI, 1, 34.

Song-chan, X, 668.

Song che, III, 55, n. 1, 649-650; IV, 304; V, 173; IX, 217, 219, 222, 230, 242, 243; X, 628; XII, 1x, 93, 94; XVIII, v1, 7, 8, 33.

Song che ki che pou yi, IX, 463.

Song che ki che siao tchouan pou tcheng, IX, 463.

Song Cheou, IX, 239-240.

Song chou, III, 255-256; IV, 272.

Sông-gianh ou Linh giang, XII, IX, 24. Dialecte annamite du --, XII, 1, 23 sqq Guerres des Nguyễn et Trịnh sur les bords du --, II, 69 sqq.; III, 166 sqq.; VI, 94 sqq. Nguồn et Sáč du --, v. CADIÈRE, V, 349-367; CHÉON, VII, 87-99.

Song Hao, X, 668-672.

Song houei tsong cheng tsi king, v Houei-tsong, IX, 234-235.

Sông-luỹ. Citadelle de —, III, 368; V, 372-373.

Song-p'ing, IV, 135; X, 551-563. Song T'ai-tsong che lou, XII, 1x, 91-94.

Song t'i hing si yuan tsi lou, 1X, 126, n. 1.

Sông Tô-lịch, IV, 134-135; X, 553, n. 3, 555-563; XX, IV, 103, 104.

Song Ts'i-k'ieou, IX, 247-248.

Song-wai. Tribus du --, IV, 150-151. Song Ying, III, 276-277.

Song Yun. Voyage de — dans l'Udyāna et le Gandhāra, v. Chavannes, III, 379-429. — Cf. I, 322 sqq.; II, 209; III, 437, 744; V, 24<sup>2</sup>, 300, 302, 451, n. 2; VI, 336, 372, n., 412; IX, 23, n. 1.

Songe. Le — et l'ambassade de l'empereur Ming, v. MASPERO (H), X, 95-130. Les — s et leur interprétation chez les Reungao, v. Kemlin, X, 507-538.

Sonsai sõsho, III, 575.

Sörensen (S.), XII, 1x, 46

Sotoba-Komachi, v. Peri, XIII, iv, 1-43.

Sou-chen, III, 225.

Sou-fa Tie, XIII, vii, 73.

Sou-hiai, Sou-hie ( - Sogd), V, 446-447.

Sou-le, Sou-lo, v. Cha-le

Sou-li, V, 440-441.

Sou-lou-tche (= Zoroastre), IV, 552, n

Sou pao. Affaire du —, III, 529-530, 759-760; IV, 1145; VII, 453; XIII, vii, 52.

Sou-pou-t'o, A-pi-t'o, XVI, v, 74 Sou song lou, XX, III, 91, 94-95.

Sou-ta-na, Siu-ta-na (= Sudamstra), III, 41, 328, 334, 413, n. 1 et 7, 419, n. 5; V, 455.

Sou Tien-tsio. Kouo tch'ao ming tch'en che lio, ou Yuan tch'ao ming tch'en che lio, 1X, 434.

Sou Tong-p'o, X, 709.

Sou Wou, XX, 1, 75-76, 83, n. 3.

Sou-ye, Souei-ye (= Souï-âb), IV, 269, n. 2; V, 439, 440.

Sou Yi-kien Wen fang sseu p'ou, IX, 227-228.

Souan-t'ai, IV, 211, 215.

Souei. — chou, II, 163, n. 4; III, 272, 276, 581, n.; IV, 272, 389; X,

98, n. 2, 108, 130. Travaux de fortifications des —, III, 223, n. 3.

Souei che kouang ki, v. Tch'en Yuan-tsing, IX, 224-225.

Souei-chö, v. Sou-ye.

Souei-ye, v. Sou-ye.

Souen Kouang-hien, XIV, 1V, 5, n. 4. Souen Kouo-mi, XX, 111, 9 sqq., passim.

Souen Mien, VIII, 524; XX, 11, 52, n 2, 55, 92, n. 1.

Souen p'ou, v. Tsan-ning, IX, 242-243.

Sourn Sseu-miao. Ts'ien kin fang, IX, 435-438.

Souen-tseu. Sun Tzü on the Art of War, the oldest military treatise in the world, translated from the Chinese with introduction and critical notes by Giles (L.), X, 709-710.

Souen Ts'ö, X, 105.

Souen Wen, v Sun Yat-sen.

Souen Yen, ou Souen Chou-jan, II, 323.

Souen Yu-sieou. T'ang sie pen kong tou k'i yue k'ao, XI, 233.

Souï-àb, IV, 269, n. 2; V, 440.

Soulié (Georges). Les barbares soumis du Yunnan, v. Che Fan, VIII, 149-176, 333-379. — Essai sur la littérature chinoise, XII, 1x, 110-111 (recension). — Cf. V, 461; VIII, 262, 582; X, 240, n. 1.

Souvignet (E.). Variétés tonkinoises, III, 673-676. — Cf. XV, 1, 90-91.

Span Bak, XIII, 1, 38.

Span Khvao, XIII, 1, 38.

Span Prah Ptoh, XI, 246, 253; XIII,

Span Tachay, IX, 821.

Span Tiech, IX, 821.

Specht (Edouard), I, 398; IV, 231,

Speyer (J S.). Critical remarks on the text of the Divyāvadāna, II, 297; III, 135. Ein alter Fehler in der Überlieferung der Bhagavadgītā, II, 206. Ein altjavanischer mähäyänistischer Katechismus, XIII, vII, 23. Über das Bodhisattva als Elefant mit sechs Hauzähnen, III, 475 Vedische und Sanscrit Syntax, I, 394 — Cf. I, 143; II, 426; III, 472; IV, 710, 719, n. 1, 723, n. 2, 752, 1136; VI, 22, n., 34, n. 1; IX. 11, 35; XI, 233; XII, IX, 35.

Spooner (D. B.). Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern Circle, XI, 434; XII, 1x, 50; XIII, v11, 14-15. — Cf. VIII, 487, 488; IX, 622; X, 455; XI, 433-434; XVI, v, 31, 34-38, 42-43; XVII, v1, 12.

.Spos-kyi sbyor-ba reḥu-char byas-pa, Dhūpayogacaturaṅgakriyā, III, 617.

Spos-kyi sbyor-ba reḥu-char byas-paḥi thabs bçad-pa, Dhupayogacaturangakriyavidhibhäṣyam, III, 617-618.

Spos sbyor rin-po-cheḥi phren-ba, Dhupayogaratnamālā, III, 617.

Srah Sran Dégagement du —, XX, IV, 220.

Srah Ta Set Dégagement du —, XIX, v, 123.

Srei Ropou. Vestiges de --, IV, 743 sqq.

Srěi Santhor. Inscriptions de -, VIII, 57-58

Srinivasachariar (I' V.), VI, 447.

Sron btsan sgam po, X, 698, n. 2.

Sseu che eul tchang king, VI, 375, n. 1, 387, n. 2, 409; VII, 148; X, 96, 97-99, 122, 124-129.

Sseu-ho-t'iao, Sseu-ho-tie, Sseu-hokie, v. Sseu-tiao.

Sseu-jen-fa, IV, 163, n. 5

Sseu-kien-t'o, v. Sö-kien-t'o.

Sseu k'ou ts'iuan chou, III, 485; VI, 415-416; IX, 125-249, passim, 425-469, passim; XIV, VIII, 8.

Sseu-la-ti ( = cresthin), II, 148; XVIII, 1x, 6.

Sseu ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL. Personnages ensevelis, XX, III, 90-95. Etat actuel, XX, III, 95-97 et pl. 36.

Sseu-ma Kouang. Ts'ie yun tche

tchang 1'ou, 1X, 221-222. — Cf. III, 555, 569, n. 4; IX, 214, 223, 230, n. 1, 425-426; XII, 1, 14, n. 1, 17, n. 2, 120; XVI, v, 67, 70; XX, 11, 55-56, 73, 107.

Sseu-ma Ts'ien. Les Mémoires historiques de Se-ma Ts'ien, traduits et annotés par Chavannes (Ed.), II, 209-210; V, 473-474. Cf. I, 272; II, 91, 334-335; III, 219-247, passim. 250, 305, 307; IV, 1128; VI, 388, n. 1, 396, 397, 398, 411, n., 420, n. 1; VIII, 622; IX, 223, 598; XX, IV, 151, n. 1.

Sseu-mao, X, 237.

Sseu-tch'ouan. Coutumes funéraires du —, v. Torrance, XI, 234. Les Français au —, VIII, 295-296. Histoire et géographie, IV, 136-137, 148, 151, 153, 376; IX, 417-418. Objets ethnographiques du —, XI, 243, 480.

Sseu-tiao, Sseu-ho-t'iao (= Sīhadīpa, Simhadvīpa, Ceylan), IV, 268, n. 1, 357. Sseu-yi kouan, IX, 170; XII, 1, 8, n. Staël-Holstein (A. von). Bemerkungen zum Trikāyastava, XI, 235.

Steele (John). The I-li, or Book of Etiquette and Ceremonial, XVIII, x, 37. Stefani (E. L. de). La novellina jainica di Madiràvatî, 1, 57.

Steichen (M.). The Christian Daimyôs. A century of religious and political history in Japan (1549-1650), III, 491-512.

Stein (M. Aurel). Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle, XII, 1x, 49-50. Archæological Discoveries in the neighbourhood of the Niya River, I, 169, 400; III, 220, n. 1. Kalhaņa's Rājatarangiņī. A Chronicle of the kings Kaśmīr, translated by -, III, 677-679; cf I, 34, 287; III, 49-50, 135; V, 208. Notes on an archæological tour in South Bihar and Hazaribagh, I, 275. Preliminary Report on a journey of archæological and topographical exploration in Chinese Turkistan, II, 111, 211-213; III, 135, 158, n. 3, 392, n. 4, 393, n. 9, 398, n. Report of Archæological Survey Work in the North-West frontier

province and Baluchistan, V, 471-472. Sand-buried Ruins of Khotan, III, 516, 679-680. A sanskrit deed of sale concerning a Kaçmirian Mahâbharata Manuscript, I, 51. A third journey of exploration in Central Asia, 1913-1916, XVI, v, 82-88. Sur l'École française d'Extrême-Orient, IX, 621-622. - Cf. I, 169, 274, 339, n. 1; II, 111, 249, 426, 427-428; III, 412, n. 5, 427, n. 6; IV, 556, 569; V, 210, 211, 236, 247-248, 260, 494-496, 498; VI, 255, 257, 263, 409, n. 1, 449, 483, 486-487; VIII, 502, 505, 507, 513, 590; IX, 599; X, 280; XI, 186-187, 233; XII, IX, 152; XVI, v, 31; XVII, vi, 11; XVIII, x, 27, 31; v. Andrews, XX, IV, 170-176; Chavannes, XIII, va, 25-27; Clauson, XII, 1x, 44; La Vallée Poussin, XII, 1x, 154; XIII, vii, 78+81, 82.

Sthiramati, III, 46-49; XI, 348-355, 379-390.

Stieng. Phonétique, VII, 223 sqq.; XII, 1, 22 sqq., passim.

Stönner (Heinrich). Das Mantrabrāhmaņa, I, 260. — Cf. V, 234; XV, 11, 154.

Strachey (John). India, its administration and progress, IV, 448-453. — Cf. IV, 454.

Straits Settlements. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, I, 52; V, 475. Réformes monétaires des —, VII, 381-384, passim. Straits Chinese Magazine, II, 224. — V. Malacca, Malaise (Péninsule).

Stratton (Alfred William) A Dated Gandhara Figure, IV, 680 sqq.

Strindberg (August). Kina och Japan, XII, 1x, 112.

Studi italiani di Filologia indo-iranica, V, 470.

Sturn Trèn. Monuments de —, I, 181; VI, 488; VII, 149; VIII, 330; IX, 821; XIII, 1, 16, 43-49. Rivière de —, IX, 357.

Stupa, VII, 405; XIII, 1v, 6-7; XIX, v, 41 sqq. Komachi au —, v. Peri, XIII,

IV, 1-45 de l'Asie centrale, V, 494-495; VI, 443, 484-485; VIII, 504. — du don des yeux, I, 341; V, 210. - du don du corps, III, 411-412 — de Dhruv Tîlā, v. Vogel, VIII, 492-500.- du Gandhāra, I, 326 sqq.; III, 427, n. 2; IV, 461-462; IX, 523-527, 622. - de Java, XIX, v, 134; v. Barabudur. - de Kaniska, I, 352; X, 455; XI, 434; XIII, vii, 14. — du Ling-yin sseu, XIV, viii, 16-18 et pl. 2. - du loriot, III, 420-425; V, 454. - de Mathurā, v. Smith (V. A.), I, 375-376.de Pagan, XIX, v; 35-36. -- du pātra renversé, III, 395, n. 5. — de Piprāvā, I, 50, n. 1, 399; VI, 445; XII, IX, 50. — du roi de Wou-yue, XIV, viii, 55-58 et pl. 16-17. - de Sānchi, v. Burgess, II, 204; Marshall, XVIII, x, 24-26. — de Vien Can, III, 660-663.

Sử kí, IV, 617 sqq.; XVI, 1, 12-14. — tục biên, XX, 1V, 90.

Sura Thăi (= Lodaiya), IV, 247; XVI, 111, 20, 21; XVII, 11, 5 sqq.

Subandhu, III, 44 sqq.; VI, 447.

Subhadra Mūrdhaçiva, v. Mūrdhaçiva. Subhāşitaratnakaraņḍaka, IV, 470, 752.

Subhāṣitasamdoha, III, 746.

Subhāsitasamgraha, IV, 489.

Subhāşitāvalī, I, 274; III, 40; IV, 752. Sučih, v. Pō Biā Sančih.

Sudamstra, Sudanta (= Viçvantara), III, 328, 413, n. 7; IV, 272, n. 1.

Sudhammacari, V, 182-183.

Sudhanakumarāvadāna identifié sur les bas-reliefs du Barabudur (coin Est-Sud), IX, 12-18; XX, IV, 142.

Sugawara no Michizane, IX, 596; X, 716-723; XI, 111-124; XVII, vi, 17.

Suisse. Chronique, IV, 528, 4146. Sujivan (Čandi), v. Čandi —.

Sukhāvatī, III, 35, 36, 306; XI, 446-458; v. Sasaki, XIII, vii, 68-69; Tachibana, XIII, vii, 69.

Sukhodaya Ecriture thaï de —, XVII, v, 22-27. Histoire et géographie, IV, 244 sqq.; XVII, v, 21; v. Cordès, XVII,

II, 1-47; XX, 1v, 224; PETITHUGUENIN, XVI, III, 8-21. Inscriptions de —, II, 77; XV, II, 166, 170; XVI, III, 8-16; XX, 18, 224.

Sumānasa, v. Mankowski, II, 294. Sumati, III, 656-657.

Sumatra, Ethnographie, I, 160, 284; v. Van Eerde, II, 304. Histoire et géographie, IV, 265, 279-285, 291, 294-295, 298, 317, 320 sqq.; v. Cœdès, XVIII, vi, 8 sqq.; Krom, XIX, v, 127-135; Schlegel, I, 277; II, 95, 217. — V. Palembang. Sumedha, XVIII, 11, 12, 16, 31.

Sumiyoshi monogatari, translated by Parlett (H. G.), III, 137-131.— tsūshaku, III, 523.

Sumner (W. G.). The Yakuts, v. Sieroshevski (V.), II, 96-97.

Sumō, v. Tokugawa (I.), XII, 1x, 140.

Sun Yat-sen, IV, 1145; VII, 443-449; VIII, 258-259; XII, 1x, 211-213.

Sunāparanta, II, 200; V, 148, 153-156. Sundaradeva, v. Devarāja.

Sùng-hưng-đại-bảo, V, 88.

Sùng-khang, V, 121.

Suor Prat (Pràsàt), v. Pràsàt -.

Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux, v. Pouchat, X, 401-408, 585-611.

Suphasit, V, 420-421; XVII, v, 147-148.

Sürva, XIX, 111, 25-26.

Süryagarbha-sütra, IV, 546 sqq., passim.

Süryajayavarman, IV, 907, 972, 975; XV, 11, 182.

Sūryakumāra, VI, 45; XV, 11, 162. Sūryavairocana, III, 19 sqq.

Sūryavamca; XV, 11, 35; XVIII, 1x,

Sūryavamça (Çrī), v. Ļidaiya. Sūryavarmadeva, IV, 904, 936, 940. Sūryavarman, roi de Panrāń, III, 640; IV, 907, 971, 974; XV, 11, 182, 183.

Sūryavarman 1, roi du Cambodge, II, 83, 84; IV, 673, 675; XIII, vi, 11-17; XV, 11, 100, 101, 164-165, 184; XVI, 111, 70; XVIII, x, 70.

Süryavarman II, III, 638; VI, 45-46; XII, II, 5-28; XV, II, 184; XVIII, III, 33, 34.

Sut Băn tön, XVII, v, 58-59, 209.
Sut Catuvik, XVII, v, 59, 209.
Sut Iti pi so, XVII, v, 58, 209.
Sut Pôthisăt, XVII, v, 57-58, 209.
Sut Salta, XVII, v, 57, 61, 210.
Sut Tippamon, XVII, v, 59, 210.
Sut Ubbât pêt pakan, XVII, v, 60, 210.
Sutasona, au Purusāda cānta, XVII, v, 60, 210.

Sutasoma, ou Purusāda çānta, XX, IV,

Suter (Hugo). Angkor, eine Reise nach den Ruinen von Angkor, XIII, vii, 6.

Sūtra. — bouddhiques en Asie centrale, V, 253 sqq.; VIII, 508 sqq.; XI, 172-190, 237; v. Li Yi-chao, XII, 1x, 88-89. — en 42 articles, VI, 375, n. 1, 387, n. 2, 409; VII, 148; X, 97-99, 114-115, 122, 124-129.

Sūtralamkāra, v. Açvaghoşa.

Suttajātakanidānānisamsa, XII, 1x, 178. Suttanipāta, III, 337; XI, 440, 453; new edition by Andersen (D.) and Smith (H.), XIII, VII, 17.

Suttapitaka laotien, XVII, v, 41-50. Suttavibhanga. Un avadāna du —, VI, 4-7. Manuscrit lu du —, XVII, v, 23.

Suvannabhūmī (= Basse-Birmanie), II, 200; III, 267, n.; XIII, vII, 18.

Suvannadola, v. Rāmadhipati.

Suvannapasada, XIV, 111, 24-25.

Suvannaramsi, XV, 111, 41.

Suvarṇadvīpa (= Sumatra), III, 267, n.; IV, 322, 338, 361, n.; XI, 355; XVIII, vi, 4, 20.

Suvarṇaprabhāsasūtra, IV, 62; XVI, III, 42, 44; XVII, III, 58; v. *Pelliot*, XIII, vII, 81; cf. XX, 1v, 158.

Suvarnapura, XVIII, vi, 4.

Suvarnasaptati, v. ĪÇVARAKŖŅNA, IV, 1-65, 978-1064.

Suzuki (Buntarō). On the human Skeletons found at Kō, Kawachi, and at Todoroki, Higo, with some Remarks on the Stone Age People, in Japan, XIX, v, 84-86.

Suzuki (Daisetz Teitaro). A brief history of early chinese philosophy, XV, IV, 22-38.

Suzuki (Nobuyuki). Dai-Nihon bungaku shi, X, 259.

Svabhayada, v. Abhayada.

Svadeshisme, VI, 465, 466; VII, 191.

Svāgata. Conte de —, VI, 29-31.

Svaraj, VI, 466, 467; VII, 186-187. Svāt, I, 345; V, 247. Antiquitės du --, v. Grünwedel, I, 155-157; Huth, I, 157. Nāga du --, l, 280-281; II, 250; III, 410, n. 6.

Svati. Naksatra -, V, 270

Svày Rîen. Vestiges de —, I, 177; V, 252; XIII, 1, 11.

Svayamutpanna, III, 634-635, 641-642, 647-648; XV, 11, 9-10.

Sweet (C. F.). Japanese Chronology, v Bramsen, XI, 215-222.

Swettenham (Frank). British Malaya, VI, 352-354.

Syam Kut, IV, 236, 239, 246, n 1. Syntipas, v Warren, IV, 468.

Tå « gauche », XV, 1, 14-15.

T'a-chan, XIV, viii, 34.

Ta-chan sseu, XIV, viii, 34.

Ta-che ( = Tâzî), IV, 296-298.

Ta cheng che-li-so-tan-mo king, XI,

Ta cheng tsi p'ou sa hio louen, III, 45. Tà Dón (Pràsàt), v. Pràsàt —.

Ta-fo sseu, XIV, vIII, 12-13 et pl. 1. Ta-hai, IX, 139, n. 3.

Ta-houa sseu, v. Cordier (G.), XII, 1x, 120.

Tà Kèo (P:àsàt), v. Pràsàt —.

Ta Kua Pa, XVIII, vi, 15. Inscription tamoule de —, XV, 11, 129, 165.

Ta-li, IV, 154, 161-162, 374-377; VII, 314; X, 234-245.

Ta Ming houei tien, IX, 133, n. 3. Ta Ming liu, IX, 132, 134, 398-399, 814.

Tà Ñan (Prasat), v. Prasat ---.

Tà Prohm. Dégagement de —, XIX, v, 113-114; XX, IV, 215-218. Stèle de —, v. Cœdès, VI, 44-81; Cordier (P.), VI, 82-85; cf. XV, 11, 122, 124, 162, 186-192.

Ta-ta. Île de -, IV, 284.

Ta tch'eng kie-mo, XI, 183.

Ta-ts'in. Royaume des brahmanes du —, IV, 178-180.

Ta ye tsa ki, v. Tou Pao, IX, 244.

Ta-yong, IV, 752.

Ta-yun sseu, VIII, 512.

Taberd (Jean-Baptiste). Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vII, 68, 76. — Cf. I, 141; IV, 1067; VIII, 568-570; XII, vII, 75, n. I.

Tabous indochinois, XVI, 111, 29-34; XIX, v, 27-28.

Tắc-cui, v. Guignard, XI, 201-205

Tachkend, V, 442-443.

Tachkourgane, III, 398, n. 3, 433; V, 496.

Tachi-ai, IX, 723.

Tachibana (Zuicho). Niraku sōsho, XIII, v11, 69. — Cf. IX, 626-627; X, 651.

Tachibana Kachi-ko, IX, 707-801.

Taël, V, 169; X, 188, n. 1.

Tagara, v. Fleet, I, 400.

Tagore (Abanindra Nath). Art et anatomie hindous. Traduction de Karpelès (Andrée), XX, 1V, 177.

Tahil (= taël), V, 169-170; X, 188, n. 1.

Tai « oreilles », XV, 1, 40-41.

Tăi. Ethnographie et linguistique, II, 114-115, 403; V, 201-202; VI, 349; X, 240, n. 1, 250-251, 647; XVII, v, 35 et pl. 1; XVIII, IV, 9-11; v. BONIFACY, V, 306-323; XV, III, 17-23; MASPERO (H.), XI, 153-169; XII, 1, 22 sqq.; XVI, III, 29-34; XIX, v, 68-75; XX, II, 22, 57-64; Savina, X, 644; Silve, VI, 350-351; SILVESTRE, XVIII, IV, 1-56. — V. aussi Thaï, Thổ.

T'ai chan, v. Chavannes, VII, 437; X, 627-629.

T'ai chang Lao tseu Tao tö king tsi kiai, v. Tong Sseu-tsing, IX, 220.

T'ai-ho. Ville de —, IV, 370, n. 1.

• Täi-ho. Tour de —, IX, 745-746; XIII, 1, 61.

Tai K'ai-tche. Tchou pou, IX, 242. Tai kiang, X, 582-583.

T'ai ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL. Personnages ensevelis, XX, III, 67. Descriptions anciennes, XX, III, 67. Etat actuel, XX, III, 68-69 et pl. 29. Annexes, XX, III, 69.

T'ai-p'ing. Révolte des --, l, 382; III, 687, 688, 692-693, 694-696, passim, 762-763; V, 223; VII, 192, n. 1; v. Marolles, II, 407; III, 343.

T'ai-p'ing houan yu ki, II, 338-339; III, 274, n. 4; IV, 131, n. 2, 198, n. 1, 213, 324; X, 97, n. 1, 548-549, 632, 635; XIII, vii, 46; XVIII, 111, 3

T'ai-p'ing kouang ki, IX, 445, 598.

T'ai-p'ing yu lan, III, 266, n. 2, 274, n. 4, 280-283; IV, 228, n. 3, 275, 388, n. 3, 1129-1131; X, 630-631, 633.

T'ai-tcheou, v. Maspero (H.), XIV, viii, 51-54.

Tai Tō Seiiki-ki ( = Ta T'ang Si yu ki), v. Hiuan-tsang, XII, 1x, 132-136.

T'ai-tseu Chouei-ying pen ki king, XVIII, 11, 12, 14, 28, 31.

T'ai-tseu jouei ying pen k'i king, X, 105-106.

T'ai-tseu t'a, XIV, vIII, 50.

T'ai-wan. Société japonaise d'études formosanes de —, v. Lange, III, 351. — V. Formose.

Taineiki, VIII, 281.

Taira, I, 379-380; XII, v, 2-11, 50-54; XIII, IV, 45-46; XIV, IX, 84.

Taishō Tennō. Cérémonie du couronnement de —, XV, 1V, 78-84.

Tāj Mahall, I, 61-62; XIX, v, 50, 52. Takahashi ujibumi, IV, 581, 606-607.

TAKAKUSU (Junjirō). La Sāmkhyakārikā étudiée à la lumière de sa version chinoise. Introduction, IV, 1. Gauḍapāda, IV, 2-3. Paramārtha, IV, 3-4. Les deux textes, IV, 4-5. Les deux commentaires, IV, 5-25. Alberuni, IV, 25-36. Mādhava Ācārya, IV, 36-37. L'auteur du Sāmkhyakārikabhāsya original, IV, 37-40. Vie de Vasubandhu, IV, 40-50. Authenticité de la Vie de Vasubandhu, IV, 50-53. Asanga, Vasubandhy et Samghabhadra, IV, 53-56. Vārsagaņa et Vindhyavāsa, IV, 57-60. Vie de Paramārtha, IV, 60-65. [Kin ts'i che louen. ] Traité sur les « Septante d'or », IV, 978-1061. Appendice, La terminologie du Sāmkhya, IV, 1062-1064. Cf. IV, 1137; XI, 339, 344, 345, 356, 362, 381, n. 1, 386. - Futsuryō Indo-Shina, v. Nanjo, III, 749; IV, 232, n. 3. The Life of Vasubandhu, IV, 1137. Tales of the Wise Man and the Tool in Tibetan and Chinese, II, 299 (recension). -Nommé correspondant de l'Ecole, III, 148; VI, 488; X, 284. — Cf. I, 152, 277, 288; II, 95, 221, 416, 421; III, 39-40, 755; IV, 177, n. 3, 221, 293, 323, 338, 340, 353, n. 1, 752; VIII, 511, 519, 573, 600, 608; XI, 224, n. 1 et 3, 366, n., 377, n. 4; XII, IX, 79; XVII, III, 1; VI, 20; XVIII, vi, 16; XX, IV, 227.

Takasago. No de-, VII, 128, 133-134. Takase (Gakusan, Kiboku, ou Tadaatsu), IX, 135, n. 2.

Takayasu. Site néolithique de —, v. Umehara, XIX, v. 84-86.

Takekoshi (Yosaburō). Nankokki, X, 732.

Taketori monogatari, VII, 128, 131-133, 136; VIII, 278.

Tàkèv. Vestiges de —, I, 177; IX, 617; XIII, 1, 3-8.

Taki (Genken), IX, 437-438.

Taki (Seiichi), XI, 171, 194-198.

Takkola, III, 271, 292; IV, 235, n. 1, 360, n., 386; XVIII, v1, 6, 15; v. Saint-John, I, 35. — Cf. Talaittakkolam.

Takşaçilā, v. Taxila.

Talaiń, IV, 292, n. 5; IX, 670, n. 4. V. Mōn.

Talaittakkolam, XVIII, v1, 5, 6, 15, 19.

Tâm « cœur », XV, 1, 54. Cf. Lòng.
Tâm, Cám (version annamite du conte
de Cendrillon), v. Đỗ-Thận, VII, 101107.

Tam bình thật luc, IV, 640.

Tam da, X, 345, n. 4.

Tam-hạp bữu kiểm (= San ho pao kien), IX, 609.

Tam-Kha, V, 83.

Tam phù, XIII, vii, 4

Tam quốc chí ( = San kouo tche), IX,

Tam thai son linh tích, IV, 640.

Tam-toà, ou Luỹ-hợi, III, 181, 185; VI, 226, n. 1.

Tam tur, VI, 93, n. 1.

Tamālingam, Tāmralinga, XVIII, vi, 17-18.

Tambours de bronzed'Extrême-Orient, v. De Groot, II, 217-218; Heger, III, 356-357; cf III, 364; XVIII, 1, 1 sqq.; PARMENTIER, XVIII, 1, 1-30 et pl. 1-9.

Tamiang, II, 139, n. 1; IV, 328, n. 1. Tamij Sangam, VII, 191.

Tam:an, XVI, 111, 4.

Tamoul. Académie — e, VII, 191. Art —, XIV, 1x, 60; XV, 1v, 15; XX, 1v, 127, 130. Histoire, II, 130; XVIII, v1, 22. Inscription — e de Ta Kua Pa, v. Hultzsch, XIII, v11, 8; XV, 11, 129, 165. Langue — e, v. Gouzien, VI, 357; Vinson, IV, 751. Mots malais d'origine — e, v. Van Ronkel, II, 304.

Tāmralinga, v. Tamālingam.

Tamura. No de —, v. Peri, XX, I, 25-47.

Tân biên truyền kì man lục tăng bổ giải âm tập chú, v. Nguyễn-Đữ, IV, 653; XVIII, v, 33-43.

Tân-bình, II, 65-66.

Tan-eul, III, 280-281.

→ Tân-hiệp. Vestiges khmèrs de —, XVII, vi, 47-48.

T'an Ho-tche, III, 259, n. 1, 277, 278; IV, 192, 193, 383, n. 1; XIV, 1x, 20, 21.

Tan Krasan (Vat), v. Vat -.

Tan lou ki (== « Voyage d'exploration en Indochine » de Francis Garnier, traduit en chinois), II, 127; VIII, 279-280.

T'an-louan, Xl, 342, n. 2, 346-348 ;, XIII, vii, 69.

Tan-ma-ling, IV, 328, n 6; XVIII, vi, 16.

Tan-ma-si, Tumasik, IV, 345, n. 4 Tan-mei-lieou (= Ligor), IV, 233-234, 236, 237, 264, 404.

T'an-pao, III, 671-672; IV, 388.

T'an Sseu-t'ong, VIII, 255-258.

Tan-tan, IV, 284-285, 325, n. 1

Tan-t'ang, Kan-t'ang, IV, 365, n. 1.
Tan than that luc, v. Nhū-dinh-Tan,
IV, 660.

T'an-t'o, T'an-to-lo-kia, I, 353, n. 2, 361, 366; III, 334, 407, n. 2, 413, n. 1, 415, n. 8, 419, n. 5; V, 455-456.

Tân-trà. Ficus sycomorus de —, XVIII, vu, 11-13, 39 sqq.

Tân-trài. Pierres des conjurations de —, XIX, 11, 102-103, 104 sqq.

Tân-xương, X, 667-668.

Tan-yang, T'an-yang, II, 139, n. 1; IV, 328, n. 1.

Tan Yu (Phnom), v. Phnom -

Tanah Malayu, IV, 331, 332, n. 3, 333, n. 1.

Tanaka (Gino). Hirata Atsutane no tetsugaku, X, 258-259.

Tandart (S.). Dictionnaire françaiscambodgien, X, 623-625; XI, 460.

T'ang. Art des —, IX, 348, 349, n. I, 431, 462, 576, 577; X, 255-256, 657; XI, 192-193; XII, 1X, 172 et fig. 1-2; XVI, v, 95 et pl. 2; XVIII, x, 55 et pl. 5 Cartographie chinoise sous les —, III, 244-246, 716-718; IV, 131 sqq. Code des —, IX, 92 sqq., n., 125-126. Dialecte de Tch'ang-ngan sous les —, v. Maspero (H.), XX, II, 1-124; cf. XII, 1, 14 sqq. Documents de l'époque des —, VIII, 505 sqq.; X, 652, 654; XI, 173-175; v. Souen Yu-sieou, XI, 233; Wang Tingpao, XIV, 19, 29, n. 1. Histoire des —, VIII, 615, 623; IX, 162; v. Maspero (H),

X, 539-584, 665-682; Kieou — chou, Sin — chou, — houei yao; cf. V, 440, n. Ouvrages de mathématiques sous les —, Pelliot, II, 193-194. Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise de l'époque des —, v. Huber, VI, 39-43; cf. XIV, 1, 3.

T'ang houei yao, III, 318; IV, 172 sqq., passim, 482, 483.

T'ang lieou tien, III, 668.

T'ang-lin, IV, 184, n. 6.

T'ang liu chou yì, IX, 92-122, n., 125-126, 472-489, n., 765-795, n., 814; X, 2 sqq., B.; XII, VI, 25 sqq.; 1x, 71.

T'ang Siun. Yen lou, IX, 243.

T'ang Tchong-yeou, II, 320-321.

T'ang Tsai-Jou. Le mariage chez une tribu aborigène du Sud-Est du Yun-nan d'après une relation de Tch'en Ting, VI, 402-404.

T'ang-ts'iuan, IV, 366.

T'ang wen che yi, T'ang wen siu che, 1X, 457-459.

T'ang yu lin, v. Wang Tang, IX, 442-443.

T'ang yun, II, 327, 329; VIII, 524; IX, 581-582; XII, 1, 119; XX, 11, 52 sqq.

Tang Yun-mo. Yun yen kouo yen lou siu tsi, v. Tcheou Mi, IX, 246.

Tangoutains, I, 35; XIII, vii, 42.
• Tani (V<sup>te</sup>). Son tambour de bronze, XVIII, 1, 27.

Tanjong Pura, IV, 224, n. 4.

Tanjur, I, 283, 288; II, 404; III, 742; IV, 753; VIII, 313; XI, 235; XII, 1x, 47; v. Cordier (P.), III, 604-629; Laufer, XIII, vii, 18.

Tanka, III, 131, 350, 723-724, 729; VII, 127, 394-396.

Tankwaku sosho, III, 575.

Tantet (Victor). Inventaire sommaire de la correspondance générale de la Cochinchine (1686-1863), V, 469-470; X, 412-413.

Tantri-Malai, X, 731.

Tantrisme. Les Arī et le —, v. Duroiselle, XVIII, x, 29-30. Culte tantrique de Hārītī, v. Peri, XVII, 11:, 81-82. Doctrines et pratiques de l'école tantrique japonaise, v. Tomita, XIII, vii, 61-62. Textes tantriques, IV, 489.

Tao Bê, XVII, v, 127-128.

Tao-che. Fa yuan tchou lin, II, 246; III, 341; IV, 161, n. 8, 573; X, 96, 98, n. 2, 113; XVI, III, 45-49.

T'ao Heng, X, 569.

Tao-hiuan, v P'ang Wen.

T'ao K'an, III, 561.

Tao-ki, XI, 357, 364.

T'ao K'ien, VI, 394-396; X, 103, n. 2. Tao-kouang. Vase — , XVIII, x, 55 et pl. 6.

T'ao-kouang ngan, XIV, viii, 21.

Tao ling, XX, 111, 100 et pl. 39.

Tao-ming, IV, 213.

Tao-ngan, III, 305, 430; XI, 363, 447, 457.

Tao-p'ou, III, 437.

Tao-siuan, III, 380-381; XI, 185, 382, n. 1; XVI, 111, 45 sqq.; XVII, 111, 47-50. Tao-t'ai, III, 47.

Táo thần, XIII, vII, 4; XVIII, VII, 43,

Tao-tö king, VI, 381, n. 1, 390, n. 1, 391, 396-400, 405, 406; IX, 234, 446; XIII, vII, 27-28; XIV, vIII, 10; XV, 1v, 22, 29. Tao tö tche kouei, v. Yen Tsouen, VI, 398, n. 2; IX, 445-450. — tsi kiai, v. Tong Sseu-tsing, IX, 220.

Tao tsang, v. Taoïsme.

Tao-yi tche-lio, v. Wang Ta-yuan, IV, 255, n. 2; VIII, 585; IX, 586; XII, 1X, 94; XIV, 1X, 35-40.

Tao-yo, Tao-yong, 1, 328-329, 348, n. 1; III, 383, n. 4, 387, 415, n. 7, 422-427, 437, 441.

Tao-yuan, XIV, IV, 3, n. 4.

Taoïsme, III, 103-107, 314, n. 4, 322, 324-327; VI, 38: sqq.; VII, 514-517; XI, 208-213; XII, 1x, 128, 130-131; XV, IV, 29-31, 33-35; XX, IV, 150-151; V. Müller (H.), XII, 1x, 120-121; Tsumaki, XII, 1x, 108-109; Wieger, XII, 1x, 121; XIII, vII, 27-29. Canon taoïque,

II, 322, n. 2; III, 322, n. 5; VI, 382, n. 1, 384 sqq.; VII, 514-517; IX, 436, n. 2, 446-450, 468. Temples taoïques du Tchö-kiang, XIV, VIII, 10 sqq.

Tārā, I, 26, fig. 12, 144; III, 41; V, 460; IX, 47; XVIII, v1, 4; XX, 1v, 147. Taraknath Das, v. Das (Taraknath).

Tāranātha, II, 126, 254-255; III, 41-49 passim, 79, 742-743; IV, 394, 395, 407, n. 5, 409, 414, 469, 470, 555, n., 711, 752; VII, 145, 146; XI, 354, 366, n.

Tardieu (A). Questions diplomatiques de l'année 1904, V, 235.

Tardif (E.), IV, 1135.

Tarūk, Tarūp (... Chinois), III, 478; IV, 161, n.

Tathágataguhya-sútra, V, 287-290.

Tathāgatas. Liste des — médicaux, III, 36-37.

Taupin (J.). Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, I, 418; II, 440.

Tavernier (Jean-Baptiste), VI, 151, n. 1; VIII, 582.

Taw Sein Ko. Chinese Antiquities at Pagan, XII, 1x, 123-124. The Origin of the Āhoms, XIV, 1x, 66. The Origin of the Burmese Race, 1V, 446. Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, III, 676-677; IX, 584-585; XI, 434-435; XII, 1x, 30; XVIII, x, 21; XIX, v, 35-36. — Cf. II, 224; III, 516; IV, 223, n. 5, 496, 497; V, 147, n. 1, 472; VI, 356; IX, 577, n. 2, 585; XV, 11, 130; XVIII, v1, 6.

Tawney (Charles H.). Catalogue of two collections of sanskrit manuscripts preserved in the India Office Library, compiled by — and Thomas (F. W.), III, 746.

Taxila (= Takṣaçilā), I, 323, n. 2, 339, n. 1; III, 418, n. 8; V, 447, n. 3, 452; XVI, v. 38-40; XVII, vi, 11; v. Marshall, XVIII, x, 26.

Tay « main », XV, 1, 13-19.

Tày, v. Tăi.

Tây du diễn nghĩa (= Si yeou yen yi), IX, 609.

Tây-ninh, I, 40; XX, 1v, pl. 3, après p. 86. Cams de —, X, 644. Relevé archéologique de —, IX, 618-620; XIX, v, 107; v. PARMENTIER, IX, 739-756.

Tây-sơn, IV, 205, n. 8; VII, 354; v. CADIÈRE, V, 129-131; VI, 236 sqq.; XII, vII, 4 sqq.

Tây-thành. Butte-obstacle de —, XIX, 11, 62-63, 73-74, 98.

Taylor (L. F.). Linguistic Survey of Burma. Preparatory stage or Linguistic Census, XVII, v1, 9-10

Tàzì, Tâdjîk, IV, 296, 298, n. 3.

Tch'a-chan-tch'ang, v. CHE FAN, VIII, 174-175.

Tch'a-nan (=Kồmpon Chnan), II, 138, n. 9; XVIII, 1x, 4-5.

Tchàch, Tchâdj, Châch (= Tachkend), V, 442-443.

Tchai Jong, VI, 395; X, 101-105, 231. Tch'an, Tch'an-mo (= kṣamā), III, 310, n. 2.

Tch'an houei mie tsouei kin kouang ming king ming pao tchouan, XI, 186.

Tchan-kouan, XI, 382, n.

Tchan-pi lo, IV, 201.

Tchan-po, Tchan-p'o (= Campa de l'Inde), IV, 362, n. 2.

Tchan-pou-lao (= Pulau Cham), IV, 200-201, 216, 372.

Tchan-t'an, III. 252, n. 4; IV, 470; IX, 169, n. 3. Cf. Tchen-t'an.

Tchan-tch'eng (= Čampa), III, 299; IV, 198, 208; VII, 344; IX, 171.

TCHANG (Mathias). Tableau des souverains de Nan-tchao, I, 312-321. — Cf. III, 481, 484.

Tch'ang. Département de —, X, 668-680.

Tchang Che. Han tch'eng siang tchou ko tchong wou heou tchouan, IX, 222-223.

Tchang Che-tsiun, II, 327-328. Tchang-hai, III, 263, n. 2.

Tchang Heng, III, 104, 314, n. 4; XI, 212.

Tchang Hing-kien. Jen louen ta t'ong fou, IX, 219.

[TCHANG HONG]. Che mien lou, traduit par HUBER (Ed.), IV, 429-432.

Tch'ang jen kouo « Pays des hommes longs », v. Pelliot, II, 194.

Tchang K'ien, III, 93, 117, 219, 232, n. 1, 239, 248; IV, 143, 146; V, 216, 217, n. 1; VI, 375, n. 1; IX, 225; X, 98, 99, 111, 115 sqq; XII, 1x, 111, n. 1; XIV, 1, 13, n. 1.

Tchang-kio, VI, 385, n. 4, 390. Tch'ang-kouo tcheou tche, IX, 803. Tchang Lei. K'o chan tsi, IX, 454-455. Tchang Lin-tche, XII, 1, 120.

Tchang Ling, ou Tchang Tao-ling, III, 103-104; VI, 382, n, 390; X, 111; XI, 211-213.

Tch'ang ling, v. Bouilland et Vaudes-CAL. Personnages ensevelis, XX, III, 36. Descriptions anciennes, XX, 111, 36-37. Etat actuel, XX, 111, 38-47 et pl. 13-18, 24. Annexes, XX, III, 47-48.

Tchang Lou, III, 104, 314, n. 4; VI, 390, n. 1, 410; IX, 437; XI, 212.

Tch'ang-ngan. Dialecte de —, v. MASPERO (H.), XX, 11, 1-124.— tche, III, 665. — Cf. Si-ngan fou.

Tch'ang p'ing chan chouei ki, XX, 111,

Tchang Ping-lin, III, 759-760; VII, 442, n. 3, 454, 455; VIII, 609.

Tch'ang-p'ing tcheou. Sépultures impériales de -, v. BOUILLARD et VAUDES-CAL, XX, 111, 1-128 et pl. 1-44.

Tchang Po-yi, X, 555-556.

Tchang Sie. Tong si yang k'ao, II, 126; IV, 196, n. 7; XIV, 1x, 43; XX, 1v, 88.

Tchang Sing-yao, VI, 400, n. 1. Tchang Sseu, III, 672; IV, 388.

Tchang T'ang, IX, 125.

Tchang Tao-ling, v. Tchang Ling. Tchang Tche-fou. K'o chou, IX, 218.

Tchang Tche-tong. China's only hope. An appeal by her greatest vice-roy, Chang Chih-tung, translated from the chinese edition by Woodbridge (S. I.), II, 213; cf. I-X, 183. - Cf. II, 320, n. 1, 324, n. 5, 405, n 1; III, 371-372, 374, 519, 529, 531, 686, n. 4, 705, 719, 720, 722, 758, 760, 761; IV, 1145; V, 212, n. 4, 224, 490; VI, 365, n., 367, 471; VII, 192; VIII, 254; IX, 123, n. 1, 194-198, 416, 451, 576.

Tchang Tcheou, X, 556

Tch'ang tcheou, X, 668-681.

Tchang Tchong-che, III, 273, n. 1.

Tchang T'ien-fou, XX, IV, 77.

Tchang Tö-siang, III, 306.

Tchang Tsin, III, 314, n. 2.

Tch'ang Tsiun, IV, 276, 406.

TCHANG YI-TCH'OU. Les barbares soumis du Yunnan, v. CHE FAN, VIII, 149-176.

Tchang Yue, IV, 391; V, 430.

Tch'ao che tchou ping yuan heou louen, v. Tch'ao Yuan-fang, IX, 435.

Tchao Eul-fong, VII, 193-194; IX, 417; XII, 1X, 31, 202.

Tchao Jou-koua. Tchou fan tche, II, 125, 132, n. 3, 140, n. 1, 141, n. 3; Ill, 631, n. 3, 650; IV, 205, 235, 237, n. 3, 265, 295, 299 sqq., passim, 444; VIII, 585 : XIV, 1x, 39-40 ; XVIII, vi, 10 sqq., passim; 1x, 9, n. 1.

Tchao Kouei-tchen, III, 309, n. 7.

Tchao ling, X, 255, 256; v. BOUILLARD et Vaudescal. Personnages ensevelis, XX, III, 77-78. Descriptions anciennes, XX, 111, 78. Etat actuel, XX, 111, 78-80 et pl. 32. Annexes, XX, 111, 80.

Tchao T'o, v Triệu Đà.

Tch'ao Tsai-tche. Siu T'an tchou, IX, 236-237. Hai nei che tcheou ki, IX, 237. Tong ming ki, IX, 237. P'i p'a lou, IX, 237. Pei tao k'an wou tche, IX, 237-238. Tch'eng yao lou, IX, 238-241. Wen wou leang tch'ao hien t'i ki, IX, 241. Nieou yang je li, IX, 241. Cheng song to yi, IX, 241. Yi kong pi lou, IX, 241-242. Tchou pou, IX, 242. Souen pou, IX, 242-243. Yen lou, IX, 243. San chouei siao tou, IX, 243. Han wou kou che, IX, 243. Han wou it nei tchouan, IX, 243-244. Yin yun siao chouo, IX, 244. Ta ye tsa ki, IX, 244. Ying tsao fa che, IX, 244-245. Lu tchou tchouan, IX, 245. Chan fou king cheou lou, IX, 245.

Tchao-wa ( = Java), IV, 265, 320. Tch'ao ye tsa ki, v. Li Sin-tch'ouan, IX, 434.

Tchao Yi-ts'ing, VI, 364, n. 4. Tchao Yu, IX, 125

Tch'ao Yuan-fang. Tch'ao che tchou ping yuan heou louen, IX, 435.

Tche chou, v. Ts'ai Tch'en, IX, 233-234.

Tche Fa-ling, V, 253.

Tche Hiao-long, X, 224-225.

Tche Jong, v. Tchai Jong.

Tche K'ien, III, 101, 119; X, 97, 230. Tche kouai, v. Ts'ao P'i, X, 634-636.

Tch'e-lai ( = khlai), II, 157; XVIII, 1x, 8.

Tche-li. Archéologie, v. Bouillard et Vaudescal, XX, 111, 1-128 et pl. 1-44. Géographie, IX, 238; v. Franke (O.), III, 715-718.

Tch'e-li-t'o-pa-mo, Tch'e-li-pa-mo, III, 294, 297-298.

Tch'e-ling, III, 388.

Tche-mong, III, 431-434; IV, 145, 146; V, 296, n. 3.

Tche-na, III, 434, n. 4; V, 287, 294, 295, 301.

Tche-p'an, III, 309-311, 318-327. Tche-sou, v. Che Fan, VIII, 358.

Tch'e-tch'eng chan, XIV, viii, 55.

Tche-tchö ta che, v. Tche-yi. Tche-to-seu-na (= Citrasena), III,

212; IV, 231, n. 5; XV, 11, 123. Tche-tong (= Yunnansen), IV, 368,

Tche-tong ( = Yunnansen), IV, 368, n. 1, 375-377, 1097, n. 1.

Tch'e-t'ou (= Siam), IV, 231, n. 2, 272-273, 276, n. 4, 284, 356, 402, 403, 406; Vl, 410.

Tche Ts'ien, V, 292-293.

Tche-yi, III, 308, n. 3; XI, 351, n. 1, 363, 365, n. 3, 385, n. 1; XII, 1x, 131;

XIII, vii, 69; XIV, viii, 59-61, 63-64, 65 et pl. 19; XVI, iii, 44; XVII, iii, 50, 57-59.

Tch'en Che, III, 562-563.

Tch'en Cheou, v San kouo tche.

Tchen-jou sseu, XIV, viii, 53 et pl. 18. Tchen-k'ang, v. Che Fan, VIII, 171-

Tch'en-kia-lan ( - srĕińkā = çṛṅgā-ra), II, 152; XVIII, 1x, 7-8.

Tchen-kio sseu, XIV, viii, 65.

Tch'en Kiu Lin t'ai kou che, IX, 232-233 — Cl. II, 339, n. 2.

Tchen-la ( = Cambodge), Il, 77, 79, 81; Ill, 249, 272, 274, 275, 298-301, 649; IV, 211-215, 360, n. 1, 387 sqq.; XVIII, 111, 31-32, 36; v. CŒDÈS, XVIII, 1x, 1-3; TCHEOU TA-KOUAN, II, 123-177.

Tch'en-na, Mo-ho-tch'en-na-kia (= Dinnāga), III, 49.

Tchen-nan, XVIII, 111, 32-33.

Tch'en Pa-sien, IV, 62; X, 581; XVI, 1, 4-7, 20-21.

Tch'en P'eng-nien, II, 324-329.

Tch'en P'i, IX, 198-200.

Tch'en Sseu. Pao k'o ts'ong pien, IX, 233.

Tch'en Ta-k'o, IX, 443-444.

Tchen-tan (= Cīnasthāna), III, 253, n., 434, n. 4; V, 303-305.

Tchen-t'an, II, 153, n. 4; III, 252-254, 434, n. 4; IX, 169, n. 3.

Tch'en Ting. Le mariage chez une tribu aborigène du Sud-Est du Yun-nan, v. T'ang Tsai-fou, VI, 402-404. — Cf. IV, 161, n. 8, 167, n. 3, 1099, n. 2.

Tch'en Tseu-leang, VI, 374-379, 381, n. 1.

Tchen-tsi ta-che yu lou, XIV, 1v, 8-9.

Tch'en Yeou-jen. Tcheou li tsi chouo,
IX, 432-433.

Tch'en Yuan-tsing. Souei che kouang ki, IX, 224-225.

Tcheng fa tsang, XI, 380, n. 1. Tcheng Hiao, XX, 1v, 88.

Tch'eng-hien, v. MASPERO (H.), XIV, viii, 69-70 et pl. 20.

Tcheng Hong, X, 104, n. 2. Tch'eng-houa, X, 667.

Tch'eng-houang miao, XIV, viii, 51. Tcheng Houo, I, 48; IV, 356, n. 4. Tcheng Jou-yi, IX, 131-132.

Tch'eng K'iong. Yi king tcheng pen chou, IX, 219.

Tcheng K'o. Tchö yu kouei kien, IX, 129, 441.

Tch'eng Kouan, II, 248.

Tcheng Man Tcheng Mi-yang che-tsi, XIII, vii, 48.

Tcheng Mi. Ti li tsang chou tsi tchou, IX, 218.

Tcheng Piao. Yen ki, 1X, 227.

Tch'eng-tou. Irrigation de la plaine de -, v. Vale, II, 214. Stèles de -, VIII, 581; v. Havret, II, 91.

Tcheng Ts'iao. T'ong 1che, 111, 322, n. 5; XII, 1, 121.

Tch'eng wei che louen, XI, 377, n. 4. Tch'eng yao lou, v. Lou Tchen, IX, 238-239.

Tch'eng Yen-tao, IX, 438.

Tch'eng Yen-yuan, XV, 111, 34-35. Tch'eng Yi, II, 318-319.

Tcheou, III, 667; VII, 391-392; X, 696.— li, I, 83; III, 234, n. 6, 237, 468; VI, 404; VII, 123; XI, 213, n. 2; XII, 1x, 91; v. Tch'en Yeou-jen, IX, 432-433.

Tcheou Houei, IX, 240.

Tcheou Jang, IX, 671, n.

Tcheou K'iu-fei, v. Ling wai tai t'a. Tcheou Kong, III, 250, 251; XV, 1v, 26:

Tcheou Mi. Kouei sin tsa tche, X, 702. Yun yen kouo yen lou, IX, 246. Siu-lou, par T'ang Yun-mo, IX, 246; X, 702. Tcheou Pi-ta, XIII, vII, 50, n. 2.

[TCHEOU TA-KOUAN. Tchen la fong t'ou ki]. Mémoires sur les coutumes du Cambodge, traduits et annotés par Pelliot (P.). Introduction, II, 123-135. Notice bibliographique du Catalogue impérial de K'ien-long, II, 135-136. Mémoires sur les coutumes du Cambodge.

Généralités, II, 137-141. La ville murée, II, 141-144. Habitations, II, 144-145. Habillement, II, 145-147. Fonctionnaires, II, 147-148. Les trois religions, II, 148-151. Les habitants, II, 151-152. Accouchements, II, 152-153. Les jeunes filles, II, 153-155. Les esclaves, II, 155-156. Le langage, II, 156-157. Les sauvages, II, 157-158. L'écriture, II, 158. Le jour de l'an et les saisons, II, 159-161. La justice, II, 161-162. Les maladies, II, 162. Les morts, II, 162-163. L'agriculture, Il, 164-165 Configuration physique, Il, 165-166. Productions, II, 166-167. Commerce, II, 167. Les marchandises chinoises qu'on désire au Cambodge, II, 167-168 Plantes, II, 168. Oiseaux, II, 168-169. Animaux, II, 169. Plantes potagères, II, 169. Poissons et reptiles, II. 169-170. Liqueurs fermentées, II, 170. Sel, vinaigre, soy, ferment, II, 170-171. Elève des vers à soie, II, 171. Ustensiles, II, 171-172. Voitures et palanquins, II, 172. Barques et avirons, II, 172. Gouvernements vassaux, II, 172-173. Villages, II, 173. Recolte du fiel, II, 173. Phénomène, II, 174. Bains, II, 174-175. Emigration, II, 175. L'armée, II, 175-176. Les sorties du prince, II, 176-177. -Notes sur—, v. Cædès, XVIII, ix, 4-9.— Cf. II, 218, 408-409; III, 121; IV, 240, n. 5, 255, 410, n., 443, 901, n. 1; VII, 314-315, 317, n. 1; X, 207, n. 3, 624; XIII, VII, 12; XIV, 1x, 57; XVIII, VI, 36.

Tcheou Tch'an, IV, 1137; IX, 240. Tcheou Tch'ang, X, 569.

Tcheou-tche, IV, 82.

• Tcheou ts'in k'o che che yin, v. Wou-k'ieou Yen, IX, 221.

Tcheou yi tsi kiai, v. Li Ting-tsou, IX, 432.

Tchin. Langue -, V, 323-327. Tchinghiz-khan, v. Naka, VIII, 282. Tchö-kiang, II, 163, n. 4; III, 688; IX, 461, 802, 803-804, n. Mission archéologique au -, v. Maspero (H.), XIV, VIII, 1-75 et pl. 1-21.

Tchö-kiu-kia, V, 255-256, 285. Tch'ö-li, v. CHE FAN, VIII, 151-152. Tchö-so, v. CHE FAN, VIII, 364.

Tchö yen, v. Wang Ting-pao, XIV, IV, 29, n. I.

Tchö yi louen, v. Tseu-tch'eng, VI, 382, n. I.

Tchö yu kouei kien, v. Tcheng K'o, IX, 129, 441.

Tchong hiu mo ho ti king, XVIII, 11, 19-20.

Tchong Houa-min, III, 550.

Tchong-houa yeou-tcheng ts'ien Ts'ing Siuan-t'ong san nien che-wou tsongloven, XII, 1x, 115-116. Ct. V 491-492.

Tchong-kia, II, 215; VIII, 276; X, 251.

Tchong-kia-lo ( Malacca), IV, 350. Tchong-kia-lou; Jong-ya-lou, IV, 350, n. 4.

Tch'ong-kouei, XI, 211. Tchong-kouo hio pao, XII, 1x, 202. Tchong-kouo ming houa tsi, IX, 573-574 ; cf. XI, 194, 197.

Tchong louen, XI, 365. Tchong pien chou, XI, 356, 357.

Tchong pien louen, XI, 378. Tchong-siuan kong ts'eu, XIV, viii,

Tchong-tch'eng, IV, 364, n. 6, 374. Tch'ong tcheng li chou, III, 114. Tch'ong T'ien-tchou, XIV, viii, 21. Tch'ong wen tsong mou, II, 330, n. 2. Tchong-yong, XX, IV, 152. Tchou Che-hing, X, 225. Tchou chou ki nien, VI, 420.

Tchou Fa-hou, V, 288-295; XI, 189; XVII, 111, 75; XVIII, 11, 11; XX, 1v, 161.

Tchou Fa-lan, IV, 142, 573; VI, 387, n. 2, 395, 405; X, 97, 107, n. 3, 110, 116-117, 120, 121, 226 sqq., 653; XIV, VIII, 19.

Tchou fan tche, v. Tchao Jou-koua. Tchou Fou, X, 101, n. 6, 103-104. Tchou Hao, X, 103-105.

Tchou Hi, II, 320, 323, 405, 409; III, 360, 491, 693; VI, 421, n. 2; IX, 172, 223, 232, n. 2; XIV, IV, I; XVIII, x, 37; XIX, v, 66; XX, 19, 152.

Tch'ou hio ki, v. Siu Kien, IX, 443-444.

Tchou kiai chang han la wei louen et Tchou kiai chang han po tcheng ko, v. Hiu Chou-wei, IX, 226.

Tchou-kiu, Tchou-kiu-po, III, 397, n. 4, 398, n. 3, 433, n

Tchou-ko Leang, II, 218; III, 518; IV, 150, 169, 175, 177, 371, 430; IX, 223; XIV, viii, 12; XV, 111, 37 et pl. 6 Tchou-ko miao, XIV, viii, 12.

Tchou ko tchong wou heou tchouan, v. Tchang Che, IX, 222-223.

Tchou-ko-ti ( = Jagaddharma), IV, 195, 197, 385, 901-902; XI, 264; XV, 11, 112, n. 1, 189.

Tch'ou-kou ( = chằo ku), II, 148, n. 6; XVIII, 1x, 6-7.

Tchou-li, teou-li, V, 442.

Tchou-lou, X, 668.

Tchou lou siuan kong tseou yi, ou Lou siuan kong tseou yi tchou, IX, 215.

Tchou-po, IV, 270-271, 277-278.

Tchou pou, v. Tai K'ai-tche, IX, 242. Tch'ou san tsang ki tsi, v. Seng-yeou, IV, 559, 569; X, 96, 97, 113-115, 122 sqq., 223-224, n., 631; XI, 181, 347, 360, 363, 366, n.; XIII, vii, 75.

Tchou Tchan-t'an, III, 252, n. 4, 253, n., 255, 269, 293; IV, 392, n. 3. Tchou Tche. Fou nan ki, III, 277-280; IV, 268, n. 1, 357.

Tchou Tche-fan, XII, ix, 200-201. Tchou t'ien tchouan, XVI, III, 41 sqq. Tchou Touan-tchang. Wei cheng kia pao tch'an k'o pei yao, IX, 235-236.

Tch'ou ts'eu tsi chou. Fou yuan pen -, II, 322-323.

Tchou Tsouen, X, 104.

Tchou-wou, IV, 185, n. 2, 189, n. 3, 191; XIV, 1x, 29-30.

Tchou-yai, IV, 185.

Tchou Ying, III, 268, 271, 272, 275, 276, 278, 292-293, 303, 430; IV, 269. Tchou-yuan, IV, 135; X, 580-584. Tch'ouan sin fa yao, XIV, IV, 4-7.

Tchouang-lie. Tombeau de l'empereur des Ming, XX, III, 90-97 et pl. 36.

Tchouang tseu, II, 104, 321-322, 324; IV, 300; VI, 374, 388, n. 1, 390, n. 1, 391, 396, 419; VII, 391; VIII, 254; IX, 448-449; X, 345, n. 4; XV, IV, 30; XX, 1, 21, n. 1; v. Wieger, XIII, vII, 27-29

Tch'ouen ts'ieou pien yi, v. Siao Tch'ou, IX, 433.

Tch'ouen ts'ieou tsi tchouan tsouan li, v. Lou Tch'ouen, IX, 433.

Tch'ouen ts'ieou yen yi, v. Wang Yuan-kie, IX, 433

Tê vương, v. Sãi vương.

Teai-ho, v. Tãi-ho.

Tegurman. Ruines de —, v. Pelliot, VI, 261-268, 483.

Tei-san, v. Tressan

Teikoku Gakushiin, VI, 475.

Teisei-tō, III, 734.

Tekin, V, 267, 300.

Telinga, IV, 292.

Temmu Tennō, III, 590-591, 595; IV, 590, 599-600.

Temple (Richard Carnac), I, 53, 155, 275, 402; III, 477, 479; IX, 587, 633; XII, 1x, 30.

Ten Kate, v. Kate (Ten).

Tenass: rim, IV, 133, n. 1, 226-229, 407, 475, 495; IX, 584.

Tendai, XI, 115.

Teng Che, XII, 1x, 89, 90

Teng Kia-tsi. Chang-kou fang pei ki, XIII, vii, 47.

Teng-long ( = talain), IX, 670, n. 4. T'eng-vue, T'eng-tch'ong ( - Momein), IV, 177, n. 6, 178; X, 236.

Tennent (J. E.), IV, 355, n. 1, 356, 358, n. 2.

Tenrikyō, VIII, 602. - Cf Shintoïsme. Tensho, IV, 608

T'eou-kiù-li ( Takkola), III, 271, 292; IV, 386.

Teou-li, tūrya, V, 442.

Teou Yi, IX, 130.

Tép Pranàm. Stèle de —, v. Cœdès, VIII, 584; cf. XIII, vII, 7; XV, II, 162. Terrasse de —, XVIII, x, 70-71; v. MARCHAL, XVIII, vIII, 19-21.

Teppő-ki, III, 498-500.

Têr, v. Fleet, I, 400.

Téraï. Fouilles dans le —, I, 400; v. Mukherji, II, 86.

Ternaux-Compans (II.). Bibliothèque asiatique et africaine, ou Calalogue des ouvrages relatifs à l'Asie et à l'Afrique qui ont paru depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1700, X, 415.

Terrien de Lacouperie, v. Lacouperie (Terrien de).

Tét, II, 376-382.

Tetsugaku dai-jisho, XIII, vii, 65-67. Teutsch. Sa collection siamoise, III, 141, 363, 378.

Thach-bi. Dialecte annamite de --, XII, 1, 5 sqq. Murong de --, V, 329 sqq.

Thach-bich. Inscription de —, v. Hu-BER, XI, 261; cf. XV, 11, 123, 168.

Thạch-Cảm-Đương, XIX, 11, 20, 30-31, 88-91.

Thach-han. Monuments et souvenirs cams de —, V, 186-187.

Thaï. Ecriture —, v. FINOT, XVII, v, 10-29, 35-39 et pl. 1-8. Epigraphie —, v. FINOT, XV, II, 127-129. Ethnographie et linguistique, II, 114-115, 403: IV, 154, 159, n. 6, 237, n. 1, 393; V, 201-202, 306-323; VI, 349; VIII, 223, 315, 367; IX, 394; X, 240, n. 1, 250-251, 647; v. MASPERO (H.), XI, 153 sqq; XII, 1, 28 sqq. Monuments — du bassin du Ménam, IX, 362-364. Orthographe du mot —, XI, 153, n. 1. Ouvrages pālis composés en pays —, v. Cœdès, XV, III, 39-46. Royaume — de Sukhodaya, v. Cœdès, XVII, II, 1 sqq.; Petithuguenin, XVI, III, 1-21. — Cf. Tăi

Thái-bình. Géographie historique, III, 364, n. 3; IV, 364, n. 3; X, 579-584, 680; XX, IV, pl. 2, après p. 86.

Thái-bình (titre de période), V, 84-85. Thái-đức, V, 129-130.

Thái-hoà, V, 105.

Thái-nguyên, XX, IV, pl. 1-2, après p. 86. Culte des génies thériomorphes à —, v. Bónifacy, X, 393-401, 685

Thái-ninh, V, 90.

Thái-trinh, V, 107.

Thaih « cymbale reungao », XVII, 1v, 48-49.

Thala Bârivăt Monuments de —, VII, 149; VIII, 330; XIII, 1, 43-46.

Tham. Alphabet —, XVII, v, 26-28, 37-38 et pl. 4, 6, 8; cf. III, 662, 663; XV, 11, pl. 5, après p. 32.

Thams-cad-kyi dban-phyug bcud-len nad thams-cad hjoms-çin lus-kyi stobs rgyas-par byed-pa, Sarveçvararasāyana-sarvarogaharaçarīrapusṭakaḥ, III, 616-617.

Thân «corps», XV, 1, 3, 5

Thần, XI, 208; XV, 1, 93 - cáu, XIX, 11, 63-64, 91-92, 93. — đá, XI, 408-413; XIX, 11, 12 sqq. — mốc, XIX, 11, 40 sqq — thạch, XIX, 11, 20, 30, 31.—tích, XVI, 1, 17, n 1. Thổ —, IX, 758; X, 339 sqq.

Thần-đầu, X, 677-678.

Thận-đức, V, 114.

Thần-lần. Le con — ou margouillat dans les croyances populaires du Nguồn-son, l, 198.

Thần-phù, X, 676, 678, 679.

Thân-trọng-Huề. Membre de la Commission des Antiquités du Tonkin, XVIII, x, 78. — Cf. VII, 414; XIX, v, 33.

Thần-võ, V, 89-90.

Thang-long (Hanoi), I, 88; X, 559; XX, IV, 84, 102-106 et pl. 1-2.

Thanh-điển. Vestiges de -, v. PAR-MENTIER, IX, 748-749.

Thanh-hoá. Archéologie, V, 388-389; XVIII, 1, 18-21; XIX, v, 97-98, to1 et pl. 6. Dialecte annamite du —, XII, 1, 5 sqq. Géographie historique, X, 674-676, 680; XVI, 1, 30 sqq.; XX, 1v, 85 et pl. 1, 2; v. Madrolle, VI, 449.

Thành hoàng « génie tutélaire des villages », IX, 759.

Thành lồi, III, 169-170, 194-195. Thánh-nguyên, V, 100-101.

Thành-thái, V, 145; VII, 113, 417-

418; XIV, v11, 67-68; XV, 111, 35.

Thanh trì Nguyễn thị thế phố, 1V, 665.
Thành-trung Sculptures čames de —,
XIX, v, 10-11.

Tháp Lục-hiến, XVII, vi, 48 ; XX, iv, 2.

Tháp mười. Inscription de —, II, 224; XII, 1x, 184; XIII, 1, 60.

That (Vat), v. Vat -.

Thầt Bà Cổn, XIII, 1, 46-47; XV, 11, 165.

That Ba Dom, XIII, 1, 47-48.

That Ben Tha, XIII, 1, 46.

That Com Si, XIV, 1x, 96.

Thầt lin Han, XIII, 1, 58.

Thật Kvan Pir (Práh), v. Práh —.

Thật lục, v. Đại Nam -.

Thắt Luon, I, 111-112; II, 142, n. 6; XII, 1x, 191, 192-193; XVII, v, 7; v. Finot, III, 660-663.

Thắt Non Phốk, XIII, 1, 50.

Th**à**t Phon, XIII, 1, 58.

That Phu That, XIII, 1, 47.

That Thom (Práh), v. Práh -.

Thầt Tu Phanom, XIII, 1, 59.

Thay «voir», XV, 1, 37

Thầy bói, thầy pháp, XIX, 11, 95-97.

Thbón (Phnom), v. Phnom —.

Thbon khmum. Inscriptions de —, VIII, 56-57; XI, 393. Vestiges de —, XIII, 1, 15-16.

Thé (Kha), v. Lavallée, l, 301.

Thê-lại. Sculptures čames de —, XIX, v, 10-11.

Thè-lộc. Génies de -, v. Bonifacy, X, 683-694.

Théàtre, v. Annam, Chine, Cambodge, Inde, Japon, Java.

Theragāthās, XIII, vii, 17.

Therapadana, XIV, 1, 9, 11.

Theurel (J. S.), IV, 1085; VIII, 568-571.

Thi-nai ( = baie de Qui-nhon), IV, 209; VII, 345.

Thibaut (G.). Astronomie, Astrologie und Mathematik [in Indien], I, 396-397. — Cf. VIII, 611.

Thiên-cam-chí-bao, V, 92.

Thiên-cam-thánh-võ, V, 88.

Thiên-chương-bảo-tự, V, 91.

Thiên-chương-hữu-đạo, V, 93.

Thiên-đức, V, 80-81.

Thiên-gia-bảo-hựu, V, 92.

Thiên hiến, V, 109.

Thiên-hưng, V, 106.

Thiên-huống-báo-tượng, V, 89.

Thiên-hựu, V, 112.

Thiên-khánh, V, 103.

Thiên Mẫu. Temple --, V, 393-395.
Thiên Nam dư hạ tập, IV, 657-658;
VIII, 182, n. 2; X, 354-390, n.; XI, 3031, 65; XIII, v, 34, n. 4; XX, 1v, 7980.

Thiên Nam trung nghĩa lục, v. Phạmphi-Hiến, IV, 648.

Thiên-phù-duệ-võ, V, 90.

Thiên-phù-khánh-thọ, V, 90.

Thiên-phúc, V, 85.

Thiên-thai, X, 567-568.

Thiên-thành, V, 87.

Thiên-thuận, V, 91.

Thien-tu-gia-thuy, V, 92.

Thiên-ứng, V, 109.

Thiên-ứng-chính-bình, V, 94.

Thiêng, I, 129-130; XV, 1, 100-101. Thiêng-kê-ha, ou Thành lồi, III, 169-

170.

Thiệu-bảo, V, 96.

Thiệu-bình, V. 105.

Thiệu-khánh, V, 98.

Thiệu-long, V, 95.

Thiệu-minh, V, 91.

Thiệu-phong, V, 97.

Thiệu-thành, V, 101.

Thiệu-trị. Ngự chế Bắc tuần thi tập, IV, 650. Ngự chế võ công thi tập, IV, 650-651. Ngự để danh thắng đô hội thi tập, IV, 651. — văn qui, IV, 618, n. 2. Géographie de —, v. Đại Nam thông

chi, XX, IV, 83, n 1.— Ci. III, 194 472; IV, 637, 638; V, 143; VI, 87, 254; IX, 403; XIV, VII, 12, 59-64; XVIII, VII, 21, 22.

Thil ou thei, IV, 914; v. HUBER, V, 169-170.

Thinh-đức, V, 115, 125.

Thit « chair », XV, 1, 5-6.

Thma Krê Inscription de —, v. FINOT, III, 2012-213; cf. XVIII, 1X, 2

Tho. Conte du con — ou lapin, I, 188-189.

Tho. Ethnographie et linguistique, III, 658; V, 202, 306-316; XI, 153-169; XII, 1, 22 sqq., passim; v. Silve, VI, 350-351. — Cf. Tăi, Thaï.

Thổ. Động —, v Przyluski, X, 339-347. — chủ, — công, — thần, II, 382, 383; IX, 344, 758-759; XIII, VII, 4

Tho-ha Poteries de —, III, 366; XI, 244; XII, 1x, 25; XVII, vi, 43, 63.

Thơ kinh diễn nghĩa, v. Lè-qui-Đôn, IV, 637, n.

Thợ rèn. Dicton du Nguồn-sơn sur le chim — ou oiseau-forgeron, 1, 194.

Thomas (F. W.). Catalogue of two collections of sanskrit manuscripts preserved in the India Office Library, v. Tawney, III, 746 The date of Kanishka, XIII, vII, 20-21. The Jānakīharaṇa of Kumaradāsa, I, 274. Kavīndravacanasamuccayaḥ, a Sanskrit Anthology, XII, IX, 44. Mātrceta and the Mahārajakanikalekha, IY, 469-471. — Cf. II, 426; III, 604, 742; V. 236; VI, 445; XI, 462; XIX, v, 136, 137; XX, IV, 223, 224-225.

Thomas (N. W.). On a pictorial representation of the Wheel of Life from Japan, II, 94.

Thomas (Saint) et l'Inde, v. Dahlmann, XII, 1x, 43-44; Philipps, IV, 457-460.

Thommanon (Pràsat), v. Prasat —.

Thomsen (Vilhelm). Inscriptions de l'Orkhon, I, 52; IV, 479, 480, n. 1. Dr M. A. Stein's manuscripts in turkish « runic » script from Miran and Tun-huang,

XII, 1x, 154.-- Cf. VII, 210, 224; VIII, 609, 610.

Thống-nguyên, V, 110.

Thông-thụy, V, 87.

Thừa-hoa, X, 667.

Thừa-lưu. Génie-borne de —, XIX, 11, 42, 44 sqq.

Thừa-thiên. Culte des arbres et des pierres au—, XVIII, VII, I sqq.; XIX, II, 2 sqq., passim. Monuments et inscriptions du—, V, 191-195, 252, 393-402; VIII, 47-48; XVIII, x, 60.

Thura-ti « service administratif provincial à l'époque des Lê », VIII, 199, n. 1, 200.

Thuần. Tombeau du prince —, V, 400. — V. aussi Hiệp.

Thuận-an trúc chi từ, traduit par Chéan (A.), II, 401.

Thuận-bình, V, 112.

Thuận-đức, V, 123.

Thuận-hoá. Géographie historique, II, 63-72; VI, 88 sqq.

Thuần-phúc, V, 121.

Thuận-thành (= Čampa), V, 395, n. 5.

Thuận-thiên, V, 87, 104.

Thuc. Dynastie —, v. CADIÈRE, V, 78-79.

Thực-lục, v. Đại Nam thật lục.

Thunberg (C. B.), III, 492, 497, n. 4, 510.

Thuốc-độc. Le con — dans les croyances populaires du Nguồn-sơn, 1, 132-133

Thuổng-luồng, I, 130-131; II, 275. Thượng-xá. Vestiges čams de —, V, 191.

Thurston (E.). Ethnographic Notes in Southern India, VII, 120-122.

Ti-canh, II, 57. Cf. Pi-ying.

Ti li tsang chou tsi tchou, v. Tcheng Mi, IX, 218.

Ti-ma-sa, v. Gerini, XIV, IX, 66. Ti-po-ni, V, 265-266, 285. Ti-tsang. Bonze —, XIV, IX, 72-73. Ti-yang-kouei, v. Che Fan, VIII, 364. Tiao-jan, II, 330.

Tiao yu tsi. Ying kieou tch'ao kiuan tseu pen --, II, 332-333.

Tibet. Bibliographie, I, 144-145, 275, 277; II, 299; IV, 477-478; V, 217-218, 472, 488-489; IX, 609-610; X, 443-444; XII, IX, 31, 118-119, 152; XIII, VII, 18; XIV, 1x, 6-7; XV, 1v, 21. Chronique, I, 416 Art, IX, 617; XIII, 711, 118; v. Laufer, XIII, vii, 18. Géographie, II, 423-424; v. Holdich, II, 91; Ryder, V, 472, 488-489. Histoire, IX, 417-418; v. Bonin, XII, 1x, 31; Haenisch, XII, 1x, 118-119; Oukhtomskii, V, 217-218; Rockhill, X, 443; Waddell, X, 444. Linguistique, VI, 327, n., 446; VII, 227; IX, 550-556, 571-572; XX, 11, 7; v. Dās (S. C.), IV, 477-478; Hodson, XIV, 1x, 6-7; HUBER, V, 323-327. Littérature, II, 422; VII, 507, 513; XII, IX, 47; XX, II, 21; v. Cordier (P.), III, 604-629; IX, 609-610; Francke, I, 275; Takakusu, II, 299; Toussaint, XX, IV, 13-56. Paléographie, v. Bacot, XII, 1x, 152. Religion, III, 33, 37; IX, 416; XII, 1x, 31; v. Getty, XV, 1v, 21; Grünwedel, I, 144-145; Laufer, 1, 277.

T'ie-fo sseu, XIV, vIII, 69-70 et pl. 20. Tiele (P. A.). Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais, X, 415-416.

Tien. Royaume lolo de —, IV, 146-148; XVI, 1, 55.

T'ien « Ciel », XV, IV, 32, 35-37. — tchou « Seigneur du Ciel », v. Havret, II, 91

T'ien-chan, X, 730; XVI, v, 82, 84. Tiên-du son, X, 571, 576-577.

T'ien-fong t'a, XIV, vIII, 41.

T'ien-heou kong, XIV, vIII, 41-42.

Tien-hi, v. CHE FAN, VIII, 149-176, 334-379; IX, 669, n. 2.

Tien k'ien t'ou sseu houen li ki, v. Tch'en Ting, VI, 402-404.

Tiến Lê tiết nghĩa lục, IV, 642.

Tien lio, VI, 362-363.

T'ien-long sseu, XIV, VIII, 25.

T'ien-ning sseu, XIV, vIII, 41. Tiên-son, X, 576-577.

T'ien-sseu-tsai, II, 253-255.

T'ien-t'ai, II, 338; III, 308, n. 2 et 3; v. Maspero (H.), XIV, viii, 54-67 et pl. 16-20; Siu Ling-Jou, II, 338.

T'ien-tchou ( = Inde), III, 252, n. 4; IV, 45, n. 5, 151, 271, n. 8; V, 452.

Tien-thuận. Vestiges de —, v. Par-MENTIER, IX, 750-752.

T'ien-tong sseu, XIV, vIII, 42-44.

T'ien-yi-ko, IX, 211, n. 4, 468, n. 2, 814, n. 2.

Tieng. Sens du mot —, XV, 1, 22-23, 41.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde, I, 55-56, 157-158, 279, 404; IV, 487-488, 1136; V, 235; X, 441; XIII, vii, 22.

Tilak, VII, 434-435.

Tilaka, XII, 11, 6, 14-18, 24-28.

Tim. Stūpa de —, VI, 255, n. 1.

Ting ling, v. Bouilland et Vaudescal. Personnages ensevelis, XX, III, 80 Descriptions anciennes, XX, III, 81. Etat actuel, XX, III, 81-84 et pl. 33. Annexes, XX, III, 84.

Ting-ngan, X, 582-583, 679.

Ting Tou. Tsi yun, II, 328-329; IX, 433-434.

Ting-tsi, v. Moule (G. E.), II, 90-91. Tinh, XIII, vII, 2-3; XIV, v, 3-4. Con ---, XVIII, vII, 6-7, 8, 34-39.

Tinh-mî. Trésor des rois čams à II, 280; V, 3-5; VIII, 287.

Tippamon (Sut), v. Sut —.

Tissanier (Joseph), VI, 127.

Tizac (H. d'Ardenne de). Trad.: Bushell (S. W.). L'Art chinois, X, 257, 442.

Tjandi, v. Čandi.

Tnot Čum (Prasat), v. Prasat —.

Tô. Le ficus bengalensis de la mère —, XVIII, vii, 25-26, 47 sqq.

T'o-ho-lo, Tou-ho-lo, IV, 235, n. 1, 360, n., 400, 560.

Tō-ji, IX, 799, n. 6.

Tö-leng, IV, 292, n. 5. Tô-lich (Sông), v. Sông —.

Tö-ling, v. Bouillard et Vaudescal. Personnages ensevelis, XX, III, 88. Descriptions anciennes, XX, III, 89. Etat actuel, XX, III, 89-90. Annexes, XX, III, 90. Le pont à cinq arches, XX, III, pl. 21, 35.

T'o-lo-po-ti, IV, 223.

To-long, IV, 325, 362.

To-mo-tch'ang, IV, 292-293, 325, n. 3, 360-363.

To-po-teng, III, 651; IV, 279-280. To-to, II, 158; IV, 304-306, 311, 318. Tö-tsong. Tombeau de – des Ts'ing, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 114-116 et pl. 40.

Toàn tập thiên Nam từ tri lộ đồ thư, X, 541-542.

Toàn việt thi lục, v. Lê-qui-Đôn, IV, 636, n. 2.

Toba, III, 99, 104

Toba Sōjō, XII, 1x, 131.

Tobar (Jérôme). Inscriptions juives de K'ai-fong-fou, I, 263-264, 146, n. 1. -- Cf. II, 213; V, 412; VI, 406; IX, 183; XII, 1x, 110.

Toc «cheveux», XV, 1, 7-8.

Tóč (Pràsàt), v. Pràsàt -.

Tôdai-ji Temple (The) and Ancient Fine Arts, XII, IX, 144.

Todoroki, v. Suzuki (B.), XIX, v, 84-86.

Tōei shukō, VIII, 281-282.

Tōhō kyōkwai kwaihō, IX, 179.

Tokharien, VII, 402-403; XII, 1x, 148-149; v. Lévi, XIII, vII, 73-78. Etymologies — nes, v. Grierson, XII, 1x, 153. Grammaire — ne, v. Sieg et Siegling, VIII, 579-580. Textes — s, v. Lévi, XI, 460; XII, 1x, 153-154; XIII, vII, 83; Meillet, XI, 460; XII, 1x, 153-154; XIII, vII, 83.

Tokihira, X, 716-723; XI, 114, 116-117.

Tokiwai (G.). Wer ist der Bhikşu Kun-tou-po-han? 1, 403. — Cf. 1, 288; II, 416, 420, 421.

Tokot. Alliance des Reungao avec l'esprit du ou varan, XVII, IV, 103-104.

Tokugawa, III, 491; IV, 1132; VII, 140, 201; VIII, 272, 274, 599; IX, 134; XVII, v1, 29. Législation des —, v. Hall, XII, 1x, 140. Tambour de bronze du prince —, XVIII, 1, 26-27.

Tokugawa (Iyemasa) Japanese Wrestling, XII, IX, I40.

Tokugawa (lyeyasu), III, 505-508; X, 637.

Tokugawa (Keiki), v. Shibuzawa, XVIII, x, 39-40.

Tokugawa (Mitsukuni), III, 351, 569, n. 4, 571-572; X, 641; v. Sakamotō, X, 646.

Tokugawa (Rairin), VIII, 599.

Tōkyō. Académie de —, VI, 474-475. Bibliothèques de —, VIII, 598-601. Bulletin de la Société de géographie de —, v. Shigaku zasshi. Congrès de —, v Congrès. Dialecte de –, XII, 1x, 143-144. Ecole supérieure de commerce de —, IX, 420. Exposition de —, VII, 459; VIII, 601-602. Université de —, VIII, 605; XIII, VII, 109-110.

Tombeaux. Anciens — du Tonkin, XVII, vi, 44; XIX, v, 102; v. PARMEN-TIER, XVII, 1, 1-32 et pl. 1-9; XVIII, x, 1-7. — s čams, XVII, vi, 47, 49, fig. 1. — chinois, v. Bouillard et Vaudescal, XX, 111, 1-128 et pl. 1-44; Bushell, II, 211; Read, II, 211. — de Higo et de Chikugo, v. Hamada, Shimada, Umehara, XVII, vi, 29-32; XIX, v, 84-86. — des Nguyễn, v. Orband, XIV, vii, 1-74. — du Tran-ninh, III, 89.

Tomita (Gyōjun). Himitsu jirin, XIII, vii, 61-62.

Tomizu (Hiroto), III, 534; IV, 505; V, 502, 503.

Ton Bhīlā, V, 166-167.

Tong Sens du mot —, XIX, IV, 4, n. Tong-binh, X, 551-563.

Tong-fang Cho, III, 239; IX, 237; X, 117, 631-635.

Tong fang tsa tche, XI, 233

T'ong-hai, IV, 367, 374, 377. Tong hou, XIV, 1x, 79-80.

Tong houa lou, III, 686-687; VI, 301-325, 415, n. 3.

Tong K'ang, IX, 464-468, 813, n 5, 829; XI, 191; XII, 1x, 64; XIII, vII, 109.

T'ong-keou Vestiges de —, VII, 150, 436.

T'ong kien che wen, IX, 214-215.

T'ong kien tch'ang pien ki che pen mo, VI, 384, n. 1; IX, 230, n. 1.

Tong-kieou ou Tong-hiue, X, 567-568. Tong kouan Han ki, VI, 388, n. 2, 389, n. 1.

Tong kouan yu louen, v. Houang Posseu, IX, 439-440.

Tong ming ki, VII, 360, n. 3; IX, 237. Tông-phúc-Trị, VI, 95.

T'ong-po kong, XIV, viii, 55-58 et pl. 18.

Tong-p'ou-tch'ai (= Cambodge), II, 126-127; IV, 392.

Tong-si yang k'ao, v. Tchang Sie, II, 126; IV, 196, n. 7; XIV, 1x, 43; XX, 1v, 88.

Tong Sseu-tsing. T'ai chang Lao-tseu Tao tö king tsi kiai, IX, 220.

T'ong tche, v. Tcheng Ts'iao, III, 322, n. 5; XII, 1, 121, n. 2.

T'ong-tche (Empereur), v. Cordier (H.), I, 382-383; II, 213; III, 684-702. Tong-tcheou, v. Doré, XIX, v, 76.

T'ong-tien, III, 283, 438, 669; IV, 197, 198, 230, n. 4, 275, 276, 296, n. 3, 357; VI, 376-377; VIII, 517, 525; X, 546-547; XX, IV, 78.

Tong tou che lio, II, 319, n. 1. Tong-wang-kong, VI, 417.

Tong Yeou. Kouang tch'ouan houa pa, IX, 226-227.

T'ong-yong, tou-yong, XX, 11, 53-55. Tong yuan lou, v. Kong Ting-tch'en, IX, 218.

Tonkin. Bibliographie, I, 41-42; II, 196-198; III, 673-676; IV, 1082-1087; V, 199-207; VII, 111-115; VIII, 559-571; X, 619-623; XI, 459; XII, 1x, 6-17, 22-

26; XIII, vii, 9-10, 54; XV, iv, 13-14; XX, 1v, 178-179. Chronique, I, 59-60, 162-167, 414; III, 368; IV, 779-782; V. 482-483; VI, 451-463; VII, 175-183, 413-417; IX, 819; X, 269, 453-454; XII, 1x, 172-175; XIV, 1x, 93; XV, 1v, 71; XVI, v, 96; XVII, vi, 44; XIX, v, 100-101; XX, IV, 200-202. Académie tonkinoise, II, 440; IV, 791, 792, 794. Art et archéologie, I, 162-167; III, 364-366; XV, IV, pl. 3; XVI, v, 94, 96; XVII, vi, 44; XVIII. i, 17-18 et pl. 9; XIX, v, 97-98, 100-101; XX, IV, 200-202; v. Aurousseau, XIII, vii, 9; Commission des Antiquités du -; Barbotin, XII, IX, 25; Bernanose, XIII, vii, 10; DUMOUTIER, 1, 81-98; PARMENTIER, XVII, 1, 1-32 et pl. 1-9; XVIII, x, 1-7. Chambre consultative indigène du --, VII, 180-183, 414-417; X, 269. Cultes tonkinois, X, 187, n. 2; XVI, III, 54-56; v. BONIFACY, X, 393-401; XIV, v. 19-27; XVIII, v. 1-50; PRZYLUSKI, IX, 757-764; X, 339-347. Enseignement indigene, IV, 781-782; VI, 452 sqq.; VII, 178-180, 410-411; IX, 819; XII, 1X, 172-175; v. MAITRE (Cl E), VI. 454-463; Prêtre, XII, 1x, 6-7; Simonin, XII, 1x, 24. Ethnographie et linguistique, VIII, 316; XVII, v, 15-20, 35 et pl. 1; v. BONIFACY, II, 268-279; V, 306-323; VI, 271-278; VII, 107-110, 357-359; VIII, 531-558; XI, 459; XV, III, 17-23; Chéon, V, 47-75, 328-348; VI, 341-342; VII, 87-99; Dubois (M.), VIII, 559-567; Dumoutier, I, 41-42; Hàn-thái-Dương et D& Thân, IV, 1087; Hückel, XII, 1x, 24; Lajonquière, V, 199-207; VI, 348-351; MASPERO (H.), XII, 1, 1 sqq.; XVI, 111, 29-34; XIX, v, 74-75; Nordemann, IV, 1082-1087; SAVINA, XVI, 11, 1-246; Silve, VI, 350-351; SILVESTRE, XVIII, IV, I-56. Géographie, I, 59-60; III, 233, n. 3; IV, 132-142, 183-215, 779; V, 482-483; XV, 111, 32, n.; XX, IV, 86-87 et pl. 2; v. BALDINOTTI, III, 71-78; Bonifacy, XII, 1x, 22; Bos, XII, 1x, 115; Braemer,

XV, IV, 13-14; Chassigneux, XII, IX, 11-15; Dubois (R.), II, 196; Madrolle, VII, 111-112; XIII, VII, 54; MASPERO (H.), X, 539-584, 665-682; XVI, 1, 27-48; Pavie, XII, 1x, 7-10. Histoire, II, 213; III, 248; VI, 87-254; X, 179, n 1; v. Coquet, XII. 1x, 23-24; Dupuis, X, 619-623; Gaubil, XII, 1x, 23; La Bissachère, XX, IV. 178-179: MASPERO (H), XVI, 1, 19-26; XVIII, 111, 1-28; MAYBON (Ch. B.), X, 159-204; XIII, vii, 9; XVI, v, 20-21; cf. Annam. Question de la sapèque tonkinoise, v. Crayssac, XII, IX, 24. Sociétés coopératives indigènes du -, VII, 158, 178-180. Variétés tonkinoises, v. Souvignet, III, 673-676. - V. Bác-giang, Caobằng, Hà-giang, Hải-dương, Hải-phòng, Hanoi, Hung-yên, Lang-son, Lao-kay, Nam-dinh, Quảng-yên, Sơn-tây, Tháibình, Thái-nguyên, Tuyên-quang, Vĩnhyên, Yên-báy.

Tonlé-sap, II, 79-80, 139, n. 1, 286; III, 90; IV, 122; IX, 356-358; X, 451-453 Topeng, v. Juynboll, II, 219.

Toqqouz Saraï. Ruines de -, VI, 485-486.

Toraja, v. Kruijt, I, 404.

Torii (Ryūzō). Les aborigènes de Formose, X, 646. Byōzoku chōsa hōkoku, VIII, 276-277; cf. V, 476. Etudes archéologiques et ethnologiques. Populations primitives de la Mongolie Orientale, XIV, 1x, 79-80. Les Aïnou des Iles Kouriles. Edition française par Tulpin (Aug.), XIX, v, 82-84 Relics of the Earlier Han dynasty in South Manchuria, X, 730; cf. X, 696, n 1; XI, 193.—Cf III, 578, n. 3; VII, 148; VIII, 586; X, 255, 696, n. 1; XI, 193.

Torrance (Thomas). Burial Customs in Sz-chuan, XI, 234.

Tosi (D. Clemente). India Oriental, X, 429

Totanague, tootnague, tutenague, X, 168, n. 2.

T'ou-chou kouan, XII, 1x, 63-88; XIII, vii, 49-51.

T'ou-chou tsi tch'eng, I, 146, 284; II, 123, n, 1, 133, 439; III, 252-253, n., 283, 294, 340, 382, n. 3; IV, 174, n. 6, 212, n. 1, 254, n. 2, 255, n. 2, 260, n. 1, 271, 291, n. 2, 760, 113 1; VI, 365, n. 1, 418; VII, 360-363; VIII, 313; IX, 124, 139, 142, 375; XX, IV, 78, 88; V. Giles (L.), XI, 439.

Tou Fou, II, 337.

Tou-ho-lo, v. T'o-ho-lo.

T'ou-jen, II, 215; v. BEAUVAIS, VII, 265-295; CHE FAN, VIII, 358.

Tou Ken, VIII, 258, n. 2.

T'ou-kiue (= Turcs), v. Chavannes, III, 220, 221, n., 224, n., 233, n. 1, 244; IV, 479-483; V, 429, n. 1.

Tou-kouan-sai, X, 678-680.

Tou-k'ouen, Tou-kiun, III, 266, n.

T'ou-lao, v. CHE FAN, VIII, 359 Cf. Ke-lao.

T'ou-li-k'iu, IV, 174-175.

T'ou-lo-tch'eng, T'ou-lo-tchou, IV, 174.

Tou-long, XVIII, 111, 21, n. 4.
Tou-man, kan-man ( = sarong), III,

T'ou-men, IV, 479-480.

268; IV, 283, n. 2.

Tou-p'ang, v. Tou-long.

Tou Pao. Ta ye tsa ki, IX, 244.

Tou-po, Tou-p'o, Chö-p'o (= Java), IV, 270, 275-278.

Tou T'ai-k'ing, XX, II, 113-114.
Tou-tchou (= fle Tinhosa), IV, 208,

n. 3, 216. Tou Ts'ieou-niang, IV, 69, n. 1.

Tou Wen-sieou, XV, III, 33-34. Tou-ye-pa-mo, Chö-ye-pa-mo ( = Jayavarman), III, 297.

Tou Yeou, v. T'ong tien.

Tou Yu, X, 697 et n. 2.

T'ou-yu-houen, III, 227, n. 6-7, 231, n., 389-391; IV, 481; V, 429.

Touan Fang, III, 371; V, 490; VI, 470, 471; VII, 192; VIII, 585; IX, 469, 827-828; X, 281, 659; XI, 173, 194, 195, 197; XII, 1x, 64, 202-203; XVIII, 1, 16.

Touan Kong-lou. Pei hou lou, IX; 159, 223-224. — Cf. IX, 237.

Touan Ngan-tsie. P'i p'a lou, IX, 237. Touan Tch'eng-che. Yeou yang tsa tsou, VI, 38-39, 376.

Touen-houang, III, 388, n. 3; XX, IV, 171. Documents de —, X, 279-280, 657-659, 729; XI, 171, 460-461; XII, IX, 53; XIII, VII, 25; XX, II, 21, 28, 32-33, 36-37; V. Che-che pi-pao, XII, IX, 103-106; Lévi, X, 729; Li Yi-chao, XII, IX, 88-89; Lo Tchen-yu, IX, 829; X, 270, 643-644; XI, 171, 237, 461; XII, IX, 103-106; Matsumoto, XI, 172, 237; XII, IX, 53; PELLIOT, VIII, 501-529; Thomsen, XII, IX, 154; Tsumaki, XI, 466.

T'ouen-men. Mont -, IV, 215.

Touen-siun, III, 263, 279.

Toumchouq. Ruines de —, VI, 255, 485; X, 277, 656.

T'oung Pao, I, 53-54, 276-278; IV, 1137-1138; V. 233-234, 475; VI, 448-449; VIII, 583-584; IX, 611; X, 443, 729.

Tour du silence. Une — au Cambodge, v. Lajonquière, II, 286-288.

Tourane. Musée cam de —, v. Musée. Plan japonais de la baie de —, XIII, vII, 106-107.

Tournier (L' C''). Ed.: Notice sur le Laos français, I, 36-37. — Cf. I, 59, 162; II, 115; XI, 431.

Toussaint (Gustave-Charles). Le Padma than yig, XX, IV, 13-56. Son tambour de bronze, XVIII, 1, 25. — Cf. V, 234.

Tōyō gakuhō, XI, 237, 465-466; cf. II, 421, 422-423.

Tōyō kyōkwai chōsa-bu gakujitsu hōkoku, IX, 612; XI, 237.

Trà-kiệu, IV, 915; VII, 344; XIV, 1x, 23-35. Inscription de —, v. Huber, XI, 262-264; cf. XV, 11, 17, 123, 168. Vestiges de —, II, 105; XVIII, x, 58.

Trà-liên. Linga de, -, V, 188-189.

Trà-lộc. Ruines d'un temple čam à ..., V, 189-190.

Trach-phó. Linga de —, V, 192, 193. Traik, IV, 916, 975.

Trailokyarājamaulibhūşaņavarmadeva, XVIII, vi, 35-36.

Trailokyavijaya, IX, 48-50.

Traiphum. L'enfer cambodgien d'après le —, v. Ræské, XV, IV, 8-13.

Trần. Sens du mot —, XIX, 11, 87-88. Trần. Dynastie des —, v. Cadière, IV, 620, 625, 626; V, 94-102. — Anh-tôn, V, 96. — Đề-hiện, V, 99. — Đề-qui, V, 101-102. — Đề-qui-khoáng, V, 102. — Dũ-tôn, IV, 620, n.; V, 97-98. — Duệtôn, V, 99. — Hiện-tôn, V, 97; VIII, 192, n. 1. — Minh-tôn, IV, 620, n.; V, 97. — Nghệ-tôn, IV, 620, n.; V, 98-99. — Nhơn-tôn, IV, 620, n.; V, 95-96. — Thái-tôn, IV, 619, n., 623; V, 95. — Tháu-tôn, IV, 619, n., 623; V, 95. — Thiều-đè, V, 100. — Thuận-tôn, V, 100. — Géographie politique de l'Annam sous les —, v. Cadière, II, 63-64;

pénale à l'époque des —, VIII, 189-193. Trān. Edifices et inscriptions de —, VIII, 50-51; XIII, 1, 3-4.

MASPERO (H.), XVI, 1, 27-48. Législation

Trần-bách-Niên, XX, IV, 104-105.

Trần-Cáo, V. 103-104, 109.

Trần-đình-Ân, V, 393.

Trần-đức-Hoà, V, 403-404.

Trần-huy-Tích, XX, IV, 95.

Trần-Kiện, IV, 624.

Trần-ngôn ca, XII, 1x, 26.

Trần-nguyên-Đán, IV, 620, n.

Tran-ninh, IV, 640; V, 205; XII, 1x, 28; v. Barthélemy, XVI, v, 23. Jarres du — III, 89-90; v. Dussault, XII, 1x, 197-198. Mur du —, III, 180-183, 186; VI, 217, 225, 227-230, 248, 252. Ruines d'une pagode du —, XII, 1x, 195.

Trần-quang-Khải, IV, 620, n., 623, n. 5 et 6.

Trân-qui-Nhơn. Tombeau de la princesse —, V, 399.

Trần-quốc-Toại, IV, 620, n.

Trần-quốc-Tuần, Hưng-Đạo vương, IV, 620, n., 623, n. 5; IX, 759-760.

Trån-Tån, IV, 623-624.

Trân-tán-Binh Trad.: Hoàng-cao-Khải, Việt sử kính, X, 612-617. — Conférence sur une mission en France, VII, 155-166. Discours prononcé à la Chambre consultative du Tonkin, VII, 416-417.

Trần-Thăng, V, 109.

Trần-thế-Pháp. Lĩnh Nam trích quải liệt truyện lục, IV, 643, 801; V, 168; X, 554, n., 560, n. 8, 561, n. 1, 584, n. 1; XIV, 1, 4; XVI, 1, 4, 26; XVIII, III, 4, 6, n. 1, 7, 8, n. 1.

Trần-thủ-Độ, V, 93.

Trần-văn-Vi. Quốc sử tập biên toàn yêu, ou Lê sử toàn yêu, XX, 1v, 94-95.

Trân-vũ. Pagode de —, dite du Grand-Bouddha (Hanoi), IV, 799; VI, 493. Statue de —, I, 93-94; VI, 493; XIV, v, 1-2.

Trăng. Tombeau et temple mortuaire du prince —, V, 399.

Transactions and Proceedings of the Japan Society, London, IV, 1136; XII, 1x, 138 sqq.

Transactions of the Asiatic Society of Japan, III, 129-131, 348-350; X, 260-261, 442, 732; XI, 215-222; XII, 1x, 140 sqq.

Transcription. — du cambodgien, v. Finot, II, 1-15; cf. VIII, 249-252; XII, 1x, 156. — du chinois, II, 178-184, 221, 428-429; V, 234; VII, 392.

Tranul-vijaya, IV, 916, 948, 950.

Trapan Kon (Prasat), v. Prasat -.

Trapān Kūk (Kūk), v. Kūk —.

Trapån Phổn (Pràsàt), v. Pràsàt —. Trapån Pràsàt Töp (Kŭk), v. Kŭk —. Trapån Srök (Kŭk), v. Kŭk —.

Trapan Thom. Edifice et inscription de —, XI, 474; XIII, 1, 10.

Trengganu, IV, 279, 344, n. 6, 475. Trésor des rois čams, III, 527; XI, 471-473; v. PARMENTIER et DURAND, II, 280-281; IV, 534; V, 1-46.

Tressan (Miz de). L'évolution de la peinture japonaise du VI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle,

XII, 1x, 144-145. La naissance de la peinture laïque japonaise et son évolution du XI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle, IX, 612.

Tri « intelligence », XV, 1, 55-57. Tri-binh-long-úng, V, 92.

Tribhuvanadevī, XI, 299, 301; XV, 11, 169.

Tribhuvanādityavarmmadeva, IV, 677-678; XV, 11, 188.

Tribhuvaneçvara, IV, 677; XIII, vi, 27 sqq.; XV, II, 165.

Tricon (A.-E.). Conférence sur les mélodies cambodgiennes, XVI, v, 27.

Triçula inscrit de Vihar Thom, v. Finot, XX, iv, 6-7 et pl. 1.

Triệu. Dynastie des —, v. CADIÈRE, V, 79-80. — Ai-vương, V, 80. — Minh-vương, V, 80. — Văn-vương, V, 79. — Vỗ-vương, ou — Đà, II, 145, n. 2; IV, 623, 627, 799; V, 79; VI, 418, n. 1, 449; XVI, 1, 9, 12, n. 3, 49, 53-54; XVIII, 111, 10. — Vương Kiến-đức, V, 80. Triệu-hoàng-Hoá, v. Barbier (V.).

Triệu-quang-phục, III, 81; V, 81; X, 584; XVI, 1, 2-19.

Triều-sơn. Génie-pierre de —, XIX, 11, 16-17, 32.

Trikāyastava, v. Staël-Holstein, XI, 235.

Trimūrti, XI, 433; XIX, v, 48; XX, IV, 147.

Trịnh, v. Cadière, III, 164 sqq.; IV, 632; V, 123-129; VI, 89 sqq. — Căn, V, 128; VI, 189 sqq.; X, 195, n.; XX, 1v, 112 sqq. — Côi, V, 124; VI, 92 sqq.; XX, 1v, 108 sqq. — Côn, V, 126. — Curong, V, 117, 127; XX, IV, 117-118. - Dinh, ou Doanh, V, 119, 127-128; XIX, 1v, 11, n. 1. — Giang, V, 118, 127. -- Khải, V, 128. - Kiếm, V, 112, 123-124; VI, 89 sqq.; XX, IV, 107 sqq. -Phùng, V, 129. — Sâm, V, 128; VI, 237-241; VIII, 183, n. – Tac, V, 116, 126; VI, 149 sqq.; X, 183, n. 1, 194, n. 2. - Tong ou Tung, II, 69; V, 114, 121, 122, 124-125; VI, 92 sqq.; XX, IV, 102 sqq. — Tráng, III, 197; V, 125,

136; VI, 119 sqq.; X, 180, n. 3. Trịnh-Đào, v. Lê-văn-Hiểu.

Trịnh-hoài-Đức. Gia-định thông chí, III, 176; IV, 644; VI, 250. Trinh-phù, V, 92.

Trinh-Toàn, III, 170-171; VI, 179, n. 3, 180-191; X, 195, n.

Trinh-Trượng, VI, 176 sqq.

Trinh-tường. Le tu-ngu de —, v. Bonifacy, XIV, v, 24-26.

Trinquet. Essai de vocabulaire français-moï-karê, XII, 1x, 27.

Tripitaka, I, 288; II, 247, 421; III, 284, 755; IV, 54, 149, 544, 753, 774, 775, 1091; V, 147, n. 1, 236; VI, 40, 374 sqq., passim; VII, 361; VIII, 508, 509, 584; X, 232, 260; XI, 237, 461; XII, IX, 141-142; XIII, VII, 11, 16, 18, 19; XIV, 1, 3; XV, 11, 171; XVII, V, 41-52; XX, IV, 227; V. Chavannes, VI, 401-402; XII, IX, 122; HUBER, IV, 707 sqq.; VI, 1 sqq.; Kosambi, XII, 1X, 37, 46; MAITRE (Cl.-E.), II, 341-351; MASPERO (H.), XIV, IV, I-36; PERI, XI, 341-390; XVII, 111, 2 sqq.; Ross, X, 704-707; Wieger, X, 730. — V. aussi: Abhidhammapitaka, Dhammasangani, Dīghanikaya, Vinayapitaka.

Triratnadasa, III, 742-743.

Trivikramapura, XI, 301 sqq.; XV, 11, 16, 169.

Troc, tloc (== đầu), XV, 1, 11.

Trocadéro, VIII, 228; XVI, v, 47; XIX, 1, 48, n.; v. Cædès, X, 644; La Nave, V, 469.

Trotun (Phnom), v. Phnom —.

Trung-điền, XIII, 1, 61.

Trung-đơn. Ruines d'une tour čame à -, V, 188.

Trùng-hưng, V, 96.

Trung hưng tiết nghĩa lục, IV, 640.

Trung-nghĩa, III, 197.

Trùng-quang, V, 102.

Trung-thành. Préfecture de —, IV, 364, n. 6.

Trung-Trắc, Trung-Nhị, I, 92; III, 233, n. 6; VI, 493; XI, 427; XVIII, 111, 13-18.

Trượng. Peine du —, IX, 92.
Trường-an, V, 85; X, 671, n. 1.
Trường châu, X, 668-681; XVI, 1, 28.
Trường-co lăng, V, 395.
Trường-diên lăng, V, 397.
Trường-diễn lăng, V, 397.
Trường-dục. Mur de —, III, 180, 183, 186, 188-190; VI, 132 sqq.; VIII, 622.

Trường-hưng lăng, V, 397.
Trường-mậu lăng, V, 397.
Trường-nguyên lăng, V, 388-389.
Trường-phong lăng, V, 398
Trương-phúc-Cang, •VI, 215-217, 227.

Trương-phúc-Hùng, VI, 177 sqq.
Trương-phúc-Loan, VI, 236-241.
Trương-phúc-Phân, VI, 142 sqq.
Trường-sa, III, 185-186; VI, 145,
n. 2, 222, n. 3.

Trường-thái lăng, V, 396. Trường-thanh lăng, V, 398. Trường-thiệu lăng, V, 396. Trương-Trà, VI, 97-98.

Truong-vinh-Ký, III, 673-674; V, 198; VIII, 314; X, 410; XIV, v, 29-30, 32; IX, 3, 86; XVI, 1, 27.

Trirong-xá. Fouilles de —, XV, IV, 72; XVI, v, 96-97; v. GARIOD, XI, 199-201, 243, 245, 478, 480.

Truyền kì man lục, v.  $Nguyễn-D\bar{w}$ , IV, 653; XVIII, v, 33-43.

Tsa pao tsang king, III, 134; IV, 707; XV, 111, 4 sqq.; XVII, 111, 1, 15.

Tsai-fong, IX, 190, 414-416.

Ts'ai King, III, 309, n. 8; IX, 426. Ts'ai Louen, V, 234.

Ts'ai Tch'en. Tche chou, IX, 233-234.

Ts'ai tchong lang wen tsi, v. Ts'ai Yong, IX, 229-230.

Ts'ai Yin, III, 99; X, 107, 115, 120, 121, 126-127, 128.

Ts'ai Yong. Ts'ai tchong lang wen tsi, 1X, 229-230.

Tsan-ning. Souen pou, IX, 242-243.

— Cf. X, 107, n. 3.

Ts'an-pan, IV, 212.

Tsang chou tsi tchou, v. Tcheng Mi, IX, 218.

Tsang-ko, IV, 403.

Ts'ang-wou (= Wou-tcheou), X, 101, n. 1.

Tsao-chen « dieu du foyer », X, 703. Ts'ao ngan lou, IX, 802.

Ts'ao P'i. Tche kouai, X, 634-636. Ts'ao t'ang che tsien. Fou ma cha pen

--, II, 337-338. Ts'ao Ts'iuan, III, 117.

Ts'ao Yen-lou, VIII, 504.

Ts'ao Yi-kin, VIII, 503-504.

Tschepe (Albert), III, 478; VII, 437; VIII, 589; IX, 183; X, 627, 730; XII, 1x, 118; XIV, 1x, 69-71.

Ts'en Tch'ouen-hien, VII, 192-194.

Tseng Kong. Yuan fong lei kao, IX,
453-454.

Tseng kouang chang yeou lou, III, 137.

Tseng Kouen. Kiao-tcheou ki, XVI, 1, 13; XVIII, 111, 6, n. 2.

Tseng Tch'ao. K'iu feou tsi, IX, 454. Tseou Jong, III, 759-760.

Ts'eu-che p'ou-sa so chouo ta cheng yuan cheng tao sie yu king, XI, 441.

Tseu hao lou, v. Siu Kouang-p'ou, IX, 228.

Tseu-hi, I, 375; II, 224; III, 370, 371, 531, 691-692; VI, 470-474; VII, 194; VIII, 253-258; IX, 184-191, 416.

Tseu K'iao, Tseu Mei, ou Tseu Tch'an, VIII, 187, n. 3.

Ts'eu-lien, X, 563-564.

Tseu tche t'ong kien, XVI, 1, 3, 9.

Tseu-tch'eng. Tchö yi louen, VI, 382, n. 1.

Tseu wei tsa chouo, IX, 218.

Tseu-ye ko, XIV, 1V, 31, n. 5.

\*Ts'eu-yun tong, XIV, VIII, 15.

Tshans-pahi rig-byed rgya-mtshohi yan-lag hdsinpa gyo-ba-can, Brahmave-dasārangadharacarakah, III, 628-629.

Tsheḥi rig-byed mthaḥ-dag-gi sñiń-po bsdus-pa, Sakalāyurvedasārasamgrahaḥ, III, 627-628. Tsi. Rivière —, III, 231, n. 1. Ts'i, III, 215; v. Nan — chou.

Tsi-chan-hai-houei sseu, XIV, vIII, 9. Tsi-che, III, 230, n. 3.

Tsi kou kin fo tao louen heng, X, 96. Ts'i min yao chou, v. Kia Sseu-hie, IX, 434.

Tsi-pien, IV, 754-755.

Ts'i-tcheou-chan ( : îles Taya), II, 138, n. 1; IV, 208, n. 3.

Tsi-tsing, XVIII, 11, 7-8.

Tsi yi ki, v. Sie Yong-jo, IX, 445.

Tsi yun, v. Ting Tou, II, 328-329; IX, 433-434.

Tsiang Fou, XX, 11, 52, n. 2.

Ts'ie yun, II, 327; VIII, 524; XII, 1, 14, n. 1, 119-120; XVI, v, 63-67, 71-72; XX, 11, 11 sqq.

Ts'ie yun che piao, v. Li Che-ts'ö, XII, 1, 121-122.

Ts'ie yun tche nan, v. Lieou Kien, XII, 1, 121, 122.

Ts'ie yun tche tchang t'ou, v. Sseu-ma Kouang, IX, 221-222; XII, 1, 120, 122.

Ts'ien-fo t'a, XIV, vIII, 52.

Ts'ien-to tong, l, 381-382; VIII, 294-295, 501-529; X, 277, 279-280, 657-659.

Ts'ien-fo yuan, XIV, viii, 69.

Ts'ien Han chou, v. Pan Kou, II, 335; III, 238, 250; VI, 366, n. 3, 369-370; VIII, 584; IX, 578; X, 114, n. 7, 633, 634; XII, 1x, 67-69; XIV, 1x, 10, n., 25; XV, 1v, 14; XVI, 1, 49; XX, 1v, 150, 151, n. 3, 226.

Ts'ien Hi-tsou, IX, 236, n. 5.

Ts'ien K'ien-yi, XIII, vii, 47, n. 3; XIV, 1x, 40.

Ts'ien kin tang, v. Souen Sseu-miao, IX, 435-438.

Ts'ien Lieou, XIV, vIII, 25, 54.

Ts'ien Pao-t'ang. Feou-tcheou cheyu wen-tseu souo kien lou, v. Yao Kinyuan, XIII, vii, 44-47.

Ts'ien p'i t'ing kou tchouan t'ou che, 1X, 214, 430-431, 461.

Ts'ien p'i t'ing tchouan lou, IX, 430-. 431, 461.

Tsien si ts'ouen chö ts'ong k'o, II, 339, n. 2; III, 137, 517-520.

Ts'ien Ta-hin, IX, 431; XII, 1x, 92. Ts'ien t'ang tsi, v. Wei Siang, IX, 451-452.

Ts'ien Ts'eng. Tou chou min k'ieou ki, Il, 322, n. 3; IX, 435-436.

Ts'ien yuan tsong tsi, v. Pelliot, IX, 213, 425. Yuan yeou tang jen tchouan, IX, 425-427. Pi song leou ts'ang chou tche, IX, 427-428. Wou hing kin che ki, IX, 428-429. Kin che hio lou pou, IX, 429. Ts'ien p'i t'ing tchouan lou, IX, 430-431. San siu yi nien lou, IX, 431-432. Kiao tcheng ts'ien che pou yi nien lou, IX, 431-432. K'iun chou kiao pou, IX, 432-457. T'ang wen che yi et T'ang wen siu che, IX, 457-459. Yi kou t'ang wen tsi, IX, 459-460. Yi kou t'ang t'i pa, IX, 460. Wou hing che ts'ouen, IX, 460-461. Kouei ngan hien tche, IX, 461. Ts'ien p'i t'ing kou tchouan t'ou che, IX, 461. Jang li kouan kouo yen lou et Jang li kouan kouo yen siu lou, IX, 461-462. Song che ki che pou yi, IX, 463. Song che ki che siao tchouan pou tcheng, IX, 463.

Ts'in, III, 393, n. 6. Derivation du mot *Chine* du nom de la dynastie des —, IV, 143 sqq; V, 295; XIII, VII, 33-36. Muraille des —, III, 221, n. 4; VIII, 621-622; XII, 1x, 115, 117.

Ts'in Che-houang-ti, II, 91; III, 222, 237, 481, 561, n. 1, 524; IV, 132, 143; VI, 411, n. 1; VIII, 622; IX, 123, n. 3; XI, 139, n. 1, 426-427; XIII, VII, 35; XIV, VIII, 4, 13; XVI, 1, 49.

Tsin che tsa lou, VI, 380.

Tsin chou, III, 251 sqq.

Ts'in King, III, 99; VI, 374, n. 1, 375; X, 98, n. 2, 107, 115, 120.

Tsin-ning, IV, 137, n. 5, 367, n. 6, 374, n. 8.

Ts'ing, II, 420-421; III, 484, 708; VI, 471-472; VII, 297-312, 443-444, 453-454; XII, 1x, 203 sqq.; v. Hoang,

II, 88; Maybon (A.), XII, 1X, 119; Rockhill, X, 443; Meou K'i-wen, IX, 815. Œuvres juridiques des —, IX, 139-152. Peintures des —, IX, 574 sqq., passim. Les tombeaux impériaux des Ming sous les —, v. Bouillard et Vaudescal, XX, III, 108-109.

Ts'ing Hio-pou T'ou-chou kouan chanpen chou-mou, v. Miao Ts'iuan-souen, XII, 1x, 63-88; XIII, vii, 49-51.

Tsing k'ang yao lou, IX, 230-232.

Tsing-lin tong, XIV, viii, 19-20.

Tsing-ming, v. Beauvais, VII, 292-294.

Ts'ing-mou, XI, 347, 365, n. 4, 382, n. 1,

Ts'ing po tsa tche, IX, 240.

Ts'ing-tch'e ( - Issyk-koul), V, 439. Tsing-t'ou tsong (= Sukhāvati), III, 306; IV, 436.

Tsing-ts'eu sseu, XIV, vIII, 21-22.

Tsio-li. Stūpa de —, III, 420, n. 6.

Ts'iuan-tcheou. Antiquités musulmanes de —, v. Arnáiz et Van Berchem, XII, 1x, 121-122.

Ts'iuan Tsou-wang, III, 243; VI, 364, n. 4; VIII, 509; IX, 580.

Ts'ö-fou houa-yi yuan kouei, XII, 1x, 75-76; XIII, vii, 49-50.

Ts'ö fou yuan kouei, IV, 212, n., 213, n., 220, 324, 335, n.; VII, 403; XII, 1x, 75, 76.

Ts'ö-hen-tcheou. Dioi de —, IX, 394. Tso Jong, v. Tchai Jong.

Tso-k'eou, X, 679.

Tso-mo, Tsiu-mo, III, 391.

Tso-tchouan, III, 236-237; VIII, 187, n. 3; IX, 379; X, 653; XII, 1x, 124.

Tso yi yao kiue, v. Ni Che-yi, IX, 230. Tson-kha-pa. Lam-rim tchen-po, v.

Tsybikow (Ts.), XI, 463-465.— Cf. XI, 235, n. 6.

Tsong che wang kong, v. Meou K'i-wen, IX, 815.

Tsong-li yamen. Date de la création du —, III, 690; IX, 590.

Ts'ouan, IV, 136-137, 159, 366; V,

196; v. CHE FAN, VIII, 334-335, 367-368.

Ts'ouan Pao-tseu. Inscription funéraire de —, v. Chavannes, XI, 233.

Ts'ouei Che, VIII, 187, n. 4.

Ts'ouei-lan (= Nicobar), IV, 354-355.

Ts'ouei Tchan, XX, 11, 113. •

Ts'ouei Tseu-yo, XX, 11, 113.

Tsuboi (Kamazo), IV, 169, n. 4, 177, n. 1.

Tsuda (Sōkichi). Chōsen rekishi chiri, XV, IV, 56. Kōrai-gaku ni tsuite no ichi-ni no okusetsu, XIII, VII, 72. — Cl. XI, 465-466.

Tsuka «tumulus funéraire», XX, 1, 6, n. 1.

Tsumaki (Naoyoshi). Dōkyō no kenkyū, XII. 1x, 108-109. Tonkō sekishitsu go-shū butten no kaisetsu, XI, 466. — Cf. XI, 237, 465, 466.

Tsunanori (Shōun), v. Kondo, X, 641. Tsurayuki, XV, 111, 1-2.

Tsybikov (Tsybikovitch). Lam-rim tchen-po (Stepeni puti k blajenstvu). Sotchinenie Tszonkhapi v mongolískom i russkom perevodakh, XI, 463-465. — Cf. V, 218, 459-460; VI, 448; IX, 403.

Tự-đức. Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, IV, 651, 663. Géographie de —, v. Đại Nam nhất thống chí, XX, IV, 83, n. 1. Tự-đúc thánh chế tự học giải nghĩa ca, IV, 621, n. — Cf. III, 164; V, 143; VI, 107; IX, 403; X, 677, n. 4; XI, 458; XIV, VII, 13, 65; XVIII, VII, 24.

Tur-dùng, Tur-khách (= Tur-hiền), III, 186; IV, 199, n. 4, 206, n. 3-4, 207; X, 677.

Tu-long, VI, 271; XII, 1x, 22.

Tu-ngu, v. Bonifacy, XIV, v, 22-26.

Tu Phanom (That), v. That —.

Tụ tị, v. Dũ dĩ.

Tu tri bô, IV, 665.

[Từ tung điều lệ]. Code de procédure, traduction et commentaire par DeLoustal (R.), XIX, 1v, 1-88.

Tức-mặc, V, 94; X, 671-672. Tukhāra, IV, 145, 148; V, 287, 291; VIII, 579. Tulpin (A.). Trad.: Torii (R.), Les Ainou des iles Kouriles, XIX, v, 82-84; Populations primitives de la Mongolie orientale, XIV, 1x, 79-80.

Tumasik, IV, 345, n. 4.

Tùng-luật. Génie-pierre de —, XIX, II, 48-49, 65-66.

Tung-son, X, 668.

Tung-thiện. Thuận-an trước chi từ, poésies traduites par Chéon (A.), II, 401. Tûol kan čak, IV, 739.

Tûol Nak-tà Či-Tép, IV, 738-739. . Tûol Pràsàt, II, 307; XIII, 1, 19-20. Tûol Totin Thnai, XIII, 1, 20-21.

Turong-yên. Lolo de ---, VIII, 531-558. Turc. Cycle - des douze animaux, v. Chavannes, VI, 448-449; Halévy, VI, 449; cf. VI, 41-43. La fille de Mo-tch'o, qaghan de l'empire - au VIIIe siècle, v. Pelliot, XII, 1x, 153. Hou : Turc, VI, 40-43. Lexicographie turque, II, 428. La littérature bouddhique chez les — s, VI, 406; VII, 402-403. Manuscrits Stein en runique, v. Thomsen, XII, 1x, 154. Paléographie, II, 428. Parenté des groupes linguistiques turco-mongols, v. Németh, XII, 1x, 151. Proverbes - s orientaux, v. Le Coq, XII, 1x, 153. Thèmes verbaux en -, v. Ramstedt, XII, ix, 151. Les s dans l'Océan indien au XVIe siècle, v. Dames, XX, IV, 224-225 .-- s Ephthalites, v. Parker, III, 100-101. - s occidentaux v. Chavannes, IV, 479-483.

Turfan, III, 320; IX, 225. Documents de —, VII, 145-146, 208-209, 401-402; VIII, 579-580; XII, 1x, 149; XV, 1V, 57 sqq.; v. Müller (F. W. K.), IV, 760; Pischel, VIII, 579. Famille K'iu de —, XV, 1V, 57-61. Inscriptions de —, v., Franke (O.), IX, 164-166, 383, n. 1; Senart, I, 47-48. Le manichéisme et les découvertes de—, v. Legge (F.), XIII, VII, 83. Mission Grünwedel à —, V, 234; VI, 442-444; VIII, 579; XIV, 1, 10. Mission japonaise à —, IX, 626-627. Textes dialectaux de —, XII, 1x, 149; v. Le Coq, XII, 1x, 153. — V. Bäzäklik, Idikutṣari.

Turkestan chinois. Art bouddhique du —, X, 277, 656-657; v. Maybon (A.), X, 645. Documents du—, v. Chavannes, XIII, vII, 25-27; Konow, XIII, vII, 84; XVI, v, 73-74; Pischel, IV, 473-474, 541; Sieg, VII, 401-402. Exploration archéologique du —, v. Grünwedel, Pelliot, Senart, Stein. Géographie ancienne du —, VI, 364 sqq. — V. aussi: Asie centrale, Kachgar, Khotan, Sängim Agïz, Turfan.

Turley (Robert R.). Climatic and economic conditions of Northern Manchuria, XII, 1x, 115.

Tuşita, VII, 402; IX, 12, 14; XI, 370, n. 2, 447.

Tutenage, v. Totanague.

Tuyên-hoà, V, 109.

Tuyên-quang, II, 117; IV, 649; XX, IV, 85 et pl. 1-2. Légende du giao-long à —, v. Bonifacy, XIV, v. 19 sqq. Lolo et La-qua de —, v. Bonifacy, VIII, 531-558. Mines de —, v. Bonifacy, XII, IX, 22

Ù hột (jeu annamite), II, 365-366. Uàn-aó. Citadelle de —, III, 194-195. Ubbāt pêt pakan (Sut), v. Sut —.

Úbon, V, 245. Cérémonies funéraires à —, v. Brengues, IV, 730-736.

Uchimura (Kanzō), IV, 785.

Udabhaṇḍa (= Und), I, 34, 350-368; V, 456; VI, 373, n.

Udanavarga, v. La Vallée Poussin, XII, 1x, 151-152, 154.

Udayadityavarman 1, XI, 400-404; XV, 11, 124, 164, 184; XVIII, 1x, 1. . . . Udayadityavarman 11, XV, 11, 60 sqq.,

Udyāna, I, 155, 323 sqq. et carte; V, 266; v. Chavannes, III, 379-429.

Ueda (Mannen). Dai Nihon kokugo jiten, par — et Matsui (K.), XV, IV, 47-49. — Cf. XVII, VI, 20.

Uji. La princesse du pont d', XX, 1, 67, n. 2.

Újjayinī, V, 265, 283.

184.

Ulūka-jātaka interprété sur un basrelief du Musée de Mathurā, IX, 530. Umā. — cambodgienne, XII, 111, 7-8. — čame, I, 15, 22; XVIII, vii, 48; XIX, III, 19-20, 44-45.

Umā, fille de Sangrama, XV, 11, 20. Umehara (Suēji). Higo ni okeru sō-shoku aru kofun oyobi yokoana, v. Hamada, XVII, v1, 29-32. Notes on neolithic sites at Takayasu and at Kishi in the Province of Kawachi, XIX, v, 84-86. Ornamented Tombs in the Island of Kiushū, v. Hamada, XIX, v, 84-86. — Cf. XIX, v, 101.

Und, I, 34, 350-368; V, 456; VI, 373, n.

Üng-thiên, V, 85-86.

Unhassavijaya, XVII, v, 74-76.

Université indochinoise, VII, 413-414.

Uong-bi. Tombeau de --, v. PARMEN-TIER, XVII, 1, 15.

Upagupta et Māra, v. Duroiselle, IV, 414-428; Huber, IV, 713-719; cf. XII, 1x, 177; XVII, v, 65.

Upāli, XI, 446, 450.

Upananda, VI, 8-9; VIII, 493-495. Uparat. Archives de l' — de Luan Praban, XVII, v, 154. L' — régicide, conte laotien, XVII, v, 100-101.

Upasaka et gomin, III, 42-44.

Upasakajanālankāra, v. Barnett, 1, 153.

Uposatha, VI, 47, n. 2.

Uppätasanti, XV, III, 40.

Uraça, V, 267, 283.

Uranganidana, XVII, v. 153.

Ūrņā, XIX, v, 59

Uroja, IV, 85-86, 91-93, 96, 953, 954, 955, 959, 961, 968; XV, 11, 41.

Uta, VII, 394-395; IX, 713-715.

Utai-bon, IX, 263-266.

Utamaro, v. Aubert, XII, 1x, 146.

Utch-meravân « les Trois Grottes », VI, 256-261. Légende d' —, VI, 260, n. 4, 268-269.

Uttamavat, V, 432-436.

Uttara Bhadrapadā. Nakṣatra —, V, 269, 280.

Uttara Phalgunī. Nakṣatra —, V, 269, 274.

Uttarakuru, V, 297, 432-436, 441. Uttarāṣāḍhā. Nakṣatra —, V, 269, 278-279.

Uu-diêm. Vestiges čams de —, V, 192. Uzana. Chronique du règne d' —, IX, 635-638.

Vacca (G.). Catalogo delle opere giapponesi e cinesi manoscritte e stampate conservate nella biblioteca della Reale Accademia dei Lincei, XII, 1x, 113.

Vāgbhaṭa, v. Cordier (P.), 1, 56, 270, 358; III, 608, 613, 616.

Vai «épaules», XV, 1, 13.

Vaiçalı (= Basār), IV, 81; VI, 356; XII, 1x, 50; XIII, vII, 17; XVII, vI, 12; v. Hoev, I, 53; Smith (V. A.), II, 201, 297; V, 236, 247.

Vaigeșika. Logique des —, II, 207. Vaidya (C. V.). The Vikrama Era, XII, 1x, 39, 43, n. 1.

Vaidyakästangahrdayavrtter bhesajanamasūcī, III, 615-616.

Vaillant (Louis). Le Turkestan chinois, X, 730. -- Cf. VI, 257, 263, 451, 482, 486, 490; IX, 621; X, 274, 278-279, 280, 281, 442, 655; v. Danguy, XII, 1x, 152; Du Buysson, XII, 1x, 152.

Vairocana, III, 321, n. 4, 395-396; XIII, 1v, 7; XIV, vIII, 20 et pl. 7; XVIII, x, 55-56 et pl. 7; XX, 1v, 145, 147.

Vajirañāṇa. Bibliothèque —, IX, 609; XIII, vii, 8; XIV, iii, 1; XVI, iii, 17; XVII, vi, 57; XX, iv, 194-195.

Vajiravudh. The Romanisation of siamese words, XIII, vii, 8. — Cf. XVI, III, 2.

Vajrābharaņa, XV, 11, 165.

Vajracchedikā, II, 146, n. 2; III, 321, s. 4; XII, 1x, 106. — prajnāparamitā sūtra, XI, 341 sqq.; XII, 1x, 104; v. Matsumoto, XIII, v11, 67-68.

Vajrapāṇi, I, 280-281; V, 292; VI, 19; IX, 47; XIII, vII, 22; XIV, vIII, 19 et pl. 5-6; XVII, vI, 44 et pl. 2; XX, IV, 147, 148; v. Vogel, IX, 523-527.

Vajrarşi, XI, 186, 344. Vajrayāna, XIII, v11, 23. Väl (Vat), v. Vat -.

Väl Kantél. Inscription de —, II, 79; III, 296, 443; XIII, 1, 45; XVIII, 1x, 2.

Valabhī, XI, 389-390.

Vaļaippandūru, XVIII, vi, 5, 15.

Vale\* (Joshua). Irrigation of the Ch'eng-tu plain, II, 214.

Valentijn (F.), IV, 252, 253; X, 165, n.

Valle (Pietro della), v. Zachariæ, 11, 294.

Vālmīki, v. Rāmayaņa.

Vāmabhūteçvara, Vāmeçvara, IV, 912, 929.

Vamaçiva, XV, 11, 63 sqq.

Vamana Bhatta Bana, VI, 447.

Vån (Kŭk), v. Kŭk --.

Van Belle (Cyr.). Proverbes et dictons populaires du Kan-sou, XII, 1x, 125.

Van Berchem (Max). Mémoire sur les antiquités musulmanes de Ts'iuan-tcheou, v. Arnáiz, XII, IX, 121-122.

Vân đài loại ngữ, v.  $L\hat{e}$ -qul- $D\hat{o}n$ , IV, 636, 661; VIII, 201, n. 7; IX, 788, n. 1; XX, IV, 81.

Van der Lith (P. A), 11, 98; 1V, 302, 321, 343, 351, n. 6, 353.

Van der Tuuk (H. N.), II, 304; V, 169; VII, 315; v. Brandes, II, 218-219.

Van Eerde (J. C.). Een Huwelijk bij de Minangkabausche Maleiers, 11, 304. Gebruiken bij den rijstbouw en den rijstoogst op Lombok, III, 134. — Cf. 1, 158.

Van Erp (T.) Beschrijving van Barabudur, v. Krom, XX, 1v, 138-149. Oudheidkundige Aanteekeningen. Over den toekomstigen Buddha Maitreya en het voorkomen van Maitreya-legenden op de Borobudur-stupa, XI, 462; XII, 1x, 160.— Cf. IX, 2, n. 1, 4, n. 4, 5, 831; X, 441.

Văn hiện địa dư, Văn hiện dư địa khaổ, IV, 653.

Van Hinloopen Labberton (D.). The Mahabhārata in mediæval javanese, XIII, vII, 23.

Van-khánh, V, 115.

Văn-Khuông, VI, 136-137.

Văn-lang, V, 78; v. Maspero (H.), XVIII, 111, 1-10.

Vạn Lê di sử, IV, 654.

Van Linschoten (Jan Huygen), IX, 159; X, 431; XII, 1x, 137; XVIII, x, 17.

Văn-mieu, I, 86. — de Biên-hoà, V, 404. — de Hanoi, IV, 651; VI, 493; XV, IV, 71; XVI, V, 96, 124; XVIII, x, 79; XIX, V, 100, 141; XX, IV, 200-202, 240; V. Auroasseau, XIII, VII, 9. — de Thừa-thiên, V, 396.

Vân-mông. Le giao-long de —, v. Bonifacy, XVIII, v, 14-18.

Vân-mộng. Dialecte annamite de —, XII, 1, 5 sqq. Mương de —, V, 328 sqq.

Van Oost (P.). Chansons populaires chinoises de la région Sud des Ortos, XII, IX, 117.

Van Ronkel (Ph. S.). De maleische Schriftleer en Spraakkunst getiteld Boestanoe'l Kätibīna, II, 305. En Toevoegsel op de Sadjarah Malajoe, II, 305. Het Tamil-Element in Met Maleisch, II, 304. — Cf. I, 55; III, 134, 745-746; IV, 487-488.

Văn-vận. Lùm-dàng de -, V, 191.

Van Wuysthoff (Gerard), 1, 99; II, 142, n. 6, 145, n. 2, 153, n. 4; IV, 396, 397, 739, 744, n. 2; VIII, 317; IX, 586; XI, 459, n. 1; XVIII, x, 17-18.

Van-xuân, V, 81.

Vanāntareçvara, XV, 11, 172.

Vançahrada, XV, 11, 64 sqq.

Vançaraja, IV, 906, 964, 965. Vanhée (Louis). Algèbre chinoise, XII, 1x, 126. Problèmes chinois du se-

Vani Vilas Press, VI, 447.

cond degré, XII, 1x, 126.

Vanijagama, V, 154-155, 164, 165, 166.

Vannier (Ph.). Lettres de l'époque de Gia-long, XII, vII, 62-63, 63-64, 66-68, 73, 76-77. — Cf. X, 426, n. 4; XII, vII, 28, 29, 39, 40, 46, 54, 62, 74, 76, 78.

Vararāj Vamsāvatara. The History of Siam from A. D. 1350-1809, according

to the version of Somdet Phra Paramanujit, with the corrections of King Mongkut, and a preface by Prince Damrong « on the sources of Siamese history », XIII, v11, 7-8.

Variétés sinologiques, 1, 263-264; 11, 88-89, 91, 405-407; 111, 481-486; X, 729-730; XVIII, vII, 60, n.

Varsagana, v. Takakusu, IV, 57-60. Varthema (Ludovico di), XIX, v. 15

Varunavatı, V, 265, 285.

Vásaska, Vásiska, ou Väseska, III, 337, 744.

Vasavadattä, VI, 447.

Vasu (N. N.). The Manahali copperplate inscription of Madanapâladeva, I, 53.

Vasubandhu, III, 48, 49; IV, 394; V, 455; VIII, 510; XVII, v1, 17; XX, 1V, 142; v. Bhandarkar (D. R.), XII, 1x, 47; La Vallée Poussin, XII, 1x, 47; PERI, XI, 186, 339-390; TAKAKUSU, IV, 37-56, 1137.

Vasumitra, XI, 345, 351, n., 387.

Vat Botumvodei, XIII, 1, 12.

Vat Chotal, XIII, 1, 4.

Vat Dón Péñ, XIII, 1, 9.

Vat Ěi Kap, XIII, 1, 19.

Vat Ek, XII, 1x, 182.

Vat Kah Koh, XIII, 1, 20.

Vat Kdei Čar, XV, 11, 25.

Vat Keo, XVII, v, 6, 165-174.

Vat Khan, I, 110; XII, 1x, 189, 192.

Vat Kömpon Čhnän, XIII, 1, 17.

Vat Kompon Thom, XIII, 1, 33.

Vat Krom, XIII, 1, 3.

Vat Lo, III, 21, n. 2; XIII, 1, 3.

Vat Luron, XIII, 1, 57.

Vat Mahà, XIII, 1, 32.

Vat Mahavan, XVII, v, 173 et pl. 11.

Vat Maheyong, XV, 11, 166.

Vat Mai, XVII, v, 8.

Vat Manôrom, XVII, v, 7, 169, 173-174 et pl., 11-12.

Vat Nokor, v. Parmentier, XVI, iv, 1-38 et pl. 1-5.

Vat Phra Kèo (Bangkok), XV, 11, 166, 170; XVI, 111, 8; XVII, 11, 24; XX, 1v, 8. — (Vień Čan), I, 108-109.

Vat Phra Men, I, 109-110.

Vat Phsar, XIII, 1, 18.

Vat Phu, v, Finot, II, 241-245°; Par-MENTIER, XII, IX, 195-197; XIII, I, 51-55; XIV, II, 1-31. Inscriptions de —, I, 162; v. Barth, II, 235-240, 456 et pl. 4; Binot, XII, II, 7; XV, II, 107, 122, 155, 192 et pl. 8; cf. XVIII, IX, I, 2.

Nat Pô Mãn Bốn, XIII, 1, 40-41.

Vat Práh Khpoh, XIII, 1, 32.

Vat Praha Tan Tin, XIII, 1, 15.

Vat Rajagrha, XV, 11, 36.

Vat Sai Phai, III, 142-143.

Vat Sambor, XIII, 1, 60.

Vat San Dura, XIII, 1, 55-56.

Vat Sdau, XIII, 1, 18-19.

Vat Sisaket, I, 105-108; XII, 1x, 190, 193-194; XX, 1v, 222, 240.

Vat Sompon Čei, XIII, 1, 14.

Vat Tan Krasan, VIII, 60; XIII, 1, 20. Vat That, XIII, 1, 49; XV, 11, 27-28

et pl. 4; XVII, v, 7. Vat Thĭpdĕi, XV, 11, 165.

Vat Val, XII, 1x, 183.

Vat Vixun, XIV, 1x, 96 et fig. 7; XV, 11, 27, 171; XVII, v, 8.

Vat Xien Man, IV, 248; XVII, 11, 44. Vat Ya Kap, v. Vat Ei Kap.

Vata-savitri-vrata, v. Allen, I, 276.

Vatsvayana (Mallanaga), IV, 465.

VAUDESCAL. Les Sépultures impériales des Ming (Che-san ling), v. Bouillard, XX, III, 1-128 et pl. 1-44

Vayaun ( - mayan vamça), V, 170-172, 368.

· Vệ, v. Viá.

Vê-ngãi. Butte-obstacle de -, XIX, 11, 57, 67 sqq.

Veda. Calendrier védique, v. Shama-sastry, XII. 1x, 46 Etudes védiques, III, 739-741; VI, 448; v. Oldenberg, I, 56, 157; V, 470. Lexique, v. Sarup, XX, 1v, 121. Littérature, XIII, v11, 16; v. Atharva—, Rg —; Bloomfield, I, 276; Stönner,

1, 260. Mythologie, v. Macdonell, I, 295-296. Religion, v. Caland, IV, 463-464; Hillebrandt, I, 395-396; Oldenberg, III, 95; Regnaud, I, 267. Syntaxe, v. Speyer, I, 394.

Velamā, v. Haig, II, 208.

Venkayya (V.). South-indian inscriptions, XIII, vII, 14. — Cf. XI, 391; XII, vIII, 20; XVIII, vI, 6, 14.

Verbiest (le P.), III, 110-115, passim, 715.

Verhandelingen der konieklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, VI, 448.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, IV, 1136; V, 475; VI, 448; XIII, vII, 22.

Verhandlungen des XIII. Internationalen Orientalisten-Kongresses, Hamburg, September 1902, IV. 488.

Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, VI, 448.

Vesandar, v. Vessantara.

Vessantara-jātaka, I, 350, 354-356, 369; III, 41-42, 407, n. 7, 413, n. 7, 416, n., 419, n. 5; VI, 444; XI, 3; XIV, 1, 12, n. 1; v. Gauthiot, XII, 1x, 154; Leclère (Adh.), III, 328-334.

Vessantaradīpanī, XV, 111, 41.

Vever (Henri). L'influence de l'art japonais sur l'art décoratif moderne, XII, 1x, 146.

Vi-đà hộ pháp, XVI, 111, 54-56. Viá, III, 675; XV, 1, 81 sqq.

Vial (Paul). Petit lexique françaisgni (lolo), VIII, 584. — Cf. IV, 163, n. 4; V, 196, 309, n. 1, 319, n. 1; VIII, 334, n. 2, 336, n. 2, 551, 589; X, 456.

Vibhāṣā-çāstra, IV, 558; V, 268.

Viçākhā. Conte de—, XV, 111, 6-7, 10. Viçākhā. Nakṣatra —, V, 270-271.

Vicker's (E. H.). A Life of Mr. Yukichi Fukuzawa, v. Miyamori, II, 299-301.

Viçvantara-jātaka, v. Vessantara-jātaka. Vidiçā. Fouille de —, XVI, v, 40. Vidulāputrānuçāsana, III, 741.

Vidyābhūṣaṇa (Satis Chandra). The Licchavi race of ancient India, III, 338. Mahāyāna and Hīnayāna, I, 50. The Vrātya and Samkara theories of Caste, III. 338. — Cf. II, 413; VI, 446.

Vidyādhara, conte laotien, XVII, v, 98. Vidyāmātrasiddhi, IV, 47-50.

Vien Čan. Archéologie, I, 181; III, 1-2; VIII, 331; XIII, 1, 58-59; v. FINOT, III, 660-663; LAJONQUIÈRE, I, 99-118; PARMENTIER, XII, 1x, 188-195. Cercle astrologique de —, XVII, v, 139 et pl..9. Cérémonies funéraires à —, IV, 736. Histoire et géographie, IX, 586; XVII, v, 150; XVIII, III, 35-36.

Viên-thông. Pierre magique du temple de —, XIX, 11, 19, 36.

Vieng-sa. Inscription de —, XV, 11, 165; v. Codès, XVIII, v1, 2, 3, 26, 29-32 et pl. 1-2.

Việt âm tập, Việt âm thi tập, IV, 664. Việt điện u linh tập, v. Li-tề-Xuyên, IV, 643, 663; X, 554, n., 561, n. 1, 667; XVI, 1, 13-15, 17, 18, 19; XVIII, 111, 6, n. 2, 7, 8, n. 1.

Việt dư thặng chí toàn biên, XX, 1v, 82. Việt giảm thông khảo tổng luận, v *Lê* Tung, IV, 629-630, 648, 660, 664, 665; XVI, 1, 10; XX, 1v, 89.

Việt giám vịnh sử thi tập, IV, 630.

Việt Nam khai quốc chí truyện, v. Nguyễn-bằng-Trung, IV, 662; VI, 87 sqq.; XX, 1v, 94.

Việt sử bĩ lãm, v. Nguyễn Nghiệm, IV, 634, 663.

Việt sử cang mục, v.  $H\hat{o}-t\hat{o}n-T\hat{o}c$ , 1V, 629, 663.

Việt sử kính, v. Hoàng-cao-Khải, X, 612-617.

Việt sử lê kỉ toàn yếu tân biên, IV, 664.

Việt sử lược, IV, 206, 625-626, 663; XVI, 1, 38; XVIII, 111, 4, 7.

Việt sử tam bá vịnh, v. Nhữ-bá-Sĩ, IV, 662.

Việt sử tân biên, IV, 663.

Việt sử tiêu án, v. Ngô-thì-Sĩ, IV, 634, 663; XX, IV, 94.

Việt sử tổng vịnh, v. Tự-đức, IV, 651, 663.

Việt sử tục biên, IV, 663-664; XX, IV, 91-92.

Việt-yên. Butte-obstacle de —, XIX, II, 58-59, 67 sqg.

Vignon (L.). Un programme de politique coloniale. Les questions indigènes, XIX, v, 21-26.

Vǐhār Thom (Práh), v. Práh -.

Vihara, I, 102-103; VI, 443; IX, 45, n. 2.

Vijaya, III, 639; IV, 906-907, 915, 965, 975; XV, 11, 50, 187; XVIII, v1, 24; XX, 1v, 80.

Vijayendrasūri, XII, 11, 6, 14, 24

Vikrama, III, 94, 337; XIII, VII, 15, 21; v. Vaidya, XII, 1x, 39, 43, n. 1.

Vikramāditya, protecteur de Vasubandhu, IV, 42 sqq.; XI, 376; XII, 1x, 47.

Vikramāditya. Légende de — et de Bhartrhari, III, 477.

Vikrantavarman 1, II, 47; IV, 385, 898, 899, 903, 926-930; XI, 265-267; XV, 11, 5, 6, 181, 189.

Vikrāntavarman II, III, 633, 637; IV, 115, 903; VI, 279, 293-294; XV, II, 8, 181.

Vikrāntavarman, surnom de Prakāça-dharma, IV, 924, 928.

Vik<del>r</del>ānteçvara, III, 633, n. 2, 642. Vilambin, v. Pelliot, I, 278; II, 192-

Vilers (Le Myre de), v. Le Myre de —. Vildieu (Auguste), I, 418; II, 440; V, 239; VIII, 323.

Villars (Paul), X, 163, n. 3.

Vimaladhamma. Sangītivamsa, XII, 1x, 178; XIV, 111, 3 sqq. XV, 111, 46.

Vimçakakārikāprakaraņa, v. La Vallėe Poussin, XII, 1x, 47

Vinaya-piṭaka des Mūla-Sarvāstivāndin, IV, 379, 380; X, 730; XI, 180; XII, 1x,

32-38; XV, 111, 6; XVII, v, 51-52; XVIII, 11, 2-10; XX, 1v, 146-147; v. Finot, XI, 461; Huber, IV, 709-726; VI, 1-37, 340; XIV, 1, 10-14, 18-19; cf. IX, 42-43; XIV, 1, 2-3; Lévi, XII, 1x, 153-154; Meillet, XII, 1x, 153-154. — V. aussi: Divyavadana, Pratimoksa.

Vindhyavása, v. Takakusu, IV, 40 sqq. Vinh. Objets funéraires trouvés à —, XVII; 1, 26-28. Tracé du chemin de ser projeté entre — et Bô-trach, v. Charras, XII; 1x, 24.

Vînh-an thượng-nguyên. Pierre sculptée de -, V, 193.

Vînh-co lăng -, V, 396-397.

Vĩnh-diên lăng -, V, 402.

Vinh-dien läng -, V, 402.

Vinh-định, V, 121.

Vinh-hung läng, V. 399.

Vînh-hựu, V, 118-119, 127, 139, 140.

Vĩnh-khánh, V, 117-118, 127.

Vinh-lộc huyện chí, IV, 657.

Vînh-long. Borne inscrite de -, XIX,

v, 107; XX, 1v, 1-2 et pl. 1.

Vĩnh-mậu lăng, V, 397-398.

Vīnh-phong läng, V, 396.

Vịnh sử thi tập, v. Đặng-minh-Khiêm, IV, 630, 662.

Vĩnh-thái lăng, V, 399.

Vĩnh-thanh lăng, V, 398.

Vinh-thien, V, 103.

Vinh-thinh, V, 117, 126-127.

Vinh-tho, V, 115.

Vình-tộ, V, 114, 125.

Vīnh-tri, V, 116, 123.

Vînh-tu. Le badamier de —, XVIII, vii, 7-8, 34 sqq.

Vīnh-yên. Geographie historique, X, 551-584, 665-668; XX, IV, pl. 2, après p. 86. Murong de —, V. Bonifacy, VII, 357-359; Ciléon, VI, 341-342. — V. Đàm-xuyên.

Vinson (Julien). Manuel de la langue tamoule, IV, 751. — Cf. VI, 358; VII, 117, 191.

Vipaçyin. Statue de — à Chao-hing, XIV, vIII, 34 et pl. 12.

Vīrapura, III, 637, 639, 642; IV, 906, 965.

Vīravarman, III, 296, 300, 443.

Vişņu, II, 244; V, 471; XI, 10, 262, 287-289, 294-295, 430; XII, 111, 9-10; IX, 180; XIII, 11, 28 et pl. 14; VI, 5 et pl. 4; XIV, 1x, 94-95; XV, 11, 17; XVI, v, 47-49, 56-57; XVII, v, 171-172 et pl. 10; XVIII, VIII, 7-8 et pl. 7-8; x, 62-63; XIX, 111, 24-25, 45-46; v, 107; v. FINOT, I, 18-22; Maitra, XX, 1v, 132-133; Oppert, I, 148-149, 152.

Visser (M. W. de), v. De Visser.

Vissière (Arnold). Biographie de Jouan Yuan, homme d'Etat, lettré et mathématicien (1764-1849), traduite du chinois et annotée, IV, 1138; V, 218. De la \* chute du ton montant dans le dialecte de Pékin, IV, 1137; V, 474. Les désignations ethniques houei-houei et lolo, XV. 1v. 38. Etudes sino-mahométanes, VIII, 260, n. 1, 262, 580-581; X, 442; XI, 234, 463; XII, IX, 120. Lettre [sur une inscription chinoise du VIe siècle], IX, 379-387; v. Chavannes, IX. 379-387. Nouvelle nomenclature militaire en Chine, XV, IV, 40-41. L'odyssée d'un prince chinois, I, 54. Premières leçons de chinois. Langue mandarine de Pékin, IX, 808-809; XV, 1v, 39. Recueil de textes chinois à l'usage des élèves l'Ecole spéciale des Langues orientales vivantes, II, 224; V, 474 : VII. 393. Traité des caractères chinois que l'on évite par respect, II, 90, - Cf. II, 178-184; III, 685; IV, 437, 1137; V, 234, 407; XIV, VIII, 2.

Vivien de Saint-Martin, v. Saint-Martin (Vivien de).

Vixun (Vat), v. Vat - .

Vizagapatam. Les Dòmbs de -, v. Fawcett, II, 208.

Vladivostok. Bulletin de l'Institutoriental de —, VI, 415, n. 1; IX, 403; XI, 235-236, 463-465.

Vlaveanos (Georges), III, 697; X, 620, n. 1, 621.

Võ-an, V, 122.

Võ-canh. Inscription de —, II, 104, 185, 191; XV, 11, 3-5 et pl. 1.

Vo-durong-Cû, XI, 51.

Võ-lang. Le tu-ngu de ---, v. Bonifacy, · XIV, v, 22-23.

Võ-thắng lũy, III, 182; V, 390; VI, 254.

Vö-văn-Thiêm, VI, 176-178, 181-186, 188, n.

Võ vương (= Nguyễn-phúc-Khoát), V, 139-140, 399, 400; VI, 233, n., 236. Võ-xá. Camp de —, III, 186-187.

Vö-..., v. Vũ-...

Vóc « corps », XV, 1, 79, 81, 87.

VOGEL (J. Ph.). Etudes de sculpture bouddhique. I, Kubera et Hāritī, VIII, 487-490. II, Kubera d'après l'école de Mathura, VIII, 490-492. III, Les basreliefs du stūpa de Dhruv Ţīlā, VIII, 492-500. IV, Le Vajrapāņi gréco-bouddhique, IX, 523-527. V, Deux jatakas de Mathura, IX, 528-530. VI, La Belle et l'arbre açoka, IX, 531-532. - Le Kubera du Candi Mendut, IV, 727-730; cf. IX, 46. - Note sur une statue du Gandhāra conservée au Musée de Lahore, III, 149-163; cf. III, 655. - Le Parinirvāna d'Ānanda d'après un basrelief greco-bouddhique, V, 417-418. -Annual Progress Report of the Archæological Surveyor, United Provinces and Punjab, III, 144, 683-684; V, 472, 488. Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist monuments, Northern Circle, XIII, vii, 14-15. Antiquities of Chamba State. Part I, Inscriptions of the Pre-muhammadan Period, XI, 432-433; cf. VI, 356. Catalogue of the Archæological Museum of Mathura, XI, 232-233 Catalogue of the Delhi Museum of archæology, IX, 610. Greek Influence on ancient Indian civilisation, XII, Ix, 51-52. The Yūpa inscriptions of King Mūlavarman, XVIII, vi, 27-28 (recension). -Nommé correspondant de l'Ecole, VIII, 285, 331, 630; X, 284; XVI, v, 120; XX, 1V. 230. — Cf. III, 741; IV, 680; V, 209211, 488; VI, 356, 445; X, 455; XI, 433; XVIII, vi, 27-28; XIX, v, 136.

Voi. Cá —, 1, 183-185. Con —, I, 185. Volpicelli (Z.), V, 457; XII, 1, 122.

Vọng các công thần lục, IV, 654.

Vrācada, v. Grierson, 11, 207.

Vrai Krapās, XIII, vi, 28-36; XV, ii, 17, 165.

Vrātya, v. Vidyābhūṣaṇa, III, 338. Vrddhakulā (Lyan), XI, 301; XV, 11, 16, 169.

Vredenburg (E.). The continuity of pictorial tradition in the art of India, XX, IV, 133-134.

Vũ-bình, X, 578-579.

. Vũ-công-Mật, XIV; v, 23, n. 4.

Vù-ninh châu, XVI, 1, 38, 39.

Vũ-Quình, IV, 629, 643, 647; XVIII, 111, 6, n. 1; XX, 1v, 89.

Vũ-Tính, XIV, v, 41-55.

Vũ-..., v. Võ-...

Vực-súng, I, 203; III, 169.

Vugvan (Mont), IV, 911, 958, 961, 964, 966, 968; XV, 11, 6.

Vyadhapura ( - Ankor Bórči), I, 79, n. 1; II, 82, 128; III, 290; IV, 214, 403, n. 1; V, 419; XV, 11, 164-165.

Vyakaraņaçāstra, IV, 45.

Vyasacharya (T. R.). Ed.: Mahabharata, VI, 358-361; VII, 431.

Vyasasatra, XI, 394; XV, 11, 163.

Vyutpatti, III, 618-620. V. aussi Mahā —.

Wa, Wanu, Wonu, II, 92; III, 228; VI, 440; IX, 595.

Wa. Langue —, VII, 219, 224, 232, 2420; X, 237, 252.

Wackernagel (J.), III, 741.

Wada (Hidematsu). Azuma-kagami ko shahon kō, XII, IX, 143.

Waddell (L. A.). Chinese imperial Edict of 1808 on the Origin and Transmigration of the Grand Lamas of Tibet, X, 444. The date of Kanishka, XIII, vII, 20-21. The so-called Mahapadana Suttanta and the date of the Pali Canon, XIV, IX, 66-67. The tribes of the Brahmaputra

Valley, I, 401-402. — Cf. II, 86; III, 97, 161, 716; XIII, vii, 81; XVI, v, 42; XVII, iii, 1; XIX, v, 90.

Wade (Thomas F.), IV, 239, n. 1, 260; V, 219, 474; VII, 392; VIII, 263, 528; IX, 131; XI, 214.

Wai kiao pao, IV, 1139.

Wai kouo .tchouan, III, 280.

Wai t'ai pi yao, v. Wang Tao, IX, 438. Wainad. Grotte de —, v. Fawcett, II, 205.

Waka, IX, 721-722 — dōmō shō, XX, 1, 5-6.

· Wakatsuki (Shiran). Anatole France tampen kessaku shū, X, 647.

Wakayama (Futsudō, Kyoku, Shō), IX, 136, n. 4.

Waki, IX, 276-277; XI, 123.

Waley (Arthur). A hundred and seventy Chinese Poems, XVIII, x, 36-37; XIX, v, 149-150.

Wulleser (Max). Die mittlere Lehre des Nägārjuna, XII, 1x, 123.

Wan. Tombeau de la concubine —, XX, III, 98-99 et pl. 38.

Wan Kie, XV, IV, 44.

Wan siang ming yi, II, 325-326.

Wan Tchen. Nan tcheou yi wou tche, III, 266, n. 3, 281-282; IV, 277, n. 2. Wan-tien, v. Che Fan, VIII, 170-171. Wang Feou, II, 318; III, 325-326; VI, 377, 379-384; VIII, 517; X, 111, 224.

177, 379-384; VIII, 517; X, 111, 224.

Wang Hao-Kou. Yin tcheng lio Ii, IX, 116.

Wang Hi-tche, V, 222; X, 652, 653; XIII vii, 109.

Wang Hien, XX, 111, 6-7.

Wang Hiuan-ts'ö, III, 43, 334-335; IV, 80, 81, 151, 211, n. 2; VI, 38, n. 1; v. Lévi, I, 47, 48; XII, 1x; 47.

• Wang K'i. San ts'ai t'ou houei, 11, 154, n.; III, 632, 653-654.

Wang Ki-tseng, VIII, 610, 611.

Wang K'in-jo, V, 440, n.; VI, 384, n. 1. Wang Kouan. Pei tao k'an wou tche, IX, 237-238.

Wang Meou. X, 629-636.

Wang Ming-ts'ing. Houei tchou lou, 11, 316-317.

Wang Ngan-che, homme d'Etat, IX, 425-427; XII, 1X, 83; XX, 111, 26, n 1. Wang Ngan-che. Lin tch'ouan tsi, IX, 452-453. — Cf. II, 316, n. 4; III, 516; IX, 454, 805.

Wang Pao, VI, 382, n.

Wang Siang, III, 553-554.

[WANG SIEOU-TCH'OU.] Yang tcheou che je ki, traduit par AUCOURT (P.), VII, 297-312; cf. IX, 223.

Wang Ta-yuan. Tao yi tche lio, IV, 255; VIII, 585; XII, 1x, 94; XIV, 1x, 35. Wang Tang. T'ang yu lin, IX, 442-443.

Wang Tao. Wai t'ai pi yao, IX, 438 Wang Tch'ang, V, 218, 222.

Wang Tchao, IV, 1145.

Wang Tche. Chao t'ao lou, IX, 222.

Wang Tche-tch'ouen, III, 528-529.

Wang Tch'en. Wei chou, VI, 378, n. 1.

Wang Tch'ong. Louen heng, 111, 273, n. 2; IX, 440-441; traduit par Forke (A.), IX, 377-379.

Wang Ting-pao. Tchö yen, XIV, IV, 29, n. 1.

Wang Tong, XIII, vii, 38; XX, iii, 6. Wang Tou, X, 222-223, 232.

Wang Ts'eng. Yi kong pi lou, IX, 241.

— Cf. IX, 239.

Wang Ts'iao. Liu li tsien che, IX, 136 et n. 3.

Wang Tsouen, III, 99; X, 99, n. 1, 107, 120, 123, 127, 128.

Wang-wou. Montagne —, III, 231, n. 1.

Wang wou t'ien tchou kouo tchouan, v. Houei-tch'ao, IV, 171, n. 3; XII, 1x, 102.

Wang Yang-ming, XV, IV, 37-38.

Wang Yen, V. Ming Siang ki.

Wang Yen-tö, III, 119; VI, 369, 370,
n. 1, 413.

Wang Yi-kong, v. Wang Ts'eng. Wang Ying-lin, II, 336.

Wang Yu-tch'eng. Siao tch'ou tsi, . IX, 451.

Wang Yuan-kie. Tch'ouen ts'ieou yen yi, IX, 433.

Wani, III, 582-584.

Wareru, IV, 168, n. 1, 250-252; IX, 648, n. 1, 656.

Warren (H. C.), III, 741.

Warren (S.). Het Indische Origineel van den Griekschen Syntipas, IV, 468.

Washio (Junkei). Nihon bukka jimmei jisho, 11, 311; IV, 765-766. — Cf.-XI, 236.

Wasi-ud-din (M.). Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle, XIII, vii, 14.

Wassilief (W. P.), III, 39; IV, 40, n. 4; V, 240, 241; VI, 398, n. 1.

Watanabe (Kaikyoku), IV, 1146; XX, IV, 160-170.

Watanabe (Seiyu). Dai Nihon jidai shi, v. Kume, VIII, 274-275.

Watters (Thomas). On Yuan Chwang's travels in India, 629-645 A. D., edited by Davids (T. W. Rhys) and Bushell (S. W.), V, 423-457. — Ct. XI, 340, n. 6, 348, n. 1, 375, n. 1; XIV, 1, 11, n. 1.

Watts-Jones, X, 232, 241, 243, n. 4, 246, n. 4.

Weber (Albrecht). The Çatruñjaya-Mâhâtmyam, a contribution to the history of the Jainas, I, 402 On the history of religion in India, I, 403. — Nécrologie, II, 113, 231; III, 768. — Cf. XIV, 1, 3.

Wei. Art des —, V, 213; X, 657-658. Fortifications des —, III, 223 et n. 2.

Wei cheng kia pao tch'an k'o pei yao, v. Tchou Touan-tchang, IX, 235-236. Wei Cheou, v. Wei chou.

Wei chou, III, 379; VI, 375, n. 1, 378, n. 1, 392, n. 3, 440; X, 96, 118, 120-121.

Wei Hong. Han kouan kieou yi, II, 334-335; IX, 228, n. 2.

Wei Kong-han, XVIII, 111, 26, 27, n. 1. Wei lio, II, 334; X, 98, n. 2, 130, 629; v. Chavannes, VI, 361-400, 409. Wei-lu, IV, 299-301.

Wei-mo, III, 228, n. 4. Wei-mo king, XI, 177.

Wei si wen kien ki, v. Siu K'ing-yuan, VIII, 368-379.

Wei Stang. Ts'ien t'ang tsi, 1X, 451-452.

Wei Siu. Mo seou, IX, 246-247.

Wei tche, III, 580, n; VI, 436, 440. Wei Tch'ou-hiuan, VI, 382, n.

Wei-t'o, v. Peri, XVI, 111, 41-56; XVII, 111, 60, 72; XVIII, 11, 36-37.

Wei ts'eng yeou yin yuan king, XI, 174; XVIII, 11, 21, 28, 31.

Wei Tsie, III, 438.

Wei Yao, X, 108-109.

Wei Yuan. Cheng wou ki, III, 688,

Wei-yuan. Les barbares de —, v. Che Fan, VIII, 169-170.

Weinstein (V.). Giljaken, II, 97.

Weintz (H. J.). Japanese grammar self-taught, V, 230-232.

Wen-chou-che-li p'ou-sa ki tchou sien souo chouo ki hiong che je chan ngo siu yao king, VI, 41-42.

Wen lang sseu p'ou, v. Sou Yi-kien, IX, 227-228.

Wen hing t'iao li, IX, 399.

Wen-kong. Sens de l'expression —, X, 709.

Wen kouan ts'eu lin, II, 330-332; IX, 399-401.

Wen-lan ko, III, 485; XIV, viii, 8-9. Wen-lang, XVIII, 111, 2-8.

"Wen siuań, II, 340; III, 280. — k'ao yi, IX, 457.

Wen-tan ( = Çambhupura), IV, 211-215, 412; XVIII, 111, 30, 31, 36. Wen-tch'eng, X, 698, n. 2.

Wen wou leang tch'ao hien t'i ki, v. Li Tö-yu, IX, 241.

Wen-yuan ying-houa, XII, 1x, 76-79. Wenckstern (F. von). Bibliography of the Japanese Empire, VIII, 280; IX, 254. Westarp (Alfred). A la découverte de la musique japonaise, XII, 1x 146-147. Japan ahead in Music, XII, 1x, 146-147.

Wickremasinghe (D. M. de Zilva). The semitic origin of the indian alphabet, 1, 274. — Cf. II, 426; XVI, v, 103.

Wieger (Léon). Bouddhisme chinois. Vinaya. Monachisme et discipline (Hīnayāna, Véhicule inférieur), X, 730. Les vies chinoises du Buddha, XIII, vii, 29-33. Folk-lore chinois moderne, IX, 171-173. Rudiments. Langue écrite, mécanisme, phraséologie, VIII, 584; cf. VIII, 265. Textes historiques, III, 491. Textes philosophiques, VII, 391. Taoïsme. Bibliographie générale, XII, IX, 121. Les Pères du système taoïste. Lao-tzeu, Lie-tzeu, Tchoang-tzeu, XIII, vii, 27-29. — Cf. VI, 422, n. 2; VIII, 620, 623; IX, 388, 809; X, 101, n. 5. Williams (Wells), IV, 287.

Williatte (Gust.). Essai de dictionnaire dioi; - français, v. Esquirol, IX, 394-397; cf. VIII, 589; X, 56; XI, 161, n. 2.

Wilson-Carmichaël(Amy). Things as they are. Mission Work in Southern India, 'VII, 435.

Winckler (Hugo), VII, 459-460.

Windisch (E.), II, 426-427; IV, 489, 710 sqq.; VI, 36-37.

Winternitz (M.). Die Flutsagen des Alterthums und der Naturvölker, II, 222. Geschichte der indischen Litteratur, 2 Band: Die Buddhistische Litteratur, XIII, v11, 15-16. — Cf. II, 426; III, 135, 516; IV, 463, n. 2; VI, 360, 361; VIII, 610; v. Nariman, XX, 1v, 135.

Wo. Pays de ---, v. Wa.

Cf. X, 709.

Wo-ni, V, 207; VI, 404; X, 250, n. 6, 251; v. CHE FAN, VIII, 353-354. Woitsch (L.). Einige Hsieh-hou-yü, IX, 593. Zum Pekinger suhua, IX, 593.

Wong Fang-kang, IX, 575, 577.

Wong T'ong-ho, III, 711; IV, 1145; VIII, 253-254.

Woodbridge (Samuel I.). China's only hope. An appeal by her greatest vice-roy,

Chang Chih-tung, translated from the chinese edition, II, 213.

Woodhead (H. G. W.). The China year book, v. Bell (H. T. M.), XIII, vii, 54. Workman (Fanny B.). Some littleknown Chalukyan Temples, IV, 759. \*

Wou, III, 481-482. Dialecte de —,

XX, 11, 8-16, 22 sqq.

📉 Wou-chan. Temples du —, XIV, viii, 9-10.

Wou-che, v. Wou-wen.

Wou Che-fen, V, 215, n. 1.

Wou chou, X, 96, 108-110, 121-122.

Wou hing che ts'ouen, IX, 460-461.

Wou hing kin che ki, IX, 428-429.

Wou Hiong-kouang, VI, 314-325.

Wou-hiu, XVI, 1, 5, 20, 55.

Wou-hou, III, 280-281; IV, 483, n.

Wou Jou-louen. II, 414; III, 144.

Wou-k'i, v. Yen-k'i.

"Wou-k'ieou Yen. Tcheou ts'in k'o che che yin, IX, 221. — Cf. II, 136.

Wou Kiun. Siu ts'i hiai ki, VII, 360-363.

Wou-lan-p'o-nou, Yu-lan-p'o, Yulan-p'en, v. Pelliot, II, 192-193; III, 118; Schlegel, I, 277-278.

Wou-leang, V, 212, 213; X, 730.

Wou-leang-cheou king, XI, 178, 179.

Wou lou, XVIII, 111, 25, 26.

Wou-louen, III, 276, n. 2.

Wou-men tong, XIV, viii, 15.

Wou-ning, X, 570.

Wou pei pi chou, IV, 208.

Wou-pien, XVIII, 111, 21.

Wou-p'ing, X, 578-579.

Wou San-kouei, VII, 297, n. 1 et

3; XV, 111, 34-35.

Wou Sieou, IX, 431.

' Wou-souen, III, 219, n. 3.

Wou Ta-tch'eng, V, 214.

Wou-t'ai chan, VIII, 504-505, 522-

Wou-tch'a, III, 398, n. 3, 433, n. Wou-tch'ang ( = Udyana), III, 407,

n. 2; V, 293.

Wou Tch'eng, VI, 396, n. 2, 398, n. 2.

Wou tch'ouan lou, IV, 75-76. Wou T'i, IX, 234.

Wou-to-kia-han-tch'a (= Udabhānda

= Und), I, 34, 359-368; VI, 373, n. Wou Ts'ien. Hiu kouo kong tseou yi,

IX, 222. 'Wou Tsö-tien, II, 338, n. 2; VIII, 510, 511, 623; XII, 1x, 62.

Wou-tsong. Tombeau de l'empereur

- des Ming, XX, 111, 69-72 et pl. 30.

Wou-wei. Doctrine du -, XV, IV, 33-34.

Wou-wen, ou Wou-che. Monts'-, IV, 210, 386, n.

Wou-yen, X, 564, 571-474.

Wou-yi, v. Yen-k'i.

Wou-yue. Stūpa du roi de 🜥 au T'ien-t'ai chan, XIV, viii, 55-58 et pl. 16-17.

Wusthof, Wuysthoff (Gerard van), v. Van Wuysthoff.

Wylie (Alexander), I. 263; II, 327, 336, n. 2 et 3; III, 110-116, passim; III, 304; IV, 356; VI, 362, n. 3, 399, n. 1, 400; VII, 360, n. 3; VIII, 583; IX, 133, n. 3, 140, 141, n. 4, 216, 218, 237, n. 2, 246, 429, n. **2,** 594, **5**97; XII, 1x, 77, 116.

Xã-tắc đàn, X, 561, n. 2.

Xã-trưởng, VIII, 198, n. 1.

Xác. Sens du mot —, XV, 1, 1-3, 5.

Xavier (François), v. François-Xavier.

Xáy, XIX, 11, 77, 78-79.

Xem « regarder », XV, i, 38.

Xep, v. Kemlin, XVII, iv, 16-23.

Xiêm la sự tích, IV, 654.

Xien-khôn, III, 14, n. 3.

Xien Khuan. Jarres de -, III, 89; XII, ıx, 197-198. Pagode de — , XII, ıx, 195. . Plaque de bronze inscrite de —, XV, 11, 27.

Xien Mai, IV, 244, n. 4, 246, n. 2; XVI, 111, 3, 4; XVII, 11, 26, n., 46, n. 4. Inscriptions de ..., XV, 11, 170-172; XVI, 111, 19; XVII, v, 12, 26.

Xien Man (Vat), v. Vat — . . . Xien Mien, XVII, v, 115. .

Xien Rai, XV, 11, 171; XVII, v, 26,

31... Xien Sen. Histoire, III, 5 sqq. Inscription de —, XV, II, 166; XVI, III, 3...

Xoay « centres pilaires », XV, 1, 8 Xom-cat. Le ficus de —, XVIII, vir, 9-10, 39 sqq.

Xori (lang), v. lang -

Xuan-durong Butte-obstacle de —, XIX, H, 58, 67 sqq.

Xuân-hoà. Sculptures cames de - , XIX, v, 11.

Xurong «os», XV, 1, 6.

Xương-Ngập, V, 83.

Xuong-phù, V, 99.

Xueng-quốc, X, 577.

Xurrng-Văn, V, 83

Ý « désir, volonté », XV, 1, 49, 55.

Yà Kap (Vat), v. Var Ei Kap.

Ya-ta, v. Ye-ta.

Yaçodharā, v. Bimba.

Yaçodharapura ( ! Ankor Thom), I, 35, 260; II, 141, n. 3; XV, II, 24, 72 sqq., 162-163.

Yaçovarman, I, 35, 269; II, 141, n. 3, 143, n. 1, 235; XI, 277, 396-398; XV, II, 63 sqq, 100, 117, 124, 162-163, 165, 183; XVI, III, 70; XVIII, III, 32; IX, 3; X, 70.

Yakoutes, v. Sieroshevski, II, 96-97. Yaksa, I, 26; III, 152; V, 256-258; XVIII, 1x, 9. — V. Hārītī. Kuvera.

Yamabe (Shūgaku). Butsu deshi den, XIII, vii, 65

Yamada (Ködō). Zenshu jiten, XV, IV, 50-51. \*

Yamada (Takao). Heian-chō bumpō shi, XIII, yıı, 70-71. Nara-chō bumpō shi, XIII, vıi, 70-71.

Yamagata (Isoh). A History of Japan, v. Murdoch, X, 710-724. — Cf. IV, 1136, 1138; VI, 435.

Yamaka edited by Davids (C. Rhys), XIII, vii, 17.

Yamato Art du --, V, 475; v. Maitre (Cl. E.), II, 94. Géographie ancienne, IX,

594, n. 1. — monogatari, XV, III, 5,

Yamato (R.). L'empereur Muisu Hito intime et son successeur, XII, ix, 139.

Yān, IV, 393, n. 2.; V, 194. — V. aussi: Côn dàng.

Yan Kur. Stèle de .-., III, 635; XV, 11, 9, 139.

Yan-lag brgyad-pa-nas bstan-pahi sman-gyi min-gi rnam grans, Aştangopadiştabheşajanamasüci, III, 615-616.

Yan-lag brgyad-paḥi sñin-po bsduspa, Aṣṭaṅgahṛdayasamhità, III, 608-613.

Yan-lag brgyad-paḥi sñin-po shesbya-baḥi sman-dpyad-kyi bçad-pa, Asiangahrdayanamavaiduryakabhasyam, III, 613-614.

Yan-lag brgyad-paḥi sñin-pohi rnampar ḥgrel-paḥi tshig-gi don-gyi zla-zer shes-bya-ba, Padarthacandrikaprabhasanama Aṣṭaṅgaḥṛdayavṛttiḥ, III, 614-615.

Yān Pron. Inscription de —, XV, 11, 123. Tour came de —, IV, 534. 679; VI, 342-344.

Yân Tikuḥ. Inscription de ---, II, 185, n. 1; III, 633, 637.

Yang, v. Yin.

Yang Chen (Cheng-ngan). Nan tchao ye che, traduit par Sainson (C.), IV, 1094-1127; cf. II, 107; V, 222; VIII, 366-368; IX, 560, 665, n. 1, 678, n. 1; X, 240, n. 1.

Yang cheng men, XIV, ix, 71-72.

Yang Cheou-king. Lieou-tchen p'ou, XII, 1x, 107, n. 1. — Ct. II, 316 sqq.; 1X, 465, n. 2.

Yang Hieou-tche, XX, 11, 113.

Yang Hiuan-tche, v. Lo yang k'ie lan ki.

Yang Houa. Chan fou king cheou lou, IX, 245.

Yang King-fong, VI, 41-43.

Yang-sien chou cheng, VII, 360-363.
Yang-tcheou che je ki, v. WANG
SIEOU-TCH'OU, VII, 297-312; IX. 223.

Yang Tchong-leang, VI, 384, n. 1.

Yang Tchong-vi, XV, III, 29-30.

Yang-tseu kiang, IV, 152; XI, 428, 463; XIII, VII, 45-46; XX, II, 11 sqq.; v. Bons d'Anty, 11, 214; Davies, X, 242-249; Hémon, N, 224-225; Hourst, V, 226-228; Lapicque, XII, 1x, 114.

Yang-tsiu-mei (= Tali), v. Pelliot, IV, 374-377, 1103.

Yang Yi, XII, 1x, 92.

Yannapurisa, conte laotien, XVII; v. 102-104

Yao, V, 203; VIII, 150, n. 2, 552, n. 1; X, 252. Cf. Man.

Yao-che-lieou-li-kouang-jou-lai ( == Bhaisajyaguru), III, 33-37.

Yao-cho, v. Yo-cha.

Yao Kin-vuan. Feou-tcheou che-yu wen-tseu souo kien lou, par - et Ts'ien Pao-t'ang, XIII, vii, 44-47. - Cf. XII, 1x, 64, n. 1.

Yao Kouan, IX, 144, n. 5, 148, n. 6. Yao K'ouan. Si k'i ts'ong yu, IX, 441. Yao Ts'in, III, 393, n 6. — Cf. Ts'in. Yarkand, V, 494, 498; VI, 407, 486; X, 129.

Yavadvīpa ( - Java), 11, 129, n. 2; 111, 641, n. 1; IV, 266-269, 317; V, 232.

Yavana, IV, 579; XIII, vii, 23.

Yaxarte, V, 442-443.

Yavoishiki, v. Hamada, XIX, v, 84. 86.

Yazdani (G.). Annual Report of the Archæological Department of His Highness the Nizam's Dominions, XVI, v, 43-44.

Ye, ou Chö, v. Ye-ye.

Ye Cheng, XX, 111, 6-7.

Ye-jen, IV, 156, n. 5; v. CHE FAN, VIII, 364-365. — Cf. Ye-man.

Ye k'o ts'ong chou, X, 629, 633.

Ye-lang, XVI, 1, 54-55; XVIII, 111, 2.

Ye-man, IV, 156, n. 5; VIII, 364-365. Ye-po, Ye-po-lo (= Gandhāra), III,

416, n. 2. Ct. Kan-t'o-lo. Ye-ta (= Hephthalites), III, 402-405;

IV, 483, n.; V, 454, n. 4.

Ye-tch'eng III, 481.

Ye-tiao ( = Java), IV, 266-269; V, 232. Ye-ye, ou Chö-chö, V, 442-443. — Ct. III, 416, n. 2; IV, 267-269; V, 440, n., 441.

Ye-yu, X, 575.

Yen. Royaume de —, XX, 111, 4, n. 3. Yên-bay. Dialecte des Miao-tseu de -, v. Savina, XVI, ii, i sqq. Géographie historique, XX, 1v, 85 et pl. 2. Interdits en relation avec les noms de famille chez les Tăi-noirs de -, v. MASPERO (H.), XVI, 111, 29-34.

Yen chan, XX, 111, 1-2, 8.

Yen Che-kou, II, 335, 336; VI, 366, n. 3, 392, n. 3, 408, n. 2; VIII, 515, 519; IX, 449; X, 633, 634; XIV, IV, 30-31, 35, n. 2; XX, 11, 8 sqq.

Yên-dương vương, v. An-dương vương.

Yen Eul-kia, IV, 438.

Yen Feou-t'iao, X, 228-229.

Yen-hia tong, XIV, viii, 23 et pl. 10. Yên-hoạch sơn, XVIII, 111, 20.

Yen ki, v. Tcheng Piao, IX, 227.

Yen-k'i (= Karachar), V, 293, 437; X,

Yen-k'ing sseu, XIV, viii, 41 et pl. 12. Yen-kouang, XI, 442.

Yên-lợi. Pierres des conjurations de

-, XIX, 11, 101-102, 113-114.

Yen lou, v. T''ang Siun, IX, 243. Yên-mô, X, 675-676.

Yen Tche-t'ouei, 11, 336; XX, 11, 8 sqq. Yen tou yeou lan tche, v. So*uen Kouo*mi, XX, 111, 9 sqq., passim.

Yen tsien, v. Kao Sseu-souen, IX, 441-442.

Yen-ts'ong, III, 438-439; IV, 561, 562. Yen Ts'ong-kien. Ngan-nan lai wei tsi lio, IV, 641, n. 1; XX, 1v, 88-89.

Yen Tsouen. Tao to tche kouei, IX, 445-450. — Cf. VI, 398, n. 2.

Yeou hien kou tch'ouei, XIV, 1v, 28, n. I.

Yeou houei t'an ts'ong, v. Changkouan Jong, IX, 229.

Yeou Meou, IX, 457, n. 5...

Yeou ming lou, VI, 368, n. 1, 380.

Yeou yang tsa tsou, v. Touan Tch'engsche, VI, 38-39, 376.

Yêu-tinh, XIV, v, 3-4.

Yezo. Ainu du —, XIX, v, 82-84.

Yi-chö-na, Yi-kfin-na ( - Îçāna), II, 123, n. 1.

Yi-kia t'ang, IX, 465; XII, 1x, 93, n. 1, 98, n. 1.

Yi kien tche, v. Hong Mai, III, 321, n. 1; IX, 220-221, 428, n. 2, 430, n. 1.

Yi king, II, 318-319; III, 470-471; VI, 407; XV, 1v, 25-29.

Yi king tcheng pen chou, v. Tch'eng K'iang, 1X, 219.

Yi-k'ong (Che), v. Che -.

Yi kong pi lou, v. Wang Ts'eng, IX, 241.

Yi kou t'ang t'i pa et Yi kou t'ang siu pa, IX, 460.

Yi kou t'ang wen tsi, IX, 459-460.

Yi-leou, III, 225.

Yi-li translated by Steele (J.), XVIII, x, 37-38.

Yi-meou-siun, IV, 153, 162, 164. Yi sseu tchan, v. Li Tch'ouen-fong, IX, 219-220.

Yi tch'ou p'ou-sa pen ki king, XVIII, 11, 12, 14, 18, 31.

Yi-tsing, I, 277, 347; II, 77, 95-96; III, 34-36, 38-53, passim, 96, 267, n., 284, 289, n. 1, 295, 396, n. 5, 409, n. 9, 410, n. 7, 422, n., 479, 681, 682; IV, 2, 78, 80, 133, 220-222, 227, 281, 282, 286, 333, 341, 348, 357, 379, n. 3, 402, n. 2, 470°, 495, 549, n., 550, 560-561, 710, n. 3, 711, 729, 752; V, 258, 485; VI, 3, 4, 10, n. 3, 15, n. 2, 23, n., 30, n, 34-36, n., 391 ; VIII, 504, 508, 511 ; IX, 43 ; X, 206, n. 1; XI, 178, 339, 343, n. 3, 350, n. 1, 355, 369, 381, n. 3 et 4, 388, 444, 452, 445, n.; XIII, vii, 75; XIV, i, 12, 14, 15; XVI, 111, 42-44; XVII, 111, 1 sqq., passim; XVIII, v1, 9, 20, 21, 23; XIX, v, 133; XX, 1v, 146.

Yi-ts'ouen, VI, 374, n. 1, 375, 378; IX, 169.

Yi-yun, XII, 1x, 92-93, 98-99.

Yin el yang, III, 318-319; IV, 66-67; XI, 208-209; XV, IV, 27, 28; XX, III, 9, n. 1.

Yin fou king, V, 234..

Yin Hi, VI, 382, n. 1, 386, n. 2.

Yin p'ou, XX, 11, 110 sqq.

Yin tcheng lio li, v. Wang Hao-kou, IX, 216

Yin-t'ö kia (= Inde), V, 441, 452.

Yin yun, XX, 11, 110 sqq.

Yin yun siao chouo, IX, 244.

Ying, Prince — de Tch'ou, VI, 388-389. 392.

Ying tsao fa che, v. Li Tch'eng, IX, 244-245.

Ying-tsong. Tombeau de l'empereur — des Ming, XX, 111, 58-64 et pl. 27.

Ying yai cheng lan, v. Ma Houan, III. 652, 653.

Ying yao je ki, III, 137.

Yo-cha, ou Yao-cho (= Yaxarte), V, 442-443.

Yo Che. Lu tchou tchouan, IX, 245. T'ai-p'ing houan yu ki, II, 339.

Yo Fei, III, 516; XIV, vIII, 14-15. Yobi-kake, IX, 723.

Yoga, v. Garbe, 1, 396; Senart, 1, 152-153.

Yogaçatakam, III, 606-607.

Yokohama. Cinquantenaire de l'ouverture de — au commerce étranger, IX, 628-629. Inauguration à — de la statue élevée à li Kamon no Kami Naosuke, IX, 629-630.

Yong-kia, X, 729, n. 1.

Yong kia sseu ling che, IX, 456, n. 2.

Yong ling, v. BOUILLARD et VAUDES-CAU. Personnages ensevelis, XX, III, 72-73. Descriptions anciennes, XX, III, 73-74. Etat actuel, XX, III, 74-77 et pl. 31. Annexes, XX, III, 77.

Yong-lo, III, 484; IX, 652, n., 670, n. 4; XX, III, 4 sqq.

Yong-lo ta tien, II, 116, 325, 328, 339; III, 486; V, 223; VI, 384, n. 1,

388, n 2; IX, 130, 131, 132, 171, 218, 222, 233, 235, 436, n. 2, 439, 441, 442, 458, 828, n. 3; X, 659; XII, 1x, 75, 79-87; XIII, vii, 51, 109; XX, 11, 54.

Yong-tcheng. Vase —, XVIII, x, 55

et pl. 4.

Yoshida (Tōgo). Dai-Nihon chimei jisho, VIII, 271-273; X, 257-258; cf. XV, 111, 11. Ishin-shi hakkō, X, 732. Tōjo Nihon shi, XV, 1v, 52-53.

Yoshida (Torajirō, Shōin), VIII, 603-604; XVII, v1, 28.

Yoshimine no Munesada, XIII, 1v, 5. Yoshimura (Shōhei). Uchū no seishin, VII, 148-149.

Yoshitsune, III, 122, n. 1; VII, 398; X, 727; XII, v, 3-4, 59-62; v. Didsy, XII, 1x, 138.

Yousouf Ali (Abdallah). Life and Labour of the people of India, VII, 436.

Yu le Grand. Inscription de —, XV, III, 28, n. 1. Tombeau et temple de —, XIV, VIII, 35-36.

Yu hai, II, 336, n. 3; IX, 237.

Yu han chan fang tsi yi chou, II, 319, n. 5.

Yu Houan, v. Wei lio.

Yu-keng, III, 370, 531.

Yu-kin, kiŭ-kiu-mo, III, 270, n. 4. Yu-kong. Chapitre — du Chou king, III, 214 sqq.; V, 234; XII, 1x, 118.

Yu kouan tchao chen kiu, IX, 247-248.

Yu-lan-p'en, Yu-lan-p'o, v. Pelliot, II, 192-194; Schlegel, I, 277-278.

Yu-lin, III, 270, n. 4; X, 573; XVI, 1, 52

Yu ling, v. BOUILLARD et VAUDESCAL. Personnages ensevelis, XX, III, 58-60. Descriptions anciennes, XX, III, 60-61. Etat actuel, XX, III, 61-63 et pl. 27. Annexes, XX, III, 63-64.

Yu-men-kouan, VI, 369-370.

Yu-mo (= Tach-kourgane), III, 433, n. Cf. K'iuan-yu-mo.

Yu-p'ien, v. Kou Ye-wang, II, 323-326; XVI, v, 69; XX, II, 61, n. 1, 114.

Yu Song-nien, IX, 465; XII, 1x, 93, n. 1, 98, n. 1.

Yu-tan-yue ( = Uttarakuru), V, 432-1436.

Yu-tchang (= Nan-tch'ang), X, 103 sqq.

Yu Tche-ning, V, 430.

Yu tchou pao tien. Fou kieou tch'ao kiuan tseu pen —, II, 329.

Yu-t'ien ( = Khotan), III, 393-397; V, 293.

Yu tsi t'ou, III, 214 sqq.

Yu-yao, v. Maspero (H.), XIV, viii, 37-38.

Yu Yue, IX, 459.

Yuan, VIII, 585; XX, III, 3. — che, IV, 240-245, 438-439; VIII, 581, 583; IX, 662-663, 665, n. 1, 668, n. 1, 670, n. 1 et 3, 676, n. 1; XV, II, 51, n. 1; XVIII, v1, 27, n. 3; XX, III, 3. Inscriptions de l'époque des —, VII, 437, 439; v. Chavannes, VIII, 583-584. Œuvre législative des —, IX, 130-132. Peintures des —, IX, 574 sqq., passim. La secte du Lotus blanc sous les —, III, 304 sqq.; IV, 436-437. Vestiges de l'époque des —, XIV, vIII, 1-75 et pl. 1-21.

Yuan Che-k'ai, II, 420; III, 135, 370, 372, 529, 710, 761; V, 490; VI, 470-474; VIII, 255-258, 624; IX, 189-198, 416; XI, 438; XII, 1x, 110, 207-215.

Yuan Chou, X, 104-105.

Yuan Chwang, v. Hiuan-tsang.

Yuan fong lei kao, v. Tseng Kong, IX, 453-454.

Yuan Hia. Une inscription des —, XIII, vii, 42-44.

Yuan-hiao, XX, IV, 161, n. 2, 163, n. 2 et 4.

Yuan-hien, XIII, vii, 67-68.

Yuan Hing-tch'ong, II, 319.

Yuan-ho kiun hien tche, v. Li Ki-fou, III, 245, 716-717; IV, 131; X, 547, 556, n. 3, 565, n. 3, 575, n. 2, 577; XVIII, III, 2.

Yuan Hong, v. Heou Han ki.

Yuan houen-li kong-kiu k'ao, XII, 1x, 95.

Yuan ling lou, XIV, IV, 4-7. Yuan Ngan, IV, 70, n. 2. Yuan pi che tchou, III, 137.

Yuan Tch'ang, 11, 339, n. 2; III, 137, 517-520.

Yuan tch'ao ming tch'en che lio, v. Sou T'ien-tsio, IX, 434.

Yuan tch'ao tcheng mien lou, IX, 663-679.

Yuan Tchen, III, 245-246. Yuan yeou tang jen tchouan, IX, 425-427.

Yuan Yuan, v. Jouan Yuan. Yuan Yuan-cheng, IV, 1095 sqq. Yue. Royaume de —, III, 481.

Yue-chang, III, 233, n. 4, 249-251; IV, 394; XVIII, 111, 4.

Yue k'iao chou, v. Li Wen-fong, XIV, 1x, 10, 43; XVI, 1, 32; XX, 1v, 76, 98.

Yue-kouan (= Candragomin), III, 39-42, 681-682; XI, 343, n. 3.

Yue kouang, III, 35, n. 1; XI, 443. t'ong tseu king, V, 292, 293, 294

Yue ming p'ou sa san mei king, V, 293.

Yue-pan, v. Parker, III, 99-100. Yue-tche, I, 48, 382; III, 93, 98, 100-101, 219, n., 220, n 1, 252, n 4, 276; IV, 558, 559; V, 286, 289, 428-429, 443-444; VI, 366, n. 2, 393; XII, 1x, 40. Yuen-nan Journal, VII, 456; VIII,

Yute (Henry). The Book of Ser Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the East, 3d edition revised by Cordier (H.), III, 357; IV, 768-772. Hobson-Jobson, a glossary of colloquial anglo-indian words and phrases, by—and Burnell (A. C.), new edition by Crooke (W), III, 477-479; V, 422; XIX, v, 13.—Cf. II, 78, 98-99, 130, n. 1; III, 406, n. 7; IV, 234, 236, 253; V, 170, 499; VI, 336, 412, 413; VIII, 314; IX, 652, n., 666, n. 1; X, 168, n.;

XII, ix, 121-122; XV, 11, 119, n. 1; XVIII, x, 17.

Yun houei kiu yao, II, 328.

Yun-kang, X, 255-256.

Yun king, II, 333; XII, 1, 17, n. 2, 120-121; XX, 11, 56, 59, 73.

Yun lio, XX., 11, 110 sqq.

Yun-nan. Ethnographie et linguistique, IV, 1094 sqq.; VIII, 276; X, 249-253; v. CHE FAN, VIÌI, 149-176, 333-379; Liétard, IX, 559-567; T'ang Tsai-fou, VI, 402-404. Les Français au -, VIII, 205. Géographie, IV, 136-142, 149-169, 779; v. Cordier (G), XI, 461; Davies, X, 233-253; Leclère (A.), II, 214; Legendre, XI, 463; XIII, vii, 54; Madrolle, XIII, vii, 54; Patris, XIII, vii, 55. Histoire, IV, 136 sqq.; IX, 664-679 et carte; v. Cordier (G.), XII, 1x, 119; Yang Chen, IV, 1094-1127. Inscriptions du -, V, 196-197; v. Chavannes, VI, 449; XI, 233; Vissière, X, 442; XI, 234, 463. L'instruction publique au —, v. Cordier (G.), XII, 1x, 120 L'islam au —, XI, 234; v. Cordier (G.), XIII, VII, 55; Ollone (d'), VIII, 259-263. Musée de — fou, XVIII, 1, 26; v. Cordier (G.), XV, 111, 25-38 et pl. 4-6. Statuettes du - XIV, 1x, 93 et fig. 3 et 6; XV, 1v, 70 et pl. 4. - Journal, VII, 456; VIII, 295. — V. Lou-k'iuan, Nan-tchao.

Yun-nan pie tcheng tche, IV, 1101, n. 1.

Yun-pao, III, 294, 671-672; IV, 388.

Yun tsi, XX, 11, 110 sqq.

Yun yen kouo yen lou, v. Tcheou Mi, IX, 246.

Yuon. Ecriture —, XVII, v, 26-28, 30 et pl. 7-8.

Yūpa, v. Vogel, XVIII, vi, 27-28 Zabai, II, 78, 98, 130, n. 1; XIV, 1x,

Zābaj, 11, 128; 111, 267, n.; IV, 225, 321, 322, 337, 338; V, 232; XIV, 1x, 52; XVIII, vi, 3, 26.

Zaborowski (S.), VII, 229-230.

Zaboulistan, VIII, 511.

Zach (E. von). Einige Worte zu Prof. Gustav Schlegel's « La loi du parallélisme en style chinois », II, 409. Kritische Miscellen, X, 708-709. Lexicographische Beiträge, III, 120-121; VII, 123; IX, 816. Weitere Beiträge zur richtigen Würdigung Prof. Schlegel's, II, 409. — Gf. VI, 414; IX, 159; XI, 460.

Zachariæ (Th.). Die indischen Wörterbücher (Koça), I, 394. Pietro della Valle über das nāgarī-alphabet, II, 294. Zum altindischen Hochzeitsritual, IV, 462-463. — Cf. I, 57.

Zaitoun ( = Ts'iuan-tcheou), II, 168, n. 3; IV, 134, 183; XII, 1x, 121-122.

Zang, Zanggi, IV, 290-291; XIV, 1x,

Zapiski vostochnago otdyeleniya imperatorskago russkago arkheologicheskago obshchestva, I, 280-281.

Zarathustra, II, 246; III, 318; IV. 552, n. 1, 569.

Zardandan, III, 281, n. 3; IV, 183, 243, n. 1, 430, 432; VIII, 262, n. 1; IX, 665-667.

Zeimoto (Francisco), III, 497, 498, 499.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, I, 56, 157, 278-279, 403-404; III, 475, 746; XI, 233, 3461, 463

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, X, 730-731.

Zendj, IV, 290-291.

Zenker (J. Th.). Bibliotheca Orientalis, X, 418.

Zenshū (= dhyāna), v. Yamada (K.), XV, 1v, 50-51.

Zi (le P.), Il, 405, n.

Zi-ka-wei Mission jesuite de — , I, 264; II, 112; III, 545, 723, 752; IV, 761; VIII, 226; IX, 178, 183, 581.

Zilva Wickremasinghe (D. M. de), v. Wickremasinghe.

Zimmè Pannāsa, XVII, v, 44-49.

Zo-moun-nit et Zo-nit. Chronique du règne de -, IX, 659-662, 671-680.

Zōjō-ji, IX, 421.

Zoku gunsho ruiju, III, 572, 575. Zoku kokushi taikei, III, 359, 576.

Zoku shiseki shūran, III, 576.

Zoroastre, II, 112; IV, 552, n.; VI, 40-43; IX, 441; XX, 1V, 224.

Zottoli (Angelo). Nécrologie, 11, 420. — Cf. II, 231.

# TABLES GÉNÉRALES DES MÉMOIRES

contenus dans les tomes I-XX du Bulletin.

### 1. — Table chronologique.

### TOME 1 (1901).

### Nº 1.

|     |   | sement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i          |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  |   | L'Ecole française d'Extrême-Orient.  Lettre de M. A. BARTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |
|     |   | Bréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7          |
|     |   | Lettre de M. E. Senart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q          |
| П.  |   | La Religion des Chams d'après les monuments, étude suivie d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|     |   | Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|     |   | L. FINOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12         |
|     |   | Nº 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1.  | _ | Etudes sur les Tonkinois : l'habitation, la sculpture, l'incrustation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| •   |   | par G. Dumoutier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81         |
| 11. |   | Vieng-Chan, la ville et les pagodes, par E. LUNET DE LAIONQUIÈRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 <b>9</b> |
|     |   | Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguôn-son, I, par L. Cadière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119        |
| •   | • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |   | N° 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1.  |   | Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguôn-son (fin), par L. CADIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183        |
| П.  |   | Le Cûlâ-kantana-mangala, ou la Fête de la coupe de la houppe d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,         |
|     |   | prince royal à Phnôm-Pénh le 16 mai 1901, par A. Leclère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208        |
| Ш   |   | Documents photographiques sur les fêtes ayant accompagné la coupe solennelle des cheveux du prince Chandalekha, fils de Noroudâm, en mai 1901, à Phnôm-Pénh, recueillis et annotés par H. Durour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.1       |
| IV. | _ | Caractères généraux de l'architecture chame, par H. PARMENTIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231        |
|     |   | The second of the second control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco | 245        |

## Nº 4.

| I. — Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud-Est de l'Indochine, | •    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| par A. Lavallée                                                           | 29 I |
| 11. — Tableau des souverains de Nan-tchao, par M. Tchang                  | 312  |
| III Notes sur la géographie ancienne du Gandhâra (Commentaire à un        | •    |
| chapitre de Hiuen-tsang), par A. Foucher                                  | 322  |
| <b>6</b> // (                                                             |      |
|                                                                           |      |
| TOME II (1902).                                                           |      |
| •                                                                         |      |
| No I.                                                                     |      |
| c ·                                                                       |      |
| 1 Notre transcription du cambodgien, par L. Finor                         | I    |
| 11 Le Sanctuaire de Po-Nagar à Nha-trang, par H. PARMENTIER               | `17  |
| III Géographie historique du Quang-binh d'après les Annales impériales,   | ,    |
| par L. Cadière                                                            | 55   |
| F=- =- =                                                                  | ,,   |
|                                                                           |      |
| Notes et mélanges.                                                        |      |
|                                                                           |      |
| 1 Çanl et Campa, par A. BARTH                                             | 98   |
| II Note sur l'execution des fouilles, par H. PARMENTIER                   | 99   |
| III Note sur l'existence de ruines à Giam-bieu (Thừa-thiên), par P.       | .,   |
| ODEND'HAL                                                                 | 105  |
|                                                                           | ,    |
| N∘ 2.                                                                     |      |
|                                                                           |      |
| I Mémoires sur les coutumes du Cambodge, par TCHEOU TA-KOUAN,             |      |
| traduits et annotés par P. Pelliot                                        | 123  |
| II. — Notre transcription du chinois                                      | 178  |
| III. — Notes d'épigraphie. I. Deux nouvelles inscriptions de Bhadravarman | ., 0 |
| ler, roi de Champa, par L. Finot                                          | 185  |
| i, tor de Ondinpu, put Di titor                                           | ,    |
|                                                                           |      |
| Notes et mélanges.                                                        |      |
|                                                                           |      |
| Avalambana ou vilambin; les ouvrages de mathématiques sous les T'ang;     |      |
| le pays des Hommes Longs, par P. Pelliot                                  | 192  |
|                                                                           |      |
| No 3.                                                                     |      |
| , no 3.                                                                   |      |
| 1 - Stèle de Vat Phou, près de Bassac (Laos), par A. BARTH                | 235  |
| II. — Vat Phou, par L. Finor                                              | 241  |
| III Notes chinoises sur l'Inde. I. L'écriture kharostri et son berceau.   | -41  |
| II. Une version chinoise du Bodhicaryāvatāra, par S. Lévi                 | 246  |
| one reson enmoise au boumearjavatara, par 5, LEVI                         | -40  |

|   | •                                                                                                                                                                    |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | IV. — L'itinéraire du pèlerin Ki Ye dans l'Inde, par Ed. HUBER                                                                                                       | 256<br>260 |
| 3 | VI. — Contes populaires des Mans du Tonkin, par A. Bonifacy                                                                                                          | 268        |
|   | Notes et mélanges.                                                                                                                                                   |            |
|   | <ol> <li>Nouvelles découvertes archéologiques en Annam, par H. PARMENTIER.</li> <li>Note sur une souille faite dans l'île de Culao-Ruà, près de Bién-hoà,</li> </ol> | 280        |
|   | par le C' Grossin                                                                                                                                                    | 282        |
|   | <ul> <li>III — Les pierres de foudre, par L. CADIÈRE</li></ul>                                                                                                       | 284<br>286 |
|   | G. Cahen.                                                                                                                                                            | 288        |
|   | Nº 4.                                                                                                                                                                |            |
|   | I. — Notes de bibliographie chinoise. I. Le Kou yi ts'ong chou, par                                                                                                  |            |
|   | P. Pelliot                                                                                                                                                           | 315        |
|   | chinois, par Cl. E. MAITRE.                                                                                                                                          | 341        |
|   | III. — Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-son, par L. CADIÈRE.  IV. — Liste des manuscrits khmèrs de l'Ecole française d'Extrême-Orient.                      | 352<br>387 |
|   | TOME III (1903).                                                                                                                                                     |            |
|   | Nº J.                                                                                                                                                                |            |
|   | 1. — Say-fong, une ville morte, par G. MASPERO                                                                                                                       | 1          |
|   | L. Finot. — Le Bhaisajyaguru, par P. Pelliot                                                                                                                         | 18         |
|   | III Notes chinoises sur l'Inde. III. La date de Candragomin, par S. Lévi .                                                                                           | 38         |
|   | IV. — Les Chams Bani, par EM. DURAND                                                                                                                                 | 54<br>63   |
|   | Notes et mélanges.                                                                                                                                                   |            |
|   | 1. — La Relation sur le Tonkin du P. BALDINOTTI                                                                                                                      | 71         |
|   | 11. — Le Buddha inachevé de Bôrô-Budur, par A. FOUCHER                                                                                                               | 78         |
|   | TIER                                                                                                                                                                 | 80         |
|   | N° 2.                                                                                                                                                                |            |
|   | I. — Note sur une statue du Gandhāra conservée au Musée de Lahore, par                                                                                               |            |
|   | J. Ph. Vogel                                                                                                                                                         | 149<br>164 |

| 111. | - Notes d'épigraphie. III. Stèle de Çambhuvarman à Mi-son, IV. Ins-                                                                 |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | cription de Thma Kré. Par L. FINOT                                                                                                  | 306         |
| Į۷.  | - Les deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise, par Ed.                                                              | 1           |
|      | Chavannes                                                                                                                           | 214         |
| V    | — Le Fou-nan, par P. Pelliot                                                                                                        | 248         |
|      | Notes et mélanges.                                                                                                                  |             |
| I.   | - La secte du Lotus Blanc et la secte du Nuage Blanc, par P. Pelliot.                                                               | 304         |
| H.   | — Les Mo-ni et le Houa Hou king, par P. PELLIOT                                                                                     | 318         |
|      | N° 3.                                                                                                                               |             |
| I.   | - Voyage de Song Yun dans l'Udyana et le Gandhara, traduit par Ed.                                                                  |             |
| ••   | Chavannes                                                                                                                           | 379         |
| 11.  |                                                                                                                                     | 442         |
| 111. | - Notes sur une crémation chez les Chams, par EM. DURAND                                                                            | 447         |
|      | Notes et mélanges.                                                                                                                  |             |
| I.   | Les doublets de la stèle de Say-fong, par A. BARTH, avec une Note                                                                   |             |
|      | additionnelle par le Dr P CORDIER                                                                                                   | 460         |
| 11.  | Les Mo-ni et l'inscription de Karabalgassoun, par P. Pelliot                                                                        | 467         |
|      | Nº 4.                                                                                                                               |             |
| I.   | - Les Saintes Instructions de l'empereur Hong-Wou (1368-1398),<br>publiées en 1587 et illustrées par Tchong Houa-min, traduites par |             |
| 11   | Ed. Chavannes                                                                                                                       | 549         |
| 11.  | Cl. E. MAITRE, I                                                                                                                    | 564         |
| Ш.   | - Le temple de Po Romé à Phanrang, par EM. Durand                                                                                   | 597         |
|      | - Introduction à l'étude des traités médicaux sanscrits inclus dans le                                                              | 771         |
|      | Tanjur tibétain, par le Dr P. Cordier                                                                                               | 604         |
| ••   | sur Pāṇḍuraṅga, par P. Pelliot                                                                                                      | <b>63</b> 0 |
|      | Notes et mélanges.                                                                                                                  |             |
| l.   | - Sur un attribut de Kuvera, par A. Foucher                                                                                         | 655         |
| 11.  | - Les papiers de Landes, par L. Finot                                                                                               | 657         |
|      | . — Ex-voto du That Luong de Vieng-Chan, par L. Finot                                                                               | 660         |
|      | Découverte de bijoux anciens à Mī-son, par H. PARMENTIER                                                                            | 665         |
|      | - Le Sa-pao, par P. Pelliot                                                                                                         | 665         |
|      | La dernière ambassade du Fou-nan en Chine sous les Leang (539),                                                                     |             |
|      | DAT P PRILIOT                                                                                                                       | 671         |

### TOME IV (1904).

### No. 1-2.

| Ι.    | — La Sāmkh yakārikā, étudiée à la lumière de sa version chinoise. Intro- | •    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|       | duction, par J. Takakusu                                                 | I    |
| 11.   | — Les neut neuvaines de la diminution du froid, par Ed. CHAVANNES .      | 66   |
| 111.  | - Notes sinologiques. I. L'Itinéraire de Ki-ye. II. Un passage d'un édit |      |
|       | de Bouiantu Khan (1314). Par Ed. Chavannes                               | 75   |
| IV.   | — Notes d'épigraphie. VI. Inscriptions du Quang-nam, par L. Finoт. —     |      |
|       | Note sur les dates de deux inscriptions de Campa, par A. BARTH .         | . 83 |
| ٧.    | — La fête des eaux à Phnom-Penh, par A. Leclère                          | 120  |
| VI.   | - Deux itinéraires de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle, par        |      |
| •     | P. Pelliot                                                               | 131  |
| VII.  | — Upagutta et Māra, par Ch. Duroiselle                                   | 414  |
|       |                                                                          |      |
|       | Number of the same                                                       |      |
|       | Notes et mélanges.                                                       |      |
| 1.    | Une ambassade chinoise en Birmanie en 1406, par Ed. HUBER                | 429  |
| Н.    | - Vestiges de l'occupation chame au Quang-binh, par L. CADIÈRE           | 432  |
| III.  | — Notes additionnelles sur la secte du Lotus blanc et la secte du Nuage  | т)-  |
|       | blanc, par P. Pelliot                                                    | 436  |
|       | 514.10, par 1.1. 522.0. 1                                                | 7,5" |
|       | N° 3.                                                                    |      |
|       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |      |
| 1.    | - Notes chinoises sur l'Inde. IV. Le pays de Kharostra et l'écriture     |      |
|       | kharostrī, par S. Lévi •                                                 | 543  |
| П.    | - La littérature historique du Japon, des origines aux Ashikaga (fin),   |      |
|       | par Cl. E. MAITRE                                                        | 580  |
| Ш.    | — Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, par    |      |
|       | L. Cadière et P. Pelliot                                                 | 617  |
| IV.   | - Notes d'épigraphie. VII. L'inscription de Pran Khan. VIII. Inscription | ,    |
| _     | de Práh That Kvan Pir. IX. Les plateaux du Núi Cam. X. Le rasung         |      |
|       | batau de Ban Metruot. Par L. Finot                                       | 672  |
| ٧.    | - Deux inscriptions en kharoș în du Musée de Lahore, par AM.             | •    |
|       | BOYER                                                                    | 680  |
| VI.   | - Linscription chame de Bien-hoà, par A. Cabaton                         | 687  |
| VII.  | - Inscription de Bhavavarman II, roi du Cambodge, par G. Codes           | 691  |
| VIII. | . — Etudes de littérature bouddhique. I. Le Ramayana et les Jatakas. II. | •    |
|       | Le trésor du roi Rhampsinite. III. Pañcatantra, V, 1. IV. Trois          |      |
|       | contes du Sūtrālamkāra d'Açvaghoşa conservés dans le Divvāva-            |      |
|       | dāna. Par Ed. Huber                                                      | 698  |
|       | •                                                                        | 7    |

### Notes et mélanges.

| I. — Le Kubera du Čandi Mëndut, par J. Ph. Vogel                                                                                                                                                                                                                                                          | 727 **<br>730<br>737 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. — Les monuments du cirque de Mi-son, par H. PARMENTIER  11. — Notes d'épigraphie. XI Les inscriptions de Mi-son, par L. Finot  111. — La Samkhyakārikā, étudiée à la lumière de sa version chinoise (fin), par J. Takakusu.,                                                                           | 805<br>897<br>978    |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    |
| Monographie de a, voyelle finale non-accentuée, en annamite et en sino-annamite, par L. CADIÈRE                                                                                                                                                                                                           | 1065                 |
| TOME V (1905).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Nos 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <ol> <li>Le trésor des rois chams, par H. Parmentier et EM. Durand.</li> <li>L'argot annamite, par A. Chéon</li></ol>                                                                                                                                                                                     | 1<br>47<br>77<br>146 |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 1 Monuments et souvenirs chams du Quang-tri et du Thira-thien, par L. Cadière                                                                                                                                                                                                                             | 185<br>195           |
| Nos 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <ol> <li>Notes chinoises sur l'Inde. V. Quelques documents sur le bouddhisme indien dans l'Asie centrale (1<sup>ro</sup> partie), par S. Lévi</li> <li>Etude sur les langues parlées par les populations de la haute Rivière Claire, par A. Bonifacy, avec une Note additionnelle par Ed. Huber</li></ol> | 253<br>306           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |

| III. — Note sur les Miròng de la province de Son-tây, par A. Chéon  IV. — Les hautes vallées du Sông-gianh, par L. Cadière  V. — Notes sur les Chams. I. Parik-Pinān et le Clan de l'Aréquier. II.  Légende historique de Pō Çaḥ Inō. III. La Chronique royale. IV.  Bal Čanar. Par E -M. Durand | 328<br>34<br>368 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| I. — Sur quelques monuments élevés par les Seigneurs de Cochinchine.  (Contribution à l'inventaire des monuments historiques annamites.)                                                                                                                                                         |                  |
| Par L. Cadière                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387              |
| Chine, par Ph. BERTHELOT                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406              |
| IV Le Parinirvâna d'Ânanda d'après un bas-relief gréco-bouddhique,                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| par J. Ph. VOGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 417              |
| TOME VI (1906).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Nos 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <ol> <li>Etudes de littérature bouddhique. V. Les sources du Divyāvadāna.         VI. Kaniṣka et Sātavāhana. VII. Termes persans dans l'astrologie bouddhique chinoise. Par Ed. Huber</li></ol>                                                                                                  | 1<br>44<br>87    |
| Coeminemie, par g. Cabiers                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07               |
| Nos 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 1. — Notes sur l'Asie Centrale. I. Les « Trois Grottes » et les ruines de Tegurman au Nord de Kachgar, par P. Pelliot                                                                                                                                                                            | 255              |
| II. — Etude sur les coutumes et la langue des La-ti, par A. Bonifacy                                                                                                                                                                                                                             | 271              |
| <ul> <li>III. — Notes sur les Chams. V. La déesse des étudiants, par EM. DURAND.</li> <li>IV. — Nouvelles notes sur le sanctuaire de Pô-Nagar à Nhatrang, par H. PAR-</li> </ul>                                                                                                                 | 279              |
| WENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291<br>301       |
| VI. — Notes ethnographiques sur les Kòs, par Dauffès                                                                                                                                                                                                                                             | 327              |
| Ĥuber                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335              |

#### Notes et mélanges.

| <ol> <li>Note sur les prétendus Muròng de la province de Vînh-yên, par A. Chéon.</li> <li>Notes sur la tour chame du Nam-liêu (Darlac septentrional), par</li> </ol> | 341        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| H. MAITRE.  III. — Nouvelles découvertes archéologiques en Annam, par H. PARMENTIER.                                                                                 | 342        |
| Touvelles decouvertes areneologiques en Aimam, par II. Takmantian.                                                                                                   | 344        |
| TOME VII (1907).                                                                                                                                                     |            |
| Nºs 1-2                                                                                                                                                              |            |
| 1. — L'architecture interprétée dans les bas-reliefs anciens de Java, par H.  PARMENTIER                                                                             | I          |
| II. — Les populations moi du Darlac, par H. Besnard                                                                                                                  | 61<br>87   |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                   |            |
| <ol> <li>Une version annamite du conte de Cendrillon, par Đỗ-Thận.</li> <li>De certaines croyances relatives à la grossesse chez les divers groupes</li> </ol>       | 101        |
| ethniques du Tonkin, par A. Bonifacy                                                                                                                                 | 107        |
| Nos 3-4.                                                                                                                                                             |            |
| I. — Les peuples mon-khmêr, trait d'union entre les peuples de l'Asie<br>Centrale et de l'Austronésie, par W. Schmidt. Traduit par Mme                               | 212        |
| J. Marouzeau, I                                                                                                                                                      | 213        |
| III Journal d'un bourgeois de Yang-tcheou (1645), traduit par P. Au-                                                                                                 | 297        |
| IV. — Notes sur les Chams. VI. Les Basêḥ. VII. Le livre d'Anouchirvân.<br>VIII. La Chronique de Pō Nagar. IX. L'abhişeka cham. X. Le rasun                           | ,          |
| batuv. XI. Les Archives des derniers rois chams. Par EM. DURAND.                                                                                                     | 313        |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                   |            |
| 1. — Note additionnelle sur les prétendus Murong de la province de Vinh-<br>yên, par A. Bonifacy                                                                     | 357<br>360 |
| III. — Extrait d'une concordance des chronologies néoméniques chinoise et européenne, par P. Hoang                                                                   | 364        |

#### TOME VIII (1908).

#### Nos 1-2.

| 1. — Les peuples mon-khmer, trait d'union entre les peuples de l'Asie .  Centrale et de l'Austronésie, par W. SCHMIDT. Traduit par Mne                                                                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| J. MAROUZEAU (fin)                                                                                                                                                                                                                                                           | 37          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93          |
| V La justice dans l'ancien Annam. Livres 33-38 du Lich triều hiện chương loại chỉ, traduits et commentés par R DELOUSTAL                                                                                                                                                     | 177         |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 1. — Les études indochinoises, par L. FINOT                                                                                                                                                                                                                                  | 22 i<br>233 |
| N <sup>os</sup> 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1. — Les barbares soumis du Yunnan. Chapitre du <i>Tien hi</i> traduit par G. Soulié et Tchang Yi-tch'ou, annoté par A. Bonifacy (fin).                                                                                                                                      | 333         |
| <ul> <li>II. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite, par L. Cadière (suite).</li> <li>III. — Etudes de sculpture bouddhique. I. Kubera et Hāritī. II. Kubera d'après l'école de Mathura. III. Les bas-reliefs du stupa de Dhruv</li> </ul> | 381         |
| Tīlā. Par J. Ph. Vogel                                                                                                                                                                                                                                                       | 487<br>501  |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Etude sur les coutumes et la langue des Lolo et des La-qua du Haut Ton-kin, par A. Bonifacy                                                                                                                                                                                  | 531         |
| TOME IX (1909).                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| I Notes d'archéologie bouddhique. I. Le stūpa de Boro-budur. II. Les<br>bas-reliefs de Boro-budur. III. L'iconographie à Java. Par A.                                                                                                                                        |             |
| FOUCHER                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

| . — 256 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>II. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite, par L. Cadière (suite)</li> <li>III. — La justice dans l'ancien Annam Traduction et commentaire du Code des Lê, par R. Deloustal (Livre I, 1<sup>re</sup> partie)</li> <li>IV. — Notes de bibliographie chinoise. II. Le droit chinois, par P. Pelliot.</li> </ul> | 51<br>91    |
| The troites de bibliographic chinoise. It. Le dibit chinois, par r. rellior.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123         |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <ol> <li>Note sur les procédés de fonderie employés en Annam, par L. Сноснор.</li> <li>Le p'o-lo peut-il être un poids? par P. Рециот.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                         | 153<br>158  |
| N∘ 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 1 Notes d'épigraphie XII. Nouvelles inscriptions de Pa Klaun Garai, par                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,           |
| L. Finot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205         |
| P. Pelliot, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211         |
| III. — Etudes sur le drame lyrique japonais (nô). Introduction, par N. Peri, I.  IV. — Notions de grammaire lo-lo (dialecte a-hi), par A. Liétard  V. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-an-                                                                                                                                 | 25 I<br>285 |
| namite, par L. Cadière (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   5       |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <ol> <li>Découverte d'un nouveau dépôt dans le temple de Pô Nagar de Nhatrang, par H. Parmentier.</li> <li>Rapport sommaire sur une mission archéologique au Cambodge, au Siam, dans la Presqu'île Malaise et dans l'Inde (1907-1908), par E. LUNET DE LAJONQUIÈRE.</li> </ol>                                                                            | 347<br>351  |
| No 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 1. — Notes de bibliographie chinoise. III. L'œuvre de Lou Sin-yuan, par P.                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Pelliot (fin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425         |
| des Lê, par R. Deloustal (Livre I, 2º partie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 471<br>493  |
| Ph. Voget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 523         |
| mite, par L. Cadière (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 533<br>549  |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Les nouvelles revues d'art et d'archéologie en Chine, par P. PELLIOT                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 573         |

#### No 4.

| 1. — Études indochinoises. V. La fin de la dynastie de Pagan, par                                                                                          | _    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ed. HUBER                                                                                                                                                  | 633  |
| namite, par L. Cadière (suite)                                                                                                                             | 681  |
| III. — Études sur le drame lyrique japonais $(n\hat{o})$ . Introduction $(\hat{f}_i n)$ , par                                                              |      |
| N. PERI                                                                                                                                                    | 707  |
| par H. PARMENTIER                                                                                                                                          | 739  |
| VI. — La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code                                                                                    | 757  |
| des Lê, par R. Deloustal (Livre II, i're partie)                                                                                                           | 765  |
| •                                                                                                                                                          |      |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                         |      |
| Le monastère de la Kouan-yin qui ne veul pas s'en aller, par N. Peri                                                                                       |      |
| et H. Maspero                                                                                                                                              | 797  |
| TOME X (1910).                                                                                                                                             |      |
| Nº 1.                                                                                                                                                      |      |
| 1. — La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code                                                                                     |      |
| des Lê, par R. DELOUSTAL (Livre II, 1 <sup>re</sup> partie, fin, et 2º partie).  II. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-anna- | I    |
| mite, par L. Cadière (suite)                                                                                                                               | 61   |
| sources, par H. MASPERO                                                                                                                                    | 95   |
| IV. — Rites agraires des Reungao, par J. E. KEMLIN (fin)                                                                                                   | 131  |
| • Notes et mélanges.                                                                                                                                       |      |
| I. — Une factorerie anglaise au Tonkin au XVIIe siècle (1672-1697), par                                                                                    |      |
| • Ch. B. Maybon,                                                                                                                                           | 159  |
| 11. — Les bas-reliefs de Banteai Chmar, par H. PARMENTIER                                                                                                  | 205  |
| par H. Maspero                                                                                                                                             | 322  |
| · No 2.                                                                                                                                                    |      |
| I. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-anna-                                                                                   |      |
| mite, par L. Cadière (fin)                                                                                                                                 | 287  |
| 11. — Les rites du động-thỏ. Contribution à l'étude du culte du dieu du sol au Tonkin, par J. Przyrtuski                                                   | 0.00 |
| XXI, 2                                                                                                                                                     | 339  |

| III. — La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code                                                                                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| des Lê, par R. Deloustal (Livre III)                                                                                                                                                                                | 349 |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                  |     |
| I. — Les génies thériomorphes du xã de Huông-thương, par A. Bonifacy.  II. — Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux, par J.                                                                   | 393 |
| POUCHAT, I                                                                                                                                                                                                          | 401 |
| çaise, par Ch. B. MAYBON                                                                                                                                                                                            | 409 |
| , No 3:                                                                                                                                                                                                             |     |
| 1 La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code                                                                                                                                                 |     |
| des Lê, par R. Deloustal (Livre III. Appendices)                                                                                                                                                                    | 461 |
| II. — Les songes et leur interprétation chez les Reungao, par J. E. Kemlin.  III. — Le Protectorat général d'Annam sous les T'ang. Essai de géographie                                                              | 507 |
| historique, par H. Maspero, I                                                                                                                                                                                       | 539 |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                  |     |
| Superstitions annumites relatives aux plantes et aux animaux, par J. POUCHAT                                                                                                                                        |     |
| (fin)                                                                                                                                                                                                               | 585 |
| N° 4.                                                                                                                                                                                                               |     |
| Le Protectorat général d'Annam sous les T'ang. Essai de géographie historique, par H. Maspero (fin)                                                                                                                 | 665 |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                  |     |
| Les génies du temple de Thé-lôc, par A. Bonifacy                                                                                                                                                                    | 683 |
| TOME XI (1911).                                                                                                                                                                                                     | •   |
| Nos 1-2.                                                                                                                                                                                                            |     |
| <ol> <li>Etudes indochinoises. VI. Les bas-reliefs du temple d'Ananda à Pagan. VII. Nouvelles découvertes archéologiques en Annam. Par Ed. Huber. Appendice: Vestiges chams découverts par M. Eberhardt,</li> </ol> |     |
| par H. PARMENTIER                                                                                                                                                                                                   | I   |
| de des Lê, par R. Deloustal (Livre III, Appendices, fin) . : .                                                                                                                                                      | 25  |
| III. — Le dialecte du BaseAnnam. Esquisse de phonétique, par L. CADIÈRE.                                                                                                                                            | 67  |

| IV. — Etudes sur le drame lyrique japonais (no). II. Le no d'Oimatsu, par N.                                                                                                                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Peri  V. — Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai, par                                                                                                                                                                                                                    | 111        |
| H. Maspero                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153        |
| VI. — Une mission archéologique japonaise en Chine, par N. P.ERI                                                                                                                                                                                                                                 | 171        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <ol> <li>Une journée de fouilles à Trương-xá, par Ch. Gariob.</li> <li>Note sur une peuplade des montagnes du Quang-bình: les Tác-cui, par Th. Guignard.</li> </ol>                                                                                                                              | 199<br>201 |
| • Nºs 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <ol> <li>Etudes indochinoises. VIII. La stèle de Hué. IX. Trois nouvelles inscriptions du roi Prakāçadharma du Campā. X. L'épigraphie du grand temple de Mī-son. XI. L'inscription bouddhique de Rôn (Quang-binh). XII. L'épigraphie de la dynastie de Đông-dương.</li> </ol>                    |            |
| Par Ed. Huber                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259        |
| des Lê, par R. Deloustal (Livre IV, 1 <sup>re</sup> partie)                                                                                                                                                                                                                                      | 313        |
| <ul> <li>IV. — Etudes cambodgiennes. I. La légende de la Nāgī. II. Une inscription du sixième siècle çaka. III. Une nouvelle inscription du Phnom Bàkhen. IV. La grotte de Pon Práh Thvãr (Phnom Kulên).</li> <li>V. Une inscription d'Udayādityavarman ler. VI. Des édicules appelés</li> </ul> | 339        |
| « bibliothèques ». Par G. CŒDÈS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 391        |
| trị, par L. CADIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 407        |
| namite, traduit pat Pham-Quynh                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417        |
| Notes et mélanges.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Note sur le canal de Hing-ngan (Kouang-si), par P. A. LAPICQUE                                                                                                                                                                                                                                   | 425        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| TOME XII (1912).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Nº 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales,                                                                                                                                                                                                                        |            |
| D. Marana                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-127      |
| March 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| Nº 2.                                                                                                            | •    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                  | -28  |
|                                                                                                                  |      |
| Nº 3.                                                                                                            |      |
| Catalogue du Musée khmèr de Phnom Pén, par II. PARMENTIER                                                        | 1-60 |
| Nº 4.                                                                                                            |      |
| Notes sur les Chams. XII. La Cendrillon chame, par EM. DURAND                                                    | 1-35 |
| Nº 5.                                                                                                            |      |
| Etudes sur le drame lyrique japonais (no). III. Le no d'Atsumori, par N. Peri.                                   | 1-63 |
| № 6.                                                                                                             |      |
| La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code des Lê, par R. Deloustal (Livre IV, 2º partie) | 1-33 |
| № 7.                                                                                                             |      |
| Documents relatifs à l'époque de Gia-long, par L. CADIÈRE                                                        | 1-82 |
| N• 8.                                                                                                            |      |
| Les origines de la colonisation indienne en Indochine, par L. Finor                                              | ı    |
| Les formes pronominales de l'annamite, par J. Przyluski                                                          | 5    |
| Les philtres et les talismans d'amour à Hué, par L. Сноснор                                                      | 11   |
| Note sur deux inscriptions du Champa, par G. Cœdès                                                               | 15   |
| C. Duroiselle                                                                                                    | 19   |
| <b>&gt;</b>                                                                                                      |      |
| TOME XIII (1913).                                                                                                |      |
| N? 1.                                                                                                            |      |
| Complément à l'Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, par H. PARMENTIER                                | 1-64 |
| N· 2.                                                                                                            |      |
| Les bâtiments annexes de Ben Mālā, par J. de Mecquenem  Note sur l'iconographie de Ben Mālā, par G. Cœdès        | 23   |

## Nº 3.

| Notes sur la décoration cambodgienne, par J. Commaille                                                                                                                                                                                                                               | 1-38      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| N° 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Etudes sur le drame lyrique japonais (nō). IV. Le nō de Sotoba-Komachi.<br>Le nō d'Ohara go kō. Le nō d'Aya no tsuzumi. Par N. Peri 1                                                                                                                                                | -113      |
| N" 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| La justice dans l'ancien Annam. Traduction et commentaire du Code des Lê, par R. Deloustal (Livre V).                                                                                                                                                                                | 1-59      |
| Nº 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Etudes cambodgiennes. VII. Seconde étude sur les bas-reliefs d'Ankor Vat. VIII. La fondation de Phnom Péñ au XVº siècle d'après la Chronique cambodgienne. IX. Le serment des fonctionnaires de Süryavarman Ier. X. Inscription de Pràsat Pram. XI. La stèle de Palhal. Par G. Cœdès | 1-36      |
| TOME XIV (1914).                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Nº ι.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Edouard Huber, par L. FINOT                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>9-19 |
| No 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Le Temple de Vat Phu, par H. PARMENTIER                                                                                                                                                                                                                                              | 1-31      |
| Nº 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Une recension pălie des Annales d'Ayuthya, par G. Cœdès                                                                                                                                                                                                                              | 1-31      |
| Nº 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Sur quelques textes anciens de chinois parlé, par H. MASPERO                                                                                                                                                                                                                         | 1-36      |

# Nº 5.

| L'or, son origine et ses pouvoirs magiques. Etude de folklore annamite, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| J. Przyluski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| Des déterminatifs en annamite, par R. DeLoustal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| Deux oraisons funèbres en annamite, publiées et traduites par Рилм-Quànu. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| · Nº 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| L'architecture interprétée dans les bas-reliefs du Cambodge, par H. PAR-<br>MENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8   |
| No 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Les tombeaux des Nguyễn, par R. Orband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 2 |
| Nº 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Rapport sommaire sur une mision archéologique au Tchö-kiang, par H.  MASPERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ' 5 |
| TOME XV (1915).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Nº 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Anthropologie populaire annamite, par L. CADIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) 3 |
| N° 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Notes d'épigraphie. XIV. Les inscriptions du Musée de Hanoi. XV. Les inscriptions de Jaya Parameçvaravarman I <sup>3r</sup> , roi du Champa. XVI. L'inscription de Sdok kak thom. XVII. Piédroit de Vat Phu. XVIII. Note additionnelle sur l'édit des hôpitaux. XIX. Une nouvelle inscription de Prakāçadharma. XX. L'épigraphie indochinoise. Bibliographie. Supplément à l'Inventaire des inscriptions de M. George Cædès. Listes dynastiques. I, Rois du Champa. II, Rois du Cambodge. — Errata et addenda. Index. Table des illustrations. Table des matières. Par L. Finot | . 3 |

Nº 3.

| Un conte hindou au Japon, par N. Peri  La fête tây du hô-bô, par A. Bonifacy.  Le Musée de Yunnan-fou, par G. Cordier  Note sur les ouvrages pâlis composés en pays thai, par G. Cœdès  Sentences et proverbes cambodgiens recueillis par le Dr Pannetier | 17<br>25<br>37<br>49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TOME XVI (1916).                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| . No 1.                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Etudes d'histoire d'Annam. I. La dynastie des Li antérieurs. II. La géographie politique de l'empire d'Annam sous les Li, les Trân et les Hồ. III. La commanderie de Siang. Par H. MASPERO.                                                               | ·<br>-55             |
| Dictionnaire miao-tseu-français, précédé d'un précis de grammaire miao-tseu et suivi d'un vocabulaire français-miao-tseu, par F. M. SAVINA                                                                                                                | :46                  |
| N° 3.                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Notes critiques pour servir à l'histoire du Siam, par P. PETITHUGUENIN Les dates de l'inscription de Nagara Jum, par L. FINOT                                                                                                                             | 1<br>23<br>29        |
| Quelques mots annamites d'origine chinoise, par H. MASPERO                                                                                                                                                                                                | 35                   |
| Le dieu Wei-t'o, par N. Peri                                                                                                                                                                                                                              | 41                   |
| Dégagement du Phimanakas, par H. MARCHAL.  Cartes de l'empire khmèr d'après la situation des inscriptions datées, par                                                                                                                                     | 57                   |
| H. Parmentier                                                                                                                                                                                                                                             | 69                   |
| • • N° 4•                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Vat Nokor, par H. Parmentier                                                                                                                                                                                                                              | -38                  |
| TOME XVII (1917).                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| N° 1.                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Anciens tombeaux au Tonkin, par H. PARMENTIER                                                                                                                                                                                                             | -32                  |

#### No 2.

| Documents sur la dynastie de Sukhodaya, par G. Cœdès 1-47                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 3.                                                                                                                                                                                         |
| Hārītī, la Mère-de-démons, par N. Peri                                                                                                                                                        |
| No 4.                                                                                                                                                                                         |
| Alliances chez les Reungao, par JE. KEMLIN                                                                                                                                                    |
| N° 5.                                                                                                                                                                                         |
| Recherches sur la littérature laotienne, par L FINOT                                                                                                                                          |
| TOME XVIII (1918).                                                                                                                                                                            |
| No 1.                                                                                                                                                                                         |
| Anciens tambours de bronze, par H. PARMENTIER                                                                                                                                                 |
| · N° 2                                                                                                                                                                                        |
| Les femmes de Çâkya-muni, par N. Peri                                                                                                                                                         |
| Nº 3.                                                                                                                                                                                         |
| Etudes d'histoire d'Annam. IV. Le royaume de Văn-lang. V. L'expédition de Ma Yuan. VI. La frontière de l'Annam et du Cambodge du VIII <sup>e</sup> au XIV <sup>e</sup> siècle. Par H. MASPERO |
| Nº 4.                                                                                                                                                                                         |
| Les Thai blancs de Phong-tho, par le Cne Silvestre                                                                                                                                            |
| Ν° 5.                                                                                                                                                                                         |
| Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin (3e série), par A.Bonifagy. 1-50                                                                                                            |

Ňº 6

| Le royaume de Çrīvijaya, par G. Cœdès                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-36 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N° 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
| Croyances et pratiques religieuses des Annamites dans les environs de Hué.  Le culte des arbres, par L. Cadière                                                                                                                                                                                                         | 1-60 |
| N∘ 8. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    |
| Monuments secondaires et Terrasses bouddhiques d'Ankor Thom, par H. MARCHAL                                                                                                                                                                                                                                             | 1-40 |
| N≠ 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Etudes cambodgiennes. XII. Le site primitif du Tchen-la. XIII. Notes sur Tcheou Ta-kouan. XIV. Une nouvelle inscription du Phimānākās. XV. Inscription du Phnom Dĕi. XVI. Essai de classification des documents historiques cambodgiens conservés à la bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Par G. Cœdès | 1-28 |
| N° 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Le tombeau de Nghi-vê, par H. PARMENTIER.  A propos des anciens noms de Luang Prabang, par G. Cœdès.  Deux nouvelles inscriptions indochinoises. I. L'inscription de Chiêm-son. II.  L'inscription de Kompong Rusei. Par L. Finot                                                                                       | 9    |
| TOME XIX (1919).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| • • N° 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| L'art d'Indravarman, par H. PARMENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı-98 |
| N° 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Croyances et pratiques religieuses des Annamites dans les environs de Hué. II. Le culte des pierres. III. Le culte des bornes. IV. Pierres, buttes et autres obstacles magiques. V. Pierres des conjurations et talismans-obstacles. Par L. Cadière.                                                                    |      |
| N1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115  |

### N° 3.

| Catalogue du Musée cam de Tourane, par H. PARMENTIER                                                                                                  | -114,       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N° 4.                                                                                                                                                 |             |
| La justice dans l'ancien Annam. Code de procédure. Traduction et commentaire, par R. Deloustal                                                        | 1-88        |
| Nº 5.                                                                                                                                                 |             |
| La prière du bain des statues divines chez les Čams, par H. MASPERO Sculptures čames conservées à Huê, par H. PARMENTIER                              | 7<br>13     |
| TOME XX (1920).                                                                                                                                       |             |
| No 1.                                                                                                                                                 |             |
| Etudes sur le drame lyrique japonais (no): V. Le no de Miwa. Le no de Tamura. Le no d'Eguchi. Le no du Kinuta. Le no de Matsuyama-kagami. Par N. Peri | 1-110       |
| Nº 2                                                                                                                                                  |             |
| Le dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang, par H. MASPERO                                                                                            | 1-124       |
| Nº 3.                                                                                                                                                 |             |
| Les sépultures impériales des Ming (Che-san ling), par G. BOUILLARD et VAUDESCAL                                                                      | 1-128       |
| . Nº 4.                                                                                                                                               |             |
| Notes archéologiques:                                                                                                                                 |             |
| Borne inscrite de Mỹ-hưng, par H. PARMENTIER                                                                                                          | 1<br>2<br>6 |
| A propos des meules de pierre appelées rasun batau, par G. CœDès                                                                                      | 8           |
| Le Padma than yig, par GC. Toussaint                                                                                                                  | 13          |

#### $B_{\cdot}$ — Table des noms d'auteurs.

🕯 Aucourt (P.). Journal d'un bourgeois de Yang-tcheou (1645), VII, 297.

BALDINOTTI (G.). Relation sur le Tonkin, III, 71.

BARTH (A.). L'Ecole française d'Extrême-Orient. Lettre de —, I. I. — Çanf.et Campă, II, 98. — Stèle de Vat Phou, II, 235. — Inscription sanscrite du Phou Lokhon (Laos), III, 442. — Les doublets de la stèle de Say-long, III, 460. — Note sur les dates de deux inscriptions de Campā, IV, 116.

BEAUVAIS (J.). Notes sur les coutumes des indigènes de la région de Long-tcheou. VII, 265.

BERTHELOT (Ph.). Notes sur les résultats scientifiques d'une mission diplomatique en Chine, V. 406.

BESNARD (H.). Les populations moi du Darlac, VII, 61.

Bonifacy (A.). Contes populaires des Mans du Tonkin, II, 268. — Etude sur les langues parlées par les populations de la haute Rivière Claire, V, 306. — Etude sur les coutumes et la langue des La-ti, VI, 271. — De certaines croyances relatives à la grossesse chez les divers groupes ethniques du Tonkin, VII, 107. — Note additionnelle sur les prétendus Muròng de la province de Vinh-yên, VII, 357. — Les barbares soumis du Yunnan. Chapitre du Tien hi, traduit par G. Soulié et Tchang Yi-tchou, annoté par —, VIII, 149, 333. — Etude sur les coutumes et la langue des Lo-lo et des La-qua du Haut Tonkin, VIII, 531. — Les génies thériomorphes du xā de Huông-thượng, X, 393. — Les génies du temple de Thè-lộc, X, 683. — Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin, XIV, v, 19. — La fête tày du hô-bô, XV, 111, 17. — Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin (3e série), XVIII, v.

BOUILLARD (G.). Les sépultures impériales des Ming, par — et VAUDESCAL, XX, III. BOYER (A.-M.). Deux inscriptions en kharosthī du Musée de Lahore, IV, 680.

BRÉAL (M.). Mes souhaits pour l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1, 7.

Brengues (J.). Les cérémonies funéraires à Ubon, IV, 730.

CABATON (A.). L'inscription chame de Bien-hoà, IV. 687.

CADIÈRE (L.). Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguon-son, I, 119, 183. - Géographie historique du Quang-bình, d'après les Annales Impériales, II, 55. - Les pierres de foudre, II, 284. - Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-son, II, 352. — Les lieux historiques du Quang-binh, III, 164. — Vestiges de l'occupation chame au Quang-binh, IV, 432. - Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, par — et P. Pelliot, IV, 617. — Monographie de a, voyelle finale non-accentuée, en annamite et en sino-annamite, IV, 1065. - Tableau chronologique des dynasties annamites, V, 77. - Monuments et souvenirs chams du Quang-tri et du Thừa-thiên, V, 185. — Les hautes vallées du Sông-gianh, V, 349. — Sur quelques monuments élevés par les Seigneurs de Cochinchine, V, 387. - Le Mur de Đông-hới. Etude sur l'établissement des Nguyen en Cochinchine, VI, 87. — Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite, VIII, 93, 381; IX, 51, 315, 533, 681; X, 61, 287. — Le dialecte du Bas-Annam. Esquisse de phonétique. XI. 67.—Notes sur quelques emplacements chams de la province de Quang-tri, XI, 407. - Documents relatifs à l'époque de Gia-long, XII, vii. - Anthropologie populaire annamite, XV, 1. - Croyances et pratiques religieuses des Annamites dans les environs de Hué, XVIII, vii; XIX, ii.

CAHEN (G.). Livres et documents chinois et livres russes relatifs à la Chine des . bibliothèques et musées de Saint-Pétersbourg et de Moscou, II, 288.

CHARRIA (S.). Les inscriptions lolo de Lou-k'iuan, V, 195.

CHAVANNES (Ed.). Les deux plus anciens specimens de la cartographie chinoise, III, 214 — Voyage de Song Yun dans l'Udyana et le Gamdhara, III, 379. — Les Saintes Instructions de l'empereur Hong-wou (1368-1398), III, 549. — Les neuf neuvaines de la diminution du froid, IV, 66. — Notes sinologiques, IV, 75.

Chéon (A.). L'argot annamite, V, 47. — Notes sur les Murong de la province de Son-tây, V, 328. — Note sur les prétendus Murong de la province de Vinh-yên, VI, 341. — Note sur les dialectes nguồn, sác et mường, VII, 87.

Сноснор (L). Note sur les procédés de fonderie employés en Annam, IX, 158.

— Les philtres et les talismans d'amour à Huê, XII, vIII, 11.

Cœdès (G.) Inscription de Bhavavarman II, roi du Cambodge, IV, 691. — Note sur une inscription récemment découverte au Cambodge, V, 419. — La stèle de Tà-Prohm, VI, 44. — Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge, VIII, 37. — Etudes cambodgiennes, XI, 391; XIII, vI; XVIII, IX. — Note sur deux inscriptions du Champa, XII, vIII, 15. — Note sur l'iconographie de Bĕň Mālā, XIII, II, 43 — Une recension pălic des Annales d'Ayuthya, XIV, III. — Note sur les ouvşages pālis composés en pays thaï, XV, III, 39. — Documents sur la dynastie de Sukhodaya, XVII, II. — Le rovaume de Çrīvijaya, XVIII, vI. — A propos des anciens noms de Luang Prabang, XVIII, x, 9 — Note sur une statuette cambodgienne de la Praṣñâ Pâramitâ, XX, IV, 7. — A propos des meules de pierre appelées rasun balau, XX, IV, 8.

COMMAILLE (J.). Les ruines de Bassac (Cambodge), II, 260. — Notes sur la décoration cambodgienne, XIII, III.

CORDIER (G.). Le Musée de Yunnan-fou, XV, III, 25.

CORDIER (P.). Note additionnelle sur l'inscription de Say-fong, III, 466. — Introduction à l'étude des traités médicaux sanscrits inclus dans le Tanjur tibétain, III, 604. — Note additionnelle sur l'inscription de Tà-Prohm, VI, 82.

Dauffès. Notes ethnographiques sur les Kòs, VI, 327.

DELOUSTAL (R.). La justice dans l'ancien Annam, VIII, 177; IX, 91, 471, 765; X, 1, 349, 461; XI, 25, 313; XII, v1; XIII, v; XIX, IV. — Des déterminatifs en annamite, XIV, v, 29.

Đỗ-THẬN. Une version annamite du conte de Cendrillon, VII, 101.

DUFOUR (H.). Documents photographiques sur les fêtes ayant accompagné la coupe solennelle des cheveux du prince Chandalekha, I, 231.

DUMOUTIER (G.). Études sur les Tonkinois : l'habitation, la sculpture, l'incrustátion, I, 81.

DURAND (E.-M.). Les Chams Bani, III, 54. — Notes sur une crémation chez les Chams, III, 447. — Le temple de Pō Romé à Phanrang, III, 597. — Le trésor des rois chams, par H. Parmentier et —, V, 1. — Notes sur les Chams, V, 368; VI, 279; VII, 313; XII, IV.

Duroiselle (C.). Upagutta et Mara, IV, 414.— Notes sur la géographie apocryphe de la Birmanie, à propos de la légende de Pūrņa, V, 146. — Inventaire des inscriptions pâlies, sanskrites, mon et pyū de Birmanie, XII, vIII, 19.

Finor (L.). La religion des Chams d'après les monuments, étude suivie d'un Inventaire sommaire des monuments chams de l'Annam, I, 12. — Notre transcription

du câmbodgien, II, 1. — Liste des manuscrits khmèrs de l'Ecole française d'Extrême-Orient, II, 387. — Notes d'épigraphie, II, 185; III, 18, 206, 630; IV, 83, 672, 897; IK, 205; XII, 11; XV, 11. — Vat Phou, II, 241. — Phnom Baset, III, 63. — Les papiers de Landes, III, 657. — Ex-voto du That Luong de Vieng Chan, III, 660. — Les études indochinoises, VIII, 221. — Les origines de la colonisation indienne en Indochine, XII, vIII, 1. — Edouard Huber, XIV, 1, 1. — Les dates de l'inscription de Nagara Jum, XVI, III, 23. — Recherches sur la littérature laotienne, XVII, v. — Deux nouvelles inscriptions indochinoises, XVIII, x, 13. — Le triçûla inscrit de Práh Vihār Thom, XX, IV, 6.

FOUCHER (A.). Notes sur la géographie ancienne du Gandhàra, I, 322. — Le Buddha inachevé de Boro-budur, III, 78. — Sur un attribut de Kuvera, III, 655. — Notes d'archéologie bouddhique, IX, 1.

GARIOD (C.). Une journée de fouilles à Trương-xá, XI, 190.

GROSSIN. Note sur une souille faite dans l'île de Culag Ruà, près de Biên-hoa, II, 282.

Guignard (T.) Note sur une peuplade des montagnes du Quang-binh : les Taccui, XI, 201.

HOANG (P.). Extrait d'une concordance des chronologies néoméniques chinoise et . européenne, VII, 364.

Hubber (Ed.). L'itinéraire du pèlerin Ki-ye dans l'Inde, II, 256. — Une ambassade chinoise en Birmanie en 1406, IV, 429. — Etudes indochinoises, V, 168; IX, 633; XI, 1, 259. — Note additionnelle sur la langue des Lolo noirs, V, 323. — Etudes de littérature bouddhique, IV, 698; VI, 1, 335. — Etudes bouddhiques, XIV, 1, 9.

JUGLAR. Note sur l'existence de ruines khmères dans la province siamoise de Murong Phnom Sarakam, V, 415.

Kemlin (J.-E.). Rites agraires des Reungao, IX, 493; X, 131. — Les songes et leur interprétation chez les Reungao, X, 507. — Alliances chez les Reungao, XVII, IV.

LAJONQUIÈRE (L. de). Vieng Chan, la ville et les pagodes, I, 99. — Une tour du silence au Cambodge? II, 286. — Rapport sommaire sur une mission archéologique au Cambodge, au Siam, dans la Presqu'île Malaise et dans l'Inde (1907-1908), IX, 351.

LAPICQUE (P. A.). Note sur le canal de Hing-ngan (Kouang-si), XI, 425.

LAVALLÉE (A.). Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud-Est de l'Indochine, I, 291.

Penh, IV, 120. — Une campagne archéologique au Cambodge, IV, 737.

LEPAGE. Note sur l'inscription du Rocher Rouge, VIII, 233.

• Leevi (S.). Notes chinoises sur l'Inde, II, 246; III, 38; IV, 543; V, 253.

LIÉTARD (A.). Notions de grammaire lo-lo (dialecte a-hi), IX, 285 — Notes sur les dialectes lo-lo, IX, 549.

MAITRE (Cl. E.). Notes de bibliographie japonaise, II, 341. — La littérature historique du Japon, des origines aux Ashikaga, III, 564; IV, 580.

MAITRE (H.). Note sur la tour chame du Nam-liêu, VI, 342.

MARCHAL (H.). Dégagement du Phimanakas, XVI, 111, 57. — Monuments seçondaires et terrasses bouddhiques d'Ankor Thom, XVIII, VIII.

MASPERO (G.). Say-fong, une ville morte, III, 1.

MASPERO (H.). Le monastère de la Kouan-yin qui ne veut pas s'en aller, par N. Peri et ..., IX, 797. ... Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming. Etude critique

des sources, X, 95. — Communautés et moines bouddhistes chinois aux IIe et IIIe siècles, X, 222. — Le protectorat général d'Annam sous les T'ang. Essai de géographie historique, X, 539, 665. — Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai, XI, 153. — Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales, XII, 1. — Sur quelques textes anciens de chinois parlé, XIV, 1V. — Rapport sommaire sur une mission archéologique au Tchö-kiang, XIV, VIII. — Etudes d'histoire d'Annam, XVI, 1; XVIII, 111. — De quelques interdits en relation avec les noms de famille chez les Tăi-Noirs, XVI, 111, 29. — Quelques mots annamites d'origine chinoise, XVI, 111, 35. — La prière du bain des statues divines chez les Cams, XIX, v, 1. — Le dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang, XX, 11.

MAYBON (Ch. B.). Les Anglais à Macao en 1802 et en 1808, VI, 301. — Un conte chinois du VI<sup>e</sup> siècle, VII, 360. — Une factorerie anglaise au Tonkin au XVII<sup>e</sup> siècle, X, 159. — Note sur les travaux bibliographiques concernant l'Indochine française, X, 409.

MECQUENEM (J. de). Les bâtiments annexes de Ben Mala, XIII, 11.

ODEND'HAL (P.). Note sur l'existence de ruines à Giam-bieu (Thừa-thiên), II, 105. ORBAND (R.). Les tombeaux des Nguyễn, XIV, vII.

PANNETIER. Sentences et proverbes cambodgiens, XV, 111, 47.

PARMENTIER (H.) Caractères généraux de l'architecture chame, I, 245. - Le sanctuaire de Po Nagar à Nha-trang, II, 17. - Note sur l'exécution des fouil les, II, 99. -Nouvelles découvertes archéologiques en Annam, II, 280. — Note sur les fouilles du sanctuaire de Bông-durong, III, 80. — Découverte de bijoux anciens à Mi-son, III, 665. - Les monuments du cirque de Mi-son, IV, 805. - Le trésor des rois chams, par - et E.-M. Durand, V. 1. -- Nouvelles notes sur le sanctuaire de Po Nagar à Nhatrang, VI, 201. — Nouvelles découvertes archéologiques en Annam, VI, 344. — L'architecture interprétée dans les bas-reliefs anciens de Java, VII, 1. - Découverte d'un nouveau dépôt dans le temple de Po Nagar de Nhatrang, IX, 347. - Relevé archéologique de la province de Tây-ninh, IX, 730. - Les bas-reliefs de Banteai Chmar, X, 205. — Vestiges chams découverts par M. Eberhardt, XI, 23. — Catalogue du Musée khmèr de Phnom Pén, XII, 111. - Complément à l'Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, XIII, 1. - Le temple de Vat Phu, XIV, 11. - L'architecture interprétée dans les bas-reliefs du Cambodge, XIV, vi. — Cartes de l'empire khmèr d'après la situation des inscriptions datées, XVI, III, 69. - Vat Nokor, XVI, IV. — Anciens tombeaux chinois au Tonkin, XVII, I. — Anciens tambours de bronze, XVIII, 1. - Le tombeau de Nghi-vê, XVIII, x, 1. - L'Art d'Indravarman, XIX, 1. - Catalogue du Musée čam de Tourane, XIX, 111. - Sculptures čames conservées à Huê, XIX, v, 7. - Borne inscrite de Mỹ-hưng, XX, 1v, 1. - Vestiges de Vihar Thom, XX, IV, 2.

Pelliot (P.). Mémoires sur les coutumes du Cambodge, II, 123. — Avalambana ou vilambin; les ouvrages de mathématiques sous les T'ang; le pays des Hommes longs, II, 192. — Notes de bibliographie chinoise, II, 315; IX, 123, 211, 425. — Le Bhaisajyaguru, III, 33. — Le Fou-nan, III, 248. — La secte du Lotus blanc et la secte du Nuage blanc, III, 304. — Les Mo-ni et le Houa hou king, III, 318. — Les Mo-ni et l'inscription de Karabalgassoun, III, 467. — Textes chinois sur Pānduranga, III, 649. — Le sa-pao, III, 665. — La dernière ambassade du Fou-nan en Chine sous les Leang (539), III, 671. — Deux itinéraires de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle, IV, 131. — Notes additionnelles sur la secte du Lotus blanc et la secte du

Nuage blanc, IV, 436. — Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, par L. Cadière et —, IV, 617. — Notes sur l'Asie centrale, VI, 255. — Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-sou, VIII, 501. — Le p'o-lo peut-il être un poids? IX, 158. — Les nouvelles revues d'art et d'archéologie en Chine, IX, 573.

Peri (N.). Etudes sur le drame lyrique japonais, IX, 251, 707; XI, 111; XII, v; XIII, 1v; XX, 1. Le monastère de la Kouan-yin qui ne veut pas s'en aller, par — et H. Maspero, IX, 797. — Une mission archéologique japonaise en Chine, XI, 171. — A propos de la date de Vasubandhu, XI, 339. — Un conte hindou au Japon, XV, 111, 1. — Le dieu Wei-t'o, XVI, 111, 41; XVIII, 11, 36. — Hārītī, la Mère-de-démons, XVII, 111; XVIII, 11, 37. — Les femmes de Çākyamuni, XVIII, 11. — A propos du mot sampan, XIX, v, 13.

PHAM-Quỳnh. Nhân nguyệt vẫn đáp. Dialogue entre l'homme et la lune, poème annamite traduit par —, KI, 417. — Deux oraisons funèbres en annamite, XIV, v, 41.

PETITHUGUENIN (P.). Notes critiques pour servir à l'histoire du Siam, XVI, III, I. POUCHAT (J.). Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux, X, 401, 585.

PRZYLUSKI (J.). Notes sur le culte des arbres au Tonkin, IX, 757. — Les rites du động thổ. Contribution à l'étude du culte du dieu du sol au Tonkin, X, 339. — Les formes pronominales de l'annamite, XII, vIII, 5. — L'or, son origine et ses pouvoirs magiques. Etude de solklore annamite, XIV, v, 1.

SAVINA (F. M.). Dictionnaire miao-tseu-français, XVI, 11.

SCHMIDT (W.). Les peuples-mon-khmèr. Traduit par M<sup>mo</sup> J. MAROUZBAU, VII, 231; VIII, 1.

SENART (E.). L'Ecole française d'Extrême-Orient. Lettre de -, I, 9.

SILVESTRE. Les Thai blancs de Phong-tho, XVIII, IV.

Soulié (G.). Les Barbares soumis du Yunnan, chapitre du *Tien hi*, traduit par et Tchang Yi-Tch'ou, VIII, 149, 333.

TAKAKUSU (J.). La Sāmkhyakārikā, étudiée à la lumière de sa version chinoise, 1V, 1, 978.

TCHANG (M.). Tableau des souverains du Nan-tchao, I, 312.

TCHANG YI-TCH'OU. Les Barbares soumis du Yunnan, chapitre du Tien hi, traduit par G. Soulié et —, VIII, 149, 333.

Toussaint (G.-C.). Le Padma than yig, XX, IV, 13.

VAUDESCAL. Les sépultures impériales des Ming, par G. BOUILLARD et —, XX, III. VOGEL (J. Ph.). Note sur une statue du Gandhāra conservée au Musée de Lahore, III, 149. — Le Kubera du Čandi Měndut, IV, 727. — Le Parinirvāṇa d'Ānanda, d'après un bas-relief gréco-bouddhique, V, 417. — Etudes de sculpture bouddhique, VIII, 487; IX, 523.

#### ERRATA ET ADDENDA

- P. 2. Ajouter: Alexeieff (V.). Archæological Survey of the Environs of China's Ancient Capitals, IX, 611.

  Allen (Horace N.). Things Korean, IX, 612.
- P. 6, col. 2, l. 12. Au lieu de . Baelz, III, 92, lire : Baelz, II, 92.
- P. 7. Ajouter: Arai Hakuseki. Oritaku shiba noki, translated by Knox (G. W),
  III, 729-733. Cf. III, 510, n. 2.
- P. 10. Ajouter: Arnold (Julean H.). The ascent of M<sup>1</sup>. Morrison (Niitaka Yama), IX, 611.
- Ib., col. 2, l. 1. Au lieu de : Andrew, lire : Andrews.
- P. 14. Bắc thành địa dư chi. Ajouter: XX, 1v, 83, n. 2.
- P. 15. Ajouter: Balbi (Gasparo), IX, 586, 587; XI, 277.
- P. 16. Barros (João de). Ajouter: III, 745.
- P. 17. Baudhayana. Ajouter: Cf. III, 740.
- P. 24. Bồ-khê. Ajouter: Géographie, III, 170-171.
- P. 31. Bùi-tá-Hán. Ajouter: VI, 92.
- P. 41, col. 1, l. 20. Au lieu de : Nationnale, lire : Nationale.
- P. 42. Chan hai king. Ajouter: II, 194; III, 240.
- P. 53, col 2, l. 10. Au lieu de : folowed, lire : followed.
- P. 58. Couto (Diogo do). Ajouter: III, 745.
- P. 59. Çrīkṣetra. Ajouter : V, 148, n. 3, 153, n.
- P. 61. Ajouter: Đặng-minh-Khiêm. Vịnh sử thi tập, IV, 630, 662.
- P. 63. Ajouter: De Haan (F.). Uit oude notarispapieren, I, 55.
- P. 66. Ajouter: Dilock (Prince). Die Landwirtschaft in Siam, IX, 609.
- P. 71. Dvaravatī. Ajouter: V, 153, n.
- P. 73. Fa yuan tchou lin. Au lieu de: XVII, 111, 56, n. 4, lire: XVII, 111, 45 sqq. Fan Ye. Ajouter: XVIII, 111, 26.
- P. 75, col. 2, l. 18. Au lieu de : tricula, lire : triçula.
- P. 83. Ajouter: Graham (W. A.). Kelantan, a state of the Malay peninsula, IX, 609.
- P. 86. Ajouter: Hanawa (Hokiichi), III, 572-573.
- P. 92. Au lieu de : Hôn (principaux vitaux supérieurs), lire : Hôn (principes vitaux supérieurs).
- P. 93. Au lieu de : Houa-yi yi-yu, XI, 171..., lire : Houa-yi yi-yu, !X, 171.
- P. 108. Ajouter: Jñānaprabha, XI, 367, n., 382, n. 1.
- P. 11.1. Kamvuja. Ajouter: Il, 125-126.
- P. 117. Ajouter: Kikuchi (Dairoku). Japanese education, IX, 612. Cf. VII, 457.
- P. 121. Koropokkuru. Ajouter: VI, 437, 438; XIX, v, 85.
- P. 124. Ksitigarbha. Ajouter : XVII, 111, 72, n.
- P. 125, La Bissachère (P.-J. Lemonnier de). Ajouter: Cf. VI, 133, n. 4.

- P. 135 Lieou Ngan. Ajouter: VII, 391; X, 703.

  Ajouter: Lièu-hūu. Statue čame de —, II, 109.
- P. 156. Mutsuhito. Ajouter: VIII, 280. Nāgasena. Ajouter: XV, 111, 46.
- P. 165. Ajouter: Pa-lou-kia ( = Bālukā ou Vālukā == Kou-mo ou Ki-mo), V, 438-
- P. 166. Ajouter: Palladius (l'Archimandrite), IX, 131.
- P. 168. Parker (Edward Harper). Ajouter: The Principles of Chinese Law and Equity, IX, 611.
- P. 171. Au lieu de: Pei Hieou, XIV, 1x, ..., lire: Pei Hieou, XIV, 1v,...
- P. 192. Ajouter: Saint-Maurice (C' de). La civilisation économique du Japon (1908).

  Son expansion en Extrême-Orient, IX, 612.

  Sakai, III, 515; VI, 354; VII, 227 sqq; VIII, 249.
- P. 198. Ajouter: Shinshūkyō, VII, 148-149.
- P. 203. Ajouter: Song Darang ou Song Ba, II, 281.

  Song Min-k'ieou. Tch'ang ngan tche, III, 665.
- P. 204. Sou-chen. Ajouter: III, 250.
- P. 210. Ajouter: Tamatsukuri Komachi sosui sho, XIII, IV, 2-3, 33, n. 1.
- P. 219. Ajouter: Thiện chính thư, v. Hồng-đức thiện chính thư.
- P. 224. Ajouter: Tou chou min k'ieou ki, v. Ts'ien Ts'eng.
- P. 226. Trung-điển. Ajouter : IX, 819.
- P. 233. Ajouter: Vat Práh Kèo (Phnom Péñ), III, 368.
- P. 236. Ajouter: Vivekânanda (Svâmi), I, 152.
- P. 237. Volpicelli (Z.). Ajouter: I, 35. *Waddell* (L. A.). Ajouter: Cf. I, 50, n.
- P. 239. Ajouter: Wei Tcheng, II, 315, n. 3. Wei Yuan, III, 516; IX, 178.
- P. 240. Ajouter: Wou-k'ong, I, 54, 157; II, 249; III, 340, n. 1; VIII, 511.
- P. 242. Ajouter: Yâr-khoto, IX, 165.
- P. 244. Yuan che. Ajouter: IX, 178.
- P. 245. Yuan pi che tchou. Ajouter: III, 517-518.

## TABLE DES MATIÈRES

Nº 1

L'Ecole Française d'Extrême-Orient depuis son origine jusqu'en 1920 (p. 1-422).

Nº 2

Index général des tomes I-XX du Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et Tables des mémoires (p. 1-274).